

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# DEPOSITED IN BOSTON MEDICAL LIBRARY, BY THE PUBLIC LIBRARY OF THE CITY OF BOSTON.



THE FRANCIS A. COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE HARVARD MEDICAL LIBRARY-BOSTON MEDICAL LIBRARY

• · · · · · • . . . . .

. • 

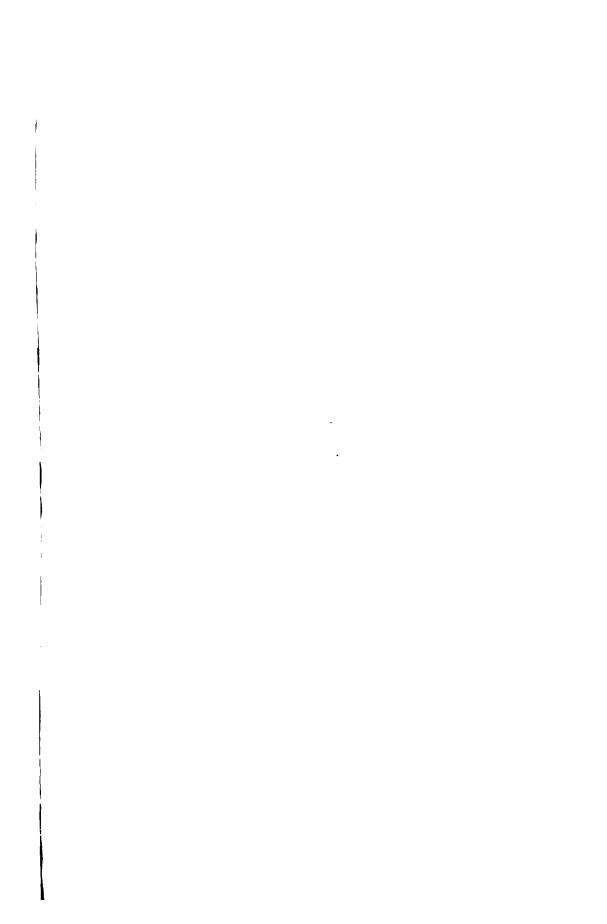

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| - | · |   |  |

## TRENTE-CINQUIÈME ANNEE

# LA FRANCE MÉDICALE

1888. - TOME II

THE FRANCIS A. CCUNTWAY

LIBRARY OF LARGE MAE

BOSTON, MA

# LECROSNIER ET BABÉ, EDITEURS 23, Place de l'École-de-Médecine, PARIS

## PUBLICATIONS DE LA FRANCE MÉDICALE

| G. Ség. — Leçons sur les maladies du cœur (2º édition)                  |     |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|--|
| CORLIEU. — L'ancienne Faculté de médecine de Paris                      |     |     |    |  |
| FOURNIER (Alfred). — Des glossites tertiaires                           |     |     |    |  |
| Id. Lésions tertiaires de l'anus et du rectum                           |     |     |    |  |
| G. CHANTREUIL Clinique d'accouchements. Leçons faites à l'hôpital       |     |     |    |  |
| des cliniques.                                                          |     |     |    |  |
| BONDET (de Lyon) La fièvre typholde et les bains troids à Lyon          |     |     |    |  |
| RUSSEL REYNOLDS Leçons cliniques d'électrothérapie                      |     |     |    |  |
| HAYEM. — De la méningite dans l'érysipèle de la face                    |     |     |    |  |
| GUENEAU DE MUSSY (Noël) Contribution à l'histoire des abcès du foie.    |     |     |    |  |
| Id. Considérations historiques et philosophiques sur la                 |     |     |    |  |
| génération spontanée                                                    | 1   | fr. | *  |  |
| Id. Notes et impressions de voyage dans les trois Royau-                |     |     |    |  |
| mes. Notes écrites au courant du crayen                                 | 1   | fr. | *  |  |
| Id. Contribution à l'étude des maladies matrimoniales                   | 1   | fr. | >  |  |
| Id. Quelques considérations sur l'hygiène des jeunes filles             |     |     |    |  |
| et des jeunes femmes à propos des maladies ma-                          |     |     |    |  |
| trimoniales                                                             | 1   | fr. | >  |  |
| HORTELOUP (Paul) Traitement de la syphilis par les fumigations mer-     |     |     |    |  |
| curielles                                                               | 1   | fr. | •  |  |
| Sarcome télangiectasique du cuir chevelu, compliqué                     |     |     |    |  |
| d'anévrysme cirsoïde. Opération. Guérison                               | 1   | fr. | •  |  |
| Id. De la syphilis maligne                                              | 1   | fr. | >  |  |
| Gosselin (de l'Institut). — Du pansement des plaies                     |     |     |    |  |
| Panas (F.) Conférences cliniques d'ophthalmologie, recueillies par      |     |     |    |  |
| le D'CHEVALLERBAU, ancien interne des hôpitaux.                         | 1 1 | fr. | 50 |  |
| LAILLER Leçons sur quelques affections cutanées, faites à l'hôpital     |     |     |    |  |
| Saint-Louis (1877), recueillies et rédigées par                         |     |     |    |  |
| P. Cuffer, interne des hôpitaux (Médaille d'or)                         | 3 : | fr. | *  |  |
| ROUTIER et Arnozan. — De la cautérisation linéaire des paupières contre |     |     |    |  |
| le blépharospasme et l'ectropion                                        | 1 : | fr  | ٠, |  |
| Bucquoy. — Du traitement de la pneumonie                                |     |     |    |  |
| BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS, formant chaque année un      |     |     |    |  |
| volume in-8° de près de 400 pages. — Les tomes I et II (1877-78         |     |     |    |  |
| et 1881), rédigés par MM. les secrétaires LABADIE-LAGRAVE et            |     |     |    |  |
| H. HUCHARD, les tomes III et IV (1879 et 1880), rédigés par             |     |     |    |  |
| MM. les secrétaires CUFFER et G. MARCHANT, les tomes V et VI            |     |     |    |  |
| (1881 et 1882), rédigés par MM. les secrétaires H. BARTH et P.          |     |     |    |  |
| MERELEN, les tomes VII et VIII (1883 et 1884), rédigés par              |     |     |    |  |
| MM. les secrétaires Chauffard et Thibierge, les tomes ix et x           |     |     |    |  |
| (1885 et 1886) , rédigés par MM. Chantemesse et Richardière, le         |     |     |    |  |
| tome XI (1887), rédigé par MM. LEBRETON et GILBERT, sont en             |     |     |    |  |
| vente. — Prix du volume cartonné a l'anglaise                           | 6 1 | 1.  | >  |  |

## TRENTE-CINQUIÈME ANNEE

LA

# FRANCE MÉDICALE

Paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi

Rédacteur en chef:

LE D. E. BOTTENTUIT

Ancien interne des hôpitaux de Paris, Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

#### COMITÉ DE RÉDACTION :

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHING

Professour de clinique chirurgicale. Professour de clinique médicale, Professour de pathologie médicale

Membro de l'Acad, de médecine. Médicin des hôpitaux.

P. BERGER

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecin des hôpitaux.

Professeur agrégé à la Faculté, Chirurgien des hôpitaux.

### SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION :

D' A. CHEVALLEREAU,

Oculiste consultant de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, Médecin-adjoint de la Clinique nationale ophthalmologique des Quinze-Vingts.

### COLLABORATEURS:

MM. les professeurs Germain Sée, Panas, Laboulbène, B. Ball,
A. Fournier, Bouchard, Dieulafoy, Proust, Bondet (de Lyon),
MM. Bucquoy, Fernet, Le Dentu, Rendu, Besnier, Polaillon, Mauriac,
De Saint-Germain, Descroizilles, Cadet de Gassicourt, Delore (de Lyon),
Th. Anger, Corlieu, Laugier, H. Barth, Bazt, Genevoix,
Erd. Gaucher, Jumont, L. Boucher, Garnier, Ory, Verchère.

1888. — TOME II

**PARIS** 

LECROSNIER ET BABÉ, ÉDITEURS
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

1888

13.5.756 20.5.1756

On s'abonne chez LECROSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

h Role-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE, ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

MICHEL PETER

DAMASCHING

Masur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, estre de l'Académie de médecine, Membre de l'Académie de médecine, Médecin des hépitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Prisseur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chiragian des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux,

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hopitaux.

Meuser es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. la curafes remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

tan les Bopitaux de Paris et de la Marine

solution contenant 3 parties de viande OUDRE : produit supérieur, pur, in altérable

## IN DE PEPTONE CATILLON

té nutrition très utile aux malades affaiblis. Il les forces, l'appétit et les digestions. Inde et 0,40 phosphates par verre à madère.

DAILLE EXPOSITION UNIVERSELLE 187

Bure, Inodore, Agreable au Gout, se Conserve bien

# de CATILLON

Botte de \$00 gr., 6 fr. 50; 1/2 Botte, 3 fr. 50; Kilo, 12 fr.

## POUDRE ALIMENTAIR

(VIANDE & LENTILLES

Aliment complet, anoté el hydrocarbon Botte de \$00 gr., 5 fr. 50 ; 1/2 Botte, 3 fr.; Kilo, 10 fr.

Paris, boul St-Martin, 3 et Phie

## MEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIOUE

DYSPEPSIE Anorexie

Vomissements

CHLORETBRG-PEPSIOUE Amers of Ferm digestife

ies, I. verre à liqueur par repas.— Enfants, 1 à 2 cuilleré Pliules Chierhydro-Pepsiques Grez, adults, 113 à chaque repas Esroi france Echantillons. — Ph' SRII, 84, res La Brayles, PARIS. Doses : Adulte - Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert

TONIQUE RECONSTITUANT
Précieux pour les personnes qui ne peuvent valnore la répugnance

ALIMENTAIRE

Inspirent aliments

mi ELIXIR sont la viande, de les écorces d'oranges Lies d'une excellente congoût tresagréable. 4,20 pl.tes Vosges, ettoptes Phia

La préparation de chloral la mieux supporté des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne même effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité...

Maladies nerveuses, Insomnies, Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées seles l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et to-Phice.

BROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'écoure), expérimenté avec tant de sein par les Médecins des hospices spécieux de Paris, a dé-terminé un nombre tobs considérable de guérisons. Les recueils scientifiques s plus antorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-ntion bromurée en France, en Angle-

Le SIROP de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un siren aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Cheque exillerée de SIROP de MENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DU PLACON : 5 PRANCS
GAZAGNE, Phin do 1" d. cf small

Henry MURE, & Peri-St-Reprit (Sart). S ET DANS TOUTES LES PHARMACIES miniminiminiminimini. NEVRALGIES, MIGRAINES Coliques hépatiques, nephrétiques, utérine uterines

#### CAPSULES BRUEL

(Either amyl-valerisanipses) SPECIFIQUE DES MALADIES MERVEUSES

of Amyl. Valley matque, guill to [aul post des course area of they Valer of nicht is der neuten ereill me de mt de la Chelesterine-

Gros: 11. rue de la Perle

SVARGAL BIGHER

## APPAUVRISSEMENT DU SANG ANÉMIE, CHLOROSE

Approuvé par l'Académie de Rédecia Recommandé contre la Scroffale, Rachitles Glandes, Tumeers, Irrégularités à San Pales couleurs, Pertes, etc. — On l'emple Privies, Draces ou Sine (31) Societé (25) et Viv (51), an chora des malades

#### BEL DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

les affections scrofuleuses, fièrres, névroses diar rhoes chroniques, poles couleurs, etc. - Prix. V BETHAR, Pires, a Perix, res Bastis, 21, et pr. Parades

G

I P



# mentation

Ministratore regionnelle in enfanteet de personnes déclies. Senie composition pouvair remaisiement remaiser le lait malernel Aiseriem directible : assimilable, la LaGTANYLE content bus les élements propes à la formation des muecles et des ce et à l'aurentes somes du legande sanguin.

Prophylanie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

So estile Forine lockie ne continued point de criste en esces misike, makes len Phar monnien - SAOS; V.F. R.D. E.I.K. 12, 200 Sninto-fano, l'a

# SOLUBLE de

V. DESCHIENS ADMISE DANS LES MONTROIX DES PARIS

PRINCIPE FERRUGINEUX NATURES. - REPARATEUR DES GLOBULES DU SANG

n'eccasionnant jamais ni maux d'estomac ni constipation.

(And microstal and any one of the specificance of inner despressions as a per inner despression of the specific MAS TOUTES LES PHARMADIES - Veinte en Grios : II. BUE DE LA PERLE, PARIS

HEERE)

Stations de Cresioble et Gières - Saison du 15 Mai an 15 Octobre.

Rams saifureuses, salines et purgatives. menddes maladies outanées, du lymphatisme, de la serviule, etc.

s, Pulvérisations, Hydrothérapie.

HR. les Médecine qui diniremient a recevront gratis érimenter, e M. BERTZ it adre Permecien, 28, rue de Gramme

1

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMEATRE

Travaux originaux: Note sur deux cas de lymphangiome ganglionnaire (Ædenolymphocèle), par M. Chipault (à suïvre). — Comptes rendus analytiques
des Societes savaittés: Sociélé de chirargie, seance du 27 juin 1888. —
Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

## Note sur deux cas de lymphangieme ganglionnaire (Adénolymphocèle)

Par M. CHIPAULT.

Interne des hôpitaux (suite) (1).

A la partie inférieure de la fesse gauche commence une tuméfaction du membre inférieur qui s'étend jusqu'à trois travers de doigt au-dessus du pli poplité. Cette tuméfaction a au moins quatre doigts de large, aussi bien en haut qu'en bas; supérieurement elle se pard dans la fesse; latéralement et inférieurement elle est limitée par un véritable bourrelet.

La peau, sur toute son étendue, est plus facile à pincer et se, laisse prendre plus largement que du côté opposé. Le palper fait sentir des cordons verticaux dans toute la région tuméfiée. Ce palper est très douloureux, en un point assez limité, grand comme la paume de la main, situé à 5 cent. environ au-dessus de la limite inférieure de la fuméfaction, jamais cette douleur n'apparaît spontanément; elle est très vive lorsque le malade se heurte la région. Cette exagération localisée de la sensibilité existait déjà avant que le jeune malade ne se fût aperçu de ses tumeurs.

La palpation permet de reconnaître que les varicosités dépassent la limité inférieure apparente de la tuméfaction et se prolongent dans le creux poplité, dont le palper protond est douloureux, sans qu'on puisse y sentir de tumeur spéciale.

Enfin, à la partie postérieure de la jambe du même côté, en sent un cordon, de la grosseur du petit doigt, qui descend à la partie médiane du mollet, en présentant plusieurs varicosités douloureuses au palper. Ce gros cordon se perd un peu au-dessus des malléoles. Il y a, surfout le soir, un peu d'edème au-dessous et en arrière de la malléole interne du pied gauche. La peau est saine sur toute l'étendue de ces varices du creux poplité de la jambe.

<sup>(1</sup> V. France med., no 74.

Rien du côté du membre inférieur droit.

La mensuration comparée des deux membres inférieurs donne comme circonférence, le pour le membre inférieur gauche.

- a). Au niveau du pli génital, 48.
- b). Au milien de la cuisse, 43.
- c). Au point le plus saillant du mollet, 38.
- 2º Pour le membre inférieur droit aux points correspondants : 45,40 et 36 1/2.

Dans l'aisselle gauche, face externe, très gros ganglion mollasse, peu mobile, douloureux à la pression. Rien dans l'aisselle droite. Pas de ganglions épitrochléens. Du côté gauche, quelques ganglions sus-claviculaires durs, petits, mobiles; deux ou trois autres, au-devant du pavillon de l'oreille, du même côté, actuellement un peu enflammés et douloureux.

Rien au cœur, pouls bon, un peu dur; pas de varices veineuses, l'examen microscopique du sang n'a révélé ni leucocythémie, ni diminution du nombre des globules blancs.

Un peu de rougeur des amygdales. Le fond du pharynx est normal. Actuellement bronchite assez intense, quelques râles dans la poitrine des deux côtés.

Appétit bon : il l'a d'ailleurs toujours été. Cependant le malade est très constipé et est de temps en temps obligé de prendre une purgation légère pour aller à la selle.

Il y a eu un peu de lenteur de la miction. L'urine ne contient ni albuminurie, ni sucre ; les sueurs n'ont rien d'exagéré.

Le système pileux est blond, normalement développé; la peau partout saine, assez pâle, sans être molle. Rien du côté des organes des sens.

Le tissu adipeux est plutôt développé.

En somme l'état général est très satisfaisant.

Etat le le juin. — Il n'y a rien eu de nouveau dans l'état local ou général du malade. Je dois noter cependant que sa bronchite a disparu; la tuméfaction du membre inférieur gauche a gagné la face interne et la zone douloureuse par pression s'est notablement étendue.

Le lymphangiome ganglionnaire dont nous venons de donner deux observations nouvelles a été désigné sous des noms multiples : Adeno-lymphocèle (Anger). Lymphangiectasie ganglionnaire (Verneuil). Lymphadénectasie (Georggevie). Lymphanévrysme (Busch). Maladies des glandes (Dénomination vulgaire à la Réunion). Tumeur variqueuse des ganglions (Bousquet). Tumeur érectile lymphatique. Lymphalocèle.

C'est une affection rare, qui n'est bien connue que depuis Nélaton

et M. le docteur Anger (1). Dans les cas antérieurs à cette époque, le diagnostic a été porté après coup. La première observation en date est celle de Konis, Halle et Henke (2) (1807), puis viennent celles de Reimer (3) (1823), Amussat (4) (1836), Bush (5) (1841), Zamini (6) (1845), Desjardins (7) (1854), Wirchow (8) 1854), Leïcke (9).

En 1869, Nélaton donna la première observation diagnostiquée, que suivirent rapidement, une autre du même auteur (10) (1863), une de M. le professeur Trélat (11) (1864) qui en lut trois autres de Petit à la Société de chirurgie (12), celle de M. Anger, celle de M. le professeur Verneuil (13) (1869).

En 1870, Vlaudan Georggevie (14) publia dans les Archives de Langenbeck son mémoire où se trouve relaté le cas opéré par Billroth.

Depuis un assez grand nombre d'observations d'adénolymphocèles a été publié, tant en France qu'aux colonies: Nepveu (15)(5 observations), Reverdin (16), Mazaé Azéma, (17), Bousquet (18), Ch. Nélaton (19), Le Dentn (20), Signalons encore les études de Kraus (21),

<sup>(1)</sup> Anger. Th. Paris, 1867. Des tumeurs érectiles lymphatiques (adénolympho cèles).

<sup>(2)</sup> Archiv. f. med. bif. Jahr. Bd 2, p. 4. 1207.

<sup>(3)</sup> Resai d'une physiologie du sang, p 144. Leipsig, 1823.

<sup>(4)</sup> Breechet, Th. ag. Paris, 1886.

<sup>(5)</sup> Abhandi. Petersb. Aerste 1842.

<sup>(6)</sup> J. de chimie et de pharmacie, t. VIII, 1845.

<sup>(7)</sup> Bull. Soc. biologie, mai 1854.

<sup>(8)</sup> Archives Bd II, p. 59-125, 1854.

<sup>(9)</sup> Handbuch der allgem und. spec. chirurgie, t. Il, lee p., p. 267.

<sup>(10)</sup> Aubry. Th. Paris, 1865.

<sup>(11)</sup> Soc. chirurgie, 1864. B. et M. p. 306-433.

<sup>(12)</sup> Id., 5 octobre 1864.

<sup>(13)</sup> Soc. chirurgie, 21 juillet 1869. B. et M., p. 353.

<sup>(14)</sup> Archiv. f. klunische chirurgie, t. XII, p. 675, 1871. Uber Lymphorhes und Lymphangiome.

<sup>(</sup>E5) Inflammation des lymphangiectasies. Rapport de M. Anger. M. Soc. chirurgie, 25 juillet 1876.

<sup>(16)</sup> Id.

<sup>(17)</sup> De la lymphangite endémique des pays chauds, fasc. 2, St-Denis (Réusien),

<sup>(18)</sup> Tumeur variqueuse des ganglions et des vaisseaux lymphatiques de l'aine droite. Soc. chir. 30 avril 1884.

<sup>(19)</sup> Obs. de lymphangiome de la cuisse, opéré et guéri. Soc. chir. 23 mars 1887. Ran. de M. Anger.

<sup>(20)</sup> Discussion à propos de la communication précédente.

<sup>(21)</sup> Dilatation variquense des ganglions lymphatiques. Ann. Soc. méd. chir. de Liage, 1862, I, 237-241.

Ume (1), Nepveu (2), Le Roy de Méricourt (3), Desert (4) Vinéqu (5), d'Astros (6), Péan (7), Pelissier (8), Calmette (9), les classiques, les dictionnaires (10, 11, 12), les traités de pathologie exotique (Nelly, Coire, Rona). Le mémoire de Marguez (13), malgré son titre, n'a pas trait à l'affection qui nous occupe. Elle est basée sur une observation de lymphorrhagie avec dilatation du réseau superficiel, et probablement lymphangione sons dermique.

En Allemagne, depuis le mémoire de Violan Georggevie, un certain nombre de travaux ent été publiés sur le lymphangiome en général (Wegner, Müller, Meddeldorpf, Ben Israët) (14). Le lymphangiome intra ganglionnaire y est peu en pas étudié.

Je signalerai le cas de Patters (15) et Klebs (16), vérifié par l'autopsie. La dilatation des conduits, disent ces anteurs, était sensible dans la plupart des ganglions inguipaux tuméfiés. M. le docteur Péan considère comme étant un lymphangiome des ganglions mésentériques une tumeur jugée par Neuselhaum (17) comme consécutive au développement d'un grand nombre de lymphatiques dans une tumeur graisseuse préexistante, et trouvée à l'autopsie d'un homme de 80 ans mort du scorbut.

Les autres cas de lymphangiome publiés en Allemagne sont : soit des cas de lymphangiome sous-épidermique, seuvent avec lymphor-

<sup>(1)</sup> Tumeurs dites adénolymphocèles. Arch. med. beiges. Brux. 1868, 2 ş. XII, p. 308-312.

<sup>(2)</sup> Du lymphangiome simple et ganglionnaire. Arch. méd. 1872, t. 11, p. 215.

<sup>(3)</sup> Rapport sur le mémoire de Mazaé Azema. Rev. des soc. savantes 1878.

<sup>(4)</sup> Des dilatations lymphatiques. Th. Paris, 1877, no 131.

<sup>(5)</sup> Contribution à l'étude de la lymphite grave, à Maurice et à la Réunion. Arch. méd. navale 1877.

<sup>(6)</sup> Lymphangiomes ganglionnaires. Marseille médical 1879, XVI, 657-669.

<sup>(7)</sup> Du lymphangiome, in Lecone de clinique chirurgicale, 1879-80, p. 227.

<sup>(8)</sup> Des maladies les plus communes à la Réunion. Th. Paris, 1880, nº 184.

<sup>(9)</sup> Etude critique sur l'étiologie et la pathogénie des maladies tropicales attribuées à la filaire du sang humain. Th. Paris, 1886.

<sup>(10)</sup> D. Dechambre. 1re série, t. II. Art. Aine, p. 310 (Verneuil), 1869.

<sup>(11)</sup> D. Dechambre, 2º série, t. III, p. 474 (Polani), 1870.

<sup>(42)</sup> D. Jaccoud, t. XX, 1875. Le Beats et Longuet.

<sup>(13)</sup> Contrib. à l'histoire de la lymphorrhagie et des lymphatocèles. Gaz. hebd. de méd. Faris 1859. 22 S., KVI, p. 248-251

<sup>(14)</sup> Ueber lymphangiome, in-8. Wurtzburg. 1885.

<sup>(15)</sup> Ueber Lymphorrhagie. Vierteljahrschrift. der prakt. Heilk. Prague, vol. CXXV, 1875, p. 69.

<sup>(16)</sup> Ueber lymphangiectasis, id., 155.

<sup>(17)</sup> Ein seltener Geschwulst des mesenterum : Chylomyxoma cavernorum. Wirchows Archiv. Bd XIV. 2º Heft 1881.

rhagie Zua Hapuce (1), Fischer (2), soit des cas de lymphangiome sous-dermique, et, dans ce dernier vas, le diagnostis avec les adéno-lymphocèles est parfois bien difficile. Les observations suivantes, entre autres, le prouvent:

1° Un cas de Wegner (3), ayant trait à une tumeur supra-clavioulaire gauche, avec prolongements sous-sterne masteldieus et mádiastinaux. Ablation, guérison.

2' Le cas de Middeldorpf (4) observé en 1984, shex une jeune dile de 16 ans, qui portait en dehors du pli inguinei droit, entre le grand tro-chanter et l'épine antéro-supérieure une tamour de la grosseur d'une pomme. Une incision en fuseau flut feite pour entever la tamour. Guérisen en un mois. Le coupe de la tamour montra un tissu enverneux, se perdant à ses limites dans le tissu graisseux sous-éutané.

3° Le premier des trois cas de Müller (5). Il s'agit d'une tumeur congénitale siégeant à la partie interne de la cuisse droite sous le périnés. Au début, du volume d'un œuf de poule, elle avait, lorsque le malade fut examiné (à l'âge de huit ens), un volume plus considérable, et envoyait un prolongement à la partie antérieure de la cuisse. Par le paiper, on sentait dans la masse des nodosités. Extirpation après incision en fuseau. Mort acoldentelle quelque temps après.

Si nous étudions maintenant les points intéressants de l'interestants de l'interestant de l

L'un de mes malades (observation I) a vu débuter sa tumeur à un âge un peu plus avancé (64 ans) qu'il n'est noté habituellement. Il se rapproche sur ce point de celui de M. Anger, qui a vu débuter la sienne à 31 ans. L'âge ordinaire pour l'apparition des adénolymphecèle est de 18 à 20 ans (Mazae Azéma).

Mes deux sujets sont vigoureux, l'on du moins sans trace aucune de lymphatisme. En effet, pour M. Anger, la constitution n'est pour rien dans l'étiologie des tumeurs lymphatiques. Pélissier la considère cependant comme très importante, et Mazae Azéma note le tempérament lymphatique dans 27 oes sur 36.

<sup>(1)</sup> Ein Fall von Lymphangiectasie mit Lymphorrhagie. Archiv. f. path. Anat. Berlin 1882, XC, 350-388.

<sup>(2)</sup> Deutsche Zeitschrift für chirurgie 79, t. XII.

<sup>(3)</sup> Uebes Lymphangiams. Archiv: L. Hlim. chirurgie, 441. ZE, T7.

<sup>(4)</sup> Usber Lymphongiama covernorum. Assekin, f. klim. Chirungle, vol., IEEE, 1886, p. 190.

<sup>6)</sup> Zap Gaguistik der Lygophangiome. (Bump. Beitzage zur klinigthe chieurgie, 1885. Tubingen.)

Nous n'avons pas trouvé trace d'infinence héréditaire, notée par quelques auteurs. L'adénolymphocèle est considéré par un grand nombre de médecins des pays chauds (Patrick Manson, Azema, Lewis) comme dû à la filaire de Wuchères qui, d'après Manson, habitant le vaisseau lymphatique, jouerait dans la ditatation variqueuse des ganglions un simple rôle obstructeur. Suivant le docteur Calmette, ce rôle obstructeur pourrait être joué par tout autre chose que les filaires; Nielly rejette absolument leur influence pathogénique. Chez le malade de notre observation II, nous avons examiné le sang provenant d'une piqure faite le soir au petit doigt de la main droite; nous n'avons rien trouvé; une piqure faite au niveau de la tumeur aurait peut-être donné un résultat différent. Nous ne l'avons pas faite par crainte de l'inflammation si facile à déterminer dans les adénolymphocèles.

L'influence du climat ne paraît pas douteuse : la plupart des cas d'adénolymphocèle ont été observé dans les pays chauds (Egypte, Brésil, Australie, surtout Maurice et la Réunion), et chez des individus en venant et y étant nés. Le malade d'Amussat était créole de Bourbon; les faits observés par Nélaton l'ont été l'un sur un Brésilien, l'autre sur un Egyptien. La jeune fille observée par M. Verneuil était de Pondichéry. Les malades de Trélat, Petit, Nepveu, Azéma, étaient tous originaires de Maurice ou de la Réunion. Pélissier classe la maladie des glandes parmi les maladies les plus communes à la Réunion. Dans un conseil de revision pour la ville de Saint-Denis, en 1868, Mazae Azéma a trouvé que 95/100 des examinés étaient atteints de tumeurs lymphatiques. Suivant ces deux auteurs, l'affection serait d'ailleurs devenue plus commune dans les deux îles depuis une vingtaine d'années. L'influence du climat ne paraît d'ailleurs s'exercer qu'au bout d'un certain nombre d'années : à la Réunion la maladie n'est observée que chez les créoles dont la constitution a été modifiée par le climat des l'enfance. Un séjour passager dans l'île ne paraît pas suffisant. A ce point de vue les malades de Desjardins et de Bousquet sont des exceptions.

(A suivre).

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 27 juin 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Trépanation dans les traumatismes du crane. — M. Quénu communique deux cas de trépanation pour traumatisme.

Dans le premier cas, il s'agissait d'un enfoncement du frontal, au niveau du sinus; il retira un fragment de la table interne, mit de la gaze iodoformée pour faire l'hémostase. Le lendemain on fit la suture de la peau, le malade est guéri.

Dans le second cas, il s'agit d'un malade qui avait un enfoncement du pariétal et du frontal; il lui enleva grand comme la paume de la main de l'os du crâne, il avait une paralysie du bras droit qui n'a pas disparu par l'opération. Bien plus, elle s'est étendue à la jambe; car il y a eu de la méningo-encéphalite qui aldonné naissance à un gros bourgeon fongueux; le malade est sortiguéri de la plaie, mais il lui reste de l'hémiplégie.

M. Quénu rappelle ensuite plusieurs cas de trépanation avec guérison pour traumatisme, publiés depuis la dernière discussion à la Société de chirurgie.

Il insiste sur la facilité de l'infection dans le cas de fracture, et la difficulté d'interpréter le mécanisme de cette infection.

- M. Reclus. Je viens de pratiquer une trépanation secondaire. Il s'agit d'un soldat blessé à Worth et entré à Bicêtre pour des accès d'épilepsie.
- M. Féré, dans le service duquel il était entré, me demanda de l'opérer. Je fis un grand lambeau de 25 cent., et j'appliquai cinq couronnes de trépan qui me permirent d'enlever une petite exostose.

l'ai réappliqué le lambeau sans drainage. Guérison rapide.

L'épilepsie est guérie.

M. Féré est cependant d'avis qu'on ne devrait pas publier ce fait comme un cas de guérison d'épilepsie par la trépanation; car il se demande, après avoir fait des recherches sur l'influence des pointes de feu appliquées sur le crâne qui lui ont donné de bons résultats, si la simple incision de la peau ne suffirait pas dans ces cas. Du reste, je publie ce fait pour montrer l'innocuité de l'opération.

M. Trelat. Il y a deux ans, j'ai opéré un jeune homme de 26 ans qui avait fait une chute cinq ans auparavant et s'était fait une blessure au crâne; à la suite de çela, il avait eu des crises épileptoïdes assez bizarres.

Je fis une incision courbe au niveau de la cicatrice. J'appliquai une couronne de trépan et enlevai 3 cent. carrés environ d'os. La partie enlevée était hyperostosée. Guérison.

Depuis cette époque, ce malade n'aurait eu qu'une petite ébauche de son accident trois semaines après l'opération, et puis plus rien.

M. Championnière. Les faits de M. Quénu sont d'un autre ordre que les miens.

Je crois, contrairement à M. Quénu, que l'enfoncement des os est dangereux par lui-même et non seulement par la fissure dont il s'accompagne.

Je n'aurais qu'une confiance limitée dans les pointes de feu. Ces

épileptiques n'ont qu'une amélioration passagère sous l'influence des traitements médicaux.

J'ajoute qu'un des quatre épileptiques que j'ai trépanés pour épilepsie vraie n'a plus d'accès depuis un an. A propos de l'incision eutanée, je crois que le lambeau ourviligne n'est pas aussi bon que le lambeau en T parce qu'avec celui-ci en se guide mieux dans les cas où en a à agir sur les régions motrices.

DES EFFETS PRODUITS PAR LA BALLE DU FUSIL LEBEL, par M. Nimier. — RAPPORT. — M. Chauvel. Ce qui est remarquable dans les effets produits par cette balle, c'est l'étendue des traumatismes en particulier, quand il s'agit du crâne; car il existe autour du trou d'entrée une série de fissures rayonnées; de plus, ces fissures sont réunies par d'autres fissures formant comme le bandage de la roue. Il y a aussi des fissures longitudinales ou transversales.

M. Nimier a présenté des types de déformation de balles. Elles ne sont pas déformées dans le corps humain, mais plutôt dans la butte où elles se perdent: les lésions osseuses constatées le montrent et d'un autre côté, même à la distance de 1,500 à 2,000 mètres, aucune balle ni aucun fragment ne reste dans le corps.

Cette absence de corps étranger est un fait important.

L'orifice d'entrée est excessivement petit. Aux distances moyennes, l'orifice de sortie est plus étroit qu'aux longues distances, contrairement à ce qui se passe pour les balles de plomb.

L'orifice de sortie est en général petit, et n'est pas en rapport avec l'étendue des lésions sous-jacentes qui peuvent être très graves avec un très petit orifice.

Dans les muscles il y a de larges trous, si les muscles sont frappés transversalement ou un peu obliquement. Au contraire, on ne retrouve pas le trajet quand il est parallèle à la direction des fibres musculaires.

Sur les vaisseaux on a pu avoir des échancrures latérales, de même des perforations, nous n'avons pas observé le recroquevillement des membranes internes dans les cas de section.

Dans 30 0/0 des expériences il y a eu des lésions vasculaires,

Dans les os spongieux les sillons, les perforations peuvent s'accompagner de fissures. Les désordres sont moins grands qu'avec les balles de plomb.

C'est le contraire pour le tissu compact, pour la diaphyse des os longs et pour les os plats.

Les effets explosifs s'observent avec les coups tirés à courte distance.

Ce qui est remarqueble, c'est que ces balles ne restent jamais

dans le corps, même aux grandes distances, 1500 et 2000 mêtres, tant leur force de pénétration est grande.

De même en raison de la petitosse de la plaie, il y a rarement des morceaux de pantalon, d'équipement etc., estraînés dans les tissus. Ces balles sent donc mains dangeneuses que les autres.

Note sur un cas de merrie du cros intestin rendue irréductible par l'hypertrophie des trancés étiploiques. — M. Peyrot. Homme portant une hornie inguinde gauche irréductible s'accompagnant de douleurs.

Opération en juin 1887. Longue incision. La hernie ne contenait que du gros intestin, portant de grosses franges épiploïques; je dus débrider largement l'orifice pour le faire rentrer.

L'isolement du canal déférent fut assez difficile.

Les suites de l'opération ne furent pas très simples : il y eut de la supperation. Néasmoins le malade a guéri. Je l'ai muni du bandage de Championnière : la cure me paraît devoir être radicale.

Je crois qu'on trouvera plus fréquemment qu'on ne croît des cas d'irrédactibilité par hypertrophie des franges épiploiques. Je crois que j'ai eu à examiner un cas aralogue, je ne l'ai pas diagnostiqué our le moment, mais en y réfléchissant, je crois que j'ai eu affaire à un cas semblable.

M. Boacity. Jui opéré il y a quelques années, à l'flotel-Dieu, un homme qui aveit une hernie serotale irréductible, il était évident que sette hernie était graissense surtout. Je fis la cure radicale. Je trouvais une grosse masse d'épipleon que je réséqual, et au-dessous le gros intestin avait de volumineux appendices selèreux et adhérents. Je dus en réséquer une grande partie pour pouvoir réduire.

J'ai observé un cas da même genre avec M. Trelat.

M. Championnière. On observe les causes d'irréductibilité les plus philiférentes, l'hypertrophie des franges est une des causes d'irréductibilité que j'ai rencontrée depuis le plus longtemps.

Mais ces faits sent assez rares.

Dans un eas, j'ai trouvé une surcharge graisseuse du mésentère, j'ai enlevé la graisse, cependant je n'ai pas pu réduire, j'ai du faire un débridement de 10 centimetres sur la paroi abdominale pour pouvoir rentrer cette masse.

M. Schwartz. J'ai observé un cas analogue à celui que M. Peyrot vient de publier, il y avait des franges épiploïques grosses comme des abricots. Je dus débrider pour faire la réduction.

J'ai trouvé un cas de M. Malassez, publié en 1872 à la Société anatomique, c'est, me paraît-il, le premier fâit en date où tette cause d'irréductibilité a été signulée.

M. Terrier. — Dans plusieurs cas de cure radicale, j'ai trouvé des hypertrophies des franges.

Mais les difficultés tiennent surtout au mésentère; dans les cas où le mésentère est volumineux et doit-être réduit de volume, j'ai observé deux ou trois fistules stercorales qui m'ont paru être le résultat d'une ulcération consécutive à une eschare, celle-ci étant due à la lésion des vaisseaux du mésentère pendant l'opération.

- M. Pengrueber. J'ai opéré un enfant de 4 ans qui avait une hypertrophie des franges et du mésentère telle que j'avais prononcé le nom de hernie épiploïque malgré l'âge de l'enfant.
- M. Nicaise. J'ai rencontré la même particularité dans un cas de hernie ombilicale et de hernie crurale.

A propos de la pathogénie des ulcérations invoquée par M. Terrier, je dirai qu'il faut des lésions vasculaires assez étendues pour déterminer cette ulcération de l'intestin : je crois donc cette pathogénie très acceptable.

- M. Schwartz. Il faut séparer de toutes les autres cette cause d'irréductibilité, tenant à l'hypertrophie des franges épiplorques.
- M. Peyrot. Je n'ai cité mon observation qu'à cause de sa pureté même. La discussion montre que la cause d'irréductibilité que j'ai signalée n'est pas aussi rare qu'on le supposait.

Injection d'éther iodoformé dans un abcès proid. — Anzeteèsie prolongée avec sommeil. — M. Houzel (de Boulogne) a fait une injection d'éther iodoformé dans un abcès froid de la cuisse, chez une jeune fille; après quelques douleurs, elle s'endormit et resta anasthésique avec perte de connaissance pondant deux heures.

M. Quénu. Il y a deux ans, j'ai fait une injection d'éther iodoformé dans un abcès (30 grammes au 1/10) sur une jeune fille; il n'y eut aucun incident.

L'année suivante, je refis la même injection, elle eut pendant huit jours un goût bizarre et des vomissements incoercibles.

- M. Peyrot. Une jeune fille de 22 ans, après une injection de 20 grammes, a été prise d'un sommeil anesthésique qui a duré vingt minutes.
- M. Delorme présente deux malades auxquels il a fait la résection du poignet.

P. BAZY.

#### NÉCROLOGIE

Le Dr Louis Nadaud, médecin des enfants assistés à Bourges, reçu en 1864. Le Dr Nadaud avait exercé très longtemps à Ruffec où il était très regretté. M. Joseph Berthe, ancien médecin auxiliaire de la marine, mort de la rage à Marseille.

#### ROUVELLES

HOPITAUX DE PARIS. — Le concours pour deux places de chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par la nomination de MM. Michaux et Chaput.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours de l'adjuvat. — Ce concours vient de se terminer par les nominations suivantes : 1° M. Calot; 2° et 3°, ex æquo, MM. Dagron et Pfender; 4° M. Mordret; 5° M. Isch-Wall; 6° M. Arnould.

FACULTÉS DE MÉDECINE. — Par arrêté ministériel en date du 19 juin 1888, le nombre des places d'agrégé près les l'Facultés de médecine, mises au concours par l'arrêté du 13 juin, est porté de vingt-huit à vingt-neuf.

Cette vingt-neuvième place sera comprise dans la section des sciences physiques (physique) et sera réservée à la Faculté de médecine de Paris.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, en date du 20 juin 1888, la chaire d'auatomie de la Faculté de médecine de Montpellier est déclarée vacante.

Un delai de vingt jours, à partir de la présente publication, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

EXERCICE ILLEGAL DE LA MÉDECINE. — Le sieur Casau, le charlatan de la rue du Bac, qui guérit toutes les maladies incurables, vient d'être condamné à nouveau par la 16° chambre à 2,000 francs d'amende pour exercice illégal de la médecine.

Le même jour, la 11° chambre a, pour le même fait, condamné le sieur Gotiau à trois mois de prison. Quelle différence!

Il est vrai que le premier. Casau, était en outre accusé d'homicide par imprudence et qu'il n'accepte pas moins de dix francs par consultation, tandis que le second, Gotiau, se contentait de quinze sous par visite. (Courrier médical.)

LA MÉDECINE ARABE EN ALGÉRIE. — Le Dr Longo, dans un intéressant article publié dans la Rerue de l'Afrique française, nous donne de curieux renseignements sur la médecine arabe, autrefois si vantée, et tombée complètement dans le charlatanisme. Actuellement, en laissant de côté les Arabes qui s'instruisent à nos écoles, il existe certains industriels qui, sous le nom de toubibs, mettent en avant, pour guérir leurs clients, les vieilles pratiques de la sorcellerie. Mais parmi ces toubibs, il en est qui jouissent auprès des populations d'une grande renommée; se promenant de tribu en tribu, ils vendent des drogues et pratiquent même les opérations les plus graves (trépanation, énucléation de l'œil). Il y a aussi les toubibs sédentaires dont la vogue est également considérable, même parmi les Européens; ils pratiquent surtout la chirurgie et, comme

ls dit M. Longo, ils excellent à guérir les meladies qui doivent guérir seules.

Ignorants de l'anatomie, de la thésapeutique et de la pathologie, ils se livrent néanmoins à tout et avec la plus grande désinvolture. En somme, de cette médecine arabe jadis si florissante, il ne reste plus rien. M. Longo termine son travail par une curieuse anecdote: « Il existe aux environs d'Alger, près de Frais-Vallon, un toubib renommé; des gens considérés comme intelligénts vont le trouver fréquemment. Il y a quelques années, un général français ayant commandé devant l'ennemi en 1870, est élié le voir souvent pendant un séjour qu'il fit à Alger. Ce général ne fut pas guéri; néanmoins, ce fut une réclame colossale pour le toubib, qui en profita pour augmenter le prix de ses consultations. » Ce fait malheureusement n'est pas commun qu'en Algérie, et Paris à lui seul compte probablement plus de toubibs sans diplôme que l'Algérie tout éntière et que les gens réputés intelligents vont aussi consulter. (Preg. médical.)

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 17 au 23. juin 1888. — Fièvre typholde, 21. — Variole, 6. — Rougeole, 11. — Scarlatine, 6. — Coqueluche, 7. — Diphtérie, Croup, 18. — Phthisie pulmonaire, 159. — Autres tuberculoses, 34. — Tumeurs cancérouses et autres, 61.

Méningite, 43. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 35. — Paralysie, 8. — Ramollissement cérébral, 8. — Maladies organiques du cœur, 35.

Bronchite aigus et chronique, 35. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 45. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 55.

Fièvre et péritonite puerpérales, 3. - Autres affections puerpérales, 1.

Débilité congénitale, 23. — Sénilité, 25. — Suicides et autres morts violentes, 30. — Autres causes de mort, 157. — Causes inconnues, 8.

Nombre absolu de la semaine : 833. — Résultat de la semaine précédente : 890.

#### BUÉLETIN BIBLIÓGRAPHIQUE

L'Hygiène de l'Estemae, par le Dr E. Monrn, secrétaire de la Société française d'hygiène, officier de l'Instruction publique, etc.

A notre époque de vie à outrance, l'estomac est souvent le première victime des infractions faites à l'hygiène : tout le monde souffre plus ou moins de troubles gastriques ou de digestions défactueuses. Aussi tout le monde saura-t-il gré à l'auteur populaire de l'Hygiène de la beauté d'avoir écrit ce charmant volume, véritable guide de «l'homme d'esprit» selon Brillat-Savarin, c'est à dire « celui qui sait manger ».

Le volume du D' Monin, précédé d'uns délicieuse Préface de Théodore de Banville, est édité avec une rare élégance, per O. Doin, 8, place de l'Odéon. Nous lui souhaitons le succès qu'il mérite, ou simplement la vogue de ses aînés.

Le Propriétaire-Gérant: D. E. BOTTENTUIT.

Paris: — A. Parent. imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davi successer 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# MANULES FERDO-SULFUREUX BE J. THOMAS

Charmi annelle représente une M. houtelle d'Mu d'Alluren

le sies more des inconvintate des llates sulfavenses tranquirise ; prédificat a sui de l'organisme l'Iny drogàme qualifumé et le for à l'état indissant mas ér motations, ai troubles d'aneune espète.

Irabits -- Calarelo -- Anthres humida -- Barennand -- Antario -- Émbaris appliciblique

At Ansentans immunificat neophyticalite

Refered Débites - Robotis de la Prise de des des

Dismustiones — Vojes regritaidires

ANTHIE - MARETE - PRIVACE HETERMETTENTEA



# LEPROPRIACIE, CYSTITE

irison assurés en quelques jours sans fatigus pour l'estomac, ai renyel derbin, si adam des seines, par jes Places Dis MAVA Propies in A MAVA Propies des la la company de la company de

KAVA FOURNIER

hards Pilet est marquée Mana Graviere, L'Érez, 5 è miletros de Carla per alles Light Erlactes de Aprigner la Biginasteure

FUUENIER, 22, Plape de la Madeleine, PARIS

# OSGES PLOMBIERES VOSGES

Manus des Haladies du Tube Bigestif, des Affestiesse Rhymetismeles et des Veine Chiris

TRAIN STREET OF PARIS A PLOMBERS EN S. MARINA

Expédition des Eaux et Bains Concentrée sour usage à dominite.

To Produce - ABRESTAN LES DESCRIPTION DIENCTRIQUET A LA C de Pleasanne Dience Principal Die

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIE OUINQUINA BE AU CACAO

Su Nobi pour le Détail à Paris, Phe Lebeaux, 53, Rue Réaumur. Intropet. Christail: 5. Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

MAPPETENGE - MAGADIES dell'ESTOMAS - SYSPEPSIE

LIXIR TRI-DIGESTIF JARLETET PILULES

responses to the state of the state announced to be stated at the state of the stat

The Col Barriotte, is, managerate applied to the property to the property.

for the amounts s'adresser & M. E. POULAIN. rue C'aude-Bernard; 63.



pour les enfants en bas âge ; il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires. cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. . CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phermacies.

## Dragées Demazi \SCARA SAGRADA; IODURE.. FER.. CASCI

Desées à 9 gr. 125 de Poudre. Ogr.10 d'Iodyre—0 gr.03 de Cascara.

Véritable Spécifique Le plus actif des Ferragineux n'entrainant pas de Constipation.

Dépôt général : Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avense de Villiers, Paris Echantillons franco aux Médeoins.

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisanes, etc. — Lotions, injections : 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations : pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, NUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

## DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE

PEPTONE PHOSPHA

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agréable le VIM de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son poid de viande de bœuf et 0°20° de Chlerhydre-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médecins des Hôpitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrition. « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par son » phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire. »

(Gazette des Hópitaux.) (Débilité, Cachezies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des 2

Le VIN de BAYARD se prond à la doss de une à deux cuillerées par repes. Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes les Phie.

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tanmin et tous les Alcaloides; il terré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloides. — Soluble dans l'eau, le vin A. ROY, Pharmadea, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma

N .73.

JEUDI 5 JUILLET 1888.

On risk ne chez LECHOSNIER of BARE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UN AN

FRANCE. . . . . . . . . . 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr. PATS D'OUTRE-MER 30 fr.

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

DAMASCHING

MICHEL PETER ann declinique chirargicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

. A. RICHET

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

nour agrégé & la Paoulté, "Anoion interno dos hôpitaux de Parie. implanções hôpitaux. — léódocia consultanteux liaux de Plombié

Médecia des hipitaux.

MONÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. GHEVALLEREAU, Ancien interne des hépitaux.

ur ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. a corafas remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

et les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque Appétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. - La Boîte fo 2.50.



## PHTHISIE

BRONCHITES, TOUX, CATARREES CAPSULES CRÉOSOTÉES

VINAHUILE CRÉOSOTÉS(4.10 par a Soule Récompense à l'Espoait. Univ. Paris 1878 Ph.dela HADELEINE, S.r. Cheuvean-Legarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

Hygiènique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Ewiger Timbre de l'Etat. - PHARMACIES, BAINS

Fromure triple contenant en proportions égales les trois Bromures : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Heron, PARIS, et toutes Pharmacies. Envoi par la Poste.

SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant 1 gramme de Tribromure par cuillerée à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère. AUGE DE POTASSIUM pur de Gigue, en poudre et en facons accompagnés d'une cuillère-mesure dosant un gramme

# PEPTOMER = VIANCE = IT KOR



BAS

ž

rtsseyts plandstært 11, rue de la Porte PARIS

a Jee 17 8 84, 24, 10 H.

BREVETUS S. D. D. O. TOUT FAITS ET SUR MESURE



18 30 18 Les tatilles autre entirement augmentation

Phis DALPIAE, 275, n. St. Honer &, Paris

# **化原金管理管理等 经股份股份的**

Tonique, Ameloptique, Reconstituant d des budetanves indispensables à la letteni et à la autrition des systèmes musculaire et em

More falsone we Middelf to both d'apprécier tout le pard qu'il peut tirer de l'hoursese asso-dation de ses trois substances :

VIANDE, QUINA, PROSPRATE DE GRAUX

Pharmacie J. VIAL, 14, rus Bourbon, LYON 100000000

# OIES DE L'ESTOMAC

Mangas d'appétit. Algreurs, Flate

# FOUDRES OF PASTILLES

nuth et Magné Pathilles : 2 fr. 60,—Poudres : 8 et 6 fr. 14 Betts THAN, Phien & Partie, r. Bandin, 23, et pr. Pharmonies.

LA PERSONE DATE & BOGG est 5 FORS a active que la Pepaine amplibale

I PILULES de pepsine pure acid contenant 65 consgrammes de papaine titra 2º Pilules de pepsine en Fer reti per l'Eydrogène, Contenant I centigr, de Pa 3- Pilules de pepsine à l'Indure de F contenant 5 centigrammes d'Indure de F

Ces Pilules sont très solubles HOGG, 2, r, Castiglions, Patris

SOURCE REIGNIER

Plus feeids, plus gazouse, plus feet im el les autres se the que let Cite No netituante et la plus riche du bassin ; ne su nest accène àllération par le transport ; souver contre les maladies du foje, de l'este da rein et de l'appareil uritaire.

Prix : 20 Pr. là Caisse de 50 LYPES.

Dépôt chez tout les platmatiens de France et de l'Eire

## MANUMATURA DE LA COMPANIA DE LA COMP **VESICATOIRE LIQUIDE**

DE BIDET

repredi, — Edet vertain. — Application theile var Bus les points vaillants on creux. Pen givent deuts continuentalisme Field absolus, quels que soient les monrements. GROS : 11, rue de la Perle, Paris Entition of the state of the st

A la COCA du **PERO**V Le plus ellicace the TONIQUES et de Le RÉPARATEUR per EXCHAL the Greants de la digestion et de la fi Organes de la digestion e

ine, desi il ale per les pr le ROI des AMTI-AMI Son goût délicat l'a fait adopter comme F A rend ainsi, sous une forme agréable,

termanie MARIANI, 41, 84 Nagramainung fentier f

Stations de Grenoble et Gières -- Saison du 15. au 15 Octobre.

Eaux aniforeuses, salines et purgatives Traitement des maladies outenées, du lymphtis de la sorafale, etc. Bains, Douches, Pulvirisations, Hydrothicipis

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux originaux : Note sur deux cas de lymphangiome ganglionnaire (Adenolymphocèle), par M. Chipault (suite et fin). — Comptes rendus amalytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 3 juillet 1888. —Faculté de médecite de Paris : Tablesa des actes du 9 au 14 juillet 1888. — Néarologie. — Nouvelles.

### Paris, le 4 Juillet 1888.

L'Académie avait été récemment consultée par le ministre de l'instruction publique, à l'effet de fixer la durée de l'isolement à imposer aux élèves des lysées ou des écoles atteints de maladies contagieuses. M. le Dr Jablonski (de Poitiers) demande qu'à la liste déjà formée l'Académie fasse ajouter la suette milinire, contagieuse en temps d'épidémie, pour laquelle un isolement de quarante jours strait nécessaire, plus une maladie qui sévit actuellement dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Poitiers, la roséole. Celle-ci est toujours très bénigne, mais comme elle est nettement contagieuse, M. Jablonski demande en pareil cas un isolement de vingt-cinq jours environ. Le même confrère appelle en même temps l'attention de l'Académie sur les mesures qu'il y aurait à prendre pour prévenir les dangers que peuvent faire courir aux élèves pensionnaires des lycées et collèges leurs camarades tuberculeux.

M. le D' Kirmisson, dans le traitement des rétréctssements cancérenx de l'œsophage et même dans diverses affections de ce conduit, rétrécissement cicatriciel, brûlures, etc., présonice, au lieu du cathé-figisme intermittent, toujours douloureux et, mai supporté, le mahétérisme permanent fait au moyen d'une sonde conductrice. C'est une méthode dont l'initiative et le perfectionnement reviennent entièrement à des Français.

M. Dejardin-Beaumetz est revenu sur la séccharine pour confirmer ses premières conclusions. L'introduction de la saccharine dans les matières alimentaires peut être nuisible. Cette substance doit rester un médicament et non un aliment.

M. Bucquoy a présenté récemment à la Société médicale des hôpitanx l'observation d'une femme qu'il avait soignée d'un anévrysme de l'artère crural en introduisant dans la poche anévrysmale des ressorts de montre. M. Bucquoy a rappelé cette observation pour permettre à M. Verneuil de prendre la parole sur le même sujet. M. Verneuil a commencé en effet une longue communication dont

il n'a lu dans cette séance que la partie historique et qu'il terminera mardi prochain.

Dans le cours de cette séance, M. le professeur Morache (de Bordeaux) et M. le professeur Chédevergne (de Poitiers) ont été nommés correspondants de l'Académie (1<sup>re</sup> division). A. Ch.

# Note sur deux cas de lymphangiome ganglionnaire (Adénolymphocèle)

Par M. CHIPAULT. Interne des hôpitaux (suite et fin) (1).

Les cas de lymphangiome ganglionnaire signalés dans notre climat, chez des individus ne l'ayant jamais quitté, sont infiniment plus rares. Dans cette catégorie rentrent : les observations allemandes qui constituent, sauf deux (Georggevie, Petters) des exceptions au type clinique habituel. En France, celles de M. Anger, de M. Ch. Nélaton et les deux miennes : Je dois même dire que, de tous ces faits, le seul qui réponde absolument et uniquement à l'allure de la maladie des glandes des pays chauds, est celui de mon observation I. Le second de mes malades a également vu son affection débuter par une double tumeur inguinale, mais la maladie a évolué ultérieurement de façon à prendre aujourd'hui un aspect tout différent.

Rappelons à ce propos que le siège classique de l'adénolymphocèle est le double siège inguinal, avec fréquemment prédominance de volume pour la tumeur gauche. A ce type répondent : les observations de Nélaton, Anger, Breschet, Trélat, Petit (2 observations), Mazaé Azéma (26 cas) et les deux miennes. Le siège inguinal peut être unilatéral, plus souvent unilatéral gauche (Desjardins. Homs, Nélaton 63, Nepveu 2 cas, Azéma 7 cas), quelquefois droit (Verneuil, Bousquet, Nepveu, Azéma 3 cas). Les cas d'adénolymphocèle observés en dehors de la région inguinale sont l'exception : aisselle (Lucke, Manson), cou (Bush, Reverdin), région sous-maxillaire (Wirchow), pli du coude (Keimer) ganglions mésentériques (Weichselbaum).

L'adénolymphocèle inguinal est fréquemment accompagné d'une lésion analogue des ganglions lombaires.

L'adénolymphocèle est rarement pur: il est accompagné de lésions des lymphatiques, plus ou moins éloignées au point de vue clinique, dont la fréquente coïncidence avec le lymphangiome gan-

<sup>(1)</sup> V. France med., no 75 et 77.

glionnaire prouve le lien qui les unit et qui viennent compliquer le type. La dilatation des troncs lymphatiques, lombo-aortiques est presque la règle dans le lymphangiome inguinal (Azéma). Elle se reconnaît, non seulement à l'empâtement des fosses iliaques, mais à la douleur que le palper profond détermine à ce niveau. Le malade d'Amussat avait une dilatation énorme des lymphatiques cruraux iliaques et même du canal thoracique; celui de Trélat une dilatation des troncs lymphatiques jusqu'au diaphragme, avec dilatation des lymphatiques profonds de la cuisse. Le malade de M. Auger, en dehors de ses tumeurs du triangle de Scarpa et du cou avait des varices scrotales, inguinales, lombo-aortiques. Dans l'une de mes observations, je constate de l'empâtement des fosses iliaques ; dans l'autre, en même temps que de la douleur par pression de la fosse ilisque gauche, une dilatation manifeste des lymphatiques du membre inférieur gauche. La dilation du réseau sous-épidermique, caractérisée par des vésicules spéciales, est moins fréquemment notée (Desjardins, Petters et Klebs, Ch. Nélaton). Lorsqu'elle existe, elle peut devenir la cause d'une lymphorrhagie, qui, dans le cas de Georggevie, fut une indication pressante d'intervenir.

Dans le cas de Wirchow, il y avait coïncidence d'adénolymphocèle sous-maxillaire avec une macroglossie lymphangiomateuse. Indiquons encore la relation intime du lymphangiome ganglionnaire avec le lymphangiome caverneux ou cavernoso-cystique sous-dermique. Nous ne connaissons cependant pas de cas où les deux affections aient coïncidé. Cela peut s'expliquer par ce fait que le lymphangiome scus-dermique, à l'inverse du lymphangiome ganglionnaire, est à peu près exclusif aux pays froids, ce qui n'a pas lieu pour les varices des trones ou des réseaux lymphatiques.

La chylurie est aussi fréquemment notée dans les pays chauds comme coïncidant avec les tumeurs lymphatiques (Pélissier, Azéma). Elle n'a jamais existé et n'existe pas chez mes malades.

L'adénolymphocèle peut coïncider simultanément avec plusieurs des affections que nous venons de citer. Il en résulte alors des cas encore plus complexes (dilatation lymphatique profonde et dilatation superficielle; dilatation des troncs lymphatiques et chylurie, etc.).

Je n'ai pas trouvé chez mes malades les troubles de la digestion et les vertiges fréquemment signalés par les auteurs. Ils sont d'ailleurs loin d'être constants (Azéma).

Le marade de l'observation I a des sortes de crises douloureuses durant quelques heures; mais ni l'un ni l'autre n'a éprouvé de véritables oscillations du volume des tumeurs en rapport avec des modifications de la nutrition. M. Anger a signalé ces oscillations chez son malade. A la Réunion, elles s'observent aux changements de saison,

toujours brusques dans ce pays, elles s'observent également ches les femmes, au moment des règles, de la grossesse.

Ces oscillations périodiques sont absolument distinctes de l'évolution que M. Anger a signalée chez l'un de ses malades : l'affection, qui avait débuté par la région sus-hyoïdienne, envahit ensuite les régions inguínales, le scrotum, pendant que la tumeur sus-hyoïdienne diminuait. Chez l'un de mes malades (Obs. II), l'affection a évolué et évolue encore sous mes yeux avec une graude rapidité; ayant commencé, en effet, par une double tumeur inguinale, elle est descendue à la cuisse il n'y a pas plus de trois mois, et c'est une huitaine de jours après, au premier examen approfondi du malade, que j'ai vu apparaître le cordon lymphatique du mollet qui n'existait certainement pas auparavant.

De plus, chez ce malade, il semble se faire une véritable généralisation. Un des ganglions axillaires du côté gauche me paraît bien avoir le caractère des ganglions dilatés; je noterai à ce propos la remarquable localisation des phénomènes au côté gauche du corps, qui semble se faire chez lui.

Au contraire, chez mon malade de l'observation I, la lésion, station naire depuis neuf ans, est de plus très bien localisée.

Il semble donc que l'avenir réservé à mes malades soit différent, sans qu'on puisse bien préciser la différence. La disparition spontanée ou du moins une diminution notable du volume des tumeurs peut-elle être espérée? Elle s'observerait fréquemment à la Réunion, suivant Mazac Azéma; le malade de M. Anger a vu d'autre part ses tumeurs augmenter jusqu'à sa mort, qui survint pendant la Commune. En tous cas, mes deux malades sont exposés à ces inflammations suraignes signalées par tous les auteurs et que Mazac Aréma a divisées en inflammations circonscrites et généralisées; les premières, logalisées aux ganglions ingninaux, ne semblent pas s'étendre aux glandes lombaires, si l'on en juge par l'absence de ballonnement du ventre et par le peu de douleur que détermine la pression abdominale. Un véritable signe distinctif de cette forme circonscrite serait un cordon. cylindrique allant de la cuisse au creux poplité et très doulouraux (Mazaé Azéma, Nepveu). Avant la rériode de desquamation, une quantité de vésicules transparentes apparaissent à la cuisse et par rupture donnent issue à de la lymphe. La durée est de dix à douze jours : la guérison est la règle.

Les formes graves, lymphangites intra-ganglionnaires généralisées, lymphites graves, infectieuses de Vinson, sont caractérisées par l'importance des phénomènes généraux qui revêtent une allure infectieuse et enlèvent le malade en trente-six, quarante-huit heures, ou bien plus rarement prennent l'aspect ataxo-adynamique et ne tuent

qu'en sept ou huit jours. Le tumeur, dès le début de la crise, devient d'une sensibilité extrême, qui s'étend au ventre tendu et ballonné. Le pâleur des téguments est remarquable au début (Anger). Bientôt survient (Mazaé Azéme) une véritable rougeur scarlatineuse reposant sur des tissus codématiés. Cette rougeur disparaît par pression. Ce signe est constant, caractéristique, suivant Azéma. Sur un malade que nous vîmes avec le D. Vinson, dit-il, la plaque rouge recouvrait les 2/3 supérieurs de la cuisse et toute la région hypogastrique. Chez un autre que nous avons seigné avec le D. Charles Legras, la même rougeur s'étendait de la cuisse à l'abdomen. La maladie se complique souvent d'abcès métastatiques (Amussat).

La flèvre, qui, dans la forme circonscrite, est relativement modérée, atteint ici quarante degrés et plus.

La fréquence de ces inflammations soit oirconscrites, soit généralisées, est très grande.

Leur cause est souvent des plus légères: une fatigue, une marche, une plaie chirurgicale ou non, portant soit sur la tumeur, soit sur les lymphatiques, se rendant aux ganglions dilatés, a été dans un certain nombre de cas le point de départ de l'inflammation fatale; l'ablation d'une des tumeurs chez le malade de Nélaton, l'excision d'une fistule anale chez celui de Trélat. La fatigue, la marche, ou bien une simple contusion locale se retrouvent dans la plupart des cas observés par Azéma, Nopveu, Amussat.

Le diagnostic, dans nos deux cas, n'a pas présenté de difficulté particulière; le cas ches l'un d'eux était typique; ches l'autre les complications qui sont survenues pourraient plus facilement égarer; il serait, en particulier, possible au premier abord de confondre la tumeur inguinale avec une hernie; je n'insisterai pas sur ce point du diagnostic, traité très complètement par Mazaé Azéma.

D'après les observations de lymphangiome sous-dermique que j'ai lues, il me semble que cette tumeur présente dans nombre de cas avec le lymphangiome intra-ganglionnaire une parenté clinique qui n'a pas été, je crois, signalée. L'existence probablement exclusive du lymphangiome sous-dermique dans les pays froids; son siège, plus variable et différent de celui de l'adénolymphocèle; sa forme moins régulière, sa moindre limitation; l'absence de sensation de cordons enroulés; l'absence d'oscillations dans le volume des tumeurs; le manque chez elles des inflammations 'notées pour les adénolymphocèles me semblent pouvoir permettre le diagnostic dans la plupart des cas. Il est de plus un certain nombre de lymphangiomes sous-dermiques qui sont congénitaux; il en est enfin quelques autres qui, composés de petits kystes ne sont pas du tout réductibles; dans ces deux circonstances, le diagnostic sera très facilité.

Le traitement des adénolymphocèles est jusqu'à aujourd'hui des plus restreints. Le séjour dans nos climats a été conseillé par la plupart des auteurs (Pélissier, Azéma, Vinson), comme le meilleur traitement des tumeurs. MM. Péan, Anger sont d'un avis contraire. L'existence dans notre climat de tumeurs lymphatiques chez des sujets ne l'ayant jamais quitté vient à l'appui de leur opinion. Le malade de Bousquet a vu sa tumeur augmenter depuis qu'il est en France. Le séjour dans un climat tempéré ne met même pas à l'abri de ces inflammations si graves dont nous avons parlé; témoin le malade d'Amussat. Je dois dire cependant qu'elles n'ont été observées chez aucun des quatre sujets n'ayant jamais quitté nos pays (Anger, Ch. Nélaton et les deux miens).

Un traitement interne a-t-il quelque chance de succès? Je ne le crois pas, et en tout cas, je ne vois pas celui qu'il faudrait faire suivre à mes malades.

La compression n'a donné jusqu'à présent que de mauvais résultats. Elle a été, dans les cas où on l'a employée, plutôt nuisible qu'utile (Trélat, Amussat, Petit).

Enfin, l'intervention radicale a été tentée ; elle est particulièrement grave, à cause de la facilité de l'inflammation. Nélaton la proscrivait absolument; dans une discussion sur ce sujet, à la Société de chirurgie, tous les chirurgiens qui y prirent part furent du même avis; Mazaé Azéma considère les adénolymphocèles comme de véritables noli me tangere. Plus récemment, Péan rappelle combien redoutable est l'opération et il insiste sur la différence qui existe à ce point de vue entre le lymphangiome intra-ganglionnaire et le lymphangiome sous-dermique. Cette différence est due sans doute à la facilité avec laquelle les ganglions dilatés laissent pénétrer les produits septiques dans la circulation. Il existe dans la science deux cas de succès : celui de Billroth, où ce chirurgien fut amené à intervenir par la lymphorrhagie grave qui existait, et celui de Charles Nélaton. Dans certains sas, en particulier chez le malade de mon observation II, une autre contre-indication, et très importante aussi, pourrait résulter de l'étendue des lésions et de leur généralisation.

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 juillet 1888. — Présidence de M. HERARD.

La correspondance comprend: l'une lettre du président de la Société centrale d'agriculture de l'Hérault qui demande que l'Académie fasse procéder sous sa direction à de nouvelles expériences

cliniques pour constater scientifiquement l'action des vins plâtrés sur l'économie; 2° une lettre de M. le D' Fournac, de Marseille, donnant le résultat des vaccinations et revaccinations qu'il a pratiquées pendant l'année 1887; 3° un rapport sur les épidémies dans l'arrondissement de Valenciennes en 1887, par le D. A. Manouvriez, correspondant de l'Académie; 4° un travail manuscrit intitulé: Origine d'une épidémie de croup par le D' Coiffier (du Puy); 5° la relation d'une épidémie de variole, par le D' Favelier, de Luzy (Nièvre); 6° Une étade sur les maladies épidémiques dans la commune de Puteaux de 1875 à 1888, par le D' F. Lédé, médecin inspecteur des enfants du premier âge; 7° le manuscrit du guide des pesages pendant les huit premières années à l'usage des médecins inspecteurs des enfants du premier âge, par le D' Sutils de la Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne); 8° un travail intitulé: La paralysie infantile est de nature rhumatismale (envoyé pour le concours du prix Barbier).

DE LA SUETTE MILIAIRE. — M. Jablonski (de Poitiers) signale l'omission de la roséole et de la suette miliaire parmi les maladies contagieuses mentionnées dans les instructions ministérielles relatives aux lycées, aux collèges et aux écoles. La suette miliaire, dit-il, doit être en temps d'épidémie considérée comme contagieuse, il serait indispensable, vu la durée indéterminée de l'affection, d'isoler les malades pendant quarante jours au moins.

La roscole, qui règne en ce moment à l'état épidémique dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Poitiers, est une maladie absolument bénigne, toujours exempte de complications, mais essentiellement contagieuse. Il faudrait fixer à environ trois semaines la durée de l'isolement nécessaire pour rendre absolument inoffensifs les sujets contaminés. M. Jablonski demande également que l'Académie pense au danger que les élèves tuberculeux des lycées peuvent offrir pour leurs camarades. (Comm.: MM. Bucquoy, Villemin, Ollivier.)

DU CATHÉTÉRISME A DEMEURE DANS LE TRAITEMENT DES RÉTRÉCIS-SEMENTS CANCEREUX DE L'ŒSOPHAGE. — M. E. Kirmisson entre dans de nombreux détails d'instrumentation nécessaires pour faire comprendre sa méthode. Comme indications, il pense que ce n'est pas seulement dans les rétrécissements cancéreux de l'œsophage que cette méthode doit être employée, mais aussi dans le traitement des rétrécissements cicatriciels. Tels sont en effet les difficultés et les dangers du cathétérisme œsophagien intermittent, qu'il est préférable de lui substituer un moyen beaucoup plus simple et présentant infiniment moins de dangers. De plus, le cathétérisme à demeure dans les rétrécissements simples de l'œsophage aura les mêmes avantages que dans la cure des rétrécissements de l'urèthre. En ramollissant et rendant plus souples les parois du rétréeissement, il rendra en même temps plus facile et plus prompte la dilatation. Enfin, il n'est pas jusqu'aux brâlures de l'esophage qui ne pourraient être utilement traitées d'emblée par l'emploi de la sonde à demeure. On pourrait de même employer cette forme de cathétérisme dans les opérations pratiquées sur la cavité buscale, le pharyax et les fosses nasales comme moyen adjuvant assurant l'alimentation des malades et favorable à l'antisepsie.

Cette méthode est essentiellement trançaise, puisque l'initiative en revient à Boyer, elle a été restaurée par Krishaber, enfinMM. Verneuil et Collin en ont rendu l'instrumentation d'une application facile et sure (Comm. : MM. Péan, Labbé, Guyen.)

Election. — L'Académie procède à l'élection de deux correspondants nationaux (1º division).

Pour la première place, sur 60 votants, majorité 31, M. Morache (de Bordeaux) est, élu par 42 voix contre 13 données à M. Chédevergne, 2 à M. Fabre et 1 à M. Niepce.

Pour la seconde place, sur 64 votants, majorité 88, M. Chédevergne (de Poitiers) est élu par 58 voix contre 5 données à M. Fabre et 1 à M. Bottentuit.

DE LA SACCHARINE. — M. Dujardin-Beaumets lit les conclusions du rapport qu'il a présenté sur ce sujet au Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine; ces conclusions sont ainsi formulées:

En présence de ces observations (c'est-à-dire des troubles digestifs que peut provoquer la saccharine) et en se basant sur ce fait que la saccharine n'est pas un aliment puisque, éliminée en nature, elle ne subit dans l'économie ancune modification, la Commission est unanime pour considérer la saccharine comme un médicament et non un aliment.

De plus, convaincu que la saccharine ne servirait qu'à augmenter les falsifications déjà si nombreuses des denrées alimentaires, falsifications que l'administration poursuit à juste titre jet avec tant de succès, la Commission est d'avis que l'on doit repouseer la saccharine de l'alimentation générale comme pouvant avoir des dangers pour la santé publique.

M. Worms a vu ces jours derniers, à Londres, M. Pavy qui voit un grand nombre de diabétiques et qui lui a confirmé ce fait que les diabétiques supportent assez facilement la privation de sucre et que, d'autre part, la saccharine n'est pas sans danger à cause de l'action qu'elle exerce sur la auqueuse de l'estomac.

Du traitement des anéversuss par l'introduction dans le sac de corps étrangers. ... M. Bucquoy a traité une malade atteinte d'anévrysme de l'artère crurale en introduisant dans le peche anévrysmale des ressorts de montre. Cette observation a été communiquée à la Société médicale des hôpitaux, mais c'est sur la demande de M. Verneuil que M. Bucquoy apporte cette question à la tribune de l'Académie. Cette méthode a déjà été amployée par Moore et par Baccelli, le premier se bornant à introduire dans le sac un fil métallique, le second y plaçant un ressort de montre.

La malade dont il s'agit était âgée de 33 ans et portait à l'aine me tumeur pulsatile qu'il était facile de reconnaître comme un anéversme de l'artère e rurale. Cette malade était accouchée le 19 février. Le dix-septième jour après son accouchement, alors qu'elle paraissait très bien rétablie, elle éprouva des phénomènes douloureux du côté du membre inférieur gauche.

Ce début en dehors de tout traumatisme et en dehors de toutes les causes habituelles était de nature à surprendre, mais cette malade avait à la base du cœur les signes les plus manifestes d'un rétrécissement avec insuffisance aortique; il s'était donc développé sans doute, chez cette femme, d'une manière latente une endocardite puerpérale sous l'influence de laquelle s'était produit cet anévrysme. La tumeur prit bientôt un développement énorme; M. Bucquoy montra la malade à M. Tillaux. Ce chirurgien, en présence de l'état général de la malade fut d'avis de s'abstenir de toute intervention chirurgicale proprement dite. Ne voulant cependant pas laisser la malade en cet état. M. Bucquoy chercha, par l'électro-puncture, à coagular le sang dans la poche. L'opération fut très mal supportée; les douleurs furent extrêmement vives, et de plus, on ne put atteindre un chiffre de millismpères suffisant pour obtenir un résultat quelconque,

M. Bucquoy chercha alors à employer le procédé de Moore qui consiste à introduire un fil métallique dans la poche rhumatismale, mais il échous complètement ne pouvant introduire le fil dans la poche comme il le désirait.

Le 19 juin. M. Bucquoy tenta l'introduction d'un ressort de montre après avoir endormi la malade. L'introduction fut assez facile; environ 6 centimètres furent introduits dans la poche.

Le résultat fut des plus satisfaisants. Dès le jour même les battements de la tumeur disparurent. Divers auteurs ont ainsi introduit dans les tumeurs auévrysmales des longueurs considérables de ressorts de montre. Cette malade alla mieux d'abord, l'anévrysme conserva ses mêmes signes mais ne subit plus aucun développement. La femme succomba huit mois après cette opération, non à cause de son anévrysme, mais à cause des nombreuses embolies causées par son endocardite comme l'était lui-même son anévrysme.

A l'autopsie M. Bucquoy fut très surpris de trouver dans la pache.

anévrysmale les deux ressorts introduits dont l'un même avait été fragmenté. Ces fragments de ressorts, qui étaient restés huit mois dans le sac, étaient oxydés et recouverts de fibrine, mais il n'y avait aucune trace de lésion de voisinage, aucune altération de la paroi.

Comment un ressort s'est-il brisé dans la poche? Toutes ces observations s'accordent à montrer que, dans tous les cas où on a introduit des morceaux de ressorts de montre dans les poches anévrysmales, ces ressorts ont été fragmentés.

M. Verneuil veut critiquer cette méthode malgré les noms des médecins éminents qui l'ont préconisée. La méthode doit porter le nem de Moore, car c'est lui qui a réellement proposé le principe, l'introduction d'un corps étranger dans une poche anévrysmale, quelle que soit la forme de ce corps étranger M. Verneuil fait l'historique de la question et réserve la suite de sa communication pour la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures.

### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

### Tableau des actes du 9 au 14 juillet 1888.

Lundi 9. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Gautier, Lutz, Blanchard. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gariel, Bourgoin, Pouchet. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Baillon, Bouchardat, Hanriot. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gautier, Bourgoin, Blanchard. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Gariel, Lutz, Villejean. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Straus. Rémy, Segond. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Ch. Richet, Reynier, A. Robin. — 5° examen, doctorat (1° partie), Pitié (1° série): MM. Guyon, Ribemont-Dessaignes, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Pitié (2° série): MM. Delens, Pinard, Reclus. — 5° examen, doctorat (2° partie), Pitié: MM. Hayem, Fournier, Brissaud.

Mardi 10. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Baillon, Lutz, Pouchet. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gautier, Bouchardat, Blanchard. — 1° examen, doctorat: MM. Gariel, Lutz, Blanchard. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Mathias-Duval, Lannelongue, Poirier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (1° série): MM. Duplay, Bouilly, Schwartz. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (2° série): MM. Laboulbène, Brun, Charpentier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. Jaccoud, Peter, Ballet. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu: MM. Richet, Peyrot, Campenon. — 5° examen, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu

(1º série): MM. Bouchard, Fernet, Hanot. — 2º examen, doctorat (2º partie), Hôtel-Dieu (2º série): MM. Cornil, Bal, Hutinel.

Mercredi 11. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Baillon, Bouchardat, Luts. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Bourgoin, Pouchet, Villejean. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Regnauld, Bouchardat, Blanchard. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gariel, Bourgoin, Villejean. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Hayem, Ch. Richet, A. Robin. — 2° examen, officiat (définitif): MM. Damaschino, Landouzy, Reynier. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (1° série): MM. Delens, Jalaguier, Rémy. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (2° série): MM. Guyon, Marc Sée, Pinard.

Jeudi 12. — 1er examen, doctorat (1e série): MM. Gautier, Lutz, Villejean. — 1er examen, doctorat (2e série): MM. Bourgoin, Hanriot, Pouchet. — 2e examen, doctorat, oral (1ee partie) (1ee série): MM. Panas, Quenu, Brun. — 2e examen, doctorat, oral (1ee partie) (2e série): MM. Bouchard, Peyrot, Poirier. — 2e examen, doctorat (2e partie): MM. Laboulbène, Mathias-Duval, Bouilly. — 3e examen, doctorat, oral (1ee partie): MM. Richet, Lannelongue, Charpentier. — 4e examen, doctorat: MM. Peter, Quinquaud, Ballet.

Vendredi 13. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Gariel, Lutz, Pouchet. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gautier, Bourgoin, Villejean. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Regnanld, Gariel, Blanchard. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Bourgoin, Hanriot, Villejean. — 2° examen, doctorat, oraţ (1° partie): MM. Fournier, Jalaguier, Raymond. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité: MM. Trélat, Pinard, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (1° série): MM. Hayem, Straus, Brissaud. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (2 série): MM. Delens, Ribemont-Dessaignes, Reclus.

(A suivre).

### NÉCROLOGIE

M. DAUTIGNY (G.), interne des hôpitaux, à l'hôpital Tenop.

M. le D' Guilhember, de Bordeaux, mort à l'âge de 41 ans.

M. le Dr Magnin, de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marns), reçu e 1831.

M. JAVILLAND (Ch. I..), externe des hôpitaux, à l'hôpital Bichat, décédé le 19 juin à Arcachon, à l'âge de 24 ans.

### WOUVELLED

13

Compa de sante minimant. - Par décret, en date du 21 juin 1886, out été promus dans le cadre des officiers de l'armée territoriale ;

4º corps d'armée. Au grade de médecin aide-major de première elasse.

— MM. les médecins aides-majors de deuxième classe Sauvé, Gueria,
Drumez, Guillemin, Dromain, Péan, Fèvre, Ragot, Bruslé, Gabalda
et Godard.

**Z** Au grade de pharmacien aide-major de première classe. — M. le pharmacien aide-major de deuxième classe Delpeyron.

5° corps d'armés. — Au grade de médecin aide-major de première classe. — MM. les médecins aides-majors de deuxième classe Henry, Dubain, Huette, de Gislain, Chaignot et Menu.

6º corps d'armée. — Au graide de médebin aide-major de première elasse. — MM. les médecins aides-majors de deuxième classe Deligny et Marchal.

9° corps d'armée. — Au grade de médecin aide-major de première plasse. — MM. les médecins aides-majors de deuxième classe Bricard et Bontemps.

— Par décret, en date du 22 juin 1888, ont été promus dans le corps de santé militaire, et ont reçu, par décision du même jour, les affectations ci-après indiquées, savoir :

Au grade de médecin principal de première classe. — M. Challan.

Au grade de médecin principal de deuxième classe. — M. Dufour.

Au grade de médecin-major de première classe. — M. Mestrude.

Au grade de médecin-major de deuxième viene. --- MM. Clément Hugard, Marchand, Lejeune, Berthoud.

CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE. — Par décret, en flate du 23 juin 1868, a été promu dans le corps de santé de la marine;

Au grade de médecin de deuxième plasse. — M. Guerchet, side-médecin, docteur en médecine.

École de médecine de Nantes. — Par dècret du 16 juin 1888, il est créé une chaire de clinique ophthalmologique à l'École de médecine de Nantes; M. le Dr Dianeux, professeur suppléant, est nommé professeur à ladite chaire.

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE. — M. le Dr du Mesnil, médecin de l'asile nationale de Vincennes, est nommé secrétaire du comité consultatif d'hygiène publique de France, en remplacement de M. le Dr Vallin, démissionnaire.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de îer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. PARENT. imprimetr de la Faculté de médecine, A. DAYY successev 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

EAU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANTE Enfants Débiles — Maladies de la Peau et des Os

# LA BOURBOULE

Rhumatismes — Voies respiratoires

ANÉMIE — DIABÈTE — FIÈVRES INTERMITTENTES



### 

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDÉCINE

Employées dans l'Anémie, is Chiores, la Lougorrhée, l'Aménerrhée, la Cachexie corofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exists toujeste in Algenser's al-dontre :

Pharmaclen à Paris, 40, Rue Bonaparte.

Ampoules

Pour inhaistions

Une Dose par Ampoule

Boissy

NTRITE D'AMYLE | I'IODURE (ETHYLE

Boilagement schwedlist et. generies

ANGINES de POITRINE | TRAITEMENT de l'ASTENCE

PAR LA MERINA RESTRUCTION | PAR LA MERINA de des des des facts de minima amplita.

LA BOITS, FR. TARILITE BOISSY, Flace Vendone, Paris.

# Hunyadi János

Le plus sûre, la plus efficace, la plus agréable des Eaux purgatives naturelles.

Approuvée par l'Académie de Médecine de Paris, par Liebig, Bunsen et Fresenius. Autorisée par l'État.

Unique d'après les appréciations de nombreuses célébrités en médecine de france et de l'Étranger qui lui attribuent les avantages suivants :

## EFFET PROMPT, SÛR ET DOUK

Abiace de Colique et de mélaise. — Sans constipation consécutive. — L'Esage prolongé ne fatigue pas l'estomac. — Action durable et régulière. — le produit pas l'accoutumance. — Petite dose. — Pas désagréable à prendre.

Ches tous les marchands d'eaux minérales et dans les Pharmacies.

Se méfier des contrefaçons.

Prière d'exiger l'étiquette et Andreas Saxlehner.
le bouchon portant le nom: Andreas Saxlehner.

La PELLETIÈRINE de TANRET, lauréat de l'Institut, est le principe tenifuge décorce de racine de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. C'est un remède faci à prendre et qui, bien administré, donne des succès à peu près constants; aussi, la Pellettérine d'Tanret est-elle adoptée exclusivement par les Hôpitaux de la Marine et les Hôpitaux de Paris. Elle ne se délivre que par doses avec mode d'emploi détaillé.

Vente en Gros : CH. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à PARIS : Phi TANRET, 64, Rue Basse-du-Rembert.



# CAPSULES DARTOIS

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUB DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsulos Dartois, le "médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées



BUREAUX On s'abonne ches LECROSNIER of BARR

Paraissent le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UN AN

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTED-MER 30 fr.

Pince à Made-de-Médesias PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

DA MASCHINO

A. RICHET

MICHEL PETER

our de clinique chirurgicalé, Professeur dé pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Le l'Académie de médecine, Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux.

E. BOTTERTUIT

F. LABABIE-LAGRAVE

simeour agrègé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Chirurgian des hôpitaux. Mééocis consultant aux Haux de Plombière

Médecia des Maitaux.

SECRÉTAIRE DE LA BÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hépiteux.

Advancer on qui noncerne la Rédaction à II. le D' BOTTERTUIT, Rédacteur en chaf, 18, rue de Bastellans. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, «II y a lieu.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur

inspirent altments

ALIMENTAIRE

6.23 pl. tes Vosges, ettoutelle

# IUBO S

"Associé su Bromure, le chlorel donne même: Mets à dose moins élévée.. Il perd sa exusticité.." Maladies nervenses, Insommie Sirep present à la des de 1 à 6 cuillerée et l'Îge dans les 24 heurs, PARIS, B. F. Actoronyes, et \*\*\*Phir.

### COALTAR SAPONINE LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hôniteux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFACONS.

Le SIROP de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à la pureté BROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque onillerée de SIROP de HENRY

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

MURE contient 2 grammes de bromure de pelattium.

PRIX DU PLACON : 5 PRANCE Honry MURE, i Pat-St-kprit (fari). - A. GAZAGNE, Pin & Ind. d mer ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# HYDROTHERAP

ET KINESITHERAPIQUE

ICDirecteur E. SOLEIROL

49, rue de la Chaussée-d'Antin, 49.

.Le Kintaithteapie est composée ide mouvements physiologiques de deux ordres: les uns sont passifs, les autres sont actifs selon les affections pour lesquelles on les présonise.

Ces mouvements peuvent être variés et multiplies jusqu'à production de la moiteur et même de la sueur. Ges mouvements sont, en loutre, susceptibles d'être dosés en nombre et en qualité; l'affection qui les commande est un guide pour ceux qui doivent lui être particulièrement

l'affection qui ses commande ess un guide pour ceux qui deivent int este particular appliquées.

La Calla de méthode possègle des mouvements sédatifs et excitants congestifs et décongestifs, et enfin des mouvements respiratoires, qui présentent un intérêt considérable par l'action directe qu'ils exercent sur les poumons, dont ils régularisent le jeu respiratoire, tout en développant le conge-theracique. La conference des constitutions de l'hydrothérapie.

La Kinésithérapie est encore un putssant modificateur des constitutions lymphatiques et accordinance.

scrofuleuses.

Les affections tributaires de cette méthode sont : l'hypochondrie, l'anémie, la chlorose, le dispète, la gaute, les dyappurées, les névroses, les mauvaises attitudes, les courbures letérales et antéro postérioures de la colonne vertébrale, les raideurs articulaires, les cachexies, et flualement l'impuissance.



### J ARSENICALE EMINEMMENT RECOI

Enfants Débiles — Maladies de la Peau et des Os

Rhumatismes — Voies respiratoires HÉMIE — DIABĒTE — FIEYRES INTERMITTENTES



ADIES DE LA GORGE DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE DEMI AU SEL DE BERTHOLLET Eriger la Signature de DETHAN, Pharmacies à Paris rue Raudin, No 23, et pr. Pharmacies,



# Puissant tonique. Très efficace cours récidives des fievres intermittentes. Dix centier, de Quincidine par Dragée. — N. 40 180 ° 4 15 de 18 : 1 fr. — PARIS, 20, Place des Vosges, et toutes Ph

Stations de Grenoble et Gières -- Saison du 15 Mai au 15 Octobre.

Eaux sulfureuses, safines et purgatives. Traitement des maladies cutanées, du lymphatisme, de la scrofule, etc.

Bains, Douches, Pulvérisations, Hydrothérapie.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SONNAIRE

Revue critique ; Les névrites périphériques. — Revue de la presse étenngère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés sevantes ; Société médicale des hépitaux, séance du 22 juin 1888. — Bibliographie. — Faculté de médecine de Paris : Tableau des actes du 9 au 14 juillet 1888, — Nécrolègie. — Wouvelles. — Bulletin bibliographique.

### REVUE CRITIQUE

### Les névrites périphériques.

Il est un groupe d'affections comprises sous le nom de névrites périphériques que sont venues grossir des observations anatomopathologiques et les expériences physiologiques; considérées, il y a quelques années encore, comme rares, et limitées dans leur étiologie à un nombre restreint de causes telles que les maladies infectiouses, le traumatisme, les intoxications, les névrites ont été dans ces derziers temps l'objet de recherches importantes qui ont inspiré la conviction que ce genre d'affections est plus commun qu'on ne l'avait era jusqu'à présent. Ce n'est pas à dire qu'on n'eût déjà observé les symptômes par lesquels elles se manifestent, mais ceux-oi, avant les mcherches anatomiques multipliées, étaient souvent rattachés à une altération organique ou dynamique de la moelle. Les nerfs peuvent donc être altérés dans leur structure pour leur propre compte, et l'on peut constater l'existence de paralysies et de troubles nutritifs exclusivement dus à des lésions nerveuses périphériques et sans que la moelle ne soit ou du moins ne paraisse aucunement intéressée. Il aut dire copendant que cotto individualité pathologique des nerfs n'est pas admise sans restriction par tout le monde. Erb notamment admet toujours la participation de la moelle à la production des Misions, avec cette différence que, dans les cas ou elle paraît saine per les moyens dont dispose l'investigation histologique, la lésion médullaire est purement fonctionnelle ou dynamique. De même, il y 2 peu de temps, M. Landouzy admettait dans les paralysies des maladies infectieuses une lésion minime ou seulement fonctionnelle du myélaxe; c'était l'intermédiaire obligé par lequel on s'expliquait les tropbles nutritifs des nerfs périphériques et de leurs racines.

On a renoncé à cette hypothèse, lorsque les observations de ce genre de paralysies sans lésion médallaire se sont multipliées. Telles du membre supérieur quand elles dépendent de l'intoxication saturnine se font remarquer par l'intégrité du long supinateur dont la contractilité se perd dans l'intoxication alcoolique. Les réflexes sont très souvent diminués ou abolis. Les troubles trophiques sont très communs et consistent dans l'atrophie du muscle, de l'œdème, les sueurs anormales, l'atrophie cutanée de la région innervée, la chute des ongles, des plaques de gangrène, des éruptions diverses. La réaction électrique de dégénérescence est de règle dans la paralysie saturnine et alcoolique. Enfin, lorsque la paralysie a duré un certain temps, on peut observer des attitudes vicienses ou de la difficulté à imprimer des mouvements aux articulations, mais il s'agit là de fausses contractures qui tiennent à des adhérences établies au niveau des tendons et des gaines tendineuses.

Les nerfs viscéraux ne sont pas toujours indemnes; les lésions du pneumogastrique entraînent l'augmentation du nombre des battements du cœur (tachycardie) que l'on a observée dans la paralysie ascendante aiguë alcoolique; mais les opinions sont encore partagées sur la nature et la pathogénie de cette maladie.

Leyden au point de vue des formes, divisé les névrites multiples en deux groupes selon que les nerfs moteurs ou les nerfs sensibles sont plus particulièrement atteints. En général, ce sont surtout les nerfs moteurs qui sont lésés et les altérations donnent lieu à la paralysie et à l'atrophie musculaires. Lorsque les nerfs sensibles sont atteints de névrite chronique, atrophique, les troubles moteurs se traduisent surtout par l'ataxie (pseudotabes, nervotabes périphériques).

Au point de vue du diagnostic, il n'est pas toujours facile de reconnaître l'origine périphérique de certains troubles nerveux sensibles et musculaires. On peut confondre avec les névrites périphériques des affections nerveuses qui offrent des éléments symptomatiques communs, parmi lesquels nous citerons les diverses formes de polyomyélite antérieure aiguë ou subaiguë, de l'atrophie musculaire progressive, l'ataxie locomotrice.

L'étude comparative de ces maladies avec les névrites montre qu'il existe seulement des caractères de probabilité. On croira volontiers à l'existence d'une névrite, lorsque les conditions étiologiques (intoxication, convalescence des maladies infectiouses) ont existé antérieurement, lorsque les réflexes sont abolis, que la réaction de dégénérescence et l'atrophie musculaire surviennent rapidement, que les nerfs sont douloureux sur leur trajet, qu'il existe enfin des troubles de la sensibilité.

Au contraire la présence de douleurs en ceinture, de troubles génito-urinaires, d'eschares précèdes, d'une atrophie musculaire indolente, de lésions papillaires (atrophie grise), de troubles viscéraux et de troubles pupillaires (signe d'Argyll-Robertson) sont autant de signes qui témoignent de l'existence probable d'une affection médullaire.

Mais il s'agit seulement de probabilité et, dans une étude récente. A. Schwartz (de Buda-Pesth) reconnaît qu'on ne peut trouver dans la marche et l'évolution de la paralysie, dans le groupement fonctionnel des muscles paralysés, aucun signe certain de diagnostic. Même incertitude du côté des troubles de la sensibilité. Roth et Broadbent parlent de névrites graves qui peuvent parcourir leur évolution et aboutir à l'issue fatale sanstroubles notables de la sensibilité. Schwartz a observé un cas de polyomyélite dans lequel les douleurs persistèrent vives jusqu'à la mort; les douleurs dans cette forme de myélite exclusivement limitée aux régions motrices ne se font pas seulement sentir dans la région dorsale, mais encore sur le trajet des nerfs des membres. Ces douleurs peuvent tenir à une hypérémie d'autres régions de la moelle ou à une névrite descendante. Dans un cas Schwartz a contrôlé le diagnostic de névrite multiple par l'autopsie: il attribue une grande valeur aux anesthésies. D'un autre côté, Kast considère comme appartenant à la névrite la réaction électrique de dégénérescence qui est irrégulièrement distribuée aux muscles qui dépendent d'un même nerf.

En résumé, si les névrites périphériques occupent une place incontestable et importante dans la pathologie nerveuse, il reste à déterminer la nature de beaucoup d'entre elles, à fixer leur pathogénie et à compléter leur séméiologie afin d'en rendre leur diagnostic chez le malade moins incertain; pour se faire, leur histoire demande encore le concours de l'anatomie pathologique.

L. Jumon.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Sur l'emploi de la créoline. — (Max Kortum. Pester med. chir. Presse, n° 22, 1888) — Les solutions de créoline possèdent une apparence laiteuse qui, par le repos, passe à la couleur café au lait; on doit, pendant l'hiver, les conserver à l'abri des gelées. A la longue, il se précipite des parties résincuses et d'autres corps, qui sont des combinaisons de naphthaline. Mais ces modifications d'aspect du liquide n'ont aucune influence sur son action. Cependant l'auteur recommande les solutions fraîchement préparées. En chirurgie, on se sert de solutions au cinquantième et au deux centième. La première sert à la désinfection des instruments et des mains de l'opérateur et

de la région à opérer. La seconde sert dans le pansement proprement dit. Les solutions de créoline arrêtent très rapidement les hémorrhagies capillaires, ce qui est facile à contrôler par suite de l'apparence du liquide laiteux. Les fortes solutions sont seules un peu caustiques, en ce seus que leur application provoque une légère sensation de brûlure qui disparaît en quelques minutes.

L'auteur a eu l'occasion d'appliquer un tampon imbibé de la solution au cinquantième dans une caverne pulmonaire qui communiquait avec la cavité pleurale et qui avait été ouverte dans l'opération de l'empyème. Une hémorrhagie abondante qui eut lieu quelques jours après l'opération avait été arrêtée par l'application du tampon, sans autre incommodité pour le patient que le goût de la créoline pendant l'expectoration. Les malades qui ont des brûlures étendues, ceux qui ont de larges eschares au sacrum peuvent avec avantage prendre des bains additionnés de créoline à 5 p. 1000.

Pour la pratique des accouchements, l'auteur se sert de la solution au cinquantième pour les lavages vaginaux et utérins. Il se loue particulièrement de son emploi dans le cas de déchirure du périnée ; enfin il a obtenu un succès inespéré dans un cas d'inertie utérine en tamponnant la cavité de l'utérus. Les tampons peuvent rester assez longtemps appliqués dans le vagin sans qu'il se développe d'odeur désagréable.

Dans les ulcères superficiels, on peut se servir d'une pommade à la créoline à 1 ou 2 p. 100, ou d'une poudre faite d'un mélange de créoline et d'acide borique (2 p. de créoline, 100 d'acide borique).

La créoline est encore un excellent antiparasitaire et se recommande sous forme d'onctions (créoline 5, huile de lin 100) dans la gale: trois ou quatre frictions en trente-six heures, suivies d'un bain avec nettoyage au savon noir, donnent les meilleurs résultats. Pour les patients qui ne peuvent séjourner à l'hôpital, l'auteur recommande des frictions huileuses au 10°.

Dans la blennorrhagie, on peut obtenir quelques bons résultats du lavage des surfaces avec des solutions de l à 5 p. 1000. Mais cos résultats sont surtout excellents dans la vaginite blennorrhagique, ce qui se conçoit, parce qu'il est plus facile d'atteindre la muqueuse vaginale par les solutions désinfectantes.

Kortum et Jefsner (de Stolp) ont encore employé la créoline en solution de l à 5 p. 1000 pour faire des lavages de la vessie dans le cas de cystite, avec grand avantage, car l'action hémostatique est jointe à l'action antiseptique. On pourrait encore avoir recours à l'usage interne sous forme de pilules de 0,10 à 0,30, trois ou quatre fois par jour.

Dans la diphthérie, Kortum emploie la créoline en solution à 1 ou

2 p. 100, pour gargarismes, et, comme cette substance à cette dilution n'est pas toxique, il la recommande surtout dans la thérapeutique infantile.

L. JUMON.

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 22 juin 1888. - Présidence de M. SIREDEY.

LE TALC DANS LES DIARRHÉES CHRONIQUES. — M. Sevestre a obtenu de bons résultats en administrant 20 à 30 grammes par jour de talc à de jeunes enfants; la diarrhée a été arrêtée en cinq à six jours; les selles sont devenues et restées jaunes.

M. Féréol a eu quelques succès chez des phthisiques avancés, mais il constate que cette bouillie épaisse est souvent difficile à faire prendre; d'ailleurs ces résultats sont de beaucoup dépassés par ceux obtenus avec les lavements de nitrate d'argent.

M. Juhel-Rénoy insiste sur le magma que le talc forme avec le lait et préfère le tannin à la dose de deux grammes par jour.

EPISTAXIS INCORRCIBLES, PREMIER SIGNE DE NÉPURITE INTERSTITIELLE.

— M. Gaucher vient d'observer un alcoolique de 38 ans qui présentait des épistaxis incoercibles, dont on n'était devenu maître que par le tamponnement; les urines contenaient une petite quantité d'albumine. Considérant ce malade comme atteint de néphrite, M. Gaucher le mit au régime lacté, avec une potion de quinquina et de ratanhia : les épistaxis cessèrent rapidement. M. Gaucher insiste sur la nécessité de l'examen des urines dans les cas d'épistaxis sans cause appréciable, ce symptôme pouvant être la première et la seule manifestation d'une néphrite.

M. Huchard signale un fait analogue, mais qui s'est terminé par la mort avec urémie respiratoire.

Goutte chez un enfant de quinze ans. — M. Gaucher a observé un enfant de quinze ans, sans antécédents goutteux ni arthritiques et qui se plaignait depuis quinze jours d'une douleur avec rougeur luisante et gonflement au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil gauche; ces phénomènes avaient débuté brusquement au réveil. Il s'agissait évidemment d'une attaque de goutte à son déclin et qui céda en trois jours à l'application de cataplasmes et au salicylate de soude.

VERGETURES DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE. — M. Troisier présente un morceau de peau de la cuisse d'un homme mort de cancer d'estomac et qui avait eu autrefois la fièvre typhoïde. M. Troisier pense, comme M. Bouchard, que ces vergetures sont dues à la croissance

exagérée fréquente dans la convalescence; il rappelle qu'il a démontré avec M. Manouvrier qu'il y a, au niveau des vergetures, un déplacement vers les parties voisines des fibres élastiques qui manquent à ce niveau.

- M. Bucquoy a observé deux jeunes gens chez lesquels, notamment pour une jeune fille de 18 ans, les vergetures violacées et acumineuses récentes siégenient aux seins et près de la crête iliaque. M. Bucquoy n'admet pas, du moins dans ee cas, l'explication par la croissance exagérée et croit à un trouble trophique.
- M. Barié a observé, comme M. Bucquoy, un convalescent de fièvre typhoïde avec vergetures sur la crête iliaque. D'autre part, un fait où il a vu des vergetures succéder à un zona intercos tal lui fait penser que l'influence nerveuse n'est pas toujours étrangère à leur production.
- M. Troisier refuse absolument d'admettre la théorie des troubles trophiques aussi bien pour les vergetures de la fièvre typhoïde que pour celles de la phthisie.
- M. Bucquoy croit qu'elles ne résultent pas seulement d'un fait mécanique et qu'il faut que la croissance coïncide avec l'amaigrissement et des troubles profonds de la nutrition de la peau.
- M. Féréol résume heureusement la discussion en proposant l'expression de trouble nutritlf au lieu de trouble trophique.

SAPELIER

### BIBLIOGRAPHIE

TRAITÉ PRATIQUE ET CLINIQUE D'HYDROTHÉRAPIE, par E. Duval, Paris, chez l'auteur et librairie J.-B. Baillière, rue Hauteseuille, 19, 1888.

Dans la préface composée en tête de cet ouvrage, M. le professeur Peter nous avertis que le traité d'hydrothérapie de E. Duval est bien un traité pratique et clinique: c'est en effet son caractère essentiel. Sans vouloir rechercher le pourquoi et le comment de l'influence de l'hydrothéraphie dans telle ou telle maladie, l'auteur nous raconte simplement ce qu'il a observé, les guérisons obtenues à l'aide de cette médication.

L'ouvrage est divisé en quatre chapitres: le premier traite de l'historique de l'hydrothérapie. Après avoir indiqué ce que fut cette médication dans l'antiquité, M. Duval arrive à son vrai fondateur, Priessnitz, et, d'après les documents fournis par Schedel, lui rend entièrement justice de son intelligente initiative.

Le chapitre deuxième traite des agents de l'hydrothérapie, douches, bains froids, des moyens auxiliaires de l'hydrothérapie, tels que la chaleur, la sudation, l'exercice, etc., et enfin des questions annexes du traitement hydrothérapique, telles que la saison, la durée, l'hydrothérapie dans des établissements appropriés ou à domicile. Toutes ces questions sont parfaitement exposées par l'auteur et mémite toute approbation.

Dans ce chapitre cependant et spécialement dans celui-là, il est un reproche que j'adresserai à l'auteur, c'est celui de s'être abandonné à une certaine sévérité de langage en citant des écrits de quelques confrères en hydrothérapie dont il ne partage pas les idées.

Dans le troisième chapitre, M. Duval passe en revue les diverses maladies dans lesquelles l'hydrothérapie agit avec une réelle efficacité. Chose excellente au point de vue pratique, l'auteur ne se contente pas de nous dire quel est le genre de douche que l'on doit appliquer dans telle ou telle maladie, il nous donne en outre quelques observations à l'appui de ce qu'il avance, et cela dans presque toutes les affections. Dans ses trente années de pratique, notre confrère a sertainement observé toutes sortes de maladies justiciables de l'hydrothérapie, aussi voyons-nous dans ce chapitre le résultat et le fruit de ses nombreuses observations.

Le quatrième et dernier chapitre met en question la doctrine hydrothérapique, c'est-à-dire les conditions physiologiques amenées par l'usage de cette médication. Notre confrère ne se prononce pas à ce sujet et émet l'avis que, du moins jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas, à proprement dire, de doctrine hydrothérapique : tel est, également, l'avis de notre distingué confrère, le Dr Beni-Barde. Toute-fois, nous devons accepter comme vraies, les paroles écrites par Fleury en 1848.

- « L'hydrothérapie agit principalement sur la circulation capillaire et elle ne peut agir sur celle-ci que par l'intermédiaire du système nerveux, lequel, par action directe ou réflexe sur la contractilité des parois vasculaires, produit la contraction et le relâchement des vaisseaux.
- «L'hydrothérapie, en rétablissant l'équilibre, l'harmonie dans les phénomènes de la circulation capillaire et de l'innervation, dans les mouvements fonctionnels, en modifiant le sang, a une action favorables sur les maladies. »

C'est à cette doctrine-là également que se range M. Dujardin-Beaumetz en parlant de l'action de l'hydrothérapie.

Ce traité est, en outre, fort bien écrit, très clair et d'une lecture extrêmement intéressante : il a, par conséquent sa place marquée dans toute bibliothèque médicale.

D' DESCAMPS.

### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 9 au 14 juillet 1888.

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 11, à 1 heure. — M. Patron: Contribution à l'étude de la récidive des sarcomes des membres. Président: M. Trélat. — M. Seigneur: La dentition pendant les deux premières années. Président: M. Lannelongue. — M. Boulland: Du zona bilatéral compliqué d'herpès généralisé. Président: M. Potain. — M. Mercier: De la colite chronique. Président: M. Potain. — M. Marty: Lupus du larynx: Président: M. Fournier.

Vendredi 12, à 1 heure. — M. Yovanovitch: Entomologie appliquée à la médecine légale. Président: M. Brouardel. — M. Scialon: Des vergetures du thorax. Président: M. Brouardel. — M. Luquet: Contribution à l'étude des corps jaunes. Président: M. Cornil. — M. Penasse: Contribution à l'étude des méningites chroniques et spécialement d'une terminaison fréquente chez les enfants, l'idiotie. Président: M. Dieulafoy. — M. Lancial: Thrombose des sinus veineux de la dure-mère. Président: M. Duplay. — M. Arragon: Documents relatifs à la fièvre jaune. Président: M. Proust.

Vendredi 13, à 1 heure. — M. LEROUX: Contribution à l'étude du zona chez les tuberculeux. Président: M. Potain. — M. BATLLE: Diagnostic précoce de la phthisie pulmonaire commune. Président: M. Potain. — M. PAVLIDÈS: Arthropathie tabétique du pied. Président: M. Damaschino. — M. FURET: Contribution à l'étude de l'hystérie dans ses rapports avec divers états morbides. Président: M. Damaschino.

### NÉCROLOGIE

Le D' Torchet (Simon-André), ancien interne des hôpitaux de Paris, reçu en 1826, la même année que Danyau, Rigaud, Littré et Duplay père, vient de mourir à l'âge de 82 ans. Après avoir exercé la médecine à Sedan pendant vingt-cinq ans, Torchet s'était retiré à Paris où il habitait rue Bleue.

Le Dr Solmon (Raymond-Emile), ancien interne des hôpitaux (1868), chirurgien-adjoint de l'Hôtel-Dieu de Troyes.

Le D' GUILLIER, ancien commandant de la garde nationale en 1848, chevalier de la Légion d'honneur, ancien vice-président du conseil d'hygiène du XX° arrondissement, ancien médecin de l'état civil à Charonne, vient de mourir à l'âge de 74 ans.

Le Dr Gaudin, de Chauvigny (Vienne), reçu en 1853.

### HOUVELLES

HOPITAUX DE PARIS. — Le concours pour la nomination à trois places de médecin du Bureau central s'est terminé par la nomination de MM. les docteurs Marie, Netter et Gilbert.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours du clinicat. — Le concours pour les places de chef de clinique médicale viennent de se terminer par les nominations suivantes :

Pitié. - Titulaire, M. Duflocq; adjoint, M. Ménétrier.

Charité. - Titulaire, M. Foubert; adjoint, M. Hischmann.

Saint-Louis. - Titulaire, M. Feulard; adjoint, M. Cayla.

Enfants. — Titulaire, M. Eug. Deschamps; adjoint, M. Martin de Gimard.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — M. Valude, chef de clinique ophtalmologique, est prorogé dans ses fonctions jusqu'au 1° novembre 1889.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE LILLE. — La chaire d'anatomie est déclarée vacante. — M. Hacot est chargé jusqu'au 31 octobre 1888 des fonctions d'aide préparateur des travaux d'anatomie pathologique et d'histologie.

Ecole de Médecine d'Alger. — Un concours s'ouvrira, le 4 décembre 1888, à l'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine d'Alger.

ECOLE DE MÉDECINE DE CLERMONT. — M. le docteur Fouriaux, suppléant des chaires de médecine, est nommé professeur de pathologie interne, en remplacement de M. Bourgade de la Dardye, décédé.

Conseil supérieur de l'instruction publique. — MM. Brouardel et Gavarret sont nommés pour quatre ans membres de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. — Dans sa séance du 2 juillet 1888, le Conseil municipal de Paris a émis le vœu qu'il soit adjoint au Conseil de surveillance de l'Assistance publique un membre pris parmi les médecins des bureaux de bienfaisance, et invite M. le préfet, à la première vacance dans les quatre places auxquelles il pourvoit, à nommer un médecin du bureau de bienfaisance membre du Conseil de surveillance. »

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. — MM. les docteurs P. Berher (de Paris) et Dupont (de la Roche) sont nommés officiers d'Académie.

Corps de santé militaire. — Ont été nommés dans le cadre des officiers de réserve :

Au grade de médecin-major de 2º classe: M. Gardin, médecin-major de 2º classe de l'armée active démissionnaire.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe: MM. Jeanton, Suzanne, Lenhard, Laherre, Pigornet, Baillet, Dufestel, Cullère, Longueval, Hecht, Lacayre, Jannaut, Cassaët, Vanhaecke. Missions scientifiques. — M. le Dr E. Mauriac, inspecteur de la salubrité à Bordeaux, est chargé d'une mission à l'effet d'étudier en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, la question de l'assistance publique à domicile; M. le Dr Paul Loye, préparateur de médecine légale à la Faculté de Paris, est chargé d'une mission à l'effet d'étudier l'organisation de l'enseignement médico-légal en Allemagne et en Autriche; M. le Dr Raymond, professeur agrégé, est chargé d'une mission en Russie, pour y étudier les questions d'enseignement médical relatives aux maladies nerveuses.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 24 au 30 juin 1888. — Fièvre typholde, 8. — Variole, 1. — Rougeole, 15. — Scarlatine, 4. — Coqueluche, 3. — Diphtérie, Croup, 24. — Phthisie pulmonaire, 178. — Autres tuberculoses, 27. — Tumeurs cancéreuses et autres, 55.

Méningite, 31. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 40. — Paralysie, 1. — Ramollisaement cérébral, 5. — Maladies organiques du cœur. 45.

Bronchite aigue et chronique, 37. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 56. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 59.

Fièvre et péritonite puerpérales, 9. - Autres affections puerpérales, 2.

Débilité congénitale, 18. — Sénilité, 22. — Suicides et autres morts violentes, 15. — Autres causes de mort, 176. — Causes inconnues, 10.

Nombre absolu de la semaine : 641. — Résultat de la semaine précédente : 833.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J.-B. Bailligne et file, 19, rue Hauteseuille, Paris.

Etude clinique sur la fièvre du goître exophtalmique, et comparativement sur les fièvres spéciales à quelques autres névroses, par le D' Henri BERDOTE, ex-interne des hôpitaux de Lyon et de la clinique d'accouchements de la Faculté. Paris, 1888, gr. in-8° de 125 pages. 2 fr. 50.

L'Ecole de Salerne et les médecins salernitains, par Georges Bécavin, docteur en médecine de la Faculté de Paris. — Paris, 1888, gr. in-8° de 127 pages, 2 fr. 50.

Scènes de la Vie médicale, par Jules Cyr, médecin inspecteur adjoint à Vichy. — 1988, 1 vol. in-16 de 300 pages, 3 fr. 50.

VIN DE BAYARD pepto-phosphate, le plus puissant reconstituant,

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propreétaire-Gérant; D' E. BOSTENTUIS.

Paris. — A. PARENT. imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVE successey 52, rue Madame et rue Corneille, 8.

# VÉRITABLE SOLUTION

· L'Antipyrine peut être considérée scientifiquement comme le médicament le plus puissant contre la douleur.

(Académie des Solences, Séages du 18 avril 1957.) la Soldmon d'Antipprenne du Dr Class d'un dosage rigoureusement exact, contient :

ig. Antipyrina pure par cuillerée à bouche ; 0,25 cent. par omillerée à café. Dost: de la 3 cuillerées de Solution d'Antipyrine Clin par jour; augmenter presivement, s'il y a lieu, en tenant compte de la susceptibilité du malade. wa Véritable Solution d'Antipyrine Clin (par l'entremise des Pharmaciens.)

Vente en Gros: MAISON CLIN & Cie, à Paris

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tanmin et tous les Alcaleides l'appre-sents son propre poids du mellleur quinquina illrant 2 of d'alcaloldes. — Soubts Lans l'eas, le vin etc. B. MOT, Pharmacion, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma, es

Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 4º Clause la pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Italie, Paris Parint où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grands avan-test municit. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau un haif terrique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec avantage le per notarie, l'huite de croton tiglium, les emplaces émétisés, le thapsis et souvent du les vésicatoires. On a abtenu le succès les plus étaleants dans les hôpitaux de Paris; l'imbag, la plaurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épanche, les épanches, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires, étous l'impaires mus légion de la peau en un court espace de temps. — Pris du facon en han; 3 fr. 50. — Se trouve dans toutes les pharmacles.

# -LES-BAINS

Leuz sulfurées calciques très abondantes les plus sulfurenses de France.

14 kilomètres de Paris (12 trains par jour).

8AISON DU les MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des vo es respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affectio s

affamiles, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Anthms, abqueluche.

Baladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc. Rhunatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysis musculaire et phichque, chorée, MEVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génite-urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

MINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFURBUSE falles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les dications.

> Inhalations Suorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE

Inhalations d'oxygène, bains sulfurenx électriques.

NOTICE BY PROSPECTUS SUR DEMANDS

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.



FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE

CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacit

Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappétence, Vomissements, Irrégularité QUASSINE tence, Vomissements, Irrégularité des fonctions digestives, Constipation, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour

avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIOUES, CHLOROSE, ANÉMIE

L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBEAU, FRENT, NIGAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette prépara-tion d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont « toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chioroses traitées « par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce « qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac.

(Gazette des Höpitaux.) La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas. DÉPOT A LA PHARMACIE, 34, RUE SAINT-LAZARE, PARIS, ET DANS TOUTES LES PHARMACIES.

### ${f Pilules}$ du ${f D^r}$ Moussette

Les Pilules Moussette, à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent la Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles.

L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par

« l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies « du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales douloureuses et inflammatoires.

« L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrànienne, alors même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » (Sedélé le Biologie, séasce du 28 fivrier 1889). Dosa : Prendre de 3 à 6 pilules dans les 24 heures.

Exiger les Véritables Pilules Moussette de chez CLIN et C. Paris.

LA

BUREAUX in s'absence chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UN AN

UMIOSNIER et BABÉ

FRANCE. ..... 15 fr.

a Fine-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHING

ortschnique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

E. BOTTENTUIT F. LABADIE-LAGRAVE

eur sprigé à la Faculté. Ancien înterne des hôpitaux de Paris. Jimpen des hôpiteux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecia des hôpitaux.

BERTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitanx.

a cui concerns la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane.

la sure I liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chanx, Potasse et Soude. Un finne aux données physiologiques, constitue une médication reconstituante plus. Le Phosphate de chaux est utile dans les maladies des os ou pendant mation, les Phosphates de potasse et de soude, éléments essentiels des muscles sang ne le sont pas moins dans les maladies consomptives.

a via produit en outre les effets de l'Huile de Morue, dont la glycérine pure est te, et ceux des meilleurs Quinquinas, dont elle dissout tous les principes.

PARIS, 3, Boulevard Saint-Martin, et toutes Pharmacies.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE, ENFANTS DEBILES,

LUS PUISSANT RECONSTITUA UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE RI

Pour Inhabitions

Une Dose par Ampoule

NGINESdePOITRINE

TRAITEMENT do l'ASTHME

ra, Mil de Her, Migraine, Hystero-Epilepsie Par la Méthode iodurée La Boite, 4 Fr., Pharmacie Boissy, 2, Place Vendôme, Paris. Par la Méthode iodurée. Guérison complète.

ELIXIR

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance Inspirent

ALIMENTAIRE

RELIXIRsont la viande, ool et is écorces d'oranges realiet d'une excellents con-minet d'un post tres agréable, 20 pl. de Vasges, al toples Phine

aliments

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée .. Il perd sa causticité..' Maladies nerveuses, Insomnies, Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures. PARIS,20,Pl.desVosges,etV\*\*Ph\*\*.

four les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

### APPAUVRISSEMENT OU SANG ANEMIE, CHLOROS

### YROPHOSPHATE DE FER ROBIOUET

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités de Sang, Péles couléurs, Pertes, etc. — On l'emploie en Pilules, Danains ou Sinor (3'), Solution (2'50), et Vin (5'), au choix des malades.

### DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

Ce Vin fortifant, fébrifuge, antinerveux guérit les affactions acrofuleuses, flèvres, névroses diag-rhées chroniques, pâles couleurs, etc.—Prix: 4. rhées chroniques, pâles couleurs, etc. - Prix: 4', DETHAN, Phien, à Paris, rue Baudin, 23, et pr. Pharmacies.



PRÉPARÉ SPECIALEMENT POUR L'ANESTHÉSIE

On le trouve en divisions dans toutes les Pharmaci



Le purpo tifet le diene plus utile et le plus con Très imité et conti Demander des BOITES Bi avec l'Étiquette ci-joi imprimée en 4 COULE 1 fr. 50 la 1/2 boîte (50 3 fr. le belte (105 gre HOTIGE DARS CHAQUE MAL: PL' LEROY, FRO

que ou chroniques de l'URETERE ou de la VESSIE telques jours sans fatigue pour l'estomac, ni renvo s urines, par les PILUES DE KAVA POURFIE i diarrhée, ni odeur

Chaque Plinie est marqués Rose Sourantes, L'Erus, Sir (BJECTION AU EAVA pour assurer la gastina Placem Sir Exiger la Signature Or FOURNIER, 22, Place de la Hadeleine, PARIS.

Iédaille d'OR, Paris 1888

## VOSGE

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1º Octobre ent des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Otéris

There digitally be passed by anothers an a health of the vision of the passed by the p

## Dragées Demazière GASGARA SAGRADA IODURE-FER: CASCARA

besées à 0 gr. 125 de Pou Véritable Spécifique de la Constipation helle

0gn 16 67H Ogr. 03 de Cat Le plus actif des Ferrugineux Mentrusant pas de Constipation.

Dépôt général: hamais (a. circle A.z. de Par., 11, Avene de Villiers, Paris Echantillons franco aux Médeolas, 11

siborature emperate AKATIVES, DÉPURATIV o end déciroraient les n receveat gretie une le atresse à M. HERZEGG, olte sur deman Pharmacion, 26, rue de Grummont, Paris

Stations de Granoble et Gières au 18 Octobre.

Same salfereuses, salfines et purgetive Trulioment des makadies entantes, de lysi de la serofule, etc. Balus, Deuches, Pulvérisations, Hydrothi

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Pathogénie: Origine infectiouse de certains ulcères simples de l'estomac ou du duodénum, par M. Maurice Letulle. — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale du VIe arrondissement, séance du 20 mai 1888. — Bibliographie. !— Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### PATHOGERIE

Origine infectieuse de certains ulcères simples de l'estomac ou du duodénum.

Par M. Maurice Larville, Médecin des hôpitaux (1).

I. J'ai pu constater à diverses reprises une corrélation, évidente pour certains faits, entre l'évolution d'une maladie infectieuse et le développement de lésions ulcérenses au niveau de l'appareil gastro-duodénal. Voici, entre autres, deux observations : Un homme de 28 ans, non alcoolique, contracte en Cochinchine la dysenterie, est attaint pendant son rapatriement d'abcès multiples sous-cutanés st aprouve, à Paris, dans l'espace de trente-deux mois, trois rechutes de dysenterie. Un mois après la dernière poussée intestinale, le malade est pris d'hématémèses considérables et de douleurs épigestriques qui font diagnostiquer un elcère simple de l'estomac. Soumis, trois mois durant, au régime lacté, il a encore pendant ce traitement deux nouvelles attaques dysentériques. Les selles sanglantes oultivées par MM. Chantemesse et Vidal, dans le laboratoire de M. Cornil, donnent le microbe pathogène de la dysenterie décrit par ces anteurs. Les cultures pures de ces germes inoculées au cobaye reproduisent les lésions spécifiques de l'intestin et, par deux fois, occasionnent des ulcérations de l'estemac.

Le second malade, agé de 36 ans, très sobre, est un ancien dyspeptique atteint, depuis de longues années, de dilatation simple de l'estomac. Au milieu de 1886 se développe insidieusement un abcès du sinus maxillaire, qui reste méconnu pendant près de six moié. A cette époque, une intervention chirurgicale importante, nécessitée par une forte hémorrhagie giagivale, assure la guérison du foyer septicémique. Dès le début de 1887, les troubles digestifs s'aggravent et ne tardent pas à présenter tous les caractères de l'uleère simple

<sup>(1)</sup> Note présentée par M. Brown-Séquard à l'Académie des sciences.

du duodénum. Une série d'hémorrhagies intestinales redoutables oblige le malade à un traitement prolongé qui aboutit à une guérison définitive.

M. Brouardel, qui donnait également ses soins au malade, accepta d'autant plus volontiers l'explication pathogénique par laquelle je rattachai cet ulcère simple du duodénum à la septicémie chronique antérieure qu'il possédait deux observations analogues. Il voulut bien me les confier. Ces deux cas, l'un de variole confluente, l'autre de farcin chronique, terminés par la guérison, se compliquèrent, pendant la convalescence, des mêmes accidents ulcéreux.

Je dois enfin à l'obligeance du Dr Aigre (de Boulogne) une observation d'ulcère simple de l'estomac, survenant pendant la convalescence d'une lymphangite suppurée du membre inférieur.

II. Ces différentes observations ont entre elles un point de parenté, qui est l'apparition d'un ulcère simple de l'estomac ou du duodénum au décours d'une maladie infectieuse en voie de guérison. Elles ont encore, selon moi, un même lien pathogénique : les maladies infectieuses qui peuvent, jusqu'à une époque plus ou moins avancée de leur évolution, donner lieu à des embolies microbiennes, collectent parfois leurs colonies au niveau de la région gastro-duodénale. La formation de ces foyers secondaires au-dessous de la muqueuse expose cette dernière à une destruction ulcérative d'autant plus rapide que l'état fonctionnel antérieur de l'organe était moins régulier ou que l'acidité normale de son contenu est plus considérable.

Je me suis efforcé de faire la preuve anatomo-pathalogique et expérimentale de cette conception pathogénique qui, s'adressant à une catégorie bien déterminée de faits, n'a nullement la prétention de battre en brèche les idées doctrinales actuellement régnantes, mais peut au contraire leur venir en aide.

Une autopsie récente de septicémie puerpérale m'a permis, grâce à l'obligeance de M. Widal, d'étudier deux ulcérations hémor-rhagiques récentes de l'estomac. Les veinules sous-jacentes à la muqueuse ulcérée étaient thrombosées et le caillot fibrineux contenait une grande quantité de Streptococci; les sinus veineux de l'utérus étaient d'ailleurs farcis des mêmes colonies.

Nous avons pu reproduire. comme preuve expérimentale, sur le cobaye les mêmes lésions muqueuses et sous muqueuses, non seulement avec les cultures pures de la dysenterie, mais encore avec le Staphylococcus pyogenes aureus. Les lésions obtenues variaient depuis des ecchymoses jusqu'à de vastes ulcérations arrondies menaçant de perforer les parois de l'estomac expérimentalement dilaté.

Je crois devoir conclure en disant que le mécanisme qui préside à l'établissement de ces lésions ulcératives d'origine infectieuse peut être double : tantôt, ce sont les cas qui me paraissaient les plus rares, l'ingestion de germes pathogènes permet leur culture à la surface de la muqueuse gastro-duodénale; tantôt les éléments morbigènes, véhiculés au hasard des courants sanguins ou lymphatiques, viennent se greffer dans les mailles du tissu conjonctif sous-muqueux. Là, les parasites, trouvant un terrain favorable à leur développement, entravent l'apport des sucs nutritifs et exposent la muqueuse correspondante à la corrosion des liquides acides qui la baignent.

Les faits qui précèdent me paraissent éclairer quelques-unes des mabreuses obscurités qui entourent encore aujourd'hui l'histoire de l'alcère simple de l'estomac ou du duodénum. »

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

LES ACIDES DE L'ESTOMAC ET LEURS RAPPORTS AVEC L'ULCÈRE STOMA-CAL DANS LA CHLOROSE ET L'ANÉMIE, Ritter et Hirsch. Zeitschr. f. Kl. med. Pest. med. presse, 1888. - En dehors des troubles de la circulation locale, on a accordé une importance considérable dans la pathogénie de l'ulcère stomacal, non seulement à la diminution de l'alcalescence des parois de l'estomac, mais encore à un troisième facteur, l'hyperacidité du suc gastrique. S'il en est ainsi cette hyperacidité doit être un symptôme constant de l'ulcère, qui non seulement l'accompagne, mais encore doit le précéder Les auteurs se sont servi non pas de l'albumine de l'œuf en usage jusqu'à présent. mais d'une alimentation mixte et facilement digestive (lait bouilli. cus à la coque, pain blanc). Ils ont employé seulement la méthode d'expression recommandée par Ewald, mais avec beaucoup de préaution, car la pression de la sonde au niveau du cardia peut produre de petites extravasations sanguines pendant les contractions trop fortes. Ils ont déterminé l'acidité du chyme par l'emploi de la lessive normale de soude au dixième. Voici leurs conclusions :

l. Le degré de l'acidité maxima aussi bien que le moment où il se produit dans l'estomac sain et dans les conditions identiques sont très variables d'un individu à l'autre, et chez le même individu à des jours différents. La valeur moyenne de l'acidité qui correspond à me nourriture déterminée et qui se rapprochait dans les expériences de 2,5 p. mille peut subir une variation en plus ou en moins de l p. mille sans qu'on observe des troubles digestifs, ce qui fait que l'état physiologique de la digestion s'accommode d'un degré assez variable d'acidité.

- 2. Il n'y a pas d'hyperacité du suc gastrique dans les ulcères stomacaux qui se produisent dans la chlorose et l'anémie et même dans la plupart des cas d'ulcère de l'estomac.
- 8. La chlorose et l'anémie évoluent avec une diminution de la sécrétion chlorydrique. Celle-ci peut favoriser la formation des acides lorsque les hydrates de carbone sont employés en grande quantité.
- 4. L'ulcère stomacal n'est pas toujours accompagné de l'hyperacidité en suc gastrique et peut même être associé à une diminution considérable des acides.
- 5. L'hyperacidité qu'on peut observer dans ce cas peut être aussi bien la conséquence que la cause de l'ulcère.
- 6. Les acides organiques qui existent dans l'estomac normal paraissent augmenter un peu avec la digestion, mais on ne le constate jamais en quantité notable à l'état normal.
- 8. Une seule détermination du dégré d'acidité du suc gastrique n'offre pas une valeur suffisante pour le diagnostic.
- 9. Les réactions colorées ne présentent pas assez de certitude pour la recherche exacte des acidés de l'estomac.

Notes cliniques sur le ficht, J. H. Tressel. (Therapeutic Gazeue. Avril 1888.)— On a introduit en Amérique sous le nom de Pichi des tiges herbacées de Fabiana imbricata, qui sont employées au Chili dans les troubles des voies urinaires. Nivière et Liotard, qui en ont fait l'examen chimique, n'ont trouvé aucune trace de l'alcaloïde pour lequel on avait proposé le nom de Fabianine, mais ils pensent que les propriétés thérapeutiques de la plante sont dues à une glycoside fluorescente analogue à l'esculine.

L'action de cette substance, d'après les observations felatées par J. H. Tressel, est favorable dans les cystites. Dans un cas où la cystite avec production du mucopus s'était produite à la suite d'un traumatisme grave de l'abdomen dans un accident de chemin de fer, l'auteur se décida, après des insuccès, à avoir recours à l'extraît fluide de pichi dont il prescrivit 10 gouttes toutes les trois heures, supprimant tout autre traitement. Le malade ne tarda pas à se sentir mieux et dans la suite le dépôt disparut complétement. Une dose trop forte (40 gouttes) prise à l'insu du médecin produisit des nausées, des douleurs stomacales et une sensation désagréable dans la gorge.

Dans un autre cas, le malade, agé de 45 ans, paraissait souffrir d'une cystite goutteuse, car l'urine renfermait une quantité anormale d'acide urique. Les opiacés et les alcalins ne produisirent qu'une amélioration insignifiante, tandis que le pichi (extrait fluide) employé

à la dose de 10 gouttes toutes les deux heures fit complètement disparaître les maladies quelques jours après.

La substance employée paraît surtout agir sur les douleurs qui accompagnent la miction. Chez un sujet qui fut pris de rétention d'uneet de douleurs à la suite d'un refroidissement particulièrement intense, au point que le cathétérisme ne put être pratiqué qu'après meanesthésie locale par la cocaïne, l'extrait de pichi amena un soulagement presque immédiat et la guérison en trente-six heures.

Les observations de J.-H. Tressel sont encore trop peu nombreuses, et trop peu explicites surtout, pour se faire une opinion sur la valeur thérapeutique et le mode d'action de ce médicament. Néan-moins, son action sédative a été assez précise pour qu'on puisse la mettre à profit.

L. Jumon.

### SOCIÉTE MÉDICALE DU VIP ARRONDISSEMENT

Seance du 29 mai 1888. - Présidence de M. Schwartz.

La conneroudance comprend : l'uns lettre de M. le D'Percheron, s'excusant de ne pouvoir assister à la réunion; 2º une lettre de M. le D' Brochin fils, remerciant la Soulété de la lettre de condoiéances qu'elle lui a adressée par l'intermédiaire de son secrétaire général à l'ossaion du décès de M. Brochin père.

M. Kalt a en tout récemment l'occasion de faire l'autopsie d'un paralytique général ches lequel il avait constaté une atrophie domplète des deux papilles.

L'examen du cerveau a montré également une atrophie des bandesttes optiques; mais il n'a encore trouvé autune autre lésion que celles qu'on rencontre ordinairement ches les paralytiques générux. — Il demande à ses collègues s'ils ont, eux aussi, vu des uas l'atrophie papillaire dans le cours d'une paralysie générale.

M. Schwartz demande si la paralysie générale était pure et h'il ne l'agissait pas d'une affection hybride, si par exemple, en même temps que de la paralysie genérale, le malade n'était pas atteint d'ataxie.

—Etait-il alcoolique?

M. Kalt ne croit pas que l'alccelisme puisse expliquer l'atrophie des papilles, les névrites toxiques n'étant pas atrophiques. L'alccelique devient amblyope, il ne devient pas aveugle.

Il y a deux signes qui permettent de diagnostiquer l'amblyopie toxique, ils sont importants à connaître car en peut alors dépister l'alcolisme, malgré les dénégations des sujete ou lorsque la qualité des personnages rend difficile l'interrogatoire à cet égard.

l'A l'ophthalmoscope on trouve une décoloration de la moitié externe de la papille: la moitié interne étant rouge. Cette différence de coloration entre les deux moitiés de la papille rend ce signe facile à reconnaître; puis il y a autour de la papille un certain halo dû à une infiltration cedémateuse. Le second signe est celui-ci: le malade ne perçoit plus les couleurs par la fixation centrale. On prend une carte au centre de laquelle on fait un trou; puis faisant passer un papier coloré derrière la carte, on recommande au sujet de fixer le trou; s'il est atteint d'amblyopie alcoolique, il ne verra pas la couleur du papier. La contre-épreuve sera faite si l'on pratique une seconde ouverture au-dessus de la première, le malade continuant à fixer le premier trou: il percevra la couleur du papier passant derrière la seconde ouverture.

M. Schwartz communique l'observation d'un homme qu'il a opéré il y a une dizaine de jours d'une tumeur du testicule. Son sujet, qui est âgé de 40 ans, est mécanicien; c'est un homme robuste. Il était porteur depuis deux ans d'une tumeur à la partie supérieure du testicule, — laquelle tumeur avait acquis la grosseur du poing.

Le malade se plaignait également d'une douleur vive le long du cordon et dans le ventre; puis le long du membre opposé, douleur vive paroxystique allant jusqu'au genou.

Depuis quelque temps il maigrissait et voyait diminuer ses forces, La tumeur a la forme d'une poire à sommet supérieur et une consistance ligneuse, nettement fluctuante en arrière; la tunique vaginale est remplie de liquide; en arrière au point fluctuant, le cordon était indemne, mais au niveau du canal inguinal, on trouvait une tumeur fusiforme, moins dure, dont il était difficile d'apprécier exactement la consistance.

Le développement rapide de cette seconde tumeur, les phénomènes douloureux ainsi que les autres symptômes faisaient penser à une adénopathie abdominale secondaire, qui contre-indiquait toute intervention. Néanmoins M. Schwartz résolut d'examiner le malade sous le sommeil chloroformique, et il insiste sur la nécessité d'endormir quand il s'agit de pratiquer un examen abdominal. Il s'assura ainsi qu'il n'y avait aucun ganglion lombaire et le toucher rectal démontra que le cordon était libre. Cependant comme l'hésitation persistait, M. Schwartz demanda l'avis du D' Bœckel de Strasbourg, M. Bœckel conseilla l'opération.

L'opération fut faite et démontra que la tumeur des bourses et celle du canal inguinal étaient de nature différente; que le cordon était parfaitement sain, que la tumeur du canal inguinal était un lipome. La réunion par première intention fut obtenue et le malade paraît actuellement guéri.

La coupe du testicule montra qu'il s'agissait d'un sarcome dont certaines parties étaient en voie de dégénérescence granulo-graisseuse.

- M. Schwartz tire de ce fait l'enseignement suivant : dans le cas où il n'y a pas d'adénopathie, malgré la présence d'une seconde tumeur, ne pas s'arrêter quand il y a doute sur la nature de cette seconde tumeur et doute sur sa propagation vers la partie profonde de l'abdomen.
- M. Machelard demande si M. Schwartz n'avait pas pensé à faire une ponction exploratrice.
- M. Schwartz répond que le diagnostic était certain, il n'y avait pas lieu d'avoir recours à la ponction exploratrice.
- M. Guillier a enlevé chez un de ses malades un petit kyste de la face palmaire du médius de la main droite. Ce kyste, malgré son siège anormal, avait toute l'apparence d'un kyste sébacé.
- M. Schwartz pense qu'il s'agissait, non pas d'un kyste sébacé, mais bien plutôt d'un kyste épidermique.

La séance est levée à 10 heures.

Le secrétaire des séances, D' VEILLEAU.

### BIBLIOGRAPHIE

LA RÉGLEMENTATION DE LA PROSTITUTION DEVANT L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE BELGIQUE, par le D' Commenge (1).

Dans la remarquable étude dont j'ai à vous présenter l'analyse, M. Commenge a suivi l'ordre chronologie des séances de l'Académie de médecine de Bruxelles. Pour faciliter ma tâche et éviter des redites, j'ai pensé mieux faire en groupant ensemble les arguments présentés sur le même point de la discussion, par les différents orateurs.

En commençant la lecture de son remarquable rapport, M. le professeur Fournier disait qu'à l'Académie de médecine le principe de la réglementation de la prostitution ne trouverait aucun adversaire. Et, en effet, dans la récente discussion, si nombre d'orateurs ont combattu le mode de la réglementation proposé par la commission et soutenu par son savant rapporteur, son principe a été admis par tons.

A l'Académie de médecine de Bruxelles, au contraire, c'est surtout le principe qui a été défendu, et c'est ce principe même qui a été l'occasion de la discussion. En effet, émue par la campagne entreprise en faveur de la liberté de la prostitution par une société dite

<sup>(1)</sup> Note lue par M. Tisné à la Société médicale des bureaux de bienfaisance.

de « moralité publique » M. Thiry demanda à la savante assemblée d'inscrire ce sujet à son ordre du jour.

La liberté de la prostitution trouva un avocat éloquent et convaince. M. Mœller au nom de la liberté individuelle vint protester contre les visites corporelles imposées aux prostituées. Il alla plus loin et prétendit que l'organisation et la réglementation de la prostitution constituait en réalité une protection officielle accordée aux femmes inscrites et, par suite, devenait une excitation à la débauche en la rendant moins dangereuse. Le principal argument invoqué par M. Mæller, c'est que les femmes inscrites ou en maison voient beaucoup plus d'hommes que les prostituées libres, que, par conséquent, elles sont plus dangereuses quand elles sont malades. Or, d'après lui, les prostituées libres sont beaucoup moins souvent atteintes que les prostituées inscrites : pour soutenir son opinion M. Mæller invoque l'autorité de MM. Mercier, Desprès, Mauriac et Fournier et les résultats favorables qu'aurait produits, en Angleterre, la suppression des diverses acts.

Après avoir combattu le principe, M.Mœller s'attaque aux mesures actuellement en vigueur. Je trouve que, du moment où toutes les femmes qui se livrent à la prostitution clandestine ne peuvent être arrêtées, les arrestations partielles sont inutiles. Je soutiens que les visites bi-hebdomadaires ne sont pas suffisantes, que le temps qu'on leur consacre ne permet qu'un examen superficiel et incomplet et que, en plus, les instruments mal nettoyés peuvent être des moyens de contamination.

Si l'orateur a été seul à défendre la liberté de la prostitution, nombreux furent ceux qui la combattirent. MM. Thiry, Crocq, Depaire. Mial, Warlomont et Barella prirent successivement la parole. Presque tous reconnaissent que vouloir la suppression de la prostititution, c'est poursuivre une utopie, c'est vouloir supprimer un fait qui a existé de toute antiquité et qui existe encore dans les tribus les plus sauvages comme chez les peuples les plus civilisés. Tous aussi insistent sur ce point que la prostitution en elle-même n'est pas un délit, mais quelle constitue un danger social en favorisant la propagation d'une maladie dont les conséquences sont terribles. Pour tous ces orateurs le péril social doit primer la liberté individuelle et exiger de la part des autorités des mesures de surveillance. D'ailleurs la liberté individuelle n'est-elle pas plus violée lorsqu'on impose une quarantaine à nombre de passagers bien portants, parce qu'un cas contagieux a été observé à bord d'un navire; et cependant personne n'en demande la suppression au nom de cette même liberté. De plus, comme l'avait déjà fait dans son remarquable travail mon regretté maître, Martineau, M. Mial compare la femme qui fait commerce de

son corps à toute autre marchandise. Or de même que les autorités municipales exercent une surveillance active sur les denrées et confisquent celles qui sont avariées, elles ont bien le droit de surveiller et de retirer de la circulation lorsqu'elles sont malades les femmes qui se vendent. Il ne s'agit donc point d'une violation de la liberté, mais bien de l'assimilation de la prostitution aux professions insalubres qui toutes sont réglementées.

Nous l'avons dit le principal argument de M. Mœller était que les femmes inscrites était plus souvent malades et partant plus dangereuses.

Disons tout de suite, que contrairement à l'opinion de M. Mæller, pour Paris du moins, il résulte des faits cités par Martineau et par M. Commenge que les femmes qui se livrent à certaines variétés de la prostitation clandestine voient autant et plus d'hommes, que nombre de filles en maison, qu'elles sont d'autant plus dangereuses que, pour gagner plus d'argent, elles continuent leur métier, même se sachant malades, jusqu'à ce que la douleur les en empêche absolument.

Les statistiques invoquées par M. Mæller ont été longuement discutées. D'ailleurs, comme le fait observer M. Commenge, on se demande comment cet orateur a pu s'appuyer de l'autorité de M. Maurisc et surtout de celle de M. Fournier, en faveur de sa thèse, alors que ces auteurs, d'après leur propres statistiques, arrivent à des conclusions opposées. Les divers orateurs qui ont pris la parole ont discuté surtout les effets de la révocation des Diseases acts; ils ont cité l'opinion de M. Graham Balfour qui, partisan de cette mesure, la combat aujourd'hui après en avoir constaté les déplorables résultats. Et ce n'est pas seulement en Angleterre que la réglementation avait produit la diminution des contagions syphilitiques. A Bruxelles, M. Janssens en témoigne aussi, l'application sévère des visites sanitaires avait, de 1848 à 1880, fait de cette capitale la ville la plus saine d'Europe au point de vue de la syphilis. A Paris, depuis que les discussions sur la police des mœurs ont ralenti le zèle des agents, le nombre des prostituées clandestines syphilitiques a beaucoup augmenté: les chiffres cités par notre maître Martineau montrent dans quelle proportion. Aussi M. Janssens a-t-il pu dire que c'était, non point la réglementation, mais bien la liberté de la prostitution qui constitue une excitation à la débauche.

Est-ce à dire qu'on approuve toutes les mesures existantes, loin de là. M. Thiry en critique une qui lui semble plus incompréhensible que toute autre : c'est la faculté accordée à un certain nombre de prostituées, et cela moyennant une redevance, de pouvoir être examinées chez elle. «Devant la morale, dit-il, toutes les prostituées sont égales » et rien ne légitime cette distinction. Cette mesure avait

déjà été repoussée par M. Martineau, s'appuyant sur ce fait que la visite à domicile devant avoir lieu à heure fixe, les femmes malades useraient de tous les moyens pour cacher leur mal. Comme cette mesure avait été proposée en France par M. Le Pileur, M. Commenge croit devoir insister sur les inconvénients sans parler du nombre considérable de médecins qu'exigerait ce service, il montre quelle difficulté il y aurait à examiner seul une femme dans un local ou rien n'est fait pour aider, il indique aussi les rencontres que pourrait faire le médecin chez les femmes et, pour ces raisons, repousse la mesure proposée à titre d'essai.

Les critiques adressées par M. Mœller au mode actuel des visites sanitaires ont été peu discutées. Seul M. Mial a démontré que l'examen, lorsqu'il est fait par un médecin exercé est facile et complet, et pour cela peu de temps suffit. M. Commenge expose ce qui se fait à Paris, et prouve, lui aussi, que lorsqu'on est bien aidé et bien installé, avec un peu d'habitude, l'examen complet est rapidement fini. Quant à la contagion par les instruments, il est facile de se convaincre qu'à Paris du moins elle est impossible, tant on apporte de soins à leur propreté. Enfin M. Commenge fait judicieusement observer que s'il est vrai, comme le dit M. Mœller, que toutes les prostituées clandestines malades ne sont pas arrêtées, en retirant de la circulation celles qu'on arrête on n'en rend pas moins un grand service en diminuant d'autant les chances de propagation de la syphilis.

Pour apprécier à sa juste valeur cet intéressant travail il faudrait le lire en entier. Cependant, bien que très imcomplète, cette courte analyse vous donnera une idée de la consciencieuse étude de notre savant collègue. Comme vous avez pu vous en rendre compte ce n'est pas seulement un compte rendu analytique que nous a présenté M. Commenge, c'est une revue critique des opinions développées à l'Académie de Bruxelles, revue à laquelle il a ajouté des considérations personnelles auxquelles sa haute compétence et sa situation spéciale donnent une grande portée.

### NOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours du clinicat chirurgical. — Ce concours vient de se terminer par la nomination de MM. Ricard, Rochard et Walter comme chefs de clinique titulaires; de MM. Boiffin et Hache comme chefs de clinique adjoints.

M. Ricard prend le service de M. le professeur Verneuil, M. Rochard celui de M. le professeur Richet et M. Walter celui de M. le professeur Trélat.

CONSEIL ACADÉMIQUE. - A la suite des élections et des nominations

faites par le ministre, les médecins ou pharmaciens dont les noms suivent font partie des conseils académiques ci-après désignés :

Paris: MM. Brouardel, Henrot, Luton, Jaccoud, Milne-Edwards, Planchon. — Aix: MM. Chapplain, Gourret et Livon. — Besançon: MM. Bruchon et Saillard. — Bordeaux: MM. Moussous, Perrens et Pitres. — Caen: MM. Bourienne, Duménil et Pennetier. — Clermont-Ferrand: MM. Gagnon et Ledru. — Dijon: MM. Gautrelet et Maillard. — Douai: MM. Lenoël, Mollien, Paquet et Wannebrouck. — Grenoble: MM. Allard et Berger. — Lyon: MM. Gailleton et Lortet. — Montpellier: MM. Bertin-Sans, Castan, Diacon et Soubeiran. — Nancy: MM. Bleicher, Coze et Tourdes. — Poitiers: MM. Chédevergne, Danner, Raymondaud et Robert. — Rennes: MM. Delacour, Laennec, Lefeuvre et Meleux. — Toulouse: MM. Basset et Caubet.

LE CONSEIL ACADÉMIQUE ET LES MANIFESTATIONS BOULANGISTES DE NANCY. — Le Conseil académique de Nancy s'est réuni pour juger M. Marconnet, étudiant en médecine, condamné à deux mois de prison pour participation à des manifestations boulangistes.

Le Conseil, considérant que M. Marconnet était le plus jeune des condamnés, qu'il n'était pas l'auteur direct de l'affiche excitant la population à manifester; qu'enfin, étant Alsacien, il avait pu, dans une certaine mesure, croire au général Boulanger, a conclu à la réprimande simple.

M. Marconnet pourra donc continuer à suivre les cours de la Faculté de médecine.

La Société clinique de Paris se réunira le jeudi 12 juillet, au lieu ordinaire de ses séances, rue Boissy-d'Auglas, 35, salle Prat, 10, cité du Retiro.

Ordre du jour : Communications diverses.

Inspection médicale des corps d'armée. — Avancement et décoration des médecins de la réserve et de la territoriale. — Un décret
présidentiel du 2 juin vient de modifier la composition des commissions
appelées à apprécier les titres des médecins du cadre actif au point de vue
de leur avancement soit dans leur hiérarchie, soit dans la Légion
d'honneur, et d'attribuer à juste titre une plus grande part à l'élément
médical dans la formation de ces jurys. Dans chaque corps d'armée, une
commission régionale, dont la composition sera ultérieurement donnée,
classera en deux|catégories les candidats proposés pour l'avancement. La
première catégorie comprendra les candidats susceptibles d'être inscrits
au prochain tableau d'avancement. La deuxième catégorie comprendra
les candidats ajournés à une époque plus éloignée. Les candidats de la
première catégorie seront classés ensuite par ordre de mérite sur une
liste établie par grade. Le classement définitif sera fait par les soins
d'une commission spéciale composée ainsi qu'il suit:

Quatre généraux commandants de corps d'armée ou gouverneurs militaires; le médecin inspecteur général; un médecin inspecteur; le directeur du service de santé au Ministère de la guerre; le secrétaire du Comité consultatif de santé, secrétaire, sans voix délibérative, ni consultative.

Les candidats proposés pour la croix de chevalier ou celle d'officier

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleu. pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lai maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. . CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies

# SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm:

PULVERISATEUR DUSAULE FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4.F. 50)

# N DE BUG

TONI NUTRITIE AU QUINQUINA ED AU CA

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phis Lebeault, 53, Rue Réaumur. Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARI

# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J

Chaque granule représente une & boutelle d'Ehu suit

Ils n'ont aucun des inconvénients des Baux sulfurenses transportées; produisen au sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le for à l'état mais sant mu ér notations ai troubles d'ancune espèce.

Bronchile — Catarrho — Leihme humide — Enronement — Anémie — Cach

Paris - Pharmacio J. TROMAS. 48, avenue d'Italia - Paris

Formé de l'extrait aqueux et du quintum, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcalettes, il range sente son propre poids du meilleur quinquina tifrant 3 o/o d'alcaloides. — Soluble dans l'eau, le vin, etc. A. BOY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS; pt.Phor

JEUDI 12 JUILLET 1888.

BURRAUT On s'abonne chez LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

IIN AN

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PATS D'OUTRE-MER 30 ft.

Place is Monito-de-Médecime PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

DAMASCHINO

MICHEL PETER nimer is dinique chirurgicale, Professour de pathologie médicale, Profess simis l'Académie de médecine. Membre de l'Académie demédecine. escur de pathologie médicale. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

lessur agrègé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Engles des hôpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux.

MCRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Mouse se çui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. us remages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.



SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célestins et les autres sources ; la plus co nstituante et la plus riche du bassin ; ne subissant aucune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

### CHLORHYDRO-PEPSIOUE

DYSPEPSIE Anorexie

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amers ot Fern digestifs

Enfants, 1 a verre à liqueur par repas. es Chierhydro Pepsiques G 2 cuillerées à dessert "Hules Chlorhydro-Pepsiques Grez, adultes, \$43 à chaque repa Envol franco-Echantillons. — Ph' ShEL, \$4, 720 La Brayles, PARIS.

Le SIROP de HENRY MURE BROMURE DE POTASSIUM (exempt de calorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médeoins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable deguérisons. Les recueils scientifiques las plus autorisés en font foi-

Le succès immense de cette prépa-tation bromurée en France, en Angle-

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS

Henry MURE, i Font-St-Reprit (Gard). - A. GAZAGNE, Phie de 1º qL et succi ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

four les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

(Lauréat de l'Académie de Médecine)

### PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphate de Chaux est la substance minérale la plus abondante dans l'organisme, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résulte une affection organique grave. — Les nombreuses guérisons obtenues par le SIROP du Docteur REINVILLIER ont classé ce médicament comme le spécifique le plus sur contre la Prithisie pulmonaire, la Bronchite chronique, l'Anémie, le Rachitisme, la Bébilité organique, les Maladies du Système nerveux et des Os.
Le SIROP du Docteur REINVILLIER, administré quotidiennement aux enfant, incilite la Dentition et la Croissance. — Cher les Nouvrices et les Mètes, fi rend le lait mellieur et empèche la Carie et la Perte des Dents qui suivent souvent la grossesse.

Médi: Pharmade TRESOR. L'alam de la Maladae. A PARU, at dans laura Pharmades.

196 4 PARIS OF SAME LANDS PRAFFICATION Pints : Philader Libertons . bon to a boar

# \*\*\*

. . . ! 7

Tonique, Analeptique, Reconstituant Composé des substances indispensables à la formation et à la nutrition des systèmes musculaire et osseux.

Nous laissons au Médecig le soin d'apprécier tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse asso-ciation de ces trois substances ;

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUX

Pharmacie J. VIAL, 14, rue Bourbon, LYON

A la COCA du PEROU plus efficace des TONIQUES et des stimulan Le REPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la resulration Le TENSEUR des cordes vocales.

Preferable au Quinquina, dont il n'a pas les proprietes echandantes, il

le ROI des ANTI-ANEMIQUES

Son gout délicat l'a fait adopter comme Vin de desse il rend ainsi, sous une forme agreable, la lorce et la san Pharmacie MARIANI, 41, Ba Haussmann, et toutes Pharmac

# CRANULES DE TOUS LES ALCALOUDES, PAITS AU PILELIEL ET NATHEMATIONEMATION

DANS TOUTES LES PHARMACIES Exiger le cachet de la Société française. The de the strain of the same of the same

### IES DE L'ESTOMAC

Digestions difficiles Manque d'appétit, Aigreurs, Flatuosités

Au Bismuth et Magnésie Pastilles: 2 fr. 50. - Poudres: 3 et 5 fr. la Boîte DETHAN, Phien à Paris, r. Baudin, 28, et pr. Pharmacies.

# (ISERE)

Stations de Grenoble et Gières -- Saison du 15 Ma au 15 Octobre.

Eaux splfureuses, salines et purgatives. Traitement des maladies cutanées, du lymphatism de la scrofule, etc.

Bains, Douches, Pulyérisations, Hydrothérapie.

# INAPPETENCE - MALADIES de l'ESTOI

bass de REPAIRE, DIASTABE et PANCREATISE pondant à la Digestion de la chair musculaire, des ficulents et des corps Contract the state of the state of

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRA

Premier Paris. — Travaux originaux: Fracture de la clavioule guérie sons déformation. Apparell en huit de chiffre, par M. Chipault. — Reyng de la presse franceira » Comptes randre analytiques des Sociétés savantes: Académie de médeoire, séance du 10 juillet 1888. — Bibliographie. — Faculté de médeoire de Paris: Tableau des astes du 16 au 21 juillet 1888. — Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 11 juillet 1888.

M. le D' Cerné, chirurgien de l'Hospice général de Rouen, a commusiqué à l'Académie les résultats de ses recherches sur l'érysinèle infectieux et sur la bronchonnamonie érysipélateuse d'emblée. L'érysipèle est causé par un microbe qui peut proliférer dans la peau où il produit l'érysipèle cutané, ou se développer dans les poumons où il produit des bronchopneumonies infectieuses, des pneumonies bâtardes.

Dans la dernière séance de l'Académie, M. Kirmisson avait montré les avantages du cathétérisme permanent dans le rétrécissement cancéreux de l'œsophage; M. Nicaise revient dans cette séance sur la même affection en proposant au contraire la gastrostomie. Il n'est pas douteux que le cathétérisme intermittent ne favorise le développement du cancer de l'œsophage et ne soit la source de nombreux dangers, car il peut provoquer des fausses routes et même parfois la mort du malade. Pour éviter ces accidents, M. Nicaise conseille de pratiquer la gastrostomie; mais pour cela il ne faut pas attendre que le malade soit devenu cachectique, il faut opèrer des que le rétrécissement de l'œsophage ne permet plus une alimentation suffisante. La gastrostomie faite dans ces conditions peut donner aux malades une survie assez considérable.

M. Constantin Paul a étudié la saccharine au point de vue de ses propriétés antiseptiques. Cette substance, dit M. C. Paul, n'est pas un poison, puisque des diabétiques et des individus bien portant ont pu en absorber pendant longtemps des doses considérables sans accident et même sans éprouver des phénomènes digestifs, mais elle doit rester un médicament sans entrer dans l'alimentation journalière. Des recherches faites par MM. C. Paul et Marfan montrent, d'autre part, que la saccharine arrête la fermentation ammoniacale des urines et empêche le développement du bactérius termo, du staphylococcus aureus et de quelques autres microbes. La saccha-

rine peut de même servir à fabriquer des dentifrices antiseptiques et agréables.

M. Marty a obtenu l'assentiment de toute l'Académie en reproduisant les conclusions qu'il avait déjà formulées et qui s'opposent à ce que l'on tolère dans les vins plus de deux grammes de sulfate de potasse par litre.

M. Verneuil a continué la lecture de l'important mémoire, qu'il terminera dans la prochaine séance, sur le traitement des anévrysmes par l'introduction de corps étrangers. Nous donnerons dans huit jours les conclusions de ce travail où M. Verneuil montre que le traitement des anévrysmes par ce qu'il appelle la filipuncture n'a encore donné aucun résultat.

A. Ch.

# Fracture de la clavicule guérie sans déformation. Appareil en huit de chiffre.

Par M. CHIPAULT (1), Interne des hôpitaux.

Les cas de fracture de la clavicule avec déplacement guéris sans déformation sont assez rares pour qu'il ne me semble pas inutile de vous présenter le suivant, que je viens d'observer.

Le nommé R... (Nicolas), âgé de 30 ans, entre à l'hôpital Cochin le le mai dernier. — Père et mère morts d'accident. Un frère et une sœur bien portants. Marié en 1881 il a deux enfants, l'un de six ans, l'autre de trente mois, tous deux bien portants, pas de syphilis, de tuberculose ou de rhumatisme.

Le 28'avril, il était sur un échafaudage en train de poser des boulons lorsque la clef lâcha et il tomba d'une hauteur de 6 mètres sur de la terre de chantier. La nuque porta d'abord, puis l'épaule droite, qui fut fortement repoussée en avant et en dedans. Le blessé perdit connaissance pendant une demi-heure environ, et fut porté chez un pharmacien qui lui posa six sangsues à la nuque.

Le 1er mai, jour de l'entrée à l'hôpital, je constate une vive douleur à la nuque, ainsi qu'une large ecchymose à ce niveau. Ecchymose des paupières du côté gauche. Fracture de la clavicule droite à sa partie moyenne, avec saillie considérable du fragment interne en haut et eu avant.

Le trait de la fracture est à peu près transversal, et dirigé un peu de haut en bas et d'avant en arrière; pas d'ecchymose. Légère douleur par la pression à l'extrémité interne de la clavicule.

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique de Paris.

Le blessé est très abattu. Il souffre surtout du cou, et cherche à l'immobiliser en soutenant sa tête avec sa main gauche.

Le lendemain, mon maître, M. le Dr Anger, applique, après avoir fuit asseoir le malade à califourchon sur une chaise et lui avoir garni les épaules et les aisselles d'une épaisse couche d'ouate, un appareil composé d'une bande de toile à laquelle il fait décrire un huit de chiffre dont les deux anneaux embrassent les épaules et dont le croisé se fait à la partie supérieure de la région interscapulaire. Une écharpe de Mayor complète l'appareil. La réduction est complète et bien maintenue.

Le soir, les bandes génant un peu le blessé sous l'aisselle droite, je suis obligé de les couper légèrement à ce niveau.

Le 5 mai, le blessé se plaint toujours de douleurs à la nuque. L'appareil ne le gêne d'ailleurs plus du tout, malgré un léger gonfiement du bras droit.

Le 10, le malade se lève pour la première fois.

Le 18, la bande s'étant légèrement desserrée, j'applique un second appareil analogue au premier; il maintient également bien les fragment réduits.

8 jours après, c'est-à-dire 26 jours après l'accident, 25 jours après la réduction, j'enlève ce nouvel appareil, et je constate que la fracture est solide, sans déplacement ni déformation. Les mouvements du bras sont encore gênés; le blessé peut pourtant en penchant un peu la tête se servir de la main droite pour manger.

Le 10 juin, il part pour Vincennes; les mouvements du bras sont plus étendus et plus faciles.

Le 20, il y a encore un peu de gêne à la nuque résultant de la contusion à ce niveau. A l'endroit de la fracture, pas de déformation soit ilavue, soit au toucher; il n'y a pas le moindre déplacement des fragments, pas la moindre exubérance du cal; il serait impossible, à l'examen local, de dire qu'il y a eu là une fracture. Il n'y a pas de douleur à ce niveau, ni spontanément, ni par pression. Les mouvements sont presque complètement recouvrés: le malade porte son bras en abduction avec la plus grande facilité; il porte très bien le coude du côté blessé en arrière et en dedans; il a un peu de difficulté à mettre sa main sur la tête quoique ce mouvement ne le fasse nullement souffrir; il résiste parfaitement à une traction ou à une poussée faite sur le bras placé dans l'abduction horizontale.

Je l'ai revu il ya quelques jours; la guérison est parfaite, tant au point de vue esthétique qu'au point de vue fonctionnel.

Tous les auteurs, Boyer, Desault, Follin, Gosselin, Nélaton, Velpeau, ont insisté sur la difficulté d'obtenir une guérison sans déformation de fracture de la clavicule avec déplacement. « Pour peu qu'il y ait déplacement, dit Malguigne, aucth chirurgien ne saurait promettre une réunien exempte de difformité. Ce n'est pas qu'une consolidation régulière soit absolument impossible. J'ai cité des cas où il n'y avait pas de déplacement, où la réunion s'était faite, même sans appareil, et plusieurs chirurgiens m'ont dit avoir guéri sans difformité des fractures dont les fragments s'étaient primitivement déplacés. Je regarde donc la chose commé possible, bien que pour mon compté je n'en sie jamais vu d'exemple. »

Le même chirurgien ajoute que, pour tenter d'obtenir une réunion sans difformité, « il faut condamner le sujet au décubitus sur le dos durant trois semaines, le coudé assujetti sur le con on en avant della poitrine, le bras étant également fixé, la tête retenue immobile sur l'oreille, et enfin le main d'un aide intelligent appliquée à demeure sur les deux fragments.

Mayor obtint dans un cas, par ce moyen, une consolidation parfaite.

Follin donne des consells à peu près analogues: « On deit essayer de traiter des fractures, au moins pendant une quinzaine de jours, par le décubitus dorsal au lit, la tête immobilisée sur un ordiber, et les bras fixés le long du corps. C'est à ce priz qu'on a pu abtenir des consolidations sans déplacement, s

Il y a loin de ces procédés difficiles et pénilles à l'appareil si simple que nous avons employé, et qui n'est d'ailleurs autre que celui d'Albucasis, Lanfranc, Guy de Chauliac, Paré, Syme, Sony,

Il me semble avoir un certain nembre d'avantages qui doivent le faire préférer dans une assez grande quantité de van

Il répend bien à l'indication capitale de tout appareil de fracture de élavioulé, qui est de porter l'épaule en anvière, indication si importante que lorsqu'elle est remplie celle de porter l'épaule en hant devient bien moins utile. Portant l'épaule en arrière, il me semble qu'il rémplit par écla même la troisième des indications posées par Malgaigne, qui est de porter le fragment externe en dehors. L'écharpe qui le complète porte en haut ce fragment externe; de plus, en immobilisant le braz du côté blessé, elle empéche la communication aux fragments des mouvements qui pouvaient déranger la réduction et nuire à la réunion.

Sans doute d'autres appareils sont capables de remplir les mêmes indications, mais ils présentent à un moindre degré les avantages suivants :

1° Ne pas géner le malade. Avec l'appareil en huit de chiffre, le décubitus dorsal est facile; la respiration n'est pas génée. On peut toujours éviter par une bonne nouche d'ouaté les écorchures axillaires, et en partie au moins, par le même moyen, la compression des vaisseaux qui

entraîne l'œdème du membre. Da même on ávitera la douleur à la nuque. A ce point de vue, mon malade, qui avait une contusion violente de cette région, et à qui on avait appliqué des sangués à ce raveau, se trouvait dans de mauvaises conditions : il ne s'est pourtant plaint que pendant quelques jours. Enfin, avec le huit de chiffre, le malade peut se lever, se promener, ce qui n'est pas sans importance.

2º Eire facile et rapide à appliquer,

P Ne nécessiter pour sa confection que de l'ouate et une bande de téle.

Le plus grave reproche qu'on ait fait à l'appareil en huit de chiffre et de me descerrer facilement. On a vu que, dans noure cas, nous avions été obligés d'appliquer deux feis l'appareil : ce renouvellement n'a mi en rien au résultes, et prend moins d'importance par la facilité de l'application.

### REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE

MILL BU BEITELESS OF ORNIO

Nouvelles études sur le rôle de la painte projère, par le D' E. Neumain (Archives de Neuvide), mui 1868). « Dans un premier mêmire analysé dans ét jéunal (France médicale, 29 octobre 1867), M. Neumann a éléctrié à démontrer que le froit n'était qu'un factour secondaire et accessée dans l'étaite de la paralysie étaite dipe a frigore et que la véritable cause à incriminer n'était autre que la pédisposition nérétais hérédimire.

Le nouveau travail publié par M. Neumann vient confirmer cette dottine et corréborer de tous points les premières consusses de l'auteur qui s'appais sujourd'hut sur un total de 4h cas de paralysis faciale. L'histoire des malades, l'histoire de leurs éscendants ét de leurs collatéraux, le taractère d'affection familiale que la maladie peut revêtir dans certains cas, la possibilité de la transmission héréditaire directe dont l'auteur relate un exemple si frappant, constituent auteut de prétrées et de ténsignages en favour de vôle capital que joue la prédisposition nervouse dans l'étalogie de l'hémisplégie se-tale appelée d'arigore.

Précisant plus énouré que dans son premier mémoire les liens qui unissent la paralysie factale sun suffice médadien du système nerveux, M. Neumann estime que la paralysie de la septième paire est parente à un degré beaucoup plus rapproché des vésaniés et des névroses que des autres montres de la famille neuropathologique.

B: Descrates.

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 10 juillet 1888. - Présidence de M. HERARD.

RECHERCHES SUR L'ÉRYSIPÈLE INFECTIEUX ET LA BRONCHOPNEUMONIE ÉRYSIPÉLATEUSE D'EMBLÉE. — M. le D' Cerné (de Rouen) lit un travail qu'il termine par les conclusions suivantes :

1º L'érysipèle peut présenter des déterminations viscérales qui reconnaissent pour cause la diffusion dans les organes du microorganisme dont la prolifération dans la peau a produit l'érysipèle cutané.

2º Le microbe de l'érysipèle peut se développer d'emblée dans les poumons. Y est-il apporté directement par l'air ou gagne-t-il de proche en proche, introduit dans les premières voies par exemple par les aliments? Il serait tout aussi difficile de se prononcer dans ce cas que pour d'autres micro-ergenismes où la question a déjà été agitée.

3º Il paraît se produire dans ces cas une infection extrêmement rapide et particulièrement grave.

4º Il y a lieu d'admettre que ces bronchopneumonies infectieuses, pneumonies bâtardes, peuvent être produites soit par la contagion de véritables érysipèles, soit peut-être aussi par d'autres organismes infectieux qu'on doit rechercher quand ces bronchopneumonies coïncident avec l'existence d'une maladie infectieuse quelconque.

DE LA GASTROSTOMIE DANS LE RÉTRÉCISSIMENT CANCÉRIUX DE L'ŒSQ-PHAGE. — M. Nicaise résume l'observation d'un homme de 75 ans, atteint de cancer de l'œsophage, qui entra dans son service dans un état d'affaiblissement et d'amaigrissement extrême; il ne pesait que 42 kilogs. Le début de son cancer paraissait remonter à 18 mois. Le cathétérisme de l'œsophage ne put être fait, la sonde était arrêtée à 33 centimètres au-dessus du cardia. L'alimentation était devenue tout à fait impossible.

L'opération de la gastrostomie fut faite le 22 mars. Le septième jour, les forces étaient déjà bien revenues et la sensation de la faim avait reparu. L'amélioration a continué et le malade a augmenté de 4 kilogs. Cependant ce malade s'est affaibli pendant le mois de juillet et il a succombé le le septembre, cinq mois et dix jours après l'opération.

M. Nicaise insiste sur l'utilité de la gastrostomie dans le rétrécissement cancéreux de l'œsophage. Le cathétérisme de l'œsophage présente en effet des inconvénients et des dangers; l'opération est souvent douloureuse et mal supportée, les exemples de fausses routes ne sont pas rares et la mort en est parfois la conséquence. La gastrostomie, dans les cas de rétrécissement cicatriciel, donne d'excellents résultats; pour avoir les mêmes résultats dans les cas de rétrécissement organique, il ne faut pas attendre la cachexie cancéreuse. Il ne faut donc pas juger la gastrostomie d'après les statistiques actuelles, mais d'après la marche générale des opérations faites sur l'abdomen. De plus après la gastrostomie, le cancer ayant cessé d'être irrité par le passage des aliments et de la sonde, s'améliore quelquisois; et suit une marche moins rapide, comme cela se passe pour le cancer du rectum. Tant que le malade peut jingérer quotidennement la quantité de nourriture qui lui est nécessaire, il n'y a pas lieu d'intervenir, mais dès que l'obstacle mécanique empêche l'ingestion des aliments; on devrait alors procéder à l'opération, puisqu'il n'y a pas d'espoir de voir revenir la déglutition normale.

DELA SACCHARINE CONSIDÉRÉE COMME ANTISEPTIQUE. — M. Constantin Paul. Des malades ou des gens bien portants ont pu prendre pendant quelque temps d'énormes doses de saccharine sans inconvénient. La saccharine n'est donc pas toxique. Le seul reproche que MM. Worms et Dujardin-Beaumets lui ont fait, c'est de troubler la digestion. Cependant M. C. Paul a des malades diabétiques qui prenent depuis cinq mois de la saccharine sans en éprouver de troubles digestifs. La saccharine laisse faire certaines fermentations et en arête d'autres. Les expériences faites par M. Marfan, interne de M.C. Paul, ont donné les résultats suivants:

La seccharine à 1/200 est susceptible d'arrêter la fermentation amoniacale des urines.

Elle n'a pas d'action sur certains bacilles, mais elle arrête le déreloppement du bactérius termo, du staphylococcus aureus et de quelques autres microbes.

A la dose de 1/300, elle retarde mais n'empêche pas complètement le développement du staphylococcus de la fièvre puerpérale.

La saccharine est un excellent antiseptique pour la bouche. A la dose de 6 0/0, c'est un très bon dentifrice, dont on mettra un centimètre cube dans un demi-verre deau.

La saccharine peut également permettre de faire des tisanes antiseptiques, mais il est juste d'ajouter que ces tisanes n'ont aucune action sur le bacille de la flèvre typhoïde, par exemple.

En raison de son action sur la fermentation de l'urée, la saccharine pourrait être substituée à l'acide borique dans le lavage de la vessie.

Du Platrage DES VINS. — M. Marty analyse les lettres et les documents envoyés à l'Académie depuis la dernière discussion sur le plâtrage des vins. Il a analysé des échantillons de vins d'Argenteuil, récoltés sur d'anciennes carrière de plâtre; deux échantillons contenaient l'un 20 centigrammes, l'autre 30 centigrammes de sulfâte

# ARINE LACIE NESTLE

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. 
CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

# SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicola une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau ils'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF QUINQUINA AU CACAO

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumur. Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Chaque granule représente une % houtelle d'Ann suffresses

ils n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses transportées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le for à l'état maissant seus éx notations ni troubles d'aucune espèce.

Bronchite - Catarrho - Asthme humide - Enrouement - Animie - Cashevie apphilitique

Paris - Pharmacie J. TROMAS. 48, avenue d'Italie - Paris

# OUINIUM ROY

Formé de l'extrait aqueur et du quisium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcalettes, il range sente son propre poids du meilleur quinquins tirait. 3 o/o d'alcaloides. — Sotuble dans l'eau, le vin, etc. A. ROY, Pharmacies, 3, rus Michel-Angs, PARIS, pt. Pharmacies Nº 84.

JEUDI 12 JUILLET 1888.

BURBAUX Os s'abonne chez LEGOSNIER of BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr.

Place is Minis-de-Médecime PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

PATS D'OUTRE-MER 30 ft.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

rimur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Rivids l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médicain des hôpitsux.

. P. BERGER

E. BOTTESTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE Médecia des hôpitaux.

mangajes à la Paoults, · Ancien interne des hôpitaux de Paris, Médecia consultant aux Eaux de Plombières

RÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Aucien interne des Mépitanx,

Attento se qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. la surages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.



# SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célestins et les autres sources ; la plus co nstituante et la plus riche du bassin ; ne subissant aucune altération par le transport; seuveraine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

### CHLORHYDRO-PEPSIOUE

DYSPEPSIE

CHLORHYDRO-PEPSIQUE more et Fern digestifs

Es: Adultes, verre à liqueur par repas.-les Chierhydro-Pepalques Gr - Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert. Pilules Chiorhydro-Pepalques Grex, adules, 242 à chaque repai Envoi france Echantillons, — Ph' SREZ, 34, 728 La Brayère, PARIS.

Le SIROP de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à la pureté MBROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable deguérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-Henry MURE, & Pont-St-Isprit (Gard).

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de polassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS - A. GAZAGNE, Phie de 1" qL et succi ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Por les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

de potasse par litre. En évaluant à 60 ou 80 centigrammes la tiose maxima du sulfate de potasse contenu dans les vins, l'Académie ne reste donc pas au-dessous de la vérité. De même il est erroné de prétendre qu'une dose plus élevée de sulfate de potasse est nécessaire pour la conservation des vins. Un très grand nombre des chambres syndicales agricoles sont d'avis que l'on ne dépasse pas la dosé maxima de 2 grammes par litre. La commission n'a donc pas à modifier sa première conclusion qu'elle soumet de nouveau à l'approbation de l'Académie.

En conséquence, l'Académie émet l'avis que la présence du sulfate de potasse dans les vins du commerce, quelle qu'en soit l'origine, ne doit être tolérée que jusqu'à la limite maxima de 2 grammes par litre.

En outre la commission exprime le vœu que la circulaire de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 juillet 1880, reçoive une application effective.

Ces conclusions sont adoptées à l'anamité. (Applaudissements):

Du traitement des anéversues par la filipinotore. — M. Verneuil continue la lecture de son mémoire, commencée dans la dernière séance. Cette lecture sera terminée mardi prochain, nous donnerons alors les conclusions du travail.

La séance est levée à 5 heures un quart.

### BIBLIOGRAPHIE

LA PHTHISE PULMONAIRE, par H. Hérard, V. Cornil, V. Hanot, 2º édition revue et augmentée, grand in-8 de 841 pages, Paris F. Alcan, 1888.

Depuis la première édition de cet ouvrage, publiée en 1860 par H. Hérard et V. Cornil, l'étude de la phthisie pulmonaire a fait d'immenses progrès. Lors de la première édition, nous disent les anteurs, la conception anatomo-pathologique de Laenneo était attequée de différents côtés, battue en brêche par les travaux des pathologistes allemands, par Virchow et Niemeyer en particulier. L'inoculabilité des produits tuberculeux, après un premier moment de surprise et d'inorédulité, était vivement discutée, mais beaucoup de médecins hésitaient à leur reconnaître un caractère spécifique. Aujourd'hui les doutes, les obscurités, ont disparu. L'esuvre de Laenned est sortie triomphante de toutes les attaques, de toutes les critiques, l'unité de la phthisie n'est plus contestée; les idées de Villemin sont universellement acceptées, et elles ont reçu une éclatante consécration de cette autre grande déceuverte dont l'henneur revient à

## LA FRANCE MÉDICALE

### COMMATRE

Premier Paris. — Travaux eriginaux: Practuze de la clavioule guérie sans déformation. Appareil en huit de chiffre, par M. Chipault. — Reyng de la presse franceise » Comptes rendre analytiques des Sociétés satantes: Académie de médecine, séance du 10 juillet 1888. — Bibliographie. — Faculté de médecine de Paris: Tableau des actes du 16 au 21 juillet 1888. — Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 11 juillet 1888.

M. le D' Cerné, chirurgien de l'Hospice général de Rouen, a communiqué à l'Asadémie les réquitats de ses recherches sur l'érysipèle infectieux et sur la bronchonneumonie érysipélateuse d'emblée. L'érysipèle est causé par un microbe qui peut proliférer dans la peau où il produit l'érysipèle cutané, ou se développer dans les poumons où il produit des bronchonneumonies infectieuses, des pneumonies bâtardes.

Dans la dernière séance de l'Académie, M. Kirmisson avait montré les avantages du cathétérisme permanent dans le rétrécissement carcéreux de l'œsophage; M. Nicaise revient dans cette séance sur la même affection en proposant au contraire la gastrostomie. Il n'est pas douteux que le cathétérisme intermittent ne favorise le développement du cancer de l'œsophage et ne soit la source de nombreux dangers, car il peut provoquer des fausses routes et même parfois la mort du malade. Pour éviter ces accidents, M. Nicaise conseille de pratiquer la gastrostomie; mais pour cela fi ne faut pas attendre que le malade soit devenu cachectique, il faut opérer des que le rétrécissement de l'œsophage ne permet plus une alimentation suffisante. La gastrostomie faite dans ces conditions peut donner aux malades une survie assez considérable.

M. Constantin Paul a étudié la saccharine au point de vue de ses propriétés antiseptiques. Cette substance, dit M. C. Paul, n'est pas un poison, puisque des diabétiques et des individus bien portant ont pu en absorber pendant longtemps des doses considérables sans accident et même sans éprouver des phénomènes digestifs, mais elle doit rester un médicament sans entrer dans l'alimentation journalière. Des recherches faites par MM. G. Paul et Marfan montrent, d'autre part, que la saccharine arrête la fermentation ammoniacale des urines et empêche le développement du bactérius termo, du staphylococcus aureus et de quelques autres microbes. La saccha-

MM. Cornii, Legroux, Treisier. — 5° examen, dectorat (2° partie), Hêtel-Dieu (2° série) : MM. Bouchard, Proust, Ballet.

Thèses pour le doctorat. — Jeudi 19, à 1 heure, — M. MAUREL: De l'épithélioma vulvaire, Président; M. Richet. — M. Clache: Traitement de l'hypertrophie amy gdalienne par le termo-cautérisation, — Président: M. Lannelongue. — M. Bentiac: De quelques phénomènes observés à la suite des opérations pratiquées sur l'abdomen. Président; M. Lannelongue. — M. Eugaigon; Topographie médicale du canton d'Ax. Président; M. Proust. — M. Lannelongue. De l'habitude et de ses rapports avec l'hygiène et la thérapeutique. Président: M. Proust.

### " MÉCROLOGIE

Le D. Ducque, pharmacien à Poitiers.

### MÖUVELLES

Le Conseil municipal de Paris, sur le rapport de M. le Di Chautemps, vient d'émettre un avis favorable à l'installation d'une clinique obstétricale à la Maternité et de voter dans ce but une somme de 274,256 fr. 46 c.

FACULTÉ DE MÉDECINS DE LILLE, - M. Debierre, agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur d'anatomie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille,

### BULLETIN BIPLINGBAPHINUS

Marian land

Librairie J.-B. BALLLERE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Etude clinique sur le tievre du gaitre exophtalmique, et comparativement sur les fièvres spéciales à quelques autres névroses, par le D' Henri Berdove, ex-interne des hôpitaux de Lyon et de la clinique d'accouchements de la Faculté. Paris, 1836, gr. in-89 de 125 pages. 2 fr. 50.

L'École de Salerne et les médecins salernitains, par Georges Bécavin, ducteur en médecins de la Fesnité de Paris. - Paris, 1898, gr. in-8° de 127 pages, 2 fr. 50.

Scenes de la vie médicale, par Jules Cya, médecin inspecteur adjoint à Vichy. — 1988, 1 vol. in-16 de 300 pages, 3 fr. 50.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris, --- A. PARRY, impriment de la Pacchté de médesine, A. Dave suggerger 52, rue Madame et rue Corneille, S.

# ALIMENT COMPLET ADRIAN

### Ainsi appelé parce qu'il peut à lui seul entretenir la vie

L'aliment complet Adrian renferme à l'état sec et sous un petit volume de la viande rôtle, du paile grille, du sucre de lait, des legumes ents à la valueur et du mait, en un moi tous les dioments nécestaires et indispensables à la nurrition. Il convint parteulièrement aux convalescents, aux enfants chétifs et maiadés, aux vieillards, aux parsonnes faibles privées d'appetit, atteintes d'affactions d'estomac ou de toutes autres maladies qui empachen de preudre les aliments en nature. D'un gout très agréable, il peut remplacer les poudres de viande et agréable, il peut remplacer les poudres de viande et agréable, il peut remplacer les poudres de viande et agréable, su parsonnes de poudres de viande et agréable, il peut remplacer les poudres de viande et agréable, il peut remplacer les poudres de viande et au les la constitutes de la constitute de

GROS: 11, rue de la Perle, PARIS

# CHATEL-GUYON MALADIES de L'ESTOMAC - du POIE - de L'INTESTIN DYSPEPSIE — CONSTIPATION — JAUNISSE ORESITE — CONGESTIONS

# ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

PONDÉ EN 1866

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abordante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en carcles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, minie, lymphatisme, surtout cher les cafeires, dyspepsie, inflammation de les careires digestif, de la matrice et de la maelle pinière, certaines paralysiques, thunationes chroniques, scrofule, diabete, abuminarie, flavres intermittente, fécentes qu anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est oungrit tauts l'année et secondes pensionnaires et des esternes.

\$ALONS BE LECTURE, DE LEU, BELLARDS, PROMENCIRE COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes de rensoignements au Directeur, M. le De Resogninge,

\$6 bis, rue du Champ-des-Oisseur. Romen.

y ait déplacement, dit Malguigne, auch chirurgien ne saurait promettre une réunien exempte de difformité. Ce n'est pas qu'une consolidation régulière soit absolument impossible. J'ai cité des cas où il n'y avait pas de déplacement, où la réunion s'était faite, même sans appareil, et plusieurs chirurgiens m'ont dit avoir guéri dans difformité des fractures dont les fragments s'étaient primitivement déplacés. Je régarde donc la chose comme possible, bien que pour mon compté je n'en sie jamais vu d'exemple. »

Le même chirurgien ajoute que, pour tenter d'obtenir une réunion sans difformité, « il faut condamner le sujet au décubitus sur le des durant trois semaines, le coudé assujetti sur le con ou en avant della poitrine, le bras étant également fixé, la tête reteaue immobile sur l'orsille, et enfin la main d'un aide intelligent appliquée à demeure sur les deux fragments. »

Mayor obtint dans un cas, par ce moyen, une sonsolidation parfaite.

Follin donne des conseils à peu près analogues: « On deit essayer de traiter ces fractures, au moins pendant une quinsaine de jours, par le décubitus dorsal au lit, la tête immobilisée sur un oreiller, et les bras fixes le long du corps. C'est à ce prix qu'on a pu obtenir des consolidations sans déplacement. »

Il y a loin de ces précédés difficiles et pénibles à l'appareil si simple que nous avons employé, et qui a'est d'ailleurs autre que celui d'Albucasis, Lanfranc, Guy de Chauline, Paré, Syme, Sony.

Il me semble avoir un certain nembre d'avantages qui doivent le faire préférer dans une assez grande quantité de cas

Il répond bien à l'indication capitale de tout appareil de fratture de élavisule, qui est de porter l'épaule en arrière, indication si importante que lersqu'elle est remplie celle de porter l'épaule en haut devient bien moins utile. Portant l'épaule en arrière, il me semble qu'il rémplit par écla même la troisième des indications posées par Malgaigne, qui est de porter le fragment externe en denors. L'écharpe qui le complète porte en haut ce fragment externe; de plus, en immobilisant le bras du côté blessé, elle empéone la communication aux fragments des mouvements qui pouvaient déranger la réduction et nuire à la réunion.

Sans doute d'autres appareils sont capables de rempir les mêmes indications, mais ils présentent à un moindre degré les avantages suivants :

1° Ne pas gêner le malade. Avec l'appareil en huit de chiffre, le décubitué dorsal est facile; la respiration n'est pas gênée. On peut toujours éviter par une bonne nouche d'ouaté les écorchures axillaires, et en partie au moins, par le même moyen, la compression des vaisseaux qui

entraîne l'œdème du membre. De mêma qu évitera la douleur à la nuque. A ce point de vue, mon malade, qui avait une contusion violente de cette régién, et à qui on avait appliqué des sangsués à ce raveau, se trouvait dans de mauvaises conditions : il ne s'est pourtant plaint que pendant quelques jours. Enfin, avec le huit de chiffre, le malade peut se lever, se promener, ce qui n'est pas sans importance.

2º Etre facile et rapide à appliquer,

P No accessiter pour sa confection que de l'ouate et une bande de

Le plus grave reproche qu'on ait fait à l'appareil en huit de chiffre est de se déserrer facilement. On a vu que, dans notre cas, nous avions été obligés d'appliquer deux feis l'appareil : ce renouvellement n'a sui en rien au résultat, et prend moins d'importance par la facilité de l'application.

# REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE

Nouvelles études sur le rôle de la Paissessition itenvises bares l'étiologis de la Parkétsie Paciara deut e prigére, par le D' E. Neumain (Archives de Neuvologis, mai 1868), au Dans un premier mêmoire analysé dans és jémnak (France ménicule, 29 octobre 1867), M. Neumann a cherché à démontrer que le froid a était qu'un facteur secondaire et accéssoure dans l'étiolègie de la paralysie faciale dite a frigore et que la véritable cause à incriminer n'était autre que la prédisposition nerveuse nérestaure.

Le nouveau travail publié par M. Neumann vient confirmer cette doctrine et corroborer de tous points les premières constantes de l'anteur qui s'appaie sujourd'hut sur un total de 4h eas de paralysie factale. L'histoire des malades, l'histoire de leurs accendants et de leurs collateraux, le caractère d'affection familiale que la maladie peut revêtir dans certains cas, la possibilité de la transmission héréditaire directe dont l'auteur relate un exemple si frappant, consistent autsut de preuves et de ténisignages en faveur de rôle capital que joue la prédisposition nerveuse dans l'établogies de l'hémispègie saciale appelées à frigore.

Précisant plus éncore que dans son premier mémoire les liens qui unissent la paraignie faciale sun sutres nécladies du système nerveux, M. Neumann estime que la paralysie de la septième paire est parenté à un degre beaucoup plus rapproché des vésaniés et des névroses que des autres membres de la famille neuropathologique.

B: Durichaftys,

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 10 juillet 1888, - Présidence de M. HERARD.

RECHERCHES SUR L'ÉRYSIPÈLE IMPECTIEUX ET LA BRONCHOPNEUMONIE ÉRYSIPÈLATEUSE D'EMBLÉE. — M. le Dr Cerné (de Rouen) lit un travail qu'il termine par les conclusions suivantes :

- 1º L'érysipèle peut présenter des déterminations viscérales qui reconnaissent pour cause la diffusion dans les organes du microorganisme dont la prolifération dans la peau a produit l'érysipèle cutané.
- 2º Le microbe de l'érysipèle peut se développer d'emblée dans les poumons. Y est-il apporté directement par l'air ou gagne-t-il de proche en proche, introduit dans les premières voies par exemple par les aliments? Il serait tout aussi difficile de se prononcer dans ce cas que pour d'autres micro-ergenismes où la question a déjà été agitée.
- 3º Il paraît se produire dans ces cas une infection extrêmement rapide et particulièrement grave.
- 4º Il y a lieu d'admettre que ces bronchopneumonies infectieuses, pneumonies bâtardes, peuvent être produites soit par la contagion de véritables érysipèles, soit peut-être aussi par d'autres organismes infectieux qu'on doit rechercher quand ces bronchopneumonies coïncident avec l'existence d'une maladie infectieuse quelconque.

DE LA GASTROSTOMIE DANS LE RÉTRÉCISSEMENT CANCÉREUX DE L'ŒSQ-PHAGE. — M. Nicaise résume l'observation d'un homme de 75 ans, atteint de cancer de l'œsophage, qui entra dans son service dans un état d'affaiblissement et d'amaigrissement extrême; il ne pesait que 42 kilogs. Le début de son cancer paraissait remonter à 18 mois. Le cathétérisme de l'œsophage ne put être fait, la sonde était arrêtée à 33 centimètres au-dessus du cardia. L'alimentation était devenue tout à fait impossible.

L'opération de la gastrostomie fut faite le 22 mars. Le septième jour, les forces étaient déjà bien revenues et la sensation de la faim avait reparu. L'amélioration a continué et le malade a augmenté de 4 kilogs. Cependant ce malade s'est affaibli pendant le mois de juillet et il a succombé le le septembre, cinq mois et dix jours après l'opération.

M. Nicaise insiste sur l'utilité de la gastrostomie dans le rétrécissement cancéreux de l'œsophage. Le cathétérisme de l'œsophage présente en effet des inconvénients et des dangers; l'opération est souvent douloureuse et mal supportée, les exemples de fausses routes ne sont pas rares et la mort en est parfois la conséquence.

La gastrostomie, dans les cas de rétrécissement cicatriciel, donne d'excellents résultats; pour avoir les mêmes résultats dans les cas de rétrécissement organique, il ne faut pas attendre la cachexie cancéreuse. Il ne faut donc pas juger la gastrostomie d'après les statistiques actuelles, mais d'après la marche générale des opérations faites sur l'abdomen. De plus après la gastrostomie, le cancer ayant cessé d'être irrité par le passage des aliments et de la sonde, s'améliore quelquafois; et suit une marche moins rapide, comme cela se passe pour le cancer du rectum. Tant que le malade peut ingérer quotidiennement la quantité de nourriture qui lui est nécessaire, il n'y a pas lieu d'intervenir, mais dès que l'obstacle mécanique empêche l'ingestion des aliments; on devrait alors procéder à l'opération, puisqu'il n'y a pas d'espoir de voir revenir la déglutition normale.

DE LA SACCHARINE CONSIDÉRÉE COMME ANTISEPTIQUE. — M. Constantin Paul. Des malades ou des gens bien portants ont pu prendre pendant quelque temps d'énormes doses de saccharine sans inconvénient. La saccharine n'est donc pas toxique. Le seul reproche que MM. Worms et Dujardin-Beaumets lui ont fait, c'est de troubler la digestion. Cependant M. C. Paul a des malades diabétiques qui prennent depuis cinq mois de la saccharine sans en éprouver de troubles digestifs. La saccharine laisse faire certaines fermentations et en arrête d'autres. Les expériences faites par M. Marfan, interne de M. C. Paul, ont donné les résultats suivants:

La seccharine à 1/200 est susceptible d'arrêter la fermentation ammoniacale des urines.

Elle n'a pas d'action sur certains bacilles, mais elle arrête le développement du bactérius termo, du staphylococcus aureus et de quelques autres microbes.

A la dose de 1/300, elle retarde mais n'empêche pas complètement le développement du staphylococcus de la fièvre puerpérale.

Le saccharine est un excellent antiseptique pour la bouche. A la dose de 6 0/0, c'est un très bon dentifrice, dont on mettra un centimètre cube dans un demi-verre deau.

La saccharine peut également permettre de faire des tisanes antiseptiques, mais il est juste d'ajouter que ces tisanes n'ont aucune action sur le bacille de la fièvre typhoïde, par exemple.

En raison de son action sur la fermentation de l'urée, la saccharine pourrait être substituée à l'acide borique dans le lavage de la vessie.

Du Platrage des vins. — M. Marty analyse les lettres et les documents envoyés à l'Académie depuis la dernière discussion sur le plâtrage des vins. Il a analysé des échantillons de vins d'Argenteuil, récoltés sur d'anciennes carrière de plâtre; deux échantillons contenaient l'un 20 centigrammes, l'autre 30 centigrammes de sulfate jambes. La vessie est paralysée, l'urine s'écoule par regorgement, elle est purulente et ammoniacale; cependant, malgré une cystite évidente, la malade ne souffre que très peu de la vessie : elle n'a même pas de sentiment de cuisson au moment de l'émission de l'urine.

Le rectum est également paralysé, la constipation est absolue ; il n'y a cependant pas encore d'incontinence de matières fécales.

L'examen de la malade est difficile en raison de son embonpoint énorme, augmenté encore par un certain degré d'œdème. L'épaisseur de la paroi abdominale est telle qu'il est impossible d'explorer la cavité abdominale. La seule constatation qui soit certaine est l'augmentation de volume du foie qui déborde évidemment les fausses côtes et occupe une partie du flanc droit. L'utérus paraît sain, et il ne semble pas qu'il y ait de tumeur dans le petit bassin; le toucher vaginal n'indique rien d'anormal.

Les autres organes paraissent absolument sains; la respiration est bonne partout: la malade ne tousse pas, n'est point oppressée et n'a pas de palpitations. L'auscultation du cœur et des poumons ne révèle aucune lésion.

Il n'existe point de douleur en ceinture ni de point fixe rachidien. Les membres supérieurs ne sont nullement paralysés et l'intelligence est nette.

En présence de ces symptômes, le diagnostic posé est le suivant : Paraplégie due vraisemblablement à une compression de la partie inférieure de la moelle et de la queue de cheval, par une tumeur de nature indéterminée.

La marche des accidents fut très rapide. Dès le 15 avril, une eschare au sacrum, complètenent indolente du reste, se produisait, et elle ne tardait pas à prendre une extension considérable entretenue par le contact de l'urine et des matières fécales. La paralysie rectale était maintenant complète.

Les troubles sensitifs, d'abord limités à la partie postérieure et externe des membres inférieurs, se généralisaient à toute la surface tégumentaire : le 20 avril, l'anesthésie était complète.

A partir de ce moment, l'état général s'aggrave, la flèvre s'allume, il y a évidemment de la néphrite et de la septicémie urineuse. La malade succomba le 7 mai dans le coma.

L'autopsie révèle les désordres suivants. En ouvrant l'abdomen, on tombe sur un foie énorme (6 kilogr.), irrégulier et bosselé, occupant tout le flanc droit. La surface convexe de l'organe est sillonnée par une incisure profonde qui pénètre au tiers de son épaisseur. Sur sa face inférieure, à gauche du ligament suspenseur, existe une grosse poche du volume du poing, à parois épaisses et fibreuses. Cette poche

renserme un kyste hydatique ancien, rempli de détritus gélatiniformes purulents. Au voisinage de ce kyste, un peu en arrière, se voit une autre poche de la grosseur d'une noix, contenant des débris exactement analogues.

Bien que ce kyste hydatique soit immédiatement contigu à la vésicule biliaire, il n'y a point de gêne de la circulation de la bile, et la malade n'a jamais présenté d'ictère.

Le parenchyme hépatique est mou, jaunâtre, et manifestement atteint de dégénérescence graisseuse.

Les autres organes abdominaux sont sains: rate petite et dure, intestin normal. L'utérus est petit: l'ovaire gauche présente un kyste gros comme une orange; ce n'est pas un kyste hydatique, mais un kyste ovarien ordinaire ainsi que l'a montré l'examen du liquide et de la paroi.

La vessie présente les lésions classiques de la cystite chronique : la muqueuse est épaissie, tomenteuse, ardoisée, sur quelques points alcérée. Les reins, en partie putréfiés, sont atteints de néphrite diffuse.

L'ouverture du thorax révèle dans les poumons des désordres inattendus.

A la surface du poumon droit se voient cinq noyaux dont les dimensions varient du volume d'une noisette à celui d'une noix. Ce sont de petits kystes hydatiques récents renfermant un liquide transparent et des vésicules secondaires de très petites dimensions. Ces hystes sont irrégulièrement disséminés à la périphérie du poumon, pas au centre du parenchyme : le plus volumineux est situé sur la face diaphragmatique du lobe inférieur, mais sans aucune continuité avec le kyste du foie.

Dans le poumon gauche existent des kystes de même apparence, plus nombreux qu'à droite : on peut en compter huit. Quatre occupent le sommet, trois la partie moyenne; le dernier, du volume d'une noix, répond à la face inférieure diaphragmatique.

Il est à remarquer que tous ces kystes n'ont donné lieu à aucun phénomène irritatif de la part du parenchyme; le tissu pulmonaire n'est ni épaissi, ni enflammé autour de ces tumeurs, ce qui explique l'absence complète des symptômes et le silence des signes stéthoscopiques.

Le cœur est sain.

L'examen de la région sacrée donne l'explication des phénomènes de paraplégie.

Au niveau de la fesse droite existe un kyste hydatique du volume du poing, étendu sous les muscles fessiers profonds. De semblables kystes, paraissant indépendants du premier, remontent sous les muscles sacro-lombaires, jusqu'au carré des lombes.

La lésion la plus profonde siège au niveau du sacrum. Toute la masse osseuse du sacrum, la partie avoisinante des deux os coxaux et la dernière vertèbre lombaire sont envahis par des centaines d'hydatides. Le sacrum surtout est transformé en une sorte de tissu spongieux friable, rempli de petites hydatides grosses comme des grains de raisin, qui s'en échappent de toutes parts. Tous les filets de la queue de cheval sont détruits et réduits à l'état de filaments grisâtres, ramollis, qui s'en vont en lambeaux quand on cherche à les disséquer. C'est là évidemment la lésion primitive des centres nerveux, celle qui a occasionné la sciatique initiale et la paraplégie.

Le renfiement lombaire de la moelle est devenu secondairement malade. Il est transformé en une sorte de bouillie purnlente et complètement détruit. Des hydatides récentes se voient à ce niveau dans le canal vertébral.

An dessus, la moelle est saine, mais très congestionnée.

Cette observation offre quelques points intéressants à relevar.

D'abord la généralisation de 'kystes hydatiques secondaires dans plusieurs organes, alors que la poche mère, celle du foie, était depuis longtemps dégénérée. Bien qu'il paraisse vraisemblable de supposer que le kyste du foie ait été le point de départ initial de la dissémination des tumeurs secondaires, il n'est pas sans intérêt de faire remarquer qu'il était parfaitement clos et sans communication apparente avec le système circulatoire. Il n'y avait pas non plus d'autre poche hydatique dans la cavité abdominale, ce qui se voit fréquemment quand le kyste primitif s'est rompu et a laissé échapper des vésicules filles dans la cavité péritonéale. Ce n'était pas le cas ici.

Cliniquement, la localisation de la lésion (quelle qu'elle fût d'ailleurs) à la région de la queue de cheval avait été soupçonnée en raison de la singulière disposition de l'anesthésie des membres inférieurs. En effet, celle-ci était absolue à la région fessière et sacrée, ainsi que sur toute la partie postérieure des membres inférieurs : elle était complète également au niveau des organes génitaux. Au contraire la sensibilité reparaissait sans être absolument parfaite au niveau de la face interne des cuisses et des jambes ainsi qu'à la région obturatrice : la circonscription de tégument innervée par le crural et le nerf obturateur semblait donc avoir échappé aux causes de compression qui portaient sur le plexus sacré et les origines du sciatique. Or, c'est là un point intéressant de topographie nerveuse sur laquelle a insisté récemment un auteur anglais, Thorburn (Brain. Janv. 1838. p. 380) et qui permet de diagnostiquer la localisation des lésions à la queue de cheval. Chez notre malade, l'extension des

désordres de la meelle lombaire produisit binatôt la généralisation de 'anesthésie à tout le membre inférieur, mais au début, ce symptôme était assez net pour que neus syeas pu affirmer l'antériorité de la lésion de sacrum par rapport à selle du rendement lembaire.

### CHIBUBGIE MILITAIRE

Sur les effete des armes nouvelles (fusil modèle 1886, dit Lebel) et des balles de petit selibre à enveloppe résistante.

Par MM. CHAUVEL et Finner (1).

Nos expériences, faites à l'amphithéâtre des hôpitaux, au mois de février dernier, grâce à la bienvaillance de M. Tillanx et avec le soncours de nos collègues de l'armée, MM. les D's Breten et Pesme, confirment en partie les résultats communiqués per nous, en février 1887, à la Société de chirurgie, et les complètent. Pratiquées avec des charges réduites, à toutes les distances, depuis 2,000 mètres jusqu'à bout portant, elles sont autérieures aux recherches sualques de M. Delorme, dont les conclusions, du reste, ne différent que pen des nôtres.

Voici un résumé succint de pos observations ;

l' Lésions mutanées, — a. Les auvertures d'entrés sont arrondies, taillées à l'emporte-pière, d'un dismètre parfois égal, mais plus souvent infériour à celui du projectile; elles sont d'autant plus petites que le vitesse est plus grande.

b. Les envertures de sortie sont irrégulières, en fante, en étoile, et d'un dismètre plus variable; mais elles sont presque toujours

insuffisantes pour permettre l'exploration digitale,

2º Tissus fibreux. — Les perforations, fentes, déchirures, sont d'ordinaire plus petites que les esvertures cutanées.

3º Nerfs, muscles, tendons. — Les perfs, comme les tendons, échappent facilement à l'action des projectiles. Si la balle frappe un muscle perpendientairement à la direction de ses fibres, elle y creuse un canal d'autant plus large que la distance est plus rapprochée; si elle atteint le corps charnu très obliquement, parallèlement à ses faisceaux, le trajet est étroit, tellement étroit, qu'il peut ashappar aux recherches.

4º Vaisseaux. — Les artères et les veines sent perfories, échancrées ou coupées nettement, les bants sectionnés restent béants dans la plaie, les taniques divisées ne se rétractent pas sonsiblement.

<sup>(19</sup> Note presentée par M. Larrey à l'Académie des stionses.

5º Os spongieux. — La balle, par pression directe, broie les tissus spongieux (sillons, gouttières, canaux); par pression latérale, elle les fait éclater, et cet éclatement se traduit par des fissures rudiées et concentriques, par des esquilles longitudinales, au voisinage de la perforation et principalement au trou de sortie.

6° Os compacts. — La même action se traduit ici par la formation de longues fissures, aux grandes distances, sans destruction étendu e du périoste, par le broiement de l'os, de la moelle, la multiplicité et la disjonction des esquilles de 600 mètres et en deçà.

7° Arrêt, déformation des balles. — Dans aucune de nos expériences, même à 1,800 et 2,000 mètres, le projectile, si grande qu'ait été la résistance, ne s'est arrêté dans les parties frappées; dans aucune de nos expériences, les balles ne se sont divisées, aplaties ou même sensiblement déformées par le choc sur les os les plus résistants. A l'avenir, la chirurgie n'aura plus à se préoccuper de la recherche et de l'extraction des balles.

8° Comparaison avec les anciennes balles. — Comparés aux balles de plomb dur ou mou, essentiellement déformables, les projectiles à enveloppe résistante du fusil Lebel ont l'avantage: (a) se déformant à peine et exceptionnellement, de ne produire d'effets emplosifs qu'aux distances très courtes, 200 mètres et en deçà; (b) de faire dans les parties molles des trajets rectilignes, plus étroits, moins contus; (c) de ne pas s'arrêter dans les chairs. Il est vrai que les lésions osseuses qu'elles produisent nous ont semblé plus considérables pour les longues distances, surtout dans les os compacts et résistants; mais, en somme, si dans les guerres futures, le nombre des blessés est plus grand, les blessures seront parfois moins sévères, et la chirurgie conservatrice continuera de s'exercer dans des conditions favorables, si elle sait être résolument antiseptique.

### SOCIÉTÉ DE CHIMUNGIE

Séance du 4 juillét 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Tripanation de la voute du crane. — M. Monod eite en faveur de la trépanation le fait d'un homme entré dans son service avec un enfoncement de la région frontale, suivi d'un coma profond. Deux jours après, on appliqua une couronne de trépan, le malade reprit connaissance et guérit en quinze jours.

Insection d'éther lodoformé dans les abcès froids. — M. Verneuil fait remarquer que la quantité de 100 grammes d'éther iodoformé injectée par M. Housel est excessive; la quantité de liquide doit être proportionnelle à la capacité de la poche. La 'solution à 10 p. 100 est, suivant le professeur de la Pitié, un peu trop forte. Il s'est toujours servi de la solution à 5 p. 100, qui lui a paru suffisante. Il n'a jamais eu le moindre accident. Une fois l'injection fut suivie, dans le traitement d'un aboès de la fosse iliaque, de vives douleurs provoquées probablement par l'action de l'éther sur le nerf crural. On a aussi mentionné des vomissements, des troubles digestifs occasionnés par l'usage de l'iodoforme dans le pansement des plaies. M. Brun a traité cette question avec de longs détails dans sa thèse et M. Verneuil ne veut point y revenir. Ces accidents sont sous la dépendance de lésions viscérales qui excitaient peut-être avant l'emploi de l'iodoforme. Quoi qu'il en soit, il y a là une indication thérapeutique et on ne doit prescrire l'iodoforme qu'après avoir exploré les différents viscères.

Reintelioma du mez. Polype naso-pharyneien. Polype utérin. Résection du coude. Trépanation du crane. — M. Ledre (de Clermont-Ferrand). Rapport. — M. Kirmisson. La première de ces observations ne présente rien de particulier; l'opération a été suivie de guérison.

L'extirpation du polype naso-pharyngien a été pratiquée par la voie maxillaire et a été suivie de fonte purulente du globe oculaire. Le polyte utérin, accompagné d'hémorrhagies abondantes, u été salevé sans peine.

Quant à la résection du coude, elle a présenté ceci d'intéressant qu'elle a été faite chez un syphilitique. Le nevf cubital fut sectionné pendant l'opération.

Le dernière observation est la plus intéressante et a trait à une fracture du crâne causée, en 1874, par un coup de pioche reçu au aiveau du pariétal gauche.

Perte de connaissance, plaie simple montrant un petit orifice creusé dans l'os; plus tard engourdissement des trois derniers doigts de la main droite. Seize mois après, crises épileptiformes avec aphasie incomplète. Trépanation, ablation de seize esquilles provenant des deux tables du pariétal. Nouvelles crises, deuxième intervention; la dure mère ouverte laisse écouler un flot de pus. La guérison se produit alors. On se demande pourquoi l'intervention a été si retardée.

Myome pédicule du col. utérin. — M. Le Fort expose l'histoire d'une femme qu'il a reçu ces jours derniers dans son service pour une tumeur datant de quatorse ans et qui, seulement depuis un mois, était devenue douloureuse. Cette tumeur pouvait faire penser à une rectocéle vaginale. Sur sa face antérieure elle présentait un orifice qui donnait issue à un peu de pus et qui conduisait dans une poche

située en arrière. L'utérus n'était pas déplacé et, par le rectum intact, on percevait la limite supérieure de la tumeur. M. Le Fort pensa qu'il s'agissait d'une inflammation banale et incisa largement au niveau de la poche; mais devant la nature des parois, il crut que c'était un vieil hématome; il voulut alors l'isoler et trouva un pédicule qui reliait cette tumeur à l'utérus. Il le sectionna, enleva les parties malades. L'examen histologique a montré que c'était un myome utérin qui avait cheminé dans l'épaisseur de la cloison rectovaginale. Ce fait est rare, pourtant M. Le Fort se rappelle en avoir observé un analogue avec M. Verneuil; c'était une femme qui portait à la vulve une tumeur dont l'aspect faissit songer à une inversion utérine.

M. Marc Sée a aussi énucléé un myome du volume d'une tête d'enfant qui sortait par la vulve et qui n'avait aucun rapport avec l'utérus.

Hémorrhoides internes. — Femme de 57 ans atteints, il y a neuf ans, d'abcès rétro-utérins ouvert dans le rectum. Depuis, nombreuses hémorrhagies suivies d'anémie. Dans le cul-de-sac postérieur vaginal, tuméfaction indurée. Par le toucher rectal, à 5 centimètres de l'anus, tumeur dure, douloureuse. Examen par le spéculum de Trélat, découverte de l'orifice fistuleux et d'une grappe d'hémorroïdes internes situées à ce niveau.

Destruction des veines variqueuses par le thermo-captère. Guérison. M. Schwartz communique ce fait pauce qu'il pense qu'il y a un rapport entre le développement de ces hémorrhoïdes et l'ouverture de l'abcès rétro-utérin dans le rectum.

M. Trélat insiste sur les avantages de son spéculum qui permet de se rendre un compte parfait de ce qui existe. Grâce à cet instrument, il a pu reconnaître un petit épithélioma siégeant à 8 centimètres de l'anus et qui n'avait pu être découvert par le toucher rectal. On peut aussi explorer le rectum jusqu'à une profondeur de 12 centimètres. Quant à la disposition des hémorphoïdes rencontrées par M. Schwartz, elle n'est pas très exceptionnelle et a été signalée par Allingham et Curling.

Kyste sanguin du corps thyrones. — M. Tillaus présente une énorme tumeur kystique du corps thyroïde dont il vient de faire l'ablation. Ce fait est intéressant d'abord parce qu'on a pratiqué dans cette tumeur soixante-quatre injections de teinture d'iode; ensuite parce que ce hyste était hématique. Or dans ces cas, pour M. Tillaux, l'injection est une faute, l'ablation est la seule méthode de traitement en ayant soin de laisser une petite portion du corps thyroïde pour éviter la cachezis qui suit ces extirpations.

M. Trélat approuve ces principes de thérapentique pour les kystes

sanguins, il opère même lorsque le diagnostie de kystes est bien établi.

Calcul de la sessie formé autour d'une tumeur villeuse, présenté par M. Nicaise qui l'a enlevé de la vessie d'un vieillard de 78 ans.

M. Terrier présente une tumeur fibreuse énorme développée dans le ligament large.

Entres de L'air dans les veines. — M. Reynier, enlevant une masse ganglionnaire dans la région carotidienne, a entendu le bruit significatif de l'entrée de l'eau dans les veines. Pendant deux jours rien de particulier, le troisième jour le même bruit s'est produit et l'opéré est mort immédiatement. Perforation de la veine jugulaire interne.

### BIBLIOGRAPHIE

Traité des fibromes de la paroi abdominale, par Léon Labbé et Charles Rémy. — Lecrosnier et Babé, édit. Paris, 1888.

Ce livre vient combler une lacune de la pathologie externe. En effet, si on peut en fouillant les sevues périodiques, les journaux médicaux, retrouver nombre de faits de fibremes de la paroi abdominale, on chercherait en vain une monographie complète de la question que viennent de traiter, avec tous les développements que comporte une question non encore complètement traitée, MM. Labbé et Rémy. Ce travail réunit tous les faits publiés jusqu'à ce jeur et M. Labbé a pu lui-même observer dix faits de fibromes de la paroi. Les tumeurs ont été examinées par M. Rémy, c'est-à-dire d'une façon attentionnée et soigneuse; les observations personnelles senles sont donc déjà un des éléments de valeur de ce livre qui en compte beaucoup d'antres.

L'historique de la question est divisé en deux périodes: la première de 1850 à 1860, pendant laquelle on retrouve quelques observations publiées isolément comme des curiosités pathologiques sans que les auteurs aient eu d'autre but que de faire connaître les faits qu'ils avaient eu l'heur de rencontrer. C'est dans cette période que l'on trouve les faits de Sappey, de Langenbeck, de Bouchacourt, de Santesson, de Paget. — La seconde période commençe en 1860. Des rapprochements et de la comparaison des observations est déduite l'existence d'une affection particulière et non classée jusqu'alors. Les travaux d'ensemble apparaissent et le travail d'Huguier est cité en première ligne à cette époque. Il admettait la nature fibreuse de ces tumeurs, leur bénignité et leur croyait un rapport habituel avec les os d'où elles naîtraient suivant lui, et un rapport

accidentel avec le péritoine qui faisait reculer les chirurgiens de cette époque devant leur ablation.

Ajoutons qu'il posait en principe l'existence d'un pédicule qui fut à cette époque acceptée par la plupart des chirurgiens. Puis suivent les travaux de Bedin, de Nélaton et enfin le travail de Guyon qui marque une étape importante dans l'histoire des tumeurs.

D'autres faits soigneusement examinés, suivis de réflexions diverses, arrivent peu à peu à éclairer la question. MM. Labbé et Rémy citent les travaux de Nicaise, Tesveltus, Buntzel, et enfin les thèses de Guerrier et de Damalix pour le travail duquel, soit dit entre parenthèses, ils ont eu une appréciation qui nous a paru très sévère.

Le chapitre qui suit cet historique est consacré à l'étiologie. Les auteurs y étudient avec soin la fréquence de ces tumeurs, l'influence du sexe, de la grossesse, des traumatismes sur leur apparition et cherchent à démontrer par des observations, des faits, des réflexions judicieusement écrites, la théorie pathogénique de ces tumeurs en les regardant comme consécutives à des ruptures musculaires.

L'anatomie pathologique et les symptômes forment deux des grands chapitres du livre; nous ne pouvons malheureusement en donner une analyse, il faut lire ces pages si l'on veut en retirer profit. L'étude clinique ne peut être écourtée et tout résumé saurait mal rendre ce que l'on trouvera dans le volume de MM. Labbé et Rémy.

Le diagnostic a été étudié d'une manière originale. Les auteurs ont montréfd'abord par quelle série d'hésitations ont passé les chirurgiens qui ont eu sous les yeux des faits analogues à ceux qu'ils étudient, puis ils ont cherché à montrer comment on pouvait reconnaître les adhérences péritonéales, le siège exact de la tumeur, sa nature, ses complications, etc.

Enfin 150 pages sont consacrées au traitement. L'extirpation est le meilleur et le seul moyen de guérir les malades. L'antisepsie a permis de moins redouter l'ouverture péritonéale et M. Labbé, dont l'expérience en matière d'incision abdominale est bien connue, était mieux que qui ce soit en mesure de donner les principes qu'il faut observer lorsque, dans l'ablation d'une de ces tumeurs, on a été amené à ouvrir la grande séreuse péritonéale.

Arrivé au terme de cette analyse, nous ne pouvons que répéter ce que nous disions au début: c'est un grand chapitre de la pathologie externe qui avait été passé sous silence, c'était une lacune considérable que MM. Labbé et Rémy ont su combler. On retrouve le grand sens clinique, l'expérience consommée, la pratique considérable et en même temps les connaissances histologiques et anatomopathologiques des auteurs qui ont écrit ce livre, et en ont fait une

monographie complète, intéressante, qui fixera définitivement l'histoire des fibromes de la paroi abdominale.

D' F. VERCHÈRE.

### MÉCROLOGIE

Le docteur Buisson (A. S.), d'Evreux, reçu en 1851, chevalier de la Légion d'honneur.

Le docteur Néaus (Rémy), de St-Pierre-de-la-Martinique, chevalier de la Légion d'honneur.

### ROUVELLES

Ligion D'HONNEUR. — Par décret en date du 5 juillet |1888, ont été promus ou nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Au grade de commandeur. — MM. les Dre Bérenger-Féraud, directeur du service de santé de la marine à Toulon; Dauvé, médecin-inspecteur, directeur du service de santé du 6° corps d'armée.

Au grade d'officier. — MM. les Dra Auffret et Allanic, médecins en chef de la marine; Arnaud et Molinier, médecins principaux de première classe; Durant, médecin principal de deuxième classe; Malabard, Combier et Daguenet, médecins-majors de première classe; Bouillard, pharmacien principal de première classe; Duchaussoy, fondateur et secrétaire général de l'Association des dames françaises.

Au grade de chevalier. — MM. les Drs Mahéo, Kermervant, Le Texier, Vantalon, Giraud, Vergniaud et Clavel, médecins de première classe de la marine; Le Janne, pharmacien de première classe de la marine; Masméjean, deuxième maître infirmier de la marine; Mariotte (de Sampigny), Pouget (de Laroquebron), Mergaut (de Bayon); Bros, Gabriel, Pau de Saint-Martin, Charier, Moine, Bourdon, Moty, médecins-majors de première classe; Folie-Desjardins et Bernard, médecins-majors de deuxième classe; Delahousse, pharmacien-major de première classe, les Drs Mariotte, de Sampigny (Meuse). — Mergaut, de Bayon (Meurthe-et-Moselle). — Pouget, de Laroquebron (Cantal).

LE RÉGIME ALIMENTAIRE DES HOPITAUX DE PARIS. — Le Conseil municipal a adopté l'ordre du jour suivant :

« M. le Directeur de l'Assistance publique est invité à prendre toutes les mesures pouvant assurer dans tous les hôpitaux et hospices une alimentation de première qualité et bien préparée. »

Cet ordre du jour était provoqué par une réclamation des pensionnaires de la Salpètrière. Ceux-ci s'étant plaints de la défectuosité de leur alimentation, deux membres du Conseil s'étaient transportés à l'hospice et avaient constaté l'exactitude des réclamations.

M. le Directeur de l'Assistance a protesté contre l'exactitude de ces accusations. Les aliments donnés aux malades sont de premier choix. Sans doute, en raison de la distance des cuisines, ils arrivent souvent froids, ce qui est regrettable, mais l'installation d'un chemin de fer Decauville à la Salpètrière remédiera incessamment à cet inconvénient.

Le 2 octobre M. le médecin-inspecteur général Didiot est atteint par la limite d'âge et passera dans le cadre de réserve,

Son successeur sera, paraît-il, M. le médecin-inspecteur Colin, actuellement directeur du service de santé du gouvernement de Paris, fonctions qu'il exerce avec une grande autorité, M. Colin est le plus ancien des médecins inspecteurs et membre de l'Académie de médecine.

Il semit remplace dans uses fonctions de directeur du service de santé du gouvernement de Paris par M. le médecin inspecteur Baudoin, qui est après M. Colin le plus uncien des médecins inspecteurs. M. Baudoin a été directeur du service de santé au ministère de la guerre, et s'est tiré & son honneur de cette tâche délicate. Son nom est attaché à la transformation antiseptique du matériel du service de santé.

Ces deux nominations seront accueillies avec plaisir dans le corps de

LE SERVICE DE SANTÉ A LA REVUE DU 14 JUILLET. — Jusqu'à présent, dans les revues, le service de santé n'était pas représenté en tant que service spécial et autonome. Cette lacune ne se renouvellera pas cette année à la revue du 14 juillet.

Le ministre de la guerre a décidé qu'une ambulance divisionnaire prendrait part à cette cèrémonie. Elle comprendra 2 pelotons d'infirmiers à 24 files, 24 mulets de bât, dont 18 porteurs de cacolets et 6 porteurs de litières, 18 voitures du service de santé, tant pour le transport du matériel que pour celui des blessés.

Elle sera sous les ordres du médecin principal de 2º classe Gentil. Cette désignation était toute indiquée et revenait de droit au Dr Gentil, qui, médecin-chef d'une ambulance au Tonkin, a reçu deux coups de feu à la poitrine sur le champ de bataille.

(Bul. Méd.)

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 1er au 7 juillet 1888. — Fièvre typhoïde, 23. — Variole, 5. — Rougeole, 14. — Scarlatine, 2. — Coqueluche, 7. — Diphtérie, Croup, 24. — Phthisie pulmonaire, 182. — Autres tuberculoses, 27. — Tumeurs cancéreuses et autres, 57.

Méningite, 19. -- Congestion et hémorrhagie cérébrales, 44. -- Paralysie, 6. -- Ramollissement cérébral. 6. -- Maladies organiques du cœur, 43.

Bronchite aiguë et chronique, 23. — Bronche-pneumonie et pneumonie, 83. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 72.

Fièvre et péritonite puerpérales, 5. — Autres affections puerpérales, 2,

Débilité congenitale, 21. — Sénilité, 18. — Suicides et autres morts violentes, 12. — Autres causes de mort, 158. — Causes inconnues, 8.

Nombre absolu de la semaine : 843. — Résultat de la semaine précédente : 841.

L'ELIXIR ET PILULES CREZ chlorhydro-populques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Génant : D. E. BOTTENTUIT.

Paris, — A. PARRYT. imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy successes 58, rue Madame et rue Corneille, 8.

## SOLUTION De Salicylate de Soude. Du Docteur C

Laureat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTTON)

Le Solution du D' Clin, toujours identique, dans sa composition et d'un igréable, permet d'administrer facilement le Salicylate de Soude et de varione suivant les indications qui se présentent.

Cette mointion très-attacturent docte donicert :

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à bouche,

0,50 centigr. par cuillerée à café.

Exiger la VERITABLE SOLUTION CLIN, que l'on peut se

Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 1 Classe

Piparsteur de l'écob supérieur de plus fait de l'écot, — 48, avanue d'Italie, l'aris

Flout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grands avanle cese iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau un

lif énergique, dont en peut graduer les affets à volonté, il remplace avec avantage le

remoutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia et souvent

bles vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hôpitaux de Paris

bles vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hôpitaux de Paris

blago, la pleurodynie, les douieurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épandis,

articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires, the

le guerle saus lésion de la puta en un épuit espace de temps. — Prie du facos du

le 3 fr. 50. — Le treuve dans teutes les pharmacies. s: 3 fr. 50. - Se trouve dans toutes les pharmacies.

## **ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE DE ROUEN**

FONDE EN 1853

L'établisegment hydrothérapique de Rouen a été fandé en 1253. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-câte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et besux jardins. Cet établissement est alimenté par une source ; abendante à time température de 9° cenfigrades.

Douches en jet, en pluie, en cereles, écossaises, tivoli, douches sulfurauses, The Course side in the destines I am aux homenes. Pautre aux dames.

L'installation contient, en outre, des falles d'étuves et des cabinets de sudation. . Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerwase: hysteria, chèree, hytocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, Minie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de Passeril dignetif, de la matrice et de la vessis, pestes séminaies, congestions, particulièrement celles du fole et de la moelle épinière, certaines paralysies, shumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente. récentes ou anciennes, eacheries, etc.

L'établicament extetrar terre l'année sir egott des pensionnair ét et des eg terres . : Bal**ons de lecture. De j**eu, billards, proménoirs couverts, etc. : Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le Dr Bescumps, : bis, rue du Champ-des-Uiseaux, à Rouen.

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. 🐞 CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phermacies,

# CAPSULES: DARTOIS

### à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses : De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE PLACON 9 FRANCS, 105, RUB DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMAGIES

En prescrivant les Capaules Dartoin, le. médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Gréosotes ordinaires, dont on dissi-mule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées



Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Exiger Timbre de l'État. - PHARMACIES, BAINS

CHITES, TOUX, CATARRHES

VIN & HUILE CREOSOTES(0.20 pm Seule Récompense à l'Expecit. Univ. Paris 1878 Ph.dola MADELEINE, 5, r. Chauvean-Lagarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

### Pour Inhaiations Brevetées S. G. D. G. Soulagement immédiat et guérison ANGINES de POITRINE

Syncopes, Mal de Mer, Migraine, Mystere-Epilapie V Par la Méthodie fodus-ée. Suirissa empliée LA BOITE; 4 FR., PHASMAGE BOISSV, 2, Place Vendôme, Paris.

URBAUX

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

On s'abonne chez LICROSNIER et BABE

UNAN

Place

FRANCE. ..... 15 fr.

PARIS

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

COMITÉ DE RÉDACTION : MICHEL PETER

DAMASCHINO

financer de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

Médecin des hépitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

our agrègé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, argien des hôpitaux. Médecin consultant aux Esux de Plembières,

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hopitans,

correges romis en double sont annoncés et analysés, s'il y a llou.

GLYCERINE et au QUINQUINA

Un verre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Sonde,

Conforme aux données physiologiques, constitue une médication reconstituante mplète. Le Phosphate de chaux est utile dans les maladies des os ou pendant les formation, les Phosphates de potasse et de soude, éléments essentiels des muscles a du sang ne le sont pas moins dans les maladies consomptives.

Ce vin produit en outre les effets de l'Huile de Morue, dont la glycérine pure est e, et ceur des meilleurs Quinquinas, dont elle dissout tous les principes.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur inspirent

allments

ALIMENTAIRE

pides Vonges, ettoples Phie

tion de chioral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure le chioral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..."

Maladies nerveuses, Insomnies. Birop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées seles l'âge dans les 24 houres.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et t'e Phis.

SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté in BROMURE DE POTASSIUM(exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-ation bromurée en France, en Angle-Honry MURE, & Pont-St-Reprit (Gard).

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS A. GAZAGNE, Phin do 1" cl. et succi ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Four les annonces s'adresser à M. E. POULAIN, rue Claude-Bernard, 63.

# INSEMENTS ANTISEPTIQUES ADRIAN ...

DANS TOUTES LAS PRARMACIES

PHÉNIQUÉ. 4 5 pour 400 SALICYLE. 100° 3 BORIOUÉ. . å 10 ··· 100 topoporme: AU SUBLIMÉ. à 1 - 1000 POUR CLINIQUE DENTAIRE

> **OBSTETRICALE OPHTHALMOLOGIQUE**

BANGES COMPRESE QUATES MACKIMTOCCH **DIESTRYE** CATGUT ÉTOMPE. ETC ETC., ETC.

# APPAUVRISSEMENT DU SANG

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités de Sang, Pales couleurs, Pertes, etc. — On l'emploie en Piluies, Daaces on Sano (25), Solution (250), et Vis (5'), au choix des malades.

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit les affections strofuleuses, flevres, névroses, diar-rhées chroniques, pales couleurs, etc.—Prix: 4. DETHAN, Phina, à Paris, rue Baudin, 23, et pr. Pharmacles,



## Dragées Demazi

125 de Poblica Spécifique Le plus notif des Ferrugis sion habituelle : Whi/refuel and construct Spécifique e Constipation HMAZIERE, M. Metre de Villiers, Paris Dépêt généraleit Eghantillons france our Modeline



plus utile et le plus commode. Très imité et contrefait.

bolto (50 gre CIP LEROY, IN SAME AT TOUTHS LES PH

# (ISÈRE)

Stations de Grenoble et Gières -- Saison de 15 au 15 Octobre. Estat salfbre see, salines et pur satives. Traitement des maladies cutanées, du lymphati de la scrofule, etc. Balms, Detiches, Pulvérisations, Hydrothicaps

Pour Inhaiations

Une Dose par Ampoule

So NGINESCOPOITRINE BOITE, 4 PR., PLANAGE

Par la metre Y, & Place Yendôme. Paris

### LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRIE

Travaum originaum: Observations d'accouchement prématuré provoqué au moyen d'un ballon excitateur et dilateur volumineux et éncompressible, par M. Lefebvre (A snivre). — Revue de la presse étrangèré. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 11 juillet 1888. — Bibliographie. — Nouvelles. — Bulletin hibliographique.

Observations d'acconchement prématuré provoqué au meyen d'un ballon excitateur et dilateteur volumineux et incompressible.

Par M. Lagravea Interne des hôpitaux (1).

Désirant s'assurer au moment de prevoquer plusieurs accouchements chez des femmes à bassin rétréei un moyen certain de déterminer le travail et voulant faciliter toute intervention immédiate en cas de besoin, M. Champetier de Ribes a fait construire par MM. Galante un ballon dont je fais passer devant vos yeux un spécimen.

Le volume de ce ballon peut paraître excessif. Son application n'a jusqu'iei présenté aucune difficulté.

Le ballon est fait de soie mince doublée d'une mince feuille de secutehoue. Il est donc incompressible puisqu'il est gonfié avec un liquide antiseptique, de plus il est imperméable. Le tissu de soie a sour but de lui garder une forme constante.

· Vide et plié, s'est-à-dire tel qu'on l'introduit, la circonférence ne dépasse pas 8 contimètres. On le fait facilement passer à travers une bagus étroite.

Une fois rempli, sa forme est celle d'un cylindre de 4 centimètres de hauteur fermé en haut par une surface légèrement convexe, tandis qu'en bas il est surmonté d'un cône de 5 à 6 centimètres de hauteur. Le sommet du cône se prolonge par un tube de remplissage de même substance que le ballen et syant 6 millimètres de d'amètre.

Le diamètre du ballon est de 7 cent. 1/4, sa circonférence de 24 centimètres, la hauteur totale de 10 centimètres et sa capacité est de 360 centimètres cubes.

Toutes les fois que le ballon a été introduit, il a été soigneusement lavé et il est resté plongé pendant une demi-heure au moins

<sup>&</sup>quot; (1) Communication à la Société clinique de Paris.

dans une solution phéniquée à 5 p. 100 avec laquelle il est également gonfié. Le liquide de remplissage est soigneusement conservé; on y ajoute même une légère quantité de la même solution. La quantité de liquide introduite est donc fixée à l'avance et, une fois introduite, le volume du ballon est connu. C'est avec le même ballon que les trois accouchements que nous rapportons ont été provoqués.

OBS. I. — H... entre dans le service d'accouchements de la Charité, le 25 avril 1888, enceinte pour la première fois. On ne trouve chez elle aucune trace de rachitisme sauf peut-être une légère asymétrie du front.

Ses dernières règles datent du mois d'août 1887. Elle a commencé à percevoir les mouvements actifs du fœtus à la fin de décembre.

Nous avons devant nous une femme un peu maigre, de taille moyenne, qui tousse habituellement et qui présente de la submatité dans la fosse sous-claviculaire avec affaiblissement du murmure vésiculaire.

Les seins sont assez volumineux, l'aréole pigmentée, les tubercules de Montgommery sont bien développés. Le mamelon est ombiliqué, l'abdomen est volumineux, la ligne brune est très marquée; l'ombilic est complètement effacé, on constate des vergetures à la partie inférieure de l'abdomen.

Au palper, on trouve l'utérus remontant à six travers de doigt au-dessus de l'ombilic, le sommet est au-dessus du détroit supérieur, le fœtus est très mobile, le ballottement céphalique facilement perceptible au-dessus de la symphyse pubienne. La position est en OIGP.

A un examen pratiqué deux heures et demie après le précédent on trouve le front à gauche et en avant, le dos est très en arrière, le siège est dans la corne droite de l'utérus. En déprimant très fortement la paroi abdominale du côté droit on arrive sur le plan latéral gauche du fœtus.

Auscultation. — Le maximum des bruits du cœur est perçu audessus de l'ombilic du côté droit, à 6 ou 7 centimètres de la cicatrice ombilicale.

Toucher. — Le doigt introduit dans le vagin arrive sur le col qui est complètement ramolli, il a une longueur de 1 cent. 1/2 environ; l'orifice externe permet l'introduction de l'index, les membranes sont intactes, le sommet est élevé en position O. I. D. P. A l'examen du bassin, on trouve que la face antérieure du sacrum est plane, l'union de la première avec la seconde pièce sacrée est saillante, il y a là un faux promontoire très net que l'on reconnaît à la présence des trous sacrés, en remontant au-dessus, on arrive sur le promontoire vrai qui est bas et plus arrondi, on peut même

apprécier une partie de la cinquième vertèbre lombaire, le diamètre promonto-sous-pubien mesure 10 cent. 1/4.

On se trouve donc en présence d'une femme enceinte de huit mois et demi, ayant une présentation du sommet élevé en position O. I. D. P., avec un bassin rétréci.

Le même jour, 26 avril, l'enfant paraissant volumineux, M. Champetier de Ribes, craignant qu'une attente plus longue compromît la vie de l'enfant, se décide à provoquer l'accouchement prématuré.

Après un lavage antiseptique vulvaire et vaginal préalable, la femme est mise dans la position obstétricale. Deux aides maintiennent les jambes, tandis qu'un troisième administre le chloroforme, la résolution est complète dix minutes après.

M. Champetier de Ribes pratique alors la version pelvienne par manœuvres externes, le fœtus se trouve maintenant en présentation du siège position S. I. D. A.

10 h. 20. — On procède ensuite à l'introduction d'un ballon aseptique; pour cela, on réduit son volume, on le saisit entre les deux branches d'une longue pince courbe, la grosse extrémité dirigée en avant puis après l'avoir soigneusement vaseliné, on le glisse jusque dans la cavité utérine. Il est guidé par la face palmaire de la main gauche introduite dans le vagin, puis la face palmaire de l'index et du médius introduits dans la cavité du col; mais alors les membranes ne se laissant pas facilement décoller, elles se rompent et il s'écoule un flot abondant de liquide amniotique.

Une fois le ballon dans l'utérus, l'opérateur retire la pince et maintient le ballon avec les doigts tandis qu'un aide y injecte l'eau qui y était primitivement contenue, et qu'on avait réservée; le ballon complétement gonfié reste fixé dans l'utérus. On place une ligature sur le tube de remplissage et l'opérateur retire la main.

La parturiente est remise dans le décubitus dorsal et ensuite. réveillée; puis on attend que le travail se déclare spontanément.

Les contractions douloureuses se déclarent à midi, à 1 heure et demie la dilatation atteint la largeur d'une pièce de 5 francs.

A 3 heures 1/2. — La dilatation est comme une petite paume de main, la petite extrémité du ballon fait fortement saillie à travers l'orifice utérin; le plan de cet orifice est très incliné sur l'axe du ballon de telle sorte que son tiers antérieur et inférieur sort du col, tandis qu'en arrière les deux tiers inférieurs et postérieurs sont sortis.

4 heures 35. — On ne sent plus qu'un peu la lèvre antérieure, la partie postérieure de l'orifice utérin n'est plus accessible; on met de nouveau la femme dans la position obstétricale, on saisit alors le tube du ballon, on fait des tractions lentes et continues aidées des

efforts de la femme, on l'amène au dehors non dégonfié après quelques minutes.

A ce moment il se produit une hémorrhagie qu'on croit d'abord de provenance utérine, voyant qu'elle ne cède pas à une injection vaginale chaude, on examine les organes génitaux externes; ceux-ci présentent au niveau de la commissure antérieure de la vulve une éraillure profonde de 2 millimètres environ de laquelle s'échappe un jet de sang. Une serrefine rapproche les deux lèvres de la plaie, l'hémorrhagie s'arrête définitivement.

Les membranes ayant été rompues pendant l'introduction du ballon, M. Champetier de Ribes introduit alors la main dans le vagin et jusque dans l'utérus et ramène le pied gauche. Le siège est alors en sacro-iliaque droite antérieur.

A ce moment, la femme cessant de pousser on attend le retour des contractions utérines; les bruits au cœur sont bons.

A 5 heures. — Réveil des contractions utérines, la jambe sort jusqu'au genou, mais alors les battements du cœur de l'enfant commençant à devenir plus lents et plus sourds, on exerce des tractions sur la jambe du côté gauche; elles amènent la cuisse gauche à la vulve.

Le membre inférieur droit restant fléchi le long du tronc, la fesse droite fait en avant une saillie qui butte contre l'arcade publenne et qui empêche l'expulsion du tronc.

(A sufore).

## REVUE DE LA PRESOE ÉTRARGÈRE

LA QUESTION DU BAGILLE CANCÉREUX ET LA CONTAGIOSITÉ DU CANCER.

— A. Pfelffer a tenté sanssuccès de cultiver le bacille de Scheurien avec des organes atteints de cancer non ulcérés. Les terrains de culture sont restés le plus souvent stériles ou bien il se développait des formes vulgaires de bactéries n'ayant auoun rapport avec le bacille décrit par Scheurien. En se plaçant dans les conditions de ce dernier auteur, Pfeisser n'a reconnu que le proteus mirabiles qui offre la plus grande ressemblance avec le prétendu bacille du cancer.

D'un autre côté Baumgarten et Rosenthal se sont livrés à des recherches analogues. Déjà avant d'entreprendre leurs essais de culture avec le suc cancéreux, ils avaient remarqué, sur les fragments de pommes de terre, un parasite habituel qui présentait la plus étroite analogie avec le bacille de Scheurlen au point de vue de la forme et du développement. Par le procédé indiqué par ce dernier, ils parvienment facilement à obtenir d'un grand nombre de cancers et principale ment de ceux de la glande mammaire, un bacille presque absolument semblable à celui de Scheurlen et à celui de la pomme de terre. Le même bacille fut retiré du suc d'un sarcome de la glande mammaire et de la voûte du crâne, et d'un névrome de la paume de la main.

Le bacille de carcinome déarit par Scheurlen se rencontre donc dans des tumeurs tout à fait différentes; en outre on trouve dans le cancer d'autres espèces de bactéries. Enfin sa présence m'est pas constante car Baumgarten et Rosenthal ne l'ont pas retrouvé dans plusieurs cas. La question soulevée par Scheurlen n'est donc pas résolue et tout porte à croire qu'il s'agit dans l'espèce de germes qui végétent à la surface de la peau et des muqueuses qui ont pénétré profondément au voisinage des tumeurs.

Senger repousse absolument la théorie qui fait du cancer une maladie causée par un organisme infectieux comme la tuberculese ou la syphilis, les expériences que set auteur a faites en inoculant des postions de tissu cancéreux ent été complètement négatives. Quant qui bacille de Scheurlen, il ne l'a rencontré qu'une fois ; il croit que que que Scheurlen a pris pour des spares sont des gouttglettes graisseuses, car l'agitation avec l'éther a fait disparaître en grande partie ses corpuscules.

Cette question de l'existence de basilles spécifiques du cancer est sonnexe avec celle de la contagiorité de ce genre de production. On paraît toutefois plus avancé sur ce dernier point. On a, en effet, produit en certain nombre de cas de transmission qui semblent être plus que des coïnsidences. Rishard Budd a ainsi rapporté qu'un de ses malades, qui avait passé de longues années sur lades, était atteint d'épithéliome de la lèvre, lersque plus tard un pesit chien qui avait contume de lui lécher la face fut également atteint d'un cancer de la langue dent il mourut avant son maître. Le même auteur rapporte qu'une servante bien portante, âgée seulement de 19 ans, qui donnait des soins à une personne atteinte de canter de l'utérus, vit se développer une tumeur cancéreuse dans l'aisselle six mois après la fact de sa maîtresse.

La cause fut attribuée à ce fait que la servante s'obstinait, mulgué les représentations qui lui étaient faites, à blanchir les kinges imprégnes de liquides cancéreux. Budd assure également que einq éhirargiens de l'hôpital de North-Devon sont morts de cancer et se demande si la manipulation des malades cancéreux n'es pas une peirt étiologique dans ces faits.

Enfin on a cité parfois des cas de cancer de la vergé chez des Individus qui avaient des rapports avec leur famme atteinte de cancer utérin. Tous ces fittes ne sont, à la vérité, pas assez hombroux pour entraîner la conviction sur une question qui est encore à l'étude; une enquête pourra seule établir la valeur de ces présomptions.

L. JUMON.

## SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 11 juillet 1888. — Présidence de M. Polatilion.

M. Richelot, à propos du procès-verbal, cite le fait d'un kyste vaginal pris pour une inversion utérine. La tumeur, siégeant dans le cul-de-sac latéral gauche, fut difficilement énucléée, et l'examen microscopique démontra qu'elle était tapissée d'un épithélium cylindrique.

M. Quenu, à propos de la communication de M. Verneuil dans la dernière séance, rappelle que la malade qui présenta des accidents d'intoxication après des injections d'éther iodoformé avait été soigneusement examinée et qu'elle ne présentait aucune lésion ni dans le foie ni dans les reins.

Fracture de l'extrémité supérieure du péroné, cal exubérant, paralysie du nerf sciatique populté externe, dégagement, guérison, par M. Marchand. — Rapport. M. Schwartz. — Il s'agit d'un homme de 29 ans qui, dans une chute de cheval, se brisa l'extrémité supérieure du tibia et celle du péroné. Le membre, à peine placé dans l'appareil, fut atteint d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe, se manifestant bientôt par un commencement d'équinisme, une légère atrophie siégeant principalement sur les muscles de la région antéroexterne et une zone anesthésique. Le cal du péroné était exubérant et comprimait le nerf sans que celui-ci fût atteint de névrite irritative.

Opération. Découverte du nerf emprisonné par un tissu fibreux cicatriciel. Ce nerf est simplement refoulé sans enclavement.

Dégagement, abrasion du cal. Suture. Guérison. L'amélioration se fit longtemps attendre et ne se montra qu'environ six mois après. Les contractions volontaires apparurent d'abord, puis plus tard les contractions sous les courants électriques.

Cette observation est intéressante à cause de sa rareté, M. Marchand l'a accompagnée des faits analogues enregistrés dans la science et rapportés par Hergott, Weber, Muller, Duplay, Maurice Perrin, Terrier, etc. Dans la plupart de ces cas la fracture s'est acccompagnée de névrite douloureuse et tenace.

Adhérences de la tunique vaginale et spermatogénèse.—M. Reclus commence par rappeler cette assertion du professeur Gosselin qui enseignait que, toutes les fois qu'il y avait des adhérences entre

les feuillets de la vaginale, on constatait l'absence de spermatozoïdes, opinion soutenue par Julliard et Fleury. Ses recherches ne l'ont pas conduit à la même opinion. Elles ont porté sur 300 testicules dont 24 avec des adhérences. Sur ces 24, 12 fois les adhérences n'étaient que partielles et 8 fois il a trouvé des spermatozoaires. Dans les 12 cas d'adhérences totales, 3 fois soulement les spermatozoïdes faimient défaut. L'assertion de Gosselin tombe donc. Du reste quand on relit attentivement les observations citées par ce professeur on trouve qu'une seule d'entre elles montre l'absence de spermatogénèse accompagnant les adhérences totales de la vaginale et encore ily avait concurremment des altérations de l'épididyme. Pour M. Redus ce ne seraient pas les adhérences, mais bien les lésions épididymaires qui influencent la spermatogénèse. Cette question a de l'intérêt à cause de l'intervention chirurgicale dans l'hydrocèle ; il faut en esset chercher l'opération qui retentit le moins sur l'épididyme et il estime que c'est la cure radicale.

M. Monod demande à M. Reclus s'il a examiné la glande; car on sait que la vaginalite chronique retentit sur le testicule, y détermine une selérose incompatible avec la sécrétion des spermatozoïdes.

M. Trélat a recherché quel était le procédé qui, dans l'hydrocèle, retentissait le moins sur l'épididyme et il croit l'injection iodée tout aussi inoffensive que la cure radicale.

M. Rechts répond à M. Monod que, pour lui, c'est l'épididyme qui retentit toujours sur la vaginale et que toujours l'épididyme est pris bien avant le testicule. Ce dernier est préservé par l'albuginée, tandis que l'épididyme est entouré de tissu cellulaire lâche; de plus les lymphatiques ne vont pas du testicule à la vaginale, tandis qu'un réseau très abondant part de l'épididyme pour aller sur cette séreuse. M. Reclus a fait une fois une injection d'éther iodoformé dans l'épididyme qui ne fut pas plus influencé que le testicule, tandis que la séreuse s'enflamma.

M. Terrillon rappelle qu'il a fait autrefois des expériences pour démontrer ce fait admis dans la pratique que, sauf dans la syphilis et dans la tuberculose, les manifestations inflammatoires se portent d'abord sur l'épididyme.

M. Rechus ne veut pas faire l'historique de la question. Il faudrait remonter à Percival Pott pour trouver la première indication de ce retentissement. Depuis il y a eu bien d'autres travaux, ceux de M. Panas, les siens, ceux de M. Terrillon et surtout ceux de M. Kocher.

M. Trélat ne voudrait pas qu'on oubliât l'enseignement de Nélaton qui, en 1852, disait: « Les collections de la vaginale sont symptomatiques d'une lésion de l'épididyme. » Il en est de même pour l'hydar-

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. . CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

# CAPSULES: DARTOIS

# à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses : De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMAGIES

En prescrivant les Capsules Dartois, le. médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Gréosotes ordinaires, dont on dissi-mule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées



Sulfate de Sparteine, Convallamarine et ledure de petassium Gros: 11, rue de la Perle, PARIS

Hygiénique, Reconstituant, Stimulat s mplace Bains alcalina, ferraginess suffureux, surtout les Bains de meri iger Timbre de l'Etat. - PHARMACIES, BAINS

ille d'OR, Parie 1885

Pour Inhalations BREVETÉES

Une Dose per Ampoule

loulagement immédiat et guérison NGINES de POITRINE Syncopes, Mal & Mar, Migraine, Hystere-Epilapsie

LA BOITE; 4 TR., PHARMAGE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

TRAITEMENT do l'ASTEME

Nº 23.

MARM 17 JUILLET 1888

BUREAUX On risbonne chex LECROSNIER of BARE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENT

UN AN

Place à l'Écelo-de-Médecime

FRANCE. . . . . . . 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

PARE

COMITÉ DE RÉDACTION : MICHEL PETER

DAMASCHINO

fomur le clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professe akrele l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. M escur de pathologie médicale. Médecia des hôpitaux,

A. RIGHET

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

chiner agrègé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chinegies des hôpitaux. Médecin consultant aux Esux de Plombières.

Medecin des hopitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

es ca qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en shef, 13, rue de Castellane. la correger remiz en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

la GLYCERINE et au QUINQUINA la verre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude.

Conforme aux données physiologiques, constitue une médication reconstituante complète. Le Phosphate de chaux est utile dans les maladies des os ou pendant erformation, les Phosphates de potasse et de soude, éléments essentiels des muscles a du sang ne le sont pas moins dans les maladies consomptives.

Ce vin produit en outre les effets de l'Huile de Morue, dont la glycérine pure est codanée, et ceux des meilleurs Quinquinas, dont elle dissout tous les principes.

PARIS, 3, Boulevard Saint-Martin, et toutes Pharmacies.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent aliments

ALIMENTAIRE BLITIRsont la viande, li in écorces d'orange Resid'une excellente con esd'un goût tres agréable M.pl. havorges, ettoutes Ph

réparation de chloral la mieux supporté des malades.

Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..'

Maladies nerveuses, Insomnies Birop prescrit à la dosc de 1 à 6 cuillerées selen l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et t'es Phiss.

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté BROMURE DE POTASSIUM (exempt de talorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-tation bromurée en France, en Angle-Henry MURE, & Pont-St-Isprit (Gard).

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DU PLACON : 5 FRANCS - A. GAZAGNE, Phie do 1" dL et succ' SET DANS TOUTES LES PHARMACIES

<sup>ar Jes</sup>annonces s'adressor à M. E. POULAIN. rue Claude-Bornard, 68...

médecine américaine doit les modifications apportées qui sont décrites dans le mémoire de Francis Huber. Cet auteur examine en outre les accidents qui peuvent se produire pendant et après l'introduction des tubes, pendant son extraction, enfin le traitement hygiénique et médical proprement dit qu'il convient de faire suivre en même temps au malade. Une des difficultés inhérentes au procédé, est celle qu'on éprouve parfois à alimenter les malades, c'est pourquoi O'Dwyer s'est appliqué à donner aux tubes une forme appropriée.

Le mémoire de M. P. Northrup a trait à l'anatomie pathologique des voies respiratoires de sujets morts de laryngite dipthéritique après intubation. Dans une note sur ce sujet, le Dr Caillé, de New-York, préfère dans la pratique générale le tubage à la trachéotomie pour les sténoses laryngées urgentes de l'enfance, dans la majorité des cas. Cependant la trachéotomie est parfois nécessaire, car l'intubation ne suffit pas toujours. Le tube ne peut être supporté, il s'oppose absolument à l'alimentation ou peut encore être obstrué par des fausses membranes, etc. Il arrive parfois que le tube reste enclavé dans le larynx ou dans les ventricules de cet organe et ne peut plus être retiré. Malgré ces inconvénients sur lesquels a insisté Irwin H. Hance, certaines statistiques, celles de Derhardt, de New-York, sont particulièrement favorables à l'intubation. Mais pour pouvoir juger ce procédé, il conviendrait dans la statistique de distinguer les diverses affections qui ont réclamé ce mode de traitement ; si l'on ne prend pas cette précaution, les résultats, cela ce conçoit, ne peuvent être clairement appréciés.

L. Jumon.

## MOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. - Sont nommés:

Au grade d'officier: M. Baillon (Henri-Ernest), professeur à la Faculté de médecine de Paris; M. le Dr Le Bon (Gustave), explorateur.

FACULTÉ DE MÉDECIME DE PARIS. — Concours du prosectorat. — Ce concours vient de se terminer par la nomination de MM. Delbet et Potherat.

Concours de clinicat des maladies mentales. — Ce concours vient de se terminer par la nomination de M. Rouillard, comme chef de clinique et de M. Sémelaigne, comme chef de clinique adjoint.

ÉCOLE DE MÉDECINE DE POITIERS. - M. Roland est nommé professeur de physiologie à la dite école.

CORPS DE SANTÉ MILITAIRE. — Mutation parmi les médecins inspecteurs. — I.e ministre de la guerre vient de répartir comme il suit les inspections générales du service de santé :

Ecoles du Val-de-Grâce, de Guerre, Polytechnique, Saint-Cyr, de Versailles, de Vincennes, de Rambouillet, orphelinat Hériot. M. le médecin-inspecteur général Didiot.

Gouvernement militaire de Paris. — M. le médecin-inspecteur Colin, directeur.

1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> corps. — M. le médecin inspecteur Arnoult, directeur du service de santé du 1<sup>er</sup> corps.

3º corps. — M. le médecin-inspecteur Colin, directeur du service de santé du recrutement de Paris.

4º corps. — M. le médecin principal de 1º classe Mourlon, directeur du service de santé de ce corps d'armée.

5e corps. — M. le médecin principal de 1re classe Mathieu, directeur.

6° corps. — M. le médecin-inspecteur Dauvé, directeur,

7 et 8° corps. -- M. le médecin-inspecteur Weber, directeur du service de santé du 7° corps.

9° corps. — M. le médecin-inspecteur Gaujot, directeur du Val-de-Grace.

10° corps. — M. le médecin-inspecteur Colin.

11º et 12º corps. — M. le médecin-inspecteur Gaujot.

13° corps. — M. le médecin principal de 1<sup>76</sup> classe Papillon, directeur.

14º corps. - M. le médecin-inspecteur Vallin, directeur.

15° corps. - M. le médecin-inspecteur Baudoin.

16º corps. — M. le médecin principal de 1º classe Frilley, directeur.

17° corps. — M. le médecin principal de 1re classe Mathis, directeur.

18º corps. — M. le médecin principal de 1re classe Morache, directeur.

19e corps. — M. le médecin-inspecteur Widal, directeur.

Tunisie. — M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Guillemin, directeur. Tonkin et Annam. — M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Emery-Desbrousses, directeur.

Cette répartition n'est pas en concordance avec la décision, prise récemment par le ministre, de confier l'inspection médicale des corps d'armée aux directeurs du service de santé de ces corps d'armée.

LES EXÉCUTIONS CAPITALES. — Les animaux se détruisent entre eux par les pattes et les dents et ils ne progressent pas dans leur mode opératoire. L'homme au contraire perfectionne sans cesse ses procédés de destruction. En ce qui concerne les exécutions capitales, on sait que la pendaison est encore fort usitée en Angleterre et en Russie et que la guillotine fait toujours florès en France. En Allemagne la manière d'exécuter est encore plus brutale et ressemble davantage aux procédés d'un autre àge; c'est par la hache qu'on y opère et c'est par la force du bras que la société y venge la vie humaine. Nous ne discuterons pas cette manière de punir les criminels, mais nous nous demandons en vertu de quel principe supérieur une société civilisée croit devoir favoriser les moyens d'existence et par là mème la reproduction éventuelle, dans tous

ses détails psychiques héréditaires, de cette monstruosité cérébrale, qu'on appelle « le bourreau », d'un individu qui met toute son application et toutes ses facultés à bien luxer ou à trancher avec adresse la tête de son semblable, qui n'est le plus souvent qu'un malheureux, mentalement dégénéré et irresponsable de tous ses actes.

Les Américains du Nord, toujours pratiques, paraissent plus humains et ont décidé de mettre plus de forme et plus de douceur dans leur manière de faire. C'est ainsi que tout récemment, à New-York, la pendaison a été définitivement abolie; elle sera remplacée par l'exécution électrique, qui serdit le meilleur moyen de supprimer les criminels d'après l'avis d'une commission qui avait été nommée pour étudier la question. On procédera de la manière suivante : le condamné sera placé sur une chaise, peut-être dans un bon fauteuil, les pieds en contact avec les électrodes d'un appareil électrique d'intensité voulue; on fera passer alors du sommet de la tête du patient à travers la moelle épinière un courant électrique assez intense pour donner instantanément une secousse mortelle. D'après le D' E. Thompson (de Lynn), on obtiendrait ainsi l'extinction instantance et non douloureuse de toutes les fonctions de l'organisme et la secousse électrique serait incapable de produire une sensation qui aurait le temps d'être perçue. Et maintenant le courant un certain temps, l'épuisement nerveux serait complet et la mort bien définitive.

Voilà au moins un procédé humain et bien scientifique, qui aura peutêtre encore l'avantage de faire monter que que peu les honoraires, si minimes en tous pays, des médecins légistes, auxquels sera dévolue assurément sinon l'exécution, du moins la direction de cette besogne vraiment médicale.

En Italie on vient de décider que les exécutions capitales seront désormais supprimées et remplacées par la prison et les travaux forcés à perpétuité.

En Belgique, la loi maintient tonjours le principe des exécutions capitales, mais depuis l'avenement de notre roi Léopold's 11, aucune exécution n'a eu lieu et il est quasi certain qu'on n'en fera plus chez nous. (Arch. de méd. et de chir. prat. de Bruxelles.)

## SULLETIN SISLIOGRAPHIQUE

Librairie J.B. BARLINAR et fils, 19, rue Hauteseville, Paris.

Essenes de la vie médicale, par Jules Cyn, médecin inspecteur adjoint à Vichy. es 1888, 1 vol., in-16 de 300 pages, 3 fr. 50.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable des farragineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D. E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. Parent. imprimetr de la Faculté de médecine, A. DAVY successor
56, rue Madame et rue Cornellis, 8.

# GRANULES FERBO-SULFUREUX DE J. THOMAS

la n'ent aucun des insonvénients des Raux sulfureuses transportées ; produisent se sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le fer à l'état mais-sant sam én mathalidhe al la quibles d'accuse espèce.

Asthme humide - Burenement - Andmie - Cachegie AND J. THOMAS. 48. 49.

Maladies du Tabe Bigestil, des Affections Rau satismalos et das Veica Uti

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLOMBIÈRES EN S HESTAS 

. - ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A incipal, Maison ADAM, 631, Boulevard

# V DE BUGEA

DONE NUTRITIE OUINOUINE AU CACAO

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeautt, 53, Rue Réaumur. Ginisel: 5. But Dours -l'Abbi. 5.



# mentation des Enfants

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LAIT SUISSE

Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait malernel. Aisément digestible et assimilable, la LACTAMYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles t des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

La seule Farine lactée ne confenant point de sucre en excès nuisible. Toutes les Pharmacies. - GROS; VERDEIL. 12, rue Sainte-Anne, Parls

L'ERGOTININE de TANRET, lauriet de l'Institut, alcaloide et principe actif de s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à 1/4 mi euillère à café — (dose : de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 millier. le cube — (dose : de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne produit j d'accidents locaux.

Vente en Gros : Ch. TANRET, 14, Rue d'Aiger, PARIS. Détail à Paris: Phis TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le maille pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du la maternel, facilite le sevrage. En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaire cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTI**QUE** Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappé QUASSINE tence, Vomissements, Irrégularité des fonctions digestives, Constination, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cystites, etc. La QUASSINE FREMINT est sous forme de

CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phora

Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose: de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contemainsi le Tannin et tous les Alcaleidess il repeate sente son propre poids du meilleur quinquina titri 3 o/o d'alcaloides. — Soluble dans l'eau, le vin, d A. BOY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharm:

<u>DYSPERSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE</u>

LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agréable, le VIII de BAYARD contient, à l'état de Peptene pepaique, moitié de son poids de viande de bœuf et 0°20° de Chlorhydre-Phosphate de Chaux par cuillerée. Reconstituent énergique expérimenté par les Médècins des Hépiteux.

« C'est un excitant puttiont de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrition. « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par son « phosphate de chaux, la transformation des substances asotées en chair musculaire. »

(Gasette des Höpitaux.) (Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Enfants)
La VIN de RAYARD se presé à la doss de une à deux califorées per repas. Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lesare, Paris, et dans toutes les Phis.

Burbaux On s'abonne chen

Paraissant le MARDI, le JEUBI, le SAMEDI

**ABONNEMENTS** 

IIN AN

LEGROSHIER et BARE

FRANCE. . . . . . . . . 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

PARM

COMITÉ DE RÉDACTION :

DAMASCHINO

A. RICHET MICHEL PETER rà Maique chirurgicale, Professeur de pathelegie médicale, Professeur de pathologie médicale. Franceimie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médicain, des hépignax.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAYE

nursgrigé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, lugies des hôpiteux, Médeciu consultantaux Esux de Plombières,

Médocia des hôpitanz.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

e et qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. amegie remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

a les Bootteux de Baris et de la Marine

mant 3 parties de viande supériour, pur, inaltérable er, de viande assimilable

PEPTONE CATILLON

titlos tres utile aux malades affaiblis.

Seres, l'appétit et les digestions.

cl's, to phosphates par verre à madère.

EIXPOSITION UNIVERSELLE 1878

Bure, Inodore, Agreable au Gout, se Conserve bien

# de CATILLON

Bofte de 500 gr., 6 fr. 50; 1/2 Bofte, 3 fr. 50; Kilo, 12ft,

## POUDRE ALIMENTAIR

Aliment complet, azotés hydrocarbos Botte de 800 gr., 5 fr. 50 ; 1/3 Botte, 3 fr.; Kllo, 10 fr.

Paris, bould St. Martin, 2 et Phin

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque Appetit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; De contient aucun drastique. - La Boite fcs 2.50.

MEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIQUE

DYBPEPSIE Anorexie

CHLORHTORO-PEPSIQUE Amors ot Ferm digestifs

S: Adultes, 1, verre à liqueur par repas.— Enfants, 1 à 2 cuilleré
Pilules Chiorhydro-Popelques Grez, adulte, 243 à chaqos repas
Envol france Echantillons.— Ph' SEII, 24, res la Bruytre, PASIS. à 2 cuillerées à dessert

## COALTAR SAPONINE

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

# GOUDRON LE.BEUF " TO

Approuvés par la Haute Commission du Codex.

Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFACONS

four les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63

# neefeessessessesse VIANDE, QUINA, PHOSPHÁTES

Tonique, Analeptique, Reconstituant Composó dos substances indispensables à la formation et à le nutrition des systèmes musculaire et esseux.

Nous laissons au Médecin fe soin d'apprécier tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse gaso-ciation de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUX Pharmacis J. VIAL, 14, rus Bourbon, LYON \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(Pilules de Coloquinte composéss) tives, laxatives, dépuratives

es Médecine qui désireraient les ster, as recevent gratic uns demande agressée à M. BERT (G, les, Fs, rus de Grammort, Parle-

## SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Plus froide, plus garouse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célastins et les autres sources ; la plus co nstituante et la plus riche du basein ; ne subissant aucune altération par le transpert; severaine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la raie, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Pr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adps, de dasSoures REJONIER. 5

# ADIES DEL'ESTOMAC

Digestions difficiles Manque d'appétit, Algreurs, Flatus

# 

Au Bismuth et Magnésie Pastilles: 2 fr. 50.—Poudres: 3 et 5 fr. la Boîte DETHAN, Phien à Paris, r. Baudin, 23, et pr. Pharmacles.

A la COCA du PERDU

Le plus efficace des TONIQUES et des stimulants Le REPARATEME par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de le respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Présérable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés trhanssantes, il est le ROI des ANTI-ANEMIOUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Fin de dessert; il rend ainsi, sous une forme agreable, la iere et la saté. Pharmacie MARIANI, 41, 84 Haysemann, et toutes Pharmacies

# BRONCHITES, TOUX, CATARRHES CAPSULES CRÉOSOTÉES VIN & HUILE CREOSOTES (0.20 par caill.) Seule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph.dala MADELEINE, S.r. Chauveau-Lagarde, Paris Medaille d'OR, Paris 1885

La Pepsine titrée de HOGG est 5 FOIS plus actue que la Repsine au sancial de point au la proposite de la contenant 45 centigrammes de pepsine titrée.

29. Più les de pepsine au Fer réduit pur l'extrerane, bontenant 5 centigr. de Fer. 30 Pililles de Papsins à l'iodifs de for contenant 5 centigrammes d'iodure de Fer. Ges Pilules sont très solubles.

15000 2, r. Castiglione, Paris et Pharmacies

# (182RE)

Stations de Granoble et Gières -- Saison du 12 Mei au 15 Octobre:

Eaux sulfureuses, salines et purgatives. Traitement des maladies eutanées, du lymphat de la scrofule, etc. Bains, Douches, Pulvégisations, Hydrothérapie.

Pour Inhalation

Soulagement immédiat et guérison NGINESSAPOITRIME L. BOITE, 4 PR. PHARMAGIE

TRAFFEMENT de l'ASTHMI Par la **Méthode todurée**, fairise emplié BQISSY, 3, Place Vendôme, Paris,

# LA FRANCE MÉDICALE

## SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux origiaeux : Observations d'accouchement prématuré provoqué au moyen d'un ballon axcitateur et dilatrieur volumineux et incompressible, par M. Lefebvre (suite'. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académic de médecine, séance du 17 juillet 1888. — Principal de médecine de médecine de la light de médecine de Paris. —Nécrologie —Nouvélles. — Bulletin bibliographique.

## Paris, de 18 juillet 1888.

L'acrodynie n'est point une maladie commune et il ne serait pas étonnant qu'un certain nombre de nos lecteurs en connussent à peine le nom. C'est une affection généralement épidémique, rarement abservée à l'état sporadique, caractérisée par des douleurs et des engourdissements dans les membres, plus particulièrement dans les mourres inférieurs, par des troubles digestifs, des taches érythéments et plus rarement par une coloration nuiratre de l'épiderme. On en a observé à Paris des épidémies considérables, sans que pour éels l'anatomie pathologique et l'étiologie en aient été le maine du monde équoidées. On a pattaché l'acrodynie à l'influence du système nerveux, ce qui est un moyen commode de he pas dire grand'chose.

M. le D' Vidal (d'Hyères) a rapporté hier à l'Académie l'observation très détaillée d'un malade chez lequel l'intoxication lente par l'acide arsénieux contenu dans le vin dont les habitants d'Hyères se sont abreuvés pendant trop lengtemps avait provoqué tous les symptômes de l'acrodynie, si bien décrite dans l'article que son homonyme M. Emile Vidal, de l'hôpital Baint-Louis, a publié dans le dictionnaire Dechambre. Aussi M. Vidal (d'Hyères) est-il porté à nier l'existence de l'acrodynie comme maladie spéciale et à ne voir dans les épidémies décrites que des manifestations de l'infoxication par l'acide arsénieux.

M. A. Gauthier est revenu sur la question du platrage des vins, ou plutôt il a fait un rapport très étudié sur de nouveaux procédés de vinification destinés à remplacer le platrage. Le phosphatage et le platrage des moûts ne paraissent avoir aucun inconvénient pour la santé et d'autre part ils donnent au vin des qualités de coloration et de conservation qui ne sont pas à dédaigner dans le commerce.

M. le professeur Verneuil a terminé la lecture de son travail sur la filipuncture. C'est une condamnation en règle de la méthode qui

consiste à introduire dans les sacs anévrysmaux des longueurs phénoménales de fils métalliques ou de ressorts de montre (longueur variant entre celle des tours Notre-Dame et celle de la tour Eiffel après son achèvement) dans le simple but d'amener la coagulation du sang dans la poche anévrysmale. En outre des dangers qui penvent être provoqués par cette méthode, il y a cette considération qui a bien sa valeur, c'est que la survie donnée par la filipuncture est inférieure à celle que donnent toutes les autres méthodes médicales et chirurgicales, y compris l'expectation pure et simple.

A. CH

Observations d'accouchement prématuré provoqué au moyen d'un ballon excitateur et dilatateur volumineux et incompressible.

Par M. LEFEBURE Interne des hôpitaux (1). (Suite).

On tourne alors celui-ci de telle sorte que la saillie faite par la fesse droite réponde au sacrum; le tronc descend alors sans difficulté.

On procède alors à de légères tractions sur le tronc pendant qu'un aide, placé sur le lit de la femme, appuie sur la tête fœtale pour la fléchir et la repousser en bas et en arrière. Elle franchit le point rétréci et descend dans l'excavation, entraînant avec elle le segment inférieur de l'utérus.

Introduisant alors deux doigts de la main droite dans la bouche de l'enfant, M. Champetier de Ribes abaisse le maxillaire inférieur. Mais à ce moment, la malade ne poussant plus, le dégagement de la tête présente de grandes difficultés et l'enfant reste dans cette situation pendant cinq minutes environ.

Il fait des mouvements inspiratoires prématurés, on ne trouve plus de battements dans le cordon.

Enfin à 5 heures 15, l'extraction de la tête est pratiquée. Il s'est écoulé six heures quarante-cinq minutes depuis l'introduction du ballon.

L'enfant naît un peu étonné; néanmoins les battements du cœur sont encore perceptibles. On pratique immédiatement la ligature, puis la section du cordon; l'enfant est débarrassé des mucosités et du sang qui obstruent le larynx; on l'enveloppe d'une alèse chaude et on pratique l'insuffiation d'abord avec un tube laryngien, puis bou-

<sup>(1)</sup> V. France med., nº 83.

che à bouche. Au bout d'un quart d'heure se manifestent des mouvements respiratoires, spontanés et très espacés; l'enfant devient plus rosé, on le frictionne alors avec de l'alcool étendu d'eau, puis on lui donne un bain sinapisé. Les mouvements respiratoires deviennent alors plus fréquents et plus réguliers, et l'enfant témoigne par ses cris de son retour à la vie.

Le toucher vaginal, pratiqué chez l'accouchée immédiatement après l'expalsion du fœtus et lorsqu'une injection vaginale chaude a été donnée, fait reconnaître que le placenta est déjà en partie dans le vagin.

A 5 h. 40 la délivrance est terminée et complète. On donne alors à la malade une injection intra-utérine très chaude.

On reconnaît alors qu'il existe une légère déchirure de la partie inférieure du vagin et des téguments du périnée. On laisse la malade reposer quelque temps, puis M. Champetier de Ribes place deux sutures au catgut sur la déchirure vaginale et deux autres sur la déchirure périnéale. Au bout de dix jours les suites de couches ont été normales. Le périnée est entièrement reconstitué sauf pour la déchirure profonde du vagin, près de la peau, où il reste une légère exulcération qui guérira facilement.

OBS. II. — G. M... âgée de 27 ans, couturière, entre à l'hôpital de la Charite, le 27 mars 1888. salle Sainte-Marie, n° 5.

Antécédents héréditaires. Père mort tuberculeux. Mère dyspeptique et gastralgique. Sœur morte à 19 ans d'une affection cérébrale impossible à préciser.

Antecédents personnels. Notre malade n'a marché qu'à l'âge de 4 ans. La chute de sa première dentition a eu lieu à 7 ans et la seconde dentition fut très longue à se faire.

Réglée à 17 ans régulièrement; ses règles à chaque période durent huit jours. Les dernières règles datent du 7 au 11 août 1887. Il y eut des vomissements du 15° jour au 7° mois de la grossesse, ayant lieu le matin au lever et aussitôt après les repas. On note également de l'insomnie pendant toute la durée de la grossesse. Peu de phénomènes du côté des seins. Le 20 décembre, pour la première fois, les mouvements du fœtus ont été perçus par la mère.

Actuellement: Femme très petite: taille 1 mètre 25 centimètres. Les fémurs présentent une courbure prononcée à convexité antéroexterne. Les tibias offrent une double courbure en S. Chapelet rachitique peu prononcé.

Les seins sont peu volumineux. Aréole étroite, bien pigmentée; tubercules de Montgomery bien développés. Mamelon saillant.

Abdomen volumineux et très tendu, la ligne brune est fortement pigmentée. Cicatrice ombilicale effacée. — Vergetures.

Pas de varices aux membres inférieurs ni à la vulve.

Palper. Fond de l'utérus à six travers de doigt au-dessus de l'ombilic. On sent le siège du fœtus en haut dans la corne gauche de l'utérus. Le dos regarde à gauche et en arrière. La tête est très mobile; elle déborde fortement la symphyse publenne; le front est dirigé en avant et à droite, la tête est peu fléchie. Il est facile de sentir à ce niveau le ballottement céphalique.

Auscultation. Les bruits du cœur sont entendus au niveau d'une ligne horizontale passant par l'ombilic en un point distant d'environ six centimètres de la cicatrice ombilicale, à gauche de cette cicatrice.

Toucher: Le doigt introduit dans le vagin arrive après un court trajet à sentir, en arrière et sur la ligne médiane, une saillie prononcée que l'on reconnaît être l'articulation du sacrum et de la colonne vertébrale: le promontoire. Le col, complètement ramolli, mesure une longueur de 1 cent. 1/2 environ; il est entr'ouvert et offre un orifice de la largeur d'une pièce de 2 francs environ. On sent à travers le segment inférieur la tête, qui est très mobile, et on peut facilement percevoir le ballottement vaginal.

Le doigt, promené circulairement, suit assez facilement les contours du détroit supérieur dont on mesure les différentes dimensions; ainsi que celles du détroit inférieur et du grand bassin.

On trouve alors: diamètre étendu d'une épine iliaque antéro-supérieure Om. 205; diamètre d'une crète iliaque à l'autre Om. 237; diamètre sacro-iliaque Om. 175; diamètre bitrochantérien Om. 30; diamètre bi-ischiatique Om. 11; diamètre promonto-sous-pubien Om. 105.

Diagnostic. — Le diagnostic porté est le suivant : Grossesse de 7 mois et une semaine environ. Présentation du sommet en position O. I. G. P. Bassin rétréci suivant toutes ses dimensions, le diamètre promonto publien minimum mesurant entre 8 1/2 et 8 3/4 après déduction.

On se décide alors à provoquer ultérieurement l'accouchement prématuré.

Le 27 avril, la grossesse datant alors de 8 mois 1/2, on se décide à intervenir.

Le 27 avril, à 10 h.20, on commence à administrer le chloroforme; au hout de dix minutes l'anesthésie et la résolution musculaire sont complètes.

On pratique alors la version par manœuvres externes : après la version, la tête est dans la corne droite de l'utérus, il est facile de sentir le ballottement céphalique au niveau de l'hypochondre droit.

Le dos est dirigé à droite et en avant ; le siège au niveau du dé-

troit supérieur du bassin; la présentation du sommet a été transformée en présentation du siège en position sacro-iliaque draite antérieure.

A 10 h. 40 on introduit un ballon pour prevoquer l'accouchement prématuré. Pour ce faire on a soin d'abord de déterminer exactement le volume de ce ballon en le remplissant complètement de liquide antiseptique, puis on en mesure les dimensions qui sont alors de 7 centim. 1/4 de diamètre maximum, sur 24 de circonférence; vidant alors complètement le ballon, en ayant soin de conserver dans un récipient préparé ad hoc tout le liquide qui y était contenu, on le plonge dans un liquide antiseptique.

Puis le saisissant entre les deux branches d'une longue pince courbe (la grosse extrémité dirigée en avant), on le glisse après l'avoir vaseliné, jusque dans la cavité utérine en ayant soin de prendre pour conducteur, d'abord la face palmaire de la main gauche introduite dans le vagin, puis la face palmaire de l'index et du médius introduite dans la cavité du col.

Une fois le ballon introduit dans l'utérus, l'opérateur retire la pince puis maintient le ballon avec les doigts, tandis qu'un aide mjeste dans le ballon l'eau qui y était primitivement contenue et qu'on avait réservée.

Le ballon complètement ganfié reste fixé dans l'utérus; on fait, alors une ligature sur le tube du ballon et l'opérateur retire la main,

Le malade est réveillée et la marche ultérieure de l'accouchement abandonnée à la nature.

Les douleurs du travail se montrent 30 minutes après l'introduction du ballon dilatateur.

A 8 h. 1/2, la dilatation atteint la largeur d'une pièce de 5 francs; la petite extrémité du ballon fait fortement saillie à travers l'orifice interne du col; le plan de l'orifice du col est très incliné sur l'axe du ballon, de telle sorte que la partie antérieure de ce darnier est plus sortie que la postérieure.

A 4 h. 1/2, dilatation presque complète.

A 5 h. 20, le ballon est expulsé hors de la cavité utérine, on le fait soriir sans le dégonfier à travers les organes géniteux externes.

A 5 h. 25, le toubher fait resonnaître que l'oridee utéria est complètement dilaté, les bords sont effacés, la poche des eaux tombe fortement pendant les contractions, en la routet alors, puis introduisant la main droite, soignemement grainsée de vascline au sublimé, jusque dans l'utérus, M. Lefebvre va à la resherche des pieds at ramène le pied gauche jusqu'en dehors de la vulve, le talon est dirigé en arrière et en haut, le bord interne dèrigé à gauche et en avant.

Les battements du sœur sont bons.

A 6 h. 15, profitant des contractions utérines qui sont plus fréquentes et des efforts de la femme qui pousse fortement; M. Champetier, à la suite de tractions opérées sur le membre inférieur gauche, amène à la vulve d'abord la jambe, puis la cuisse. Le membre inférieur droit reste fléchi le long du tronc.

On le dégage, on pratique ensuite des tractions sur le tronc saisi à pleines mains, pendant qu'un aide, placé derrière la fomme, fléchit la tête fœtale; en même temps qu'il la repousse en arrière et en bas pour lui faire franchir le point rétréci. La tête franchit le détroit supérieur.

Tournant alors le tronc de telle sorte que l'épaule droite soit postérieure, le dos regardant la face interne de la cuisse de la mère, on dégage le bras et l'épaule droite.

On dégage de la même façon le bras et l'épaule gauche, après les avoir rendus postérieurs.

Tournant alors le tronc de l'enfant de telle sorte que l'occiput réponde à la symphyse pubienne, on introduit deux doigts de la main droite dans la bouche de l'enfant dont on abaisse le maxillaire inférieur.

Puis défléchissant le tronc de telle sorte que le dos de l'enfant réponde au ventre de la mère, on ménage à l'air un libre accès jusqu'à la bouche de l'enfant qui fait des efforts inspiratoires, et dont le cordon ne bat plus.

Enfin survient une contraction utérine plus forte et on dégage la tête.

On fait immédiatement la ligature du cordon, et on pratique, à cause de la mort apparente de l'enfant, l'insuffiation bouche à bouche, les bruits du cœur restent bons. Au bout de dix minutes, l'enfant faisait des inspirations spontanées spasmodiques.

On lui fait alors des frictions avec de l'alcool additionné d'eau, et on le plonge dans un bain sinapisé. Les inspirations spontanées persistent et l'enfant fait entendre des cris qu'accompagnent des ronchus dus aux mucosités introduites dans les voies respiratoires.

Peu après les cris sont plus énergiques.

La délivrance, faite à sept heures, est précédée et suivie d'injections antiseptiques, la dernière portée jusque dans l'utérus.

Pendant la sortie de la tête, il s'est fait, au niveau de la partie postérieure du vagin et de la partie correspondante du périnée, une déchirure sur laquelle on applique immédiatement cinq sutures au catgut. Deux fils suffisent pour la plaie vaginale, trois sont placés sur la plaie cutanée.

On peut dire, malgré une défaillance suivie d'une courte syncope, que la malade, ranimée par une injection d'éther, a eu des suites de couches normales. En effet, au bout du quinzième jour, elle quittait le service avec son enfant en bonne santé.

(A suirre).

## ACADÉMIE DE MÉDEOIRE

Séance du 17 juillet 1888. - Présidence de M. HÉRARD.

La correspondance comprend: le une lettre de M. Rommelaere (de Bruxelles) qui se porte candidat au titre de correspondant étranger; 2º une lettre de M. Lerenard-Lavallée invitant l'Académie à prendre part à une souscription destinée à placer sur la mairie d'Ajou, près de Bernay, une plaque commémorative de la naissance de Bréant, fondateur du prix du même nom à l'Académie de médecine; 3º une lettre de M. Plicque, interne des hôpitaux de Paris, qui prie l'Académie de recevoir en dépôt un pli cacheté (accepté); 4º une note sur l'emploi du chlorhydrate de cocaïne comme hémostatique, par le D' Gauthier (de Charolles); 5º une note sur les vaccinations et revaccinations pratiquées à Pantin, par le D' Edelmann, en 1887; 6º une note sur l'action physiologique des eaux d'Evian, par le D' Chiaïs; 7 un mémoire manuscrit intitulé: Genèse et ordre de succession des vibrations glottiques, par le D' Moura.

M. Tarnier présente de la part de M. le D' Ollivier, ancien interne des hôpitaux de Paris, une nouvellé sonde pour injections intra-utérines.

DE LA SIMILITUDE DES SYMPTÔMES DE L'ACRODYNIE ET DE L'INTOXICA TION LENTE PAR L'ACIDE ARSÉNIEUX. — M. Vidal (d'Hyères) rapporte l'observation d'un malade chez lequel il a observé quatre périodes bien distinctes: 1<sup>re</sup> période, embarras gastrique; 2º diarrhée; 3º éruptions; 4º acrodynie produite par l'usage longtemps prolongé d'un vin contenant quelques milligrammes d'acide arsénieux.

Ne croirait-on pas, dit M. Vidal, en lisant l'observation des accidents causés par cette lente intoxication, que l'on a sous les yeux le chapitre de l'ouvrage classique de Valleix sur l'acrodynie et surtout la monographie plus récente et si complète de cette maladie publiée dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales par M. Émile Vidal, le savant médecin de l'hôpital St-Louis, et n'y aurait-il pas lieu de rechercher si bon nombre d'épidémies d'acrodynie, pour ne pas dire toutes, n'ont pas été provoquées par la présence dans les aliments de petites quantités de sels arsénicaux.

Nous serions heureux si l'observation que nous venons soumettre à l'Académie pouvait servir à étucider l'étiologie jusqu'ici très incertaine de la maladie décrite sous le nem d'acrodynie et confirmer les rapprochements indiqués d'une manière générale entre elle et l'intoxication par les sels métalliques, par M. Théophile Roussel, dans son traité de la pellagre. (Comm: MM. E. Vidal et Ollivier.)

RAPPORT SUR DE NOUVEAUX PROCÉDÉS DE VINIFICATION DESTINÉS A REMPLACER LE PLATRAGE DES VINS. — M. Gauthier, au nom d'une commission composée de MM. Bergeren, Brouardel et Gauthier, passe en revue les procédés proposés par divers œnologistes pour remplacer le plâtrage. Il divise ces procédés en trois catégories : d'abord le phosphatage des moûts. L'Académie ne peut s'opposer au phosphatage fait avec du phosphate de chaux précipité qui, en assurant la conservation des vins, ne présente augun inconvénient.

Le second procédé est celui du tartrage des moûts. L'expérience n'a pas encore été assez longue pour qu'on puisse savoir si les vins qui ont subi le tartrage se conservent bien. Le tartrage, comme le plâtrage et le phosphatage élèvent de près d'un degré le degré alcoolique des vins. L'intensité colorante des vins tartrés est plus grande que celle des vins naturels, mais inférieure à celle des vins piâtrés.

Restent à examiner quelques procédés destinés, les uns à remplacer le plâtrage, les autres à combattre diverses maladies des vins. M. Ganthier rejette ces procédés trop incertains.

M. Gauthier termine par ces conclusions:

Des recherches déjà très importantes résumées dans ce mémoire, nous tirerons les conclusions suivantes :

Au point de vue de l'hygiène publique, les pratiques du phosphatage ou du tartrage des moûts ne sauraient présenter aucun inconvénient sensible.

Elles ont l'une et l'autre l'avantage d'augmenter le titre alcoolique des vins en activant la vie des levures viniques et corrélativement en s'opposant au développement des organismes d'où résultent les alcools secondaires supérieurs, c'est-à-dire les produits les plus nuisibles des alcools de vin.

L'une et l'autre méthodes augmentent dans les vins la quantité des substances colorantes dissoutes, c'est-à-dire les principales matières tannantes, toniques et souvent ferrugineuses dans une proportion généralement moindre que ne fait le plâtrage.

Le phosphate introduit aussi dans le vin à l'état de phosphate de potasse et de chaux 1 gramme à 1 gr. 5 de sels utiles à la reconstitution des tissus, ceux-là mêmes que nous fournissent tous les jours la viande et le pain.

Le tartrage ne modifie pas sensiblement la composition du vin produit, abstraction faite de l'augmentation de l'alcool et de la couleur et de la diminution des composés plus ou moins dangereux qui résultent des fermentations secondaires. En produisant une fermentation plus rapide, une défécation plus complète des vins produits en augmentant leur acidité et leur alcool, ces deux méthodes paraissent devoir prévenir, lorsqu'elles seront bien appliquées, toute altération ultérieure. Mais à cet égard, c'est à l'expérience à prononcer en dernier ressort, et le rôle de l'Académie, insuffisamment renseignée d'ailleurs sur ce point, doit se borner à juger ces deux pratiques de vinification en se plaçant au seul point de vue de l'hygiène et de la santé publiques.

DR LA FILIPUNCTURA. —M. Verneuil termine la lecture de son travail qu'il résume dans les conclusions suivantes :

le La méthode de Moore, jou filipuncture, essentiellement conque en vue du traitement des anévrysmes de l'aorte thoracique, est chirurgicalement caractérisée par l'introduction et l'abandon dans les sacs anévrysmaux de fils le plus souvent métalliques.

2º Physiologiquement elle repose sur la propriété bien connue qu'ont les corps étrangers introduits dans le torrent circulatoire de provoquer la coagulation du sang et la séparation de la fibrine.

- 3º Partant de là, on espère que ces caillots et cette fibrine se déposeront d'une part sur les fils, et d'autre part sur les parois du sac, formeront au centre et à la circonférence des masses ou des couches solides, qui combleront en se réunissant la cavité de l'anévrysme, c'est-à-dire amèneront la guérison radicale ou au moins renforceront la paroi de manière à arrêter la marche du mal, à atténuer les accidents, à prévenir ou à retarder la rapture, et ainsi à prolonger plus ou moins la vie.
- 4º On compte pour assurer la déposition constante et la solidification progressive des caillots et de la fibrine sur la permanence ou au moins sur le séjour prolongé des corps étrangers et l'on s'appuie sur la tolérance bien commue de l'organisme à l'égard de ces corps étrangers pour proclamer à la fois l'efficacité et l'innocuité de la méthode, laquelle est d'ailleurs d'une exécution fort simple.

Voilà pour les espérances et les promesses de la théorie.

Et voici ce qu'e, jusqu'à ce jour, montré la pratique :

- 5° Les opérateurs ne sont ici d'accord sur audun point de la technique. Presque tous out imaginé un procédé particulier, ou modifié ceux de leurs prédécesseurs, ou associé plusieurs méthodes sans qu'il soit possible aujourd'hui de savoir quelle serait la meilleure marche à suivre.
- 6º L'opération est moins facile qu'on ne le dit, parfois elle est restée inachevée ou bien imparfaitement exécutée, elle a provoqué des accidents graves.
- 7º Les corps étrangers introduits dans le sac n'y produisent pas toniours, la congulation du sang et la déposition régulière de la

fibrine, et quand, ce qui est la règle, les caillots cruoriques ou fibrineux se forment, ils pêchent le plus souvent tantôt par la quantité, tantôt par la qualité, tantôt par une disposition ou une répartition défectueuse, tantôt enfin par le défaut de persistance, celle-ci n'étant pas assurée par la permanence des fils.

8º Les mêmes corps étrangers, métalliques ou autres, dont par une singulière contradiction on désire à la fois la persistance et la disparition, provoquent directement par leur présence des accidents variés, inflammatoires ou mécaniques, primitifs ou tardifs, en tous cas fort graves.

9° La filipuncture, considérée soit comme opération radicale, soit comme opération palliative et employée contre les anévrysmes profonds et contre les anévrysmes externes, n'a donné jusqu'ici que des résultats lamentables et certainement bien inférieurs à ceux qu'ont fournis les autres méthodes chirurgicales et même médicales.

10° Elle n'a jamais réussi dans les anévrysmes de l'aorte pour lesquels elle a été imaginée, pas plus que pour ceux du tronc brachiocéphalique, de la sous-clavière et de l'artère fémoro-iliaque; elle est peut-être plus efficace en cas d'anévrysmes de l'aorte abdominale. Elle ne compte que deux succès incontestables, dont l'un facilement obtenu sur l'artère humérale, dans un cas très simple.

11° Elle n'est pas moins impuissante comme opération palliative. Les améliorations qu'on lui attribue sont rares, partielles, minimes, fugaces, imputables parfois à divers moyens associés, et certainement neutralisés en quelques cas par des aggravations promptes et redoutables.

12º Elle a manifestement soulagé plusieurs patients, mais rien ne prouve qu'elle ait prolongé la vie d'aucun d'eux. Tout au contraire, elle a, sans contestation possible, précipité la terminaison funeste dans plus d'un cas, à quoi il convient d'ajouter que la survie opératoire atteint, pour l'ensemble des cas, une moyenne très faible, infiniment plus courte que par toute autre thérapeutique, y compris l'expectation pure et simple.

13° La filipuncture a été pratiquée jusqu'ici sur 34 malades dont 30 sont morts bien avant l'expiration de l'année, et pour la plupart avant la fin du premier mois. Il serait injuste de lui attribuer la totalité de ces revers, dont quelques-uns sont manifestement imputables au mauvais état de santé antérieure, aux lésions graves pré-existant dans les organes éloignés ou voisins de l'anévrysme; aux conditions anatomiques mauvaises et aux rapports dangereux du sac anévrysmal. Mais la gravité intrinsèque de la méthode n'en est pas moins démontrée par les accidents opératoires, partis trop souvent

du trauma lui-même, et par l'aggravation indéniable et rapide des propathies locales et générales.

14° La pratique n'ayant pas réalisé les espérances de la théorie, la flipuncture ne doit pas être encouragée et on ne saurait conseiller à personne d'y avoir désormais recours.

La séance est levée à 5 heures un quart.

### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 23 au 28 juillet 1888.

Lundi 23. — 3° examen, officiat, Hôtel-Dieu: MM. Ollivier, Rémy, Jalaguier.

Mardi 24. — 3º examen. officiat, définitif, Charité (l'° série): MM. Fernet, Brun, Maygrier. — 3° examen, officiat, définitif, Charité (2° série): MM. Legroux, Bouilly, Charpentier.

Vendredi 27. — 2° examen, officiat (fin d'année): MM. Marc Sée, Kirmisson, Reynier. — 3° examen, officiat (fin d'année): MM. Ollivier, Brissaud, Jalaguier.

## NÉCROLOGIE

Le docteur MENU (Jules), rue Poissonnière, ancien interne des hôpitaux de Paris, reçu en 1871, vient de mourir d'une fièvre typhoïde compliquée d'une affection cardiaque, à l'âge de 43 ans.

M. Carrez (Jules), officier de santé à Paris, est mort le 13 juillet, tuberculeux, à l'âge de 34 ans.

Le docteur Dalider, de Bordeaux, décédé à l'âge de 30 ans.

M. GARDIEN, officier de santé à Ygrandes (Allier).

## HOUVELLES

Ligion d'Honneur. — Sont nommés :

Au grade d'officier : Le Dr Labrie, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades à Paris.

Au grade de chevalier: MM. les Drs Gerin-Rose, médecin à l'hôpital de Lariboisière; Charles Monod, chirurgien à l'hôpital Saint-Antoine; Gros, professeur de clinique médicale à l'hôpital civil de Mustapha; Villeneuve, médecin en chef des hôpitaux de Marseille; Picard, médecin à Selles-sur-Cher (Loir-et- Cher); Teillais, directeur de la clinique ophtalmologique libre de Nantes; Tonnet, de Niort.

LES AMBULANCES URBAINES. - M. Lozé, préfet de police, vient d'adresser aux commissaires de police la circulaire suivante :

Paris, 25 juin 1888.

## Monsieur,

Un service des ambulances urbaines, dù à l'initiative privée, a été inauguré à Paris, le 1<sup>sr</sup> juin courant. Il a pour but d'assurer des secours immédiats aux malades et aux blessés, et leur transport soit chez eux, soit à l'hôpital.

Le siège des ambulances urbaines est à l'hôpital Saint-Louis, où se trouvent remisées trois voitures dont une, toujours attelée, est prète à marcher à toute heure du jour et de nuit.

Un réseau téléphonique relie le siège des ambulances à vingt-huit pharmacies ou postes de police dont vous trouverez la liste ci-après.

Ce service fonctionne ainsi qu'il suit :

Lorsqu'un malade ou un blessé est amené dans un de ces postes ou dans une de ces pharmacies, que son état est reconnu assek grave pour nécessiter son transport soit chez lui, soit à l'hôpital, le chef de poste ou le pharmacien demande, par téléphone, la voiture remisée à Saint-Louis. Cette voiture, dans laquelle prend (place un interne de l'hôpital, vient immédiatement chercher le malade.

Je vous prie, monsieur, de prendre bonne note de ces indications.

Recevez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.

Le préfet de police,

H. Lozé.

## BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Adrien Delahaye et Émile Lecrosnien, Libraires-Editeurs, 23, place de l'Écolc-de-Médecine.

Traité des fibromes de la paroi abdominale, par les docteurs LABBS et REMY, 1 vol. in-8° avec figures, 7 fr.

Traité clinique et thérapeutique des maladies vénériennes, par Hermann V. ZEIFSL, revu par Maximilien V. ZEIFSL, ouvrage traduit de l'allemand par le docteur Rangé. 1 vol ip-8°, 7 fr.

Traité d'hygiène sociale, par le docteur Jules Rochard, inspecteur général du service de santé de la marine, etc. 1 vol. in-8°, 10 fr.

De l'ulcère simple de l'œsophage, par le docteur Berrez, in-8°, 2 fr. 50. Etude clinique sur le délire religieux (Essai de séméiologie), par le docteur DUPAIN, 1 vol in-8°, 5 fr.

La descendance des alcooliques, par le docteur Combanals, in-8°, 3 fr. 50.

VIN DE BAYARB pepto-phosphaté, le plus puissant reconstituant.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. Parent. imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy successes 52, rue Madame et rae Corneille, 8.





# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaliérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE NEFETINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leugarthe, l'Amérorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. — Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacian à Paris, 40, Rue Bonaparte.

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1253. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abordante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées à une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cahinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nersuses: hystérié, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, émie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de pareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, articulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, amatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente, centes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes ALONS DE LECTURE, DE JEE, RILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, B bis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.



SALICOL DUSAULE

Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy. La plus froide, la plus guscuse et la s Elle est souverzine contre les Maiadies du Foie, de l'Estomas

et des Reins, le Diabète, la Gravelle et la Goutte. Prix: 20 Fr.ls Caisso de 50 Bouteilles en gare de Vichy Chaque bouteille vorte au bas de l'etiquette la signature d DEPOT that he PHARMACIENS & MARCHANDS CEAUX MINERALES

# I-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (12 trains par jour).

SAISON DU les MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affectio s catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau: Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acné, etc.

Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, NÉVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhaintiens facrhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'exygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien ches tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

LA

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

**ABONNEMENTS** 

UN AN

LECROSNIER et BABÉ

de l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

Médecin de hópissux.

F. LABADIE-LAGRAVE

ofesseur agrègé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Esux de Plombières

. Médecia des hépitens.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitans.

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 13, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.



SOURCE REIGNIER

Autoriose par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Pius froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célentine et les autres sources ; la plus -co metituante et la plus riche du bassin; ne subissant aucune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estemac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmagiens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

iéres qui

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnore la répugnance

que leur inspirent ALIMENTAIRE allments

jamais occasionner ni manx d'esto-

mac, ni constipation, Depit dans t'" pharmetes. Ech " franco s'adr.: Ph" ROBIN à Bourges.

is pripara-tion de cet ELIXIB sont; la viande, Palcool et les écorces d'oranges amères. Hest d'une excellente con-servation et d'un goût très agréable, attentes phis Paris 20 pl. dea Vospos, ettoutes Phier

La préparation de chloral la mieux supportés des malades.

"Associé au Bromure, le chioral donne mêmes lets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..! Maladies nerveuses, Insomnies, Strep presert à la dose de 1 à 6 culleres seles Page dans les 24 heure. PARIS,20,Pl.desVosges,et t\*\*\*Ph\*\*\*.

Le SIROP de HENRY MURE au BROMURE DE POTASSIUM (exempl de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dens un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque ouillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU PLACON : 5 FRANCE - A. GAZAGNE, him to 1" d. d suct TOUTES LES PHARMAGIES

Henry MURE, à Pont-St-Esprit (Gard). TET DANS

Pour les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

# SIROP & PÂTE de BERTHÉ

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

« La Codéine pure dit le professeur Gubler (Commentaires thérapeutiques du « Codex, p. 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mai l'opium, aux « sniants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congestions cérébrales. »

Le Sirop et la Pâte Berthé à la Codéine pure possèdent une efficacité incontestable dans les cas de Rhumes, Bronchites, Catarrhe, Asthme, Maux de Conse, Insomnies, Toux nerveusé et fatigante des Maladies de Poitrine et pour calmer les Irritations de toute nature.

Prescrire et bien spécifier Sirop ou Pâte Berthé et comme garantie exiger la Signature Berthé et le Timbre bieu de l'Etat français.

Paris, CHEZ CLIN & Cio, 14, RUE RACINE, PRÈS LA FACULTÉ DE MÉDECINE, Paris.

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger.

# ÉLIXIR TRI-DIGESTIF JARLETET PILULES

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCEMATINE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corps gradune configuration de la chair musculaire, des féculents et des corps gradune configuration de Carlos de Provence et Pharmagique de Carlos de Carlos de Provence et Pharmagique de Carlos de Carlos de Provence et Pharmagique de Carlos de Carlos de Carlos de Provence et Pharmagique de Carlos de Carlos de Provence et Pharmagique de Carlos de Carlos

# SIROP ET BOLUTION REINVILLIER

(Lauréat de l'Académie de Médecine)

## AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Mosphets de Chaus est la substance minérale le plus abondante étils l'organisme, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résulté une affection organique grave. — Les nombreuses guérisons oblenues par le SIROP du Doctour REINEVILLIES ont classé et médicament comme le spécifique le plus sir contre la Particles guérisons de la Promotide chronique, l'Anémie, le Bachtéiense, la Débliés comme les Maladies du Système nervouse et des Ga.

Le REMOP du Doctour BELLEVILLER, administré quotificament entradistré hélite à Dontétion et le Crofésence. Ches les Neurises et les Riese, il rend le les mellieur et emplées le Cincie et le Porté des Dortés qui arteut souvent le grande Digit : Parquele TRESQUE, il, plan de la Résisten, à PARE, et éaux toutes Proféseire.

## MALADIES DE LA GORGE DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE PASTILLES

AU SEL DE BERTHOLLET Eriger la Signature de DETHAN, Pharmacien à Paris, rue Bandin, N° 23, etpr. Pharmacies.— La Botte: 2' 50.

# BAIN DE PENNÈS

Hygiénique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Exiger Timbre de l'Étal, - PHARMACIES, BAINS

# URIAGE (ISÈRE)

Stations de Grenoble et Gières -- Saison du 15 Mi au 15 Octobre.

Eaux sulfureuses, saines et purgatives. Traitement des maladies outanées, du lymphatism de la scrofule, etc. Bains, Douches, Pulvérisations, Hydrothérapie.

# **COULDINE DURIE**

Puissant tonique.- Très efficace colo les récidives des flèvres intermittentes Discontigr, de Quincidine par Dragée, - A. de 100. 4 th N. de 20: 1 fr. - FARIS, 20, Place des Yosges, et butte P. ..

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRIC

fravaux originaux: Observations d'accouchement prématuré provoqué au mojen d'un ballon excitateur et dilatrieur volumineux et incompressible, par l'. Lefebvre (suite et fin'. — Otologie: La surdité paradoxale et son opération, par le Dr Boucheron. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 18 juillet 1888. — Faculté de médecine de Paris: Tableau des actes du 23 au 28 juillet 1888. — Mouvelles. — Bulletin bibliographique.

Observations d'accouchement prématuré provoqué au moyen d'un ballon excitateur et dilatateur volumineux et incompressible.

Par M. LEFEBVRE Interne des hôpitaux (1).

(Suite of fin)

Oss. III. — Le 2 mai, M. Pinard fait prier M. Champetier de Ribes de venir dans son service placer un des ballons qu'il emploie pour provoquer l'accouchement prématuré.

Il ragit d'une secondipare qui est efficiente de 8 mois 1/2. Le premier enfant, peu volumineux, est né vivant, à terme, et cependant quand cette femme est venue à la consultation de l'hôpital, on a constaté un rétrécissement du bassin. Diamètre promontoire publen, 8 teut. 1/2 avec déduction.

Le travail n'est pas encore commencé ou plutôt il n'a pas débuté maigré l'introduction d'un excitateur de M. Tarnier, qui a été expulsé sans résultat.

Les membranes sont intactes. La présentation est une OIGA. On ne luit pas la version. On introduit le ballon à onze heures du matin, sans difficulté, sans que la femme soit chloroformée.

Le gonflement est facile. Pendant toute la journée, les bruits du cœur sont excellents. Il n'y a pas de modifications dans la présentation.

Le travail s'est déclaré à une heure de l'après-midi. L'expulsion pontanée du ballon a lieu à six heures du soir.

A buit heures, la femme accouche spontanément d'un enfant vivant et bien portant venant par le sommet sans aucune complication.

Dans les trois observations, plusieurs points nous paraissent devoir être mis en lumière.

<sup>(1)</sup> V. France méd., n. 83 et 84.

1º Dans les deux premiers cas, on crut devoir transformer la présentation pour éviter des procidences du cordon.

Cette dernière manœuvre devra être par la suite abandonnée, le jour où il sera possible d'avoir un ballon à grosse extrémité concave pour recevoir le sommet de la tête.

2º Une fois le ballon placé, le travail commença presque aussitôt et se termina chez nos deux primipares en un temps très court. Chez la secondipare, le travail ne débuta que deux heures après l'introduction du ballon, mais aussitôt commencé, le travail s'accéléra et se termina rapidement.

3º Chez nos deux primipares, après l'extraction du tronc et des épaules, les seules difficultés qu'on ait éprouvées pour l'extraction de la tête sont localisées au niveau du col et ne sont pas causées par le rétrécissement du bassin.

Ce sont les mêmes difficultés que dans les accouchements par le siège chez les primipares, dont la dilatation n'est suffisante que pour le tronc.

4° Le ballon n'est expulsé que lorsque la voie est frayée pour la tête fœtale par les instruments et la main de l'accoucheur.

5° Le diamètre réel (7 cent.) de la partie la plus large du ballon employé pourrait paraître insuffisant, la dilatation obtenue est pourtant bien près d'être complète puisque le ballon ne sort pas de façon à ce que le col soit perpendiculaire à son axe, mais qu'au contraire, au moment où le ballon est sur le point de sortir du col, il est embrassé par celui-ci suivant une obliquité qui rend nécessaire une dilatation plus considérable du col, la section oblique d'un cylindre ayant un grand axe plus considérable que tous les diamètres des sections perpendiculaires à l'axe du cylindre.

Chaque fois qu'on a introduit le ballon, il est sorti spontanément ou à la suite de tractions, sans qu'on l'eût dégonflé, à travers les parties génitales externes.

On obtient ainsi par ce procédé avant l'accouchement une ampliation utile des parties génitales externes.

On peut dire que, dans les cas où on a employé le ballon, l'accouchement simple a été transformé en un accouchement gémellaire dans lequel le premier fœtus aurait été réduit à la tête, à volume connu.

On ne peut assimiler le procédé que nous avons décrit à celui d'un accouchement forcé. Le ballon introduit, grâce à sa consistance, joue le rôle d'une poche des eaux active. La dilatation obtenue pour être provoquée n'en est pas moins physiologique, puisqu'elle est amenée par les contractions utérines.

Pendant la durée du séjour du ballon dans l'utérus, il n'y a en dans aucun cas de changement de position.

Dans les deux cas où le siège avait été ramené en bas, il n'y a pas eu de procidence du cordon.

Dans l'observation que nous avons recueillie à Lariboisière, dans le service de M. le D<sup>r</sup> Pinard, où l'enfant se présentait par le sommet, il n'y a pas eu de procidence du cordon.

Nous devons dire que, dans deux cas analogues, deux procidences du cordon avaient occasionné la mort du fœtus.

En résumé, dans les trois observations que nous rapportons, le ballon excitateur et dilatateur de M. Champetier de Ribes a déterminé en moins de deux heures le commencement du travail et donné en moins de sept heures le moyen de terminer rapidement l'accouchement, puisque la dilatation complète était toujours obtenue au bout de ce temps. Le ballon a donc supprimé quinze jours avant le terme prévu de la grossesse tous les obstacles à la terminaison de l'accouchement qui auraient pu provenir des parties molles du bassin.

Depuis que ces trois observations ont été publiées, cinq autres observations avec des résultats aussi satisfaisants pour la mère et l'enfant ont été recueillies. Dans quatre de ces cas la version pelvienne n'avait pas été faite préalablement.

## OTOLOGIE

## La surdité paradoxale et son opération, par le Dr Boucheron (1).

Dans la surdité paradoxale ou paracousie de Willis, le patient est sourd pour la parole dans une chambre isolée, dans le silence; et cependant il entend la même parole dans le bruit, en voiture, en chemin de fer, dans la rue, et en général dans les milieux où s'entrecoupent pendant un temps assez prolongé des ondes sonores multiples.

M. Boucheron résume ainsi ses recherches sur la pathogénie et le traitement opératoire de cette singulière surdité déjà signalée autrefois par Willis.

La surdité paradoxale, qui est grave, progressive et quelquesois héréditaire, est une surdité par compression du labyrinthe, une des formes de l'otopiésis de οῦς, ώτος, oreille; πίσος, compression et une demi-surdité pour les harmoniques de la parole.

En effet, si l'on procède à la décomposition du labyrinthe par l'opération de la mobilisation de l'étrier, décrite récemment par

<sup>(1)</sup> Note présentée par M. le professeur Bouchard à l'Académie des sciences.

M. Boucheron (Acad. des sciences, 23 avril 18-38), le patient recommence à entendre dans les milieux silencieux autant que dans les milieux bruyants.

Les moyens ordinaires et moins puissants de décompression labyrinthique (insufflations d'air dans la caisse tympanique, etc.) sont au contraire inefficaces et même parfois augmentent 'la compression et la surdité; car tout est paradoxal dans cette affection, parce qu'il sont impuissants pour mobiliser l'étrier, déjà dans la position de compression.

Sur cinquante-deux opérations de mobilisation de l'étrier pour les différentes formes de surdité par otopiésis, M. Boucheron a pratiqué neuf fois l'opération pour la surdité paradoxale, avec de bons résultats dans les neuf cas, ce qui était à prévoir théoriquement.

Comme le patient entend les harmoniques de la parole dans une circonstance particulière (milieux bruyants), c'est que les éléments anatomiques qui servent à la perception de ces harmoniques existent encore; ils sont seulement comprimés, gênés dans leur fonctionnement, au début du moins. Mais aussitôt qu'ils sont décomprimés, ils recommencent à fonctionner, et le malade réentend la parole dans les milieux silencieux comme il l'entendait dans les milieux bruyants.

Le point de départ de cette surdité, c'est, dans la majorité des cas, le catarrhe naso ou pharyngo-tebaire, soit infectieux, soit arthritique, a frigore, syphilitique, etc., avec l'obstruction intermittente des trompes, le vide de la caisse tympanique par récorption de l'air y contenu, la compression de la membrane tympanique par l'atmosphère sans contrepoids, compression transmise par les osselets et l'étrier, au liquide labyrinthique et aux nerss acoustiques d'où la destruction progressive des nerss. Aussi la décompression ne ramène-t-elle l'audition qu'en proportion de ce qui reste du nerf acoustique lors de l'opération.

Les moyens simples de décompression labyrinthique (insuffations d'air, etc.) sont presque toujours sans résultat (cette surdité était restée presque toujours incurable), parce que le malade est trompé au début par sa demi-audition (dans le bruit) et ne se couveine que tardivement de la diminution réelle et progressive de l'auïa. Lorsqu'une intervention est réclamée, l'étrier est, en général, déjà finé assez solidement dans la fenêtre ovale pour ne plus être mobilisable que par l'opération.

Quant à la nature de cette surdité, elle se trouve précisée par nos remarques antérieures sur les surdités dissociées. Nous avons montré (Acad. des sciences, 26 mars 1888) que certains malades ont une surdité dissociée, portant pour les une saulement sur les sons fonda-

mentaux; pour d'autres sur les harmoniques de la parole surtout; et pour d'autres sur tous les sons. — 'Dans la surdité paradoxale, la parole est entendue dans le bruit, c'est donc une demi-surdité pour les harmoniques de la parole dans les milieux silencieux.

Ces surdités par compression sont justiciables, à une certaine période, de l'opération de la mobilisation de l'étrier qui, avec des résultats en rapport avec l'état du nerf acoustique, n'a encore produit aucun accident sérieux sur cinquante-deux cas.

## SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 18 juillet 1888. - Présidence de M. Polaillon.

ORTHLE EN MARTEAU par MM. Brun et Charles. - M. Terrier fait un rapport sur deux opérations d'orteil en marteau faites d'après le procédé indiqué par lui et adressées à la Société par MM. Brun et Charles. Le durillon a été enlevé et circonscrit par une incision curviligne : les deux extrémités osseuses ont été réséquées et l'orteil redressé. Réunion par première intention sans drain. M. Terrier ajoute la relation d'une troisième opération qu'il a pratiquée, mais pour laquelle il a placé un drain. Le malade s'est levé le dixième jour et dans ces 3 cas le redressement a été obtenu. Ces observations ajoutées aux siennes et à celles venues à sa connaissance, notamment celle de M. Richelot et les deux de M. Schwarts, portent à huit le nombre des malades opérés, et ces huit fois, le succès a été complet. M. Schwarts a fait une incision longitudinale, M. Terrier la préfère transversale et pense qu'avec son manuel opératoire on arrive à des résultats bien meilleurs que ceux cherchés par la section des tendons, la résection d'une seule surface osseuse ou la division des ligaments latéraux, comme le veulest William et Anderson. En terminant M. Terrier lit l'observation curieuse d'un docteur B... qui a vu le martellement des orteils, héréditaire chez lui, s'exagérer de plus en plus depuis son tendre âge jusqu'au moment où il fut pris par le service malgré son infirmité. A cette époque, à l'âge de 21 ans, les douleurs devinrent intolérables. M. Terrier dut intervenir et opérer les quatrième et sinquième orteils. L'opération réussit pleinement et prouve que désormais la résection doit remplacer l'amputation dans la cure de cette affection chirargicale.

M. Terrillon a fait cinq fois l'opération préconisée par M. Terrier et a obtenu cinq fois la guérison par première intention et le redressement. Dans un cas notamment il opéra les deux pieds dans la même séance.

M. Després défend l'amputation préférée à la résection par Blum

dans son dernier ouvrage. Pour lui, quand il n'y a pas d'ulcération, on doit laisser les malades tranquilles et s'il y a ulcération couper dans la continuité. Il ne faut pas juger la résection avant d'en connaître les résultats éloignés et il se souvient d'un réséqué qui a dû être amputé plus tard à cause de l'ulcération de la cicatrice. M. Terrier n'aurait-il pas eu affaire à l'affection appelée pied creux des interosseux par Duchenne, de Boulogne? D'après l'observation il croirait plutôt à une paralysie acquise qu'à une affection congénitale.

M. Trélat trouve l'opération de M. Terrier bien conque et légitime; quand elle s'adresse à des malades ayant 32, 34 ans où la guérison est soumise à la seule intervention sanglante; mais quand il s'agit d'enfants atteints de cette déviation des orteils, qu'il n'appellera pas pied creux parce que le pied est en général plat, il pense qu'un traitement par le massage, l'électricité et surtout le port d'une semelle particulière suffit pour corriger la difformité. Il possède deux exemples frappants des avantages de ce traitement. Ses deux sujets ont aujourd'hui 21 ans et sont complètement guéris. Il faut avoir soin de traiter ces orteils en chiens de fusil de bonne heurs pour empêcher les altérations telles que les ankyloses et les durillons de se reproduire. Même après opération, pour sa part, il se servirait d'une semelle pour obtenir la rectitude complète de l'orteil.

M. Schwartz a guéri un enfant par la semelle préconisée par M. Trélat; il n'opère que les adultes et cite deux observations dont une signalée par M. Terrier dans son rapport et une autre nouvelle. Il faut se méfier de l'incarnation de l'ongle du gros orteil, lésion qui peut être amenée par le deuxième orteil redressé s'appuyant fortement sur le premier.

M. Terrier ajoute à ceux déjà cités les cas qu'on vient de signaler ce qui porte à treize le nombre des succès. Il n'a pas d'expérience pour le traitement des enfants.

Quant aux résultats éloignés, il demande à M. Després le nom, l'âge et l'endroit où il a vu la récidive de l'affection : pour son compte il n'en connaît pas. Il fait de plus remarquer qu'il est curieux que le jeune homme qui fait l'objet de sa dernière observation n'ait pas été exempté du service militaire; ce qui tient à ce que le deuxième orteil n'était pas déformé; mais seulement le quatrième et le cinquième.

M. Chauvel répond à cela que, peu importe l'orteil désormé quand l'ongle est usé, quand le sujet marche sur l'ongle.

Ascite Chyliforme. — M. Territlon rapporte l'histoire d'une femme de 37 ans atteinte d'ascite ponctionnée plusieurs fois et dernièrement par lui. Liquide semblable à du chyle, quantité 8 litres. Densité 1021 — couleur café au lait — réaction alcaline. Matières fixes 110

grammes pour 1,000; matières albuminoïdes 76 grammes; sels 39.50; matières grasses 21 grammes; l'examen microscopique montraune émulsion graisseuse. La ponction faite, M. Terrillon découvrit une petite tumeur et intervint, ce n'était qu'un petit fibrome attenant à l'utérus, mais le péritoine était rouge, tomenteux, surtout du côté de l'intestin; pas de fissures. Le liquide se reproduisit rapidement. Ces cas sont assez rares et étudiés par Debove, Comment expliquer la présence du chyle? plusieurs théories, la plus ancienne met en cause la rupture des vaisseaux lymphatiques. M. Debove donne une autre explication; le liquide particulier observé ne serait que du pus altéré provenant d'une péritonite purulente. Il est difficile d'accepter cette étiologie car on ne trouve pas de globules de pus dans le liquide et, du reste, Straus a rencontré dans des cas pareils des ruptures de vaisseaux lymphatiques.

M. Boutlly demande à M. Terrillon s'il établit un rapport de cause à effet entre la tumeur et la présence du liquide; car il lui est aussi arrivé de croire à des tumeurs malignes à cause de la présence d'un liquide particulier et, la laparotomie faite, de n'avoir à opérer qu'un fibrome à très court pédicule qui ne pouvait pas par ses mouvements enfammer le périteine, qui pourtant était rouge et tomenteux.

M. Quénu établit que, dans l'ascite accompagnant les tumeurs, il faut surtout considérer l'état du péritoine. Quelle que soit la nature du néoplasme, quand il y a ascite, on trouve des granulations qui, examinées paraissent des néoformations inflammatoires. Il y a aussi les cas où le liquide abdominal est la conséquence de la rupture d'un kyste dans le péritoine.

M. Terrier rappelle qu'il a signalé que l'ascite dans ces cas devait résulter d'une péritonite chronique; il en est du péritoine comme de la tunique vaginale.

M. Championnière croit qu'on ne peut pour le moment rien dire de plus que ce que l'on sait déjà, que l'ascite accompagne en général les tumeurs malignes. Quant au cas de M. Terrillon, il lui rappelle deux malades sur l'épiploon desquelles il a trouvé des varices lymphatiques considérables.

M. Quénu soutient que le nombre des faits de tumeurs bénignes accompagnées d'ascite n'est pas aussi rare que cela.

M. Terrillon termine en disant qu'il n'a jamais eu l'intention de discuter la question de la présence de l'ascite dans les tumeurs abdominales, qu'il apporte au contraire une observation dans laquelle il a voulu montrer que le liquide n'était pas le liquide de l'ascite.

Extrapation totale du larynx. — M. Le Dentu retrace l'histoire d'un homme sur lequel il fit la trachéotomie pour des accidents asphyxiques pressants qui ne lui donnèrent pas le temps de faire le

diagnostic. Plus tard il put examiner le malade et reconnut un épithélioma du larynx il proposa l'extirpation qui fut refusée par l'homme amélioré dans son état et il ne put intervenir que le 5 mars dernier. Il commença par pratiquer très bas une ouverture à la trachée afin d'accoutumer son malade à la canule à tamponnement et fit l'opération largement en enlevant le larynx et une partie de la trachée, depuis l'os hyoïde jusqu'à la fourchette sternale. L'opération ne présenta rien de particulier si ce n'est l'extirpation d'une partie de l'œsophage envahle sur sa face antérieure. Les suites en furent d'abord très bonnes; mais au bout d'un mois la récidive se fit dans le plancher de la bouche, et, quatre mois après l'opération, le malade mourut. A l'autopsie la trachée fut trouvée saine. L'opération fut faite trop tard à cause du refus du malade, la nécessité d'enlever des parties de la trachée et de l'œsophage auraient, même en cas de guérison, rendu la prothèse presque impossible et l'alimentation par la sonde serait toujours nécessaire. Mais l'opération a-t-elle nui au malade?

Non, puisqu'il n'est mort que huit mois après la première trachéotomie, ce qui est la moyenne de survie dans ces opérations.

La trachéotomie est-elle préférable à l'intervention directe? Si on consulte la statistique de Hahn on trouve sur 14 opérations :

3 laryngofissures avec 3 morts rapides.

6 cas de résection unilatérale avec 3 récidives rapides, 2 malades pas suivis et 1 récidive seulement au bout de 2 ans et demi. 11 extirpations totales dans lesquelles 9 morts rapides, mais un cas de survie de huit ans.

Si on consulte la statistique de Hache on trouve sur 105 cas, 43 morts rapides et 62 survivants. dont 28 récidives au bout d'un an.

Pour la trachéotomie la moyenne des morts est moindre; elle n'est que de 20 pour 100, tandis que, calculs faits la mortalité est de 40 pour 100 dans l'extirpation du larynx. On peut donc dire que la trachéotomie est une opération beaucoup plus bénigne que l'extirpation; mais en revanche, d'après la statistique la récidive est beaucoup plus tardive avec l'ablation du larynx. M. Le Dentu termine en signalant ce fait que l'extirpation du larynx est une opération faite aujourd'hui trop tardivement pour qu'en puisse la juger et la comparer à l'ablation de la langue qui s'impose aux chirurgiens malgré les nombreux revers dont elle est suivie.

M. Bouilly présente la malade dont il a parlé à la dernière séance, et chez laquelle il a réséqué 16 cent. d'intestin. Elle a augmenté de 22 kilog. depuis l'opération.

M. Berger présente une malade à laquelle il a fait la résection tibio-tarsienne. Afin de maintenir le pied dans l'axe, il a fixé le calcanéum au tibia avec une cheville d'ivoire retirée au bout de deux mois sans inconvénients.

Eugène Rochard.

### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 23 au 28 juillet 1888.

Thèses pour le doctorat. — Lundi 23, à 1 heure. — M. Soustre : Sur un procédé opératoire des tumeurs adénoïdes du pharynx nasal. Président: M. Lannelongue. - M. Estrada: Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fibromes utérins. Président: M. Lannelongue. - M. Michel: Étude sur le traitement de la mort apparente des nouveau-nés et le tubage du larynx comme amélioration des procédés de respiration imitée. Président : M. Lannelongue. ---M. PATRIN: De l'albuminurie consécutive aux inhalations chloroformiques. Président: M. Gautier. — M. Saint-Hilaire: De l'influence de la température organique sur l'action de quelques substances toxiques. Président : M. Ch. Richet. - M. LE SERREC DE KERVILY : Contribution à l'étude de la toux dans la coqueluche. Président : M. Ch. Richet. — M. Horcholm: Contribution à l'étude de la chorée rythmée. Président: M. Damaschino. - M. Meloir: Étude sur la forme épileptique de la méningite tuberculeuse de l'adulte. Président: M. Damaschino. — M. Chamorro: Étude de la tuberoulose aiguë des articulations. Président: M. Trélat. - M. Outai : Traitement de l'anévrysme de l'artère poplitée par l'extirpation du sac. Président : M. Trélat. — M. PEREZ : Exploration des uretères. Président: M. Guyon. - M. Donnadigo: Rapports de l'albuminurie avec l'ecthyma et l'impétigo. Président: M. Fournier. - M. Nozo: Étude historique et clinique sur les syphilides psoriasiformes. Président: M. Fournier. — M. Duclos: Du système artériel chez les alcooliques. Président: M. Straus.

Marchi 24, à 1 heure. — M. Wiltas: Dos plaies du rein par coup de feu. Président: M. Richet. — M. Aysagur: Sur la fracture longitudinale de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe. Président: M. Richet. — M. Henrix: Phosis (étude séméiologique). Président: M. Ball. — M. Bahibr: Formose et les Pescadores. Président: Brouardel. — M. Forret de Fayr: De la déviation consécutive à l'arthrite et de son rôle dans une variété de pied douloureux. Président: M. Brouardel. — M. Mendez: Étude de l'artério-sclérose et de sa valeur séméiotique. Président: M. Peter. — M. Haralambie: De la pleurésie récidivante; sa localisation du côté opposé à la première atteinte. Président: M. Peter. — M. Lesquillon: De l'atmosphère créosatée et de la créosate dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Président: M. Bouchard. — M. Baime: Hypertrophie des amygdales. Président: M. Bouchard. — M. Sattler: Contribution à l'étude clisique de quelques accidents consécutifs à la téphro-

myélite antérieure aiguë (Paralysie infantile). Président: M. Proust. — M. Modelski: Contribution à l'étude des divers modèles de transmission de la flèvre typhoïde. Président: M. Proust. — M. Vassaux: Développement de l'œil. Président: M. Panas. — M. Martin (Pierre): Contribution à l'étude des tumeurs des tissus frontaux. Président: M. Panas. — M. Issaurat: Le sinus urogénital. Président: M. Mathias-Duval. — M. Audollent: Étude critique sur l'emploi de l'acide fluorhydrique dans les affections pulmonaires. Président: M. Mathias-Duval. — M. Panne: Trachéotomie dans le croup avec chloroforme (procédé leut). Président: M. Le Fort. — M. Goffart: Des suites opératoires éloignées de la résection de la hanche dans la coxalgie et de la valeur comparative de cette opération avec le traitement non sanglant. Président: M. Le Fort. — M. Cherigie: De la suture des os. Président: M. Le Fort. — M. Macry: De la colite dysentériforme. Président: M. Dieulafoy.

Mercredi 25, à 1 heure. — M. LESUR : Des ruptures traumatiques de la vessie. Président: M. Guyon. — M. CHRÉTIEN: De la thyroïdectomie. Président: M. Guyon. -- M. Linon: De la ligature au catgut dans le traitement des anévrysmes. Président : M. Guyon. -M. Bourdillon: Psoriasis et arthropathies. Président: M. Potain. - M. Rouchez : Claquement d'ouverture de la mitrale : Président : M. Potain. — M. Barsle: Contribution à l'étude du rhumatisme blennorrhagique. Président: M. Fournier. - M. SIBILAT: Traitement de la syphilis par la méthode de Scarenzia. Président: M. Fournier. - M. Lanusse-Crousse: De la réunion immédiate sans drainage. Président: M. Trélat. - M. PAYRAU: Des conditions locales qui masquent le diagnostic de l'étranglement herniaire. Président: M. Trélat.—M. GAVILLAN: De l'hystérectomie vaginale dans les cas de fibromes utérins. Président: M. Trélat. - M. Purch: Contribution à l'étude des hémiplégies chez le diabétique. Président: M. Damaschino. — M. DE Gorski: Quelques considérations sur la folie puerpérale et sur sa nature. Président: M. Damaschino. — M. Davis: Contribution à l'étude du traitement de la diphthérie, des principes antiseptiques et du lavage des voies respiratoires par un nouveau procédé. Président: M. Damaschino. — M. Bagon: Tuberculose pulmonaire dans le diabète sucré. Président: M. Damaschino.

(A suirre).

## HOUVELLES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. — Par arrêté ministériel, en date du 12 juillet 1888, ont été nommés :

Officiers de l'Instruction publique. - MM. les Drs Coursserant, Fagard,

Guède. Hénocque, Labarthe et Van Gelder, à Paris; Martialis-Mérault, médecin en chef de la marine; Rampal, professeur à l'Ecole de médecine de Marseille; Gagnon, professeur à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrant; Lenoël, directeur de l'Ecole de médecine d'Amiens; Lescœur, professeur à la Faculté de médecine de Lille; Turel, professeur à l'Ecole de médecine de Grenoble; Tripier et Gailleton, professeurs à la Faculté de médecine de Lyon; Castan, doyen de la Faculté de médecine de Montpellier; Bertin et Jaumes, professeurs à la Faculté de médecine de Montpellier; Heurtaux, professeur à l'Ecole de médecine de Nantes; M. le pharmacien Radot, à Versailles.

Officiers d'Académie. - MM. les docteurs Barbaud, Battesti, Berne, Callamand, Chauveau, Coupard, Guérard, Juranville, Lacroix, Lanteirès, Lemoine, Loupie, Martial-Lagrange, Mouttier, Perrin (C.-A.), Poupon, Rech, Robert. de Soyre, Bonnot, Groslous, Jalabert, Mme Gache-Sarante, à Paris; MM, les docteurs Arragon, médecin aide-major de deuxième classe; Aubert, médecin-major de première classe; Benoît, à Privas; Bierry, à Moirans; Bourrand, à La Rochefoucauld; Chouet, à Brive; Coffec, à Quimper; Darolles, à Provins; Faure, à Fontenay-aux-Roses; Hacq, à Maré; Lamarche, à Vérey-sous-Salmaire; Langrais, à Cesny-Bois-Halbout; Metaxas, à Marseille; Mourgues, à Nimes; Richard médecin-major de première classe; Takvorian-Takvor, à Loury; de Welling, à Rouen; Nicolas-Duranty, professeur à l'Ecole de médecine de Marseille; Gaudron, professeur à l'Ecole de médecine de Besançon; Cauchois, chef des travaux à l'Ecole de médecine de Rouen; Pojolat, suppléant à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand; Thibaut, agregé près la Faculté de médecine de Litle; Morat, professeur à la Faculté de médecine de Lyon; Macé et René, agrégés près la Faculté de médecine de Nancy; Forest, médecin du lycée de Troyes; Bompaire, médecin du collège de Miliau; MM. les pharmaciens Lock, à Vernon; Louvet, pharmacien principal de la marine; Saint-Martin, à Vic-Fezensac; Veyrières et Vigier, à Paris; Garrouste, à Aurillac; Leydié, à Paris; Massol, agrégé à l'Ecole de pharmacie de Montpellier.

HOPITAUX DE PARIS. — Concours de l'internat. — L'ouverture du Concours pour les prix de l'Externat et la nomination des internes aura lieu le vendredi 19 octobre, à midi précis. — Le nombre de places à donner sera porté, avant cette date, à la connaissance des candidats.

MM. les élèves externes en médecine et en chirurgie de 2° et de 3° année tont prévenus qu'en exécution du règlement, ils sont tous tenus de prendre part au Concours des Prix, sous peine d'être rayés des cadres des élèves des hôpitaux et hospices.

Les élèves seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures, depuis le lundi 3 septembre jusqu'au mercredi 3 octobre, inclusivement.

Concours de l'externat. — L'ouverture du Concours pour l'Externat aura lieu le lundi 22 octobre, à quatre heures précises, dans l'Amphithéâtre de l'Administration centrale, avenue Victoria, n° 3.



# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adopté par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie)

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vir bière, tisa es, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verr d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparation similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

# COTON IODÉ

Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 1" Classe

Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Ita Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de gratages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec av papier moutarde, l'h ile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia e même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hopitaux le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgéments ganglionnai ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. — Prix du France: 3 fr. 50. — Se trouve dans toutes les pharmacies.

# AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉM

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaux de París; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEM QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préption d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la re précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines c'hroniques, les résultats « toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses trait « par la même préparation... Nous préfèrons la forme de liqueur pour l'albuminate, pa « qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac, (Gazette des Hópitaux.)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas Dépot à la Pharmacie, 34, sue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

MARDI 24 JUILLET 1888

# LA

On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

LECROSNIER et BABÉ à l'École-de-Médecine

FRANCE. .... 15 fr. UNION POSTALE ... 18 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS

DAMASCHINO

A. RICHET MICHEL PETER meur de clinique chirurgicale, Professeur de puthologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Tre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux.

P. BERGER

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

fresseur agregé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirargien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Africa ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. les turrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

dans les Mopitaux de Paris et de la Marine

SOLUTION contenant 3 parties de viande POUDRE : produit supérieur, pur, inaltérable foill. à café égale 45 gr. de viande assimilable

IN DE PEPTONE CATILLON

de nutrition très utileaux malades affaiblis, les forces, l'appetit et les digestions. nde et 0,40 phosphotes par verre à madère. DAILLE EXPOSITION UNIVERSELLE 1878

Rure, Inodore, Agreable au Gout, se Conserve bien

# POUDRE "VIANDE

de CATILLON Botte de 500 gr., 6 fr. 50; 1/2 Botte, 3 fr. 50; Kilo, 12 fr.

# POUDRE ALIMENTAIRE

(VIANDE & LENTILLES)
Aliment complet, azotést hydrocarboné.

Botte de 500 gr., 5 fr. 50 ; 1/2 Botte, 3 fr.; Kilo, 10 fr.

Paris, bould St-Martin, 3 et Phin

# MEDICATION CHLORHYDRO-PEPSIOUE

DYSPEPSIE

Anoréxie

CHLORHYDRO-PEPSIOUE mers et Ferments digestifs

Vomissements Poses: Adultes, i verre à liqueur par repas.— Enfants, 1 à 2 cuilleré
Pilules Chiorhydro-Pepelques Grez, adultes, 2 à 3 à chaque repas
Esvoi france Echantillons. — Ph' SRE, 24, res La Brayles, PARIS. à 2 cuillerées à dessert

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

ALIMENTAIRE

que inspirent allments

et ELITIR sont: la viande, let les écorces d'oranges s.liet d'une excellente conoût très agréable. 20 pl.des Vosque, ettoutes Phi-

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies. Strop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selen l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et t\*\* Phiss.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE, ENFANTS DÉBILES, ETC.

LUS PUISSANT RECONSTITUANT UNE OUDEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

Pour les annonces s'adresser à M. E. POULAIN, rue Claude-Bernard, 63.

# APPAUVRISSEMENT DU SANG ANÉMIE, CHLOROSE

# ROPHOSPHAT

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités du Sang, Pales couleurs, Pertes, etc. — On l'emploie en Pilules, Dalores ou Siror (3'), Solution (2'50), et Vin (5'), au choix des malades.

# BEL NDE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit les affections scrofuleuses, fibrres, névroses, diar-rhées chroniques, pales couleurs, etc. — Prix 24. BETHAN, Phies, & Paris, we Buedin, 23, et pr. Pharmades,



# SCARA SAGRADA IODURE ... FER

as & 0 gr. 125 de Poudre. 0gr.10 d'Iodure - 0gr. 03 de Cas Véritable Spécifique Le plus actif des Ferrugineus de la Constipation habituelle. n'enfragnant pas de Constipation,

Dépôt général : Plamacie G. DE GAZERE, II. Avene le Villiers, Paris Echantillons franco aux Médeoins.

PROPRIETÉ DE N. LARBAUD-SE. La plus froide, la pine geneure et la gaine contre les Maladles de Fete, de FEst emac TORRE Pharmacien à

at des Rains, le Diabète, le Gravelle et la Coutte. 1: 20 Pé la Casac de Etradad la company de V HOS CEAUN CHIEF RALES

ë,

Ý

Form de l'actrait aquest et du quintum, contenan ainsi le Tannin et tous les Alfaholdess il repré-sente son propre poids du medieur quinquint titrait à ola Calcaloides. — Souple dans Facu, le un, etc. . ROW, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

Plinies de Coloquinte compos

purgatives, laxatives, dépuratives

les Médeoins qui désireraient périmenter, en recevront gratia ané, ite sur demande edressée à M. HKK 190; e, rue de Grammont, Paris armacien, 2

utartes.

Stations de Grenoble et Gières - Saison du 45 Mai

nifereuses, salines et purgutives.

s maladies eutenées, du lymphatisme de la scrofule, etc.

shee, Pulvérisations, Hydrothérèpie.

# Pour Inhalas Vac Boss per Ampie G. D. S. IN HES de POITRIN B PAITRICENT 40 CM 6 Mr., Migrain, System Splingsin Per la Méthodie deductée LA BOITE, 4 FR., PLANAUE BOISSY, 2, Place Vandôme, Paris

# LA FRANCE MÉDICALE

### SQUMAIRE

Jos injections d'eau chaude prolongées dans l'épithélique du cal de l'utérus,

Par M. de Tonneny,
- Ex-interne des hépitaux.

<sup>oh:</sup>Lorsque la première période, dite latente, du cancer du col de l'utérus a disparu pour faire place à une phase plus accusée, où surviennent les douleurs, les hémorrhagies, l'écoulement ichoreux estractéristique, la situation des malades, les médecins ne le savent que trop, devient de plus en plus précaire. Epuisées pardes pertes de sang continuelles, énervées par des sonfrances souvent atroces qui empêchent tout repos, empoisonnées par la résorption des matières patrides; qui vont quelquefois jusqu'à déterminer une flèvre d'origine septione, les malheureuses femmes tombent dans un marasme profond avant-coureur d'une mort inévitable. Nous nous sommes trouvé bien des fois pendant notre séjour dans les hôpitaux en présence de ces cas contre lesquels la science ne peut rien et nous avons toujours déploré notre impuissance. Les piqures de morphine prodiguées larga manu atténuent il est vrai les douleurs, mais elles dépriment le système nerveux et contribuent à enlever le peu d'appétit qui reste. Les injections antiseptiques pour être réellement désinfectantes doivent être très fréquemment renouvelées; enfin le perchlorure de fer, tout en diminuant les hémorrhagies, a le tort grave d'être fort douloureux.

Ayant employé depuis quelque temps avec beaucoup de succès les injections d'eau chaude prolongées dans diverses affections utérines, nous nous sommes demandé si ce moyen, si simple, si inoffensif, ne donnerait pas également des résultats favorables dans les cas d'épithélioma du col de l'utérus. Bien entendu il ne s'agissait pas d'entreprendre une cure radicale d'une affection regardée justement comme au-dessus des ressources de la médecine, lorsque l'ablation

de l'utérus est contre-indiquée, mais de pallier certains symptômes. La marche de la maladie serait ce qu'elle voudrait, nous désirions simplement apporter quelques soulagements aux malades.

Avec l'assentiment très gracieux de nos maîtres, M. Pozzi et M. Moutard-Martin, auxquels nous adressons ici nos remerciments les plus sincères, nous avons pu, à Lourcine en 1886 et à Saint-Antoine en 1887, appliquer ces injections d'eau chaude à de nombreux cas d'épithélioma du col de l'utérus. Plusieurs de nos collègues dans les hôpitaux ont bien voulu contrôler dans leur service les effets produits par cette méthode, qui a été mise également en usage par des médecins de quartier auprès de plusieurs de leurs clientes. Remercions tout particulièrement notre maître M. Chéron qui a bien voulu nous donner des conseils, et surtout M. Jules Batuaud, interne à Saint-Lazare, qui non seulement nous a communiqué ses observations, mais encore nous a fait part de ses remarques personnelles.

Il résulte de tous les faits recueillis par moi-même ou par d'autres, et qui figureront dans une monographie sur l'emploi de l'eau chaude en gynécologie, les conclusions suivantes :

1° Les injections d'eau chaude à la température de 39 à 40° prolongées, c'est-à-dire continuées au moins pendant une demi-heure et faites deux fois par jour, une le matin et une dans l'après-midi vers 4 heures, désinfectent très bien le vagin, en nettoyant complètement ce canal, et en diminuant considérablement la sécrétion ichoreuse. Ce n'est pas là un mince avantage pour la malade et son entourage.

2° Les injections d'eau chaude prolongées atténuent singulièrement les pertes de sang; il en résulte une reprise très marquée dans l'état général. L'action hémostatique bien connue de l'eau chaude suffit parfaitement pour expliquer l'arrêt des hémorrhagies.

3° Dans la majorité des cas les douleurs sont très amoindries et l'on n'a plus besoin d'avoir recours aux piqures de morphine dont nous avons signalé plus haut les inconvénients.

Nous avons vu aussi plusieurs fois les masses épithéliomateuses se ratatiner, se durcir, diminuer de volume et leur marche envahissante semblait suspendue. Nous n'avons pas pu, malheureusement, suivre pendant bien longtemps ces cas heureux parce que, comme cela n'a lieu que trop souvent, les patientes notablement soulagées s'ennuyaient de leur séjour à l'hôpital et réclamaient leur sortie. Chez une malade observée en ville, la rémission dure depuis 4 mois. Il est certain que l'on ne fait que retarder le dénouement fatal, mais n'est-ce pas déjà quelque chose que de rendre moins pénible une existence autrefois si misérable. Si l'on n'a pas pu guérir, ce

qui n'est pas toujours donné au médecin, on aura du moins rempli la deuxième partie du célèbre précepte, c'est-à-dire soulagé et consolé!

## SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 13 juillet 1888. - Présidence de M. SIREDEY.

VIRGETURES DE LA FIÈVRE TYPHOIDE. — M. Bucquoy présente les squarelles dont il a parlé dans la dernière séance; il s'agit d'un jeune garçon de 14 ans et d'une jeune fille de 19 ans, chez qui les vergetures à la suite de flèvre typhoïde se sont montrées non seulement sur les membres inférieurs, mais aussi au voisinage de la crête ilique et au-dessous des seins.

M. Barié a vu succomber depuis la dernière séance le : malade dont il a parlé et qui était au cours d'une troisième rechute de fièvre typhoïde. Il présente un lambeau de peau de la région tibio-tarsienne sur laquelle s'étaient développées les vergetures.

Diagnostic de l'hémoglobinurie. — M. Hayem a pu, grâce à l'obligeance de M. Millard, observer et étudier de près la malade dont M. Millard s parlé dans une des dernières séances et qu'il croyait atteinte d'hémoglobinurie. M. Hayem rappelle brièvement l'observation de cette malade et ajoute qu'il a en vain essayé de provoquer chez elle des accès d'hémoglobinurie; le froid ne fit apparaître qu'une albuminurie passagère avec des phénomènes de cyanose. Cherchant à établir la nature de l'affection rénale dont cette malade était atteinte, M. Hayem fut d'abord amené à formuler le diagnostic de tuberculose que sembla confirmer l'heureux résultat obtenu par un traitement approprié; mais bientôt la chute des cheveux, l'existence de croûtelles sur le cuir chevelu et une céphalée assez vive firent émettre l'hypothèse d'une syphilis; les accidents résistèrent d'abord au sirop de Gibert, mais cédèrent rapidement quand on ajouta au traitement l'iodure de potassium.

Pour M. Hayem cette malade est donc vraisemblablemen atteinte de néphrite syphilitique; il n'a jamais pu observer chez elle d'hémoglobinurie et cependant ses urines sont fortement colorées, presque
noires à certains moments, quoique restant translucides. A ce propos
M. Hayem insiste sur le diagnostic entre l'hémoglobinurie et l'hématurie; il est important de n'examiner qu'une urine fraîche et filtrée,
sinon on s'expose à trouver aux urines d'un hématurique les caractères même spectroscopiques des urines hémoglobinuriques. Cette
malade n'étant pas hémoglobinurique, n'était-elle pas hémoglobinémique, comme pouvait le faire penser l'examen de son urine qui

s'est toujours montrée et se montre encore nettement colorée en rouge cerise et parfaitement laquée? Si ce fait était exact il tendrait à prouver l'indépendance de la dissolution des globules dans le sérum et de l'hémoglobinurie, mais une observation encore plus minutieuse a permis à M. Hayem de constater que le sang de cette malade recueilli dans une éprouvette laissait d'abord se former quelques gouttelettes de sérum absolument normal, et qu'ensuite le sérum se colorait par dissolution globulaire au fur et à mesure de la rétraction du caillet. M. Hayem a observé plusieurs fois ce phénomène dans ces dernières années, mais il ne peut donner d'explication sur ce fait encore à l'étude.

- M. Millard remercie M. Hayem du soin qu'il a mis à étudier la malade qu'il lui a adressée; il explique comment il a pu émettre par erreur le diagnostic d'hémogioblangie et formule quelques doutes sur la nature syphilitique des accidents:
- M. Féréol peuse qu'il faut dans les difficultés du diagnostic de l'hémoglobinurie faire rentrer la simulation.

Angine privorraine. — M. Troisier présente le cœur d'un homme alcoolique, tabagique et syphilitique mort d'angine de poitrine huit mois après le début des accidents angineux. La crosse de l'aorte n'est pas dilatée, elle porte de nombreuses plaques d'athérome; les artères coronaires sont l'une oblitérée, l'autre rétrécie.

- M. Huchard rapporte l'observation d'une femme de 57 ans atteinte de double lésion aortique avec aortite subaigue et accès angineux pseudo-gastralgique; à l'autopsie il a trouvé l'artère coronaire gauche rétrécie et l'artère coronaire droite dilatée par compensation. M. Huchard insiste ensuite sur les dangers que l'hypertension artérielle fait courir aux malades atteints d'angine de poitrine.
- M. Barié a recueilli dernièrement des pièces absolument identiques à celles dont il vient d'être question. Il s'agissait d'un homme de 50 ans chez lequel on a trouvé une sclérose généralisée, une double, lésion aortique; l'artère coronaire antérieure avait conservé son apparence normale, mais la postérieure, d'abord dilatée sur une étenduc de l centimètre, est ensuite très notablement rétrécie.

SAPHLIAR.

# VARIÉTÉS

Les centenaires en France (recensement de 1886), Par M. Émile Levasseur.

(Communication

faits sur l'Invitation du Médistre du Commerce et de l'Industrie.)

Il existe des centenaires, mais le nombre en est moins grand qu'on ne le suppose d'ordinaire.

Les jeunes femmes ont la coquetterie de se rajeunir; au contraire, les vieillards qu'on cite pour leur très grand âge ent la vanité de se vieillir pour se faire admirer. Les cotogénaires que l'on consulte sur l'âge de leurs ainés, lorsque ces ainés approchent de la centaine ou l'ont dépassée, sont portés à les dire plus vieux qu'ils ne sont réellement, parce qu'ils s'imaginent les avoir toujours vus vieux, les ayant toujours connus plus âgés qu'eux. De la des illusions et des exagérations sur le nombre des centenaires, que les traditions bibliques sont de nature à encourager.

Cependant si, au lieu de s'en tenir aux vieillesses fabuleuses des premiers patriarches, on cherche des textes plus authentiques, on voit dans la Bible même un psaume (1), attribué à Moïse, employer pour caractériser la durée de la vie humaine des termes que ne désavouerait pas un démographe du xix siècle: Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni. Si autem potentatious, octoginta anni.

Le chef du bureau de la Statistique de Bavière est, à ma connaissance, le premier qui ait cherché à contrôler, à propos du dénombrement de 1871, les déclarations de centenaires. Il y en avait 87. Vérification faite sur les registres de l'état civil constatant la date de la naissance, il se trouva qu'il n'y avait, en réalité, qu'une femme qui avait vécu plus d'un siècle.

A la même époque, le Canada, qui jouit depuis longtemps du renom de longévité, a procédé à une investigation du même genre. On y citait 421 personnes comme étant mortes centenaires. Sur ce nombre, l'administration a pu reconstituer, à l'aide de pièces authentiques, l'état civil de 82 personnes, et il s'est trouvé que 9 seulement, 5 hommes et 4 femmes, avaient véritablement vécu plus de cent ans.

<sup>(1)</sup> Psaumes, KC, v. 10. Voici la traduction du verset entier (traduction de Louis Segond, faite sur le texte hébreu): « Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. » L'esprit du psaume autorise à penser que l'auteur était disposé à assigner à la vie humaine une durée plutôt un peu abrégée que trop étendue.

En France, le Ministre du Commerce et de l'Industrie a voulu établir aussi un contrôle du même genre, à propos du dénombrement de 1886.

Il a communiqué au Conseil supérieur de Statistique les résultats de l'enquête faite à ce sujet, laquelle a été dirigée par M. Vannacque, chef de division, et recueillie par M. Turquan, chef de bureau de la Statistique générale de France, et il m'a chargé de les porter à la connaissance de l'Institut. Je dépose sur le bureau la copie du Rapport adressé au Ministre par M. Vannacque et je demande à l'Académie la permission de lui présenter un résumé des faits qui y sont contenus.

Les premiers états envoyés au Ministère portaient 184 centenaires. Les préfets ont été invités à faire rechercher par les maires l'acte de naissance ou des pièces authentiques établissant avec certitude l'âge de ces personnes. Au premier examen, il a été reconnu que 101 personnes avaient été inscrites à tort dans cette catégorie, soit qu'elles eussent un grand âge (1) sans avoir encore un siècle d'existence, soit que leur inscription résultât d'une déclaration fausse par le recensé (2) ou d'une erreur de transcription par le recenseur (3). Sur 83 personnes déclarées centenaires, après examen, 67, ne l'ont été que sur l'affirmation de leurs proches, sans qu'ils pussent fournir d'acte; il y a assurément dans cette catégorie un certain nombre de vieillards qui n'ont pas encore le droit d'y figurer.

Des pièces authentiques, comme acte de baptême, congé de réforme, etc., ne sont parvenues au bureau de Statistique que pour 16 centenaires. Parmi ces derniers se trouve un homme (Joseph Ribas), né à San Estevan de Litera, en Espagne, et baptisé le 20 août 1770, qui avait par conséquent, en 1886, 116 ans et 9 mois; il vit ou du moins il vivait encore en 1888 à Tarbes; il a été marié à 50 ans, il a eu 7 enfants et il est devenu veuf à 100 ans. Si cet homme n'a pas emprunté l'acte de baptême d'un frère aîné, — ce qui n'est pas probable, puisqu'il existe en France des actes datant d'une époque où il n'avait aucun intérêt d'amour-propre à se vieillir, — c'est un centenaire bien authentique et l'on doit en trouver très rarement d'un aussi grand âge. Les autres, au nombre de 82, avaient

<sup>(1) 41</sup> avaient au moins 90 ans.

<sup>(2) 3</sup> personnes ayant 25, 30 et 31 ans ont déclaré par plaisanterie avoir 100 ans; 8 ont été portées comme centenaires, ayant de 77 à 89 ans.

<sup>(3)</sup> Un enfant de 6 ans a été porté comme centenaire parce qu'on a inscrit pour date de sa naissance 1780 au lieu de 1880; 48 personnes, devant être portées à la ligne « âge inconnu » ont été portées par erreur à la ligne précédente : 100 ans et plus.

de 100 à 105 ans; une veuve atteignait même peut-être 112 ans, mais c'est un centenaire dont l'âge semble fort douteux. Les femmes étaient en majorité (1). Il y avait naturellement peu de couples mariés (2), il y avait quelques célibataires, beaucoup de veus et surtout de veuves (3). Une d'elles, âgée de 103 ans, la femme Roskowski, née Mazurkiewicz, fille d'un chambellan de Stanislas II et sœur d'un général du génie, a fait les campagnes de Pologne comme aide chirurgien-major avec son mari qui était capitaine adjudant-major; elle compte douze campagnes et a reçu deux blessures; elle vit aujourd'hui d'un secours de 60 francs par mois que lui accorde le gouvernement français. Le plus grand nombre des centenaires est dans l'indigence (4).

Il n'y a aucune raison de penser que le nombre des centenaires augmente ou diminue aujourd'hui en France, de même qu'il n'y a aucun motif de croire qu'on vivait plus longtemps dans les siècles passés que de notre temps. Or, depuis une vingtaine d'années, l'état civil enregistre en moyenne 73 décès de centenaires par an, nombre dans lequel il doit se trouver, comme dans les déclarations faites à propos du dénombrement, mais dans une proportion vraisemblablement moindre, des exagérations.

Le recensement a enregistré plus de centenaires dans le sud-ouest que dans le reste de la France. Or le relevé des décès confirme cette répartition; car le quart des centenaires morts de 1866 à 1885 appartiennent à six départements: la Gironde, les Landes et, au pied des Pyrénées, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, et une carte dressée par M. Turquan fait voir que tout le bassin de la Garonne, des Pyrénées au Puy-de-Dôme, compte à lui seul autant de décès de centenaires que le reste de la France (5). Vit-on réellement plus longtemps dans cette région ou, sur les bords de la Garonne, est-on plus porté à l'exagération qu'ail leurs? Il paraît difficile, cependant, d'admettre complètement cette fin de non-recevoir en présence d'un groupement aussi régulier.

Entre le nombre de 73 décès de centenaires et celui de 83 centenuires acceptés comme probables après enquête, la différence n'est pas considérable. En ramenant, par hypothèse et pour tenir compte des exagérations, le nombre des véritables centenaires qui existent

<sup>(1) 52</sup> femmes, 31 hommes.

<sup>(2) 1</sup> femme et 2 (?) hommes.

<sup>(3) 6</sup> célibataires du sexe masculin, 16 du sexe féminin ; 23 veufs, 41 veuves.

<sup>(4) 22</sup> étaient dans l'indigence, 47 dans une position très modeste, 7 dans une position modeste, 7 seulement dans une position aisée ou très aisée.

<sup>(5)</sup> La moitié des 1,470 centenaires morts dans une période de vingt ans appartisanent à un groupe compact de 21 départements du sud-ouest et du centre.

aujourd'hui à une cinquantaine environ, on n'est peut-être pas éloigné de la vérité. Si nous acceptons cette hypothèse et si nous ealculons le rapport d'après le nombre des naissances, qui était en
moyenne de 940.000 de 1771 à 1770, on trouve que la génération
qui a traverse le xix siècle a eu une chance sur 18.800 d'atteindre
l'âge de 100 ans.

### FACULTÉ DE MÉDEGINE DE PARIS

Tableau des actes du 23 au 28 juillet 1888.

(Suite et An)

Jeudi 26, à 1 heurs. - M. Archambault : De la trépanation primitive dans les fractures de la voûte du crâne. Président: M. Richet. - M. Semiac : Kystes à grains riziformes du poignet et de la main. Président: M. Richet. - M. ALBOURNAC : De l'influence de l'alcoel sur la santé des enfants. Président : M. Dieulafoy. - M. LAMIOT : De la situation des fœtus et des œufs dans la grossesse gémellaire. Président: M. Brouardel. - M. LEUILLEUX: Le Soya Hispida: sa valeur alimentaire et sou indication dans le diabète sucré et comme moyen de sustentation dans les opérations à pratiquer chez les glycosuriques. Président : M. Brouardel. - M. LAMY: Contribution à l'hygiène navale. Les avisos de fleuves au Sénégal. Président : M. Brouardel. - M. PESSEZ: Essai sur les polyuries et les albuminuries d'origine nerveuse. Président : M. Brouardel. - M. ABGUEYROLLES : Contribution à l'étude de l'œdème et de l'anssarque de nature rhumatismale. Coexistence de la dilatation de l'estomac. Président : M. Bouchard. M. GALFER; Des phénacétines. Président : M. Bouchard. -M. Courniac: Du délire hypochondrisque (valeur séméiologique). Président : M. Bouchard. - M. CARRIÈRE : Du rétrécissement pulmonaire congénital chez l'adulte. Président : M. Proust. - M. Mer-CHER : Fièvre typhoïde avec lésions prédominantes du gros intestin. Président: M. Proust. - M. Bornès: Aperçu médical sur la maison départementale de Nanterre. Président : M. Proust. - M. LAUZIT : Aperçu général sur les écrits des aliénés, Président : M. Ball. -M. Pison: De l'asymétrie fronto-faciale dans l'épilepsie. Président: M. Ball. - M. Fouriaux: Contribution à l'étude du traumatisme dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Président : M. Ball. -M. EYMERY: Étude sur la dyspnée dans les maladies du cœur et de l'aorte. Président: M. Ball. - M. DELACROIX : Contribution à l'étude du strophantus. Président: M. Laboulbène. - M. Thibal: Sciérose tubéreuse ou hypertropique. Président : M. Laboulbène. - M. Pinnan :

Quelques considérations sur la présence des larves de la docilia ismiværa dans les fosses nasales. *Président*: M. Laboulbène.

Vendredi 27, à 1 heure. — M. Laugur: De la dilatation du cour dans les maladies aiguës. Président: M. Potain. - M. Jacquor ; De l'infection toberculeuse par voie génitale. Président : M. Fournier. - M. Jacquer : Des syphiloïdes postérieures érosives. Président : M. Fournier. - M. BAUDIER: Du traitement des plaques muqueuses hypertrophiques persistantes chez les femmes. Président : M. Fournier. — M. Puic: De la flèvre et des complidations dans la varicelle. Président: M. Damaschino. — M. Boisvert: Étude clinique des formes atténuées de la paralysie alcoolique. Président : M. Damaschino. — M. Quiroga: Étude sur l'ulcère gastro-duodénal d'origine infectieuse. Président: M. Damaschino. — M. JACOB: Exploration du conduit auditif et de l'oreille moyenne. Diagnostic des affections de la caisse du tympan. Président: M. Damaschino. - M. Cham-PEIL: Contribution à l'étude des cystites tardives dans la blennorrhagie. Président: M. Guyon. — M. Tournier: Essai sur les labiélites tertiaires. Président: M. Guyon. — M. VANNEUPVILLE: Étude clinique et expérimentale sur la néphrorhaphie. Président: M. Guyon.

Samedi 23, à 1 heure. — M. VILDERMANN: Signes et diagnostic des grossesses triples. Président: M. Brouardel. — M. WAYNBAUM: De différentes manœuvres employées pour dégager la tête dernière arrêtée sur le plancher périnéal et leur comparaison avec les applications de forceps. Président: M. Brouardel. — M. Dieudonné: Quelques cas de fausse gangrène du poumon. Président: M. Brouardel. — M. Causit: Du sourd-muet et de sa prédisposition à contracter la phthisie. Président: M. Ball. — M. d'Ober du Spuville: Maladie de Morvan. Président: M. Dieulafoy. — M Fauvel: Étude de quelques cas de cirrhôse atrophique sans ascite. Président: M. Dieulafoy. — M. Vauthein: Dosage de l'hémoglobine par la méthode spectroscopique du Dr Hénocque. Les applications à la clinique. Président: M. Dieulafoy.

# NÉCROLOGIE

Le D' Bacquias (Marie-Eugène), ancien interne des hôpitaux de Paris (1850), né à Essoyes (Aube), ancien député de l'Aube (1861), ancien médecin de l'Hôtel-Dieu de Troyes, chevalier de la Légion d'honneur. Ses obsèques purement civiles ont eu lieu samedi 21 juillet.

Le Dr Briois, de Paris, recu en 1881.

Le D' GUILLIER, de Saint-Mandé.

M. BARBRY, officier de santé à Wattrelos (Nord).

M. CREUZET, officier de santé à la Gravelle (Mayenne).

### MOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. Par décret, en date du 12 juillet 1888, M. e professeur Willm, lauréat de l'Académie de médecine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

HOPITAUX DE PARIS. — Pendant les vacances scolaires, MM. les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, dont les noms suivent, seront remplacés dans leur service hospitalier, par MM. les agrégés ci-dessous désignés:

Hôtel-Dieu: MM. les professeurs Panas et Richet par M. le docteur Campenon.

Hôpital de la Charité : M. le professeur Trélat par M. le docteur Paul Segond.

Hôpital de la Pitié. M. le professeur Jaccoud par M. le docteur Chauffard; M. le professeur Verneuil par M. le docteur Jalaguier.

Hôpital Necker: M. le professeur Peter par M. le docteur Ballet; M. le professeur Le Fort par M. le docteur Kirmisson.

Hôpital des Enfants-Malades: M. le professeur Grancher par M. le docteur Hutinel

Hôpital Saint-Louis: M. le professeur Fournier par M. le docteur Quinquaud.

Hôpital de la Salpêtrière: M. le professeur Charcot par M. le docteur Brissaud.

L'ÉCOLE DE SANTÉ MILITAIRE. — Le projet sur la réorganisation d'une école du service de santé militaire a donné lieu à une discussion qui eût vivement intéressé la Chambre sans la préoccupation qui a dominé les trois premières heures de la séance : Le Sénat s'ajourne-t-il à demain? Lira-t-on aujourd'hui le décret de clôture?

Il faut savoir que, depuis la fermeture forcée de l'école créée à Strasbourg en 1860, la carrière est devenue libre; les futurs médecins militaires prenaient leurs grades dans les Facultés. En 1883, un décret institua deux écoles de santé: l'une à Nancy, l'autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'on propose de revenir sur ce décret, mais sans maintenir le statu que, c'est-à-dire le régime de la liberté: on créerait une école unique, où les aspirants seraient casernés.

M. Labrousse, député de la Corrèze, ancien médecin militaire, a défendu le système du gouvernement. Il faut, selon lui, que les médecins militaires soient avant tout des soldats; il faut aussi qu'ils soient des organisateurs, et il a rappelé, aux applaudissements de la Chambre, qu'en décembre 1870 des milliers de blessés avaient dû la vie à l'énergie d'un seul homme, qui sut trouver dans son esprit d'organisation les moyens de les soigner, de les nourrir, de les vêtir: cet homme, c'était le commissaire du gouvernement siégeant à côté du ministre, M. Dujardin-Beaumetz.

M. Mézières a défendu avec tout son talent et tout son cœur un amendement tendant au maintien des deux écoles instituées par le décret de 1883. Il a rappelé que les deux cinquièmes de nos médecins militaires sont fournis par l'Alsace, par la Lorraine et par les Ardennes; deux autres cinquièmes proviennent du sud-ouest, du pays entre Toulouse et Bordeaux: c'est ce qui avait déterminé les désignations de 1883, et Nancy n'a-t-il pas d'ailleurs des droits à hériter de Strasbourg? M. Thiers l'avait compris lorsqu'il disait: « Je ne crée pas la Faculté de médecine de Nancy; je rétablis à Nancy la Faculté de Strasbourg. » Est-ce que ce ne sont pas les futurs médecins militaires qui font vivre cette Faculté, et les étudiants qui s'y préparent à cette carrière toute de dévouement, et qui ont prouvé récemment leur attachement aux institutions libérales, ne sont-ils pas presque tous des exilés? Il s'agit de populations qui payent la rançon de nos malheurs. Faut-il donc ajouter à tant de dou-leurs une nouvelle tristesse?

La rapporteur, M. Gadaud, a combattu l'amendement en rappelant que ce n'était pas à la Chambre qu'il appartenait de désigner la ville où devra être établie l'Ecole de santé militaire : il est partisan d'une Ecole unique, tant au point de vue de l'unité d'enseignement qu'au point de vue de l'économie.

M. Deandreis a défendu le système actuel, qui laisse toute liberté aux jeunes médecins, et a demandé le maintien du statu quo.

Le vote a été enlevé par le ministre de la guerre, qui a montré que M. Deandreis confondait l'instruction technique avec l'esprit militaire. Il faut que le médecin militaire ait l'esprit de corps, qu'il connaisse la discipline du régiment, qu'il apprenne à commander en apprenant à obéir. Quant à la dualité des écoles, ne vaut-il pas mieux consacrer toutes les ressources disponibles pour réunir sur un seul point des moyens d'enseignement, des laboratoires, des amphithéâtres mieux outillés?

M. Mézières a si bien senti que cette thèse in abstracto ne pouvait se soutenir, qu'il s'est contenté de demander que l'Ecole fut établie à Nancy.

Toutes les fois qu'on parle de Nancy, a ajouté M. de Freycinet, da cette terre voisine de la frontière, on éveille des sentiments qui font qu'on est prêt à se rendre et à voter avec celui qui parle ainsi; mais il faut savoir résister à ces entraînements; nous ne sommes pas ici pour prendre des solutions de sentiment, mais bien celles que les intérêts généraux indiquent, celles que la raison conseille.

Ce ne sont pas les intérêts d'une ville ou du patriotisme qui doivent sous dominer, c'est l'intérêt de l'armée. Nous devons avoir un établissement qui réponde aux besoins du service. D'ailleurs, c'est faire aussi du patriotisme que d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts de l'armée. Nous devons donc choisir pour centre d'instruction celui qui s'adapte le mieux aux nécessités du service de santé de l'armée. (Très bien! très bien!)

Nancy sera-t-il ce centre? ne le sera-t-il pas? Je ne préjuge pas la question.

Véritablement, à voir l'insistance montrée par l'honorable M. Mézières

### MOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. Par décret, en date du 12 juillet 1888, M. e professeur Willm, lauréat de l'Académie de médecine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

HOPITAUX DE PARIS. — Pendant les vacances scolaires, MM. les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, dont les noms suivent, seront remplacés dans leur service hospitalier, par MM. les agrégés ci-dessous désignés:

Hôtel-Dieu: MM. les professeurs Panas et Richet par M. le docteur Campenon.

Hôpital de la Charité: M. le professeur Trélat par M. le docteur Paul Segond.

Hôpital de la Pitié. M. le professeur Jaccoud par M. le docteur Chauffard; M. le professeur Verneuil par M. le docteur Jalaguier.

Hôpital Necker: M. le professeur Peter par M. le docteur Ballet; M. le professeur Le Fort par M. le docteur Kirmisson.

Hôpital des Enfants-Malades: M. le professeur Grancher par M. le docteur Hutinel

Hôpital Saint-Louis: M. le professeur Fournier par M. le docteur Quinquaud.

Hôpital de la Salpêtrière : M. le professeur Charcot par M. le docteur Brissaud.

L'ÉCOLE DE SANTÉ MILITAIRE. — Le projet sur la réorganisation d'une école du service de santé militaire a donné lieu à une discussion qui eut vivement intéressé la Chambre sans la préoccupation qui a dominé les trois premières heures de la séance : Le Sénat s'ajourne-t-il à demain? Lire-t-on aujourd'hui le décret de clôture?

Il faut savoir que, depuis la fermeture forcée de l'école créée à Strasbourg en 1860, la carrière est devenue libre; les futurs médecins militaires prenaient leurs grades dans les Facultés. En 1883, un décret institua deux écoles de santé: l'une à Nancy, l'autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'on propose de revenir sur ce dècret, mais sans maintenir le statu que, c'est-à-dire le régime de la liberté: on créerait une école unique, où les aspirants seraient casernés.

M. Labrousse, député de la Corrèze, ancien médecin militaire, a défendu le système du gouvernement. Il faut, selon lui, que les médecles militaires soient avant tout des soldats; il faut aussi qu'ils soient des organisateurs, et il a rappelé, aux applaudissements de la qu'en décembre 1870 des milliers de blessés avaient dû la d'un seul homme, qui sut trouver dans son esprit moyens de les soigner, de les nourrir, de les vêti commissaire du gouvernement siègeant à cêt Beaumetz.

M. Mézières a défendu avec tout so dement tendant au maintien des ? 1883. Il a rappelé que les deux cinquièmes de nos médecins militaires sont fournis par l'Alsace, par la Lorraine et par les Ardennes; deux autres

cinquièmes proviennent du sud-ouest, du pays entre Toulouse et Bordeaux: c'est ce qui avait déterminé les désignations de 1883, et Nancy n'a-t-il pas d'ailleurs des droits à hériter de Strasbourg? M. Thiers l'avait compris lorsqu'il disait: « Je ne crée pas la Faculté de médecine de Nancy; je rétablis à Nancy! a Faculté de Strasbourg. » Est-ce que ce ne sont pas les futurs médecins militaires qui font vivre cette Faculté, et les étudiants qui s'y préparent à cette carrière toute de dévouement, et qui ont prouvé récemment leur attachement aux institutions libérales, ne sont-ils pas presque tous des exilés? Il s'agit de populations qui payent la rançon de nos malheurs. Faut-il donc ajouter à tant de dou-leurs une nouvelle tristesse?

La rapporteur, M. Gadaud, a combattu l'amendement en rappelant que ce n'était pas à la Chambre qu'il appartenait de désigner la ville où devra être établie l'Ecole de santé militaire : il est partisan d'une Ecole maique, tant au point de vue de l'unité d'enseignement qu'au point de vue de l'économie.

M. Deandreis a défendu le système actuel, qui laisse toute liberté aux jeunes médecins, et a demandé le maintien du statu quo.

Le vote a été enlevé par le ministre de la guerre, qui a montré que M. Deandreis confondait l'instruction technique avec l'esprit militaire. Il fast que le médecin militaire ait l'esprit de corps, qu'il connaisse la discipline du régiment, qu'il apprenne à commander en apprenant à obéir. Quant à la dualité des écoles, ne vaut-il pas mieux consacrer toutes les ressources disponibles pour réunir sur un seul point des moyens d'ensegnement, des laboratoires, des amphithéâtres mieux outillés?

M. Mézières a si bien senti que cette thèse in abstracto ne pouvait se soutenir, qu'il s'est contenté de demander que l'Ecole fut établie à Nancy.

Toutes les fois qu'on parle de Nancy, a ajouté M. de Freycinet, de cette tens voisine de la frontière, on éveille des sentiments qui font qu'on et prêt à se rendre et à voter avec celui qui parle ainsi; mais il faut avoir résister à ces entraînements; nous ne sommes pas ici pour prendre des solutions de sentiment, mais bien celles que les intérêts générair indiquent, celles que la mison conseille.

Ce ne sont pas les intérêts d'une ville ou du sous dominer, c'est l'intérêt da l'armée. Nounent qui réponde aux besoins du service. juriotisme que d'adopter la solution l'armée. Nous devo-

Men I très bi

loivent ablisseaussi du intérêts de don celui qui a l'armée, (Très

de ne préjuge ne

### HOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. Par décret, en date du 12 juillet 1888, M. e professeur Willm, lauréat de l'Académie de médecine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

HOPITAUX DE PARIS. — Pendant les vacances scolaires, MM. les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, dont les noms suivent, seront remplacés dans leur service hospitalier, par MM. les agrégés ci-dessous désignés:

Hôtel-Dieu: MM. les professeurs Panas et Richet par M. le docteur Campenon.

Hôpital de la Charité: M. le professeur Trélat par M. le docteur Paul Segond.

Hôpital de la Pitié. M. le professeur Jaccoud par M. le docteur Chauffard; M. le professeur Verneuil par M. le docteur Jalaguier.

Hôpital Necker: M. le professeur Peter par M. le docteur Ballet; M. le professeur Le Fort par M. le docteur Kirmisson.

Hôpital des Enfants-Malades: M. le professeur Grancher par M. le docteur Hutinel

Hôpital Saint-Louis: M. le professeur Fournier par M. le docteur Quinquaud.

Hôpital de la Salpêtrière: M. le professeur Charcot par M. le docteur Brissaud.

L'ÉCOLE DE SANTÉ MILITAIRE. — Le projet sur la réorganisation d'une école du service de santé militaire a donné lieu à une discussion qui eut vivement intéressé la Chambre sans la préoccupation qui a dominé les trois premières heures de la séance : Le Sénat s'ajourne-t-il à demain? Lira-t-on aujourd'hui le décret de clôture?

Il faut savoir que, depuis la fermeture forcée de l'école créée à Strasbourg en 1860, la carrière est devenue libre; les futurs médecins militaires prenaient leurs grades dans les Facultés. En 1883, un décret institua deux écoles de santé: l'une à Nancy, l'autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'on propose de revenir sur ce décret, mais sans maintenir le statu que, c'est-à-dire le régime de la liberté: on créerait une école unique, où les aspirants seraient casernés.

M. Labrousse, député de la Corrèze, ancien médecin militaire, a défendu le système du gouvernement. Il faut, selon lui, que les médecins militaires soient avant tout des soldats; il faut aussi qu'ils soient des organisateurs, et il a rappelé, aux applaudissements de la Chambre, qu'en décembre 1870 des milliers de blessés avaient dû la vie à l'énergie d'un seul homme, qui sut trouver dans son esprit d'organisation les moyens de les soigner, de les nourrir, de les vêtir: cet homme, c'était le commissaire du gouvernement siégeant à côté du ministre, M. Dujardin-Beaumetz.

M. Mézières a défendu avec tout son talent et tout son cœur un amendement tendant au maintien des deux écoles instituées par le décret de 1883. Il a rappelé que les deux cinquièmes de nos médecins militaires sont fournis par l'Alsace, par la Lorraine et par les Ardennes; deux autres cinquièmes proviennent du sud-ouest, du pays entre Toulouse et Bordeaux: c'est ce qui avait déterminé les désignations de 1883, et Nancy n'a-t-il pas d'ailleurs des droits à hériter de Strasbourg? M. Thiers l'avait compris lorsqu'il disait: « Je ne crée pas la Faculté de médecine de Nancy; je rétablis à Nancy la Faculté de Strasbourg. » Est-ce que ce ne sont pas les futurs médecins militaires qui font vivre cette Faculté, et les étudiants qui s'y préparent à cette carrière toute de dévouement, et qui ont prouvé récemment leur attachement aux institutions libérales, ne sont-ils pas presque tous des exilés? Il s'agit de populations qui payent la rançon de nos malheurs. Faut-il donc ajouter à tant de dou-leurs une nouvelle tristesse?

La rapporteur, M. Gadaud, a combattu l'amendement en rappelant que ce n'était pas à la Chambre qu'il appartenait de désigner la ville où devra être établie l'Ecole de santé militaire : il est partisan d'une Ecole unique, tant au point de vue de l'unité d'enseignement qu'au point de vue de l'économie.

M. Deandreis a défendu le système actuel, qui laisse toute liberté aux jeunes médecins, et a demandé le maintien du statu quo.

Le vote a été enlevé par le ministre de la guerre, qui a montré que M. Deandreis confondait l'instruction technique avec l'esprit militaire. Il fast que le médecin militaire ait l'esprit de corps, qu'il connaisse la discipline du régiment, qu'il apprenne à commander en apprenant à obéir. Quant à la dualité des écoles, ne vaut-il pas mieux consacrer toutes les ressources disponibles pour réunir sur un seul point des moyens d'enseignement, des laboratoires, des amphithéâtres mieux outillés ?

M. Mézières a si bien senti que cette thèse in abstracto ne pouvait se soutenir, qu'il s'est contenté de demander que l'Ecole fut établie à Nancy.

Toutes les fois qu'on parle de Nancy, a ajouté M. de Freycinet, de cette terre voisine de la frontière, on éveille des sentiments qui font qu'on est prêt à se rendre et à voter avec celui qui parle ainsi; mais il faut savoir résister à ces entraînements; nous ne sommes pas ici pour prendre des solutions de sentiment, mais bien celles que les intérêts généraux indiquent, celles que la raison conseille.

Ce ne sont pas les intérêts d'une ville ou du patriotisme qui doivent nous dominer, c'est l'intérêt de l'armée. Nous devons avoir un établissement qui réponde aux besoins du service. D'ailleurs, c'est faire aussi du patriotisme que d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts de l'armée. Nous devons donc choisir pour centre d'instruction celui qui s'adapte le mieux aux nécessités du service de santé de l'armée. (Très bien! très bien!)

Nancy sera-t-il ce centre? ne la sera-t-il pas? Je ne préjuge pas la question.

Véritablement, à voir l'insistance montrée par l'honorable M. Mézières

### HOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. Par décret, en date du 12 juillet 1888, M. e professeur Willm, lauréat de l'Académie de médecine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

HOPITAUX DE PARIS. — Pendant les vacances scolaires, MM. les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, dont les noms suivent, seront remplacés dans leur service hospitalier, par MM. les agrégés ci-dessous désignés :

Hôtel-Dieu: MM. les professeurs Panas et Richet par M. le docteur Campenon.

Hôpital de la Charité : M. le professeur Trélat par M. le docteur Paul Segond.

Hôpital de la Pitié. M. le professeur Jaccoud par M. le docteur Chauffard; M. le professeur Verneuil par M. le docteur Jalaguier.

Hôpital Necker: M. le professeur Peter par M. le docteur Ballet; M. le professeur Le Fort par M. le docteur Kirmisson.

Hôpital des Enfants-Malades: M. le professeur Grancher par M. le docteur Hutinel

Hôpital Saint-Louis: M. le professeur Fournier par M. le docteur Quinquaud.

Hôpital de la Salpêtrière: M. le professeur Charcot par M. le docteur Brissaud.

L'ÉCOLE DE SANTÉ MILITAIRE. — Le projet sur la réorganisation d'une école du service de santé militaire a donné lieu à une discussion qui eut vivement intéressé la Chambre sans la préoccupation qui a dominé les trois premières heures de la séance : Le Sénat s'ajourne-t-il à demain? Lira-t-on aujourd'hui le décret de clôture?

Il faut savoir que, depuis la fermeture forcée de l'école créée à Strasbourg en 1860, la carrière est devenue libre; les futurs médecins militaires prenaient leurs grades dans les Facultés. En 1883, un décret institua deux écoles de santé: l'une à Nancy, l'autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'on propose de revenir sur ce décret, mais sans maintenir le statu que, c'est-à-dire le régime de la liberté: on créerait une école unique, où les aspirants seraient casernés.

M. Labrousse, député de la Corrèze, ancien médecin militaire, a défendu le système du gouvernement. Il faut, selon lui, que les médecins militaires soient avant tout des soldats; il faut aussi qu'ils soient des organisateurs, et il a rappelé, aux applaudissements de la Chambre, qu'en décembre 1870 des milliers de blessés avaient dû la vie à l'énergie d'un seul homme, qui sut trouver dans son esprit d'organisation les moyens de les soigner, de les nourrir, de les vêtir: cet homme, c'était le commissaire du gouvernement siégeant à côté du ministre, M. Dujardin-Beaumetz.

M. Mézières a défendu avec tout son talent et tout son cœur un amendement tendant au maintien des deux écoles instituées par le décret de 1883.

Il a rappelé que les deux cinquièmes de nos médecins militaires sont fournis par l'Alsace, par la Lorraine et par les Ardennes; deux autres cinquièmes proviennent du sud-ouest, du pays entre Toulouse et Bordeaux: c'est ce qui avait déterminé les désignations de 1883, et Nancy n'a-t-il pas d'ailleurs des droits à hériter de Strasbourg? M. Thiers l'avait compris lorsqu'il disait: « Je ne crée pas la Faculté de médecine de Nancy; je rétablis à Nancy la Faculté de Strasbourg. » Est-ce que ce ne sont pas les futurs médecins militaires qui font vivre cette Faculté, et les étudiants qui s'y préparent à cette carrière toute de dévouement, et qui ont prouvé récemment leur attachement aux institutions libérales, ne sont-ils pas presque tous des exilés? Il s'agit de populations qui payent la rançon de nos malheurs. Faut-il donc ajouter à tant de dou-leurs une nouvelle tristesse?

La rapporteur, M. Gadaud, a combattu l'amendement en rappelant que ce n'était pas à la Chambre qu'il appartenait de désigner la ville où devra être établie l'Ecole de santé militaire : il est partisan d'une Ecole unique, tant au point de vue de l'unité d'enseignement qu'au point de vue de l'économie.

M. Deandreis a défendu le système actuel, qui laisse toute liberté aux jeunes médecins, et a demandé le maintien du statu quo.

Le vote a été enlevé par le ministre de la guerre, qui a montré que M. Deandreis confondait l'instruction technique avec l'esprit militaire. Il faut que le médecin militaire ait l'esprit de corps, qu'il connaisse la discipline du régiment, qu'il apprenne à commander en apprenant à obéir. Quant à la dualité des écoles, ne vaut-il pas mieux consacrer toutes les ressources disponibles pour réunir sur un seul point des moyens d'enseignement, des laboratoires, des amphithéâtres mieux outillés?

M. Mézières a si bien senti que cette thèse in abstracto ne pouvait se soutenir, qu'il s'est contenté de demander que l'Ecole fut établie à Nancy.

Toutes les fois qu'on parle de Nancy, a ajouté M. de Freycinet, de cette terre voisine de la frontière, on éveille des sentiments qui font qu'on est prêt à se rendre et à voter avec celui qui parle ainsi; mais il faut savoir résister à ces entraînements; nous ne sommes pas ici pour prendre des solutions de sentiment, mais bien celles que les intérêts généraux indiquent, celles que la raison conseille.

Ce ne sont pas les intérêts d'une ville ou du patriotisme qui doivent nons dominer, c'est l'intérêt de l'armée. Nous devons avoir un établissement qui réponde aux besoins du service. D'ailleurs, c'est faire aussi du patriotisme que d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts de l'armée. Nous devons donc choisir pour centre d'instruction celui qui s'adapte le mieux aux nécessités du service de santé de l'armée. (Très bien! très bien!)

Nancy sera-t-il ce centre? ne le sera-t-il pas? Je ne préjuge pas La question.

Véritablement, à voir l'insistance montrée par l'honorable M. Mézières

### HOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. Par décret, en date du 12 juillet 1888, M. e professeur Willm, lauréat de l'Académie de médecine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

HOPITAUX DE PARIS. — Pendant les vacances scolaires, MM. les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris, dont les noms suivent, seront remplacés dans leur service hospitalier, per MM. les agrégés ci-dessous désignés:

Hôtel-Dieu: MM. les professeurs Panas et Richet par M. le docteur Campenon.

Hôpital de la Charité : M. le professeur Trélat par M. le docteur Paul Segond.

Hôpital de la Pitié. M. le professeur Jaccoud par M. le docteur Chauffard; M. le professeur Verneuil par M. le docteur Jalaguier.

Hôpital Necker: M. le professeur Peter par M. le docteur Ballet; M. le professeur Le Fort par M. le docteur Kirmisson.

Hôpital des Enfants-Malades: M. le professeur Grancher par M. le docteur Hutinel

Hôpital Saint-Louis: M. le professeur Fournier par M. le docteur Quinquaud.

Hôpital de la Salpêtrière : M. le professeur Charcot par M. le docteur Brissaud.

L'ÉCOLE DE SANTÉ MILITAIRE. — Le projet sur la réorganisation d'une école du service de santé militaire a donné lieu à une discussion qui eut vivement intéressé la Chambre sans la préoccupation qui a dominé les trois premières heures de la séance : Le Sénat s'ajourne-t-il à demain? Lira-t-on aujourd'hui le décret de clôture?

Il faut savoir que, depuis la fermeture forcée de l'école créée à Strasbourg en 1860, la carrière est devenue libre; les futurs médecins militaires prenaient leurs grades dans les Facultés. En 1883, un décret institua deux écoles de santé: l'une à Nancy, l'autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'on propose de revenir sur ce décret, mais sans maintenir le statu que, c'est-à-dire le régime de la liberté: on créerait une école unique, où les aspirants seraient casernés.

M. Labrousse, député de la Corrèze, ancien médecin militaire, a défendu le système du gouvernement. Il faut, selon lui, que les médecins militaires soient avant tout des soldats; il faut aussi qu'ils soient des organisateurs, et il a rappelé, aux applaudissements de la Chambre, qu'en décembre 1870 des milliers de blessés avaient dû la vie à l'énergie d'un seul homme, qui sut trouver dans son esprit d'organisation les moyens de les soigner, de les nourrir, de les vêtir: cet homme, c'était le commissaire du gouvernement siègeant à côté du ministre, M. Dujardin-Beaumetz.

M. Mézières a défendu avec tout son talent et tout son cœur un amendement tendant au maintien des deux écoles instituées par le décret de 1883.

Il a rappelé que les deux cinquièmes de nos médecins militaires sont fournis par l'Alsace, par la Lorraine et par les Ardennes; deux autres cinquièmes proviennent du sud-ouest, du pays entre Toulouse et Bordeaux: c'est ce qui avait déterminé les désignations de 1883, et Nancy n'a-t-il pas d'ailleurs des droits à hériter de Strasbourg? M. Thiers l'avait compris lorsqu'il disait: « Je ne crée pas la Faculté de médecine de Nancy; je rétablis à Nancy la Faculté de Strasbourg. » Est-ce que ce ne sont pas les futurs médecins militaires qui font vivre cette Faculté, et les étudiants qui s'y préparent à cette carrière toute de dévouement, et qui ont prouvé récemment leur attachement aux institutions libérales, ne sont-ils pas presque tous des exilés? Il s'agit de populations qui payent la rançon de nos malheurs. Faut-il donc ajouter à tant de dou-leurs une nouvelle tristesse?

La rapporteur, M. Gadaud, a combattu l'amendement en rappelant que ce n'était pas à la Chambre qu'il appartenait de désigner la ville où devra être établie l'Ecole de santé militaire : il est partisan d'une Ecole unique, tant au point de vue de l'unité d'enseignement qu'au point de vue de l'économie.

M. Deandreis a défendu le système actuel, qui laisse toute liberté aux jeunes médecins, et a demandé le maintien du statu quo.

Le vote a été enlevé par le ministre de la guerre, qui a montré que M. Deandreis confondait l'instruction technique avec l'esprit militaire. Il faut que le médecin militaire ait l'esprit de corps, qu'il counaisse la discipline du régiment, qu'il apprenne à commander en apprenant à obéir. Quant à la dualité des écoles, ne vaut-il pas mieux consacrer toutes les ressources disponibles pour réunir sur un seul point des moyens d'enseignement, des laboratoires, des amphithéâtres mieux outillés?

M. Mézières a si bien senti que cette thèse in abstracto ne pouvait se soutenir, qu'il s'est contenté de demander que l'Ecole fut établie à Nancy.

Toutes les fois qu'on parle de Nancy, a ajouté M. de Freycinet, de cette terre voisine de la frontière, on éveille des sentiments qui font qu'on est prêt à se rendre et à voter avec celui qui parle ainsi; mais il faut savoir résister à ces entraînements; nous ne sommes pas ici pour prendre des solutions de sentiment, mais bien celles que les intérêts généraux indiquent, celles que la raison conseille.

Ce ne sont pas les intérêts d'une ville ou du patriotisme qui doivent mous dominer, c'est l'intérêt de l'armée. Nous devons avoir un établissement qui réponde aux besoins du service. D'ailleurs, c'est faire aussi du patriotisme que d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts de l'armée. Nous devons donc choisir pour centre d'instruction celui qui s'adapte le mieux aux nécessités du service de santé de l'armée. (Très bien! très bien!)

Nancy sera-t-il ce centre? ne le sera-t-il pas? Je ne préjuge pas la question.

Véritablement, à voir l'insistance montrée par l'honorable M. Mézières

sur la garnison de Besançon, par M. Vogelin, médecia aide-major de l'e classe au 5° régiment d'artillerie.

DES RÉFIEIRES AURIQULAIRES; DE L'EXISTENCE D'UN OENTRE RÉFLEXE OTO-SPINAL; DE SON SIÈGE DANS LA MOBILE CERVICALE. — M. Gellé. Dans la première partie de ce travail, l'auteur expose les méthodes délicates qui lui sont personnelles pour l'examen et la constatation du jeu fonctionnel de l'appareil de conduction et d'accommodation de l'oreille.

La mobilité de l'étrier est rendue appréciable par un artifice experimental simple et pratique; et l'atténuation du son du diapason vertex en est la caractéristique. C'est la un progrès sérieux de la sémélologie; cette épreuve des pressions est devenue classique.

Dans le chapitre suivant, l'auteur démontre l'association fonctionnelle des deux organes auditifs dans l'accommodation; et au moyen d'expériences faciles à exécuter, il rend l'acte même de l'accommodation binauriculaire manifeste. Sous l'influence des pressions exércées sur l'orefile droite, par exemple, le sujet annouce que le son du diapason posé en face de la gauche s'atténue.

Cet affaiblissement de l'audition d'un son aérien à l'opposé du point où la pression s'exerce est un fait curieux; il est démonstratif de l'association des monvements des deux appareils auditifs. On pourra aussi le constater avec l'otoscope placé à gauche, le diapason vibrant sur le crâne, la pression centripète étant faite à droite.

Le clinicien peut des lors étudier et observer les troubles de l'accommodation binauriculaire. Le champ de l'exploration auriculaire se trouve agrandi d'autent.

Dans cette épreuve de la synérgie des mouvements d'adaptation dans les deux organes de l'oule, l'oreille pressée exécute un mouvement passif; mais l'oreille libre se meut d'une façon active; de ce côté, l'adaptation est active : il y a effort.

En clinique, on constatera désormais l'énergie ou la parésie des muscles moteurs de la chaîne des osselets. L'incapacité de l'accommodation binauriculaire, la mobilité de l'étrier et des osselets étant évidente semble en être le signe.

Quand l'épreuve des synergies est négative, les pressions centripètes montrant la fixité de l'étrier, si elle l'est des deux côtés, c'est qu'une double ankylose a raidi les organes: pas de mouvements possibles; pas d'accommodation bilatérale.

Mais l'accommodation binauriculaire peut faire défaut et les épreuves passives qui démontrent la mobilité de l'appareil conducteur du tympan à l'étrier, continuer à fournir les résultats normanx.

Les osselets se meuvent, les moteurs agissent des deux parts;

copendant aneune transmission motrice n'a lieu d'une creille à l'autre.

Quelle est done la source de cette accommodation binaurieulaire? Quel lien unit les deux appareils dans leurs meuvements synertiques intérieurs?

Une excitation partie de droite aboutit à une action motrice à ganche : voilà le fait. C'est un acte involuntaire, inconscient ; c'est un réflexe. Quel est son point de départ? Le mouvement imposé à l'appareil transmetteur d'un côté ; ou mieux, de sont les sensations musculaire, tendineuse, articulaire sinsi provoquées. L'auteur prouve en effet, faits en mains, que chez les hémianesthésiques le phénomène se produit comme dans l'état normal.

On ne peut donc admettre comme origine du réffexe ni l'exciter tion du nerf acoustique ni celle de la sensibilité générale (5° paire). C'est le grand sympathique qui réunit et conduit des multiples selemions liées aux mouvements de la chaîne des osselets.

A quel point du système nerveux aboutis l'excitation? Où est le centre du réflexe constaté?

L'auteur, par une analyse critique, élimine tour à tour le serveau, le bulbe et le cervelet, dans les conditions spéciales de son expérience: de plus, il appuie son opinion sur des observations eliniques probantes.

En définitif, quand on observe l'atténuation du son du diapason placé à droite par suité de la pression faite à gaushe, on constate l'existence d'un réflexe normal d'accommedation binauriculaire; c'est pourquoi il appelle son expérience: épreuse des réflexes binauriculaires. Mais une autre déduction logique s'impose quand ée résexe binauriculaire manque, toutes les autres conditions restant normales du reste; il faut bien admettre que c'est le centre résexe bi-même qui est atteint.

La recherche de ce centre réflexe otique, fait l'objet de la dernière partie du travail, tout entière clinique.

L'auteur parmi les maladies de la région cervicale, a recherché les affections nerveuses, médullaires surtout, dans lesquelles, les oreilles et l'audition restant normales, le réfleue bindurioulaire faistit défaut, se guidant en cela sur le motion du centre réfleue papilaire; or, il a trouvé se réfleue altéré, disparu, dans plusieurs observations bien nettes de pachyméningités cervicales.

C'est dans les services de MM. Dujardin-Beaumetz, Damaschino, et de M. le professeur Charcot que les faits principaux ont été observés.

S'appayant sur cette disparition du réflexe optique dans ces lésions médulaises, M. Gellé se croit autorisé à conclure .que la tentre réflexe de l'accommodation binauriculaire est situé dans la moelle et dans la région cervicale.

De la contagion de la variole a distance. — M. Créquy a déjà appelé l'attention sur les dangers amenés par l'établissement d'un hôpital de varioleux près de l'usine à gaz de la Villette. Depuis sa dernière communication, M. Créquy a observé un grand nombre de nouveaux cas. Il fant en conclure qu'un hôpital de varioleux doit être situé à 500 ou 1000 mètres de tout centre de population.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est vient de prendre une mesure, d'après laquelle tout nouvel employé de la Compagnie devra avoir été revacciné depuis moins de huit ans. Si toutes les grandes administrations prenaient des mesures analogues la variole diminuerait rapidement.

EXSTROPHIE DE LA VESSIE. — DES PLAIRS PANSÉES A L'AIR LIBRE. — M. Le Fort présente à l'Académie un enfant atteint d'exstrophie de la vessie, opéré avec succès. L'enfant n'ayant pas de prépuce, M. Le Fort remplaca le prépuce par la peau de la partie inférieure de la verge, et après plusieurs opérations secondaires et complémentaires, le résultat fut complet. La vessie est complètement reconstituée, et l'urine s'écoule par la gouttière uréthrale.

M. Le Fort a eu l'occasion de revoir son premier opéré de 1872; il exerce la profession de tonnelier et gagne facilement sa vie.

M. Le Fort croit que les théories régnantes au sujet de l'influence fâcheuse des microbes contenus dans l'air, en particulier dans l'air de nos salles d'hôpitaux, sont fausses. Pour le démontrer, il a repris des expériences déjà anciennes, et il a laissé ses opérés en contact absolu permanent avec l'air atmosphérique. C'est ce qu'il fait depuis quelques mois. Il a actuellement dans ses salles de l'hôpital Necker, guéris ou en voie de guérison, trois amputés de cuisse, trois amputés de jambe, un amputé du pied, un amputé du genou, un réséqué du coude, un amputé des deux orteils, etc.

Du Traitement des anévrysmes par l'électro-puncture. — M. Dujardin-Beaumets croit qu'il faut pour le moment et jusqu'à ce qu'on trouve une méthode absolument certaine, abandonner dans le traitement des anévrysmes de l'aorte tout procédé chirurgical, et en particulier le procédé de Moore, et cela avec d'autant plus de raison que, actuellement, le traitement par l'iodure de potassium avec la bière ou le café noir peut être beaucoup mieux supporté qu'autrefois; le lait de même, en favorisant l'élimination rapide de l'iodure, empêche en grande partie les inconvénients de l'iodisme.

ETUDE SUR L'ÉTIOLOGIE ET LE TRAITEMENT DE LA FIÈVRE JAUNE. — M. Gibier. Dans une précédente note (13 février), j'ai présenté à l'Académie des sciences le résultat de recherches que j'ai faites à la Havane, sur la flèvre jaune. Dans la présente communication, je me propose de faire un résumé d'ensemble de ces recherches que j'ai complétées depuis lors:

1º Dans le sang, l'urine, la bile, la sérosité péricardique et les viscères (sauf le tube digestif) des sujets morts de la fièvre jaune, on ne trouve, dans la très grande majorité des cas, aucun micro-organisme. A tel point qu'il est juste de se demander, dans les cas rares où l'on rencontre des microbes, s'ils ne se sont pas introduits accidentellement dans les cultures, d'autant mieux que dans ces circonstances exceptionnelles ils sont d'espèces variables. Cependant on peut admettre comme possible leur entrée fortuite dans la circulation à la suite des lésions intestinales.

2º L'intestin des sujets atteints de fièvre jaune contient une matière noire ou foncée, plus ou moins abondante et tomque ainsi que le démontrent mes expériences.

3° De la matière noire prise dans l'intestin, j'ai isolé un bacille qui semble jouer un rôle important dans la coloration de cette substance sinon dans la pathogénie de la fièvre jaune. Ce microbe noircit les corps en présence desquels il se développe. C'est un bacille tantôt droit et court, tantôt un peu plus allongé et courbe. Il liquéfie la gélatine. L'inoculation d'une petite quantité de son liquide de culture dans l'intestin des animaux (cobayes, chiens), provoque des accidents graves et même la mort avec formation dans l'intestin d'une matière analogue à celle qu'on observe chez l'homme qui succombe à la fièvre jaune. Les autres caractères de la fièvre jaune sont les suivants:

Les caltures exhalent une odeur sui generis semblable à celle des vomissements noirs.

Une température de 60° C. le détruit en dix minutes; un froid de 10° au dessous de zéro soutenu pendant une heure ne le tue pas.

La dessication à l'air libre et à l'ombre le fait périr en vingt-quatre heures.

Il se cultive bien dans l'eau de mer et vit au moins six mois, d'après mes observations, en contact avec des microbes vulgaires,

— Une température supérioure à 20° est nécessaire à son développement.

Il ne paraît pas produire des spores. La forme allongée et onduleuse qu'il prend dans les cultures anciennes pourrait le faire ranger dans la classe des spirilles.

Si ce bacille est bien celui qui détermine les accidents du Vomito négro, les caractères qui précèdent donneraient l'explication de ce fait que la flèvre jaune ne s'observe pas endémiquement ailleurs que dans un certain nombre de ports de mer des pays chauds dont la

vase renferme le germe d'une maladie pour ainsi dire inconnue à une très faible distance dans l'intérieur des terres.

4º La présence constante dans l'intestin d'une matière plus ou moins abondante et touique; l'apparition précoce d'accidents gastro-intestinaux (vomissements, douleurs épigastriques, etc.), qui persistent ordinairement pendant toute la durée de la maladie; le début brusque des accidents; l'absence de microbes dans le sang et dans les viscères autres que l'intestin sont autant de caractères qui militent en faveur d'une théorie intestinale de la flèvre jaune. Et si cette théorie est d'accord avec les faits, le traitement que j'ai indiqué dans une conférence aux médecins de la Havane (purgatifs répétés et désinfectants intestinaux) devra facilement avoir raison de la maladie qu'il est destiné à combattre.

Inversement : si un cas grave de l'hôpital civil de la Havane auquel ce traitement a été appliqué avec succès ne reste pas isolé, la théorie intestinale de la fièvre jaune pourra être considérée commo établie : naturam morborum remedia démonstrant.

EASX MINÉRALES. — M. A. Robin lit sur plusieurs demandes en autorisation d'exploiter des sources minérales un rapport dont les conclusions sont adoptées sans discussion.

A 4 heures un quart l'Académie se forme en comité secrét.

.

# BIBLIOGRAPHIE

---. · · · ·

De l'ostéomyelite chronique d'emblée. Diagnostic avec les ostéosarcames, par le D<sup>r</sup> A. Demoulin, prosecteur des hôpitaux. :— Steinheil, édit. Paris, 1888.

Tout semblait avoir été dit sur l'affection le plus commune, et depuis les travaux de M. Lannelongue, qui devrait être la mieum connue du tissu osseux. Malheureusement de loin en loin, sur un éas particulier, sur un fait spécial, on dépeint de suite un nouveau tableau, on édifie une nouvelle théorie, on crée un nouveau nom et voilà la conception si belle de M. Lannelongue qui s'efface peu à peu; nous retombons dans le chaos rudie indigesta que moles dans lequel nous débutions il y a quelque quinze ans, au milieu de la nécrose, de la carie, de la séquestration, de l'ostéite, de l'estéomyélite des amputés, de l'arthrite raréfiante, condensante, hypertrophique, de la névralgie osseuse, des abcès des os, etc., etc.

Il était bon de s'insurger contre ce parti pris de destruction systétématique et de description théorique. M. Demoulin dans son travail a pris bravement son parti et a voulu en prenant le titre même de sa thèse rester dans la conception de M. Lappelongue et montrer qu'il ne décrivait pas une affection nouvelle, une entité morbide, maisbien un mode d'évolution de l'ostéomyélite. Celle-el parcourt un cycle déterminé, qui, complet, débute par l'ostéomyélite aiguë des enfants et des adolescents et se termine par l'ostéomyélite prolongée en passant par tous les stades, abcès sous-périostiques, suppurations osseuses, dénadations, sequestres, puis arthrite condensante, hypertrophiante, déformante, nécrose, élimination de séquestre. — Abcès des os, à longue échéance, réveils d'ostéomyélite aigue, etc.. Que dans ce dycle une des parties s'atténue, l'ensemble n'en persiste pas moins; qu'elle vienne à disparaître, l'affection n'en reste pas moins identique à elle-même, et comme nature, et comme march s ultérieure.

L'ostécomyélite chronique d'emblée est donc la dernière période d'évolution de l'ostécomyélite de Lannelongue, à laquelle a manqué la première période, la période aiguö.

M.Demoulin, pour soutenir cette thèse, à su montrer l'esprit synthétique, la largeur de vue, la minutie scientifique qu'il a su acquérir pendant ses études, et de lois en lois, dans les véritables polémiques qu'il soutient pour défendre ses idées, il montre cette pétulanceintellectuelle qu'il possède à un ai haut point.

Ces qualités qui lui sont personnelles, out enbore été cultivées pendant ses études et le travail qu'il présente comme thèse montre combien il a su profiter des nonseils et des leçons des mattres émiments qui ont été les niens.

Après avoir montré dans un historique rapide, brillant et complet, combien certains chirurgians étaient embarrancés pour classer certaines formes anormales, je dirais moi, incomplètes de l'ostéemyételite de Langelongue, il prend soin d'éliminer de son sujet comme n'y rentrant nullement l'aostéomyélite insidieuses telle l'a décrite Francon qui appelle ainsi « le premier stade de l'ostéomyélite tuberculeuse. » A ce propos il réclame la solide assistance de M. Segond et s'écrie avec lui : « Il y a des ostéomyélites tuberculeuses à marche insidieuse », c'est la thèse de Francon. « Il y a chez les adolescents, des ostéomyélites non tuberculeuses avec caractères insidieux » ; c'est la thèse que va défendre M. Demoulin. Il était difficile d'être plus clair, plus concis et en même temps plus vrai.

Dans l'étiologie de la forme décrite par Dumoulin on retrouve aussi le traumatisme sans qu'on puisse le retrouver dans tous les cas.

Cette forme d'ostéomyélite est rare; au point de vue de l'anatomie pathologique on retrouve les lésions de l'ostéomyélite prolongée (Lanalongue et Comby); quant aux symptômes, ce sont encore éeux de l'ostéomyélite prolongée que, dans cette forme on ne peut guère appeler ainsi puisqu'elle est d'emblée à cette dernière période: Au point de vue du pronostie, M. Demonlin fait de cette forme une forme

grave et conclut que, dans le cas où il s'agit d'un séquestre diaphysaire total, il faut avoir recours à l'amputation. C'est du moins ce qui ressort des observations qui terminent son travail. Est-il permis d'être complètement de son avis quand on sait combien actif est le travail de restauration osseuse, après ablation, même de toute la diaphyse d'un os? C'est une question qui peut-être pourrait être de nouveau remise à l'étude.

Notons et recommandons d'étudier de près un long chapitre de diagnostic entre l'ostéomyélite chronique d'emblée et les ostéosarcomes, dans lequel nous voyons l'auteur se débattre désespérément pour trouver un moyen clinique certain de diagnostic et finir par assurer que « quand le diagnostic est impossible, la trépanation de l'os est indiquée, mais que le chirurgien devra avoir pris toutes les précautions nécessaires pour enlever de suite le membre malade, s'il se trouve en présence d'un ostéosarcome. »

Ajoutons qu'une planche est attachée à la fin du volume et met sous les yeux du lecteur un séquestre diaphysaire de la plus grande beauté.

M. Demoulin s'est tiré à son honneur d'un sujet difficile dans lequel il pouvait craindre d'être obscur et surtout d'obscurcir une question qui a été si longuement étudiée avant d'être éclaircie. Il a su rester court, clair, précis, brillant, dans un sujet qui aurait pu être long, obscur, diffus et aride. C'est un travail qui parachève les descriptions de l'ostéomyélite et complète l'histoire d'une affection qui est le commencement et la fin de presque toutes les maladies du système osseux.

D' F. VERCHERE.

## NÉCROLOGIE

# Le D' J.-B. Jourjon.

Nous annonçons avec tristesse la mort d'un de nos confrères les plus estimables et les plus aimés. Le D<sup>r</sup> Jean Jourjon, médecin du bureau de bienfaisance et médecin inspecteur des écoles du XII<sup>o</sup> arrondissement, médecin et secrétaire du service médical de la C<sup>o</sup> P.-L.-M., est mort en quarante-huit heures, avant-hier lundi, d'une congestion cérébrale et pulmonaire, à l'âge de 50 ans.

Jourjon était d'un aspect assez rude. Il le devait aux longues difficultés qu'il avait eues à surmonter dans l'âpre lutte pour l'existence; il le devait aussi à son caractère essentiellement loyal qui ne consentait jamais à faire la moindre concession aux hypocrisies et aux mensonges que nous rencontrons si souvent dans la vie. C'était un bourru, mais c'était le type le plus élevé du bourru bienfaisant. C'était aussi l'esprit le plus

délicat qu'il nous ait été donné de connaître. Toutes les fonctions qui lui ont été confiées ont été remplies avec un dévouement au-dessous de tout éloge. Les pauvres de sa circonscription du bureau de bienfaisance perdront en lui non seulement un médecin fort instruit, mais un véritable bienfaiteur chez lequel la bourse s'est toujours ouverte beaucoup plus en proportion de son cœur qu'en proportion de ses moyens.

Nul n'a pratiqué mieux que lui les devoirs entre confrères. Il appartenait à toutes les sociétés confraternelles déjà existantes et il a contribué pour la plus grosse part à en créer deux autres : la Réunion amicale des médecins du XII° arrondissement, qui a rendu beaucoup de services dans l'est de Paris, et l'Association des médecins de la C° P.-L.-M., dont il était le trésorier.

Si Jourjon a pu faire quelques mécontents par sa brusquerie et par son indomptable frenchise, d'autre part le nombre est grand des confrères qui, le connaissant mieux, avaient pour lui une vive et sincère affection.

Ses obsèques ont lieu aujourd'hui à midi. Si tous ceux, confrères ou malades, qu'il a obligés de tant de manières assistent à ses funérailles, il y aura foule dans le cimetière de Charenton, où il va être porté.

Jourjon laisse quatre tout jeunes enfants; un cinquième va naitre ces jours-ci!

A. CHEVALLERRAU.

### HOUVELLES

CARAVANE HYDROLOGIQUE. — En présence du succès de la Caravane hydrologique qu'elle avait organisée sous son patronage en 1887, la Société française d'hygiène vient d'organiser une nouvelle excursion qui permettra de visiter dans les mêmes conditions les stations climatériques et thermo-minérales de la Suisse et des Vosges. L'excursion aura lieu du 15 au 31 août prochain.

L'itinéraire suivant a été adopté : Lucerne, Zurich, Pfœssers, Baden, Schinznach, Rheinfelden, Luxeuil, Plombières, Gérardmer, Bussang, Vittel, Contréxéville, Martigny, Bourbonne et Sermaize.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est a bien voulu accorder une réduction de 50 0/0 en faveur des excursionnistes qui prendront part à la caravane. Des prix spéciaux sont assurés dans les hôtels.

Dans les stations qui doivent être visitées, des fêtes sont préparées pour recevoir la Caravane, de concert avec les municipalités, le corps médical et les sociétés locales.

Cette excursion présentera un grand intérêt au point de vue scientifique. Des conférences seront faites dans chaque station par les médecins les plus compétents.

Ceux qui désirent y prendre part doivent s'adresser pour les renseignements complémentaires à M. Joltrain, secrétaire de la Société française d'hygiène, 49, avenue Wagram, à Paris.

Les listes d'adhésion seront closes le 31 juillet.

Avs. — La Révus illistrée de Polytechnique médicale a pris l'initiative d'établir à l'Exposition universelle qui doit s'ouvrir à Paris en 1889, une vitrine destinée à contenir les instruments ou appareils que les médecins et fabricants voudront bien lui confier.

Les demandes de renseignements doivent être adressés, dans le plus bref délat possèble, à la maison Devauchelle, 85, rue Lafayette, à Paris, laquelle se charge de tous les détails relatifs à cette exposition, ou aux bureaux de la Revue, 58, rue d'Hauteville, à Paris.

# BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

, as I

Formulaire clinique et thérapputique pour les maladies des enfants, per le docteur A. Veillard, 2º Edil., 1 voil in-18, 4 fr.

Puris, O. Berthier, 104, boul. Saint-Germain.

Company of the Contract of

Annuaire des caux minérales de la França et de l'Etranger pour 1888, publié par la Gazette des Eaux,

Nomenclature complète des stations françaises et des principales stations étrangères; analyses; propriétés; altitudes; installations; moyens de communications. Tableaux comparatifs de la température, des proportions de chlorure de sodium, de fer, de lithium. Notices et réassignements pratiques.

30° édition, à la librairie Gauthier-Villars, 1 fr. 50.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Traité clinique des maladies mentales, par le docteur Schulk, médetin de l'asile d'Illeman, etc. 3° édition, sera traduit par les docteurs J. Daconet et Duhamel, revue et augmentée par l'auteur, avec une préface de M'. le docteur H. Daconet, médecin de l'asile Sainte-Anne, etc. Premier fascicule, 4 vol. in-8, 4 francs.

Manuel de métaliothérapie et de métalloscopie appliquées au traitement des maladies épidémiques, burquisme et magnétisme animal (grand et petit hypnotisme), par le docteur J. Montcourt, 4 vol. in-48, 3 fr. 50.

Traité de pathologie chirurgicale spéciale, par le professeur J. KENIG. traduit de l'allemend, d'après la 4º édition, par J. Comte, chirurgien de l'hôpital de Genève; ouvrage précédé d'une introduction par le docteur Territore, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris, etc. Tome. 1º1, 1º1 fascicule, 1 vol. in-8, avec 70 figures intercalées dans le texte, 7 francs.

Avis. L'ouvrage forme trois volumes et sera publié en six fascicules, il parattra un fascicule tous les trois mois.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

, Le Propriétaire-Aérant : Di E. Rotunneut.

Paris. — A. PARENT. imprimeur de la Faquité de médeune, A. UATT succe : AV 52, rue Madamé et rue Corneille, S.

# PILULIE DE BIANCIARIO

APEROUVER TAR L'ACABENE DE MERCINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucesthée, l'Amémerrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N.  $B_t$  — Exiger toulours la Signature ci-contre;

Pharmagian & Paris, 40, him Sunopurta

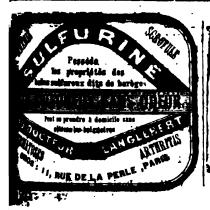

# VIN MARIANI

A 10 CUCA ON PERSON
Le pine efficaci les TONBUL le vies stimulant
Le REPARATION par MCCLACHICE
des Organes de la signation of le le malingues.

Principle on America, due il n'e par les graphits de la figure de la ROI des ANTI-AMENTIOUSES
Son goût délicat l'a fait adôpter comme Pies de dessert

son gout delicat l'arait adopter comme Fin de demons, il rand atnot, sous une forme agreable, la iere et mati.

Pharmacle MARIANI, 41, 84 Haussmann, et toutes Pharmacles

# CHESSEMENT TO OTHERAPIQUE DE ROUEN

L'imblissement à valupler affique de Louen a été fondé en 1853. Il est installé sui inicien couvellt little à mi-sour d'une colline de 125 mètres, au milieu d'alle de l'ablissement est alimenté par une source abtaint à nne température de 9° canjigrades.

Douches en jet, en phile, en carcles, Acossaises, tivoli, douches sulfureuses.
Deux vastes piscines, destinées a une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladiés chroniques, particulièrement des maladies nerveus : hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rehelles, chlorose,
anémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de
l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions,
perticulièrement édies in fois et de la moelle éphnière, certaines paralysies,
rhumatismes chroniques, scrofule, diamète, albuminurie, fièvres intermittente.

Itemes on appiennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, L'ADRIGUE, DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, L'ADRIGUE, M. Je D. Desca upps, M. Je, rue du Champ-des-Oiseaux, à Roude.

# RAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut de France. — Prix de Thérapeutique.

Les études camparatives faites dans les Hôpitaux de Paris, au moyen e instruments les plus précis, ont démontré que les Dragées de Per Rabute régénèrent les globules rouges du sang avec une rapidité qui n'a jamais observée en employant les autres ferrugineux : Prendre 4 à 6 Brayées chaque jour.

Elixir de Fer Rabuteau, recommande aux personnes qui na peuvent pi avalor les Dragées: Un verre à liqueur matin et seir au repas.

Sirop de Fer Rebuteau, spécialement destiné aux enfants.

La médication martiale par le Fer Rabuteau est la plus rationnelle de thérapeutique: Ni constipation, ni diarrhée, assimilation complète.

Le traitement serrugineux par les Dragges de Rabuteau est tres économique. Exiger et prescrire le Véritable Fer Rabuteau de ches CLIN & C". Pe

Propare par J. THOMAS, Pharmacien de 1" Classe Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, - 48, evenue d'Italia Partout où l'écde est applicable à la surface de la peau, on empirie avec de granditages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la prévulsif énergique dont par paul graduir let elles trobaté, il rémalais avec avec papier de de le la la la complet de moine les vésicatoires. Un a obtanu la succès les plus étalatants dens les hôpitaux de le lumbago, la pleurodynie, les 'douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épa ments articulaires les épanchaments dans le indure les angorments ganglionnaires ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les angorgements ganglionnaires ont été guéris gans légion de la pass en un court espece de temps. .... It fouve dans toutes les planmacies.

NÉVRALGIES, MIGRAINES
Coliques hépatiques,
néphrétiques, utérines

CAPSULES BRUEL

(Ether amyl-valérianique)

SPÉCIFIQUE DES MAIDIES NENVEUSES
L'Ether Amyl-valérianique, qu'il un faut
pas confondre avec l'éther valorianique, qu'il un faut
plus puissant et la plus indignast (des calmants et
antispamodiques. C'est aussi 1e mediteur dissolvant de la Cholestèrine.

Gross 11. rue de la Perle

Grast 11, rue de la Perle

itules de Coloquinte URGATIVES, LAXATIVES, DÉPUR

4 MM. les Médecius qui désirera expérimenter, en recevront grati holte sur demande adressée à K. H.E.B. Pharmacien, 28, rue de Grammont

# MALADIES DE LA GORGE DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

AU SEL DE BERTHOLLET rigor la Signature de **DETHAN**, Pharmacien à Paris, rus Baudin, F. 13, et pr. Pharmacies. — La Botte : **2**7 50.

Stations de Grenoble et Gières au 15 Octobre.

Faux sulfureuses, salines et purgations. Trantoment des maladies entanées, du lymph de la scrofule, etc.

Bains, Douches, Pulvérisations, Hydrother

OUINQUINA TONI NUTRITIF

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumu Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PAR

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Travance eriginaum: Adémpathie trachée-bréachique. Méthingise inbarouleuse chez un enfant de 6 mois. Autopsie, par Blanche Edwards (à suivre). (Hépital de la Maternité. M. le D' Labadie-Lagrave). — Congrès f ançais de diffrargis : Congrès pour l'étade de la inberculose. — Bibliographie. — Nécurelleus. — Meneralleus. — Meneralleus. — Meneralleus.

Hopifal du la Mathemeté. -- M. de D' Labarek-Laguava.

# Adénopathié trachio-bronchiqué. — Méningite tuberculeuse chez un enfeat de 8 meis. — Autopoie.

Par Blanche Rowards, Istorie proviseire à la Materika.

Depuis l'important travail classique de Baréty (1) et les recherches de Guencau de Mussy, l'adénopathie trachéo-bronchique est entrée complètement dans la chinique, et cette manifestation anatomopathologique est souvent recherchée et diagnostiquée pendant la vie.

Malgré cela, l'observation que nous rapportons fei nous a paru intéressante à plus d'un titre.

C'est sur l'âge de l'enfant, sur l'absence C'hérédité et de contagion maternelle, cufin sur le mort par méningite tabérculeuse que nous désirons insister plus particulièrement.

Observation. — L'enfant Ch... entre dans le service de M. le D'Labadie-Lagrave, à ladiateruité, le 7 mars, âgée de simois; elle est née à la Materuité le 6 novembre 1887.

Antécédents héréditaires. — La mère n'a famais toussé; étant enfant elle a eu de la gourme, mais pas d'autres maiades de l'enfance. Elle est actuellement pale et très anémiée par les ménormagies qu'elle éprouve à chaque époque menstruelle pendant quinze à vingt jours, depuis son dernier accouchement. Nous lui avons fait le grattage de la maque se utérine avec la curette, mais cette opération n'a amélioré su position que pendant un mois. Jamais elle n'a eu de troubles nerveux, ni hystérie; elle n'a pas de colères et est piutôt d'un caractère apathique.

Mie a dix frères et sœuve tous vivants ; elle n'en a jamais perdu.

<sup>(1)</sup> Baréty. Th. Paris, 1874. Adénopathie trachéo-broadhight en général et es particulier dans la scrofule et la phthisie pulmonaire.

# RAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut de France. — Prix de Thérapeutique.

Les études comparatives faites dans les Hôpitaux de Paris, au moyen des instruments les plus précis, ont démontre que les Dragées de Per Rebuteau régénèrent les globules rouges du sang avec une rapidité qui n'a jamais été observée en employant les autres ferrugiueux : Prandre 4 é 6 Bragées chaque jour.

Elixir de Fer Rabuteau, recommande aux personnes qui ne peuver pes avalor les Dragées: Un verre à liqueur matin et seir au repas.

Sirop de Fer Rabuteau, spécialement destiné aux enfants.

Le médication martiale par le Per Rabuteau est la plus rationnelle de la thérapeutique : Ni constipation, ni diarrhée, assimilation complète.

Le traitement serrugipeux par les Dragies de Rabuteau est très économique. Exiger et prescrire le Véritable Fer Rabuteau de chez CLIN & C<sup>to</sup>. Rec

Préparé par J. THOMAS, Pharmacion de 1× Classe Es préparatour de l'école supérieure de pharmacie de Paris, - 48, avenue d'Italie, Pa Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, en empleie avec de grands ave tages le coton iods. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau révulsis énergique dont pu pour gradur les effets à voltanté. Il remplate avec avantage papier appualle. I huje de crous tiglians, les anaplatus émétials, le thapela et seuve même les vésicatoires. On a obtanu le auccès les plus éclatants dem les hopitaux de Par le lumbago, la pleurodynie, les doulaires articulaires du genoux, de l'épaule, les épanch ments articulaires. Les épanchements dans la miliana les apponents cangliannaires, eu ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les angorgements ganglionnaires, eu ont été guéris gang légion de la peau en un sourt espace de temps. ... It is facts france: 3 /r. 50. — Se trouve dans toutes les phormacies.

NÉVRALGIES, MIGRAINES
Coliques hépatiques,
néphrétiques, utérines

CAPSULES BRUEL

(Ether amyl-valérianique)
SPÉCIFIQUE DES MALDIES NENVEUSES
L'Ether Amyt-valérianique, est le plus puissant et le plus inadioneu des calmants et antispanodiques. C'est aussi le metitieur dissolvant de la Cholestérine.

Gross 11.1. Fue de la Perie (Rther amyl-valerianique)

SPECIFIQUE DES MAIDLES MENUEUSES
L'Ether Amyl-Valerianique, qu'il ne fine
pas confondre aver Pêthey valerianique, est le
plus puissant et le plus inoment des calmants e
antispamodiques. Cest aniss i emetiteur dissolvant de la Cholestèrine.

Gres: 11, rue de la Perle

ADIES DE LA GORGE DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

# 1200

AU SEL DE BERTHOLLET Signature de **DETHAN**, Pharmacien à Par iin, N° 23, et nr. Pharmacies, — La Boite : 2° 50.

TONI NUTRITIF

XATIVES DEPURATE

4 MM. les Médecins qui désirerais expérimenter, en recevront grat bolte sur demande adressée à M. HEI Pharmacien, 28, rue de Grammont, Par

Stations de Grenoble et Gières - Saison du 15 au 15 Octobre.

Eaux sulfureuses, sulines et purgatives. Transment des maladies cutanées, du lymphati de la scrofule, etc.

Bains, Douches, Pulvérisations, Hydrothérapie

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumur.

OUINOUINA

Entrepôt Général: 5. Rue Bourg-l'Abbé. 5. PARIS

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Travance eriginaum: Adémpathie trachée-brénelrique. Métalogies tuberculeuse chez un enfant de 6 mois. Autopsie, par Blanche Edwards (a suivre). (Hépital de la Maternité. M. le D? Labadie-Lagrave). — Congrès s'ançais de efficarque: Congrès pour l'étade de la tuberculose. — Bibliographie. — Nécurelles. — Menorales. — Menorales. — Menorales. — Menorales.

Hopital du la Mathemath, -- M. de D' Labauch-Lagnava.

# Adinopathic trachio-bronchique. — Méningite tuberculeuse ches un entent de 8 meis. — Autopoie.

Par Blanche Rowards, Interne proviseire à la Materiète

Depuis l'important travail classique de Baréty (1) et les recherches de Gueneau de Mussy, l'adénopathie trachéo-bronchique est entrée complètement dans la chinique, et cette manifestation anatomopathologique est souvent recherchée et diagnostiquée pendant la vie.

Malgré cela, l'observation que nous rapportons fei nous a para intéressante à plus d'un titre.

C'est sur l'âge de l'enfant, sur l'absence d'hérédité et de contagion maternelle, sufin sur le mort par méningite tabérculeuse que nous désirons insister plus particulièrement.

Observation. — L'enfant Ch... entre dans le service de M. le D' Labadie-Lagrave, à la maternité, le 7 mars, agée de simois; elle est née à la Maternité le 6 novembre 1887.

Antécèdents héréditaires. — La mère n'a famais toussé; étant enfant elle a eu de la gourme, mais pas d'autres maladies de l'enfance. Elle est actuellement pale et très anémiée par les ménormagies qu'elle éprouve à chaque époque menstruelle pendant quinze à vingt jours, depuis son dernier accouchement. Nous lui avons fait le grattage de la maque se utérine avec la curette, mais cette opération n'a amélioré sa position que pendant un mois. Jamais elle n'a eu de troubles nerveux, ni hystèrie; elle n'a pas de colères et est piutôt d'un caractère apathique.

Me s dix frères et sosses tous vivants ; elle n'en s jamais perdu.

<sup>(1)</sup> Baréty. Th. Paris, 1874. Adénopathie trachéo-broadhight en général et es particulier dans la scrofule et la phthisie pulmonaire.

Ils sont tous vigoureux et bien portants, sauf une sœur de 22 ans qui n'est pas encore réglée et qui crache parfois du sang, mais n'a pas de bronchites. Parmi les « anciens » personne n'a jamais eu la poitrine attaquée.

Elle a eu un autre enfant, qu'elle a élevé et nourri jusqu'à 6 semaines; dès qu'elle l'eut mis en nourrice, il commença à tousser; il avait la coqueluche et mourut à l'âge de 3 mois.

Le père de ses deux enfants est grand, très maigre; il a 30 ans et n'aurait pas toussé non plus. Il serait un peu névropathe (?). Elle ne connaît pas sa famille.

La petite fille, à son entrée dans notre service, est encore au traitement d'une bronchite dont elle a été atteinte à 2 mois. Depuis lors elle a toujours toussé. C'est une belle petite fille de 4 mois, grasse, bien en chair quoique d'une pâleur un peu livide, elle n'a pas de gaieté et plusieurs fois par jours a des quintes de toux. L'ayant entendu tousser, nous fûmes frappé du timbre éclatant de sa toux, de l'inspiration bruyante qui précédait la quinte expiratoire, la toux était manifestement coqueluchoïde.

La percussion donne un résultat très net. A la partie supérieure et antérieure du thorax, sous le sternum, on limite une zone de matité de 2 centimètres environ dans les deux sens et le diagnostic de notre maître, M. le D' Labudie-Lagrave, fut celui d'adénopathie trachéobronchique. L'auscultation permettait d'ajouter l'épithète d'origine tuberculeuse. En effet, à l'auscultation nous trouvâmes quelques râles fins à la partie moyenne du poumon droit.

Quinze jours après, l'enfant eut une forte fièvre avec une température atteignant 40°. L'auscultation montra dans le poumon droit, à la partie moyenne, une zone dans laquelle on reconnaissait des râles très fins, très abondants, avec une respiration fortement soufflante, indiquant une poussée de broncho-pneumonie probablement de même nature que l'engorgement ganglionnaire. La fièvre tomba vers le troisième jour et l'état de l'enfant s'améliora sous l'influence d'une potion alcoolique avec extrait de quinquina et acétate d'ammoniaque, de révulsifs cutanés, ventouses et vésicatoires, de vomitifs.

Cependant, malgré l'amélioration de l'état général, l'enfant restait grognon, sa toux gardait le timbre coqueluchoïde, les quintes s'espaçaient, mais il restait toujours quelques râles au milieu du poumon droit.

Vers le le mai, on observa pour la première fois une convulsion très passagère qui ne laissa aucun signe et ne fut pas accompagnée de mouvement fébrile.

Le lendemain, les convulsions apparurent plus fréquentes, surtout à droite, avec 39°, 38°,8.

Elle ne poussait pas de cris, ne pleurait pas : on constatait des mouvements de pronation forcée, de contorsion des muscles supérieurs et inférieurs, des petits frémissements des lèvres, de la déviation des yeux. Ceux-ci restent en strabisme interne.

Constipation. Pas de vomissements.

Le pouls est très irrégulier et très rapide, très faible le 3 mai, la respiration prend manifestement le rythme de Cheyne Stokes et le diagnostic de méningite tuberculeuse est porté.

Le quatrième jour, l'enfant meurt après plusieurs convulsions avec une température qui oscillait entre 38°,9 et 39°. La respiration de Cheyne Stokes avait persisté jusqu'à la fin.

L'autopsie fut faite vingt-quatre heures après la mort.

A l'ouverture du thorax, nous trouvames, au niveau du poumon droit, le lobe moyen complétement rempli de tubercules fins, et présentant l'aspect d'une infiltration tuberculeuse récente.

Pas de tubercules dans les autres points du poumon, des deux côtés.

Les bronches présentent des gros noyaux caséeux à leur intersection, qui représentent les ganglions trachéo-bronchiques. Ces ganglions hypertrophiés et transformés sont disposés en trois groupes.

Au-dessus de ce lobe moyen, entre la trachée et la bronche droite, un gros ganglion, caséeux, adhérent par du tissu conjonctif dense à la trachée.

A gauche, occupant le même niveau, on voit plusieurs ganglions volumineux et infiltrés. Si nous retournons la pièce pour la voir sur la face antérieure, nous constatons que ces ganglions gauches se continuent avec de très gros ganglions, très volumineux, caséeux à la surface, qui entourent à sa face antérieure la trachée, et les gros vaisseaux : crosse de l'aorte, veine cave, artères et veines pulmonaires, qui sont pour ainsi dire sculptés au milieu du tissu conjonctif dense qui entoure cette grosse masse ganglionnaire.

Enfin, entre les deux bronches se trouve un ganglion très gros, qui est également un peu remolli, qui comprime les deux bronches, surtout la bronche gauche qui va au lobe moyen, dans lequel il fait une saillie convexe, et qui peut-être était l'origine du timbre rude et souffé de la respiration à ce niveau. En avant il est séparé par le paquet vasculaire des ganglions antérieurs à la trachée (prétrachéo-bronchique de Baréty).

Une soupe faite dans plusieurs des ganglions y montre le même état anatomique, transformation caséeuse des ganglions plus petits

et commencement de ramollissement au centre des ganglions volumineux.

Une autre coupe, faite entre la bronche du lobe supérieur et celle du lobe moyen, montre à l'intersection un gros gangliou (interbronchique de Baréty) également volumineux, atteignant la grosseur d'une cerise et caséeux : d'autres coupes à l'intersection de bronches d'ordre inférieur ne nous ont pas permis d'y déceler la présence de ganglions infiltrés.

L'abdomen ne nous a rien présenté d'intéressant à observer. Les ganglions mésentériques ne nous parurent pas augmentés de grosseur.

(A suivre,)

### CONGRÈS FRANÇAIS DE CHIRÙRCIE

### Congrès pour l'étude de la tuberculose.

Le Congrès pour l'étude de la tuberculose s'est ouvert le mercredi matin 25 juillet 1888, à 9 heures.

Une assemblée nombreuse composée de l'élite des médecins et des vétérinaires français et étrangers démontrait amplement avec quelle ardeur avait été acceptée la proposition de M. le professeur Verneuil, à l'initiative duquel est due l'organisation du Congrès.

M. Villemin occupait le fauteuil de la présidence en l'absence de M. Chauveau empêché; à ses côtés se tenaient MM. Verneuil, Butel, Cornil, Nocard, Rossignol et Leblanc.

Après quelques propositions rejetées par un vote de l'assemblée au sujet de modifications à apporter à divers articles du réglement, l'adoption de la fixation de la cotisation future à 20 fr., l'assemblée procède à l'élection de son bureau définitif.

M. Chauveau est nommé président à une grande majorité, MM. Villemin et Verneuil vice-présidents.

Ajoutons un incident de séance, — une des voix s'est égarée sur le général Boulanger dont l'élection n'était cependant pas en question.

M. L.-H. Petit est maintenu dans ses fonctions de scorétaire général. — MM. Villemin fils et Leclainche, secrétaires du comité d'organisation, sont nommés secrétaires des séances, auxquels sont ajoutés quatre secrétaires adjoints, MM. Cagny et Piot, Thoinet et Gallois.

L'assemblée se sépare à 11 heures et se donne rendez-vous pour 8 heures.

Séance du 25 juillet ouverte à 3 houres.

M. Chauveau préside entouré de professeurs de la Faculté et des Recles vétérinaires. Des présidents d'honneur sont nommés appartenant à l'étranger : Roumanie, Italie, Grêce, Luxembourg, Hellande, Danemark, Etats-Unis, etc.

M. Chauveau prend la parole et dans un discours étendu, étudié et lu avec éloquence, rappelle quelle évolution a suivie la question de la taberculose, montre comment depuis Villemin auquel revient en grande partie l'honneur d'avoir démontré la virnlence de la tubersulose, cette grande vérité, la contagiosité tuberculeuse, n'est plus mise en doute; il montre comment les travaux communs aux vétérimires, aux médécins, ont tous démontré cette première découverte; enfin l'ère des résultats semble arrivée. « C'est le but auquel nous devons tous concourir. En attendant contentons-nous id'être utiles. C'est un noble but à assigner à notre travail. Celui qui jasqu'à présent a été consacré à la tuberculose a été particulièrement iscond. La pathologie expérimentale et comparés continuera son ouvre. Si elle arrive à poser des règles pour enrayer les ravages de ce terrible fléau; si elle réussit ainsi à augmenter la somme de vie et de bonheur sur la terre, elle aura renda à l'individu, somme à la société, un signalé service. »

Le discours de M. Chauveau se termine au milieu des applaudissements qui l'avaient fréquemment interrompu.

M. le professeur Verneuil rappelle en quelques mots chaleureuz comment est née l'idée, qui sera féconde, du Congrès de la tubercu-lose.

O'est M. Butel qui vint un jour la trouver et lui soumit cette idée. Cirace au condours des hommes éminents qui l'entourent, comme MM. Chauveau, Cornil, Lannelongue, Necard, etc., l'idée émise fut bientôt une réalité. Crâce au travail de M. L.-H. Petit l'organisation fut rapide et, tout le monde le reconnaît, ne laisse rien à désirer. Enfin tous les remerciements doivent être adressée à M. Brouardel, le doyen, auquel on doit la merveilleuse installation qui trausforme le grand amphithéâtre de la Faculté.

Ces justes éloges sont soulignés par les applaudissements enthousiastes de toute l'assistance, et une double salve fouraite et chalcureuse étate pendant que se rassied l'orateur disort et élégant auquel on doit l'existence du Congrès.

M. le professeur Cornil prend la parole pour une communication initulée: De la pénétration des bacilles par les muquenses. Il a fait dans son laboratoire de nombreuses expériences en introduisant dans l'œsophage des cobayes quelques gouttes de cultures tuberculeuses; il a toujours observé au bout de cinq à six jours des lésions

tuberculeuses sous-muqueuses avec généralisation rapide sans lésion de l'épithélium.

Dans une seconde série il a introduit la même culture dans le vagin de cobayes femelles et il a constaté une rapide tuberculose utérine. Il est légitime d'admettre que l'inoculation tuberculeuse est possible dans les rapports sexuels quand des bacilles sont introduits.

M. le professeur Nocard, d'Alfort, au sujet de la question posée par le comité: Des dangers auxquels expose l'usage de la viande et du lait des animaux tuberculeux, moyen de les prévenir, fait une intéressante communication. Le lait, étant donnée la grande difficulté à reconnaître la tuberculose mammaire chez la vache, doit toujours être considéré comme suspect et ne doit jamais être donné sans avoir été préalablement bouilli. Le lait de chèvre peut être mis en dehors de cette règle, la chèvre tuberculeuse étant une curiosité pathologique.

Quant à la viande des animaux taberculeux que Toussaint avait considérée comme un danger public, d'après les expériences faites avec la viande de 21 vaches dont le jus a été inoculé à 4 cobayes par vache, elle ne semble qu'exceptionnellement dangereuse puisqu'aucun cobaye sur 84 inoculés n'est mort tuberculeux. La viande absorbée par 12 jeunes chats, et ceux-ci sont facilement tuberculisables, n'a inoculé aucun d'entre eux, quoiqu'un d'eux ait mangé 500 gr. de viande provenant de la vache dont le jus de viande inoculé avait tué le seul cobaye qui a succombé.

En résumé, la viande tuberculeuse absorbée par les voies digestives n'est qu'exceptionnellement dangereuse.

M. L.-H. Petit, dans le compte rendu de l'organisation et de la situation financière du Congrès de la tuberculose, fait remarquer que le Congrès doit des remerciements à l'Œuvre de la tuberculose, dont les fonds sont venus suppléer l'insuffisance financière des cotisations que l'on avait fixées à 10 francs. Mais si au point de vue financier le Congrès n'est appelé qu'à un succès relatif, il n'en est pas de même de son succès moral et scientifique qui nous paraît assuré. Et pour la France, M. L.-H. Petit fait une telle énumération de villes et de pays qui ont répondu à l'appel du Congrès qu'il nous est impossible de le suivre.

Disons avec lui que tous les pays du monde sont venus, sauf un, que comme M. Petit nous ne nommerons pas, nous témoigner de leur bienveillance et aussi de l'intérêt que leur inspire la question soulevée par les médecins et les vétérinaires français.

F. V.

### BIBLICORAPHIE

Conférences cliniques sur les maladies des femmes, par G. Bernuts. (G. Masson, édit. Paris, 1888.)

Ce livre, écrit tout entier de la main de Bernutz, est en quelque sorte l'ensemble des principes et des doctrines professées par l'auteur qui a peut-être le mieux connu et étudié les maladies des femmes. — « Dans ce livre, Bernutz fait paraître sous la forme de conférences les différentes questions qu'il a traitées devant ses élèves. Nous ne pouvons, dit M. Siredey dans la préface qu'il met en tête du volume, avoir la pensée d'en donner une appréciation générale : le grand nombre et la diversité des sujets qui y sont étudiés ne comporte pas un compte rendu de ce genre. » Ce serait à nous de l'outrecuidance d'essayer ce que n'a pas voulu faire un mattre comme M. Siredey. Comme lui et avec ses propres paroles nous nous contenterons de signaler les chapitres les plus importants du livre de Bernutz. Le vaginisme, les vices de conformation des organes génitaux, les déplacements de l'utérus, ses déviations et ses fluxions, les complications tenant à l'état de processus d'un utérus rétrofléchi ou rétroversé, l'élévation ou l'abaissement utérin sont autant de chapitres qu'il faut lire et étudier et qui révèlent la grande expérience de l'auteur.

Citons d'une façon spéciale les leçons consacrées à la pelvi-péritonite et aux phlegmons des ligaments larges, ces affections encore si discutées et que Bernutz avait su étudier avec le grand sens clinique qui le caractérisait. On retrouve dans ces chapitres des observations qui semblent prises d'hier et si on ne trouve pas les mots de salpingite, d'ovarite, on trouve les faits, les descriptions. « Ces chapitres font honneur à l'auteur. L'étude originale de cet état morbide a été le point de départ d'une révolution dans la pathologie des organes génitaux de la femme. Non seulement elle a fait justice d'une erreur, mais elle a imprimé à l'interprétation des lésions périutérines une direction qui a été féconde en bons résultats, en établissant la grande part que prend le péritoine pelvien dans les infammations de l'utérus et de ses annexes. »

L'hématocèle, dans ces conférences, tient une large place et on sait combien Bernutz connaissait cette question qui avait été et avait continué à être l'un des sujets favoris de ses études.

« Dans toutes les questions qu'il a traitées, Bernutz s'est toujours montré avec ses qualités maîtresses... Au débutant il servira de guide dans les recherches qui doivent conduire au diagnostic ; au praticien il fournira les indications thérapeutiques les plus rationnelles pour éviter les mécomptes et obtenir la guérison. »

F. VERCHERE.

### MÉGROLOGIE

### Le Dr J.-B. Jourjon.

Les funérailles du Dr Jourson ont eu lieu mercredi matin. Sur tout le parcours de la longue rue de Cherenton se tenait une foule considérable, très respectueuse, très émue, témoignant par sa présence des nombreuses et franches sympathies qu'avait su s'acquérir ce simple médecin da quartier. Jourjon a eu des funérailles dignes de sa vie si honorable et si laborieuse.

Au cimetière de Charenton, où le cortège est arrivé fort nombreux encore, trois discours ont été prononcés. Voici celui de notre confrère Goujon, sénateur et maire du XII<sup>o</sup> arrondissement:

### Messieurs,

« Au nom de ses amis, au nom des pauvres de notre arrondissement et comme témoin de la vie si honorable du docteur Jourjon, qu'il me soit permis de lui dire ici un dernier adieu.

Cette mort, si prompte, si inattendue est pour moi si douloureuse, que je me sens bien incapable de vous dire, comme je l'aurais voulu, ce que fut ce cher ami dont l'existence modeste a été toute da dévousment aux malheureux.

D'autres vous retraceront cette vie si digne, les luttes et les privations de toutes sortes qu'il a dû s'imposer pour obtenir ce diplôme de docteur en médecine, qui ne lui a, hélas, pas donné la fortune, mais lui a acquis l'estime et la reconnaissance de tous ceux auxquels il a prodigué sea soins.

Je ne veux rappeler avec vous que ces grandes qualités de cœur et d'esprit qui faisaient de Jourjon le plus précieux, le plus fidèle des amis et le meilleur des médecins.

Tout ce qui était générosité de sentiments, il l'épuisait avec les autres.

Dans les différentes fonctions qu'il a occupées, son zèle était infate gable : ses malades du Bureau de bienfaisance vous diront de quelle sollicitude il les entourait ; combien il était prodique de son temps àvec eux, avec quelle délicatesse, quelle discrétion il savait leur glisser une pièce de monnaie en même temps que son ordonnance.

Les nombreux ouvriers des ataliers du chemin de fer, qui le plearest aujourd'hui, savent ce qu'ils perdent en lui; ils l'aimaient et l'écoutsient comme un véritable oracle.

Les excellents soins qu'il leur donnait chaque jour étaient accompagnés de quelques bonnes paroles parties du cœur qui les appouragaient dans leurs peines.

Mais le véritable élément de cat homme de bien, était le milieu des écoles de notre errondissement dont il était médecin-inspecteur. Plein de tendresse pour l'enfance et surtout l'enfance malheureuse, il se souvenait combien la sienne avait été sude.

On ne pouvait soupçonner chez Jourjon, dont l'abord était quelquefois un peu brusque, sa sensibilité si grande, sansibilité presque féminine quand il parlait des sufants paqures. J'ai vu souvent son émotion aller jusqu'aux larmes dans ces moments : aussi s'efforçait-il de les consoier, de les soulager dans la mesure de ses moyens.

Jourjon était un vrai médecin; personne ne soignait ses malades avec plus d'intelligence et de savoir. L'asprit en éveit à tous les progrès, aucune publication nouvelle ne lui échappait : sen éradition étonnett œux qui ne voyaiget en lui que le modeste médecin de quertier qu'il avait toujours révé d'êtse.

On se peut s'habituer à la passée de ne plus revoir cet nomme sincèrement aimé et estimé de tous ceux qui l'ont conau; et peurtant fi disparaît à jamais, laissant une veuve, la fidèle compagne des jours d'épreuves, et ciaq petits enfants !

Est-il douné une situation plus terrible?

A cette pensés si pénible, je trouve capendant un adouciesement dans la certitude de traduire le sentiment de vous tous ici, en disent à Jourjon : Dors en paix, fidèle ami, ta vie a été bien remplie. Ce dévouement inépuisable que tu prodigueis à tous ne fera pas défaut à ceux que tu laimes. Tan amis se feront un devoir éagré de veiller sur eux.

Tu fus un modèle de droiture et de probité professionnelle, ton exemple sera souvent donné et la mémoire sera religiausement gardée parmi nous.»

L'émotion causée dens l'assistance par le discours de M. Goujon a augmenté aucore lorsque le D<sup>n</sup> Ménard, sous-directeur du Jardin d'acclimatation, a pronoggé le discours que voici :

Messieurs.

« Je cherche à dominer l'émotion qui m'oppresse pour dire un suprâme adien au camarade d'études, au confrère, au bon ami Jourion. Je pense qu'il est de mon devoir aussi de rendre hommage à la mémoire de l'homme que nous pleurons en retracent quelques traits de sa vie qui permettent de la donner en exemple.

Issu d'une famille bien modeste, il u's pas au d'autre patrimeine qu'une instruction de collège, c'est avec cela qu'il est entre dans la vie, avec cela qu'il a pu acquérir la valeur que nous lui avons connus, grâce à son intelligence et aurtout à son traveil opiniâtre et à sa volonté persévérante.

Entré au service militaire pour sept années, non content de faire son deveir en brave, mais désireux de s'instruire devantage, il demands la faveur d'être infirmier, et c'est comme infirmier qu'il commença ses études médicales.

Libéré du service à l'âge de 26 ans, il se trouvait à Paris sans ressources et sans appui. Il eut l'idée de se présenter au doyen de la Faculté de médecine, le professeur Tardieu.

« Monsieur le doyen, lui dit-il d'un air délibéré et respectueux, dans une « circonstance récente vous avez déclaré être le père des étudiants; c'est « à ce titre que je viens m'adresser à vous. Je suis étudiant, je n'ai pas « de quoi vivre et cependant je veux être médecin. » Le doyen frappé de son attitude ne réfléchit qu'un instant, l'invita à revenir le lendemain; et le lendemain Jourjon devenait secrétaire du médecin en chef des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.

Cette position modeste lui a permis d'achever ses études.

Mais aussi quelles journées bien remplies! quelles soirées de labeur! Et quelle vie rude. Je ne puis m'empêcher de vous en donner la mesure par un souvenir personnel.

Presque tous les jours, en arrivant à l'hôpital, il m'engageait, avec l'assentiment de la religieuse du service, à goûter le pain et le vin de quinquina des malades; je les goûtais avec lui, mais lui les goûtait plus largement que moi. Le pauvre ami ne m'a jamais confié que c'était son seul déjeûner.

Docteur en médecine, il était tout naturellement désigné pour remplir un des services de la Compagnie où il avait débuté, et pendant 20 ans il a fait la consultation des ateliers; c'est là qu'il a signé sa dernière ordonnance.

Médecin du Bureau de bienfaisance, médecin-inspecteur des écoles, partout il a montré les plus grandes qualités. On appréciait 'en lui le sens judicieux du clinicien et le dévouement aux malades pauvres auxquels il ne donnait pas seulement le secours de la science.

Personne ne comprenait et ne pratiquait mieux que lui la confraternité médicale.

Et dans sa vie privée, il avait des trésors d'affection et de tendresse pour les siens. Il voulait les partager entre de nombreux enfants. Hélas! il est enlevé quelques jours trop tôt pour recevoir son cinquième, et bien des années trop tôt pour avoir préparé à tous une existence moins rude que la sienne.

Sa fin est comme toute sa vie digne de notre admiration. Il n'y a que cinq jours, à son lever, ses forces semblaient l'abandonner. On lui faisait observer dans son entourage qu'il était souffrant, qu'il ne devrait pas se rendre à sa consultation, qu'il pouvait tomber en chemin. Sa forte constitution, sa volonté énergique lui faisaient illusion.

« Je remplis mon devoir, dit-il, si je tombe, on me rapportera. » Fatale prédiction! trois heures après on le rapportait frappé d'une apoplexie foudroyante.

Adieu, mon bon ami; si ta digne femme, si tes pauvres enfants peuvent

recevoir une consolation, tes confrères et amis la leur donnent, en leur disant qu'ils continuent à faire partie de la bonne famille médicale. Cette famille-là survit aux générations et ne laisse pas d'orphelins. »

Au nom de la Réunion amicale des médecins du XIII arrondissement, le D' Gibert a exprimé en termes émus les vifs regrets que la mort de Jourjon cause à tous ses confrères. Nous avons déjà reçu de plusieurs points du réseau de la Compagnie P.-L.-M. des lettres montrant que partout cette perte, faite dans de si lamentables circonstances, sera vivement ressentie.

A, CH.

### HOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours du clinicat obstétrical. — Ce concours vient de se terminer par la nomination de M. Bonnaire, comme chef de clinique, et de M. Boissard, comme chef de clinique adjoint.

Us confrare colonel. — Parmi les colonels nommés le 9 juillet dernier, nous sommes heureux de relever le nom d'un de nos confrères, M. Frédéric Canonge, docteur en médecine, colonel du 139° d'infanterie. (Gas. des hôp.)

CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS. — Allocation d'une subvention de 6,000 fr. à M. Marey. — La subvention de 6,000 francs accordée à M. Marey, directeur de la station physiologique du Fonds-des-Princes, est portée à 12,000 fr.

Cette subvention sera spécialement affectée à des études physiologiques syant pour but de perfectionner l'éducation physique de l'homme et d'améliorer les conditions de son travail.

Dans sa séance du 25 juillet, le Conseil, sur la proposition de M. Pateme, a voté la création d'un dispensaire pour enfants malades dans le XX° arrondissement.

Je Conseil a voté dans la même séance, sur la proposition de M. le D'Chautemps, l'organisation du service de M. le professeur Grancher en vue de l'application de l'antisepsie médicale à l'hôpital des Enfants-Malades.

LE SIXIÈME CENTENAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER. — Les membres de l'enseignement supérieur de Montpellier et les membres de l'Académie des sciences et lettres, dans une séance plénière tenue à la Faculté de médecine, ont décidé de fêter, dans le courant de l'hiver 1889-1890, le sixième centenaire de la fondation de l'Université de Montpellier.

CONGRÈS DE 1889. — Par arrêté ministériel, en date du 16 juillet, les membres du Comité d'organisation des divers Congrès internationaux qui se tiendront à Paris au moment de l'Exposition universelle de 1889 out été nommés. Voici, d'après le Journal officiel, quelle sera la composition de ces Comités :

- 1º Congrès de dermatologie et de egphiligraphie. MM. les docteurs Ernest Besnier, Feulard, Fournier, Hallopesu, Quinquaud, Tennesses et Vidal;
- 2º Congrés d'hydrologie et de climatologie. MM. Caulet, Danjoy, Fines, Japuet, Lemoine, Lendet, Piche, Poincarré, de Ranse, Renou, Schlemmer, Tillot;
- 2º Congres d'Augiène. MM. Bergeron, Bourneville, Brouardel (Paul), Chautemps, Chauveau, Colin (Léon), Cosmit, Dubeissy, Deferdin-Beaumetz, Gariel, Gavarret, Grancher, Jacquot, Levraud, Martin (A.-J.), Mayer, Monod (Ch.), Napias, Nicolas, Peyron, Pouchet (Gabsiel), Proust, Siegfried, Straus, Rochard, Trélat (E.), Trélat (U.), Thévenot, Vallin, Vaudremer:

Congrès de physiologie. — MM. Arloing, d'Arsonval, Balbiani, Beaunis, Berthelot, Bouchard, Brown-Sequent, Charrin, Chauveau, Cornil, Dastre, Duclaux, Dumontpallier, Dupuy, Duval (Mathias), François-Franck, Gley, Grimaux, Guignard, Jollyet, Lépine, Marey, Ollier, Pasteur, Ranvier, Regnerd, Retterer, Richet (Charles), Rouget (Ch.), Straus;

5º Congrès de thérapeutique. — MM. Bardet, Blondel, Boymond, Bucquoy, Créquy, Delpech, Dujardin-Beaumetz, Féréol, Fernet, Gueneau de Mussy, Labbe, Mayet, Moutard-Martin, Paul (Constantin), Petit, Vidal, Vigier.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 15 au 21 juillet 1888. — Fiérre typholde, 15. — Variole, 1. — Rougeole, 22. — Scarlatine, 3. — Coquelache, 2. — Diphtérie, Croup, 30. — Phthisie pulmenaire, 185. — Autres tubereslores, 23. — Tumeurs cancéreuses et autres, 53.

Méningite, 42. — Congestion et hémorrhagie cérébraies, 32. — Paralysia, 5...
— Ramollissement cérébral, 11. — Maladies organiques du cœur, 36.

Bronchite aigus et chrénique, 26. — Broncho-paeumonie et pneumonie, 50. Gentre-entérite : Sein, bibeson et autres, 69.

Fièvre et péritonite puerpérales, 5. - Autres affections puerpérales, 2.

Débilité congénitale, 33. — Sénilité, 18. — Sujeides et autres mosts violentes, 26. — Autres causes de mort, 162. — Causes incompues, 5.

Nombre absolu de la semaine : 859. — Résultat de la semaine procesdente : 844.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

LECROSNIER et BABÉ, libraires-éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-médecine Traité chinique des maladies mentales, par le docteur Schule, médecin de l'asile d'Illenau, etc. 3° édition; traduit per les docteurs J. Dagoner et Duhamel, revue et augmentée par l'auteur, avec une préfete de M. le docteur fl. Dagoner, médecin de l'asile Sainte-Anne, etc. Pre-

mier fascicule, 1 vol. in-8, 4 francs.

Manuel de métallothérapie et de métalloscopie appliquées au traitement des maladies épidémiques, burquisme et magnétisme animal (grand et petit hypotisme), par le docteur J. Monicount, 2 ves, in-28, 3 fr. 50.

La Propriétaire-Gérant : De E. Bostenburg.

Paris. — A. DARRIT. Imprimetr de la Faculté de médecine, A. Davi successer 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# CAPSULES & DRAGEES Au Brownere de Comobre

Au Bromure de Camphre

# Du Docteur Clin

Louréat de la Faculté de Médecine de Parie (PRIX MONTYON).

• Con préparatione sont indiquées toutes les fois que l'on veut produire une sédation énergique sur le système circulatoire, et surtout sur le système nerveux cérébre-spinal. « Elles constituent un antispasmodique et un hypnotique des plus elicaces. » (Gaz. Hóp.) « Co sont les Capeules et les Dragées en D' Clim, au Recomure de Camphre qui ont servi à toutes les expérimentations faites dans les Hépitaux de Paris. » (Union Méd.)

Les Bragles du D. Clin renferment 0,70 centigr. | Bramure de Camphre pur-

Vente en Gros: chez GLIN & C., Paris. — Détait dans les Pharmacies.

# Dragées Demazière CASCARA SAGRADA (IODURE FER «CASCARA

Descent a c. p. 125 en Poudre.
Véritable Spécifique
Le plue actif des Ferrugheux
de la Constination habituelle.
Dépôt général: Pharmacie G. DEMAZIÈRE, II, Ivenue de Villers, Paris

Echantillons franco aux Médecins.

# ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Doux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation dontient, en entre, des salles d'étres et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorosa, saémie, lymphatisme, aurtout ches les enfants, dyepopsie, inflammation de l'appareit digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, perticulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, humatismes chroniques, scrolais, diabète, albuminurie, fièvres intermittente, técentes ou anciennes, eacheries, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des euternes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARUS, PROMENGIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de resseignements au Directeur, M. le D Descamps, % bûs, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rocen.



### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 SALICOL cuillerées par verre d'eau ils'emploie comme vau de toilette en lavages, compresses, injection les plaies qu'il désintions et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'estis'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

> PULVERISATEUR DUSAULE Franco par la poste 6 fr. (aux médecins 4 f. 50)

PROPRIÈTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy.

La plus froide, la plus gazonse et la moins altérable par le transport.

Elle est souveraine contre les Maiadies du Foie, de l'Éstomac

n. Larbund & et des Reins, le Disbète, le Grarelle et le Goutte.

Prix: 30 Fr.la Caisse de 50 Boutellies en gare de Vichy
Chaque bouteille sorte au bas de l'etiquette la signature ci-DÉPOT des les PHARMACIENS et MARCHANDS L'EAUX MINÉRALES

# -LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU le MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des vo es respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche. Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acné, etc.

Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, nevroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien ches tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

On s'aboune ches

Paraiment le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

CROSNIER of BARR

UMON POSTALE... 48 fr.

PATS D'OUTAB-MER 30 fr.

PARTY

A. RICHET

COMITÉ DE RÉDACTION : BIGHEL PETER

DAMASCHING .

r de alinique chirurgicalé, Profussor de pathologie médicale, Profussor de pathologie médicale. L'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitsux.

F. LABADIE-LAORAYE E. BOTTERTUIT

4 P. DERGER logr agrégé à la Paculté, Ancien interne des hônitaux de Paris, Luiglen des hôpitaux, Médecin consultant aux Maux de Plomblères,

Médocia dos hépitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux,

mr es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. surrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

### MEDICATION CHLORHYDRO-PEPSIQUE

DYSPEPSIE Anorézie

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amora et Fermente digestifs

missements Enfants, i à 2 cuillerées à dessert. Doses : Adultes, 1 verre à liqueur par repas.

Phulos Chlorhydro-Popelques Grez, adules, 243 Acheque repas Esrei franco Eshantilloss. — Phil (RIX), 24, rae La Brujen, PARIS.

間部的

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur

inspirent ALIMENTAIRE aliments

pripara-decet BLIZIR sond: la viande, tool el les écorces d'oranges lires. Test d'une excéllente con-tition et d'un goût trè ta agréable, a 23 pl. ses Vosges, ettautes Pà

de chloral la mieux supp des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne même effets à doze moins élévée.. Il perd sa causticité..

Maladies nerveuses, Insomnies frep prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées select l'Ége dans les 24 heures. PARIS, 26, Fl. dec Vosgos, et t'er Phus.

Le SIBOP de MENRY MURE FURE DE POTASSIUE (MON de chlorure et d'iodure), expérimenté ixie tant de soin par les Médicins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable

de guérisons. Les recuells elentifiques les plus autorisés en font foi. Le succès immense de cette prépa-miles hromurée en France, en Angle-Houry MURIE, I hat His

Aterre, en Amérique, tient à la purete chimique absolue et au dosage mathématique du sei employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque millerée de SIROP de MENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DU PLACON : 5 PRANCS A. GAZAGNE, Nº 4 1" 4.4 MM TET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Pour les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

50 centigram da S. N. de Bismuth

Dérangements intestinaux, blaraties chroniques Diarrhée infantile, Affections esternieles des organes digestifs.

D'un goût agrésble, ces tablêttes renferment sous un petit volume une dose notable de Bis-muth et happenant fumploi des potions despe-conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

### APPAUYRISSEMENT DU SANG ANEMIE, CHLOROSE

### PHOSPHATE DEFER ${ t ROBIOU}$

et Vis (5) an che

CoVin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit langections scrofuleuses, flèvres, névroses, diar-rhées chroniques, pales collieurs, etc.—Prix: 45. BETRAN, Phim, à Paris, rue Bandin, 23, et pr. Fharmades.

### vesicatore (Liquide DE BIDET

ropreté. - Effet certain. - Ambication tens les points sullignis du deut fins d'Acceldents shathardair Fixilé absolue, quels que soient les mon de la Paris. GROS: 11, rue 

ilindir sor

ia men l'élei. appreurie per l'Aced Pius froide, pius gaseuse, plumfeneigine things que les Célestinant les autres sources :
co nativante et la plus riche du bassia ; au
sant aucune altération pap le transport; soit
contre les maladies du fole, de l'estomac, de du fein et de l'appared urinaire.

Prix: 20 Fr. la Caisse de 50 LITE

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de P. Adresser les commandes à l'adm: de la Source Al

si'ate da ( 16 23 01 Eaux snifureuses, salines et purgative Traitement des maladies cutanées, du lymide la scrolule, etc.

Bains, Douches, Pulvérisations, Hydroth

Dosées à 0 gr. 125 de fourse. Vértiable Spécifique de la Constipation habitant trainest pas de Constipation. Missing M. Arease de Villers, Paris Depat general: hameie . Demas

Pour Inhaiations

Une Dose par Ampoule

ionlegen en immédiat et ppédiagn LNGINES de POITRIN dynkopus, Mai de Mor, Migraine, Hysters-Enfoncie Par la M. La Bouts, 4 pr., Pharmath 2001304, 3, Fl

# PROPRIETE DE N. LARBAUD-He FORRB. Phermacion à Vichy. 1 Propriete DE N. LARBAUD-He FORRB. Phermacion à Vichy. 1 pits froide, la pits gazoine et la moine addende par la transport. Elle est souverbine controles M stadies du Fois ; de l'Estomac et des Reins, le Diabète, la Grassilant la Goutte. Prix: 20 Fris Laigue da 50 Houteilles en gard de Vichy. Chaque Bouteille vorte du dus de l'effiquette la signature te-contro ; ELPOT cha let PHARMACIERS et RABONARS (FEMAL MORRALES)

Bormé de l'extres aqu ainsi le Tannin et tous les Alcaloïdes il i conte son propre poids du meilleur quinquina i 3 o/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, le vie POT, Pharmaden, & cue Michel-Ange, PARIS, et Phil

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAINE

Travaux originaux: Adénopathie trachéo-bronchique. Méningite tuberculeuse ches un enfant de 6 mois. Autopsie, par Blanche Edwards (suite et fin). (Hôpital de la Maternité. M. le Dr Labadie-Lagrave). —Revue de 14 person étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés anvantes: Société de chirurgie, séance du 25 juillet 1888. — Bibliographie. — Nécrologie. — Mouvelles. — Bulletin bibliographique.

Hopital de la Maternité. -- M. Le D' Labadie-Lagrave.

Adénopathie trachéo-bronchique. — Méningite tuberculeuse chez un enfant de 6 mois. — Autopsie.

Par Blanche Edwards, Interne provisoire à la Maternité.

(Suite et An.)

Le cerveau fut ensuite examiné.

L'hémisphère droit ne présente pas de lésions des noyaux centraux, mais à la périphérie il y a de l'état chagriné dans une petite portion du lobe frontal à la face inférieure.

Les méninges sont adhérentes entre elles et à l'écorce sousfaithte dans l'extrémité antérieure du lobe frontal; le reste de l'hétisphère se désortique assez facilement, quoiqu'il y ait congestion vineuse assez marquée sur la convexité.

A l'hémisphère gauche, il y a de la méningite et de l'adhérence de la pie-mère beaucoup plus marquée que sur l'hémisphère droit, attent à la partie inférieure du lobe frontal où il existe une vérible dépression.

Le lobe pariétal présente également des circonvolutions plissées, magrinées et adhérentes à la pie-mère.

Les plexus oboroïdes des deux côtés ne sont pas augmentés de volume.

A l'état frais, il existait des tubercules disséminés des deux côtés le base de l'encéphale, au niveau du lobe frontal surtout.

Leplachher du quatrième ventricule, libre et lisse, la protubéfince, les pédoneules, le bulbe sont reconverts par des méninges épaisses et très vascularisées, adhérentes et présentant des points blancs tuberculeux. Le cervelet paraît légèrement asymétrique ainsi que les cordons latéraux du bulbe; la partie droite serait meins développés que la gauche. Conclusions. — De cette observation nous devons conclure qu'il s'agissait bien de méningite tuberculeuse de la convexité et de la base ayant surtout atteint le lobe frontal, plutôt à gauche, chez une enfant déjà entachée de tuberculose pulmonaire par le lobe moyen de son poumon droit, qui était infiltré de granulations tuberculeuses, et par ses ganglions trachéo-bronchiques tranformés en masses caséeuses.

Les points sur lesquels nous voulons insister sont :

L'âge de l'enfant d'abord. — En effet, dans les 101 observations de Baréty, il ne signale l'adénopathie trachéo-bronchique que chez un seul enfant de 8 mois; tous les autres cas se rapportent à des individus plus âgés; chez les enfants, l'âge habituel de cette manifestation est pour lui de 3 à 6 ans.

Chez les enfants plus jeunes, en effet, ce sont habituellement les ganglions mésentériques qui sont atteints secondairement à la tuberculose intestinale, ce qui confirme la théorie de Louis, reprise depuis peu; ou bien ce sont les ganglions inguinaux qui sont atteints secondairement aux excoriations, si fréquentes à cet âge, des fesses et des organes génitaux, et qui servent sans doute de porte d'entrée au bacille tuberculeux. En effet, pour tous les auteurs qui s'occupent de la tuberculose chez les jeunes enfants, rarement, chez eux, la porte d'entrée est le poumon.

A côté de cette remarque, nous tenons à signaler le rôle de l'hérédité. La mère de cette enfant, sans être d'une santé vigoureuse, n'a cependant aucun symptôme de tuberculose pulmonaire ou intestinale. Elle est atteinte d'une métrite hémorrhagique qui l'a amenée dans le service de M. le Dr Labadie-Lagrave, mais pendant les quatre mois qu'elle est restée avec nous jamais nous n'avons constaté chez elle ni diarrhée ni bronchite suspecte.

Dans ses antécédents héréditaires personnels, dans ce qu'elle nous dit du père de ses enfants, rien ne nous permet d'invoquer la tuberculose des ascendants.

Seule, son autre petite fille est morte après avoir eu six semaines la coqueluche (?), peut-être une toux coqueluchoïde comme celle dont nous nous occupons ici.

L'enfant a toujours été nourrie par sa mère, qui est une bonne nourrice puisqu'elle a été gardée jusqu'à ses métrorrhagies comme nourrice sédentaire à la Maternité. Elle n'a jamais bu de lait de vache; il est donc impossible ici d'invoquer la contagion par l'alimentation, et c'est peut-être pourquoi l'intestin et les ganglions mésentériques sont indemnes.

La petite fille était remarquablement bien tenue et n'a jamais eu d'érythème des fesses, ni d'ulcérations aux parties génitales, d'où

l'absence d'inoculation tuberculeuse par ces voies et d'engorgements des ganglions inguinaux.

Enfin, nous voulons aussi signaler la mort par méningite tuberculeuse chez cette enfant de 6 mois.

Les avis sont partagés en ce qui concerne la méningite tuberculeuse avant 2 ans. Nous ne voulous pas reprendre l'historique de cette question qui est traitée dans la thèse de M. Rosselut, élève de M. le D<sup>\*</sup> Damaschino; celui-ci soutient la fréquence de la méningite tuberculeuse chez les enfants au-dessous de 2 ans (1) et il est en cela d'accord avec MM. Landouzy et Queyrat (2).

Parmi nos maîtres, nous avons entendu plusieurs fois M. le D. Sevestre affirmer la rareté de la méningite tuberculeuse chez les très jeunes enfants. Pendant notre année d'internat provisoire aux Enfants-Assistés nous n'eumes pas l'occasion d'en voir un seul cas. Les deux seules méningites tuberculeuses que nous observâmes étaient chez des enfants de 6 et 8 ans. L'année précédente, étant externe de M. le D' Féréol, nous vimes deux cas de méningite tuberculeuse chez des enfants de la crèche, agés en conséquence de moins de 2 ans, et par une étrange coïncidence, cette année même, nous avons, depuis le mois de février, vu mourir de méningite tuberculeuse deux nourrissons de la crèche du service de M. le D' Labadie-Lagrave: l'enfant Ch....., dont nous donnons ici l'observation, et une autre enfant de 13 mois, que nous ne pûmes autopsier, mais qui fut prise après une longue convalescence de rougeole, de convulsions, d'élévation de la température entre 38° et 39°,5, avec augmentation considérable des pulsations, 140-180, le pouls étant très irrégulier tant qu'on put le compter, de cris hydrencéphaliques, et enfin d'irrégularité extrême de la respiration, rappelant le type de Cheyne Stokes, mais moins nettement cependant que chez la petite Ch.... Tous ces symptômes nous avaient permis, avec l'inégalité pupillaire et le strabisme, de conclure à l'existence d'une méningite tuberculeuse.

Chez l'enfant Ch..., la porte d'entrée a dû être le poumon, sans doute au moment de la bronchite qu'elle a contractée à 2 mois, et peut-être est-ce au milieu hospitalier qu'elle a dû de voir évoluer vers la tuberculose une bronchite qui, dans un milieu aéré et sain, sût peut-être guéri tout simplement.

<sup>(1)</sup> Rossalut, Th. Paris, 1888. Méningite tuberculeuse chez les enfants au-dessous de deux ans.

<sup>(2)</sup> Queyrat. Th. Paris.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Mammits purspérale. R. Olshaum (Pester med. chir. Press, nº 26, 1888). — L'infiammation parenchymateuse de la glande manmaire est fréquente ches les accouchées; elle survient en général dans la seconde sumaine, rasement avant le sixième jour. Le début a lieu par un frisson plus ou moins violent et par une élévation de la température, mais déjà la malade accuse des douleurs dans le sein, dont la peau est rouge, tandis qu'en sent au toucher une masse dure et doulourettes. Dans les cas bénins, la fièvre cède dès le deuxième jeur, et la maladie se termine par résolution. Passé qu'ence, la suppuration est la règle.

Un traitement chirurgical bien appliqué au début peut circonscrire l'inflammation et l'empôcher de gagner les lobes voisins.

La mammita puerpérale a toujours pour arigine l'infection. Celleci pénètre soit par les crevasses, soit par l'orifice des canduits galactophores. Escherich et Bumm, en montrant l'existence de bactéries dans le lait provenant d'une glande ancore saine, ant mentré en même temps le réalité de cette dernière origine. La présence de bactéries peut faire perdre au lait sa propriété alcaline, mais les organismes d'isparaissent avec la guérison des crevasses. La void habituelle par laquelle pénètrent les staphylecocus est, dans la majorité des cas, celle des conduits galactophores. Dans une manmite non abcédée Cahn a trouvé un streptococous partiquier.

La mammite phiegmoneuse qui succède généralement aux erevasses se diffuse, s'étend au tissu cellulaire environnant.

On ne peut incriminer aujourd'hui la atase lactée comme cause de mammite, mais la pénétration des micro-organismes dans le lait fait développer des soides anormaux qui précipitent la caséine, en sorte que celle-ei peut, par son séjour, favoriser la reproduction des bactéries.

Snivant les statistiques de l'auteur, la mammite atteint surtont les femmes qui nourrissent, bien que les autres n'en scient per exemptes; les primipares fournissent un contingent de 67,6 0,0, tandis que l'affection est beaucoup plus rare chez les multipages.

La prophylaxie consiste dans la désinfection du mamelon et des crevesses, surtout après chaque tetée; il faut avoir soin également de nettoyer la bouche de l'enfant. Sitôt que la mammite se déclare, il faut cesser l'allaitement, ce qui est le meilleur moyen de la faire avorter. L'auteur recommande en même temps les purgatifs et l'application de la glace sur le sein. Si la flèvre dure plus de trente-six heures, il faut s'attendre à la suppuration, rechercher le point fluc-

tuant et l'incliser austitôt qu'il apparaît, avéc toutes les précautiess aniseptiques.

Dans la mammitte sons-eréclaire qui n'intéresse que le tiesu celluilaire sans toucher à la glaude, la suspension de l'allaitement n'est pas nécessaire. Ennin, l'aboès rétro-mammaire doit être ouvert de bonne heure au niveau du bord inférieur de la glande.

L. JUNON.

### SOCIETÉ DE CHIRURGIE

Séance du 25 juillet 1888. — Présidence de M. POLAILLON.

Ascriz chyliforna. — M. Terrier, à propos de la communication de M. Terrillon, revient sur la malade en question, ponctionnée d'abord par Kæberlé, qui ne voulut pas se prononcer, et examinée par lui, qui trouva, comme M. Terrillon, une petite tumeur attenant à l'atérus. Il ponctionna cette femme et fit faire l'analyse du liquide receilli par M. Patín. Ce chimiste, trouvant là un liquide d'une densité beaucoup plus grande que celle du liquide de l'ascite ordinaire, donna pour origine à l'épanchement la rupture d'un hyste ovarique. La quantité de matières grasses était en effet insignifiante et il y avait dans le fiquide une abondance extraordinaire de cellules épithéliales et de globules sanguins.

M. Terrier pense que l'ascite de nature inflammatoire peut fonner naissance à des liquides d'une nature très variable dans leur composition, et contrairement à l'opinion émise par MM. Terrifion et Strans, il croit que, dans ces cas, il ne s'agit pas d'une transsudation à travers les lymphatiques ou d'une rapturé de ces valsseaux, mais d'une modification d'un liquide ascitique.

M. Tillano est de l'avis de M. Terrier. Il no fest pus tenir grund compte de l'analyse chimique. Il se souvient d'une femme qui perteit une tumeur de l'abdomen compliquée d'asoite. Il le penetienne, it faire l'analyse par M. Méhu, qui affirma que c'était un liquide hystique. Il pratique l'opération et tembs sur une tumeur de l'épiplocs. Ce liquide avait les caractères du liquide hystique et n'en était pas. Pour sa part, depuis cette époque, il ne tient plus compte de l'analyse du liquide.

M. Territion n'a pas voulu dire que l'ascite chylense ne pouvait être que le résultat d'une rapture des lymphatiques. Il aherchait une explication, et l'ayant trouvée dans l'observation de Straus fi l'a acceptée. Chez sa malade, il s'agissait d'un liquide dans lequel la graisse était émulsionnée, et cette graisse émulsionnée ne pouvait être une transformation des globules parulents ou de la librine, est

shez une autre malade de la Salpétrière la ponction donns bien un liquide analogue, mais qui, provenant de la dissociation des globules, présentait à l'examen microscopique des granulations et des globules en voie de dégénérescence. Enfin, ce liquide a commencé à se former il y a huit ans, ce qui est un peu long pour accepter l'hypothèse d'une inflammation.

M. Quenu se refuse à almettre que l'analyse chimique n'ait aucune valeur. Il a fait quelques recherches à ce sujet, et dans tous les cas où l'analyse a révélé un chiffre de matières fixes s'approchant de 100 grammes, il pense qu'on peut, avec beaucoup de chances de s'approcher de la vérité, croire à un kyste de l'ovaire ou à une tumeur végétante.

M. Terrier pense que ce qu'a dit M. Tillaux est exact, toutesois avec la restriction de M. Qénu. La limite fixée par les chimistes est purement arbitraire; il y a des types intermédiaires, des liquides particuliers qui déroutent le diagnostic. L'hypothèse de M. Terrillon peut parsaitement se soutenir; mais, pour lui, il ne l'accepte pas. On trouve en effet du liquide chyleux dans certains hydrocèles, et il n'y a pas de chylières dans la tunique vaginale.

FISTULES PYO-STERCORALES ET ENTÉRORRAPHIE. — M. Trélat expose deux cas de fistules pyo-stercorales, dont le premier chez un enfant de 16 ans. Au début il y eut un abcès de la fosse iliaque consécutif à une fièvre typhoïde, le malade avait alors 10 ans. Une fistule pyo-stercorale s'établit. A 15 ans cette fistule se présentait d'une façon bénigne, sans rétention. M. Trélat la laissa évoluer et elle guérit spontanément comme cela arrive dans la moitié des cas analogues.

Le second cas a trait à un malade soigné il y a deux ans et demi à l'Hôtel-Dieu pour pérityphilite. A la suite de cette affection, il vit survenir un gonfiement qui soumis à des alternatives d'amélioration et de rechute finit cependant par s'améliorer. Ce malade quitts l'hôpital pour aller chez lui et rentra au mois de janvier dernier à la Charité, pour voir deux jours après le foyer purulent s'ouvrir. L'écoulement devint bientôt stercoral et l'état du malade s'aggrava. Devant la faiblesse, l'émaciation qui s'emparaient de son malade M. Trélat se décida à intervenir, et afin de se faire une opinion justifiée, il rassembla les observations sur ce sujet, au nombre de 17, les étudia et arriva à une opinion. Pour le professeur de la Charité, les fistules pyo-stercorales dans lesquelles il y a des masses adhérentes dans l'abdomen échappent à la thérapeutique.

Les suppurations qui proviennent par exemple de l'utérus, remontant le long de la fosse iliaque, comprenant l'intestin, puis la paroi abdominale, laissent à leur suite une tumeur indurée, adhérente,

même des fistules pyo-stercorales ombilicales, qui ont des trajets compliqués, tortueux, et qui ne sont pas susceptibles d'une intervention; il faut encore comprendre dans ces cas les fistules et ouvertures intestinales multiples. En dehors de ces cas, la pratique doit être la svivante: Il faut faire une large ouverture du foyer, le nettoyer et ensuite examiner les parties profondes; si il n'y a pas de masses indurées, d'adhérences, faire l'entérorraphie; si au contraire on se trouve en face d'adhérences nombreuses, d'orifices multiples, s'arrêter et remettre à plus tard la seconde partie de l'intervention. Dans l'observation de M. Trélat l'opération fut facile, il vit au fond du trajet nettoyé un petit diverticule, il le caressa de son bistouri, et à la troisième caresse il vit l'épiploon qui faisait hernie; il avait ouvert le péritoine. Il libéra alors l'intestin, l'attira au dehors revêtu de son péritoine, le sectionna, coupa la collerette de muqueuse et rejoignit les deux bouts par une suture à deux étages : 9 points de suture pour la muqueuse, 11 points pour la séreuse.

Réunion de la paroi abdominale par un premier plan de suture profonde qui céda dans un effort de toux. Drainage en haut et en bas avec deux mèches iodoformées. Première selle le 5° jour; le malade guérit sans accidents. C'est le 5° cas de guérison après cette opération. L'un appartient à M. Julliard, deux autres à M. Rietel, un antre à M. Horteloup. Dans ces 4 cas, il y a eu des échecs opémioires primitifs, et dans ces 4 cas on a essayé de clore l'orifice lui-même. M. Trélat en a conclu que la conduite du chirurgien pouvait se résumer ainsi : Dans les cas de fistule pyo-stercorale n'étant pus sous la dépendance d'un vieux foyer abdominal avec adhérences multiples, déterger l'abcès, reconnaître les parties profondes. Si on ne se trouve en présence que d'un seul orifice intestinal, libérer l'intestin asoptisé en pénétrant dans la cavité abdominale, pratiquer la sature totale de l'intestin. Si on ne voit pas bien l'orifice intestinal, siceux-ci sont multiples et en pomme d'arrosoir, bourrer la cavité de gaze iodoformée, attendre qu'elle bourgeonne. Huit jours après examiner ces parties; si orifice, tenir la conduite dictée plus haut; si orifices multiples, empâtement, adhérences, cautériser l'infundibulum et laisser marcher les choses. C'est la conduite recommandée par MM. Verneuil et Duplay qui ont eu ainsi chacun 2 succès par rétrécissement de l'ouverture.

M. Tillaux ne comprend pas bien les deux étages de suture. Il hi semble qu'on ne doit pas suturer la muqueuse, parce qu'en ce faisant on pénètre forcément avec le fil dans la cavité intestinale, ce qui doit être évité.

M. Routier, remplaçant M. Horteloup, a vu le malade opéré par ce chirurgien. A ce moment il existait une vaste ouverture flaissant

voir le cœcum et la valvule iléo-cœcale. Il fit une entérorraphie partielle au-dessus de la valvule et M. Horteloup put faire facilement le reste de la suture.

M. Trélat n'avait fait jusqu'ici qu'un plan de suture Lambert. Il ne défend pas la suture de la muqueuse, mais a été amené à la pratiquer l'autre jour pour permettre le bon affrontement de la séreuse; mais au fond il n'y tient pas.

M. Monod présente une série d'instruments construits par M. Luer et pouvant supporter dans l'étuve une température de plus de 100 degrés.

M. Marchand présente un énorme fibrome sous-péritonéal de la paroi abdominale, 30 centimètres de longueur sur 28 de largeur.

M. Richelot présente au nom du Dr Closmadeuc (de Vannes) une série de vertebres provenant d'une sépulture du xir siècle et portant à la partie antérieure des exostoses qui pourraient bien être selon lui des exostoses syphilitiques.

M. Kirmisson pense que ces exostoses sont simplement le fait de l'âge, on en rencontre souvent d'analogues chez les vieillards.

M. Tillaux est aussi de cet avis, c'est une ossification du grand surtout ligamenteux antérieur.

M. Quenu présente un lipome de 920 grammes enlevé chez un enfant de 2 ans, ce qui est assez rare. Il confinait au mamelon, prenait l'aisselle, le bras et s'étendait jusqu'au coude. Les nerfs passaient au milieu de la tumeur, ce qui rendit sa dissection difficile.

La Société de chirurgie entre en vacances.

Eugène Rochard.

### BIBLIOORAPHIE

Luçons du chinque chirureicale professées à l'Hôtel-Dieu de Lyon par Daniel Mollière. (G. Masson, éditeur. Paris, 1883.)

Les sujets traités dans le volume que vient de faire paraître M. Daniel Mollière sont spéciaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à trouver un traité de pathologie externe dans ce livre fait suivant les hasards de la clinique, suivant les malades que l'auteur pouvait et devait faire passer sous les yeux de ses auditeurs. Aussi ne trouvons-nous pas une seule leçon de pathologie générale proprement dite. Dans quelques cas, l'auteur à pu faire incursion dans le domaine des doctrines microbiennes, comme, par exemple, dans sa leçon sur les abcès de l'aisselle, mais cela est une exception et simplement pour montrer comment on peut être à la hauteur des travaux modernes tout en restant dans le domaine clinique.

C'est en esset le côté pratique, clinique, utile aux malades qu'a surtout envisagé M. D. Mollière.

Placé à l'Hôtel-Diau de Lyon, dans un service où abondent les maledes, il avait devant lui un vaste sujet d'étude qu'il a su cultiver et exploiter. Toutes ces leçons se ressentent de cette grande expérience acquise chaque jour au lit du malade et montrent le chirurgien occupé surtout de traiter ses malades et habitué à reconnaître tout de suite de quelle affection ils sont atteints. Pas de recherchés bie bliographiques, pas d'historique en concluant, pas d'opinions diverses citées, répétées ou confirmées, tout de suite le chirurgien dit ce qu'il voit, ce qu'il mait, ce qu'il peut affirmer et comment il y remédie. Si l'on veut bien ne pas prendre en mauvaise part ce que nous allons éterire, nous dirons volontiers que ce livre est le livre d'un praticien et d'un praticien expérimenté.

Les legons sur la tuberculose du pied, qui sont le début du livre de M. Mellière, mentrent bien cet esprit clinique, qui a dirigé l'auteur ens son travail. Il décrit les différentes formes de la tuberculose, la marche qu'elles suivent, les unes débutant par l'articulation, les autres par les os, les dernières, enfin, par les gaines. Les unes suivent un simple eurage, un simple évidement, les autres, au contraire, entrainant la nécessité d'une intervention rapide, radicale, l'amputation sus-malléclaire. Chez l'enfant, chez l'adulte, ches le viellerd, marches différentes et non moins intéressantes à studier.

Les leçeun sur les autres tuberculoses esseuses, mai de Poit, eszes tuberculose, tuberculose du coude suppurés ne sont pas moins intérressantes

Citons aussi une série de leçons sur le cancer de la langue, le cancroïde de l'angle interne de l'œil, les épulis, le cancer du maxillaire supérieur, etc.

La leçon sur le phlegmon aux-hyoïdien septique est une de celles qui appartiennent en propre à l'auteur, c'est-à-dire dans laquelle il a décrit et étudié une affection mal connue avant lui. Dans ces eliniques, en effet, se trouvent réunis en quelque sorte les aitres scientifiques du chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon, et nous y trous vons nombre de travaux originaux.

Par exemple, le traitement des goitres (toujours kystiques pour D. Mollière) par le drainage capillaire au moyen d'un faisceau de criss de cheval enfoncé avec pression dans la tumeur; l'étude des hygromas du genou, qui forme une véritable monographie, celle aux les kystes du poignet. Disons ici que l'auteur semble peu partisan, sinon opposé à la notion actuelle qui tend à faire des kystes à parois risiformes des kystes tuberculeux; citons encore une étade très détaillée et très intéressante sur les sutures tendineuses; enfin, la

Le préfet appelle l'attention des maires et commissaires sur ce fait que les linges, matelas, couvertures, rideaux, tapis, ne sauraient être détériorés par cette désinfection obtenue seulement par la vapeur d'eau sous la pression de 108 à 115 degrés; des expériences nombrouses ont établique ce mode de désinfection assurerait la destruction des germes pathogènes sans abimer ni le crin, ni la plume, ni les étoffes.

— Les obsèques du Dr FIEUZAL dont nous annonçons plus haut la mort, auront lieu le mardi 31 juillet, à 10 heures précises. On se réunira à la maison mortuaire, 110, boulevard Haussmann.

### BULLETIN SIBLIOGRAPHIQUE

LECROSNIER et BABÉ, libraires-éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-médecine.

Atlas d'anatomie chirurgicale, contenant les principales régions du corps humain, vingt-deux planches de grandeur naturelle avec l'explication très détailée de ces planches, par le doctour J.-A. Four. 1 vol. in-4° cartonné, planches noires, 25 fr.; planches coloriées, 85 fr.

Manuel d'hygiène militaire, suivi d'un précis des premiers secours à donner en attendant l'arrivée du médecin, par le docteur C. Virr, médecin-major de 1/º classe. 2º édition revue et augmentée avec 68 figures intercelées dans le texte. 1 vol. in-18, 4 fr. 50.

Legens de clinique chirurgicale, par le professeuz A. Dunneyst. T. II, fasc. 8, in 8°, 1 fr; 50.

Meladies de l'appareil digestif, leçons faites à la Faculté de médeciae de Montpellier, par le docteur BAUMEL, professeur agrégé, etc. T. H., Pathologie des annexes. 1 vol. in-8° avec 3 planches lithographiées, prix : 8 fr. — Prix de l'ouvrage complet, 2 vol. in-8°, 17 fr.

Traité de pathologie chirurgicale speciale, par le professeur F. Kœnic, traduit de l'allemand d'après la 4° édition par J. R. Comte, chirurgien de l'hôpital de Genève, ouvrage précédé d'une introduction par le docteur Terrillon, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, etc. Tome premier, 2° fasc., 1 vol. in-8° avec 34 figures intercalées dans le texte, 7 fr. — Prix du tome premier complet, 1 vol. in-8° avec 113 figures intercalées dans le texte, 14 fr.

Traité théorique et pratique des maladies de l'oreille et du nes, per les docteurs Mior et Baratoux, fasc. 2. De l'hygiène de l'oreille, maladies de l'oreille externe, 1 vol. in-8° avec 32 figures intercalées dans le texte, 4 fr. — Prix des fasc. 1 et 2, 1 vol. in-8° avec 161 figures intercalées dans le texte, 10 fr.

Des déformations de la cloison du nez et de leurs traitements chirargicaux, par le docteur J. ROSENTHAL. 1 vol. in-8°, 3 fr. 50.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant: D' E. BOTTENTUIN.

Paris. — A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY autorisée 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# ULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Chaque granule représente une % bouteille d'Eau sulfureus

lls n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses transportées ; produisent at sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le fer à l'état naissant sans ér uotations ni troubles d'aucune espèce.

ichile - Catarrhe - Athme humide - Enrouement - Anomie - Cachenie syphilitique

Paris - Pharmacie J. THOMAS. 48, avenue d'Italie - Paris.

Chaque Pilule est marquée Rosso Fecundes, L'ETUI, 5 fr INJECTION AU KAVA pour assurer la guérison, Flacon & fr.

Exiger la Signature : DF FOURNIER, 22, Place de la Madeleine, PARIS

Médaille d'OR, Paris 1885

# /OSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLOMBIÈRES EN 8 HEURES

EN BOISSON. — BAINS CONCENTRÉS

Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

tor de Plombières sont transportées sans alteration, elles se conservat indéfiniment.

In Concentrés sont obtenus par l'évaporation de l'Eau minérale, et ont toutes les propriétés médicales de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C' de Plombières Dépot Principal, Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, a Paris.

# N DE BUGEAL

TONI NUTRITIF AU OUINQUINA AU CACAO

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumur. Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS



# Alimentation des Enfants

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec dn LAIT SUISSE Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant veritablement remplacer le lait maternel. Aisement digestible et assimilable, la La CTAMYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

La sente Carine Lactée ne contenant point de sucre en exces nuisible. Toutes les Pharmacies. - BROS: VER DEIL.12, rue Sainte-Anne, Paris



-- En outre, pour les adultes convelescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. L CHRISTEN Frères. 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dens teutes les Phermacies.

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — **Boissons**: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisa les, etc. — **Lotions, injections**: 4 cuillerées par verre d'eau. — **Pulvérisations**: pur ou coupé de partie égale d'eau.

'LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES 🖰

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparetions similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

### PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable Approuvées par l'agadémie de médecine

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. — Exiger toujours la Signature ci-contre : (

1<del>?\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

Pharmacien à Paris, 40, Rue Bonsparte.

### DYSPERSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE.

# **VIN DE BAYARD**

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malara, d'un goût très agréable, le VIII de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son poidi de viande de bœuf et 0°20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médecins des Hépiteux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrition.

» Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par son

» phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire. »

(Gasette des Hépiteux.)

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Viciliards et des Enfants)
Le VIN 40 MAYARD 20 presé à le dess de une à deux cellierés par repes.

Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Pariz, et dans toutes les Ph...

On s'abonne chez LECROSNIER et BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UNAN

FRANCE. ..... 15 fr. UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

Place is l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

DAMASCHINO

resseur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, robre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

Messeur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chrurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

seer ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. lu corrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

On verre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude.

Remplace à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la dycerine pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

et les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque Appétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant: ne contient aucun drastique. - La Boite fcs 2.50.



### COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Pour les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.



# PILULES SUISSES"

(Pilules de Coloquinte composées)

PURGATIVES, LAXATIVES, DÉPURATIVES MM. les Médecins qui désireraient des expérimenter, en recevront gratis une boîte sur demande adressée à M. HERTZOG, Pharmacien, 28, rue de Grammont, Paris.

# *QUINOIDINE DURIEZ*

Puissant tonique. Très efficace contre les récidives des fievres intermittentes. Dix centigr, de Quino Idine par Draghe. - 11, de 10; - 4, fr. ff de 20: 1 ft. - Falls, 20. Place des Yonges, et loutes Ph. .

# PILULES DE HOGG

# PEPSINE

La PEPSINE titrée de HOGG est 5 FOIS plus active que la Pepsine amylacée.

o PILULES de pepsine pure acidifiée contenant 15 centigrammes de pepsine titrée.

2º Pilules de pepsine au Far réduit par l'Hydrogène, contenants centigr. de Fer. 3º Pilules de pepsine à l'Iodure de Fer. contenant 5 centigrammes d'Iodure de Fer.

Ces Pilules sont très solubles.
HOGG, 2, r. Castiglione, Paris et Pharmacies

# BAIN DE PENNÈS

Hygiénique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtoul les Bains de mer. Exiger Timbre de l'État. — PHARMACIES, BAINS

# BAS VARICES DALPIAZ

BAS TOUT FAITS ET SUR MESURE



Ces bas à Élasticité latérale, dont la souplesse surpasse tout ce qui a été l'ait jusqu'à ce jour, possédent en même temps une force de compression qui ne laisse rien à désirer et ils procurent un soulagement immédiat.

PRIX DES BAS DALPIAZ COTON BOIL CHAUSERTTE. Fà J 6fr. 10fr. BAS ORD Fà J 10 18 BAS ATRE CHRON Fà J 12 E BAS ATRE CUISSE. Fà U 20 30 MOLLET. Hà Q 8 12 CRAOULLERES O A M 6 10 CRINTURIES BAS ATRE CUISSE O M 6 10 CRINTURIES BUSINESS ABBORNIALES de 16 18 40 450 Les sailles soutra subissens suspensations

REMISE D'USAGE. - S'adresser Phie DALPIAZ, 275, r. St-Honoré, Paris

# PEPTONES DE VIANDE DU DE KOCHS

Seul Biplôme d'honneur, Expesit. univ. d'Anvers 1885
 Expérimentées dans les Hôpitaux de Paris



PRÉPARÉES SPÉCIALEMENT Pour les usages pharmacoutiques par la

HOCIETÉ PRANÇAISE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

11, rue de la Perle
PARIS

Dans toutes les Pharmacies Flacons de 500, 200, 100 et 50 gram Boftes tablettes - Boftes pastilles

Bottes tentertes - Bottes pastines

# URIAGE

(ISÈRE)

Stations de Grenoble et Gières - Salson du 15 Ma au 15 Octobre.

Eaux sulfureuses, saines et purgatives.

Traitement des maladies cutanées, du lymphatisme
de la scrofule, etc.

Bains, Douches, Pulvérisations, Hydrothérapie.

# HEMOGLOBINE

SOLUBLE de V. DESCHIENS

PRINCIPE FERRUGINEUX HATUREL. — RÉPARATEUR DES GLOBULES DU SANG n'occasionnant jemais ni maux d'octomes ni constipution.

Dans his ten de Calamono et Charles estelle sur mayons de l'apestiques ordinates, les préparations d'Estemplables de V. Docchéena, expérimentées dans les liépitess, ent denné les résultats les plus favorables. DANS TOUTES LES PHARMACTES. — Vente en Gros: II, RUE DE LA PERLE, PARIS

### LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris. — Revue critique: Relations étiologiques de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance du 31 juillet 1888. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, 14 août 1888.

M. V. Babès, professeur à la Faculté de médecine de Bucharest, a communiqué à l'Académie de médecine le résultat des recherches qu'il vient de faire sur la morve, affection assez commune en Roumanie chez les hommes et chez les chevaux. Il résulte de ses observations que le bacille de la morve peut pénétrer dans la peau intacte en suivant les follicules pileux où il se multiplie; il traverse ensuite les couches épithéliales et produit des infiltrations de cellules embryonnaires sous forme de plaques et de papules qui seraient l'origine des ulcérations de la peau.

M. Constantin Paul est revenu sur la question de la filipuncture dans le traitement des anévrysmes. Comme M. Verneuil et M. Dujardin-Beaumetz il condamne ce procédé. Au contraire il présente une femme atteinte d'anévrysme de l'aorte chez laquelle l'électropuncture au moyen d'aiguilles japonaises très fines a donné quelques résultats. M. C. Paul indique le manuel opératoire à employer dans ce cas.

La majeure partie de cette séance a été prise par un long et très remarquable rapport de M. E. Besnier sur la nature et la contagiosité de la pelade. M. Besnier affirme la nature contagieuse de la maladie; cependant il ne demande pas l'exclusion des lycées et des écoles des élèves qui en sont atteints, moyennant certaines précautions énumérées dans les conclusions que nous reproduisons plus loin.

Deux membres correspondants étrangers ont été nommés dans cette séance, M. Vanlair (de Bruxelles) et M. Cantani (de Naples).

A. CH.

### REVUE CRITIQUE

# Relations étiologiques de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux.

Il est peu de questions aussi instructives au point de vue de l'étiologie que l'étude des rapports de la tuberculose humaine et de la tuberculose chez les animaux. Il se fait de l'homme aux espèces animales qui l'entourent et qui servent à son usage un échange plus ou moins direct et constant de principes morbifiques dont le bacille tuberculeux est le représentant le plus commun. La transmission réciproque de cet organisme des uns aux autres constitue un mode étiologique qui perpétue indéfiniment l'infection. M. Thomas Walley (1) a récemment attiré l'attention sur ces rapports pathologiques dont l'intérêt est d'autant plus grand qu'ils se rattachent à la prophylaxie de la maladie. Nous avons emprunté à son rapport la substance des remarques qui vont suivre.

On sait que l'espèce bovine est particulièrement apte à contracter la tuberculose. En dehors d'une prédisposition ou d'une réceptivité particulière, on ne connaît guère la raison de ce fait. Le mouton, au contraire, qui paraissait devoir plus facilement être atteint par les germes virulents parce qu'il tond le sol de plus près que le bœuf, est de tous les animaux à l'état domestique celui que la tuberculose atteint le moins. Chez le cheval, la tuberculose est relativement rare, on observe cependant des affections ganglionnaires dans lesquelles on retrouve le bacille de Koch. Le cochon paraît peu prédisposé à la tuberculose. Quant au chien et au chat, ils offrent une véritable immunité contre l'infection spontanée, tandis que l'infection expérimentale réussit généralement.

Chez les oiseaux de basse-cour, les lésions tuberculeuses sont difficiles à reconnaître car elles diffèrent totalement des lésions de même nature chez les autres animaux. Les granivores, les poules surtout, sont atteints par la tuberculose; les oies et les canards au contraire en sont le plus souvent exempts. D'autres oiseaux carnivores peuvent à l'occasion devenir tuberculeux lorsqu'ils dévorent les cadavres d'autres animaux.

Parmi les animaux semi-domestiques, le lapin est celui qui fournit le plus fort contingent à la maladie. Thomas Walley pense que les matières fécales de ces animaux en contaminant les pâturages contribuent beaucoup à la dissémination de la tuberculose chez les autres animaux. Enfin on sait que les singes sont particulièrement

<sup>(1)</sup> Thomas Walley. M. R. C. V. S. Animal tuberculoses in relation to consumption in man. Edimbourg med. Journal, mai et juin 1888.

prédisposés, et c'est chez eux que la tuberculose présente les plus grandes analogies dans ses lésions avec celle de l'homme.

Quant aux animaux sauvages, ils ne paraissent guère contracter l'affection, autant qu'on le sache, que lorsqu'ils sont réduits en captivité. Bland Sutton l'a observé chez le python qui est l'animal probablement le plus réfractaire. La tuberculose est donc à bon droit regardée comme une maladie panzootique.

La propagation de la tuberculose a lieu par différentes voies: par transmission héréditaire, par injection de liquides ou de solides contaminés, par voie d'inhalation, par inoculation accidentelle ou voulue, enfin par voie d'injection intra-veineuse.

On peut avoir de fréquentes occasions d'observer la transmission héréditaire chez les animaux. Franck Ashley a vu la méningite tuberculeuse et la phthisie pulmonaire survenir chez de jeunes veaux peu de temps après leur naissance. Th. Walley cite le fait d'une persome qui acheta les œufs d'une basse-cour qu'il savait infectée; peu après l'éclosion, les poussins manifestèrent les symptômes de la maladie et les poules avec lesquelles ils vivaient furent très rapidement infectées. La seule objection qu'on ait pu opposer à la transmission héréditaire est la période silencieuse qui sépare la naissance de l'individu de l'apparition de la maladie; mais elle ne devient plus un obstacle, si l'on considère cette période de latence comme une sorte d'incubation très longue pendant laquelle les bacilles ou leurs spores sont emprisonnés, par exemple, dans les ganglions lymphatiques et y restent silencieux quant à leur reproduction, jusqu'au moment où me circonstance favorable produit leur généralisation dans tout l'organisme (Th. Walley).

La tuberculose est propagée non seulement par l'ingestion de ses produits mais aussi par celle des sécrétions des animaux atteints; c'est là un fait bien prouvé par ce qu'on observe entre les diverses espèces d'animaux. Il faut un degré de chaleur relativement considérable pour assurer l'innocuité du lait par exemple; d'un autre côté, l'infection peut être causée chez l'homme par l'ingestion de viandes insuffisamment cuites, comme surtout celle de la volaille. Les animaux ingèrent trop souvent dans les étables et dans les pâturages les produits d'expectoration desséchés d'autres animaux malades. Les eaux d'écoulement ou les eaux souillées de différentes manières servent pour les animaux de véhicule aux bacilles.

La propagation par inhalation, encore contestée, est admise par Th. Walley, qui l'explique par le transport de particules desséchées des produits d'expectoration ou par des produits contaminés qui flottent dans l'atmosphère. Au dernier congrès de Wiesbaden, Cornet a montré que les poussières des chambres habitées par des phthisiques

qui crachaient sur le plancher peuvent communiquer l'infection. — La transmission par inoculation est une notion dont on doit la démonstration surtout à Villemin; tous les produits tuberculeux à tous les degrés de leur évolution, les liquides organiques, le lait, l'urine, la salive et le sang peuvent, étant injectés, transmettre la tubercuculose. Toussaint a même pu l'inoculer en se servant du liquide vaccinal de veaux tuberculeux.

Toutes ces causes multiples de transmission font que la tuberculose est une maladie qui sévit cruellement sur les animaux domestiques au point de causer un préjudice énorme à la société. Th. Walley assure qu'il se passe à peine un jour sans qu'il constate plusieurs cas de phthisie chez les bestiaux. Le préjudice n'est pas seulement considérable au point de vue économique pour l'éleveur ou l'agriculteur, il l'est directement pour le consommateur qui s'expose à l'infection.

Depuis quelques années, plusieurs congrès de vétérinaires en Angleterre ont posé la question de savoir si la viande des animaux qui ont été atteints de tuberculose ne devrait pas être condamnée comme étant d'un emploi dangereux, et y ont répondu par l'affirmative. On a essayé de nier ou de combattre la doctrine de l'identité de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux; la même affection évolue en effet d'une façon différente, et il ne subsiste de la comparaison des faits que des analogies plus ou moins étroites. Mais ces différences qui tiennent au terrain et à l'organisme sur lequel se développe le bacille ne prouvent pas l'absence de l'identité de la tuberculose développée dans les deux cas.

Les relations étiologiques sont en définitive la meilleure preuve de la nature unique de l'affection. La transmission par le lait fournit à ce sujet l'argument le plus positif. Cox rappelle que plusieurs membres d'une même famille furent supposés avoir contracté la phthisie en buvant du lait tiré de la même vache; un autre individu, soumis à un régime lacté à peu près exclusif, devint tuberculeux : une enquête démontra que dans la ferme où on prenaît le lait il y avait deux vaches tuberculeuses sur trois. Dans un troisième cas on attribua la tuberculose qui se développa chez un fermier à l'inoculation sur la main de pustules du pis d'une vache infectée.

Hopkins cite de même l'exemple de deux sœurs qui furent atteintes de phthisie tandis que leurs frères restèrent indemnes. Les premières buvaient le lait de vaches reconnues tuberculeuses, tandis que les seconds avaient préféré le whisky au lait.

Le lait paraît donc être un des moyens ordinaires de transmission de la tuberculose de l'animal à l'homme. M. Th. Walley croît cependant que ce danger, qui est réel, a êté souvent exagéré.

Il a d'abord exprimé cette opinion que le lait ne peut servir d'intermédiaire que dans le cas où le pis de la vache est affecté de lésions. La muqueuse des conduits galactophores peut être le siège de lésions tuberculeuses sans qu'on puisse constator les signes d'une mammite et notamment l'induration du pis. L'examen microscopique est nécessaire dans ce cas pour faire le diagnostic. D'un autre côté, le professeur Bang, de Copenhague, est aujourd'hui arrivé à cette conclusion que le lait des vaches tuberculeuses, ainsi que celui de la femme atteinte de tuberculose, ne contient les germes de l'affection que par exception lorsque la glande mammaire est saine. Au contraire, le lait qui provient d'un pis malade est extrêmement dangereux, car l'on trouve les bacilles spécifiques non seulement dans le lait mais dans la crème et le beurre qui en proviennent. Ce lait infecté ne perd pas ses propriétés nocives par l'ingestion à 65 C. et parinjection dans le péritoine après avoir été porté à la température de 80° C-

On voit donc qu'il y a, du côté des animaux que l'homme élève à son service et qui peuvent être atteints de tuberculose, une source importante d'infection qu'il appartient aux mesures d'hygiène publique de combattre.

L. Junon.

## ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 31 juillet 1888. — Préndence de M. HÉRARD.

La commerce partie de M. Paul sur le cancer du larynx, envoyée pour le prix Saint-Paul; 2º une note manuscrite sur la stérilisation par l'acide carbonique de quelques solutions médicamenteuses altérables, par M. L. Jacquemaire, pharmacien à Villefranche (Rhône).

Note for LA Morve algue et sur LA pénétration du Bacille de la Morve dans la peau intacte. — M. V. Babès a eu souvent l'occasion d'observer des cas de morve, affection très commune en Roumanie chez les chevaux et chez les hommes. Les faits qu'il a pu recueillir montrent que le bacille de la morve peut entrer dans les folicules pileux, qu'il s'y multiplie en produisant d'abord une dilatation du follicule; ensuite, il traverse les couches épithéliales et on le trouve d'abord seulement autour du follicule, surtout dans des fentes lymphatiques, sans que le tissu environnant montre une irritation très prononcée.

En outre de ses lésions cutanées on trouve par place de petites

plaques, des papules proéminentes qui sont le noyau d'ulcérations. Il s'agit d'une infiltration de cellules embryonnaires, surtout polynucléaires, tandis que les cellules mono-nucléaires et endothéliales sont hyperplastiques.

Les altérations des glandes et surtout des follicules pileux sont beaucoup plus prononcées que celles de l'épithélium superficiel. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que les follicules pileux sont toujours agrandis au milieu de l'infiltration embryonnaire, tandis que le tissu embryonnaire ne contient pas de bacille.

Elections. — L'Académie procède à l'élection de deux correspondants étrangers ( $1^{r_0}$  division). La commission présentait les candidats dans l'ordre suivant : en première ligne M. Vanlair de Liège) ; en deuxième ligne M. Cantani (de Naples) ; en troisième ligne ex- $\approx quo$  MM. Rommelaere et Warlomont (de Bruxelles).

Pour la première place, sur 43 votants, majorité 22, M. Vanlair est élu par 31 voix contre 6 à M. Warlomont, 4 à M. Cantani et 2 à M. Rommelaere.

Pour la deuxième place, sur 43 votants, majorité 22, M. Cantani est élu par 23 voix contre 15 données à M. Warlomont et 5 à M. Rommelaere.

Sur l'anagyrine. — M. Schutzenberger présente, au nom de MM. Hardy et N. Gallois, un travail manuscrit sur l'anagyris fœtida, plante de la famille des légumineuses, et réclame pour eux la priorité de la découverte de l'anagyrine dont ces auteurs indiquent le mode d'extraction et les caractères chimiques. Ces auteurs ont commencé une série d'expériences sur les modifications amenées par l'anagyrine dans le fonctionnement cardiaque des grenouilles, mais ces expériences ont besoin d'être reprises et répétées.

TRAITEMENT DES ANÉVRYSMES PAR LA FILIPUNCTURE. — M. Constantin Paul condamne, comme MM. Verneuil et Dujardin-Besumetz, la filipuncture et l'électropuncture dans le traitement des anévrysmes. Le traitement par l'électropuncture fait d'ailleurs courir des dangers : d'abord on coagule l'albumine, le caillot n'est pas fibrineux, il reste mou; ou bien on entoure l'aiguille d'un vernis isolant pour éviter l'ulcération et alors on n'obtient pas de caillot adhérent aux parois. L'acupuncture provoque une inflammation modérée de la poche et un épaississement.

Pour éviter cet inconvénient, M. Paul préconise l'emploi d'aiguilles très fines, japonaises, il les laisse très peu de temps dans la poche; il enfonce de trois à six aiguilles à 1 centimètre de distance l'une de l'autre et les laisse pendant un quart d'heure; il se produit une induration de la membrane d'enveloppe, et si l'on vient ultérienrement à pratiquer une nouvelle opération on trouve une résistance plus grande à l'introduction des aiguilles, et celle-ci finit par devenir tout à fait impossible à la quatrième ou cinquième opération. On évite ainsi la rupture de l'anévrysme à l'extérieur.

M. C. Paul présente à l'appui de sa communication une malade atteinte d'anévrysme de l'aorte et soignée par le procédé qu'il vient de résumer.

M. Dujardin-Beaumetz se demande s'il est utile de traiter les anévrysmes de l'aorte par un procédé quelconque. Tous les procédés signalés ne servent qu'à tenter d'empêcher l'ouverture de l'anévrysme à l'extérieur, mais ils n'ont aucune influence pour empêcher l'ouverture des anévrysmes à l'intérieur, ce qui n'est pas moins grave.

DE LA CONTAGION DE LA PELADE. — M. E. Besnier, au nom de la commission chargée d'étudier la question de la pelade, présente un rapport très complet qu'il fait suivre des conclusions suivantes :

Menures de prophylamie générale. — l' Dans tous les établissements publics, asiles, écoles municipales, pensions, lycées, écoles supérieures, corps de troupe, administrations, et généralement dans toutes les agglomérations, aucun sujet atteint de pelade ne peut réclamer son admission ou sa conservation comme un droit. Cette admission ou cette conservation restent subordonnées aux résultats de l'enquête ouverte par les médecins particuliers à chacun de ces groupes.

Pour les cas où l'intéressé n'accepterait pas la décision de ces médecins, ou si ceux-ci déclinaient la responsabilité à encourir, la question serait portée devant une commission compétente nommée par l'autorité supérieure.

2º Les mesures de prophylaxie générale doivent être dirigées de manière à protéger les sujets sains contre les contacts médiats ou immédiats avec les régions atteintes de pelade. Les contacts immédiats seront évités en maintenant la tête des peladiques couverte ou, au moins, en oblitérant exactement la surface malade; les bonnets, les perruques partielles ou totales, les emplâtres agglutinatifs, les enduits de collodion ou de traumaticine, etc., pe uvent être utilisés selon ces diverses circonstances.

Sans parler du mode de traitement à employer, qui doit être laissé à la direction absolument indépendante du médecin traitant, il est nécessaire de dire que l'exécution de ce traitement a une importance de premier ordre dans la prophylaxie générale de la pelade. Le sujet peladique, régulièrement traité et soumis à des mesures de propreté convenables, représente le minimum possible de danger pour les sujets sains avec lesquels il peut être en rapport. Concourent au

même but tous les moyens de nettoyage et de propreté qui doivent être strictement appliqués aux peladiques.

Pendant toute la durée de la maladie, ils auront les cheveux tenus courts sur toute la tête; la barbe sera rasée ou coupée rase aux ciseaux; chaque matin, les parties malades seront exactement lavées à l'eau chaude et au savon, sans préjudice des moyens thérapeutiques que le médecin traitant jugera utile d'appliquer et dont il conserve la plus libre disposition. Ces mesures ont pour seul but d'éliminer régulièrement de la surface de la tête tout élément qui y serait déposé et qui pourrait être un agent de transmission, elles sont absolument de rigueur. Il sera prudent de les continuer longtemps après la guérison confirmée, non seulement pour assurer celle-ci, mais encore pour prémunir les sujets sains contre la contamination directe ou indirecte, au cas très fréquent de guérison imparfaite, ou de récidive.

On s'attachera avec autant de soin à mettre les sujets sains à l'abri du contact, particulièrement sur la tête, avec les objets ayant été en rapport avec les parties malades. On interdira et on préviendra par des mesures appropriées, soit dans les familles, soit dans les divers établissements, l'échange des coiffures, la communauté des objets de literie, particulièrement des creillers, traversins, lits de camp, appuis de tête divers et l'on devra au moins les recouvrir, si l'on est obligé de s'en servir, de linge appartenant aux sujets sains. Tous les objets ayant été en contact avec la tête des peladiques seront désinfectés, sinon détruits. Cette mesure est nécessaire, même pour le peladique qui peut être réinfecté par ses propres coiffures.

Les objets de toilette du sujet malade doivent lui être réservés exclusivement; il ne serait pas inutile d'aviser les coiffeurs que cette mesure est de rigueur pour tout client sur la tête duquel existe une plaque de pelade, maladie qu'ils connaissent très bien. Dans les agglomérations où la tondeuse est en usage, celle-ci sera momentanément abandonnée aussitôt qu'on aura constaté l'existence d'un peladique dans le groupe auquel elle sert; en tout temps, il serait bien de la désinfecter par immersion et mise en action dans l'huile ou dans la glycérine portées à l'ébullition; les ciseaux ordinaires, imbibés d'alcool, pourront être aisément et rapidement flambés.

Mesures de prophylassis spéciale. — 3º Chaque sujet atteint de pelade fera l'objet d'une enquête médicale qui aura surtout pour but de rechercher, par une analyse attentive du cas particulier, les conditions dans lesquelles la maladie s'est développée, ses origines probables ou certaines, et de déterminer la période à laquelle est arrivée l'affection. Son ancienneté, son état stationnaire, le bon état du ouir chevelu en dehors de la portion dénudée, sa réparation manifeste-

ment en voie d'exécution sont au nombre des conditions qui permettront l'admission ou la conservation sous certaines réserves qui seront formulées; les circonstances opposées, le début récent, l'augment manifeste, la multiplicité des plaques alopéciques et le peu d'adhérence des cheveux d'alentour motiveront, au contraire, la non-admission, le renvoi ou l'isolement temporaires. Dans l'application, dont le détail va être indiqué, ces règles pourront être modifiées selon les différentes conditions et les cas particuliers.

4° Pour les asiles et les écoles de la première enfance, la non-admission, l'exclusion ou l'isolement effectif seront la règle, parce que la rigueur de ces mesures n'a pas pour les enfants de cet âge la même gravité que pour ceux qui sont plus avancés, et parce qu'il est impossible de compter en rien sur leur congours.

5° Dans les écoles primaires, il sera possible d'admettre les peladiques, à la condition qu'ils demeurent séparés pendant les classes, isolés pendant les récréations, soumis à un traitement approprié et aux mesures de propreté ci-dessus indiquées; enfin, qu'ils auront la tête couverte toutes les fois que l'étendue et le nombre des plaques alepéciées ne permettront pas d'en faire l'orclusion effective.

6° Pour tous les externats, les peladeux peuvent être admis aux classes et aux cours à des conditions analogues; la réordation et l'étude en commun sont soumises à une surveillance particulière sous la direction du médecin de l'établissement. Les élèves auront la têta converte par une perruque si les plaques peladiques sont nombreuses et étandues, ou un bonnet dans les cas moins intenses.

7º Pour les internats, écoles supérioures, etc., la surveillance pouvant être exercée encore plus utilement que dans les conditions de l'article précédent par le médecia attaché, et l'âge des sujets pouvant permettre de compter sur leur concours, an ne prononcera la non-admission ou l'exclusion temperaire que rarement et pour des cas particulièrement intenses.

Presque toujours les jeunes peladiques pourront être conservés, à la condition que leurs parents acceptent les mesures auxquelles îls devront être soumis, la surveillance et les soins du médecin de l'établissement; qu'il soit pris, aux récréations ou aux dortoirs, des mesures de précaution appropriées et qu'ils auront la tête couverte d'une perruque ou d'un bonnet.

Si ces mesures, dont le degré sera réglé par l'intensité de la maladie, ne sont pas applicables duns un établissement particulier, on aura toujours la ressource de conserver les peladiques comme externes.

8° Dans les agglomérations militaires, l'exécution des règlements en vigueur permet de donner satisfaction à toutes les exigences de service et de préserver les sujets sains, ainsi que cela se pratique dans l'armée de mer et dans l'armée de terre.

9° Dans tous les cas où les sujets peladiques conservés par tolérance seront devenus le point de départ manifeste de cas nouveaux, cette tolérance cessera aussitôt la constatation d'un foyer, laquelle entraîne de plein droit l'élimination immédiate de tous les malades.

M. Ollivier remercie la commission et son rapporteur d'avoir adouci les mesures réellement draconniennes prises contre les élèves des lycées et des écoles primaires. Il ne veut pas discuter aujour-d'hui la question de doctrine.

Les conclusions du rapport de M. Besnier sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité.

La séance est levée à 5 heures.

### BIBLIOGRAPHIE

QUELLE EST LA MEILLEURE MÉTHODE OPÉRATOIRE APPLICABLE AUX RÉTRÉCISSEMENTS DE L'URÉTHRE, par J.-A. Fort. (Lecrosnier et Babé, édit. Paris, 1888.)

Réduisant à trois méthodes les procédés dirigés contre les rétrécissements de l'urêthre, M. Fort les étudie successivement.

L'uréthrotomie interne qui est généralement adoptée est faite le plus souvent avec l'uréthrotome de Maisonneuve. Son innocuité acceptée assez universellement serait pour M. Fort très discutable. Elle serait de plus douloureuse et inutile, effrayant le malade qui redoute toujours une opération par instrument tranchant suivie d'écoulement sanguin. Elle nécessite un séjour plus ou moins prolongé au lit, exige une dilatation préalable dans bien des cas, réclame souvent l'anesthésie chloroformique. La sonde à demeure que l'on est contraint de maintenir après l'opération, la récidive qu'on n'évite presque jamais malgré des cathétérismes répétés pendant de longs jours, sont autant d'inconvénients sérieux. Enfin les accidents si variés et si graves, même la mort 5 fois sur 100 au moins, forment d'après M. Fort un tableau assez lugubre de l'uréthrotomie interne et de ses accidents pour qu'on doive accepter de remplacer cette opération grave par une opération tout à fait inoffensive.

La dilatation brusque ou insensible, rapide ou lente, continue ou intermittente, ne met pas à l'abri d'une récidive aussi fatale qu'après l'uréthrotomie interne. C'est un traitement long, ennuyeux, fatigant et chez certains malades dangereux. On doit en dire autant de cette dilatation brutale avec déchirure qu'on appelle divulsion.

Mais l'électrolyse, et l'électrolyse faite avec l'électrolyseur présenté à l'Académie par M. Fort! Elle n'est pas douloureuse, elle est rapide. Elle ne s'accompagne pas d'écoulement de sang. Elle ne nécessite pas le séjour au lit. Elle ne réclame pas une sonde à demeure. In y a jamais d'accidents consécutifs. La récidive est rare et, ajoute l'auteur, l'avenir se prononcera sur cette question de récidive, presque fatale après l'uréthrotomie et la dilatation.

La conviction avec laquelle l'auteur affirme ses idées, le manque d'expériences comparatives ne permettent pas de porter un jugement au sujet de la brochure que nous présentons aujourd'hui.

H. FEVRE.

### NÉCROLOGIE

Le D' Lacoste (de Pau), reçu en 1862, mort le 11 juillet. Le D' Lacoste avait été récemment élu maire de la ville, mais le mauvais état de sa santé l'avait empêché d'accepter.

### MOUVELLES

LE BANQUET DE LA TUBERCULOSE. — Lundi soir, au banquet qui a réuni les membres du congrès à l'Hôtel Continental, M. Monod, le très distingué directeur de l'Assistance publique au ministère de l'intérieur, a prononcé un discours qui a eu beaucoup de succès. En voici quelques passages:

## Messieurs,

M. le président du conseil, empêché d'assister à vos séances, m'a chargé de vous exprimer ses regrets et de vous dire avec quelle satisfaction le gouvernement de la République a vu le succès de ce congrès, le grand concours de savants qui, de tous les points du monde, ont répondu à votre appel, et aussi avec quel intérêt le gouvernement suit la marche de vos travaux. Déjà plusieurs de vos recherches ont abouti. En apportant des notions de plus en plus précises sur le mode de transmission de la phthisie, vous avez avancé le moment où nous pourrons appliquer les mesures de prophylaxie administrative...

Dites-nous donc ce que nous devons faire: notre bonne volonté, notre concours énergique ne vous feront pas défaut. Aux Chambres, aux assemblées départementales ou communales, le gouvernement fera les propositions qu'auront indiquées les résultats scientifiques... Nous ne pensons pas qu'il suffise d'administrer pour savoir ce qu'on n'a pas appris, et que les bonnes intentions puissent tenir lieu de science; nous ne pensons pas non plus que les sentiments les plus généreux suffisent pour faire utilement de l'assistance médicale... Faut-il pour les phthisiques

des hôpitaux spéciaux? Où les construire? Comment les agencer? Comment les administrer?

Il est désirable que cette question hospitalière, à peine abordée par le congrès cette année, soit mise à l'ordre du jour du congrès de l'an prochain... En résumé, vous êtes la science, nous sommes l'action administrative; nous subordonnons l'action administrative à la science. Nous sommes des spectateurs attentifs, prêts à devenir des soldats et à nous mettre en mouvement dès que vous nous donnerez l'impulsion. Et alors, tous ensemble, chacun dans sa sphère, unis dans un même dévouement aux intérêts de l'humanité, nous travaillerons à combattre la phthisie et à conserver le plus possible de ce patrimoine humain, dont la richesse est la condition et la garantie de toute prospérité.

Ecole de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira, le 15 février 1889, à la Faculté de médecine de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie, de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale à l'Ecole de médecine de Limoges.

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES, — Par arrêté du ministre de l'instruction publique, il est institué une commission pour l'étude des améliorations à introduire dans le régime des établissements d'enseignement secondaire.

Font partie de cette commission : MM. les docteurs Blatin, Bouchard, Brouardel, Dujardin-Beaumetz, Lagneau, Perrin, Proust, Rochard.

— Dans sa séance du 20 juillet, le Conseil municipal de Paris a approuvé l'établissement, suivant un système de construction démontable; de deux services provisoires d'isolement, pour vingt-quatre scarlatineux, à l'hôpital Trousseau et à l'hôpital des Enfants-Malades.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Lugnossum et Bané, libraires-éditeurs, 23, place de l'Acole-de-médecinei:

La circonvolution de Broca, étude de morphologie cérébrale, par le docteur Henvé, i vol. in-8° avec 10 figures intercalées dans le texte et 4 planches en chromolithographie, 6 fr.

Atlas d'anatomie chirurgicale, contenant les principales régions du corps humain, vingt-deux planches de grandeur naturelle avec l'explication très détaillée de ces planches, par le docteur J.-A. Forr: 1 vol. in-4° cartonné, planches noires, 25 fr.; planches coloriées, 35 fr.

VIN DE BAYARD pepto-phosphaté, le plus puissant reconstituent.

Le Propriétaire-Gérant : De E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy successer 56, rue Madame et rue Corneille, 3.

BUREAUX

Di s'abonne chez LECROSNIER of BARE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

Place & Prole-de-Médecine

with the senting level of Cartiers 21.

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

A. RICHET MICHEL PETER DAMASCHINO eur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Mé l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE Médecin des hôpitaux.

er agrégé à la Faculté. Ancien interne des hépitaux de Paris, agisa des hépitaux. Médecia consultant aux Esux de Plombières.

ECCÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

magu remie an double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu. water and the contract of the

Biplime

d'BONNEER.

Madaille 4'0E

of d'ARGENT

## SDANS LES HOPITAUX DEPARIS

tie den Seieneen par Berthelot) EUL obtenu à l'état de his Sel Ferrugineux,

Tout Pur et Noupermet de

veur de fer, essentielnent assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement for-

ragineux, les résultats les plus pts et les plus constants, sans is occasionner ni maux d'estomae, niconstipation. Deplidass the pharmeter franco s'adr.: Phete ROBIN à Bourges.

ALIMENTAIRE

VINAHUME CREOSOTES 1.20 per e & l'Exposit. Univ. Pa Ph. de la MADELEINE, S. r. Chauveau-Lagarde, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

## MALADIES DE LA GORGE

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

AU SEL DE BERTHOLLET Exiger la Signature de DETHAN, Pharmacien à Paris rue Baudin, N° 28, et pr. Pharmacies. — La Botte : 2' 50.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent allments

plies Vosges, ettoutes Phil

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies. Strop prescrit à la dosc de 1 à 6 cuillerées salon l'âge dans les 24 houres.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tim Phim.

BROMURE DE POTASSIUM (exempt le calorure et d'iodure), expérimenté des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques se plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-ation bromurée en France, en Angle-Money Matrie, & Pont-St-Esprit (Gard).

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS

- A. GAZAGNE, Phie de le cl. el suco TET DANS TOUTES LES PHARMACIES



# CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LB FLACON 3 FRANCS, 105, RUB DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, les médecins procureront à leurs makades un produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mai tolérées

## PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Amémorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

----

AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

Pharmacien à Paris, 40, Rue

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hópitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont e toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traitées e par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce e qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac.

(Gazette des Hopitaux.)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas.

Dépot a la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

LECROSNIER et BABÉ de l'École-de-Médecine

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

seur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

afesseur agrégé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris. Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

remor ce qui concorne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 13, rue de Castellane.



jamais occasionner ni maux d'esto-, mi constipation, Depôt dans t'es piarmetes .

franco s'adr.: Ph" ROBIN à Bourges.

VIN & HUELE CRÉOSOTÉS (0.26 per ceil.) ense à l'Exposit. Univ. Par Ph. de la MADELEINE, 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

## MALADIES DE LA GORGE

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

AU SEL DE BERTHOLLET Exiger la Signature de DETHAN, Pharmacien à Paris, rue Baudin, Nº 23, et pr. Pharmacies. — La Botte: 2'50.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent aliments

ALIMENTAIRE

ELIXIR sont; la viande, les écorces d'oranges l'est d'une excellente con-et d'un goût tres agréable. D.pl.des Vosges, ettoutes Ph

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes ffets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..

Maladies nerveuses, Insomnies. Strop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 houres.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et ties Phies.

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté BROMURE DE POTASSIUM (exempt de calorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS

- A. GAZAGNE, Phie de 1te ch el succi

Henry MURE, a Pont-St-Esprit (Gard).

TET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# EVRALGIES

## Pilules du Dr Moussette

Les Pilules Moussette, à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles.

« L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin. p
« l'intermédiaire des neris vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Nevralgies du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales douloi \* reuses et inflammatoires. »

« L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciale à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracranienne, alo même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments, » (Sociélé de Biologie, séance du 28 février 188 Dose: Prendre de 3 à 6 pilules dans les 24 heures.

Exiger les Véritables Pilules Moussette de chez CLIN et C', Paris.

urgatives, laxatives, dépuratives MM. les Médecins qui désireraient des expérimenter, en recevront gratis une boite sur demande adressée à M. HERTZOG, Pharmacien, 28, rue de Grammont, Paris





Le purgatifet le dépuratif le plus utile et le plus commode. Très imité et contrefait. Demander des BOITES BLEUES imprimée en 4 GOULEURS. 1 fr. 50 in 1/2 bofte (50 grains) 3 fr. la bote (105 grains) NOTICE DANS CHAQUE BOITE Dépôt : Phio LEROY, rue Dauneu, &

ET TOUTES LES PH

Le plus efficace des TONIQUES et des

Le RÉPARATEUR par EXCELL des Organes de la digestion et de la res Le TENSEUR des cordes vocales Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés éch

le ROI des ANTI-ANEMIC

Son gout délicat l'a fait adopter comme Vin il rend ainsi, sous une forme agreable, la for Pharmacie MARIANI, 41, 54 Haussmann, et tout

# \*\*\*\*

Tonique, Analeptique, Reconstitu Composé des substances indispensables à la form et à la nutrition des systèmes musculaire et ou

Nous laissons au Médeoin le soin d'appr tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuss i ciation de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAS Pharmacie J. VIAL, 14, rue Bourbon, L

Proparé par J. THOMA Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Italie, Partout où l'iode est applicable à la station de la peau, on emploie avec de grands tages le coton iodé. C'est l'agent le plus inverable à l'absorption de l'iode par la pe tages le cotos sodé. Uest l'agent le plès fibrerable à l'absorption de l'iode par la pe tévulsi? intégique, dont en peut graduer les aflets à volonié, il remplace avec avent papier moutarde, l'haile de croton figliam, les emplatres émétisés, le thapsia et si mêmé les vésicatoires. On a obtene le succès les plus éclatants dans les hépitaux de le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épa ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires ont été guéris sans lésion de la peau en un sourt espace de temps. — l'ris du fiss Frances 3 fr. 50. — Se trouve dans toutes tes pharmacies.

Dépêt général: N smecie G. DEMAZIERE, 71, Avenue de Villiers, Parle Schantillone franco aux Médesine.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SORMAIRE

Pathelogie: Sur la nature des variétés atypiques du « lapus valgaris », par M. H. Leloir. .-- Revue de la presse étrangère. .-- Congrès pour l'étude de le tebevenione, ciances des 26 et 27 juillet 1888. .-- Ethiographie. .-- Variétés : Un abus, .-- Resvuilles, .-- Endetin hibliographique.

### PATHOLOGIE

Sur la nature des variétés atypiques du « lupus vulgaris » (1),

Par M. H. LELOTE.

Professeur à la Faculté de médecine de Lille.

A côté de la forme classique du lupus vulgaire, j'ai constaté depuis plusieurs années que celui-ci pouvait se présenter, dans certains est, sous des aspects un pen particuliers, atypiques, et au point de rue objectif clinique et au point de vue anatomo-pathologique. J'ai donc cherché si ces variétés atypiques, non décrites encore, devient, somme la forme classique, être considérées comme des tuberculoses atténuées du tégument.

Dans une première variété, les tubercules lupeux se présentent sons un aspect un peu vitreux, demi-opaque. Ils renferment perfois de petits kystes provenant de la dégénérescence colloïde d'une partie des éléments du lupome. Lorsqu'on pratique des coupes dans ces sodules lupeux, on constate qu'ils sont constitués par des blons cellorés en jaune-orange par le picro-carmin, d'apparence vitreuse, et présentant les caractères de la dégénérescence colloïde. Ces blocs ne sont autre chose que les parties centrales des follicules lupeux. Ils tranchent par leur aspect jaune vitreux sur les amas de cellules embryonnaires qui les entourent. Els renferment le plus souvent une cu plusieurs cellules géantes très peu apparentes, dans lesquelles ou au voisinage desquelles on peut parfois, mais après de longues recherches portant sur un grand nombre de coupes histologiques, rencontrer de rares bacilles tuberculeux. Ces nodules lupeux sont presque totalement dépourvus de vaisseaux sanguins.

Les nombreuses inoculations expérimentales que j'ai faites (d'après la technique que j'ai indiquée dans mon travail de 1884) avec des

<sup>(1)</sup> Note présentée par M. le professeur Bouchard à l'Académie des scismes.

parcelles de ces nodules lupeux, mes recherches bactériologiques m'ont démontré que cette variété de lupus n'était autre chose qu'une variété atténuée de la tuberculose tégumentaire. Cette variété est au lupus vulgaire classique ce que la tuberculose colloïde du poumon, décrite par Grancher, est à la tuberculose vulgaire de cet organe. Il s'agit ici d'une variété particulière de lupus, à laquelle on pourrait donner le nom de lupus vulgaire, variété colloïde.

Dans une deuxième variété, le lapus se présente sous forme de tubercules transparents, mollasses, d'apparence un peu gélatiniforme. Ces tubercules sont en général parcourus par des vaisseaux sanguins ténus, faciles à voir et faciles à isoler, qui constituent à leur surface de fines arborisations vasculaires. Il existe parfois à la surface de ces tubercules lupeux de petits points transparents qui ne sont autre chose que de petits kystes renfermant une substance muqueuse, comme l'a montré l'examen histologique. Ces tubercules lupeux s'ulcèrent très difficilement et très rarement.

Dans cette variété, l'infiltrat lupeux est plutôt diffus. Les cellules embryonnaires qui le constituent sont disséminées irrégulièrement et d'une façon relativement peu dense dans le derme. Le tissu conjonctif dermique a perdu son apparence fasciculée et présente plutôt l'aspect d'une substance demi-molle, un peu grenue, d'apparence gélatiniforme. Les fibres élastiques ont presque totalement disparu. Ce n'est qu'avec peine que l'on retrouve en certains endroits des vestiges du tissu conjonctif dermique.

En ces points, l'on peut observer souvent une dégénérescence muqueuse des cellules plates du tissu conjonctif. Sur les coupes colorées au picro-carmin, les cellules embryonnaires qui constituent l'infiltrat lupeux diffus tranchent par leur coloration rouge sur le tissu dermique altéré et coloré en jaune. Quelques unes de ces cellules embryonnaires ont elles-mêmes subi la dégénérescence muqueuse. Elles ont de la tendance à se grouper autour des vaisseaux sanguins dilatés qui abondent dans ce tissu lupeux. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles forment de gros amas, de gros nodules constituant le follicule lupeux caractéristique.

Dans ces très rares follicules lupeux, il est encore plus exceptionnel de rencontrer des cellules géantes. Il faut un grand nombre de coupes pour en trouver une ou deux. La recherche des bacilles est des plus difficiles. Le plus souvent, on n'en trouve pas. Il m'a fallu plusieurs fois pratiquer jusqu'à soixante coupes en série avant d'en trouver un ou deux. Ces bacilles se trouvent toujours dans les cellules géantes ou dans leur voisinage.

Contrairement à la variété précédente, ces tubercules lupeux sont parcourus par de nombreux vaisseaux sanguins, souvent dilatés. Il

existe parfois aussi des hémorrhagies interstitielles qui se mélangent dans certains cas à la matière muqueuse des pseudo-kystes. Ceux-ci ne sont pas tapissés par un épithélium. Des lambeaux fibrineux sont quelquefois accolés à leurs parois.

Les inoculations expérimentales que j'ai faites avec des parcelles de ces nodules lupeux, mes recherches histologiques m'ont démontré que cette forme atypique de lupus vulgaire n'était autre chose qu'une variété atténuée de la tuberculose tégumentaire.

C'est une variété mucoide ou mieux myxomateuse du lupus vulgaire. Dans une troisième variété, le lupus se présente sous une forme particulière que j'ai décrite, en collaboration avec E. Vidal, sous le nom de lupus scléreux. (Leloir et Vidal, Comptes rendus de la Société de biologie, novembre 1882.)

Depuis le travail que j'ai publié en 1882, en collaboration avec E. Vidal, sur cette variété de lupus, j'ai entrepris une série de recherches pour savoir si cette variété de lupus était d'essence tuberculense.

Jai pu ainsi, en inoculant un grand nombre d'animaux, reproduire des tuberculoses expérimentales inoculables en série. La date d'apparition de ces tuberbuloses expérimentales est encore plus tardive chez les animaux inoculés avec le lupus scléreux que chez ceux qui sont inoculés avec le lupus vulgaire classique. D'autre part, de nombreux examens histologiques m'ont permis de m'assurer de l'existence de bacilles tuberculeux (très rares, il est vrai, et encore plus rares que dans le lupus vulgaire classique) dans les cellules géantes situées au milieu des follicules lupeux non encore sclérosés, ou au voisinage de celles-ci. Dans deux cas, il m'a été donner de trouver un bacille tuberculeux au milieu d'un follicule lupeux presque totament sclérosé.

Le lupus scléreux est donc aussi une variété atténuée de la tuberculose du tégument.

Il est bien, et an point de vue spécifique et an point de vue anatomique, au lupus vulgaire ce que la tuberculose fibreuse du poumon est à la tuberculose fibreuse de cet organe.

Donc les trois variétés atypiques précédentes du lupus vulgaire : variété colloide, variété mucoïde ou mywomateuse, variété scléreuse, ne sont autre chose, de même que le lupus vulgaire classique, que des formes atténuées de la tuberculose du tégument. Je dis atténuées, parce que ces formes ne renferment de bacilles qu'en très petit nombre; parce que l'infection de l'animal en expérience se fait beaucoup plus lentement que si l'on employait du tubercule vrai; parce que parfois, à moins d'inoculer de très grosses parcelles de lupus, l'inoculation peut être négative.

Il importait de connaître l'existence et la valeur nosologique des variétés précédentes, car ces variétés atypiques peuvent induire en erreur l'anatomo-pathologiste et le clinicien.

## REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

SUR L'AGARICINE. — A. Radcliffe, Alex. B. Pope (Therepestic Gazette, juin 1888). — Radcliffe a prescrit les pilules suivantes chez une personne qui, à la suite d'une affection bacillaire, avait été atteinte de phthisie bacillaire et qui avait des sueurs nocturnes très intenses :

Pour 35 pilules; une le soir en se couchant.

Les sueurs nocturnes cessèrent pendant l'usage de ces pilules et un ou deux jours après leur interruption. L'auteur n'observa pas d'autre effet que cette action antidiaphorétique.

Alex. Pope regarde ce médicament comme très utile; dans un cas cependant où les doses normales furent dépassées, il y eut des troubles gastro-intestinanx et nerveux surtout du côté du cerveau et des organes des sens. Mais dans la plupart des cas l'agaricine a réussi là où échouaient l'atropine et la helladone. Ces derniers médicaments avaient dus être suspendus à cause de la sécherasse de la bouche et de l'excitation nerveuse. Dans la nuit l'auteur a donné la préférence à une solution d'agaricine dans l'acide sulfurique aromatisé, mêlée à du sirop ou à un élexir. L'agaricine arrête non seulement les sueurs nocturnes des phthisiques, mais toutes les sueurs en général.

L. J.

## COMBRÉS POUR L'ÉTUDE DE LA TUBERGULOSE

Séance du 26 juillet. — Président M. CHAUVBAU.

Question à l'ordre du jour :

Des dangers auxquels expose l'usage de la viande et du lait des animaux tuberculeux. Moyen de les prévenir.

M. Arloing propose de voter les conclusions suivantes: l'inscription de la tuberculose sur la liste des maladies désignées dans la loi du 21 juillet 1881; 2° prohibition absolue de la viande des animaux tuberculeux jusqu'à ce qu'on ait trouvé le meyen de la rendre inoffensive. Dans une discussion intéressante auxquels prennent part MM. Beillet (de Bordeaux), Butel (de Meaux), Veyssière (de Rouen), Spillmann (de Nancy), Rossignel (de Melun), Guirsud (de Montauben), Moulé (de Paris), Villain (de Paris), Thierry (de Laroche-Auxerre) et Auveggio (de Versailles), le Congrès reconnaît les dangers que peut faire souzir la consommation de la viande provenant des animaux tuberculeux. Mais ces dangers pour les uns avaient été exagérés, pour d'autres, au contraire, devaient faire ordonner la saisie totale des animaux soupçunnés de la tuberculose.

La saisle des organes, poumens, foie, rate, ganglions ne suffirait pas pour préserver la population; enfin la ouisson, surjout dans les parties centrales des morceaux de boucherie que l'on consomme signants, serait insuffisante pour détruire les bacilles tuberculeux et per suite les dangers d'ineculation.

M. Nocard, par des expériences très concluentes, défend l'opinion contraire et pense qu'il est fort difficile de reproduire la tuberculose tres jus de viande frais sur des animaux atteints de tuberculose généralisée.

Pour terminer la discussion, M. le président met eux veix la proposition de M. Batel qui établit le principe de la saisie.

Il y a lien de poursuivre, par tous les moyens, y compris l'indemnission des intéressés, l'application générale des principes de la saise et de la destruction totale, pour toutes les viandes provenant d'amira aux tuberculeux, quelle que soit la parité des lésions spécifiques trouvées sur ces animaux.

Cette proposition est votée par la grande majorité du congrès. Trois mains, celles de MM. Nocard (Paris), Laurent (Bar-le-Duc), et Corrado Massa (de Gênes) se lèvent à la contre-épreuve.

M. Degroe (de Bruxelles), persuadé qu'il peut y avoir transmission de la tuberculose par le vaccin soutient qu'il serait prudent avant de livrer du vaccin à la consommation, de toujours faire l'autopsis des animanz qui ont fourni le vaccin.

Plusieurs orateurs, et en particulier M. Chauvean, appuient cette mesure.

Communications diverses. — M. Chambrelent (de Rordesux) cite trois faits de méningite tuberculeuse rapide suvernue pendant la grossesse.

M. Salles (de Bordesaux), dans des incoulations tuberculeuses, a constaté la présence d'un micro-organisme autre que le bacille de Kech, se reproduisant toujours avec des caractères analogues et produisant toujours les mêmes essets.

M. Lamelengue (de Paris). Les aboès hépatiques et périhépatiques de nature tuberculeuse auraient pendant lengtemps été mal



## CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON & FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, les médecins procureront à leurs mainder un produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mai tolérées

## PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDICINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacien à Paris, 40, Rue Bonaparte.

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMARQUAT, DOLBEAU, FRÉMT, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont « toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traitées « par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce « qu'elle est plus absorbable et surtout partaitement supportée par l'estomac,

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas.

Dépot à la Pharmacie, 84, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

BUREAUX

On s'abonne chez LECROSNIER et BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

Place de l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. BICHET MICHEL PETER

DAMASCHINO

ofsseur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. utre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE Médecin des hôpitaux.

deser sgrégé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris. Cimrgisa des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

terre ce qui concorne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 13, rue de Castellane.

Diplôme

d'HONNEUR,

Médaille d'OR

et d'ARGENT

MISDANS LES HOPITAUX DE PARIS

Mal'Andémie des Sciences par Berthelot) SEUL obtenu à l'état de ble Sel Ferrugineux,

qu'à l'état Pur et Neuce qui permet de er mus forme de :

Sans aucune saveur de fer,essentiellement assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement fer-

ragineux, les résultats les plus prempts et les plus constants, sans jamais occasionner ni maux d'estomae, niconstipation. Depit dans the pharmeter. Echin franco s'adr.: Pharm ROBIN à Bourges.

VINAHUELE CRÉOSOTÉS(0.20 per mill.) ense & l'Exposit. Univ. Pa Ph.dela MADELEIRE, S.r. Chauveau-Lagarde, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

MALADIES DE LA GORGE

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

AU SEL DE BERTHOLLET Exiger la Signature de DETHAN, Pharmacien à Paris, rue Baudin, N° 23, et pr. Pharmacies. — La Boîte : 2' 50.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent

aliments

ALIMENTAIRE ELIXIR sont; la viande,

d les écorces d'oranges Rest d'une excellent e con-et d'un gout très agréable. pl.desVosges, ettoutes Ph

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité...

Maladies nerveuses, Insomnies. Strop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et ties Phies.

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté BROMURE DE POTASSIUM (exempt de calorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable deguérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépaation bromurée en France, en Angle-Henry MURE, à Pont-St-Esprit (Gard).

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS

A. GAZAGNE, Phie de la chet succi TET DANS TOUTES LES PHARMACIES

échéance le premier. C'est ainsi seulement que dans ces temps de progrès rapides et de découvertes incessantes on peut arriver à terminer un ouvrage assez vite pour que les premiers volumes soient encore au courant lorsque paraissent les derniers.

Ce deuxième fascicule, comme le premier, donne des descriptions courtes, résumées et complètes. Sans surcharger de noms propres et de bibliographie encombrante les articles didactiques qu'il présente au lecteur, l'auteur va droit au but qu'il s'est proposé : instruire les élèves, et dans ce cas tout homme désireux de s'instruire devient un élève, être utile aux malades en enseignant seulement les méthodes et les procédés opératoires qui sont acceptés par la majorité des auteurs et dont l'expérience a montré l'efficacité. Cette question du traitement est une de celles que l'auteur étudie avec le plus de soin, et nous ne saurions trop recommander les chapitres ayant trait aux méthodes opératoires à employer contre le cancer de la langue, au traitement des tumeurs du cou, du goitre en particulier, enfin à la trachéotomie dont une longue et intéressante étude termine le premier volume.

Dans ces diverses chapitres, non seulement est exposée de façon magistrale la médecine opératoire, mais encore la thérapeutique chirurgicale, l'auteur indiquant les modifications à apporter suivant les lésions devant lesquelles on se trouve, les procédés qui doivent être préférablement à d'autres employés suivant les circonstances qui se présentent, puis, et c'est là un des points qui montrent l'esprit pratique, l'esprit clinique qui a dicté ce livre, il faut voir avec quel soin l'auteur prémunit l'opérateur contre tous les accidents opératoires qui peuvent se présenter, comment il pourra les éviter, comment il pourra y remédier.

Le plan qu'a suivi Kœnig dans plusieurs de ses chapitres nous a semblé dès l'abord assez difficile à expliquer. C'est ainsi que pour les tumeurs du cou il étudie d'abord chacune d'elles, puis fait un chapitre d'ensemble de diagnostic, et enfin termine par une étude thérapeutique sur toutes ces tumeurs, de sorte que l'on voit placer dans le paragraphe traitement, les procédés les plus dissemblables, depuis l'opération dirigée contre les kystes génitaux par exemple, jusqu'aux injections interstitielles de liqueur de Fowler dans les ganglions tuberculeux. Néanmoins, en lisant avec attention, il est possible de s'y reconnaître et chacun des procédés opératoires prend plus de relief étant ainsi exposé à part, en dehors en quelque sorte de la nature de la tumeur contre laquelle il est dirigé.

Les maladies du voile du palais et de la voûte palatine, les maladies des maxillaires supérieurs et inférieurs, du pharynx et de l'œsophage forment l'objet d'une étude étendue et importante.

## LA FRANCE MÉDICALE

## SQUEATRE

Pathelegie: Sur la nature des variétés atypiques du « lupus velgaris », par M. H. Leleir. » Revue de la presse étrangère. « Congrès pour l'étude de le tubersuitone, séances des 26 et 27 juillet 1888. « Bibliographie. » Variétée : Un abus. « Mouvelles. » Bulletin hibliographique.

### PATHOLOGIE

Sur la nature des variétés atypiques du « lupus vulgaris » (1),

Par M. H. LELOTE,

Professour à la Faculté de médecine de Lille.

A côté de la forme classique du lupus vulgaire, j'ai constaté depuis plusieurs années que celui-ci pouvait se présenter, deux certains est, sous des aspects un peu particuliers, atypiques, et au point de vue anatomo-pathologique. J'ai donc cherché si ces variétés atypiques, non décrites encore, devaient, comme la forme classique, être considérées comme des taberculoses atténuées du tégument.

Dans une première variété, les tubercules lupeux se présentent sous un aspect un peu vitreux, demi-opaque. Ils renferment parfois de petits kystes provenant de la dégénérescence colloïde d'une partie des éléments du lupome. Lorsqu'on pratique des coupes dans ces nodules lupeux, on constate qu'ils sont constitués par des blons co-lorés en jaune-orange par le picro-carmin, d'apparence vitreuse, et présentant les caractères de la dégénérescence colloïde. Ces blocs ne sont autre chose que les parties centrales des folliques lupeux. Ils tranchent par leur aspect jaune vitreux sur les amas de cellules embryonnaires qui les entourent. Els renferment le plus souvent une ou plusieurs cellules géantes très peu apparentes, dans lesquelles ou au voisinage desquelles on peut parfois, mais après de longues recherches portant sur un grand nombre de coupes histologiques, rencontrer de rares bacilles tuberculeux. Ces nodules lupeux sont presque totalement dépourvus de vaisseaux sanguins.

Les nombreuses inoculations expérimentales que j'ai faites (d'après la technique que j'ai indiquée dans mon travail de 1884) avec des

<sup>(1)</sup> Mote présentée par M. le professeur Bouchard à l'Académie des sciennes.

droits, et il doit se dire que les plaisirs de notre capitale ne sont pas sans danger, puisque les médecins spéciaux s'affichent jusque dans les urinoirs.

Mais ce ne sont la que les moindres inconvénients de ces exhibitions thérapeutiques. Si encore les médecins qui ne craignent pas de se faire une réclame nauséabonde, même au milieu des vapeurs ammoniacales, étaient des hommes sérieux, mus par le désir d'être utiles à leurs semblables, et de déraciner dans la population parisienne les maladies vénériennes qui l'éprouvent, on pourrait leur permettre à la rigueur cette triste publicité.

Mais, hélas! il n'en est rien. — La plupart de ces médecins d'urinoir, pour ne pas dire tous, sont des ratés de la médecine, qui exploitent tout bonnement la crédulité publique en empruntant des titres qui ne leur appartiennent pas.

Ils sont toujours anciens internes des hôpitaux quand ils ne sont pas six fois diplômés par les Facultés de France, ou même professeurs (1). D'où vient que les médecins sérieux ne revendiquent pas leurs droits et ne peuvent pas poursuivre tous ces chevaliers d'industrie pour usurpation de titre. Il faut, à Paris, beaucoup de mérite et de labeur pour conquérir le titre d'interne, et il est hien triste de voir ce titre distingué traîné dans la boue, pour ne pas dire autre chose. — Ces professeurs rastaquouères, en s'attribuant des fonctions qu'ils n'ont pas eues, portent un préjudice incontestable aux honorables membres du corps de l'internat des hôpitaux.

Si les médecins ne veulent pas se charger de cette opération malpropre, il nous semble que la préfecture de police devrait faire cette besogne. Il n'est pas besoin d'une longue enquête pour établir que l'affichage dans les urinoirs est immoral et ne sert qu'à exploiter la crédulité publique. La brigade des agents des mœurs n'a pas besoin d'entrer en mouvement. Qu'on fasse seulement surveiller les cabinets médicaux qui recrutent leur clientèle par ces procédés que tout le monde réprouve.

L'homme qui ne rougit pas de devoir sa notoriété à ces affiches ne peut être un honnête médecin.

Nous nous sommes laissé conter par un de nos amis qu'un de ces chevaliers d'industrie, nous devrions dire d'urinoir, était, il y a quelques mois, sous les verrous. Il était condamné à la prison pour vente illégale de médicaments.

Mais il paraît que le métier a du bon. Car lorsqu'il se présenta au

<sup>(1)</sup> Il en est un qui se fait appeler F... d'A... et qui à tous ces titres joint celui de licencié en droit. En quoi diable l'étude des lois peut-elle servir à ce personnage pour guérir la vérole?

greffe de la prison, il était vêtu avec la dernière élégance : pince-nez à chaînette d'or, etc., et il était accompagné par une dame aux cheveux jaunes, couverte de brillants.

Cette dame, fort fidèle, du reste, peut-être une des rares clientes satisfaites de ses soins, venait visiter notre prisonnier très exactement.

Elle arrivait en équipage somptueux. Les initiales du médecin sur les harnais, le cocher en culotte de peau; attelage absolument correct, comme en ont les demi-mondaines.

N'est-il pas honteux de voir d'aussi tristes personnages vivre dans un lieu pareil? Ils spéculent sur la terreur qu'inspirent les maladies vénériennes, ils répugnent à tout le monde, mais ils finissent, à force d'audace et de malpropreté, par attirer les cerveaux faibles qui croient ainsi trouver la guérison.

En somme, ce sont des escrocs, ils extorquent l'argent dans l'espoir d'une guérison souvent chimérique.

Le brave médecin de quartier qui donne ses soins pour deux ou trois francs par visite, ou même gratuitement, qui monte des étages toute la journée, n'a pas d'équipage; il n'a pas de femme aux cheveux jaunis, et il se dit avec tous les honnêtes gens qu'il faut mettre un terme à ce commerce, ou plutôt à ces escroqueries que la préfecture de police ne devrait pas tolérer. (Courrier médical.)

### HOUVELLES

Concours. — Par arrêtés du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, des concours s'ouvriront :

1º Le 21 février 1889, à la Faculté de médecine de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen;

2° Le 25 février 1889, à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à la même Ecole.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture desdits

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BORDEAUX. — M. Danton est chargé, de peindre pour la salle des actes de la Faculté de médecine, un grand tablesu représentant l'inauguration du monument par le président de la République.

A cet effet, il fait des études d'après nature pour les portraits des personnages officiels qui ont assisté à la fête.

Le ministre des beaux-arts a fait don à la Faculté de médecine de la Consultation, une des dernières œuvres du jeune peintre.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BEYROUTH. - M. le Dr Hache vient d'être

nommé, par le gouvernement français, professeur de pathologie et de clinique externe à la Faculté de médecine de Beyrouth.

ECOLE DENTAIRE. — L'Ecole et l'hôpital dentaires de Paris viennent d'être transférés 4, rue Turgot et 57, rue Rochechouart (Hôtel dentaire). Cliniques et consultations gratuites tous les matins à 8 heures.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 22 au 26 juillet 1838. — Fièvre typholde, 17. — Variole, 4. — Rougeole, 22. — Scaristine, 4. — Coqualuche, 4. — Diphtérie, Croup, 22. — Phthisia pulmonaire, 171. — Autres tuberculeses, 20. — Tumeurs cancéreuses et autres, 45.

Méningite, 40. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 44. — Paralysie, 4. — Ramollissement cérébral, 0. — Maladies organiques du cœur, 36.

Bronchite algus et chronique, 28. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 34. Gastro-emiérite : Sein, biberon et autres, 73.

Fièvre et péritonite puerpérales, 6. — Autres affections puerpérales, 3.

Débilité congénitale, 28. — Sénilité, 9. — Suicides et autres morts violentes, 25. — Autres causes de mort, 142. — Causes inconnues, 10.

Nombre absolu de la semaine : 884. --- Résultat de la semaine précedente : 859.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIOUE

LECROSNIER et BABÉ, libraires-éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-médecine.

Manuel d'hygiène militaire, suivi d'un précis des premièrs secours à donner en attendant l'arrivée du médecin, par le docteur C. Viry, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe. 2° édition revue et augmentée avec 68 figures interesiées dans le texte. 1 vol. 1a-18, 4 fr. 50.

Traité de pathologie chirurgicale spéciale, par le professeur F. Konig, traduit de l'allemand d'après la 4° édition par J. R. Comte, chirurgien de l'hôpital de Genève, ouvrage précédé d'une introduction par le docteur Terrillon, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, etc. Tome premier, 2° fasc., 1 vol. in-8° avec 34 figures intercalées dans le texte, 7 fr. — Prix du tome premier complet, 1 vol. in-8° avec 113 figures intercalées dans le texte, 14 fr.

Leçons de clinique chirurgicale, par le professeur A. DUBREUIL. T. II, fasc. 3, in-8°, 1 fr. 50.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant: D. E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Dave successev 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# VÉRITABLE SOLUTION D'ANTIPYRINE du D'CLIN

« L'Antipyrine peut être considérée scientifiquement comme le « médicament le plus puissant contre la douleur. »

(Accdimie des Stiences, Bésnes du 16 corri 1881.)

La Solution d'Antipyrane du Dr Clin d'un dosage rigoureusement exact, contient :

1 gr. Antipyrine pure par cuillerés à brushe; 0,25 cent. par cuillerés à caft.

DOSE: de 1 à 3 cuillerées de Solution d'Antipyrine Clim par jour; augmenter progressivement, s'il y a lico, en tenant compte de la susceptibilité du malade.

Exiger la Véritable Solution d'Antipyrine Clim (par l'entremise des Pharmesieus.)

VENTE EN GROS: MAISON CLIN & Cio, & PARIS

# ALIMENT COMPLET ADRIAN

## Ainsi appelé parce qu'il peut à lui seul entretenir la vie

L'aliment complet Adrian renferme à l'état sec et sous un pett volume de la viande rôtie, de pain grillé, du sucre de lait, des légumes cuits à la vapeur et du mait, en un mot tous les éléments néces-aires et indispensables à la nutrition. Il convient particulièrement aux convalescents, aux personnes chêtifs et malades, aux vieillards, aux personnes faibles privées d'appêtit, atteintes d'affections d'estomac ou de toues autres maladies qui empéaent de prendre les aliments en nature. D'un goêt tibs agréable, il peut remplacer les poudres de visable et autres produits similaires.

GROS: 11, ruo de la Perie, PARIS

## ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies merveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, animie, lymphatisme, surtout ches les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BIELARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Bescamps, 36 bu, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.

La PELLETIÈRINE de TANRET, lauréat de l'Institut, est le principe tent sécorce de racine de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. C'est un remé à prendre et qui, bien administré, donne des succès à peu près constants; aussi, la Pelletiér. Tanret est-elle adoptée exclusivement par les Hôpitaux de la Marine et les Hôpitaux de le Elle ne se délivre que par doses avec mode d'emploi détaillé.

Vente en Gros : CH. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à PARIS : Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.



QUASSINE FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE

Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappétence, Vomissements, Irrégularité desfonctions digestives, Constipation, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

# **CUINIUM ROY**

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenan ainsi le **Tannin** et tous les **Alcaloïdes**; il represente son propre poids du meilleur quinquina titran 3 o/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, le vin et A. ROX, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharms

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

# LIQUEUR DE LAPRADE

L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Scule employée par les médecins des Hópitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMARQUAY, DOLBRAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chioroses traitées par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce qu'elle est plus absorbable et suriout parfaitement supportée par l'estomac,

(Gazette des Hopitaux.)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas-DÉPOT A LA PHARMACIE, 34, RUE SAINT-LAZARE, PARIS, ET DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Pour les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

On s'abonne ches

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI LECROSNIER et BABE

UNAN

PRANCE. ..... 15 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

UNION POSTALE ... 18 fr.

PARIS

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

MICHEL PETER

DAMASCHINO

essur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Abrida l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Infessor agrègé à la Faculté. Ancien interne des hépitaux de Paria. Chirugien des hépitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecia des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

uur es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Las surrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

à la GLYCERINE et au QUIN In terre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude.

Remplace à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la prérine pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

## COALTAR SAPONINE

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex.

Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFACONS

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent aliments

era-et BLIXIR sont; la viande, et les écorces d'oranges llest d'une excellente con-net d'un goût tres agréable. 20 pl.des Vosges, ettoutes Phie

ALIMENTAIRE

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité...

Maladies nerveuses, Insomnies. Strop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selor l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et ties Phiss.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE, ENFANTS DÉBILES, ETC.

LE PLUS PUISSANT RECONSTITUANT DOSE: UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

four les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard, 63.

La PELLETIÈRINE de TANRET, laurêat de l'Institut, est le principe tænifuge de l'écorce de racine de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. C'est un remède facilit à prendre et qui, bien administré, donne des succès à peu près constants; aussi, la Pelletiérine de Tanret est-elle adoptée exclusivement par les Hôpitaux de la Marine et les Hôpitaux de Paris.— Elle ne se délivre que par doses avec mode d'emploi détaillé.

Vente en Gros: CH. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à PARIS: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âgs : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires,

cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et aubetantielle.

CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

QUASSINE FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE
Très efficace contre Dyspepsie atonique,
Chlorose, Débilité générale, Inappétence, Vomissements, Irrégularité
des fonctions digestives, Constipation,
Coliques hépatiques et néphrétiques,
Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

**CUINIUM ROY** 

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloïdes: il esprésente son propre polds du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, le vyn. etc. A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma.

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

# L'IQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Scule employée par les médecins des Hôpitous de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMARQUAY, DOLBRAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont « toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chlorosses traitées « par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce « qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac,

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas.

Dirot à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI LECROSNIER et BABE

ONNEMENTS

UNAN

PRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

Place le-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

MICHEL PETER DAMASCHINO hissur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Introde l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

ofesseur agrégé à la Faculté. Ancien interne des hépitiux de Pams. Chirurgien des hépitaux. Médecin consultant aux Esux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

uer es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. La curages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

En verre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude. Remplace à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la refrine pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

## COALTAR SAPONINE

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFACONS.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent allments

era-et ELITIE sont: la viande, et les écorces d'oranges Rest d'une excellente con-net d'un goût tres agréable. D.pl.des Vonges, ettoutes Phi-

ALIMENTAIRE

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moinsélévée.. Il perd sa causticité..

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selas l'âge dans les 24 heures. PARIS, 20, Pl.des Vosges, et t\*\* Phies.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT. PHTISIE, ENFANTS DEBILES, ETC.

E PLUS PUISSANT RECONSTITUANT OSE: UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

Four les annonces s'adresser à M. E. POULAIN, rue Claude-Bernard, 63.

## SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célentins et les autres sources ; la plus co netituante et la plus riche du bassin ; ne subissant angune alteration par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

DE TOUS LES ALCALOIDES, FAITS AU PILULIER ET MATHEMATIQUEMENT DOSÉS

DANS TOUTES LES PHARMACIES Exiger le cachet de la Société française.

## ULES DE HOG

La PEPSINE titrée de HOGG est 5 FOIS plus active que la Pepsine amylacée.

1º PILULES de papsine pure acidifiés contenant 45 centigrammes de pepsine titrée.

2º Pilules de pepsine au Fer réduit par l'Eydrogène, contenant 5 centigr. de Fer.

3º Pilules de papsine à l'iodure de Fer-contenant 5 centigrammes d'iodure de Fer. Ces Pilules sont très solubles

HOGG, 2, r. Castiglione, Paris et Pharm

de 0 par Dragée. - Fl. de 100:

Mode 20: 1 fr. - PARIS, 20, Place des Vosges, et loutes Pi

Pour Inhalations

Une Dose per Ampoule

ANĞINESdePOITRINE Syncopes, Mat de Mer, Migraine, Hystere-Epflepsie LA

TRAITEMENT de l'ASTHME Par la Méthode todurée. Guirison complète. BOITE, 4 FR., PHARMACIE SOISSY, S, Place Vendous, Paris,

CONSTIPATION GORGE, LARYNX, BOUCHE HABITUELLE contraces Affections 113 le meilleur Cooung St Hone curatif est le PARIS

# TONI NUTRITIE TO QUINQUINA

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phis Lebeaum, 53, Rue Réaumur. Entrepôt Général: 5, Bue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

Formé de l'extrait aqueux et du quimium, contenant ainai le Tannin et tous les Alcaloïdes; l'éspré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, le vin etc. A. BOY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma. .es

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Travaux eriginaux: De l'ésérine dans les ulcères de la coraée, par le D' Herbert Harian. — Revue de la presse étrangère. — Congrès peur l'étude de la tubérculose, séances des 28, 30 et 31 juillet 1888. — Bibliographie. — Mécrelogie. — Mouvelles. — Bulletin bibliographique.

## De l'ésérine dans les ulcères de la cornée (1).

Par le D' Herbert HARLAN, Chirurgien de l'hôpital de la Pitié, à Baltimore.

Jai eu beaucoup à me louer de l'emploi de l'ésérine dans les alcérations de la cornée; comme très peu de pharmaciens, même dans une grande ville comme Baltimore, ont ce médicament en magasin, je me suis aperçu que les médecins négligeaient un agent de valeur et qu'il n'était pas inutile de rappeler l'attention sur lui.

L'ésérine est un alcaloïde obtenu pour la première fois en 1865 par Vée et Levan qui l'ont extrait de la fève du Calabar (Physostigma venenosum). On peut l'avoir sous la forme de l'alcaloïde luimème, du sulfate ou du salicylate. L'effet physiologique le plus connu est la contraction prononcée de la pupille qui suit l'instillation dans l'œil, même loraque l'ésérine est en solution très étendue. C'est en 1875 que le professeur Laqueur, de Strasbourg, a montré pour la première fois l'action antiglaucomateuse de l'ésérine et son incentes table valeur dans cette grave maladie.

Le fait que l'ésérine diminue la tension intra-oculaire a été démontré par de nombreux observateurs. Dans l'ulcération de la coraée, le symptôme le plus gênant est la photophobie et le danger le plus à craindre est la perforation de la cornée par suite de la pression intra-oculaire. Or, l'ésérine fait contracter la pupille et par suite soppose à la pénétration d'une partie de la lumière; elle diminue la préssion intra-oculaire et par suite le danger de la perforation; elle minimient l'œil dans les meilleures conditions pour favoriser la résertion de la membrane et le malade est pendant ce temps un aussi bon état que possible. L'ésérine est donc, théori-

A. CHEVALLEREAU.

<sup>(</sup>l) Nous résumons d'après le Medical Record de New-York, 23 juin 1888, un article dans lequel il y a peu de nouveau mais qui a le mérite de rappeler l'attention sur une pratique trop souvent négligée.

quement, un excellent agent dans l'ulcération de la cornée, et les cas rapportés ci-dessous montrent que la théorie est en effet conforme à la réalité.

Il y a une variété d'ulcération de la cornée pour laquelle ce médicament convient particulièrement, c'est celle qui est produite par la blessure d'un fragment d'écaille d'huître, forme décrite pour la première fois par le D<sup>r</sup> W. J. Mac Dowell en 1879 sous le nom de kératite par écaille d'huître.

Mon expérience, qui s'étend sur plus de sept années, diffère toutefois en quelques points de celle de Mac Dowell. D'abord il insiste sur
la localisation de la lésion au centre de la cornée, il parle d'une
opacité en forme de perle, causée par l'exsudation interstitielle et
siégeant toujours vers le centre de la cornée. Il la considère comme
due à un élément spécifique et toxique contenu dans la vase et dans la
boue qui recouvre l'écaille d'huître, et qui pénétrant dans l'œil provoque l'opacité, car, dit-il, l'examen le plus minutieux ne peut
faire découvrir aucune trace de traumatisme. Mes observations
montrent que les taches peuvent se manifester en un point quelconque de la cornée; souvent on constate nettement le traumatisme
et plusieurs fois j'ai pu enlever de petits fragments d'écailles.

Dans la plupart des cas, il est vrai, il n'y a aucune solution de continuité sur la surface de la cornée. Pendant les premiers jours on constate purement une tache blanche parfaitement circulaire, accompagnée de photophobie et de cyclite. Quelques cas se terminent favorablement par un traitement simple et sans aucune complication. Mais le plus souvent il n'en est pas ainsi, et au bout de quelques jours l'opacité est très blanche, et ressemble à un large corps étranger. Si on fait quelque tentative pour l'enlever comme un corps étranger, on s'aperçoit qu'il y a une eschare de la couche externe du tissu cornéen, libre sur les bords et adhérente seulement par la face profonde. Au bout d'un ou deux jours, cette eschare tombe, laissant une ulcération à bords nettement tranchés et offrant l'étendue d'une tête de grosse épingle. Jusqu'à ce que j'aie commencé à me servir d'ésérine, je trouvais souvent ces ulcérations très rebelles, provoquant généralement plusieurs semaines de souffrances.

Je prends dans mon registre dix-huit observations. Ces observations ont toutes été recueillies à l'hôpital presbytérien de la Charité pour les yeux, les oreilles et la gorge; un certain nombre des malades n'ont été vus qu'une fois. Ces derniers sont mentionnés uniquement pour montrer que les ulcérations par écaille d'huître peuvent siéger sur un point quelconque de la cornée; ils contribuent aussi pour une petite part à montrer les effets du traitement par l'ésérine; en effet, ceux qui ont l'habitude des cliniques savent que généralementles malades cessent de venir lorsqu'ils ne soufirent plus et lorsqu'ils peuvent reprendre leurs occupations. Il y a certainement des exceptions à cette règle, mais en général lorsque nous perdons de vue un de ces malades après une ou deux visites, c'est parce qu'il ne trouve pas nécessaire de continuer plus longtemps le traitement.

(Nous ne donnerons pas ici, même en les résumant les dixhuit observations de l'auteur et nous passons d'emblée à ses conclusions.)

Pour nous résumer brièvement sur ces dix-huit cas, dix ont été sûrement et positivement améliorés, car il sont restés en observation pendant plusieurs jours. Sept n'ont été vus qu'une fois, et de ce fait même résulte la présomption qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de continuer le traitement plus longtemps.

Dans un cas seulement il me paraît n'y avoir eu aucune amélioration. Le malade est resté en observation pendant dix-sept jours et pendant ce temps divers traitements ont été employés, tous sans grand avantage. A sa dernière visite il était décidé à reprendre l'usage de l'ésérine. Ce n'était pas un cas de kératite par écaille d'huître.

Dans l'emploi de l'ésérine, il faut observer deux précautions : d'abord ne pas employer de solutions trop fortes; chez certains malades un collyre qui dépasse 5 centigrammes pour 30 grammes produit des douleurs assez vives; en second lieu il faut être absolument certain que l'œil que l'on soigne n'est pas atteint d'iritis (1).

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Transment de la Gastralgie. (Jas. Swyer. Deutsche med. Zeitung, 1888, n° 51). — Dans les névralgies simples de l'estomac, comme celles qu'on observe dans l'anémie, les excès corporels ou sexuels, Swyer recommande l'acide arsénieux comme un médicament qui lui a donné des succès.

Il faut naturellement supprimer d'abord la cause présumée. On donne l'acide arsénieux sous forme de pilules contenant 0,003 et 0,1 d'extrait de gentiame, trois fois par jour pendant le repas; le médicament doit être continué sans interruption pendant quelques semaines. Dans un cas de moyenne intensité les douleurs cessèrent peu à peu sans autre traitement.

Dans les cas plus intenses on peut employer les révulsifs à l'épi-

<sup>(1)</sup> Ce dernier conseil surtout est excellent; il doit restreindre dans bien des ces l'emploi de l'ésérine qui, loin d'être utile, pourrait amener de regrettables complications.

A. Cm.

gastre, surtout les applications ammoniacales rubéfiantes. Il est très rare que l'application d'un vésicatoire soit indispensable. Il est bon dans tous les cas de faire suivre au malade un régime réparateur, une alimentation substantielle et abondante.

Dans les cas où par hasard la gastralgie est associée à un faible catarrhe de l'estomac, l'auteur prescrit pendant un certain temps le menu suivant : déjeuner, bain beurré ou biscotte grillée avec un peu de viande blanche, de la volaille ou du rôti avec du pain, des pommes de terre, des légumes verts, un plat féculent et un verre de bière; le soir, à cinq heures : pain beurré et une petite tasse de cacao, de thé ou de lait; repas du soir, jamais passé neuf heures, poisson ou volaille froide avec du pain et un verre de bière.

TRAITEMENT DE L'AMYGDALITE PAR LE SALICYLATE DE SOUDE. (Therapeutic Gazette, 1888, n° 6.) Le salicylate de soude a été employé dans plusieurs cas d'amygdalite aiguë par M. A. Hillaby qui lui reconnaît les avantages suivants: abaissement de la température, résolution plus rapide de l'inflammation de la gorge, abcès de l'amygdale évité. Il commence le traitement par la prescription d'un purgatif, d'une composition de séné; le malade est mis à la diète lactée et presd dans la journée la potion suivante:

| Salicylate de soude        | 0,60 à 1 gr. |
|----------------------------|--------------|
| Teinture d'écorce d'orange | 10 gouttes.  |
| Eau                        | 30 gr.       |

### CONGRÈS POUR L'ÉTUDE DE LA TUBERCULOSE

## Séance du samedi 28 juillet 1888.

LA CIRRHOSE TUBERCULEUSE. — M. Hanot. Il existe des faits où la transformation fibreuse du foie, lui donnant l'aspect du foie ficelé, peut être amenée par la présence dans le foie du bacille tuberculeux. Il semblerait que le bacille joue dans ce cas le rôle d'irritant et directement donne lieu à des inflammations interstitielles en dehors des tubercules, comme pour la syphilis en dehors des gommes.

M. Leloir revient sur les communications qu'il a déjà faites à l'Académie des sciences à propos du LUPUS VULGARIS et distingue trois variétés atypiques, variété colloïde, mucoïde ou myxomateuse, scléreuse qui ne sont autres que des formes atténuées de la tuberculose du tégument.

M. Valude a essayé de produire artificiellement la TUBERCULOSE si fréquente DU SAC LACRYMAL. Jamais l'inoculation n'a réussi au niveau de la muqueuse proprement dite, trois fois seulement se produisit un nodule tuberculeux dans le tissu cellulaire circonvoisin.

Les glandes salivaires sont parfaitement inoculables et les inoculations sont positives dans la grande majorité des cas.

M. Legroux montre dans une longue communication soigneusement étudiée que la micropolyadénopathie est un accident des plus fréquents chez l'enfant et doit faire craindre pour l'avenir.

M. Daremberg vient confirmer l'opinion de M. Legroux.

M. Vargas cite une observation où les symptômes de la tuberculese pulmonaire étaient produits chez une jeune fille de 18 ans par des concrétions ressemblant à de la magnésie et qui furent rendues par expecteration. Dès ce moment la guérison fut définitive.

M. Hallopeau présente le moulage et l'observation d'un malade atteint d'une forme particulière de lupus caractérisée par la présence simultanée de gommes et de nodules lupiques suppurés.

M. Calmette. Le traitement qui m'a paru le mieux réussir contre la tuberculose a été le phosphore associé à l'eau de mer.

Seance du lundi 30 juillet (matin).

3º question. — Voies d'introduction et de propagation du virus teberculeux dans l'économie. Esures prophylactiques.

MM. Techerning (de Copenhague), Torkomian, Verneuil, Chauveau citent des faits personnels de tubercule anatomique apparu après pique du doigt à l'autopsie d'un tuberculeux, mais il semble bien démontré que la généralisation est rare après cette inoculation.

M. Boussakis. L'usage commun de certains ustensiles de cuisine semble, dans certains villages, maintenir la tuberculose à l'état endémique.

M. Ricochon. Certaines familles qui possèdent un tuberculeux ont presque toujours présenté une série de tares qu'il est souvent possible de retrouver.

L'hypominéralisation des tissus serait le principal vice chimique qui, dans les familles des tuberculeux, favoriserait à la fois le développement du bacille de Koch et les états pathologiques qu'on peut retrouver dans leurs familles.

MM. Arloing, Galtier, Bang, Malvoz démontrent, par une série d'expériences, qu'il est très difficile d'admettre le passage possible des bacilles tuberculeux à travers le placenta d'où par suite l'hérédité réelle de la tuberculose.

M. Solles, par contre, rapporte l'observation d'une famille de cobayes avec hérédité.

M. Cagny cite le fait de poules ayant amené la tuberculose d'une dame qui mourut phthisique. Elles s'étaient nourries de crachats provenant du fils de cette dame, tuberculeux avancé.

M. Ferrand pense que, dans certaines familles de tuberculeux,

des tuberculoses cutanées, mais souvent aussi sont causés par l'introduction sous la peau de divers organismes infectieux.

M. Guinard. Les douleurs des moignons chez les amputés bien connues comme dues à la présence de névromes tunicaux peuvent être amenées par des lésions à distance telles que l'adénite iliaque consécutive à l'inoculation tuberculeuse.

M. Vargas. En Espagne on tend de plus en plus à poursuivre chirurgicalement les diverses tuberculoses locales que l'on peut atteindre.

M. Barette lit une étude intéressante comparative entre les diverses méthodes employées contre les abcès tuberouleux, et en particulier entre l'injection d'éther iodoformé et les opérations sanglantes.

Séance du mardi 31 juillet (matin).

4° question. — DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA TUBERCULOSE CHEL'HOMME. — M. Espina y Capo. Dans le diagnostic précoce de la tuberculose les mensurations du thorax jouent un rôle important. Quand l'espace intermamelonnaire ne dépasse pas 17 à 18 centimètres il faut craindre la tuberculose pulmonaire.

M. Arloing. La scrosule et la tuberculose présentent des dissérences au point de vue du résultat de l'inoculation expérimentale. Il y a des adénites cervicales très infectantes et d'autres qui le sont très peu, et cependant les caractères extérieurs de ces lésions ne sont pas différents.

Pour les scrofulides cutanées et les ulcères tuberculeux de la peau même chez les phthisiques, les cobayes inoculés avec les produits qui en provenaient devinrent tuberculeux, les lapins restèrent indemnes; il semble que le bacille tuberculeux soit moins infectieux dans le derme que dans les viscères.

M. Nocard. La scrofule et la tuberculose ne sont pas deux affections différentes. Il s'agit d'un même micro-organisme, atténué dans un cas, virulent dans l'autre.

M. Verneuil. Le diagnostic chirurgical est indispensable au point de vue thérapeutique. Deux procédés doivent être mis en usage pour le vérifier, la recherche du bacille et l'inoculation. Le premier procédé n'est pas toujours possible. Le second est toujours réalisable. Dès le douzième jour, lorsqu'on fait des inoculations sur le cobaye, on peut voir apparaître les lésions caractéristiques, en particulier lorsque l'on fait l'inoculation intra-péritonéale chez les cobayes.

M. Clado donne les procédés de laboratoire pour faire cette inoculation.

M. Landouzy. Certains individus sont de véritables candidats à la tuberculose et leur habitus extérieur peut dans bien des cas les faire reconnaître. Quand à l'opportunité tuberculeuse acquise, un

fait m'a frappé, c'est que tout individu qui a été variolisé devient un candidat à la tuberculose.

- M. Cagny croit que le diagnostic de la tuberculose chez les animaux est plus facile que ne l'ont semblé dire les vétérinaires.
  - M. Grisamanche partage la même opinion.
- M. Nocard combat de toute son autorité et avec des faits à l'appui cette manière de voir.

### Séance du 31 juillet (mardi soir).

Cette séance semble consacrée à la proposition des différents médicaments propres à guérir la tuberculose.

M. Luton propose les sels de cuivre, M. Legroux les pulvérisations d'huile créosotée, MM. Jorrissenne et Chauvin l'iodoforme contre les hémoptysies, MM. Frémy et Darsmberg l'aération et le repos, M. Brémont les bains térébenthinés, M. Raimondi les inhalations d'acide fluorhydrique, M. Sandras les vernis balsamiques, M. Roussel les injections sous-cutanées d'eucalyptol et d'arséniate de strychnine.

M. le président met aux voix les propositions suivantes qui sont adoptées à une grande majorité:

1° Il y a lieu de placer dans les attributions des conseils d'hygiène toutes les questions relatives aux maladies contagieuses des animaux domestiques y compris celles qui ne semblent pas, quant à présent, transmissibles à l'homme. A la vaccine, la morve, la rage, le charbon la tuberculose, pourraient en effet s'ajouter plus tard d'autres maladies infectieuses communes exigeant une protection également commune.

2º Il y a lieu de poursuivre par tous les moyens possibles, y compris l'indemnisation des intéressés, l'application générale du principe de la saisie et de la destruction totale pour toutes les viandes provenant d'animaux tuberculeux, quelle que soit la gravité des lésions spécifiques trouvées sur ces animaux.

3º Il y a lieu de rédiger des instructions simples qu'on répandrait à profusion dans les villes et les campagnes, et dans lesquelles on indiquerait les moyens à employer pour se mettre à l'abri des dangers d'infection tuberculeuse par l'alimentation, particulièrement avec le lait, et pour détruire les germes virulents contenus dans les crachoirs des tuberculeux.

4° Il y a lieu de soumettre à une surveillance spéciale les vacheries destinées à la production industrielle du lait, pour s'assurer que les vaches ne sont pas atteintes de maladies contagieuses susceptibles de se sommuniques à l'homme.

La prochaine réunion du Congrès est fixés à deux ans. La séance est levée et la session est close. P. V.

### BIBLIOGRAPHIE

ETUDE CLINIQUE SUR LE MASSAGE APPLIQUÉ AU TRAITEMENT DES PRACTURES JUXTA-ARTICULAIRES, par le D' Raffin. (J.-B. Baillière édit., Paris, 1888.)

Le massage tend de plus en plus à rentrer dans la pratique chirurgicale. Les empiriques qui le pratiquent voudraient de jour en jour faire croire que seuls ils possèdent les arcanes qui permettent de mener à bien cette délicate opération qui consiste à pétrir, c'est-à-dire « à pressurer, à comprimer, à écraser les tissus sur lesquels on veut agir » (Petit), à effleurer, à frictionner, « à tapoter », etc., les membres, et c'est avec plaisir que nous voyons les chirurgiens obtenir eux-mêmes par le massage la guérison de leurs malades. M. Raffin, dans un travail consciencieux, démontre que le massage appliqué au traitement des fractures juxta et intra-articulaires ne mérite pas l'oubli dans lequel on l'avait laissé et le mépris qu'on lui avait témoigné en le laissant l'apanage des rebouteurs et des sorciers.

Le massage favorise la résorption du sang épanché, et par cela même doit hâter le travail de consolidation. Il facilite la récupération des fonctions du membre, empêche l'organisation des produits plastiques et prévient l'atrophie musculaire. Nous ne saurions trop féliciter M. Raffin d'avoir bien mis en lumière ces différents points, d'autant plus que nous-même avons consacré à leur défense deux revues dans la Gazette des hôpitaux, déc. 1887 et janvier 1888, et un article dans l'Union médicale à peu près vers la même époque.

On avait reproché au massage de gêner la (consolidation des fractures, d'entraîner de la déformation; mais les observations permettent de répondre au premier reproche; quant au second on peut dire qu'il sera toujours possible de recourir à des appareils plus contentifs (bandage plâtré) si la déformation menaçait de se reproduire.

La douleur produite pendant le massage doit être attribuée à l'opérateur et non à la méthode; en agissant avec douceur et modération, elle pourra presque dans tous les cas être appliquée. Seulement une effraction de la peau constitue une contre-indication formelle.

Les conclusions de M. Raffin sont des plus légitimes et son travail aura rendu grand service aux malades en apprenant à leurs médecins le traitement qu'ils doivent leur appliquer.

D. F. VERCHERE.

La circonvolution de Broca. Etude de morphologie cérébrale par G. Hervé. (Leorosnier et Babé, édit. Paris, 1888).

L'école d'anthropologie a conservé pieusement le souvenir de son

créateur, aussi avons-nous été peu surpris de voir le soin, l'attention avec lesquels un des maîtres les plus distingués de cette école a étudié et décrit le titre de gloire de Broca, sa circonvolution. Se bornant exclusivement à l'étude morphologique de cette région si importante du cerveau dont la découverte a éclairé d'un jour si éclatant la physiologie cérébrale, M. Hervé s'est montré anatomiste sagace et anthropologiste savant. Nous ne saurions mieux faire pour résumer son intéressant travail que d'en présenter les conclusions qu'il a luimême tirées de son étude, en les abrégeant, ce dont nous nous consolons en pensant que nos lecteurs liront, nous en sommes persuadé, tout l'ouvrage de M. Hervé avec autant de plaisir et d'intérêt que nous en avons trouvé nous-même.

La circonvolution de Broca se prolonge sur le lobale orbitaire, où elle se termine en formant le pôle frontal situé à l'extrémité postérieure du sillon olfactif.

Le type cérébral des primates est un type à deux étages frontaux et la circonvolution de Broca n'apparaît qu'à partir des anthropoïdes, se formant par dédoublement du second étage frontal primitif. Elle constitue chez les anthropoïdes et l'homme une quatrième frontale, la deuxième frontale comprenant en réalité deux circonvolutions.

Le développement de la circonvolution de Broca chez le fœtus en reproduit le développement dans la série; celle du côté droit est presque toujours plus précoce.

Chez les microcéphales le centre de la mémoire motrice des mots est ou absent (le type), ou rudimentaire comme chez les anthropoïdes (2 type), ou constitué, à la complication près, comme chez l'individu normal (3 type). Presque toujours chez les idiots, les imbéciles, les sourds-muets, souvent dans les races inférieures, le centre en question est plus ou moins atrophié, rudimentaire ou atrophié dans son développement.

Chez les intellectuels, la complexité morphologique du centre de Broca est, d'une façon générale, corrélative à la puissance de la fonction.

Dr F. VERCHERE.

### NÉCROLOGIE

Le D' Pouget (L.-C.), de Brioude, reçu en 1863.

Le Dr Musron (Etienne), de Montbéliard, décédé le 29 juillet à l'âge de 70 ans.

Le D'Voyer, reçu en 1837, ancien médecin de l'Hôtel-Dieu de Chartres, chevalier de la Légion d'honneur.

Le Dr V. Allaire, médecin principal de première classe de l'armée, en retraite, ancien médecin en chef de l'hôpital militaire Saint-Martin, conseiller d'arrondissement en Seine-et-Marne, décédé à l'âge de 66 ans.

### HOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. — Par décret, en date du 28 juillet 1888, M. ie D' Fournier, maire de Tours, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

HOPITAUX DE PARIS. — Concours du prosectorat. — Le jury du concours qui s'est ouvert lundi 6 août 1888, à l'amphithéâtre d'anatomie de Clamart, pour la nomination à une place de prosecteur des hôpitaux de Paris se compose de MM. Tillaux, Horteloup, Reclus, Terrillon, Monod, Lancereaux et Luys.

Concours pour les prix à décerner en 1888 à MM. les élèves internes de quatrième année. — Concours de médecine et Concours de chirurgie et d'accouchements. — L'ouverture de ces concours aura lieu le 3 décembre 1888, à 4 heures, à l'Hôtel-Dieu.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures, du 1° au 15 octobre, inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au secrétariet général avant le 15 octobre, dernier délai.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Jusqu'au 6 octobre 1888, inclusivement, le secrétariat sera ouvert tous les jours aux heures ordinaires, de midi à trois heures, et M. le secrétaire, en raison des vacances scolaires, reçevra le jeudi de deux heures à trois heures.

A l'occasion aussi des vacances scolaires, la bibliothèque de la Faculté sera fermée à partir du dimanche 5 août et jusqu'au 31 de ce mois. A dater du 1er septembre et jusqu'au 6 octobre inclusivement, elle sera ouverte trois fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi, de midi à quatre heures.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

ASSELIN et HOUZEAU, libraires de la Faculté de médecine, place de l'Ecole-de-Médecine.

Maladies du larynx, laryngoscopie et technique thérapeutique locale à l'usage des praticiens et des étudiants, par le Dr J. Gottstein, privat docent à l'Université de Breslau, traduit de l'allemand et annoté par le Dr L. Rougier, médecin de la clinique des maladiés du larynx du Dispensaire général de Lyon, membre de la Société française d'otologie et de laryngologie. 1 vol. in-8° de 370 pages, avec 38 figures dans le texte. Prix: 7 francs.

Le Propriétaire-Gérant : Dr E. BOTTENTOTE.

Paris. — A. PARENT. imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

### RRHAGIE,

chroniques de l'URETERE ou de la VESSIE quelques jours sans fatigue pour l'estomac, ni renvois, des prines, par les PILULES DE EAVA FOURNIES.

Chaque Pilule est marquée Karas Fourasias, L'Etus, 5 fr INJECTION AU KAVA pour assurer la guérisca, Flacon & fr Exiger la Signature :

Dr FOURNIER, 22, Place de la Madeleine, PARIS

Médaille d'OR, Paris 1885

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre miement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLOMBIÈRES EN 8 HEURES

EAU EN BOISSON. - BAINS CONCENTRÉS

Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

A Laur de Plombières sont transportées sans alécration, elles se conservent indéfiniment.

A lains Concentrées sont obtenus par l'évaporation de l'Eau minérale, et ont toutes les propriétés médicales la la Phombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C' de Plombières du Dépot Principal, Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, a Paris.

Physiologique, Histotrophique et Nevrosthénique

Taprès les Travaux histochimiques exposés dans l'Ouvrage LES PHOSPHATES lears fonctions chez les êtres vivants, par La JOLLY 0, gr. in-80 (20 fr.)

## **Fer Hématique Michel**

Poudre soluble renfermant les Phosphates alcalino-ferreux du sang. C'est le seul Ferrugineux physiologique. Contre l'Anémie. Il doit être donné aux mères durant la Grossesse, aux nourrices qui allaitent, aux enfants pendant la Croissance. Une cuillerette accompagne chaque flacon.

Dess. - Enfants, demi cuillerette à chaque repas dissoute dans la boisson. Adultes, une

## Vin de Quinetum phosphaté Jol

Association des principes amers alcaloïdiques des quinas débarrassés du tannin (rouge cinchonique), avec le phospho-glycerate de potasse constituant spécial du système nerveux, Paresse de l'estomac, Gastralgies, Névropathies, ne constipe pas. — Doses. — Un verre à madère avant le repas. Il est préparé au Madère. Ce dernier est recommandé aux Diabétiques.

## Elixir Phosphovinique

Teinture aromatique contenant 0 gr. 10 d'acide phosphovinique par gramme. MEVROSTHÉNIQUE, il est l'agent sédatif et curatif spécial des affections ner-Veuses. Stimulant pour les convalescents et les vieillards. Donne des succès

dans les affections osseuses, Rachitisme, Carie, Nécrose, etc.

Boss. — Enfants, 5 à 20 gouttes progressivement. Adultes, 20 à 40 gouttes deux fois par jour.

Centre indication, dans les dyspepsies acides.

### nospnovinate

Contient 0 st. 10 d'acide phosphovinique et 0 st. 002 d'or par gr.; S'emploie dans es affections graves, Impuissance, Ramollissement, Paralysies, Ataxie, Sclérose, Tabès, etc., il réussit d'autant mieux qu'elles sont plus récentes. Doses. — 40 à 80 gouttes par jour progressivement en deux fois (diminner ou suspendre en cas d'exci-

## Vin Iodo-Phosphaté du Dr

L'Iode en combinaison organique comme dans les plantes agit à dose dix lois moindre qu'à l'état d'iodure et n'incommode jamais. L'addition du Phospho-Alyceratede potasse régularise et rend utile son action stimulante. Lymphatisme, Scrofule, Croissance difficile, États diathésiques.

Doses. - 1 à 3 cuillerées par jour selon l'âge.

DEPOT. - Pharmacie JOLLY, 64, Faub. Poissonnière, PARIS

des tuberculoses cutanées, mais souvent aussi sont causés par l'introduction sous la peau de divers organismes infectieux.

- M. Guinard. Les douleurs des moignons chez les amputés bien connues comme dues à la présence de névromes tunicaux peuvent être amenées par des lésions à distance telles que l'adénite iliaque consécutive à l'inoculation tuberculeuse.
- M. Vargas. En Espagne on tend de plus en plus à poursuivre chirurgicalement les diverses tuberculoses locales que l'on peut atteindre.
- M. Barette lit une étude intéressante comparative entre les diverses méthodes employées contre les abcès tuberouleux, et en particulier entre l'injection d'éther iodoformé et les opérations sanglantes.

  Séance du mardi 31 juillet (matin).
- 4° question. DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA TUBERCULOSE CHEZ L'HOMME. — M. Espina y Capo. Dans le diagnostic précoce de la tuberculose les mensurations du thorax jouent un rôle important. Quand l'espace intermamelonnaire ne dépasse pas 17 à 18 centimètres il faut craindre la tuberculose pulmonaire.
- M. Arloing. La scrosule et la tuberculose présentent des différences au point de vue du résultat de l'inoculation expérimentale. Il y a des adénites cervicales très infectantes et d'autres qui le sont très peu, et cependant les caractères extérieurs de ces lésions ne sont pas différents.

Pour les scrofulides cutanées et les ulcères taberculeux de la peau même chez les phthisiques, les cobayes inoculés avec les produits qui en provenaient devinrent tuberculeux, les lapins restèrent indemnes; il semble que le bacille tuberculeux soit moins infectieux dans le derme que dans les viscères.

- M. Nocard. La scrofule et la tuberculose ne sont pas deux affections différentes. Il s'agit d'un même micro-organisme, atténué dans un cas, virulent dans l'autre.
- M. Verneuil. Le diagnostic chirurgical est indispensable au point de vue thérapeutique. Deux procédés doivent être mis en usage pour le vérifier, la recherche du bacille et l'inoculation. Le premier procédé n'est pas toujours possible. Le second est toujours réalisable. Dès le douzième jour, lorsqu'on fait des inoculations sur le cobaye, on peut voir apparaître les lésions caractéristiques, en particulier lorsque l'on fait l'inoculation intra-péritonéale chez les cobayes.
- M. Clado donne les procédés de laboratoire pour faire cette inoculation.
- M. Landouzy. Certains individus sont de véritables candidate à la tuberculose et leur habitus extérieur peut dans bien des ess les faire reconnaître. Quand à l'opportunité tuberculouse acquiss, un



JEUDI 9 AOUT 1888.

BUREAUX On s'abonne chez KROSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UN AN

Place Ecolo-de-Médecime

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr.

PARIR

COMITÉ DE RÉDACTION:

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

arécdinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. M'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE

eir agrégé à la Facultá, Ancien interne des hôpitaux de Paris, impira des hôpitaux. Médecin consultant aux Ecux de Plombières.

Médecia des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

r ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. rages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque brétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; pe contient aucun drastique. — La Boîte 🕫 2.50.

### 4...... ELES MOPITAUX DEPARIS in des Sciences par Bortholot) DE obtenu à l'état de b Sel Ferrugineux, l'état Pur et Me œ qui permet de maken de : Médalile d'OR i h mm et d'ARGEST E HE MAR

feh franco s'adr.: Ph" BOBIN à Bourges.

UTTES

Sans aucune saveur de fer, essentielat assimilable, il donne chez les personnes rebelles à teut traitement ferrusineux, les résultats les plus pts et les plus constants, cans jamais occasionner ni manz d'estemas, microstipation. Doplt dans the pharmeter

BRONCHITES, TOUX, CATARRHES

CAPSULES CRÉOSOTÉES

VIN & HUILE CRÉOSOTÉS(0.20 per en Soule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph.dola MADELEINE, 5, r. Chanven-Lagardo, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

Rapport savorable de l'Académie de Médecine

Antiseptique, Cicatrisant, Hygiénique Purifie l'air chargé de minsmes. Préserve des maisdes épidémiques et contagieuses. Préseux pour les soins intimes du corps. Ewiger Timbre de l'État. — TOUTES PHARMACIES

ele SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté trec tant de soin par les Médeoins des hospices spéciaux de Paris, a détermine un nombre très considérable de guérisons. Les recuells scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle Honry MURE, & Pont-St-Reprit (Sard).

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque ouillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCE - A. GAZAGNE, Ilm to Indies SET DANS TOUTES LES PHARMACIES

des tuberculoses cutanées, mais souvent aussi sont causés par l'introduction sous la peau de divers organismes infectieux.

M. Guinard. Les douleurs des moignons chez les amputés bien connues comme dues à la présence de névromes tunicaux peuvent être amenées par des lésions à distance telles que l'adénite iliaque consécutive à l'inoculation tuberculeuse.

M. Vargas. En Espagne on tend de plus en plus à poursuivre chirurgicalement les diverses tuberculoses locales que l'on peut atteindre.

M. Barette lit une étude intéressante comparative entre les diverses méthodes employées contre les abcès tuberculeux, et en particulier entre l'injection d'éther iodoformé et les opérations sanglantes.

Séance du mardi 31 juillet (matin).

4° question. — DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA TUBERCULOSE CHELL'HOMME. — M. Espina y Capo. Dans le diagnostic précoce de la tuberculose les mensurations du thorax jouent un rôle important. Quand l'espace intermamelonnaire ne dépasse pas 17 à 18 centimètres il faut craindre la tuberculose pulmonaire.

M. Arloing. La scrofule et la tuberculose présentent des différences au point de vue du résultat de l'inoculation expérimentale. Il y a des adénites cervicales très infectantes et d'autres qui le sont très peu, et cependant les caractères extérieurs de ces lésions ne sont pas différents.

Pour les scrofulides cutanées et les ulcères tuberculeux de la peau même chez les phthisiques, les cobayes inoculés avec les produits qui en provenaient devinrent tuberculeux, les lapins restèrent indemnes; il semble que le bacille tuberculeux soit moins infectieux dans le derme que dans les viscères.

M. Nocard. La scrofule et la tuberculose ne sont pas deux affections différentes. Il s'agit d'un même micro-organisme, atténué dans un cas, virulent dans l'autre.

M. Verneuil. Le diagnostic chirurgical est indispensable au point de vue thérapeutique. Deux procédés doivent être mis en usage pour le vérifier, la recherche du bacille et l'inoculation. Le premier procédé n'est pas toujours possible. Le second est toujours réalisable. Dès le douzième jour, lorsqu'on fait des inoculations sur le cobaye, on peut voir apparaître les lésions caractéristiques, en particulier lorsque l'on fait l'inoculation intra-péritonéale chez les cobayes.

M. Clado donne les procédés de laboratoire pour faire cette incculation.

M. Landouzy. Certains individus sont de véritables cancidate à l' tuberculose et leur habitus extérieur peut dans bien des cas l' faire reconnaître. Quand à l'opportunité tuberculeuse acquise, m

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris. — Physiologie animale : Contribution à l'étude du centre cérébro-sensitif visuel chez le chien, par M. Alexandre N. Vitzon. — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du ? août 1888. — Correspondance. — Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 8 août 1888.

M. Nicaise a communiqué à l'Académie de médecine les résultats des expériences qu'il avait faites pour déterminer la température du spray d'après la distance à laquelle on se trouve du bec du pulvérisateur, et d'après la température initiale du liquide contenu dans l'instrument.

M. Cornil a fait une importante communication d'anatomie pathologique sur les inflammations ulcéreuses et pseudo-membraneuses de l'intestin considérées en général, et sur les voies de pénétration que les ulcérations offrent aux microbes contenus dans l'intestin.

La fin de cette séance est assez pénible à raconter. M. Luys a tenu à répondre au rapport que M. Dujardin-Beaumetz, il y a près d'un an, avait présenté, au nom d'une commission composée de MM. Hérard, Bergeron, Brouardel, Gariel et Dujardin-Beaumetz, sur l'action des médicaments à distance chez les sujets hypnotisés. M. Luys a vivement protesté contre le rapport de la commission, qu'il accuse d'être peu académique et très partial en ce sens qu'il passe complètement sous silence tout ce qui pourrait être favorable à ses doctrines.

M. Luys s'est très vigoureusement défendu, mais les applaudissements avec lesquels l'Académie tout entière a accueilli les réponses de MM. Dujardin-Beaumetz, Brouardel, Féréol et Gariel montrent que, pour elle comme pour le public médical, la question de l'action des médicaments à distance est bien définitivement jugée.

A. CH.

### PHYSIOLOGIE ANIMALE

Contribution à l'étude du centre cérébro-sensitif visuel chez le chien.

Par M. Alexandre N. VITZON (1).

Les recherches expérimentales qui ont eu pour but d'établir le centre cérébro-sensitif de la vue chez les animaux sont forts controversées; en effet, pour Ferrier, Yeo, Luciani, etc., le centre de la perceptions des sensations visuelles comprendrait à la fois le pli courbe (le gyrus angulaire et le lobe occipital, dont la destruction provoquerait la cécité totale et permanente des deux yeux.

Le professeur Hermann Munk, de Berlin, considère le lobe occipital comme la seule région de l'écorce cérébrale affectée à la perception visuelle, le pli courbe ne jouant aucun rôle dans les phénomènes. Si Ferrier, Yeo, Luciani et autres, ajoute Munk, ont pensé différemment, c'est qu'ils ont été induits en erreur par des expériences dans lesquelles les lésions du pli courbe étaient accompagnées de contusion on d'irritations inflammatoires des lobes occipitaux.

Les conclusion de M. H. Munk ont été attaquées en 1881 et 1884 par le professeur Goltz (2), de Strasbourg. En 1886, M. Goltz (3) soutient qu'il est impossible d'admettre l'existence dans l'écorce cérébrale des centres distincts destinés exclusivement à la vue, à l'ouie, etc. A l'appui de son opinion, M. Goltz présente les cerveaux de deux chiens dont les lobes occipitaux avaient été détruits dans une étendue telle que toute la région qui, d'après Munk, sert à la vision, avait entièrement disparu, et cependant ces chiens n'étaient pas aveugles. Sur un autre chien auquel il enlève les lobes frontaux Goltz remarque que la vision est gravement altérée, bien que le lobe occipital gauche fût entier et qu'une partie notable du lobe droit eût été conservée. Ainsi, la localisation du centre cérébro-sensitif de la perception visuelle chez les animaux, et spécialemement chez le chien, est fortement controversée.

J'ai repris ces recherches en 1887 et, en variant les procédés opératoires, j'ai conservé des animaux deux et trois mois; j'ai obtenu les résultats décisifs suivants:

Mes premières recherches ont porté sur des chiens de taille moyenne dont j'enlevais par trépanation et avec le couteau de Pa-

<sup>(1)</sup> Note présentée à l'Académie des sciences par M. de Lacaze-Duthiers.

<sup>(2)</sup> Pfluger's Archiv, t. XXVI, 1881, et t. XXXIX, 1884.

<sup>(3)</sup> Assemblée des naturalistes et médecins allemands réunis en Congrès à Berlin, 1886, seance du 23 septembre.

quelin la substance grise de la zone visuelle de Munk d'un seul côté. Immédiatement après l'opération, lorsque l'animal s'éveillait du sommeil chroroformique, on constate la perte de la vue dans l'œil opposé à la lésion effectuée. L'expérience est assez démonstrative pour représenter une expérience de cours.

Lorsqu'on applique un bandeau sur l'œil sain, l'animal a le regard égaré, il hésite à se déplacer et, lorsqu'il marche, il va se heurter à tous les obstacles. Cet état dure aussi longtemps qu'on maintient un bandeau sur l'œil sain.

Dès qu'on supprime ce bandeau, le chien marche librement, évitant les obstacles.

La conclusion de ces expériences est que, à la suite de l'ablation de la substance grise de la zone visuelle de Munk d'un seul côté, le chien perd la vue dans l'œil opposé à la lésion expérimentale. Je dois toutefois faire remarquer que cette cécité n'est pas absolue après la guérison de l'animal, ainsi que je m'en suis assuré ultérieurement.

Dans une autre série d'expériences, j'ai étudié les effets de l'ablation simultanée des deux lobes occipitaux.

Ceci nous autorise à conclure que, chez le chien, l'intégrité de la vue est en rapport avec l'intégrité des lobes occipitaux; la destruction de cette partie du cerveau amène une cécité immédiate, complète et permanente dans les deux yeux. Nous pouvons donc localiser le centre des perceptions visuelles, chez le chien, dans la moitié postérieure des première, deuxième et troisième circonvolutions parallèles.

Ces résultats sont en parfait accord avec ceux qui ont été obtenus par M. H. Munk, de Berlin; ils infirment les conclusions de Goltz et des autres physiologistes.

Pour les singes, les conclusions de Ferrier et Yeo, relativement à la localisation du sens de la vue, ont également besoin d'être modifiées, ainsi que je m'en suis assuré par des expériences que je ferai prochainement connaître.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

DES HÉMORRHAGIES RÉTINIENNES DANS LA MALARIA. — Le D' Henry Dickson Brunt, de la Nouvelle-Orléans, publie dans The medical Record, de New-York (14 juillet), un travail dans lequel il étudie l'influence sur l'œil du poison paludéen. Il rapporte six observations dont il tire les conclusions suivantes:

le L'hémorrhagie rétinienne est rarement causée par le poison

paludéen. Pendant les années 1882 à 1886, onze mille cent quatrevingt-douze cas de fièvre paludéenne et de toxhémie ont été soignés dans les salles de l'hôpital de la Charité, et pendant ce même temps il n'y a eu que six cas certains d'hémorrhagles rétiniennes d'origine paludique rapportés sur les registres de la clinique ophthalmologique. Cette rareté apparente, toutefois, peut être due à ce fait, que seuls les malades dont la vue est troublée sont examinés ou dirigés sur la clinique ophthalmologique; et le D' Kipp parle de plusieurs malades dont la vue était légèrement troublée par de petites hémorrhagies siégeant à la périphérie de la rétine.

2° Les six malades étaient des hommes adultes d'un âge moyen. Aucun cas de ce genre n'a jamais été signalé sur les registres des salles de femmes ou d'enfants. J'attribue cette immunité uniquement à ce fait que les femmes et les enfants sont rarement atteints d'impaludisme, tandis que les hommes le sont souvent à cause de leur métier (bûcherons, terrassiers, poseurs de rails de chemins de fer, chasseurs et pêcheurs dans les marais); chez eux les formes graves de la malaria peuvent compremettre gravement l'hématopoïèse et les conduire même à la toxhémie et à la cachexie paludéenne.

3° Ces six malades d'hôpital étaient tous, d'ailleurs, de condition très modeste; je n'en ai jamais vu un cas dans ma pratique particulière, moins heureux en cela que le Dr Jones et un autre de nos collègues.

4° Tous mes malades furent victimes de la toxhémie paludique et de la cachexie. Le D' Kipp dit à ce propos : « Tous ces malades avaient une rate volumineuse et ils avaient un aspect très nettement cachectique. » Je regrette de n'avoir jamais eu l'occasion d'examiner les yeux de malades atteints d'hématurie paludéenne.

5° Les hémorrhagies siègent dans la rétine. Les petites hémorrhagies périphériques sont situées dans la couche des fibres nerveuses, comme le montre leur aspect strié ou frangé; elles sont entre l'œil de l'observateur et les vaisseaux rétiniens. Les vastes hémorrhagies constatées occupent les couches plus profondes, comme le montrent leurs bords arrondis, leur couleur sombre et ce fait que parfois ils font ressortir par contraste le reflet de la fovea centralis, tandis que d'autres fois ils la font paraître sombre.

6° Les deux yeux sont affectés dans cinq cas sur les six, c'est d'ailleurs la règle dans les affections oculaires qui dépendent d'une dyscrasie.

Dans un cas où l'œil gauche seul était atteint, il est possible qu'il y ait eu également de petites hémorrhagies dans l'œil droit, hémorrhagies qui auraient disparu avant l'examen. Lorsque les hémorrhagies sont peu abondantes elles peuvent passer inaperçues. Toutefois le

D' Jones a noté dans un certain nombre de ses cas qu'un seul œil était affecté.

7° Les hémorrhagies sont généralement multiples: sur les douze yeux examinés, les hémorrhahies étaient multiples dans huit; il y avait une seule plaque hémorrhagique dans trois yeux; un œil était indemne. Il est à noter que dans les yeux présentant une seule plaque hémorrhagique, celle-oi était large et située au niveau de la macula; il est très probable que dans chacun de ces cas il y ait eu d'autres petites hémorrhagies situées à la périphérie et qui étaient déjà résorbées lorsque le malade s'est soumis à l'observation.

8° L'attaque est brusque, et s'il n'y a aucune complication elle n'est pas douloureuse.

9° On observe souvent un léger degré de rétinite caractérisée par le manque de netteté des bords de la papille, l'aspect brumeux de la rétine dans son voisinage et l'état tortueux des petits vaisseaux sanguins. Ces phénomènes sont probablement secondaires et dus au traumatisme provoqué dans la rétine par l'extravasation sanguine.

10º Aucune autre partie de l'œil n'est nécessairement affectée.

lle La vision est fortement troublée dans les cas où l'hémorrhagie siège au niveau de la macula. Dans un cas où l'hémorrhagie siègeait auprès de la macula, mais sans la recouvrir, l'acuité visuelle n'était en rien diminuée. Les docteurs Kipp et Jones rapportent des cas dans lesquels la vision n'était que légèrement troublée par de multiples hémorrhagies périphériques.

12º Il y a tendance à la guérison comme pour l'infection paludéenne, et si les hémorrhagies sont petites, périphériques, situées dans la couche des fibres nerveuses, la guérison sera probablement prompte et complète; mais lorsque l'extravasation se fait dans les couches profondes, au niveau de la tache jaune, l'amélioration est lente et il est douteux que la guérison puisse jamais être complète. Dans un cas cité par le Dr Jones, il y eut consécutivement atrophie du nerf optique.

Le traitement est celui de la malaria elle-même; quand se montrent les frissons et la flèvre, on donne la quinine, l'arsenic, le fer, la strychnine pour éviter la cachexie. Peut-être l'ergot de seigle rendrait-il des services.

Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner au microscope des yeux atteints d'hémorrhagies de ce genre, mais il y a toute raison de croire à l'identité des lésions dans ces cas et dans les cas d'hémorrhagies causées par l'anémie pernicieuse. Ces hémorrhagies paludéennes sont dues non à un processus morbide spécial, mais simplement à la pauvreté du sang causée par le poison paludéen. Par suite de ces altérations du sang, les parois capillaires sont mal nourries, et les cou-

paludéen. Pendant les années 1882 à 1886, onze mille cent quatrevingt-douze cas de flèvre paludéenne et de toxhémie ont été soignés dans les salles de l'hôpital de la Charité, et pendant ce même temps il n'y a eu que six cas certains d'hémorrhagies rétiniennes d'origine paludique rapportés sur les registres de la clinique ophthalmologique. Cette rareté apparente, toutefois, peut être due à ce fait, que seuls les malades dont la vue est troublée sont examinés ou dirigés sur la clinique ophthalmologique; et le Dr Kipp parle de plusieurs malades dont la vue était légèrement troublée par de petites hémorrhagies siégeant à la périphérie de la rétine.

2° Les six malades étaient des hommes adultes d'un âge moyen. Aucun cas de ce genre n'a jamais été signalé sur les registres des salles de femmes ou d'enfants. J'attribue cette immunité uniquement à ce fait que les femmes et les enfants sont rarement atteints d'impaludisme, tandis que les hommes le sont souvent à cause de leur métier (bûcherons, terrassiers, poseurs de rails de chemins de fer, chasseurs et pêcheurs dans les marais); chez eux les formes graves de la malaria peuvent compremettre gravement l'hématopoïèse et les conduire même à la toxhémie et à la cachexie paludéenne.

3º Ces six malades d'hôpital étaient tous, d'ailleurs, de condition très modeste; je n'en ai jamnis vu un cas dans ma pratique particulière, moins heureux en cela que le Dr Jones et un autre de nos col·lègues.

4° Tous mes malades furent victimes de la toxhémie paludique et de la cachexie. Le D' Kipp dit à ce propos : « Tous ces malades avaient une rate volumineuse et ils avaient un aspect très nettement cachectique. » Je regrette de n'avoir jamais eu l'occasion d'examiner les yeux de malades atteints d'hématurie paludéenne.

5° Les hémorrhagies siègent dans la rétine. Les petites hémorrhagies périphériques sont situées dans la couche des fibres nerveuses, comme le montre leur aspect strié ou frangé; elles sont entre l'ail de l'observateur et les vaisseaux rétiniens. Les vastes hémorrhagies constatées occupent les couches plus profondes, comme le montrent leurs bords arrondis, leur couleur sombre et ce fait que parfois ils font ressortir par contraste le reflet de la fovea centralis, tandis que d'autres fois ils la font paraître sombre.

6. Les deux yeux sont affectés dans cinq cas sur les six, c'est d'alleurs la règle dans les affections oculaires qui dépendent d'unidyscrasie.

Dans un cas où l'œil gauche seul était atteint, il est possible qu'il y ait eu également de petites hémorrhagies dans l'œil droit hémorrhagies qui auraient disparu avant l'examen. Lorsque les hémorrhagies sont peu abondantes elles peuvent pass

D' Jones a noté dans un certain nombre de ses cas qu'un seul œil était affecté.

7° Les hémorrhagies sont généralement multiples: sur les douze yeux examinés, les hémorrhabies étaient multiples dans huit; il y avait une seule plaque hémorrhagique dans trois yeux; un œil était indemne. Il est à noter que dans les yeux présentant une seule plaque hémorrhagique, celle-oi était large et située au niveau de la macula; il est très probable que dans chacun de ces cas il y ait eu d'autres petites hémorrhagies situées à la périphérie et qui étaient déjà résorbées lorsque le malade s'est soumis à l'observation.

8º L'attaque est brusque, et s'il n'y a anonne complication elle n'est pas douloureuse.

9° On observe souvent un léger degré de rétinite caractérisée par le manque de netteté des bords de la papille, l'aspect brumeux de la rétine dans son voisinage et l'état tortueux des petits vaisseaux sanguins. Ces phénomènes sont probablement secondaires et dus au traumatisme provoqué dans la rétine par l'extravasation sanguine.

10º Aucune autre partie de l'œil n'est nécessairement affectée.

11° La vision est fortement troublée dans les cas où l'hémorrhagie siège au niveau de la macula. Dans un cas où l'hémorrhagie siègeait auprès de la macula, mais sans la recouvrir, l'acuité visuelle n'était en rien diminuée. Les docteurs Kipp et Jones rapportent des cas dans lesquels la vision n'était que légèrement troublée par de multiples hémorrhagies périphériques.

12º Il y a tendance à la guérison comme pour l'infection paludéenne, et si les hémorrhagies sont petites, périphériques, situées dans la couche des fibres nerveuses, la guérison sera probablement prompte et complète; mais lorsque l'extravasation se fait dans les couches profondes, au niveau de la tache jaune, l'amélioration est lente et il est douteux que la guérison puisse jamais être complète. Dans un eas cité par le D' Jones, il y eut consécutivement atrophie du nerf optique.

Le traitement est ceiui de la malaria elle-même; quand se montent les friscons et la fièvre, on donne la quinine, l'arsenic, le fer, l'artesfinias pour éviter la cachexie. Peut-être l'ergot de seigle



paludéen. Pendant les années 1882 à 1886, onze mille cent quatrevingt-douze cas de flèvre paludéenne et de toxhémie ont été soignés dans les salles de l'hôpital de la Charité, et pendant ce même temps il n'y a eu que six cas certains d'hémorrhagies rétiniennes d'origine paludique rapportés sur les registres de la clinique ophthalmologique. Cette rarcté apparente, toutefois, peut être due à ce fait, que seuls les malades dont la vue est troublée sont examinés ou dirigés sur la clinique ophthalmologique; et le D' Kipp parle de plusieurs malades dont la vue était légèrement troublée par de petites hémorrhagies siégeant à la périphérie de la rétine.

2° Les six malades étaient des hommes adultes d'un âge moyen. Aucun cas de ce genre n'a jamais été signalé sur les registres des salles de femmes ou d'enfants. J'attribue cette immunité uniquement à ce fait que les semmes et les enfants sont rarement atteints d'impaludisme, tandis que les hommes le sont souvent à cause de leur métier (bûcherons, terrassiers, poseurs de rails de chemins de fer, chasseurs et pêcheurs dans les marais); chez eux les formes graves de la malaria peuvent compremettre gravement l'hématopoièse et les conduire même à la toxhémie et à la cachexie paludéenne.

8° Ces six malades d'hôpital étaient tous, d'ailleurs, de condition très modeste; je n'en ai jamnis vu un cas dans ma pratique particulière, moins heureux en cela que le D' Jones et un autre de nos collègues.

4° Tous mes malades furent victimes de la toxhémie paludique et de la cachexie. Le D' Kipp dit à ce propos : « Tous ces malades avaient une rate volumineuse et ils avaient un aspect très nettement cachectique. » Je regrette de n'avoir jamais eu l'occasion d'examiner les yeux de malades atteints d'hématurie paludéenne.

5° Les hémorrhagies siègent dans la rétine. Les petites hémorrhagies périphériques sont situées dans la couche des fibres nerveuses, comme le montre leur aspect strié ou frangé; elles sont entre l'œil de l'observateur et les vaisseaux rétiniens. Les vastes hémorrhagies constatées occupent les couches plus profondes, comme le montrent leurs bords arrondis, leur couleur sombre et ce fait que parfois ils font ressortir par contraste le reflet de la fovea centralis, tandis que d'autres fois ils la font paraître sombre.

60 Les deux yeux sont affectés dans cinq cas sur les six, c'est d'ailleurs la règle dans les affections oculaires qui dépendent d'une dyscrasie.

Dans un cas où l'œil gauche seul était atteint, il est possible qu'il y ait eu également de petites hémorrhagies dans l'œil droit, hémorrhagies qui auraient disparu avant l'examen. Lorsque les hémorrhagies sont peu abondantes elles peuvent passer inaperçues. Toutefois le

D' Jones a noté dans un certain nombre de ses cas qu'un seul œil était affecté.

7° Les hémorrhagies sont généralement multiples: sur les douze yeux examinés, les hémorrhahies étaient multiples dans huit; il y avait une seule plaque hémorrhagique dans trois yeux; un œil était indemne. Il est à noter que dans les yeux présentant une seule plaque hémorrhagique, celle-ci était large et située au niveau de la macula; il est très probable que dans chacun de ces cas il y ait eu d'autres petites hémorrhagies situées à la périphérie et qui étaient déjà résorbées lorsque le malade s'est soumis à l'observation.

8º L'attaque est brusque, et s'il n'y a aucune complication elle n'est pas douloureuse.

9° On observe souvent un léger degré de rétinite caractérisée par le manque de netteté des bords de la papille, l'aspect brumeux de la rétine dans son voisinage et l'état tortueux des petits vaisseaux sanguins. Ces phénomènes sont probablement secondaires et dus au traumatisme provoqué dans la rétine par l'extravasation sanguine.

10º Augune autre partie de l'œil n'est nécessairement affectée.

11° La vision est fortement troublée dans les cas où l'hémorrhagie siège au niveau de la macula. Dans un cas où l'hémorrhagie siègeait auprès de la macula, mais sans la recouvrir, l'acuité visuelle n'était en rien diminuée. Les docteurs Kipp et Jones rapportent des cas dans lesquels la vision n'était que légèrement troublée par de multiples hémorrhagies périphériques.

12º Il y a tendance à la guérison comme pour l'infection paludéenne, et si les hémorrhagies sont petites, périphériques, situées dans la couche des fibres nerveuses, la guérison sera probablement prompte et complète; mais lorsque l'extravasation se fait dans les couches profondes, au niveau de la tache jaune, l'amélioration est lente et il est douteux que la guérison puisse jamais être complète. Dans un cas cité par le Dr Jones, il y eut consécutivement atrophie du nerf optique.

Le traitement est celui de la malaria elle-même; quand se montrent les frissons et la flèvre, on donne la quinine, l'arsenic, le fer, la strychnine pour éviter la cachexie. Peut-être l'ergot de seigle rendrait-il des services.

Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner au microscope des yeux atteints d'hémorrhagies de ce genre, mais il y a toute raison de croire à l'identité des lésions dans ces cas et dans les cas d'hémorrhagies causées par l'anémie pernicieuse. Ces hémorrhagies paludéennes sont dues non à un processus morbide spécial, mais simplement à la pauvreté du sang causée par le poison paludéen. Par suite de ces altérations du sang, les parois capillaires sont mal nourries, et les cou-

mais. Dans nos expériences, au contraire, tout le monde ignorait quel était le corps placé dans le tube, et, en effet, les phénomènes étaient toujours contradictoires. Les phénomènes ne répondaient jamais aux effets habituels du médicament. Quand on plaçait un tube près d'elle, la femme qui, pour moi, est purement une simulatrice, se livrait au hasard à n'importe quel phénomène; cela tombait quelquefois bien, mais généralement mal.

Les faits avancés par M. Luys ne sont donc pas démontrés et il n'y a pas lieu d'en tenir compte au point de vue de la médecine légale.

M. Féréol désirerait poser une question à M. Luys. Est-il vrai, comme cela a été dit par M. Dujardin-Beaumetz, que dans ses premières expériences M. Luys, après avoir endormi ou croyant avoir endormi sa malade, énumérait tout haut devant elle les phénomènes qu'elle devait présenter? Le procédé serait réellement enfantin.

M. Féréol désirerait en outre demander à M. Luys des explications sur une expérience que, paraît-il, il fait couramment à la Charité. M. Luys endort un malade et lui fait tenir un parapluie que le malade ne peut ensuite lâcher. Il s'écarte, et à un moment donné, il souffie, le parapluie tombe aussitôt des mains du malade.

M. Luys refuse de répondre à la demande de M. Féréol qui sort de la question en discussion.

L'hypnotisme développe chez les sujets une hyperesthésie dont on n'a pas idée.

Au sujet de la question des doses, il faut avoir expérimenté pour pouvoir parler de certaines choses. Une substance développe des phénomènes variables d'après la quantité qui est dans le tube.

Il est du devoir de tous les travailleurs de dire ce qu'ils ont vu.

La spartéine développe tous les accidents de la congestion cérébrale, et si chez ces sujets les vaisseaux au lieu d'être jeunes étaient friables, ont aurait certainement des hémorrhagies.

M. Brouardel. J'ai avancé tout à l'heure un fait; je tiens à ce que M. Luys n'oublie pas d'y répondre. Dans la première séance où les expériences ont été conduites au gré de M. Luys, M. Luys annonçait d'abord à haute voix comment les choses devaient ensuite se passer.

M. Féréol revient sur l'histoire du parapluie. Son interne, invité par M. Luys, a répété l'expérience; il s'est écarté, il a oublié de souffler, mais le parapluie est tombé quand même.

M. Le Roy de Méricourt. Dans l'une des expériences, M. Luys a déterminé avec un tube ne contenant que de l'eau des phénomènes d'hydrophobie; or les autres médicaments employés étaient généra-

lement en solution dans l'eau, comment dans les phénomènes observés M. Luys distingue-t-il ce qui est dû à l'eau de ce qui est dû au médicament?

M. Gariel. M. Luys accuse la commission d'avoir trop répété ses expériences et d'avoir ainsi fatigué les malades. M. Gariel tient à faire observer que M. Luys lui-même a conduit les expériences et que les malades ont été examinés aux heures que lui-même avait déterminées.

La séance est levée à 5 heures.

### CORRESPONDANCE

Paris, ce 31 juillet 1888.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je viens de lire dans la France médicale du jeudi 26 juillet 1888 une analyse de ma thèse intitulée: Ostéomyélite chronique d'emblée; diagnostic avec les ostéosarcomes.

Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir bien voulu faire connaître mon modeste travail, et de reprocher à votre distingué collaborateur de m'avoir couvert d'éloges, du reste immérités.

D'après mon excellent ami Verchère, ma thèse ne serait qu'un tout petit chapitre additionnel à l'histoire de l'ostéomyélite prolongée telle que l'ont décrite M. le professeur Lannelongue et son élève le D' Comby. Cela n'est pas tout à fait exact.

Je tiens à dire que j'ai été guidé dans mon travail par les conseils de mon excellent maître, M. le professeur Trélat, et que c'est à lui qu'en revient tout le mérite.

Je pense avoir mis en lumière par des observations qui me semblent inattaquables (ce sont les trois premières de ma thèse) les faits mivants qui ne sont pas indiqués par Lannelongue et Comby.

le Que chez des sujets non diathésiques les os peuvent s'enflammer d'emblée chroniquement.

2º Que l'ostéomyélite chronique d'emblée peut s'observer à une période où la croissance est terminée depuis longtemps.

Le malade de l'obs. I avait 59 ans, celui de l'obs. III 29 ans quand les premiers signes de l'affection se sont montrés.

3º Enfin que les symptômes et la marche de l'affection, précisément parce qu'ils diffèrent de ceux de l'ostéomyélite prolongée, peuvent faire penser à un ostéosarcome.

Tels sont les faits sur lesquels je désirais insister parce qu'ils ne sont pas mis en lumière dans l'analyse fort exacte pour le reste de mon ami Verchère.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Rédacteur en chef, de bien vouloir publier cette rectification dans un de vos prochaiss numéros.

Veuillez agréer, je vous prie, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

> Dr A. DEMOULIN, Prosecteur des hôpitaux.

### NÉCROLOGIE

Le Dr Emile DECAISNE père, décédé le 5 août à l'âge de 61 ans. Le Dr Decaisne faisait depuis longtemps la Revue scientifique dans divers journaux politiques; il était, en outre, l'auteur d'un dictionnaire de médecine fait en collaboration avec le Dr Gorecki.

### HOUVELLES

HOPITAL SAINT-LOUIS. — M. le D' Prengrueber, suppléant M. le D' Péan, commencera samedi 11 soût, à l'hôpital Saint-Louis, à 9 heures et demie, des conférences de clinique chirurgicale. Il les continuera les samedis suivants, à la même heure, pendant les mois d'août et de septembre.

### **BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE**

Asselin et Houzeau, libraires de la Faculté de médecine, place de l'Ecole-de-Médecine.

D' W. Moldenhauer, privat docent à l'Université de Leipzig.— Traité des maladies des fosses nasales, des sinus et du pharynx nasal, avec un exposé des méthodes d'examen, traduit et annoté par le D' Potiquet. 1 vol. in-8° de 224 pages avec 25 figures dans le texte. Prix : 5 fr.

Traité de chirurgie clinique, par P. TILLAUX, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de médecine. Tome II, fascicule I : Affections chirurgicales de l'abdomen et des voies urinaires. Prix : 6 francs. Tome I<sup>or</sup>: Colonne vertébrale, tête, cou, membre supérieur, poitrine. 1 vol. in-8° de 720 pages avec 90 figures dans le texte. Prix : 12 fr.

L'ouvrage formera deux volumes et sera publié en quatre fascicules.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et fermeats digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Dave successée 52, rue Madame et rue Corneille, 3.







# Alimentation ... Enfants LACTAMYLE

Affinest lecti-farinent soluble. Properé avec de LeATT SUISSE Neurriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Soule composition pouvant veritablement remplacer le lait maternel. Aisément digestibles et assimilable, la LACTANYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie. Le seule farine lattie ne contenut point de surre en excés missible. Toute les Pharmactes, — 2000: PERDEIL. 12, rue Seinte-Anne, l'erie

## MABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé ins un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu a vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source hondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nertenses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose,
lumie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de
l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions,
leticulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies,
rhamatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente.
lécentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes \$410NS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENGIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.



## GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisales, etc. — Lotions, injections : 4 cuillerées par verre d'eau. — **Pulvérisations** : pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations , similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy.

La plus froide, la plus gazeuse et la moins altérable par le transport.

Elle est souveraine contre les Maladies du Foie, de l'Estomac

N. Larbund et des Reins, le Diabète, la Gravelle et la Goutte.

Priz: 20 Fr.la Caisse de 50 Bouteilles en gare de Vichy
Chaque bouteille vorte au bas de l'etiquette la signature c DEPOT LES PHARMACIENS et MARCHANDS L'EAUX MINÉRALES

## I-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc.

Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, NEVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

> Inhalations fluorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

> > NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

BUREAUX (makenne chez MROSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

IIN AN

Place I Bimle-de-Médecine

FRANCE. ..... 15 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

mar le clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, méderace de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

en agrècé à la Paculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris, argus des hôpitaux. Médecia consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux.

SECRETAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux,

e co qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 13, rue de Castellane. mage reals so double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

### CHLORHYDRO - PEPSIOU

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amers et Ferments digestifs

Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert Enrol franco Echantillons. - Ph's GREZ, 34, res La Brayère, PARIS.

- ANEMIE - TROUBLES DE LA MENSTRUATION

ASSIMILABLE DE FERRUGINEUX

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnore la répugnance

que leur inspirent allments

SLILIE sont la viande, pLinsVosges, ettuutes Phi-

ALIMENTAIRE

# DUBOIS

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée ... Il perd sa causticité..." Maladies nerveuses, Insomnies.

Strop prescrit à la dose de 1 à 6 millerees seles l'âge dans les 24 heures. PARIS, 20, Pl. des Vosges, et temphies.

### COALTAR SAPONINE LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

## E.BEUF - TO

Approuvés par la Haute Commission du Codex.

Car trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉPIER DES CONTREFAÇONS.

## CAPSULES MATHEY CAYLUS

A Enveloppe mince de Gluten

Au Copahu, au Cubèbe, et à l'Essence de Santal, Au Copahu, au Fer et à l'Essence de Santal, Au Copahu, au Fer et à l'Essence de Santal,

- « Les Capsules Mathey-Caylus à l'Essence de Santal associée à des « Balsamiques, possèdent une efficacité incontestable et sont employées avec le plus « grand succès pour guérir rapidement les Ecoulements anciens ou récents la
- grand succès pour guérir rapidement les Ecoulements anciens ou récents, la « Blennorrhages, la Blennorrhée, la Leucorrhée, la Cystite du Col., l'Uréthrite, « le Catarrhe et les autres Maladies de la Vessie et toutes les affections des Voies « urinaires.
- « Grâce à leur enveloppe mince de Gluten, essentiellement assimilable, les « Capsules Mathey-Caylus sont digérées par les personnes les plus délicates et ne fatiguent jamais l'estomac. (Gazette des Hôpitaux de Paris.

VENTE EN GROS, CLIN et C' Paris, - Détail dans les Pharmacies.



## PANSEMENTS ANTISEPTIQUES ADRIAN

DANS TOUTES LES PHARMACIES

BANDES PHÉNIOUÉ. à 5 pour 100 COMPRESSES SALICYLĖ... å5 — 100 QUATES BORIOUE. . . à 10 - 100 MACKINTOCON IODOFORMĖ. à 10 - 100 PROTECTIVE AU SUBLIMÉ. à 1 - 1000 CATGUT POUR CLINIQUE DENTAIRE RAMIE **OBSTÉTRICALE** ETOUPE, ETG. -- OPHTHALMOLOGIOUE ETC., ETC.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Revue de thérapeutique: Le menthol. — Société médicale des bureaux de bienfaisance: Des modifications à apporter au concours pour les places de médecin du Bureau de bienfaisance, par le D' Yvon. — Bibliographie. — Mouvelles.

### REVUE DE THÉRAPEUTIQUE

### Le menthol.

Le menthol (C¹ºHººO) est regardé comme étant le camphre de l'huile volatile de la menthe poivrée. On l'extrait de l'essence par le froid et l'expression. Toutes les essences renferment probablement un radical hydrocarboné oxygéné et un autre qui ne l'est pas ; le menthol est le radical oxygéné de l'essence de menthe. Il est soluble éans l'alcool, l'éther et le chloroforme, mais non dans l'eau. Ce corps est depuis longtemps utilisé par les Chinois et les Japonais comme remède anodin, et Pline le Jeune nous apprend qu'on employait de sen temps l'essence de menthe comme calmant dans les troubles digestifs.

Au point de vue de ses propriétés physiologiques, Delioux de Sevignac avait reconnu dans l'essence de menthe et le menthol un firitant qui produit par l'application externe une sensation de froid analgésie, mais non l'anesthésie. Schmitz pense qu'il peut prodeire l'anesthésie en agissant sur les nerfs périphériques de la sensibilité. Goldsheider a fait quelques recherches sur le mode d'action de menthol. En expérimentant avec un mélange de cette substance svec la lanoline, qu'il appliquait sur des régions déterminées de la peau, il a vu le thermomètre accuser localement une élévation de température de plusieurs dixièmes de degrés, malgré la sensation toute subjective de froid accusée par la personne en expérience. Cette sensation de froid se produisait également lorsqu'on protégeait la région par l'application d'un verre de montre. Ainsi était renversée cette idée qui faisait attribuer le phénomène à l'évaporation de la substance comme cela a lieu pour l'éther ou l'alcool. La sensation de froid provoquée par l'application du menthol ne pouvait donc tenir qu'à une excitation directe des nerfs thermiques. Goldsheider remarqua en outre que la sensation anormale de température diffère suivant les régions sur lesquelles on porte l'excitation. Tandis que la peau du front, par exemple, devient le siège d'une sensation de froid, la région du coude et la partie interne et postérieure du poignet paraissent chaudes au patient sous l'influence de l'application du menthol. Or, ce résultat paraît dépendre de la distribution des nerfs thermiques, car Herzen a fait remarquer que la pression des nerfs de la région postérieure du coude, du cubital surtout, provoque une sensation de chaleur et non de froid. L'application du menthol détermine donc une excitation directe des nerfs thermiques, surtout des nerfs destinés à la transmission des impressions de froid; il y a là un effet physiologique et non simplement physique, comme on le pensait généralement.

Pris à l'intérieur à la dose de 0,25 centigr. à 1 gramme, le menthol cause une sensation de chaleur durant de une à deux heures. Il augmente les forces et la tension artérielle, ainsi qu'en font foi les tracés sphygmographiques pris par le Dr Stafford de New-York (1). Dans quelques cas, il produit une transpiration abondante et augmente la quantité et l'acidité des urines d'après C. L. Dana. Les reins et les poumons paraissent être les voies d'élimination du médicament. Il est rare que le menthol cause quelques désordres gastriques, même à la dose de 3 grammes par jour, à moins que son usage ne soit continué pendant longtemps. Macdonald dit qu'il possède une action antiseptique près de deux fois aussi considérable que l'acide phénique, et comme il peut être donné à une dose vingt fois plus grande, il lui est supérieur de beaucoup pour l'usage interne, n'était son insolubilité dans l'eau.

Le Dr Dana, de New-York, a employé avec succès le médicament dans nombre de cas, entre autres dans la migraine, la céphalalgie anémique ou congestive, la sciatique, la névrite multiple, l'ataxie locomotrice, la névralgie intercostale, le rhumatisme aigu, la phthisie. Il le regarde comme étant particulièrement indiqué dans tous les phénomènes nerveux douloureux, bien que le menthol ne soit pas un spécifique certain contre la douleur, mais il se met au même rang que l'antipyrine et l'antifébrine, avec lesquelles on peut l'associer comme dans la formule suivante:

Sucre de lait. Q. s.

Divisez en 24 capsules. — Dose: 2 capsules.

Pour l'usage externe, M. P. Remington, de Philadelphie, a proposé d'employer l'acide oléique comme dissolvant du menthol.

C'est A. Rosenberg surtout qui a employé avec quelque avantage

<sup>(1)</sup> Therapeutic Gazette, 16 July 1888.

cette substance en solution huileuse dans la phthisie pulmonaire et laryngée. La solution faite à 20 pour cent est injectée dans le larynx. à la dose de 1 à 2 grammes par jour au début. On n'observe d'autre inconvénient qu'une sensation de brûlure légère qui fait place à une sensation de fraîcheur. L'injection peut se faire de même dans la trachée et dans les bronches. Reichert assure avoir obtenu une amélioration dans l'état subjectif des malades dans quatre-vingts cas de phthisie. Les douleurs cervicales disparaissent, l'appétit et les forces augmentent. On note aussi des modifications locales, les ulcérations laryagées se détergent, se couvrent de granulations, qui sont le prélude d'une cicatrisation achevée au bout de quelques semaines. C'est surtout à l'action antibacillaire que Rosenberg attribue les bons effets du menthol. En outre, comme les douleurs de la dysphagie disparaissent par suite de l'action analgésique, les malades peuvent s'alimenter, prendre des forces et offrir une résistance plus grande à la maladie, et cela dès le début du traitement; on note en même temps une diminution des accès de toux. L'action antiseptique du menthol n'est pas douteuse; Sormani n'a pu produire la tuberculose chez les cochons d'Inde en injectant des crachats tuberculeux mélangés à du menthol; les vapeurs même, d'après Koch, empêchent les bacilles de se développer. Les inhalations sont faites avec une solution huileuse à 20 pour cent dont le malade respire XV à XX gouttes chaque fois, le plus souvent possible, toutes les heures par exemple. Les résultats seraient particulièrement favorables au début de la phthisie et lorsque l'état général n'est pas par trop gravement compromis. Dans les cas plus avancés on pourrait constater une amélioration, mais il ne faudrait pas compter sur un résultat durable. D'après les observations de Schmitz, le menthol accroîtrait d'abord l'expectoration qui diminuerait dans la suite pour disparaître. D'ailleurs les bacilles doivent disparaître également pour qu'on puisse affirmer la guérison; l'état général suit l'évolution de la maladie, mais il est plus rare de constator la disparition des signes physiques des sommets. Enfin, Rosenberg ne croit pas qu'une expectoration anglante légère soit une contre-indication à l'emploi des inhalations. Furbringer a élevé des doutes sur les résultats annoncés par Rosenberg et ne croit pas que les bacilles soient détruits comme le prétend ce dernier, car ces micro-organismes sont, en raison de leur situation profonde, difficilement accessibles aux moyens parasiticides.

Plus récemment, M. Albert Beehag, d'Edimbourg, a publié des résultats favorables dans les recherches qu'il a faites sur le même sujet. Comme Rosenberg, cet auteur se sert d'une solution de menthol dans l'huile d'olive au titre de 20 pour cent, qu'il injecte avec une seringue spéciale soit dans le larynx, soit dans la trachée, lorsque

les poumons sont seuls malades. Pour le larynx, il conseille deux ou trois instillations de XV gouttes sur les parties affectées. Le malade doit exécuter après chaque instillation de profondes inspirations qui hâtent l'effet analgésique et réfrigérant du menthol. La solution pénètre jusqu'aux ramifications bronchiques. En général, on répète ces instillations une ou deux fois par jour en même temps que le patient fait plusieurs inhalations dans le courant de la journée, ce qui est facile s'il porte sur lui un tampon d'ouate hydrophile imbibée de la solution huileuse de menthol. Cette manière de faire n'expose à aucun danger et produit presque toujours un soulagement immédiat dans la dysphagie. Les résultats sont moins favorables lorsqu'il existe déjà de l'infiltration et du gonflement, et l'auteur préfère alors recourir à l'acide lactique.

M. Beehag, en outre, emploie le menthol avec avantage dans certaines affections nasales et naso-pharyngiennes relevant de la scrofule ou de la syphilis, dans l'angine catarrhale aigué, ce qui calme la douleur et la dysphagie.

Le D' Dana a proposé l'usage du saffrol (C''H''O'') qui est le camphre de l'huile de sassafras. Le saffrol est liquide à la température ordinaire et possède l'odeur et le goût du sassafras. L'action n'est pas aussi irritante ou intense que celle du menthol, mais elle peut s'utiliser dans les mêmes conditions.

L. JUMON.

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES BUREAUX DE BIENFAISANGE

Des modifications à apporter au concours pour les places de médecin du Bureau de bienfaisance.

Par le Dr Yvon.

Par un décret en date du 12 août 1886, le Ministre de l'intérieur décidait que les médecins des bureaux de bienfaisance seraient désormais nommés au concours. Un autre arrêté paru plus tard fixait les règles du concours pour l'admission à cet emploi, et le Directeur de l'Assistance publique, après avoir fait choix d'une commission destinée à étudier l'organisation du règlement, le publiait il y a environ un an.

Le premier concours, qui a eu lieu en 1887, a fait voir que le règlement arrêté par M. le Directeur de l'Assistance publique comportait en soi des imperfections qui ne pouvaient du reste apparaître que lors de son application. Aussi a-4-il paru important à la Société des médecins des bureaux de bienfaisance de s'occuper de cette question, dans l'intérêt des candidats et du concours.

Das la séance du 9 mai dernier, M. le D' Lecoconnier proposait de mettre cette question à l'ordre du jeur. Une commission, composée de MM. les D' Chevallereau, Gibert, Lecoconnier, Le Coin et Yvon, a été désignée pour préparer un travail et présenter un rapport dont nous vous donnons connaissance aujourd'hui.

Deux réunions ont eu lieu chez M. le D' Gibert pour étudier les modifications à apporter au règlement. Dans la première aucune décision n'a été prise, les membres de la commission ayant été unanimement d'avis, avant de commencer la discussion, de prier, par la voie des journaux médicaux, les médecins des bureaux de bienfaimace nommés ou non par le concours, et institués ou non, de faire parvenir au secrétaire général, avant le 4 juillet, les observations qu'ils croiraient devoir présenter sur le règlement. L'avis ayant paru dans peu de journaux, et d'ailleurs très tard, le nombre des communications qui nous ont été adressées s'est trouvé trop restreint. Une seule lettre, en effet, a été envoyée à notre secrétaire général. L'auteur de cette lettre proposait d'introduire dans le jury du concours des médecias des hôpitaux. La commission ne s'est pas rendue à cet avis et vous propose de conserver l'état de choses établi précédemment, c'est-à-dire un jury dont l'élément médical est exclusivement constitué par des médecins des bureaux de bienfaisance ayant an moins six années de fonction.

Mais les modifications les plus importantes sur lesquelles la commission s'est appesantie portent sur deux points :

- le Les épreuves du concours;
- 2º Le classement définitif des candidats.

Nous allons maintenant examiner les détails que comportent ces modifications.

A) EPRHUVES. — Avant de vous exposer notre projet, il faut d'abord rappeler dans quels termes sont conçus les articles du règlement se rapportant à ce sujet. Nous devons attirer spécialement votre attention sur les articles 9, 12, et le dernier paragraphe de l'article 13.

Voici ce que comporte l'article 9:

### ARTICLE 9.

### Nature des épreuves.

- « Les épreuves du concours sont réglées de la façon suivante :
- « 1º Une épreuve de diagnostic suivie d'une ordonnance écrite « avec formule.
  - « Les malades seront choisis dans un hôpital par les juges avant
- « la séance, et tirés au sort par les candidats à mesure qu'ils seront
- « appelés à subir les épreuves.

- « Il sera donné au candidat dix minutes pour l'examen du malade,
- α cinq minutes pour l'exposition orale du diagnostic, et dix minutes
- pour la rédaction de l'ordonnance avec formule, laquelle rédac tion sera lue à la fin de la séance.
- « 25 points seront donnés pour cette épreuve.
  - « Ces 25 points seront divisés en :
  - « 15 points pour le diagnostic;
  - « 10 points pour l'ordonnance.
- « 2° Une consultation écrite sur la conduite à tenir dans un cas de « pratique obstétricale (question commune à tous les candidats).
  - « Une demi heure sera accordée au candidat pour la rédaction de
- « cette consultation dont lecture sera donnée en public.
  - « Il sera donné 15 points pour cette épreuve.
- « 3º Appréciation des titres antérieurs ; 10 points seront donnés « pour l'appréciation des titres antérieurs.
  - « Les épreuves seront publiques. »

Lors du dernier concours, des modifications ont été apportées dans le fonctionnement des épreuves. C'est ainsi que la seconde, « consultation sur la conduite à tenir dans un cas de pratique obsté- « tricale », a été subie en premier lieu. Pour l'épreuve de diagnostic, le règlement n'accordait pas de temps de réflexion aux candidats après l'examen du malade, avant d'exposer le résultat de cet examen. Ce temps de réflexion, qui est indispensable, a été accorde par le jury.

Quant à la troisième épreuve, « appréciation des titres antérieurs », la commission est d'avis qu'il faut en demander la suppression par cela même que le concours ne doit se juger que sur les épreuves subies par les candidats devant le jury, c'est-à-dire la consultation écrite et l'épreuve de diagnostic avec formule qui peuvent seules renseigner efficacement l'administration sur la valeur des candidats.

Nous vous proposons en conséquence d'adopter pour l'article 9 la rédaction suivante :

### ARTICLE 9.

### Nature des épreuves.

- « Les épreuves du concours sont réglées de la façon suivante :
- « 1º Une consultation écrite sur un sujet de pratique obstétricale « (question commune à tous les candidats).
- « Une demi-heure sera accordée aux candidats pour la rédaction « de cette consultation dont lecture sera donnée en public.
  - « Il sera donné 15 points pour cette épreuve.

- « 2º Une épreuve de diagnostic suivie d'une ordonnance avec
- « Les malades seront choisis dans un hôpital par les juges et tirés « su sort par les candidats à mesure qu'ils seront appelés à subir les « épreuves.
- « ll sera donné au candidat dix minutes pour l'examen du malade,
- a cinq minutes pour l'exposition orale du diagnostic après cinq mi-
- anutes de réflexion, et dix minutes pour la rédaction de l'or-
- « donnance avec formule, laquelle rédaction sera lue à la fin de la « séance.
  - 25 points seront donnés pour cette épreuve.
  - « Ces 25 points seront divisés en :
  - « 15 points pour le diagnostic;
  - 10 points pour l'ordonnance.
  - Les épreuves seront publiques. »

Je vous ai dit, il y a un instant, que des modifications devaient être apportées à l'article 12 et au dernier paragraphe de l'article 13. Voici dans quel sens est conçu l'article 12 :

### ARTICLE 12.

- · Après l'examen du malade qui lui est échu, chaque candidat est
- · rappelé à l'amphithéâtre pour l'exposition orale de son diagnostic,
- « la rédaction de l'ordonnance avec formule, et la rédaction d'une
- consultation sur la conduite à tenir dans un cas de pratique obsté-

tricale. »

La teneur de cet article est en contradiction complète avec la partie de l'article 9 ayant trait à la consultation. Il y est dit, en effet, que la question est commune à tous les candidats. Il suit donc de là qu'elle doit être faite en commun.

La commission, se basant sur ce qui a été fait au dernier concours, vous propose pour cet article la rédaction suivante :

### ARTICLE I2.

- « Chaque jour fixé pour l'épreuve de diagnostic, il sera procédé à a la fin de la séance au tirage au sort des candidats appelés à subir cl'examen du malade dans la séance suivante. Les candidats seront « informés qu'ils sont appelés, par une lettre remise à leur domicile, « avant midi, le matin même du jour où ils devront satisfaire à cette « épreuve.
- « Après le temps de réflexion laissé au candidat, sur le malade qui « lai est échu, il est rappelé à l'amphitheatre, pour l'exposition orale du diagnostic, la rédaction de l'ordonnance avec formule et la lec-« ture de la consultation sur la conduite à tenir dans un cas de pra-« tique obstétricale. »



pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

## GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'smploi. - Boissons : 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisages, etc. - Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. - Pulvérisations : pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy.

La plus froide, la plus gazeuse et la moins altérable par le transport.

Elle est souveraine contre les Maladies du Foie, de l'Estomac

et des Reins, le Diabète, la Gravelle et la Goutte. Prix: 20 Fr.la Caisse de 50 Bonteilles en gare de Vichy Chaque bouteille vorte au bas de l'etiquette la signature ci DEPOT LOS les PHARMACIENS et MARCHANDS d'EAUX MINÉRALES

-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acné, etc. Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, NÉVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous Ies Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

sentés que pour cet arrondissement et dont les autres se seraient présentés pour plusieurs arrondissements, la préséance appartiendrait de droit aux premiers.

Une question reste encore à examiner, c'est le roulement des médecins des bureaux de bienfaisance du service d'un arrondissement à un service d'un arrondissement voisin, la question de résidence restant celle établie par l'administration. C'est un fait parfaitement admis que les médecins des bureaux de bienfaisance peuvent changer de service dans le même arrondissement et prendre la circonscription qu'ils préfèrent lorsqu'elle devient vacante. Ne serait-il pas possible à un médecin dont le domicile ne se trouve pas dans l'arrondissement, de prendre dans le quartier qu'il habite la circonscription qui pourrait à un moment donné se trouver vacante, si toutefois il n'y avait pas pour cette place un postulant reçu au concours pour cet arrondissement et non placé? C'est à la Société qu'il appartient de voir si cette idée peut être proposée à l'administration qui ne repoussera probablement pas un projet dans lequel les intérêts du malade et du médecin sont également sauvegardés.

Ces conditions, dont nous demandons l'insertion au nombre des articles du règlement, entrainent nécessairement la suppression de l'épreuve des titres antérieurs, parmi lesquels comptaient les services rendus en qualité de suppléants des médecins des bureaux de bienfaisance. Par suite il faut aussi supprimer l'article 15 qui est ainsi rédigé:

### ARTICLE 15.

- « Pour l'examen des titres antérieurs des candidats, le jury se fait « représenter les notes confidentielles qui ont été délivrées par les « maires, présidents des bureaux de bienfaisance, dans le cas où « les candidats auraient été chargés de faire des remplacements dans « le service du traitement à domicile. »
- Voilà donc, Messieurs, dans quelles mesures nous avons eru devoir tenter des améliorations au règlement du concours. Elles sont dictées par le résultat du premier essai, qui en nous faisant voir sur certains points le côté faible, nous a en même temps fait pressentir ce qu'il fallait pour y porter remède.

En résumé, ce que nous demandons, c'est :

le La suppression d'une des épreuves et la réglementation exacte de celles qui constituent la base du concours;

2º De donner satisfaction aux candidats non placés sans pour cela diminuer en quoi que ce soit la portée des épreuves qu'ils auront subies et d'établir le roulement des médecins d'un arrondissement à l'autre.

Nous soumettons ce projet à votre examen, convaincus que vous n'hésiterez pas à adopter nos conclusions et à les proposer à l'administration de l'Assistance publique.

### BIBLIOGRAPHIE

Schnes de la vie médicale, par le Dr J. Cyr, médecin-inspecteur adjoint à Vichy. (Un vol. in-16, 292 p. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1888.)

Confrère, à cette époque de villégiature où les malades ne demandent qu'à abandonner les médecins qui eux-mêmes cherchent volontiers à les imiter, si vous avez à accomplir quelque voyage et si les beautés du paysage ne sont pas suffisantes pour nécessiter votre attention continuelle, prenez avec vous le livre du Dr Cyr, et vous aurez beau traverser les pays les plus désagréables, vous serez certain de faire un voyage charmant; si, cloué à Paris, vous attendez vainement dans votre cabinet les malades qui se font rares, prenez encore ce livre et l'attente cessera de vous être pénible. C'est que vous aurez dans l'un et l'autre cas la compagnie d'un spirituel causeur avec qui le temps passera vite.

L'auteur abusera bien parfois de son esprit pour vous conter des histoires assez raides, comme « mon douzième accouchement », qui rappelle un peu trop les feuilletons du *Petit Journal* ou de la *Lanterne*, mais vous ne serez pas obligé d'y croire et vous trouverez dans ce trop court volume une foule de pages délicieuses où sont décrites avec un brio soutenu des scènes vraies auxquelles la plupart des médecins, à Paris au moins, ont plus ou moins assisté.

La lecture de ce livre est de plus en plus agréable à mesure que les scènes se déroulent. Le « choix d'une spécialité » est d'un homme qui connaît son monde; le « banquet Ganivet » est des mieux réussis et peint bien, en l'exagérant, cette habitude d'offrir des banquets à n'importe qui à propos de n'importe quoi, habitude qui est un peu dans le monde médical ce qu'est la statuomanie dans le monde ordinaire. «L'histoire d'un médicament » est racontée d'après nature et tout ce qui concerne le lancement et la direction d'un journal de médecine a certainement été vu.

Le Dr Cyr était bien placé pour connaître et peindre ses collègues des eaux minérales ; le type du médecin de Bonnesource est bien amusant.

Il n'y a pas seulement dans ce livre des descriptions de soènes générales, il y a également des portraits individuels très ressemblants. On reconnaîtra immédiatement Bricard-Charron, le consultant popu-

laire, le grand maître de la thérapeutique par les nouveaux médicaments, et le célèbre professeur Simon Levi. Le laryngologiste Lemasson et madame Lemasson, avec ses truffes, seront devinés bien avant la fin du chapitre qui les concerne. Il serait difficile de peindre des types plus exactement et en moins de mots.

Les scènes de la vie médicale forment donc un excellent petit livre que chacun voudra lire au moins une fois, livre bien propre à augmenter la réputation que J. Cyr possédait déjà, celle du plus agréable conteur que nous ayons actuellement dans la littérature médicale.

A. CH.

### ROUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Un congé est accordé, sur se demande et pour raison de santé, pendant l'année scolaire 1888-89, à M. Lannelongue, professeur de pathologie chirurgicale à la Faculté de médecine.

— M. Bouilly, agrégé près la Faculté de médecine, est chargé, pendant l'amée scolaire 1888-89, d'un cours de pathologie chirurgicale à la Faculté de médecine.

- MM. Verneuil et Charcot, professeurs à la Faculté de médecine, sont dispensés du service des examens pendant l'année scolaire 1888-89.

PHARMAGIES SCOLAIRES. — Des accidents inattendus se produisant parfois parmi les enfants des écoles, l'administration a reconnu l'utilité de placer dans ces établissements le matériel nécessaires aux premiers soins.

A la rentrée, chaque école sera pourvue d'une petite pharmacie portative,

L'atelier de menuiserie du magasin scolaire fabriquera des coffres de bois blanc renfermant le strict nécessaire : alcool camphré, arnica, solution phéniquée, ammoniaque liquide, bandes, compresses, charpie, ouate, etc.

Ces différentes fournitures seront faites par la pharmacie centrale des hôsitaux.

INSPECTORAT DES EAUX MINÉRALES. — A la suite des avis exprimés par l'Académie de médecine et par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, le Conseil d'Etat a été saisi, dans le courant du mois d'avril dernier, d'un projet de décret modifiant l'ordonnance du 18 juin 1823, sur l'inspection des sources et établissements d'eaux minérales, ainsi que le décret du 28 janvier 1860.

Le projet en question avait pour objet de modifier l'organisation de l'inspection actuelle et de la scinder en deux services distincts:

1º Le service des indigents qui aurait été confié à des médecins ÉLUS par leurs confrères dans les stations comptant plus de cinq médecins et nommés par le ministre dans les stations moins importantes;

٠,

2° Le service de l'inspection proprement dite qui aurait été confiés aux conseils départementaux d'hygiène ou à des délégations prises dans leur sein.

- A la suite d'une longue discussion, le Conseil d'Etat a émis un avis défavorable, en se fondant sur les raisons suivantes :
- a) Les reproches qui ont pu être adressés à l'inspection actuelle tiennent, non pas à son organisation en elle-même, mais à l'insuffisance de son fonctionnement.
- b) Dans le projet nouveau, l'Inspection, au lieu d'être individuelle, permanente et locale, et de consacrer ainsi, en cas de négligence, une responsabilité précise et facile à mettre en cause, ne serait plus que collective, périodique et placée loin des établissements à surveiller, c'est-à-dire illusoire.
- c) Les membres du Conseil d'hygiène n'étant pas rétribués, il serait difficile d'obtenir de leur part une surveillance active et vraiment efficace.
- d) Le Conseil d'Etat a craint, également, que les médecins auxquels on confierait le service des indigents n'ayant plus le titre de médecins inspecteurs, et ne trouvant plus dans les avantages et la considération qui s'attachent à ce titre, une compensation aux charges et obligations rérésultant pour eux du temps et des soins gratuits qu'ils doivent donner aux malades pauvres, il ne se produisit des défaillances et que le service des indigents n'eût bientôt à en souffrir.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant que l'erganisation actuelle pouvait laisser à désirer sur certains points, a persé qu'elle était encore supérieure au système proposé, et il a rejeté, en conséquence, le projet soumis à son examen. Les choses restent donc jusqu'à nouvel ordre dans le statu quo.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 29 juillet au 4 août 1888. — Fièvre typholde, 7. — Variole, 1. — Reugeole, 20. — Souriatine, 2. — Coqueluche, 4. — Diphtérie, Group, 27. — Phthisie pulmonaire, 156. — Autres tuberculoses, 27. — Tumeurs cancéreuses et autres, 41.

Méningite, 19. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 32. — Paralysis, 3. — Ramollissement cérébral, 7. — Maladies organiques du occur, 53.

Bronchite aiguë et chronique, 49. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 38. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 90.

Fièvre et péritonite puerpérales, 6. - Autres affections puerpérales, 0.

Débilité congénitale, 20. — Sénilité, 19. — Suicides et autres morts violentes, 19. — Autres causes de mort, 140. — Causes incomues, 1.

Nombre absolu de la semaine : 781. - Résultat de la semaine précédente : 824.

Le Propriétaire-Gérant: D' E. BOTTENTUIT.

Paris. A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy success? 52, rue Madame et rue Corneille, 3,

# SOLUTION

# De Salicylate de Soude Du Docteur Cli

Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTYON)

Le Solution du D' Clin, toujours identique dans sa composition et d'un goût gréable, permet d'administrer facilement le Salfoylate de Soude et de varier la ne suivant les indications qui se présentent.

Cette solution très-exactement donce confignt :

2 grammes de Salicytate de Soude par cuillèrée à bouche,

0.50 centigr. par cuillerée à calé.

Exiger la VERITABLE SOLUTION CLIN, que l'on peut es procurer par l'entremise des pharmaciens.

Le priparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Italia, Paris Purout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on empirie avec de grands aventiges le esten écolé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau un rivalsi énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec avantage le papier moutarde, l'huise de croton tightum, les amplatres émétisés, le thausia et souvent même les vésicatoires. On a obtanu le succès les plus éclatants dans les hôpitaux de Paris; le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épanches, manh àrticulaires, les épanchements dans la plèvre, les angorgements ganglionnaires, etc. en téguéris sans lésion de la pasu én un court espace de temps. — Prix du facon en frants 3 de 50. Francis 8 fr. 50. - Se trouve dans toutes les pharmacies.

# **ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN**

FONDE EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abendante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Dom vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses : hystérie, chorés, hypocondris, névralgies longues et rabelles, chlorose, mémie, lymphatisme, surfout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareit digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies. rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'Hablimement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des eaternes salons de lecture, de jeu, billards, promenoirs couverts, etc. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps. 36 66, rus du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.

L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloïde et principe actif de l'erget, s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auréat un prépare un Sirop à 1/4 milligr. La cuillère à café — (dose: de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 milligr. le cuit. cube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne produit jamais d'accidents locaux.

Vente en Gros : Ch. TANRET, 14, Rue d'Aiger, PARIS. Détail à Paris : Phe TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.



# CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LB FLACON 3 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, le, médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées



# VINDE BUGEAUD TONE NUTRICE TO DE LA PARTICIO DE LA PARTICIONA DE LA PARTICIO DE LA PARTICIONA DEL PARTICIO DE LA PARTICIO DEL PARTICIO DE LA PARTICIO DE LA PARTICIO DEL PARTICIO DE LA PARTICIO DEL PARTICIO DE LA PARTICIO DE LA PARTICIO DE LA PARTICIO DEL PARTICIO DEL PARTICIO DEL PARTICIO DE LA PARTICIO DEL PARTICI

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phe Lebeauk, 53, Rue Réaumur. Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

BUREAUX

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI On s'abonne chez

ABONNEMENTS

UNAN

OROSNIER et BABE

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

Phole-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION : MICHEL PETER

DAMASCHING

seréclinique chirurgicale. Professeur de pathologie médicale. Professeur de pathologie médicale. de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux.

A. RICHET

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

n'esseur agrègé à la Faculté. Ancien interne des hâpitaux de Paris, Diregiendes hâpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

er ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. a coraças remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

la GLYCERINE et au QUINQUIN were à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude.

duce à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la e pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

ALIMENTAIRE

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le **Tannin** et tous les **Alcaloïdes**; il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, te vin, etc. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur Inspirent allments

ELIXIE sont; la viande, pl.der Vosges, ettontes Ph

La préparation de chioral la mieux supportée des malades.

Associé au Bromure la chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..

Maladies nerveuses, Insomnies Strop prescrit à la dose de l à 6 cuillerées selas l'âge dans les 24 heures. PARIS,20,Pl.desVosges, et t<sup>tes</sup>Ph<sup>tes</sup>.

ROMURE DE POTASSIUM (exempt rec'alorure et d'iodure), expérimenté s hospices spéciaux de Paris, a dé-mina un nombre très considérable guérisons. Les recueils scientifiques s plus autorisés en font foi-

Le succès immense de cette prépan bromurée en France, en Angle-

SIROP de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'a son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS Dury MURE, & Pont-St-Esprit (6ard). - A. GAZAGNE, Phies de 1rd. et succe TET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# SANAS SANAS

(PURE VIANDE DE BŒUF FRANÇAIS)

ADRIAN (BŒUF D'AMÉRIQUE)

Admises dans les hopitaux de Paris
Ces poudres conservent tous les principes de digestion, d'assimilation et de
nutrition, et sont les scules bien digérées
et supportées longtemps par les malades. Gros: 11, rue de la Perle, PARIS

## MALADIES DE LA GORGE DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

# PASTILLES

AU SEL DE BERTHOLLET

Briger la Signature de DETHAN, Phar rue Baudin, Nº 28, et pr. Pharmacies. — La

Dix centigr. de Quincidine par Dragés. — II.



# Alimentation des E

Aliment lacto-fariueux seluble. Préparé avec du L Nourriture rationnelle des enfants et des personnes e Seule composition pouvant veritablement remplacer maternel. Aisement direstible a assimilable, la LACTAL contient tous les élèments propres à la formation des mu et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athre La senie Carine lactée ne contenant point de sucre en excès musible Toutes les Pharmacies. — GROS: VER DEIL.12, rue Sainte-Anne.

AMINOUINA DINA TONI NUTRITIE

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumi Entrepôt Général: 5, Rue

YORRE, Pharmacien à Vichy. PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-S

et des Bains, la Dishète, la Gravel Prix: 20 Fr. la Libra de la Gravel Chaque fouteille des Controls de Labor 0£P07 sa las Phia ha Aprillats et mandi



veritable Specifique

ð gr. 10 d Todure 0 gr. 03 de Le plus actif des Ferrugis de la Constipation habituelle. Wenteninant pas de Constiguio

Dépôt généval: Pharmagie Q. DEMAZARRE, 71, Avenue de Willies, B. Echantillons franco aux Médecins.

# LA FRANCE MÉDICALE

## HOMMATRE

Turnax exiginaux: Un cas de névrite multiple ches une Amme syphilitique et abselique. Traitement par l'électre-massage, Guérison complète, par le Dr. Apdrew Smart. — Revue des Sociétés savantes: Société médicale des burreux de bienfaisance, séance du 13 juin. — Bibliographie. — Varièté: La Faculté de médicaine de Beyrouth. — Nouvelles.

Un cas de névrite multiple chez une femme syphilitique et alcoolique. Traitement par l'électro-massage.

Guérison complète (1).

Par le D' Andrew Smart. Bremier interne à l'infirmerje royale d'Edimbourg.

La maladie à laquelle on donne actuellement le nom de névrite multiple fut d'abord décrite par M. Dumánil, en 1864. Mais ce sujet resta peu connu jusqu'en 1876, époque où Eichhorst en rapporta un cas, sous le nom de névrite aiguë progressive, cas dans lequel il treuva une dégénérescence de la périphérie des parfs sans altération du cerveau ou de la moelle. Trois ans après, Eicenlohr et Joffrey publièrent de neuvelles observations qui furent suivies des travaux de Lepiden, en 1890, de ceux de Lancereaux et de Grainger fevent l'année suivante. Ce dernier a rapporté trois cas très nets de la moelle suivante dans l'un d'eux, l'autopsie montra que les nerfs tellection; dans l'un d'eux, l'autopsie montra que les nerfs tellections malades et que le cerveau et la moelle étaient à peu de maine.

plus ou moins complète des fibres perveuses, avec épaississement du périnèvre et accumulation des cellules graisseuses entre les mailles; en même temps, comme cela a été signalé par Leydon, il y a dépôt de pigment autour des vaisseaux; ec qui semble dénoter un état inflammatoire et hémorrhagique du tissu compris entre les fibres neiveuses, et, par le fait de la compression, amène leur atrophie.

La maladie décrite par oes observateurs est caractérisée par un essemble de symptômes survenant simultanément ou dans un certain ordre et qui, jusqu'an jour où les faits chinques et les examens matemiques sont venus démontrer le contraire, paraissaient tirer les erigine de la moelle. Ces symptômes dans certains cas rappellent absolument ceux qui sont fournis par les maladies du cerveau dété la moelle, eu des deux organes à la fois; ils sont maintenant seits.

(1) Communication à la Société médico-chirurgicale d'Edimbourg,

mieux connus et considérés comme pathognomoniques de certaines dégénérescences qui surviennent à la périphérie des nerfs et qui, si on n'y met obstacle, amènent l'abolition complète de leurs fonctions. Cette maladie se montre surtont chez les femmes de 30 à 50 ans.

Bien qu'on n'ait commencé à avoir une idée nette de cette maladie que lors de la publication des observations de Duménil en 1864, déjà, en 1822, le D' Jackson de Boston avait appelé l'attention sur certains troubles du système nerveux reconnaissant pour cause l'alcoolisme et ayant des symptômes identiques à ceux qui caractérisent actuellement la névrite multiple. Les idées de Jackson avaient été perdues de vue jusqu'en 1849, époque où elles furent remises au jour par Huss, de Stockholm. Mais c'est seulement lors de la publication par le D' Wilks d'observations de paralysie chez des buveurs, que l'attention des médecins fut directement attirée sur l'existence d'une maladie que l'on pouvait justement appeler paralysie alcoolique. Les cas de cette maladie qui ont depuis été publiés par des observateurs de différents pays tendent à confirmer les premières observations au point de vue des causes et des symptômes.

J'apporte la présente observation dans laquelle l'affection d'origine primitivement spécifique a été, sans aucun doute, aggravée par les habitudes d'intempérance de la malade, en partie à l'appui des idées déjà acceptées, en partie pour appeler l'attention sur l'influence des autres causes, dans la genèse de ces dégénérescences des nerfs périphériques qui se présentent à nous sous la forme d'une paralysie déterminée. Il est probable, sinon absolument certain, que avec une connaissance plus approfondie de certaines névroses dont la pathologie est encore très imparfaite, nous devons admettre l'action de plusieurs autres causes en outre de l'alcool et de la syphilis. Par exemple, la paralysie d'origine saturnine n'est-elle pas une névrite multiple? Ne peut-on pas dire la même chose de toutes les formes d'empoisonnement métallique? La paralysie diphthéritique n'est-elle pas une dégénérescence nerveuse périphérique due à un empoisonnement spécifique du sang?

D'autre part, les troubles nerveux que l'on observe dans une période avancée du diabète sucré ne reconnaissent-ils pas la même cause, le glucose agissant dans ce cas comme agent toxique. La perte complète du réflexe rotulien, que l'on observe à une période avancée de cette maladie, est très probante, puisque l'absence du réflexe rotulien est le signe diagnostique le plus constant et le plus certain d'une névrite multiple. Ces faits permettent d'entrevoir un plus grand ensemble de causes que nous n'étions jusqu'ici habitués à en invoquer. D'autre part, ils tendent à montrer que la névrite périphérique multiple de dégénér 2 cence peut être le substratum pa-

thologique commun à un grand nombre de désordres divers par lesquels ont peut expliquer les symptômes toxiques qui se développent pendant le cours de ces maladies.

La malade dont l'observation est rapportée ci-dessous fut admise à la salle 6 de l'infirmerie royale d'Edimbourg au mois de novembre 1887.

Antécédents. — C'est une veuve de 37 ans dont le mari est mort quelques mois avant son entrée à l'infirmerie. Elle est restée mariée pendant environ onze ans, et, pendant cette période, elle a eu cinq enfants et deux fausses-couches; pendant tout le temps qu'elle est restée mariée, elle a souffert de ménorrhagie.

Quatre de ces cinq enfants sont morts en bas âge, le survivant, un fils de 10 ans, est d'une santé délicate.

A cause de la fréquence et de la longue durée de ces ménorrhagies elle a dû garder souvent le lit. En quittant le lit dans une de ces circonstances, son mari étant mort dans l'intervalle, elle éprouva quelques difficultés à marcher et, ayant visité le cimetière où son mari était enterré, après s'être agenouillée, en revenant chez elle, elle tomba en descendant de voiture et s'aperçut qu'elle ne pouvait plus ni marcher, ni se tenir debout.

Après avoir regagné sa maison, elle prit de nouveau le lit, elle ne fit que quelques tentatives pour sortir de chez elle et y resta jusqu'àce qu'elle fut transportée à l'infirmerie. Elle nous expliqua alors que, en outre de la difficulté de la marche, deux mois avant son admission elle avait commencé à éprouver des sensations de froid et de faiblesse avec des fourmillements dans les jambes; plus tard, des démangeaisons et des brûlures qui l'avaient fait beaucoup souffrir, ces douleurs revenant parfois avec des exacerbations. Elle nous dit qu'avant son entrée à l'infirmerie elle avait éprouvé des sensations semblables dans les mains et dans les pieds, mais sans douleur.

Rtat à l'entrée. — Elle ne peut marcher ni se tenir debout, même avec l'assistance d'autres personnes, et, lorsqu'on fait quelques tentatives pour la mettre sur ses pieds, elle pousse de grands cris et se prend à pleurer. Au lit elle est couchée sur le côté, les genoux fléchis, les pieds étendus et les orteils recourbés sous la plante des pieds. En faisant beaucoup d'efforts qui paraissent douloureux, elle arrive à étendre les jambes, mais elle ne peut ni fléchir les pieds ni redresser les orteils. Une légère pression sur les nerfs tibiaux, spécialement sur le tibial antérieur, provoque l'expression d'une douleur vive. L'hyperesthésie cutanée est bien marquée dans la zone de distribution du nerf tibial antérieur, mais en dehors de cette zône elle devient irrégulière, et elle ne peut être facilement déterminée. Tout essai, même léger, de provoquer des mouvements passifs dans les jambes, est

suivi de douleurs musculaires qui paraissent fort vives; celles-ci sont surtout marquées au niveau des muscules du mollet. Ces douleurs nous ont souvent obligé de différer notre examen et de laisser la malade garder longtemps au lit la même position. A cause de l'émotion qu'elle éprouve quand nous approchons d'elle, nous ne pouvons fixer suffisamment son attention pour localiser ses impressions sensorielles et pour cette raison la sensibilité tactile cutanée ne peut être nettement définie.

Les muscles des jambes ne sont pas plus atrophiés qu'on ne doit s'attendre à les trouver après un repos de deux ou trois mois.

Il n'y a pas d'œdème. La sensibilité plantaire est défectueuse, mais lorsque à une période plus avancée on la mettait sur ses pieds, elle disait qu'elle sentait parfaitement le sol; mais si pour un instant on la laissait dans cette position sans la soutenir, elle tombait par terre. Les réflexes du genou et du coude sont abolis. Les sphincters n'ont rien: la vessie et le rectum fonctionnent d'une façon normale. L'épreuve par l'électricité montre une faible réaction de dégénéressence. L'état mental est marqué par la perte de la mémoire, une émotivité très grande et des impatiences continuelles. Il n'y a ni délire, ni illusion, ni hallucination. Le sommeil est très bon et n'est troublé par aucun mauvais rêve.

Elle se plaint maintenant de froid aux mains avec la sensation de piqures d'aiguilles; elles les frotte constamment. La mobilité et la sensibilité tactile des mains sont défectueuses; elle ne peut en rien s'en servir. Il y a une déformation commençante du poignet. La vision est normale, les pupilles se contractent pleinement sous l'influence de la lumière ou de l'accommodation; il n'y a ni céphalalgie, ni strabisme, ni myosis, ni nystagmus.

Traitement et marche de la maladie. — Je n'étais pas, à l'époque où je dois remonter pour indiquer le traitement adopté, en possession de cette partie de l'histoire de la malade qui me porta par la suite à invoquer la cachexie syphilitique; la connaissance d'antécédents de ce genre, bien que n'affectant pas matériellement le cours de la maladie, m'aurait sans doute conduit à adopter un mode de traitement nettement spécifique. La mémoire de la malade, très défectueuse quant à ses antécédents, et l'absence de renseignements dignes de foi venant d'une source étrangère avaient été pour moi un grand désavantage. Ce fut seulement lorsque la guérison fut assurée que je fus certain que mes suppositions relativement à la syphilis étaient fondées. Le traitement adopté toutefois prouva avec succès qu'il ne fallait pas s'en tenir à l'expectation.

La malade fut privée de tout stimulant, même de thé et de café.

Son état d'anémie indiquait le besoin de fer qu'on lui donne en même temps que l'arsenic et le valérianaté de strychime. Mais le moyéli dont j'attendais le plus, ce fut l'application du massage consistant d'abord en de légères frictions avec la main, selon ce que la malado pouvait supporter. Celle-ci résista d'abord et refusa tout mode de traitement, mais bientôt elle se soumit lorsqu'elle vit les bénéfices qu'elle retirait de cette méthode.

Plus tard je combinai l'électrolyse avec le manege au moyen d'un rouleau métallique qui s'ajustait facilement à une battèrie en guise d'électrode; the cetté manière le rouleau pouvait être appliqué avec n'importe quel degre de pression et on le premendit facilement sur les membres paralyses, en combinant à la fois les courants faradiques et le massagé. Cetté manière de faire devint de jour en jour plus agréable pour la malade qui demandait qu'on appliquât un courant plus fort et une pression plus considérable. Des le début du traitement, l'amélioration fut évidente et rapidement progressive; elle était seulement retardés par la lenteur nécessaire de la régénération des nerfs qui certainement reprenaient en partie leur structure normale. Un autré retard résulta du degré de contracture des muscles de medlet bausé par la faiblesse de leurs antagonistes habituels, les muscles de la région antérieure de la jambe.

En raison de cet état de choses, les premiers efforts de locomotion de la malade furent laborieux, les genoux étaient raides et les orteils courbés sous les pieds. La marche fut par suite affectée pour longtemps.

La maiade marchait sur le bord externe des pieds qui étaient tenus largement écartés; elle fixait constamment ses yeux sur le sol avec une certaine appréhension. Elle avait besoin de l'assistance d'une infirmière. Il n'y out à aucun moment d'incoordination dans les mouvements. L'absence d'ataxie est un fait important en ce qu'elle sert à distinguer la névrite multiple de la femme de l'ataxie alcoolique que l'on rencontre parfois chez l'homme.

Elle sert en outre à différencier cette forme de paralysie de la paraplégie d'origine spinale. Après trois mois de traitement qui ne se passèrent pas sans beaucoup de découragement, la malade rétrouva suffisamment l'usage de ses jambes pour pouvoir se promenér seule dans un long corridor, recouvrant successivement la faculté de fischir les pieds et d'étendre les orteils. Depuis deux mois déjà elle avait récupéré l'usage de ses mains. Après trois semaines encoré passées à l'hôpital des convalescents, elle rétourna chez elle où je la vis par la suite s'occupant de son ménage et s'améliorant constamment.

J'ai parlé tout à l'heure du diagnostic différentiel entre la paralysie

de la névrite périphérique et celle de la paraplégie spinale. Il peut être utile d'étendre la comparaison des symptômes à quelques autres maladies qui pourraient être confondues avec la névrite multiple.

- le D'abord il est nécessaire de la distinguer de la paraplégie hystérique; dans ce cas il est à peine nécessaire de faire plus que de rappeler que dans la névrite multiple le réflexe rotulien manque toujours tandis que dans l'hystérie pure il existe constamment.
- 2º Dans les paralysies d'origine cérébrale, les réflexes tendineux sont exagérés; il y a également une tendance à la rigidité musculaire et les réactions électriques ne subissent aucun changement.
- 3° Tandis que les symptômes pupillaires n'existent pas dans la névrite multiple, ils constituent au contraire le meilleur diagnostic de l'ataxie locomotrice d'origine spinale. Il y a en outre dans ce dernier cas l'incoordination qui est caractéristique. Il y a également l'absence de modification électrique.
- 4° La paralysic ascendante aiguë peut être distinguée par l'absence de tous phénomènes sensoriels. Les réactions électriques n'ont subi aucune modification.
- 5º La paralysie liée à la myélite s'accompagne de bonne heure d'eschares et de complications du côté de la vessie et de l'intestin qu'on ne retrouve pas dans la névrite multiple.
- 6° Dans la méningite spinale il y a une douleur très vive à nuque, la rétraction caractéristique de la tête et le tremblement musculaire.
- 7º Dans la paralysie de la poliomyélite, les muscles du tronc sont les premiers paralysés après ceux des jambes. Dans la névrite multiple, ce sont les muscles extenseurs de l'avant-bras qui se paralysent après ceux des jambes. Lorsque la paralysie dans la poliomyélite passe du tronc au bras elle attaque d'abord les muscles intrinsèques de la main. Les deux maladies se différencient en outre par l'absence de tout phénomène sensoriel dans la marche de la paralysie de la poliomyélite.

Pronostic. — Pour conclure, il est évident qu'un diagnostic précoce et attentif est de la plus haute importance et que les chances de guérison dans chaque cas dépendront de l'étendue des altérations pathologiques qui auront pu se faire dans les fibres nerveuses. La dégénérescence peut avoir atteint un degré où il est impossible d'espérer le retour du nerf à son état normal. Malgré cela il faudra dans chaque cas faire avec persévérance un traitement, non seulement avec l'espoir, mais avec la certitude d'empêcher l'extension de la maladie aux nerfs qui n'ont point encore été affectés. Il est à peine besoin de dire que lorsque l'alcool est la cause de la maladie,

sa suppression absolue est indispensable et qu'il fant de même écarter toutes les autres causes qui pourraient avoir le même résultat.

L'expérience que j'ai acquise des résultats donnés par le massage me porte à le recommander vivement en outre des médicaments et à le combiner comme je l'ai fait dans le cas actuel avec l'électricité faradique.

## SOCIÉTÉ MÉDICALE DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

Séance du 13 juin. - Présidence de M. Fèvre.

La CORRESPONDANCE manuscrite comprend: l'une lettre d'excuses du D'Commenge; 2º une lettre du D'Alexandre remerciant la société de l'avoir admis au nombre de ses membres; 3º une lettre de démission du D'Châtelain; 4º une demande d'admission du D'Rollin présenté par les D's Leco connier et Yvon (MM. Fevre, Gibert, Barbillon rapporteur).

La correspondance imprimée comprend : la thèse du D' Dussaud ; le bulletin statistique de Buenos-Ayres, la Revue médico-chirurgicale, le journal d'orthopèdie (D' Bilhaut).

La Société accepte la proposition suivante faite par le D'Gibert su nom de la Commission pour le réglement du concours :

Envoyer aux journaux de médecine une note par laquelle tous les médecins du Bureau de bienfaisance seront priés d'envoyer, avant le 3 juillet, leurs observations sur les modifications à apporter au réglement du concours.

- M. Fèvre lit une note sur le service pharmaceutique des Bureaux de bienfaisance, et conclut que, en présence des inconvénients du système actuel, il vaudrait mieux établir dans chaque arroudissement une ou plusieurs pharmacies municipales tenues par un pharmacien, les médicaments étant fournis par la pharmacie centrale des hôpitaux; la principale objection faite à ce système, ainsi qu'il résulte de la discussion à laquelle prennent part les Dra Barbillon, Guillier, Bilhaut, est la dépense qu'il nécessiterait, car, outre les appointements, il faudrait reconstituer un matériel déjà presque anéanti. M. Berrut croit que le mieux est de continuer à laisser les malades du Bureau se fournir chez les pharmaciens en cherchant à améliorer le service par la bonne volonté et le concours de tous.
  - M. Yvon demande que le Bultetin municipal officiel soit adressé aux nouveaux élus du Bureau de bienfaisance.
  - M. Toledano communique quelques faits relatifs aux revaccinations dans les écoles dont il est inspecteur, à l'aide du vaccin de gé-

nisse. Sur 300 enfants il y a su 81 succès et la réussite a été plus marquée chez les enfants de 6 à 8 ans que chez ceux de 10 à 12 ans; en 1880 dans les mêmes conditions cinquante pour cent de succès.

M. Bilhaul demande avec quel vaccin la première vaccination avait été faite (ce qu'ignore M. Toledano); il résulterait, en effet, de ses observations que l'immunité est de plus longue durée avec la vaccination jennérienne qu'avec la vaccination de génisse; il cité même un cas où une personne réfractaire au vaccin de génisse, (pour une revaccination) a été revaccinée avec succès avec du vaccin d'un enfant vacciné lui-même à la génisse.

La séance est levée à dix heures.

Le secrétàire, D' Ch. Tishi.

## #IBLIOCRAPHIE

Traité pratique d'antisepsie appliquée à la thérapeutique et à l'hyerène (Médecine, Chifurgie, Obstétrique), par les Dr. Le Gendre, Barette, Lepage (G. Steinheil, éditeur, Paris, 1888).

1º Partie: Préliminaires, Généralitée, 2º partie: Anticepsie médicale, par le D. P. Le Gendre.

Publier en ce moment un traîté d'antisepsie peut paraître prémeturé à quelques personnes, pour l'abtisepsie médicale tout au moins. L'antisepsie chirurgicale et l'antisepsie obstétricale out en effet donné leurs preuves, et tout le monde, à de très rares exceptions près, est convaincu de leur efficacité. Aussi peut-on dès maintenant en formuler les règles avec une précision suffisante, d'après l'enseignement des chirurgiens et des accoucheurs les plus éminents des deux mondes. Muis en est-il de même de l'antisepsie médicale? Certes, bien des faits sont encere douteux ou contradictoires, et cependant quelques canquêtes thérapeutiques ont déjà été réalisées par les maîtres qui ont sourageusement ouvert cette voie. Aussi ne saurionnous trop féliciter notre ami, le D' P. Le Gendre, d'avoir franchement et avec le talent qu'il apporte à tout ce qu'il entreprend, abordé la tâche difficile de traiter de l'antisepsie médicale. La médecine antiseptique n'est-elle pas d'ailleurs la médecine de l'avenir?

« Un médeoin qui sait que la fièvre typhoïde et la tuberculose sont le produit des bacilles typhiques et tuberculeux, cesse de croire au fatalisme, à la spontanéité morbide, à l'auto-typhisation, à la diathèse sine materia. Ces mots qui nous donnaient il y a quelques années l'illusion de la science, nous ne les comprenons plus aujourd'hui, et au lieu de demander à l'empirisme le remède des maladies conta-

giesses, nous le cherchons soit dans la destruction des germes pathogènes, seit dans le confert de l'immunité à l'organisme humain. »

Tel est, pour le professeur Grancher, le bénéfice que la thérapeutique médicale peut tirer de la connaissance des microbes. Aussi est-on en droit d'espérer avec lui que toutes les maladies seront un jour expliquées, soit par un microbe, soit par une formule chimique; la nosographie ne comprendra plus des lors que deux catégories de maladies, les infections et les disthèses, et l'antisepsie sera l'un des deux pivots de la thérapeutique.

Quels sont les microbes pathogènes? Quels sont les antiseptiques connus que nous puissions leur opposér, tel est l'objet de la première partie de ce traité, première partie conflée, ainsi que l'antisepsie médicale, au Dr P. Le Gendre.

L'antisepsie médicale proprement dite, c'est-à-dire l'application à la pathologie et à la cliaique médicales de moyens prophylactiques et thérapeutiques analogues à ceux qui ont transformé à l'époque contemporaine la clinique et la pathologie chirurgicales et obstétricales, fait l'objet de la 2º partie, de beaucoup la plus considérable de ce volume. Elle comprend un certain nombre de chapitres suivant qu'il s'agit de l'antisepsie de tel ou tel organe. Aussi voyons-nous successivement étudiées l'antisepsie du tégument externe, l'antisepsie de la bouche et du pharynx, l'antisepsie des voies aériennes, l'antisepsie de l'appareil respiratoire, l'antisepsie du tube digestif, l'antisepsie des séreuses, l'antisepsie, du milieu intérieur. Enfin, dans un court appendice, l'anteur étudie la prophylaxie des cas intérieurs de contagion dans les hépitaux et quelques antiseptiques nouveaux tribromophénel, acide exynaphécique, etc.

Tel est rapidement esquissé le plan de cet ouvrage dans lequel le lecteur trouvera non sealement les progrès réalisés, mais encore l'indication de la marche à suivre pour en réaliser de nouveaux.

D' E. DESCHAMPS.

## VARIÉTÉS

## La Faculté de médecine de Beyrouth.

La publication, en arabe, par le D' de Brun d'un traité des maladies de l'appareil respiratoire, vient d'attirer l'attention sur la Faculté de médecine de Beyrouth, au sujet de laquelle nous sommes heureux de pouvoir donner quelques renseignements.

Il y a cinq ans, la plupart des médecins indigènes recevaient en Syrie une éducation médicale quelque peu incomplète, et, pour le moins, sujette à caution. Après avoir passé quetre ans à l'Heble

de médecine américaine, fondée depuis quinze années à Beyrouth, ils allaient à Constantinople subir leurs examens définitifs avant d'exer cer la médecine dans leur pays natal. Or, à l'Ecole de médecine américaine, les cours, après avoir été faits pendant un certain nombre d'années en arabe, la langue du pays, furent ensuite professés en anglais. C'était méconnaître d'une façon absolue et l'intérêt des élèves et les besoins des futurs médecins: l'intérêt des élèves, en ce sens que la Faculté de Constantinople n'admet que le Français ou le Turc comme langue parlée aux examens; les besoins des futurs médecins, en ce sens qu'on leur apprenait une langue à peu près inconnue en Syrie, et qui leur deviendrait inutile le jour où ils voudraient exercer leur profession.

Non seulement cette inconséquence démontrait que l'Ecole américaine était une œuvre de propagande politique, mais encore elle établissait, pour sauvegarder les intérêts des praticiens, la nécessite d'une école nouvelle, s'inspirant simplement des besoins de ses élèves.

C'est alors que fut fondée la Faculté française de médecine de Beyrouth.

Il y a cinq ans que cette Faculté existe, et déjà nous pouvons nous rendre compte de ces résultats. Disons-le hautement, ils ont dépassé les espérances. Plusieurs élèves de cette école, venus récemment à Paris ont pu faire apprécier à leurs chefs de service l'excellente méthode d'instruction qu'on leur a donnée et les heureuses dispositions naturelles qui leur ont permis d'en profiter largement. Bientôt, nous l'espérons, la Syrie va être dotée de praticiens instruits et capables de faire face à toutes les éventualités de la profession médicale. C'est le but que poursuit, avec ardeur et sens relâche, notre Faculté de Beyrouth, à laquelle, nous en sommes convaincus, le Sultan éclairé, qui règne à Constantinople, ne saurait refuser sa haute protection.

Comme moyens matériels, l'Ecole de médecine française possède un outillage très complet, absolument en harmonie avec les nécessités du pays. Nous avons admiré, lors de notre passage à Beyrouth, le Musée d'anatomie où la quantité considérable des pièces en cire et des pièces sèches, où la profusion des grandes figures schématiques destinées aux cours, montrent la préoccupation constante du professeur de frapper les yeux et de faire comprendre. Aussi, est-ce avec un très grand succès que le professeur Nègre enseigne l'anatomie et son cours, extrêmement pratique et très clair, est très goûté des élèves.

Le Musée de dermatologie, les représentations en cire des maladies des yeux, la collection des bassins viciés, la collection des instruments de chirurgie, les magnifiques herbiers que possède la Faculté et dont bien peu leur seraient comparables, le droguier, le Musée de minéralogie, tout cela très complet et admirablement tenu est en parfaite harmonie avec le Musée d'anatomie.

Nous avons visité avec beaucoup d'intérêt les cabinets de physique et de chimie, ainsi que les laboratoires, et nous avons pu constater que, si rien n'est épargné pour donner aux élèves un enseignement médical sérieux, on n'a pas négligé davantage ce qui a trait aux sciences accessoires.

La bibliothèque est montée sur un très grand pied. Nous y avons trouvé tous les ouvrages nécessaires non seulement à l'instruction des élèves, mais encore aux recherches bibliographiques les plus complètes. Nous y avons admiré une remarquable collection de journaux et de revues médicales, et nous applaudissons aux efforts que fait la Faculté de Beyrouth pour se tenir au courant des recherches les plus récentes.

C'est à l'hôpital français que se fait l'enseignement clinique (1). Indépendemment des chambres affectées aux malades payants et des pavillons d'isolement pour les maladies épidémiques, l'hôpital français possède cinq salles et pourrait, au besoin, en ouvrir une sixième. Chaque salle peut contenir une quinzaine de tits. C'est plus qu'il n'en faut pour l'enseignement de la clinique, d'autant plus que les malades sont recrutés au dispensaire des sœurs de charité où se pressent tous les jours plus de 500 indigènes. Le choix est donc grand; c'est assez dire que la variété ne manque pas. Comme annexe à l'hôpital, signalons un service de gynécologie, sorte de dispensaire, où les élèves apprennent, sous la direction du D' Rouvier, tout ce qui a trait aux maladies des femmes. Signalons également l'existence d'une clinique ophthalmologique.

Enfin n'oublions pas de dire qu'une école de pharmacie a été établie parallèlement à la Faculté de médecine et que c'est un ancien chef de laboratoire de la Faculté de Lyon, M. Flavard, qui est chargé du cours de pharmacologie.

L'enseignement se fait en français, et nous pouvons affirmer que les professeurs sont à la hauteur de la tâche délicate qu'on leur a coufiée. C'est un ancien interne des hôpitaux de Paris, dont le professeur Jaccoud avait fait son chef des travaux anatomiques au laboratoire de la Pitié, le D<sup>r</sup> de Brun, qui est chargé d'enseigner la clinique et la pathologie internes. Nous sommes heureux de saisir de nouveau cette occasion pour rappeler que M. de Brun a su tenir haut

<sup>(1)</sup> Les professeurs de l'Ecole américaine font leurs leçons cliniques à l'hôpital prussien.

le drapeau de la médecine française, et que la très légitime notoriété qu'il s'est acquise en Syrie lui a permis de dutter avec succès contre la substitution, activement poursuivie en Orient, de la science étrangère à la science française.

Le D' Hache, ancien interne des hémiteux et side d'anatomie à la Faculté de Paris, vient d'être nommé professeur de clinique et de pathologie externes. Nous adressons nos félicitations au nouveau professeur et à la Faculté qui a su se l'attacher. (Bul. méd.)

## MOUVELLES

LÉGIOR P'HONNEUR. -- Notre excellent confrère le Dr L.-H. PETIT, bibliothécairq-adjoint à la Fagulté de médecine, qui vient d'organiser avec un ai légitime succès le Congrès pour l'étude de la tuberculose, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE SCEAUX a émis le voeu suivant :

Le Conseil, 1º Considérant que les instituteurs de la banhaue sont, en cas de maladie, obligés de faire constater leur état par un médecia habient tant Paris;

2º Considérant que, par suite, ce médecin ne peut répondre rapidement à toutes les demandes qui lui sont adressées, et qu'il en résulte dans la pratique de nombreux inconvénients;

3º Considérant qu'il est fort difficile à ce médecin habitant Paris de se transporter dans les communes les plus éloignées;

4º Considérant qu'en fait, ce sont généralement des médecins-inspecteurs qui font les constatations médicales, et ce, sans réclamer de rétributions spéciales, et que les fonctions des médecins titulaires sont des sinécures;

Considérant que l'Administration, en faisant valoir les charges que le budget départemental aurait à subir de la mesure réclamée, paraît être dans l'erreur, car le service, que ne font pas les médecins du personnel, pourrait être fait gratuitement par les médecins-inspecteurs.

Renouvalle le vœu :

Que dans chaque circonscription les médecins-inspecteurs des écoles soient chargés des constatations médicales intéressant le personnel,

Et que la sinécure des médecies titulaires soit supprimée.

AVIS. — Les ateliers de l'imprimerie étant fermés le mercredi 15 Août le prochain numéro ne paraîtra que le samédi 18 Août.

LIQUEUR DE LAPRARE à l'aibuminate de fer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la meastruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D. E. BOTTENTUIT.

Paris, -- A. Pament, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy successiur 52, rue Madame et rue Corneille, 3,

# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J THOMAS

Chaque granule représente une & houteille d'Hau sulfureum

li n'est agent des inconvénients des fisux aniforeuses (rerespertées ; produient as sen de l'organisme l'iny droggé na aptiture et la for à l'état maissant aus ér notations at troubles g'apeuns capéce.

Inactile - Catarrie - Actions Animilis To if a represented - Andreis - Cachagia symbolitique

Ports - Pharmacon J. THOMAS 48, evenue d'Illie - Palle.

# VOSGES PLOMBIERES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1º Octobre Indunent des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines Trajet direct de Paris à Plombières en 8 heures

BAU EN BOISSON. BAINS CONCENTRES

Fant de Plombières sont transportes sans alteration, elles se conservent indéfiniment.

Tinn Sontieur trans sont oblenus par l'evaporation de l'Esu minérale, et ont toutes les propriétés médicale

san Rombières. — A DRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT À LA C' de Plombière

san Repot Principal, Raison ADAM. 31, Boulevard des Italiens, à Paris

## BLENNORRHAGIE, CYSTITE

distribée. ni odeur des urines. par les Plut ES DE LAVA FOURSTER distribée. ni odeur des urines. par les Plut ES DE LAVA FOURSTER distribée. ni odeur des urines. par les Plut ES DE LAVA FOURSTER distribée. Ni odeur des urines. par les Plut ES DE LAVA FOURSTER

KAVA FOURNIER

Exiger la Signature :
DE FOURNIER, 22, Place de la Hadeleine, PARIS.

Médaille &OR, Paris 1885

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé les un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu le malas et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source dondante à une température de 9° centigrades.

Bouches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Beux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nercuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose,
pémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de
lappareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions,
uniculièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies,
thumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente.

\*\*Econtes ou anciennes, cachexies, etc.

Lichtissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes allons princepart et des externes externes externes et des externes et des externes et des extern



E -- En outre, pour les adultes convalescents ou valétudind cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle, CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Photon

QUASSINE FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique Chlorose, Débilité générale, Inapp tence, Vomissements, Irrégular desfonctions digestives, Constipati Coliques hépatiques et néphrétique Cystites, etc. La QUASSINE FREMINT est sous formes

La QUASSINE FREMINT est sous forme Pilules exactement dosées à 2 centigrammed Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par 3 avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacie

Ampoules

Pour inhaiations

Une Dose par Ampoule

Boiss

au N

MIKIIE D'AFFIYLE \$ 3 | Soulagement immédiat et guérison ANGINES de POITRINE UDUNE (I EIN) RAITEMENT & PASTEM

Soulagement immediat et guerisch

ANGINES de POITRINE

Syncepes, Mai de Her, Higraine, Hyttre-Epileatie

LA BOITE, 4 FR., PHARNAGE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHIS

# VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agrésie vin de RAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moîté de son pui de viande de bœul et 0° 20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médecins des Hópitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutritée.

« C'est un excitant putsant de l'activité fonctionnelle des organes de la nuiritée « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par se phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire. (Gazette des Hépitast.)

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Enfants Le VIN de EAYARD se prené à la doss de une à deux cuillerées par repas. Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lasare, Paris, et dans toutes les Phis.

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS UNAN

LECROSNIER et BABÉ

FRANCE. ..... 15 fr. UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

Place de l'École-de-Médecine COMITÉ DE RÉDACTION : par had delland

DAMASCHINO

A. RICHET MICHEL PETER Médecin de chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

Médecin des hôpitaux.

fersur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Cirugies des hôpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

mer ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. a avrajas remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

## MEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIOUE

DYSPEPSIE

CHLORRYDRO-PEPSIQUE ers et Fern

Vomissements. Doses : Adulte ites, i verre à liqueur par repas. Pliules Chiorhydro-Pepsiques G Envoi france Echantillons. — Ph\* 6R - Enfants, 2 cuillerées à dessert Phis GREZ, 34, ras La Brayère, PARIS.

LESHOPITAUX DEPARIS

Lobtenu & l'état de

a l'état Pur et Neu-

4'HONNAUR. Medaille d'OR et d'ARGENT

Sans aucune saveur de fer, essential-lement assimilable, il donne chez les personnes rebelles a tout traitement fereur, les résultats les plus ts et les plus constants, sans jamais occasionner ni maux d'este-

SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célestins et les autres sources ; la plus eco nstituante et la plus riche du bassin ; ne subissant aucune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix: 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

TONIQUE RECON TITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnore la répugnance que leur

ALIMENTAIRE BLIXIR sont: La viande,

les écorces d'oranges est d'une excellente con-

pl.des Vosges, et toutes Phies

Inspirent aliments

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerees selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et the Phies.

INAPPÉTENCE - MALADIES de l'ESTOMAC

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCREATINE pondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corps gras

PHE GENERALE, 54, Chaussée d'Antin, et 69, Rue de Provence et Pharmacies

seur *Petresco* (Bucarest). La Bryonia alba, dont les caractères sont distinctifs de la bryonia dioica, produit, lorsqu'elle est administrée à des animaux, une contraction des vaisseaux capillaires qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la circulation.

Nous avons fait des applications cliniques sur des cas d'hémorrhagie de différentes sources, (métrorragies post-puerpérales); nous avons obtenu les meilleurs résultats.

La dose ordinaire est de 20, 25, 30 grammes de racine sèche pour 300 grammes d'eau.

En faisant l'analyse de cette racine, M. Urbéano a trouvé plusieurs principes résineux et glycosidiques en extraits alcooliques et aqueux. Le glycoside a donné l'action la plus énergique; nous lui avons donné le nom de bréine du nom populaire brei que porte la Bryonia alba, en Roumanie. Avec 20 centigrammes du glycoside dans l gramme d'eau pour les lapins, avec 10 centigrammes pour les grenouilles, nous avons obtenu les mêmes résultats.

On peut donc ranger la bryonia alba parmi les meilleurs médicaments antihémorragiques.

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PAR LA DIGITALE A HAUTES DOSES. M. Pétresco. — J'ai eu l'occasion d'observer pendant ces derniers temps un nombre considérable de pneumonies franches que j'ai traitées avec un succès complet par l'administration de 4 grammes de feuilles de digitale en infusion. Déjà, depuis 1883, je n'emploie plus contre la pneumonie que l'infusion préparée de 4 grammes de feuilles de digitale pour 200 grammes d'eau et 40 grammes de sirop simple; à prendre chaque demi-heure par cuillerée à bouche.

En général la maladie est jugulée en trois jours. La fièvre et tous les phénomènes physiques tant locaux que généraux ont disparu par enchantement. Avec ce mode de traitement la mortalité de la pneumonie a été réduite à 1,22 p. 100, tandis que toutes les statistiques donnent une mortalité de 7,15, et même 30 p. 100.

J'ai fait une étude comparative entre le traitement par la digitale, et le traitement expectatif par l'alcool à hautes doses. Dans ce dernier cas, la pneumonie n'était en rien modifiée dans sa marche.

Dans les pneumonies compliquées je n'ai pas obtenu des résultats aussi complets. Le chlorhydrate de caféine et l'extrait de convallaria maïalis administrés à la dose de 2 grammes, pendant quinze jours, m'ont donné de meilleurs résultats.

Malgré ces hautes doses de digitale, je n'ai jamais rencontré d'effets toxiques. Cette tolérance, cette non toxicité sont prouvées d'une manière incontestable, par le nombre de 577 observations publiées dans mon traité de thérapeutique.

La séance est levée à 4 heures et demie.

# LA FRANCE MÉDICALE

## SOMMALRE

Travant ariginate: De l'ostionydite chronique d'emblés, par le De F. Verchère. — Comptes rendus analytiques des Sudition savantes: Académie de médecine, séques du 14 août 1888. — Hibliographie. — Neuvoltes.

## De l'osteomyelite chronique d'emblée,

Par le D' F. Vanceinne, Ancien chef de clinique de la Faculté.

L'estécmyélite chronique d'emblée décrite par M. le professeur Trélat dans la thèse du D. Demoulin est caractérisée (anatomiquement) par une nécrose « éburnée portant sur la diaphyse des os longs; par la présence d'un os périostique nouveau, qui recouvre l'os mort; quelquesois par des fractures spontanées ».

«Le nécrose est dure à l'ostétte condensante, le séquestre est toléré comme un corps étranger asoptique par l'os périostique nouveau; il n'y a pas de bourgeons charans, pas de pus entre l'os mort et l'os vivant ».

Lorsqu'on fait la coupe d'un os esteint d'estéemyélite chronique Emplée.on peut trouver les désordres les plus accentués.

- \*\*\* Elle amène : le L'ossification de la moelle contenue dans les uneux de Havers d'où éburnation de l'os ancien.
  - « 2º L'ossification de la moelle sous périostique, d'où hyperostose.
- " 4 3º L'ossification de la moefle du canal médullaire, d'où oblité-
- Toutes lésions qu'on a contume de rencontrer dans l'ostéomyélite prolongée. Ajontons que « dans l'ostéomyélite chronique d'emblée les séquestres sont tolérés par l'os nouveau fort longtemps et peuvent l'etre probablement d'une façon indéfinie ». Nous verrons en represent la physiologie pathologique de cette forme de l'ostéomyélite comment on peut expliquer ce fait.
- \* Biologie. L'ostéomyélite chronique d'emblée peut être spontinée, mais le plus souvent elle est traumatique. Spontanée elle est dans les observations sur lesquelles M. Demoulin appelle l'attention d'une façon particulière (lettre à la France médicale d'u Saoût 1888), apparue à l'âge où les os sont encore en vois de dévelopment (Obs. III, 13 ans) (Obs. II, 20 ans) Obs. IV. 17 a.s.). Tran-

matique elle peut se montrer à tout âge. — Le plus souvent dans ce dernier cas on a affaire à un traumatisme direct. (Coup sur le tibia Obs. V), parfois à un traumatisme indirect analogue à celui que les anciens admettaient comme causant le décollement de la moelle des os. (Obs. I. Chute sur les pieds). — Enfin, et ici nous ne pouvions faire rentrer ces faits dans l'histoire de l'ostéomyélite, on a pu voir s'établir des suppurations ossenses sans réaction générale dans la convalescence de la fièvre typhoïde (Obs. VII, Obs. VIII) dans l'infection purulente (Obs. VI); c'est encore à tout âge que peuvent apparaître les localisations d'une affection générale.

De cette étiologie il nous est possible de nous demander quelle est la nature de cette ostéomyélite d'emblée. Est-il besoin de faire rentrer dans le même cadre l'ostéomyélite de la flèvre typhoïde, de l'infection purulente, l'ostéomyélite traumatique et l'ostéomyélite d'emblée. Nous ne le pensons pas. Et ce serait établir là une confusion contre laquelle nous nous élevons avec énergie, 'craignant de voir revenir, ainsi que nous le disions dans l'analyse que nous avons publiée du travail de M. Demoulin « le chaos dans lequel nous débutions, il y a quelque quinze ans, au milieu de la nécrose, de la carie, de l'ostéite, etc ». M. Demoulin du reste partage cette opinion quand il dit « qu'il a tenu à grouper tous ces faits à propos de l'étiologie » pour montrer que sous leur influence l'ostéomyélite peut se montrer atténuée, sans réaction violente. — « Ce serait là, ajoute-t-ul, de l'ostéomyélite prolongée si l'on veut, mais en tous cas alle devrait conserver son nom d'ostéomyélite chronique d'emblée ».

Un nouveau nom, utile, expressif et pittoresque, mais désignant toujours la même affection l'ostéomyélite, ayant revêtu une forme particulière, « chapitre additionnel à l'histoire de l'ostéomyélite prolongée. »

Nous restons donc en présence de deux variétés d'ostéomyélite chronique d'emblée: spontanée et traumatique. La physiologie pathologique de cette affection nous montrera peut-être la raison d'être de l'évolution spéciale imprimée à l'ostéomyélite par le traumatisme. Celui-ci détermine toujours, du moins dans les observations de M. Demoulin, qui nous sert de guide pour cette description de l'ostéomyélite chronique d'emblée, une lésion osseuse sous-cutanée. Il est donc naturel de comprendre comment sont absents les éléments qui peuvent amener les phénomènes réactionnels propres à l'infection. Ce traumatisme détermine sur l'os, âgé ou adolescent, une irritation (je cherche à me faire comprendre) aseptique. Il joue le même rôle que les chevilles d'ivoire enfoncées dans un os sain, il joue le même rôle que les greffes osseuses aseptiques, il irrite l'os mais ne l'infecte pas.

L'os réagit comme il peut, il fait de l'os; cet os constitue l'hyperodose, l'os nouveau. « L'inflammation lente amène l'ostéite productive. » L'os ancien est bientôt réduit à l'état de séquestre aseptique, il est le résultat d'une mortification lente par absence d'apport utitif, par rétrécissement des canaux de Havers, par obstruction complète de ceux-ci. Il y a arrêt de la circulation capillaire des m. Le séquestre formé peut être toléré pendant de longues années, n'amener aucune réaction. Cela se comprend facilement, aucun élément infectieux n'est à son niveau, il joue le rôle de corps étranger; ill est petit en temps que corps organique, il pourra se résorber; ill est volumineux, il pourra subsister ou à un moment donné détermier une exulcération du tégument puis des fistules.

L'absence de tout élément septique au niveau d'un os atteint dessemble transmatique explique surabondamment le mode d'évoluis spécial de cette ostéite et doit nous la faire au point de vue à masture rejeter bien loin de l'ostéomyélite spontanée, que allecisoit aiguë, prolongée, ou chronique d'emblée.

M. Demoulin avait si bien compris cette distinction qu'il a soin de sous laisser entrevoir sa pensée lorsqu'il écrit: « La théorie de la sécret aseptique trouve un sérieux appui dans un fait qu'il nous et éconé d'observer bien souvent. On sait combien autrefois les fratures ouvertes avec esquilles étaient lentes à guérir, ce n'était qu'un longue suppuration accompagnée de l'élimination de parcelles osseuses plus ou moins nombreuses. Or, aujourd'hui, ces mêmes fractures pansées antiseptiquement guérissent facilement et les esquilles sont tolérées, enkystées par l'os nouveau, sans qu'il y sit suppuration; les plus petites sont probablement résorbées. »

L'ostéomyélite, en effet, je voudrais dire l'ostéite traumatique avec plaie, se conduit tout différemment, si l'antisepsie n'a pas été complète; elle rentrerait alors dans le cadre de l'ostéomyélite signé pour M. Demoulin puisqu'il veut faire rentrer dans le cadre de l'ostéomyélite chronique l'ostéite chronique traumatique. Or il y a entre l'ostéomyélite spontanée, l'ostéomyélite de Lannelongue et l'ostéite traumatique (aiguë avec plaie, ou état 'général antérieur, chronique par irritation aseptique) la même différence qu'il y a entre une plaie simple et une inoculation septique.

l'aiété étonné de ne pas voir dans la description de l'ostéomyélite chronique, envisagée ainsi avec tant de largeur, une forme d'ostéite chronique, d'irritation proliférative des os, bien connue et qui rentre-rait dans ce cadre au même titre que l'ostéomyélite traumatique. C'est celle que l'on trouve au-dessous des vieux ulcères de jambe. Même augmentation en massue du tibia, du péroné, même déformation, même irrégularité de l'os ancien, mêmes douleurs, même

marche lente et insidieuse, enfin même aspect anatomo-pathologique, au point que sur l'examen de pièces présentées à la flociété de chirurgie, il fut impossible à M. Lannelongue et à M. Reclus de se mettre d'accord sur la nature de l'affection qui avait déterminé les lésions cascuses. N'est-ca pas ausai de l'ostéomyélite chronique d'emblée telle que M. Damoulin la vondrait voir être acceptée dans sa lettre du 9 acêt (mais qu'il a su le grand soin de ne pas étudier dans sa thèse).

J'arrive enfin à la seule modalité clinique à laquelle puisse, suivant moi, s'appliquer la dénomination indiscutée d'astéemyélite, la seule que M. Demoulin ait, d'après sa thèse, voulu mettre en lumière. Sus entrer dans la discussion microbiologique, il semble à peu près démontré que l'ostéomyélite est due à la présence d'un micro-organisme, le streptecogne aureus. Les travaux de Pasteur et Lamelongue, de Rodet (de Lyon), de Rosenbach semblent avoir mis ce fait en lumière. Bien plus dernièrement M. Lannelongue cherchait à montrer comment il a pu dans nombre de sas retrouver la porte d'entrée du miero-organisme. M. Verpanii dans sa communication à l'Académie de médecine, dans la thèse de Joubert sur le paresitisme latent retrouvait co micro-organisme dans des collections d'ostéconyélite prolongée, silemieuses depuis plus de vingteine ans. - Or n'est-il pas permis de penser que es micro-organisme est la caractéristique même de l'estéemyélits. J'ajouté que be mitre-erganisme accentue au point de vue pathogénique la différence sur laquelle j'ai déià insisté entre l'ostéomvélite vrate et les estétes de la fièvre typhoïde, de l'infection purujente, etc.

Si nous examinous les faits publiés par M. Demontin pour démontrer l'existence « chez des individus chez lesquels la preissance est terminée depuis tonquemps n de sette ostéomyélite vraie, nous sommes forcés de ne pas trouver de faits convairquants.

Est-ce l'observation de Morvant Baker ayant trait à un homme âgé de 20 ans et dont la légion mégeait ser le fémur, c'est-à-dire sur un os à souduré tardive. Est-se l'observation de Broca (obs. III) ayant trait à un malade de 29 ans, mais dont l'affection avait débuté à l'âge de 13 ans, et au sujet de laquelle M. Broca ajeute des réflexions qui montrent combien la confusion peut encore être facilement faite, si l'en se contente de se placer au point de vue clinique pour juger de la nature d'une affection.

« Le point, dit-il, sur lequel je désire surtout insister, c'est l'évolution constamment chronique de la maladie. M. Trélat vient de faire au Congrès français de chirurgie une communication sur les formes lentes de l'ostéemyélite, il y a la un type bien distinct de l'estéemyélite aiguë rapidement suppurée, aujourd'hui bien connue.

Nous laissons la parole à M. Demoulin qui-montre quelle grosse erreur commettait M. Broca. - « Depuis la publication de cette observation si intéressante. M. Frances, éléve de M. le professeur Trélat, a montré dans sa thèse que l'ostécunyélite insidieuse n'était antre que le premier stade de la taberculese ossetse, » - Aussi retenons-nous avec M. Demoulin l'observation de Broca comme un es d'ostéomyélite vraie en laisvant de esté les réflections erronées qu'elle lui a suggérées. Nous tenions néanmeins à montrer comment il est dangerenn d'obsoureir une question sur haquelle en peut encore commettre de télles erreurs. La IV- ébservation citée par M. Demoulin a trait à un jeppe homme de 17 ans. Ainsi donc trois observations, et toutes treis ayant tealt à des jeunes gens. Pour première conclusion je crois donc qu'il set difficile d'admettre le premier fait qu'a voule mettre en lumière M. Demealin et qu'il signale dans sa lettre du 0-août à savoir « que l'ostéemyélite chrenique d'emblée peut s'observer à une période où la eroissance est terminée depuis longtemps. » Tout un moins ne nous en donne-t-il pas d'observation. . .

Les symptòmes de l'ostéemyélite chrentque d'emblée sent coux que l'en trouve dans l'estéemyélite prolongée. Douleurs non-turnes, localisées, puis gouliement plus en meins rapide. Enfin dans certains cas fracture spontanée. El l'affection dure depuis longtemps, la suppuration peut apparatire, s'accompagnant aloqs de fistules conduisant sur un es dénudé, parfois sain en apparence à la surface. Le malade de Broca que nous avons pu examiner, étant alors chef de clinique dans le service où M. Buoca était interne, présentait le type le plus complet de l'estéemyélite prolongée. Tout le pourtour du grand trochanter était ercusé de fistules, suppurant assez abondamment, des décollements; des clapters, emfin après incision on trouve un séquestre qu'il fut facile d'enlever.

Ces symptômes ont, dans les cas publiés, débuté lengtemps avant que le malade se présente au chirurgien et ce n'est qu'au moment où l'estéemyélite subit une tension plus aigué qu'ils viennent demander les secours de la chirurgie.

De ces faits nous pouvous conclure que l'estéomyélite peut, dans certains cas très rares, prendre une marche chronique d'emblée, qu'elle présente d'emblée les symptômes qu'elle ne présente d'ordinaire qu'à la fin de son évolution. — C'est l'ostéomyélite classique de laquelle se trouve retranchée la période dramatique du début.

Mais faut-il en faire une entité morbide et faut-il détacher son histoire de celle de l'ostéomyélite telle qu'en doit la conceveir au point de vue anatomo-pathologique, clinique et misroblelogique? Nous ne le pensons pas. Une comparaison. — La syphilis, maladie infectieuse par excellence, à évolution fatale, constante, présente un accident primitif, des accidents secondaires, des accidents tertiaires.

Le premier peut passer inaperçu, le second faire défant, le troisième seul attire l'attention. On ne sera pas autorisé à décrire une syphilis tertiaire d'emblée. C'est la syphilis tertiaire, mais il ne viendra à l'idée de personne de distraire le fait anormal du cadre de la syphilis. De même l'estéomyélite présente une porte d'entrée, les accidents dramatiques aigus, puis les lésions tertiaires de l'ostéomyélite prolongée. Il ne dois pas venir à l'idée si la porte d'entrée reste inconnue, si les accidents aigus n'apparaissent pas, si les lésions chroniques de la troisième période se montrent, de faire de cette évolution spéciale une affection différente. C'est une modification dans l'ordre établi, c'est une exception ; c'est une marche particulière affectée par l'ostéomyélite; mais elle n'en reste pas moins une, identique à elle-même au point de vue de sa nature comme au point de vue des lésions qu'elle détermine. Disons qu'elle ne présente pas toujours les mêmes aspects cliniques, que cette évolution particulière peut entraîner des erreurs de diagnostic, qu'il peut être extrêmement difficile, si l'on n'est prévenu, de la distinguer de l'ostéosarcome, mais laissons lui son identité, sa personnalité. Le diagnosticest fait de main de maître dans la thèse de M. Demoulin et je n'y insiste pas. Il suffira, si l'on ne vent lire et on aurait tort de ne pas le faire, le travail de M. Demoulin, de se reporter à l'analyse que j'en ai faite dans ce journal même.

Qu'il me soit permis, afin de bien énoncer ma pensée, de mettre ici les conclusions à tirer de cet article.

Certaines catétites traumatiques, ou survanues à la suite de la fièvre typhoïde, de l'infection purulente, peuvent prendre dès leur apparition une marche chronique, amener des lésions identiques à celles que l'on trouve dans l'ostéomyélite prolongée, mais doivent être soigneusement distinguées de celle-ci. Elles peuvent se montrer à tout âge, sont aseptiques ou causées par des micro-organismes di stincts de celui qui est propre à l'ostéomyélite.

Certaines lésions chroniques des os, telles que celles que l'on trouve au-dessous des ulcères de jambe invétérés, peuvent revêtir un aspect identique à celui que présente l'ostéomyélite prolongée, mais doivent être complètement rejetées du cadre de l'ostéomyélite.

Enfin l'ostéomyélite chronique d'emblée est une forme clinique particulière de l'ostéomyélite et forme un chapitre additionnel nouveau à l'histoire de l'ostéomyélite. Sa nature, son anatomie pathologique, sa physiologie pathologique, ses symptômes sont ceux de l'ostéomyélite prolongée. Mais sa marche, sur laquelle M. le profes-

seur Trélat a le premier appelé l'attention, peut revêtir un aspect tel qu'il est parfois fort difficile de la distinguer de l'ostéosarcome, et de la distinguer de la marche classique ordinaire décrite par M. Lannelongue en ce que toute la première période, l'attaque aigué primitive, n'a pas existé ou n'a pas été suffisamment accentuée pour être remarquée.

P. S. Mon cher Rédacteur en chef. — L'article que je vous envoie est une réponse à la lettre que vons avez publiée du D' Demoulin au sujet de l'analyse que j'avais faite de son travail. D'après l'article que je vous envoie vous pouvez voir que je n'ai pas changé d'opinion à son égard. Je me fais un plaisir de faire connaître à vos lecteurs l'histoire de l'ostéomyélite chronique d'emblée telle que je l'ai trouvée dans son travail original.

Tous les passages placés entre guillemets sont pris textuellement dans la thèse du D' Demoulin. J'espère que le résumé que j'en ai fait encouragera vos lecteurs à lire cette étude intéressante.

D' VERCHÈRE.

## ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 14 août 1888. — Présidence de M. HERARD.

La correspondance compreud : 1° un rapport manuscrit de M. le D' Bobrie, de Coyes (Charente-Inférieure) sur les vaccinations qu'il a pratiquées de 1882 à 1887; 2° un mémoire manuscrit de M. le D' Driard, de Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) sur l'influence de l'alimentation sur la mortalité des enfants du premier âge.

M. Dujardin-Beaumetz présente de la part de M. le D' Dubrandy d'Hyères, un travail manuscrit ayant pour titre : Contribution à l'étade de l'empoisonnement chronique par l'arsenic.

Hypnotisms. — M. Laborde adresse à l'Académie une lettre dans laquelle il critique les expériences rapportées par M. Luys dans la dernière séance sur l'action des médicaments chez les sujets hypnotisés. C'est aujourd'hui un véritable axiome expérimental que toute substance toxique ou médicamenteuse n'exerce son action sur l'organisme vivant qu'à la condition expresse d'arriver au contact des éléments anatomiques et de les impressionner de façon à produire des modifications fonctionnelles dans lesquelles s'exprime objectivement et symptomatologiquement l'action dont il s'agit.

HYCIÈNE DES JEUNES MÈRES ET DES MOUVEAU-NÉS. — M. de Vilhers fait un rapport sur une lettre de M. le D' Haro qui propose d'ajouter aux livrets de famille délivrés par les mairies aux nouveaux mariés, aon seulement des conseils hygiéniques pour la première enfance,

mais aussi des conseils aux femmes enceintes et aux femmes en couches. M. de Villiers termine par les conclusions suivantes :

1° L'idée du D' Haro d'ajouter aux livrets de famille des conseils hygiéniques pour l'élevage des enfants du premier âge est bonne, mais elle n'est pas nouvelle, car elle a été mise en pratique par d'autres mairies que celle de Montpellier; ces conseils devraient en outre être conformes à ceux que l'Académie a adoptés et qui sont en usage presque partout.

2º Il serait utile que ces conseils fussent imprimés sur les livrets de famille et sur les actes de naissances, en x a joutant les princi-

paux articles de la loi de protection de l'enfance,

3º Cette mesure devrait être adoptée d'une façon générale et uniforme, afin de lutter contre la distribution dans les mairies de conseils servant de prospectus à des industriels,

4° La publication dans le livret de famille de conseils hygiéniques aux femmes enceintes et accouchées est hors de propos.

DES AMÉVRYSMES DE L'AORTE. — M. Dujardin-Beaumetz lit, su nom de M. le professeur Germain See, un travail sur ce sujet.

M. G. Sée, depuis un quart de siècle, a vu dans sa pratique 24 anévrysmatiques qu'il a sufvis pendant plusièurs années, laissant de côté plus de cent malades de passage. Un premier fait l'a particulièrement frappé surtout depuis la découverte du bacille, c'est que les anévrysmatiques deviennent très souvent tuberculeux, M. Sée rapporte à l'appui de cette opinion divers faits antérieurs ou postérieurs à la découverte du bacille, Il recherche la pathogénie des tubercules chez les anévrysmatiques et il résume ainsi la question : trop d'oxygène nuit aux bacilles, pen d'oxygène favorise leur développement.

Il explique ainsi la multiplication du bacille, mais il reste à savoir pourquoi et comment le bacille pénètre dans les poumons des anévijimatiques de tout âge. Dans ces derniers temps ou a prouvé que les endocardites ulcéreuses ou même végétantes sont toutes d'origine microbique; l'analogie entre l'endocarde et l'endoartère permet de croire à l'existence d'endoartérite microbique; paut-être les légions ulcéreuses qui frappent les membranes interne et moyenne des artères devenues anévrysmatiques sont elles l'effet, d'un bacille! Cela expliquerait facilement comment le bacille né dans la paroi anévrysmatique se propage au poumon et s'y multiplie par suite de circonstances favorables dues à l'oxygénation imparfaite de l'air des les alvéoles pulmonaires. Aussi M. Sée condamne toutes les opéretions faites sur les anévrysmes de l'aorte ; la médication iodurée soule peut opérer quelque changement dans la marche de l'anéviyane et ce moyen de traitement n'a rion que d'avantageux sur les tubereules, surtout lorsqu'ils ont nne tendance à la chroticité apprétique

M. Sée étudie d'abord la marche des anévrysmes simples pour nieux comprendre l'effet des diverses formes de traitement; puis il étudie l'action physiologique de l'iodure de potassium, le mode d'action de l'iode ou des iodures, l'interprétation des effets thérapeutiques des iodures; leur action hyperémiante, l'action oxydante et trophique de l'iode.

M. Sée prescrit ordinairement.2 grammes d'iodure par jour; il est important de prendre le médicament en commencement des repas, non pas avant, en répartissant la dose sur les trois repas. Il étudie la valeur comparative, de l'iodure de potassium et de l'iodure de sodium, et il continue à donner la préférence au premier; du moins l'iodure de potassium a certains avantages sur l'iodure de sodium et cela par son action favorable aur le cœur; les deux sels ont identiquement les mêmes inconvénients au point de vue de l'iodisme bénin ou grave.

A l'iodothérapie, M. Sée donne un complément, l'antipyrine. Sur douze malades encore en traitement, il a observé les faits suivants: l'eles douleurs sus et sous-claviculaires ordinairement si persistantes, cessent ainsi que les irradiations douleureuses avec on sans engourdissement dans les nerfs du bras droit; 2º un même temps les douleurs précordiales, sus-cardiaques et même les sensations d'angor pectoris disparaissent comma par enchantement; 3º l'antipyrine modifie très favorablement la dyspnée et enfin elle a une sation calmante sur le cœur.

M. Sée termine ainsi : l'iodure et l'antipyripe sont les vrais et seuls moyens curatifs de l'anévrysme.

M. Dujardin-Beaumetz. M. G. Sée vante l'utilité de l'antipyrine dans les anévryames, mais il croit que la phécacétine ne peut pas donner les mêmes résultats.

Il faudrait d'abord démontrer que l'antipyrine est toujours inoffensive, ce qui n'est pas ; an donnée par n'importe qui, l'autipyrine
provoque toujours des éruptions au bout de quelque temps. Nous
avons abandonné l'acétanilide à dauss de la coloration bleue qu'elle
provoquait. Pour la phémacétine au contraire nous n'amons pas encore
trouvé la dose toxique; d'antre pertinient un médicament facile à
préparer, avec une formule chimique bien déterminée, et d'un prix
pon élevé. Ce médicament n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il est très
peu soluble.

LA ROUGHOLD DANS LES MILIEUX OU SE TROUVENT DE TRÈS INUNES ESPANTS, RAILES D'ASILE OU CRÉCHES. M. Aug. Olivéer appelle l'attention sur la nécessité d'éloigner le plus tôt possible des crèches et des salles d'asile les enfants qui paraissent atteints de rougeole.

Action antihémorrhagique de la Breobia alda: -- M. le profes-

matique elle peut se montrer à tout âge. — Le plus souvent dans ce dernier cas on a affaire à un traumatisme direct. (Coup sur le tibia Obs. V), parfois à un traumatisme indirect analogue à celui que les anciens admettaient comme causant le décollement de la moelle des os. (Obs. I. Chute sur les pieds). — Enfin, et ici nous ne pouvions faire rentrer ces faits dans l'histoire de l'ostéomyélite, on a pu voir s'établir des suppurations osseuses sans réaction générale dans la convalescence de la fièvre typhoïde (Obs. VII, Obs. VIII) dans l'infection purulente (Obs. VI); c'est encore à tout âge que peuvent apparaître les localisations d'une affection générale.

De cette étiologie il nous est possible de nous demander quelle est la nature de cette ostéomyélite d'emblée. Est-il besoin de faire rentrer dans le même cadre l'ostéomyélite de la fièvre typhoïde, de l'infection purulente, l'ostéomyélite traumatique et l'ostéomyélite d'emblée. Nous ne le pensons pas. Et ce serait établir là une confusion contre laquelle nous nous élevons avec énergie, craignant de voir revenir, ainsi que nous le disions dans l'analyse que nous avons publiée du travail de M. Demoulin « le chaos dans lequel nous débutions, il y a quelque quinze ans, au mitieu de la nécrose, de la carie, de l'ostéite, etc ». M. Demoulin du reste partage cette opinion quand il dit « qu'il a tenu à grouper tous ces faits à propos de l'étiologie » pour montrer que sous leur influence l'ostéomyélite peut se montrer atténuée, sans réaction violente. — « Ce serait là, ajoute-t-ul, de l'ostéomyélite prolongée si l'on veut, mais en tous cas elle devrait conserver son nom d'ostéomyélite chronique d'emblée ».

Un nouveau nom, utile, expressif et pittoresque, mais désignant toujours la même affection l'ostéomyélite, ayant revêtu une forme particulière, « chapitre additionnel à l'histoire de l'ostéomyélite prolongée. »

Nous restons donc en présence de deux variétés d'ostéomyélite chronique d'emblée: spontanée et traumatique. La physiologie pathologique de cette affection nous montrera peut-être la raison d'être de l'évolution spéciale imprimée à l'ostéomyélite par le traumatisme. Celui-ci détermine toujours, du moins dans les observations de M. Demoulin, qui nous ser: de guide pour cette description de l'ostéomyélite chronique d'emblée, une lésion osseuse sous-cutanée. Il est donc naturel de comprendre comment sont absents les éléments qui peuvent amener les phénomènes réactionnels propres à l'infection. Ce traumatisme détermine sur l'os, âgé ou adolescent, une irritation (je cherche à me faire comprendre) aseptique. Il joue le même rôle que les chevilles d'ivoire enfoncées dans un os sain, il joue le même rôle que les greffes osseuses aseptiques, il irrite l'os mais ne l'infecte pas.

L'os réagit comme il peut, il fait de l'os; cet os constitue l'hyperostose, l'os nouveau. « L'inflammation lente amène l'ostéite productive. » L'os ancien est bientôt réduit à l'état de séquestre aseptique, il est le résultat d'une mortification lente par absence d'apport nutritif, par rétrécissement des canaux de Havers, par obstruction complète de ceux-ci. Il y a arrêt de la circulation capillaire des os. Le séquestre formé peut être toléré pendant de longues années, n'amener aucune réaction. Cela se comprend facilement, aucun élément infectieux n'est à son niveau, il joue le rôle de corps étranger; s'il est petit en temps que corps organique, il pourra se résorber; s'il est volumineux, il pourra subsister ou à un moment donné déterminer une exulcération du tégument puis des fistules.

L'absence de tout élément septique au niveau d'un os atteint d'ostéomyélite traumatique explique surabondamment le mode d'évolution spécial de cette ostéite et doit nous la faire au point de vue de sa nature rejeter bien loin de l'ostéomyélite spontanée, que selle-ci soit aiguë, prolongée, ou chronique d'emblée.

M. Demoulin avait si bien compris cette distinction qu'il a soin de sous laisser entreveir sa pensée lorsqu'il écrit : « La théorie de la nécrose aseptique trouve un sérieux appui dans un fait qu'il nous est donné d'observer bien souvent. On sait combien autrefois les fractures ouvertes avec esquilles étaient lentes à guérir, ce n'était qu'au prix d'une longue suppuration accompagnée de l'élimination de parcelles osseuses plus ou moins nombreuses. Or, aujourd'hui, ces mêmes fractures pansées antisoptiquement guérissent facilement et les esquilles sont tolérées, enkystées par l'os nouveau, sans qu'il y ait suppuration ; les plus petites sont probablement résorbées. »

L'ostéomyélite, en effet, je voudrais dire l'ostéite traumatique avec plaie, se conduit tout différemment, si l'antisepsie n'a pas été complète; elle rentrerait alors dans le cadre de l'ostéomyélite aigué pour M. Demoulin puisqu'il veut faire rentrer dans le cadre de l'ostéomyélite chronique l'ostéite chronique traumatique. Or il y a entre l'ostéomyélite spontanée, l'ostéomyélite de Lannelongue et l'ostéite traumatique (aigué avec plaie, ou état général antérieur, chronique par irritation aseptique) la même différence qu'il y a entre une plaie simple et une inoculation septique.

J'ai été étonné de ne pas voir dans la description de l'ostéomyélite chronique, envisagée ainsi avec tant de largeur, une forme d'ostéite chronique, d'irritation proliférative des os, bien connue et qui rentrerait dans ce cadre au même titre que l'ostéomyélite traumatique.
C'est celle que l'on trouve au-dessous des vieux ulcères de jambe.
Même augmentation en massue du tibia, du péroné, même déformation, même irrégularité de l'os ancien, mêmes douleurs, même

marche lente et insidieuse, enfin même aspect anatomo-pathologique, au point que sur l'examen de pièces présentées à la flociété de chirurgie, il fut impossible à M. Lannelongue et à M. Reclus de se mettre d'accord sur la nature de l'affection qui avait déterminé les lésions osseuses. N'est-ce pas aussi de l'ostéemyélite chronique d'emblée telle que M. Damoulin la vondrait vois être acceptée dans sa lettre du 9 acêt (mais qu'il a en le grand soin de ne pas étudier dans sa thèse).

J'arrive enfin à la seule modalité clinique à laquelle puisse, suivant moi, s'appliquer la dénomination indiscutée d'astécmyélite, la seule que M. Demoulin ait, d'après sa thèse, voulu mettre en lumière: Sans entrer dans la discussion microbiologique, il semble à peu près démontré que l'ostéomyélite est due à la présence d'un micro-organisme, la streptocogne autous. Les travaux de Pasteur et Lazatlongue, de Rodet (de Lypn), de Rosenbach semblent avoir mis ce fait en lumière. Bien plus dernièrement M. Lannelongue cherchait à montrer comment il a pu dans numbre de sas responser la porte d'entrée du miero-organisme. M. Vernemi deus sa communication à l'Académie de médecine, dans la thèse de Joubert sur le paresitisme latent retrouvait co micro-organisme dans deq collections d'ostéconyélite prolongée, silencieuses depuis plus de vingt-cinq ans. -- Or n'est-il pas permis de pensen que es micro-organisme est la caractéristique même de l'astéamyélits. J'ajauté que se migro-organismo accentue au point de vue pathogénique la différence sur laquella j'ai déjà insisté entre l'ostéomyélite vrate et les estétes de la fièvre typhoïde, de l'infection paralente, etc.

Si nous examinons les faits publiés par M. Demoulin pour démontrer l'existence « cher des individus cher lesquels la preissance est terminés depuis longismps » de sette ostéomyélite vraie, nous sommes forcés de ne pas trouver de faits convainquants.

Est-ce l'observation de Morvant Baker ayant trait à un homse âgé de 20 ans et dont la iésion siégeait sur le fémur, c'est-à-dire sur un os à souduré tardive. Est-ce l'observation de Broca (obs. III) ayant trait à un malade de 29 ans, mais dont l'affection avait débuté à l'âge de 13 ans, et au sujet de laquelle M. Broca ajeute des réflexions qui montrent combien la confusion peut encore être facilement faite, si l'en se contente de se placer au point de vue clinique pour juger de la nature d'une affection.

« Le point, dit-il; sur lequel je désire surtout insister, c'est l'évolution constamment chronique de la maladie. M. Trélat vient de faire au Congrès français de chirurgie une communication sur les formes lentes de l'ostéemyélite, il y a la un type bien distinct de l'estéemyélite aiguë rapidement suppurée, aujourd'hui bien connue.

Nons laissens la parole à M. Demoulin qui-mentre quelle grosse erreur comméttait M. Broca. - « Depuis la publication de cette observation si intéressante. M. Francon, éléve de M. 14 professeur Trelat, a montré dans sa thèse que l'ostéomyélite insidieuse n'était antre que le premier stade de la taberculese ogneties, » - Aussi retenons-nous avec M. Demoujin l'observation de Brood comme un ess d'ostécmyélite vraie en laissant de côté les réflexions erronées qu'elle lui a suggérées. Nous teniens néanmeins à montrer comment il est dangereux d'obscureir une question sur laquelle on peut encore commettre de telles erreurs. Le IV- ebservation cités per M. Demoulin a trait à un joupe homme de 17 ans. Ainsi donc trois observations, et toutes treis ayant teat à des jounes gens. Pour première conclusion je crois donc qu'il est difficile d'admettre le premier fait qu'a voule mettre en lunière M. Demenin et qu'il signale dans sa lettre du 0-août à savoir « que l'ostéomyélite chronique d'emblée peut s'observer à une période où la croissance est terminée depuis longtemps. » Teut au meins ne nous en donne-t-il pas d'observation.

Les symptèmes de l'ostéemyélite chrenique d'embiée sent coux que l'en trouve dans l'ostéemyélite prolongée. Douleus nosturnes, localisées, puis gonfement plus eu meins rapide. Infin dans certains cas fracture spontanée. Il l'affection dure depuis longtemps, le suppuration peut apparaître, s'accompagaant aloqs de fistales conduisant sur un es dénudé, parfois sain en apparence à la surface. Le malade de Broca que nous avons pu examiner, étant alors chef de clinique dans le service où M. Broca était interne, présentait le type le plus complet de l'ostéemyélite prolongée. Tout le pourtour du grand trochanter était ersusé de fistules, suppurant asses abonéamment, des décollements; des clapièrs, enfiq après incision on trouve un séquestre qu'il fut facile d'enlever.

Ces symptômes ont, dans les ess publiés, débuté longtemps avant que le malade se présente au chirurgien et ce n'est qu'au moment où l'ostéomyélite subit une tension plus aigné qu'ils viennent demander les secours de la chirurgie.

De ces faits nous pouvous conclure que l'estéomyélite peut, dans certains cas très rares, prendre une marche chronique d'emblée, qu'elle présente d'emblée les symptômes qu'elle ne présente d'ordinaire qu'à la fin de son évolution: — C'est l'ostéomyélite classique de laquelle se trouve retranchée la période dramatique du début.

Mais faut-il en faire une entité morbide et faut-il détacher son histoire de celle de l'ostéomyélite telle qu'en doit la conceveir au point de vue anatomo-pathologique, clinique et misrobiologique? Nous ne le pensons pas.

Une comparaison. — La syphilis, maladie infectieuse par excellence, à évolution fatale, constante, présente un accident primitif, des accidents secondaires, des accidents tertiaires.

Le premier peut passer inaperçu, le second faire défaut, le troisième seul attire l'attention. On ne sera: pas autorisé à décrire une syphilis tertiaire d'emblée. C'est la syphilis tertiaire, mais il ne viendra à l'idée de personne de distraire le fais anormal du cadre de la syphilis. De même l'estéomyélite présente une porte d'entrée, les accidents dramatiques aigus, puis les lésions tertiaires de l'ostéomyélite prolongée. Il ne doit pas venir à l'idée si la porte d'entrée reste inconnue, si les accidents aigns n'apparaissent pas, si les lésions chroniques de la troisième période se montrent, de faire de cette évolution spéciale une affection différente. C'est une modification dans l'ordre établi, c'est une exception; c'est une marche particulière affectée par l'ostéomyélite; mais elle n'en reste pas moins une, identique à elle-même au point de vue de sa nature gomme au point de vue des lésions qu'elle détermine. Disons qu'elle ne présente pas toujours les mêmes aspects cliniques, que cette évolution particulière pent entraîner des erreurs de diagnostic, qu'il peut être extrêmement difficile, si l'on n'est prévenu, de la distinguer de l'ostéosarcome, mais laissons lui son identité, sa personnalité. Le diagnosticest fait de main de maître dans la thèse de M. Demoulin et je n'y insiste pas. Il suffira, si l'on ne vent lire et on aurait tort de ne pas le faire, le travail de M. Demoulin, de se reporter à l'analyse que j'en ai faite dans ce journal même.

Qu'il me soit permis, afin de bien énoncer ma pensée, de mettre iei les conclusions à tirer de cet article.

Certaines estétites traumatiques, ou survanues à la suite de la fièvre typhoide, de l'infection purulente, peuvent prendre dès leur apparition une marche chronique, amener des lésions identiques à celles que l'on trouve dans l'estéemyélite prolongée, mais deivent être soigneusement distinguées de celle-ci. Elles peuvent se montrer à tout âge, sont aseptiques ou causées par des micro-organismes distincts de celuiqui est propre à l'estéemyélite.

Certaines lésions chroniques des os, telles que celles que l'on trouve au-dessous des ulcères de jambe invétérés, peuvent revêtir un aspect identique à celui que présente l'ostéomyélite prolongée, mais doivent être complètement rejetées du cadre de l'ostéomyélite.

Enfin l'ostéomyélite chronique d'emblée est une forme clinique particulière de l'ostéomyélite et forme un chapitre additionnel nouveau à l'histoire de l'ostéomyélite. Sa nature, son anatomie pathologique, sa physiologie pathologique, ses symptômes sont ceux de l'ostéomyélite prolongée. Mais sa marche, sur laquelle M. le profes-

seur Trélat a le premier appelé l'attention, peut revêtir un aspect tel qu'il est parsois sort difficile de la distinguer de l'ostéosarcome, et de la distinguer de la marche classique ordinaire décrite par M. Lannelongue en ce que toute la première période, l'attaque aiguë primitive, n'a pas existé ou n'a pas été suffisamment accentuée pour être remarquée.

P. S. Mon cher Rédacteur en chef. — L'article que je vous envoie est une réponse à la lettre que vous avez publiée du D' Demoulin au sujet de l'analyse que j'avais faite de son travail. D'après l'article que je vous envoie vous pouvez voir que je n'ai pas changé d'opinion à son égard. Je me fais un plaisir de faire connaître à vos lecteurs l'histoire de l'ostéomyélite chronique d'emblée telle que je l'ai trouvée dans son travail original.

Tous les passages placés entre guillemets sont pris textuellement dans la thèse du D' Demoulin. J'espère que le résumé que j'en ai fait encouragera vos lecteurs à lire cette étude intéressante.

D' VERCHÈRE.

## AGADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 14 août 1888, — Présidence de M. HÉRARD.

La commesondance comprend: 1° un rapport manuscrit de M. le D' Bobrie, de Coyes (Charente-Inférieure) sur les vaccinations qu'il a pratiquées de 1882 à 1887; 2° un mémoire manuscrit de M. le D' Driard, de Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) sur l'influence de l'alimentation sur la mortalité des enfants du premier âge.

M. Dujardin-Beaumets présente de la part de M. le D' Dubrandy d'Hyères, un travail manuscrit ayant pour titre : Contribution à l'étude de l'empoisonnement chronique par l'arsenic.

HYPNOTISME. — M. Laborde adresse à l'Académie une lettre dans laquelle il critique les expériences rapportées par M. Luys dans la dernière séance sur l'action des médicaments ches les sujets hypnotisés. C'est aujourd'hui un véritable axiome expérimental que toute substance toxique ou médicamenteuse n'exerce son action sur l'organisme vivant qu'à la condition expresse d'arriver au contact des éléments anatomiques et de les impressionner de façon à produire des modifications fonctionnelles dans lesquelles s'exprime objectivement et symptomatologiquement l'action dont il s'agit.

HYGIÈNE DES JEUNES MÈRES ET DES NOUVEAU-NÉS. — M. de Vilhers fait un rapport sur une lettre de M. le D' Haro qui propose d'ajouter aux livrets de famille délivrés par les mairies aux nouveaux mariés, non seulement des conseils hygiéniques pour la première enfance,

mais aussi des conseils aux femmes enceintes et aux femmes en couches. M. de Villiers termine par les conclusions suivantes :

1° L'idée du D' Haro d'ajouter aux livrets de famille des conseils hygiéniques pour l'élevage des enfants du premier âge est bonne, mais elle n'est pas nouvelle, car elle a été mise en pratique par d'autres mairies que celle de Montpellier; ces conseils devraient en outre être conformes à ceux que l'Académie a adoptés et qui sont en usage presque partout.

2º Il serait utile que ces conseils fussent imprimés sur les livrets de famille et sur les actes de naissances, en y a joutant les princi-

paux articles de la loi de protection de l'enfance.

3º Cette mesure devrait être adoptée d'une façon générale et uniforme, afin de lutter contre la distribution dans les mairies de conseils servant de prospectus à des industriels.

4° La publication dans le livret de famille de conseils hygiéniques aux femmes enceintes et accouchées est hors de propos.

DES ANEVEYSMES DE L'AORTE. — M. Dujardin-Beaumetz lit, au nom de M. le professeur Germain See, un travail sur ce sujet.

M. G. Sée, depuis un quart de siècle, a vu dans sa pratique 24 anévrysmatiques qu'il a sufvis pendant plusièurs années, laissant de côté plus de cent malades de passage. Un premier fait l'a particulièrement frappé surtout depuis la découverte du bacille, c'est que les anévrysmatiques deviennent très souvent tuberculeux, M. Sée rapporte à l'appui de cette opinion divers faits antérieurs ou postérieurs à la découverte du bacille, Il, recherche la pathogénie des tubercules chez les anévrysmatiques et il résume ainsi la question : trop d'oxygène nuit aux bacilles, peu d'oxygène favorise leur développement.

Il explique ainsi la multiplication du bacille, mais il reste à savoir pourquoi et comment le bacille pénètre dans les poumons des anévirysmatiques de tout age. Dans ces derniers temps ou a prouvé que les endocardites ulcéreuses ou même végétantes sont toutes d'origine microbique; l'analogie entre l'endocarde et l'endoartère permet de croire à l'existence d'endoartérite microbique; peut-être les légions ulcéreuses qui frappent les membranes interne et moyenne des artères devenues anévrysmatiques sont-elles. l'effet, d'un bacille! Cela expliquerait facilement comment le bacille né dans la paroi anévrysmatique se propage au poumon et a'y multiplie par suite de circonstances favorables dues à l'oxygénation imparfaite de l'air dass les alvéoles pulmonaires. Aussi M. Sée condamne toutes les opérations faites sur les anévryames de l'aorte ; la médication iodurée seule peut opérer quelque changement dans la marche de l'anémy sme et ce moyen de traitement n'a rien que d'avantageux aur les subercules, surtout lorsqu'ils ont nne tendance à la chronicité apprétique

M. Sée étudie d'abord la marche des anévrysmes simples pour mienx comprendre l'effet des diverses formes de traitement; puis il étudie l'action physiologique de l'iodure de potassium, le mode d'action de l'iode ou des iodures, l'interprétation des effets thérapeutiques des iodures; leur action hyperémiants, l'action oxydante et trophique de l'iode.

M. Sée prescrit ordinairement. 2 grammes d'iodure par jeur; il est important de prendre le médicament en commencement des repas, non pas avant, en répartissant la dose sur les trois repas. Il étudie la valeur comparative; de l'iodure de potassium et de l'iodure de sodium, et il continue à donner la préférence au premier; du moins l'iodure de potassium a certains avantages sur l'iodure de sodium et cela par son action favorable sur le cœur; les deux sels ont identiquement les mêmes inconvénients au point de vue de l'iodisme bénin ou grave.

A l'iodothérapie, M. Sée donne un complément, l'antipyrine, Sur douse malades encore en traitement, il a observé les faits suivants: l'eles douleurs sus et sous-claviculaires ordinairement si persistantes, cessent ainsi que les irradiations douleureuses avec on sans engourdissement dans les nerfs du bras droit; 2º un même temps les douleurs précordiales, sus-cardiaques et même les sensations d'angor pectoris disparaissent comme par enchantement; 3° l'antipyrine modifie très favorablement la dyspnée et enfin elle a une action calmante sur le cœur.

M. Sée termine ainsi : l'iodure et l'antipyrine sont les vrais et seuls moyens curatifs de l'anévrysme.

M. Dujardin-Beaumetz. M. G. Sée vante l'utilité de l'antipyrine dans les anévryames, mais il croit que la phécacétine ne peut pas donner les mêmes résultats.

Il faudrait d'abord démontrer que l'antipyrine est toujours inoffensive, ce qui n'est pas ; car donnée par n'imperte qui, l'autipyrine
provoque toujours des éruptions au bout de quelque temps. Nous
avons abandonné l'acétanilide à cause de la coloration bleue qu'elle
provoquait. Pour la phémacétine au contraîre nous n'aupus pas encore
trouvé la dose toxique; d'autre pertiniest un médicament facile à
préparer, avec une formule chimique bleu déterminée, et d'un prix
pen élevé. Ce médicament n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il est très
peu soluble.

ACTION ANTIHÉMORRHAGIQUE DE LA BRYONIA ALBA; -- M. le profes-

seur Petresco (Bucarest). La Bryonia alba, dont les caractères sont distinctifs de la bryonia dioica, produit, lorsqu'elle est administrée à des animaux, une contraction des vaisseaux capillaires qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la circulation.

Nous avons fait des applications cliniques sur des cas d'hémorrhagie de différentes sources, (métrorragies post-puerpérales); nous avons obtenu les meilleurs résultats.

La dose ordinaire est de 20, 25, 30 grammes de racine sèche pour 300 grammes d'eau.

En faisant l'analyse de cette racine, M. Urbéano a trouvé plusieurs principes résineux et glycosidiques en extraits alcooliques et aqueux. Le glycoside a donné l'action la plus énergique; nous lui avons donné le nom de bréine du nom populaire brei que porte la Bryonia alba, en Roumanie. Avec 20 centigrammes du glycoside dans l gramme d'eau pour les lapins, avec 10 centigrammes pour les grenouilles, nous avons obtenu les mêmes résultats.

On peut donc ranger la bryonia alba parmi les meilleurs médicaments antihémorragiques.

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PAR LA DIGITALE A HAUTES DOSES. M. Pétresco. — J'ai eu l'occasion d'observer pendant ces derniers temps un nombre considérable de pneumonies franches que j'ai traitées avec un succès complet par l'administration de 4 grammes de feuilles de digitale en infusion. Déjà, depuis 1883, je n'emploie plus contre la pneumonie que l'infusion préparée de 4 grammes de feuilles de digitale pour 200 grammes d'eau et 40 grammes de sirop simple; à prendre chaque demi-heure par cuillerée à bouche.

En général la maladie est jugulée en trois jours. La fièvre et tous les phénomènes physiques tant locaux que généraux ont disparu par enchantement. Avec ce mode de traitement la mortalité de la pneumonie a été réduite à 1,22 p. 100, tandis que toutes les statistiques donnent une mortalité de 7,15, et même 30 p. 100.

J'ai fait une étude comparative entre le traitement par la digitale, et le traitement expectatif par l'alcool à hautes doses. Dans ce dernier cas, la pneumonie n'était en rien modifiée dans sa marche.

Dans les pneumonies compliquées je n'ai pas obtenu des résultats aussi complets. Le chlorhydrate de caféine et l'extrait de convallaria maïalis administrés à la dose de 2 grammes, pendant quinze jours, m'ont donné de meilleurs résultats.

Malgré ces hautes doses de digitale, je n'ai jamais rencontré d'effets toxiques. Cette tolérance, cette non toxicité sont prouvées d'une manière incontestable, par le nombre de 577 observations publiées dans mon traité de thérapeutique.

La séance est levée à 4 heures et demie.



### BIBLICORAPHIE

Action DE L'EAU SUR LA NUTRITION, par le D' Frémont, médecin consultant à Vichy (In-18, 124 p. Paris, G. Steinheil, 1888.)

L'auteur s'est proposé dans ce mémoire de nous présenter les modifications qui surviennent après un traitement par les eaux de Vichy dans la nutrition des malades qui vont habituellement réclamer des soins dans cette station. Cette action sur la nutrition est particulièrement nette dans certaines maladies, à en juger d'une façon générale par les résultats d'un traitement. M. le D' Frémont, dans cette appréciation, ne s'en est pas tenu à la simple observation clinique et amis en pratique les méthodes actuelles d'investigations qui pernettent de se rendre un compte plus exact de la nutrition. C'est sinsi que la numération des globules du sang, le dosage de l'hémoglobine, surtout le calcul de l'activité de la réduction de cette substance au moyen de la méthode hématoscopique de M. Henocque, avant et après le traitement, constituent un ensemble de renseignements d'une valeur objective réelle. L'examen de l'état du pouls par les tracés sphygmographiques, la mensuration de la pression intraintérielle, le dosage de l'urée des vingt-quatre heures, enfin les pesées complètent les éléments qui peuvent servir à apprécier l'état de la nutrition. C'est en procédant ainsi que l'auteur a cherché à préciser l'action de l'eau de Vichy dans les maladies qui revendiquent l'emploi des alcalins, dans les dyspepsies, les affections intestinales, la lithiase biliaire, certaines maladies du foie, le diabète, la goutte et la gravelle. Quelques observations tendent de plus à montrer que les alcalins et l'eau de Vichy en particulier peuvent avoir une influence heureuse dans l'albuminurie et certaines affections cardiaques en modifiant la nutrition.

A un point de vue général, l'eau de Vichy active la nutrition, elle augmente la richesse du sang, la quantité d'hémoglobine et l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine, et ce dernier élément est à peu près le seul qui donne une idée directe et exacte de l'activité des échanges. Ces résultats sont obtenus non seulement par l'ingestion de l'eau, mais encore par les pratiques hydrothérapiques, soit parce que le système nerveux est influencé dans ses expansions périphériques, soit parce que les substances dissoutes dans l'eau pénètrent dans le sang par absorption cutanée.

Enfin M. Frémont a étudié les bactéries contenues dans les sources chaudes de la Grande-Grille et de l'Hôpital et a fait quelques expériences sur les digestions artificielles faites avec les bacilles des sources, d'où il conclut que l'eau de Vichy jouit du pouvoir de transformer les albuminoïdes en peptones et qu'on peut expliquer de

seur *Petresco* (Bucarest). La Bryonia alba, dont les caractères sont distinctifs de la bryonia dioica, produit, lorsqu'elle est administrée à des animaux, une contraction des vaisseaux capillaires qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la circulation.

Nous avons fait des applications cliniques sur des cas d'hémorrhagie de différentes sources, (métrorragies post-puerpérales); nous avons obtenu les meilleurs résultats.

La dose ordinaire est de 20, 25, 30 grammes de racine seche pour 300 grammes d'eau.

En faisant l'analyse de cette racine, M. Urbéano a trouvé plusieurs principes résineux et glycosidiques en extraits alcooliques et aqueux. Le glycoside a donné l'action la plus énergique; nous lui avons donné le nom de bréine du nom populaire brei que porte la Bryonia alba, en Roumanie. Avec 20 centigrammes du glycoside dans l gramme d'eau pour les lapins, avec 10 centigrammes pour les grenouilles, nous avons obtenu les mêmes résultats.

On peut donc ranger la bryonia alba parmi les meilleurs médicaments antihémorragiques.

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PAR LA DIGITALE A HAUTES DOSES.

M. Pétresco. — J'ai eu l'occasion d'observer pendant ces derniers temps un nombre considérable de pneumonies franches que j'ai traitées avec un succès complet par l'administration de 4 grammes de feuilles de digitale en infusion. Déjà, depuis 1883, je n'emploie plus contre la pneumonie que l'infusion préparée de 4 grammes de feuilles de digitale pour 200 grammes d'eau et 40 grammes de sirop simple; à prendre chaque demi-heure par cuillerée à bouche.

En général la maladie est jugulée en trois jours. La fièvre et tous les phénomènes physiques tant locaux que généraux ont dispara par enchantement. Avec ce mode de traitement la mortalité de la pneumonie a été réduite à 1,22 p. 100, tandis que toutes les statistiques donnent une mortalité de 7,15, et même 30 p. 100.

J'ai fait une étude comparative entre le traitement par la digitale, et le traitement expectatif par l'alcool à hautes doses. Dans ce dermer cas, la pneumonie n'était en rien modifiée dans sa marche.

Dans les pneumonies compliquées je n'ai pas obtenu des résultats aussi complets. Le chlorhydrate de caféine et l'extrait de convallaria maïalis administrés à la dose de 2 grammes, pendant quinze jours, m'ont donné de meilleurs résultats.

Malgré ces hautes doses de digitale, je n'ai jamais rencontré d'effets toxiques. Cette tolérance, cette non toxicité sont prouvées d'une manière incontestable, par le nombre de 577 observations publiées dans mon traité de thérapeutique.

La séance est levée à 4 heures et demie.

### BIBLIOGRAPHIE

Action de L'EAU sur la nutrition, par le D' Frémont, médecin consultant à Vichy (In-18, 124 p. Paris, G. Steinheil, 1888.)

L'auteur s'est proposé dans ce mémoire de nous présenter les modifications qui surviennent après un traitement par les eaux de Vichy dans la nutrition des malades qui vont habituellement réclamer des soins dans cette station. Cette action sur la nutrition est particulièrement nette dans certaines maladies, à en juger d'une façon générale par les résultats d'un traitement. M. le D' Frémont, dans cette appréciation, ne s'en est pas tenu à la simple observation clinique et a mis en pratique les méthodes actuelles d'investigations qui permettent de se rendre un compte plus exact de la nutrition. C'est sinsi que la numération des globules du sang, le dosage de l'hémoglobine, surtout le calcul de l'activité de la réduction de cette substance au moyen de la méthode hématoscopique de M. Henocque, avant et après le traitement, constituent un ensemble de renseignements d'une valeur objective réelle. L'examen de l'état du pouls par les tracés sphygmographiques, la mensuration de la pression intraintérielle, le dosage de l'urée des vingt-quatre heures, enfin les pesées complètent les éléments qui peuvent servir à apprécier l'état de la nutrition. C'est en procédant ainsi que l'auteur a cherché à préciser l'action de l'eau de Vichy dans les maladies qui revendiquent l'emploi des alcalins, dans les dyspepsies, les affections intestinales, la lithiase biliaire, certaines maladies du foie, le diabète, la goutte et la gravelle. Quelques observations tendent de plus à montrer que les alcalins et l'eau de Vichy en particulier peuvent avoir une influence heureuse dans l'albuminurie et certaines affections cardiaques en modifiant la nutrition.

A un point de vue général, l'eau de Vichy active la nutrition, elle augmente la richesse du sang, la quantité d'hémoglobine et l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine, et ce dernier élément est à peu près le seul qui donne une idée directe et exacte de l'activité des échanges. Ces résultats sont obtenus non seulement par l'ingestion de l'eau, mais encore par les pratiques hydrothérapiques, soit parce que le système nerveux est influencé dans ses expansions périphériques, soit parce que les substances dissoutes dans l'eau pénètrent dans le sang par absorption cutanée.

Enîn M. Frémont a étudié les bactéries contenues dans les sources chaudes de la Grande-Grille et de l'Hôpital et a fait quelques expériences sur les digestions artificielles faites avec les bacilles des sources, d'où il conclut que l'eau de Vichy jouit du pouvoir de transformer les albuminoïdes en peptones et qu'on peut expliquer de

seur Petresco (Bucarest). La Bryonia alba, dont les caractères sont distinctifs de la bryonia dioica, produit, lorsqu'elle est administrée à des animaux, une contraction des vaisseaux capillaires qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la circulation.

Nous avons fait des applications cliniques sur des cas d'hémorrhagie de différentes sources, (métrorragies post-puerpérales); nous avons obtenu les meilleurs résultats.

La dose ordinaire est de 20, 25, 30 grammes de racine sèche pour 300 grammes d'eau.

En faisant l'analyse de cette racine, M. Urbéano a trouvé plusieurs principes résineux et glycosidiques en extraits alcooliques et aqueux. Le glycoside a donné l'action la plus énergique; nous lui avons donné le nom de bréine du nom populaire brei que porte la Bryonia alba, en Roumanie. Avec 20 centigrammes du glycoside dans l gramme d'eau pour les lapins, avec 10 centigrammes pour les grenouilles, nous avons obtenu les mêmes résultats.

On peut donc ranger la bryonia alba parmi les meilleurs médicaments antihémorragiques.

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PAR LA DIGITALE A HAUTES DOSES. M. Pétresco. — J'ai eu l'occasion d'observer pendant ces derniers temps un nombre considérable de pneumonies franches que j'ai traitées avec un succès complet par l'administration de 4 grammes de feuilles de digitale en infusion. Déjà, depuis 1883, je n'emploie plus contre la pneumonie que l'infusion préparée de 4 grammes de feuilles de digitale pour 200 grammes d'eau et 40 grammes de sirop simple; à prendre chaque demi-heure par cuillerée à bouche.

En général la maladie est jugulée en trois jours. La fièvre et tous les phénomènes physiques tant locaux que généraux ont disparu par enchantement. Avec ce mode de traitement la mortalité de la pneumonie a été réduite à 1,22 p. 100, tandis que toutes les statistiques donnent une mortalité de 7,15, et même 30 p. 100.

J'ai fait une étude comparative entre le traitement par la digitale, et le traitement expectatif par l'alcool à hautes doses. Dans ce dernier cas, la pneumonie n'était en rien modifiée dans sa marche.

Dans les pneumonies compliquées je n'ai pas obtenu des résultats aussi complets. Le chlorhydrate de caféine et l'extrait de convallaria maïalis administrés à la dose de 2 grammes, pendant quinze jours, m'ont donné de meilleurs résultats.

Malgre ces hautes doses de digitale, je n'ai jamais rencontré d'effets toxiques. Cette tolérance, cette non toxicité sont prouvées d'une manière incontestable, par le nombre de 577 observations publiées dans mon traité de thérapeutique.

La séance est levée à 4 heures et demie.

## BIBLIOGRAPHIE

Action DE L'EAU SUR LA NUTRITION, par le D' Frémont, médecin consultant à Vichy (In-18, 124 p. Paris, G. Steinheil, 1888.)

L'auteur s'est proposé dans ce mémoire de nous présenter les modifications qui surviennent après un traitement par les eaux de Vichy dans la nutrition des malades qui vont habituellement réclamer des soins dans cette station. Cette action sur la nutrition est particulièrement nette dans certaines maladies, à en juger d'une façon génémie par les résultats d'un traitement. M. le D' Frémont, dans cette appréciation, ne s'en est pas tenu à la simple observation clinique et amis en pratique les méthodes actuelles d'investigations qui pernettent de se rendre un compte plus exact de la nutrition. C'est sinsi que la numération des globules du sang, le dosage de l'hémoglobine, surtout le calcul de l'activité de la réduction de cette substance au moyen de la méthode hématoscopique de M. Henocque, avant et après le traitement, constituent un ensemble de renseignements d'une valeur objective réelle. L'examen de l'état du pouls par les tracés sphygmographiques, la mensuration de la pression intraintérielle, le dosage de l'urée des vingt-quatre heures, enfin les pesées complètent les éléments qui peuvent servir à apprécier l'état de la nutrition. C'est en procédant ainsi que l'auteur a cherché à préciser l'action de l'eau de Vichy dans les maladies qui revendiquent l'emploi des alcalins, dans les dyspepsies, les affections intestinales, la lithiase biliaire, certaines maladies du foie, le diabète, la goutte et la gravelle. Quelques observations tendent de plus à moutrer que les alcalins et l'eau de Vichy en particulier peuvent avoir une influence heureuse dans l'albuminurie et certaines affections cardisques en modifiant la nutrition.

A un point de vue général, l'eau de Vichy active la nutrition, elle augmente la richesse du sang, la quantité d'hémoglobine et l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine, et ce dernier élément est à peu près le seul qui donne une idée directe et exacte de l'activité des échanges. Ces résultats sont obtenus non seulement par l'ingestion de l'eau, mais encore par les pratiques hydrothérapiques, soit parçe que le système nerveux est influencé dans ses expansions périphériques, soit parce que les substances dissoutes dans l'eau pénètrent dans le sang par absorption cutanée.

Enfin M. Frémont a étudié les bactéries contenues dans les sources chaudes de la Grande-Grille et de l'Hôpital et a fait quelques expériences sur les digestions artificielles faites avec les bacilles des sources, d'où il conclut que l'eau de Vichy jouit du pouvoir de transformer les albuminoïdes en peptones et qu'on peut expliquer de

seur Petresco (Bucarest). La Bryonia alba, dont les caractères sont distinctifs de la bryonia dioica, produit, lorsqu'elle est administrée à des animaux, une contraction des vaisseaux capillaires qui peut aller jusqu'à l'arrêt de la circulation.

Nous avons fait des applications cliniques sur des cas d'hémorrhagie de différentes sources, (métrorragies post-puerpérales); nous avons obtenu les meilleurs résultats.

La dose ordinaire est de 20, 25, 30 grammes de racine sèche pour 300 grammes d'eau.

En faisant l'analyse de cette racine, M. Urbéano a trouvé plusieurs principes résineux et glycosidiques en extraits alcooliques et aqueux. Le glycoside a donné l'action la plus énergique; nous lui avons donné le nom de bréine du nom populaire brei que porte la Bryonia alba, en Roumanie. Avec 20 centigrammes du glycoside dans l gramme d'eau pour les lapins, avec 10 centigrammes pour les grenouilles, nous avons obtenu les mêmes résultats.

On peut donc ranger la bryonia alba parmi les meilleurs médicaments antihémorragiques.

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PAR LA DIGITALE A HAUTES DOSES. M. Pétresco. — J'ai eu l'occasion d'observer pendant ces derniers temps un nombre considérable de pneumonies franches que j'ai traitées avec un succès complet par l'administration de 4 grammes de feuilles de digitale en infusion. Déjà, depuis 1883, je n'emploie plus contre la pneumonie que l'infusion préparée de 4 grammes de feuilles de digitale pour 200 grammes d'eau et 40 grammes de sirop simple; à prendre chaque demi-heure par cuillerée à bouche.

En général la maladie est jugulée en trois jours. La fièvre et tous les phénomènes physiques tant locaux que généraux ont disparu par enchantement. Avec ce mode de traitement la mortalité de la pneumonie a été réduite à 1,22 p. 100, tandis que toutes les statistiques donnent une mortalité de 7,15, et même 30 p. 100.

J'ai fait une étude comparative entre le traitement par la digitale, et le traitement expectatif par l'alcool à hautes doses. Dans ce dermier cas, la pneumonie n'était en rien modifiée dans sa marche.

Dans les pneumonies compliquées je n'ai pas obtenu des résultats aussi complets. Le chlorhydrate de caféine et l'extrait de convaliaria maïalis administrés à la dose de 2 grammes, pendant quinze jours, m'ont donné de meilleurs résultats.

Malgré ces hautes doses de digitale, je n'ai jamais rencontré d'effets toxiques. Cette tolérance, cette non toxicité sont prouvées d'une manière incontestable, par le nombre de 577 observations publiées dans mon traité de thérapeutique.

La séance est levée à 4 heures et demie.

### BIBLICORAPHIE

Action de L'EAU sur la nutrition, par le D' Frémont, médecin consultant à Vichy (In-18, 124 p. Paris, G. Steinheil, 1888.)

L'auteur s'est proposé dans ce mémoire de nous présenter les modifications qui surviennent après un traitement par les eaux de Vichy dans la nutrition des malades qui vont habituellement réclamer des soins dans cette station. Cette action sur la nutrition est particulièrement nette dans certaines maladies, à en juger d'une façon générale par les résultats d'un traitement. M. le D' Frémont, dans cette appréciation, ne s'en est pas tenu à la simple observation clinique et a mis en pratique les méthodes actuelles d'investigations qui permettent de se rendre un compte plus exact de la nutrition. C'est sinsi que la numération des globules du sang, le dosage de l'hémoglobine, surtout le calcul de l'activité de la réduction de cette substance au moyen de la méthode hématoscopique de M. Henocque, avant et après le traitement, constituent un ensemble de renseignements d'une valeur objective réelle. L'examen de l'état du pouls par les tracés sphygmographiques, la mensuration de la pression intraintérielle, le dosage de l'urée des vingt-quatre heures, enfin les pesées complètent les éléments qui peuvent servir à apprécier l'état de la nutrition. C'est en procédant ainsi que l'auteur a cherché à préciser l'action de l'eau de Vichy dans les maladies qui revendiquent l'emploi des alcalins, dans les dyspepsies, les affections intestinales, la lithiase biliaire, certaines maladies du foie, le diabète, la goutte et la gravelle. Quelques observations tendent de plus à montrer que les alcalins et l'eau de Vichy en particulier peuvent avoir une influence heureuse dans l'albuminurie et certaines affections cardiaques en modifiant la nutrition.

A un point de vue général, l'eau de Vichy active la nutrition, elle augmente la richesse du sang, la quantité d'hémoglobine et l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine, et ce dernier élément est à peu près le seul qui donne une idée directe et exacte de l'activité des échanges. Ces résultats sont obtenus non seulement par l'ingestion de l'eau, mais encore par les pratiques hydrothérapiques, soit parçe que le système nerveux est influencé dans ses expansions périphériques, soit parce que les substances dissoutes dans l'eau pénètrent dans le sang par absorption cutanée.

Enfin M. Frémont a étudié les bactéries contenues dans les sources chaudes de la Grande-Grille et de l'Hôpital et a fait quelques expériences sur les digestions artificielles faites avec les bacilles des sources, d'où il conclut que l'eau de Vichy jouit du pouvoir de transformer les albuminoïdes en peptones et qu'on peut expliquer de



matique elle peut se montrer à tout âge. — Le plus souvent dans ce dernier cas on a affaire à un traumatisme direct. (Coup sur le tibia Obs. V), parfois à un traumatisme indirect analogue à celui que les anciens admettaient comme causant le décollement de la moelle des os. (Obs. I. Chute sur les pieds). — Enfin, et ici nous ne pouvions faire rentrer ces faits dans l'histoire de l'ostéomyélite, on a pu voir s'établir des suppurations osseuses sans réaction générale dans la convalescence de la fièvre typhoïde (Obs. VII, Obs. VIII) dans l'infection purulente (Obs. VI); c'est encore à tout âge que peuvent apparaître les localisations d'une affection générale.

De cette étiologie il nous est possible de nous demander quelle est la nature de cette ostéomyélite d'emblée. Est-il besoin de faire rentrer dans le même cadre l'ostéomyélite de la flèvre typhoïde, de l'infection purulente, l'ostéomyélite traumatique et l'ostéomyélite d'emblée. Nous ne le pensons pas. Et ce serait établir là une confusion contre laquelle nous nous élevons avec énergie, 'craignant de voir revenir, ainsi que nous le disions dans l'analyse que nous avons publiée du travail de M. Demoulin « le chaos dans lequel nous débutions, il y a quelque quinze ans, au milieu de la nécrose, de la carie, de l'ostéite, etc ». M. Demoulin du reste partage cette opinion quand il dit « qu'il a tenu à grouper tous ces faits à propos de l'étiologie » pour montrer que sous leur influence l'ostéomyélite peut se montrer atténuée, sans réaction violente. — « Ce serait là, ajoute-t-ul, de l'ostéomyélite prolongée si l'on veut, mais en tous cas elle devrait conserver son nom d'ostéomyélite chronique d'emblée ».

Un nouveau nom, utile, expressif et pittoresque, mais désignant toujours la même affection l'ostéomyélite, ayant revêtu une forme particulière, « chapitre additionnel à l'histoire de l'ostéomyélite prolongée. »

Nous restons donc en présence de deux variétés d'ostéomyélite chronique d'emblée: spontanée et traumatique. La physiologie pathologique de cette affection nous montrera peut-être la raison d'être de l'évolution spéciale imprimée à l'ostéomyélite par le traumatisme. Celui-ci détermine toujours, du moins dans les observations de M. Demoulin, qui nous sert de guide pour cette description de l'ostéomyélite chronique d'emblée, une lésion osseuse sous-cutanée. Il est donc naturel de comprendre comment sont absents les éléments qui peuvent amener les phénomènes réactionnels propres à l'infection. Ce traumatisme détermine sur l'os, âgé ou adolescent, une irritation (je cherche à me faire comprendre) aseptique. Il joue le même rôle que les chevilles d'ivoire enfoncées dans un os sain, il joue le même rôle que les greffes osseuses aseptiques, il irrite l'os mais ne l'infecte pas.

L'os réagit comme il peut, il fait de l'os; cet os constitue l'hyperostose, l'os nouveau. « L'inflammation lente amène l'ostéite productive. » L'os ancien est bientôt réduit à l'état de séquestre aseptique, il est le résultat d'une mortification lente par absence d'apport nutritif, par rétrécissement des canaux de Havers, par obstruction complète de ceux-oi. Il y a arrêt de la circulation capillaire des os. Le séquestre formé peut être toléré pendant de longues années, n'amener aucune réaction. Cela se comprend facilement, aucun élément infectieux n'est à son niveau, il joue le rôle de corps étranger; s'il est petit en temps que corps organique, il pourra se résorber; s'il est volumineux, il pourra subsister ou à un moment donné déterminer une exulcération du tégument puis des fistules.

L'absence de tout élément septique au niveau d'un os atteint d'estérmyélite traumatique explique surabondamment le mode d'évolution spécial de cette ostéite et doit nous la faire au point de vue de sa nature rejeter bien loin de l'ostéomyélite spontanée, que celle-ci soit aiguë, prolongée, ou chronique d'emblée.

M. Demoulin avait si bien compris cette distinction qu'il a soin de nous laisser entrevoir sa pensée lorsqu'il écrit: « La théorie de la nécrose aseptique trouve un sérieux appui dans un fait qu'il nous est donné d'observer bien souvent. On sait combien autrefois les fractures ouvertes avec esquilles étaient lentes à guérir, ce n'était qu'au prix d'une longue suppuration accompagnée de l'élimination de parcelles osseuses plus ou moins nombreuses. Or, aujourd'hui, ces mêmes fractures pansées antiseptiquement guérissent facilement et les esquilles sont tolérées, enkystées par l'os nouveau, sans qu'il y ait suppuration; les plus petites sont probablement résorbées. »

L'ostéomyélite, en effet, je vondrais dire l'ostéite traumatique avec plaie, se conduit tout différemment, si l'antisepsie n'a pas été complète; elle rentrerait alors dans le cadre de l'ostéomyélite aiguë pour M. Demoulin puisqu'il veut faire rentrer dans le cadre de l'ostéomyélite chronique l'ostéite chronique traumatique. Or il y a entre l'ostéomyélite spontanée, l'ostéomyélite de Lannelongue et l'ostéite traumatique (aiguë avec plaie, ou état général antérieur, chronique par irritation aseptique) la même différence qu'il y a entre une plaie simple et une inoculation septique.

J'ai été étonné de ne pas voir dans la description de l'ostéomyélite chronique, envisagée ainsi avec tant de largeur, une forme d'ostéite chronique, d'irritation preliférative des os, bien connue et qui rentrerait dans ce cadre au même titre que l'ostéomyélite traumatique. C'est celle que l'on trouve au-dessous des vieux ulcères de jambe. Même augmentation en massue du tibia, du péroné, même déformation, même irrégularité de l'os ancien, mêmes douleurs, même

Bureaux de Bienfaisance de Marseille. — L'Administration du bureau de bienfaisance, par une récente décision, vient de réduire d'un tiers le nombre des docteurs attachés au bureau, ils étaient 37, ils ne seront plus, à l'avenir, que 24.

L'Administration de ce même bureau a, en outre, décidé qu'à partir du 1er août prochain, le traitement des docteurs, qui était de 500 francs per an, serait réduit à 300 francs.

Enfin, l'Administration impose une dernière obligation à chaque docteur, celle de recevoir les malades indigents une fois par semaine dans son cabinet particulier au lieu de les visiter à la pharmacie du bureau,

On est à se demander si la même Administration, pour prendre cetts mesure excessive vis-à-vis d'un personnel chargé d'un service pénible et dont le dévouement a toujours été si parfaitement apprécié dans notre ville, a trouvé le moyen de diminuer le nombre des malades indigents et par conséquent le travail des docteurs qui veulent bien faire ca service?

Mais il n'en est rien, au contraire, la situation peut se résumer ainsi : Augmentation considérable du travail, diminution notable des honoraires, les deux cinquièmes !

Cette saçon d'exploiter le corps médical se passe de tous commentaires. (Marseille-Médical.)

Nourrice contagionnée par un mourrisson; responsabilité pas parents. — La 9° chambre correctionnelle de Paris vient de rendre un jugement aux termes duquel les époux X..., dont l'enfant, atteint par héridité d'une maladie contagieuse d'un caractère spécial (syphilis), a communiqué cette maladie à sa nourrice, sont condamnés chacun à 100 francs d'amende et solidairement à 2,000 francs de dommages-intérêts.

Il a été établi qu'ils n'ignoraient pas l'état de leur enfant,

Dans ces conditions, le tribunal a assimilé ce fait aux coups et blassures par imprudence.

Le jugement dit qu' « en droit les articles 319 et 320 du code pénal, en visant les coups et blessures, ont entendu prévoir et punir les faits qui, par une analogie parfaite avec les coups et blessures, ont atteint matériellement les personnes et ont, par cette atteinte, troublé gravement leur santé et mis leur vie en danger ».

Il est à noter que la même chambre du tribunal, en mars 1684, avait, dans une espèce analogue, jugé le contraire, en décident que « la communication involontaire à un tiers, même par imprudence ou négligence, d'une maladie contagieuse ou d'un virus organique occasionnant la mort, n'était réprimée par aucune loi pénale, les mots : homicide, blessures et coups, insérés aux articles 319 et 320 du code pénal impliquant nécessairement l'idée d'une action violente sur le corps humain ».

Le Propriétaire-Gérant : D. B. BOTTENTOIT.

Paris. — A PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Chapte greatle représente une % houteffe d'Ibs. suiturents

ls l'est enem des inconvénients des flux sulfarouses transportées; produient et mis de l'organisme l'hydrogème sulfuré et le for à l'état maissant mas én motatique ai troubles d'assuse espèce.

Brandili — Catarrhi — Ashan haddo — Enroment — Animio — Cacheste apphilitique
State — Partners I. TRONAL 48, cresso 67020 — Partn

## VOSGES PLOMBIERES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai en 1" Octobre iniment des Haladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines

Expédition des Estes à Bains Concentrés pour usage à domicile.

ls Manx de Plembières sent transportées sans altération, elles se conservent indéfiguent. Le Mains Communicée sent éticuses par l'émporation de l'Em ainérale, et ent toute les prepriétés médicules de liss de Plembières. — Adrugsur Les Demandes des Demandes des la la Coulée Plembières de les literations de Paris. L'autour des l'échanges de la Paris.

## BLENNORRHACIE. CYSTITE

ROSTANGUETA elega en elevalques de l'UNESTRE en de la VESSE Suirien assurée en quelques jours sans fatigns pour l'estamae, ni renvois si diarriée, ni odeur des urinés, par les PELULIS DE LAVA POURSIER

KAVA FOURNIER

Baggo Pilulo oct margudo *Misso (Financia*s, L'Brus, & fr EHENVION AU KAVA pour satiret la fairlette, Placous & fr

D' FOURNIER, 22, Place de la Madeleire, PARI

# ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, amémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMEMOIRS COUVERTS, ETC.
Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 69, rus du Champ-des-Oiseaux, à Ronen.



# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisa es, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

# VICHY SAINT-YORRE

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célestins et les autres sources; la plus eco nstituante et la plus riche du bassin; ne subissant aucune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER





s'abezze ches MOSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

CHARMENTO

UN AN

PRANCE. . . . . . . . . 15 fr.

Pince is-de-Médecimo PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

· UMION POSTALE... 18 fr. PAYS D'OGTER-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

murdsclinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Mél académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux. P. BERGER

F. LABADIE-LAGRAVE

nieseur agrégé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris, Cliragies des hôpitaux. Médecin consultantaux Eaux de Plombières. Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpiteux.

es qui concerne la Rédaction à M. 10 D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. merajaz remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.

a Ia GLYCERINE of au QUINQUINA la rure à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude. complace à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la tine pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

DYSPEPSIE Angrérie

CHLORHYDRO-PEPSIQUE ors at Ferments digestifs

Pilules Chlorbydro Pensiques Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert

Pilules Chiorhydro Popsiques Grez, adultes, 1 à 3 à chaque repas.



is occasionner ni mant d'esteit, nicoastipation, Depêt dans to pharmie. -franco s'adr.: Photo ROBIN à Bourges.

A la COCA du PEROU

Le plus efficace des TONIQUES et des atimulants Le RÉPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés échauffantes, il est

le ROI des ANTI-ANEMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vin de dessert; il rend ainsi, sous une forme agreable, la force et la santé.

Pharmacie MARIANI, 41, 84 Haussmann, et toutes Pharmacles



# INSTITUT HYDROTHÉRAPIQUE

ET, KINESITHERAPJOUE Directeur M. SOLEDROL

La Rindshibërishë est composée de mouvements physiologiques de deux eviress une sont passife, les autité états actifs états les éffets pas pass les gélles ou les préconse

Ces mouvements seuvent être variés et multipliés jusqu'à production de la moites même de la accur.

Ces mouvements sent, en outre, susceptibles d'être dosés en nombre et est qualitation qui les commande est, un guide, pour resux; qui doivent lui être particulisme

appliqués.

Cette méthode possède des mouvements sédatifs et excitants congestifs et décongest et enfin des mouvements respiratoires, qui présentent un intérêt considérable par lad directs qu'ils exercent eus les poumens, dont ils régularies te jeu respiratoire, tent

développent la care therecique.

Il con la content que catte thérapeutique du paouvement est un des précieux adjus des applications de l'Hydrothérapie.

La Kinesimerapie est encore un puissant modificateur des constitutions lympassique des applications de l'Hydrothérapie.

, 3

Les affections tributaires de cette finémoné aust : l'hyposhendrie, l'anémie, le dien le diabète, le goutte, les dyspopoies, les névroces, les mauvaises attitudes, les courbi latérales et antére-postérieures de la colonne vertébrale, les raideurs articulaires, les la colonne vertébrale, les raideurs articulaires, les la colonne vertébrale, les raideurs articulaires, les la colonne vertébrales les raideurs articulaires, les les la colonne vertébrales les raideurs articulaires, les la colonne vertébrales les la colonne vertébrales





Académia (Litterdas de 1 AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

acio VIRENÇUE, 8, placo do la Mar

## ALADIES DE LA GORGE LA VOIX ET DE LA DOUCHE ANTILLES ECR

AU EEL DE SEI

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Premier Paris. — Travaux originaux : Bes causes de la prestitution, par le Dr L. Reuss. (Suite.) — Comptes rendus analytiques des Sociétées savantes : Académie de médecine, séance du 21 août 1888. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

## Parie, le 22 août 1888.

L'Académie, hier, était toute aux microbes. Des quatre communications qui ont eu lieu, celle qui devait assurément avoir le plus de retentissement est celle faite par M. Pasteur, au nom de M. le D'Gamaléïa, directeur du laboratoire antirabique d'Odessa, sur la déconverte de la vaccination préventive du choléra asiatique. Depuis me semaine les journaux politiques avaient annoncé cette communication; la note avait déjà été lue la veille à l'Académie des sciences, et dans la journée même plusieurs journaux l'avaient publiée intépralement. La méthode des vaccins chimiques étend de plus en plus es conquêtes sous l'impulsion des nombreux travailleurs qui cherdent à augmenter l'œuvre du savant français.

L'actinomycose, affection qui tire son origine de l'espèce bovine, se paraît pas avoir encore été observée en France sur l'espèce humaine. M. Nocard en rapporte un cas observé par un de ses élèves, M. Lucet, vétérinaire à Courtenay, chez un malade soigné par le D'Poirtier.

MM. Albarran et Hallé, internes de M. le professeur Guyon, viennent de découvrir une nouvelle bactérie, une bactérie pyogène qui produirait les inflammations suppuratives de l'appareil excréteur de l'urine et les abcès urineux. Dans la note lue par M. Guyon à la tribune de l'Académie au nom de ses deux internes, les auteurs donnent de nombreux détaits anatomo-pathologiques et microbiologiques relativement à la bactérie qu'ils viennent de découvrir; ils donnent également une note bibliographique rappelant les travaux déjà faits sur cette question qui avant eux n'avait été qu'ébauchée.

M. Lancereaux a commencé la lecture d'un mémoire sur la filariose.
L'heure l'a forcé d'interrompre cette lecture après avoir exposé les lésions anatomo-pathologiques. Dans quinze jours il terminera cette communication par la partie clinique et nous résumerons alors le 1 travail de l'éminent médecin de la Pitié.

A. Cn.

## Des causes de la prostitution.

Par le Dr L. REUSS (1).

(Suite).

La mauvaise éducation. — L'éducation, personne ne saurait le nier, a une influence énorme sur la moralité. L'éducation première, celle que l'enfant reçoit dans sa famille, joue à ce point de vue un rôle prépondérant. Si les premiers principes inculqués à l'enfant, les premières idées gravées dans ce cerveau impressionnable sont mauvais, on aura beau vouloir redresser plus tard cet esprit déformé, on n'y parviendra pas complètement. On y a jeté un germe vicieux au début, il serait étonnant que tôt ou tard il ne portât point ses fruits.

Bien imprudents ou bien inintelligents sont les parents qui élèvent mal leurs filles, qui leur donnent des idées de luxe au-dessus de leur situation, qui n'exercent pas sur elles une surveillance active et incessante, qui laissent traîner entre leurs mains des journaux ou des romans comme le temps actuel en a tant vu éclore : ils auront désarmé d'avance leurs filles, quand il s'agira de lutter, à l'heure de la tentation; ils auront faussé en elles le ressort moral qui aurait pu les sauver, et si elles tombent, c'est à eux seuls qu'ils devront s'en prendre.

L'encombrement des carrières ouvertes aux femmes. — Les hommes ont accaparé presque toutes les professions qui s'ouvraient aux femmes et qui leur assuraient les moyens de gagner honorablement leur vie. Les carrières qu'elles peuvent encore choisir actuellement sont notoirement insuffisantes pour que toutes celles qui s'y destinent puissent espérer y entrer.

Les hommes ont pris successivement la place des semmes dans un grand nombre de métiers qui leur avaient appartenu longtemps sans partage; je ne citerai que la fabrication des fleurs artificielles, des éventails, des cartonnages, la vente des objets de mercerie, des nouveautés, des tissus. L'importance acquise à Paris par ces immenses magasins, vrais bazars où l'on vend tout, où l'on peut tout acheter, et où les rayons sont presque tous desservis par des employés mâles, a lentement tué le commerce de détail. Impuissants à lutter contre ces grandes maisons, écrasés par des frais généraux, voyant la clientèle se retirer peu à peu, les petits magasins de nouveautés, de dentelles, de mercerie, de chapeaux, de chaussures, d'articles de Paris, etc., où un certain nombre de jeunes filles trou-

<sup>(1)</sup> V. France med., n. 97.

vaient une occupation honnête et suffisamment rémunératrice, disparaissent de plus en plus. Ils se ferment et, du même coup, leurs employées sont sur le pavé. Celles-ci ont beau frapper à d'autres portes; on les éconduit poliment et les grands magasins eux-mêmes ne peuvent toutes les recevoir.

Le même encombrement existe pour d'autres professions où les femmes auraient pu trouver de l'occupation. C'est ainsi qu'avant le développement des impressions chromolithographiques et chromotypographiques, il existait de nombreux ateliers de coloriage, employant une grande quantité de femmes et de jeunes filles. Ces ateliers sont fermés aujourd'hui. Préoccupés de la situation faite à la femme qui veut travailler, dans la société actuelle, un certain nombre d'imprimeurs typographes de Paris ont voulu occuper des femmes comme compositrices. Ils ont été contraints d'y renoneer, non pas que ces femmes eussent fourni une mauvaise besogne, mais parce que leurs ouvriers, sachant fort bien que les femmes demandent un salaire moins élevé que les hommes, les auraient abandonnés.

L'État, cependant, met un certain nombre de places à la disposition de jeunes femmes ou de jeunes filles. Il les emploie dans le service des postes, dans celui des télégraphes; mais il leur offre surtout des places d'institutrices dans ses écoles. L'appât de ces situations, qui outre une rétribution modeste, il est vrai, mais suffisante, procurent souvent à la titulaire le logement, l'éclairage et le chauffage, qui lui assurent en tous cas une pension de retraite, a été des plus puissants. Il l'a été au point de précipiter vers ces carrières une foule de jeunes filles qui n'y auraient jamais songé, si elles n'avaient reçu au préalable, grâce aux lois et aux réformes de l'enseignement, une éducation qui les rendait aptes à concourir pour une de ces places.

L'instruction est certainement une belle chose; elle est un bienfait énorme de la civilisation, elle doit être répandue à profusion; mais telle qu'elle est donnée actuellement elle a le tort, très grand à mes yeux, de remplir la tête des jeunes filles d'une foule de notions dont elles n'ont que faire. Une jeune fille, qui sort de l'école avec son certificat d'études ou son brevet de capacité, se sentira bien supérieure à ses parents, si elle est fille d'ouvriers ou de paysans. Elle voudra sortir le plus vite possible d'un milieu qui ne la comprend pas, qu'elle ne comprend plus, où elle n'est plus à son aise, et où son éducation même en a fait une non-valeur. Elle sollicitera une place d'institutice ou de receveuse des postes; elle se soumettra au concours. Mais, là comme ailleurs, il y a beaucoup d'appelées et peu d'élues; les places sont rares, et on ne vit pas de promesses; la jeune fille a réussi dans ses examens, mais avant qu'elle soit nommée au poste qu'elle

ambitionne, trois ou quatre mille concurrentes devront être casées. Que fera-t-elle? Elle est incapable de prendre, en attendant sa nomination, le chemin d'un atelier ou d'une usine. L'éducation qu'elle a reçue la met trop au-dessus des femmes qu'elle y rencontrerait; elle est sortie de son milieu, elle ne peut plus y rentrer. Lasse d'attendre, écœurée de la vie de famille où tout froisse ses sentiments plus affinés et plus délicats, ne trouvant pas autour d'elle, dans les jeunes gens qui l'entourent, ouvriers ou paysans comme ses frères, quelqu'un qui fût capable de comprendre ses aspirations, elle ne voit que deux issues à la situation où elle vit acculée : elle entre dans un couvent, ou elle finit par demander à la débauche la satisfaction de ses désirs de bien-être matériel qu'elle avait rêvé d'obtenir par son seul travail et sa seule intelligence. Dans les deux cas, elle est perdue pour la société.

La désertion des campagnes. - Les grandes villes exercent toujours une attraction puissante sur les campagnes. Peu à peu celles-ci se dépeuplent au bénéfice des grands centres industriels ou commerciaux. Le paysan délaisse la terre et se fait ouvrier, dans l'espoir de gagner plus en travaillant dans une usine qu'en labourant son champ. Le vieux dicton : « L'agriculture manque de bras », est une cruelle vérité. Le même attrait existe pour les filles de la campagne. Elles ont été quelquesois à la ville, elles ont pu apercevoir un peu du luxe et du bien-être dont on y jouit et elles l'ont comparé, en rentrant dans leur chaumière, à leur pauvreté et à leurs baillons. Elles s'exagèrent ce luxe, qu'elles n'ont vu qu'en passant, et elles ne savent pas de quels labeurs il est fait et quelles misères il recouvre souvent. Elles voient rentrer au village des filles autrefois parties en service à Paris, pauvres comme elles, et qui reviennent avec de belles robs, des bijoux et un pécule assen rond pour pouvoir, à leur tour, jouer le rôle de maîtresses.

La vision de Paris qu'elles se représentent comme un Ridorado, dont on s'entretient à la veillée, dont un frère, un parent, un ami revenu du service parle avec admiration et regret, que le père a pentêtre entrevu un soir, dans l'apothéose finale d'un feu d'artifice de quinze Août ou de quatorze Juillet et dont il a gardé l'éblouissant souvenir, la vision de Paris, troublante et merveilleuse, hante l'imagination naïve de ces pauvres filles. Elles y accourant en foule, pour s'y placer comme servantes, espérant y faire une rapide fortune.

Hélas! les emplois ont manqué, les économies, péniblement amessées pendant de longs mois, ont été mangées en quelques jours; la misère est venue et l'heure sonne où la pauvre fille des champs, perdue dans cet immense Paris, n'osant ou ne voulant pas retourner dans son pays sans un sou, quand elle y comptait rapporter une foriane, prête l'oreille aux mauvais conseils et tombe dans la prostitution pour ne pas mourir de faim; c'est ainsi qu'elle réalise le rêve qu'elle caressait autrefois, en gardant ses moutons ou en filant sa quenouille.

Les chutes des filles de la campagne sont quelquefois plus immédiates. Si, des leur arrivée à Paris, elles rencontrent un de ces drôles qui battent le pavé et rôdent surtout aux alentours des gares de chemins de fer à la recherche d'une sventure, elles sont le plus souvent poussées d'emblée dans la débauche. Emmenées dans quelque débit de vin ou dans un hôtel borgne où on les fait boire, elles deviennent d'abord les maîtresses de ces individus, qui les jettent ensuite sur le trottoir et vivent à leurs dépens.

Peu importe, du reste, que ces filles aient été ou non déflorées avant de venir à Paris. A la campagne une fille séduite, une fille mère, même, trouve généralement à se marier; si son séducteur ne l'épouse pas, elle rencontre toujours un homme qui, oubliant la première chute, consent à lui offrir sa main. Pour la plupart d'entre elles, ce n'est donc pas le désir de cacher une faute qui les pousse vers Paris; elles y sont allées avec la ferme volonté d'y vivre honsétement et du produit de leur travail.

L'insuffisance des salaires. - Les professions ouvertes aux femmes sont très rares; de plus, leur travail est fort mal rétribué. Leur salaire est de beaucoup inférieur à celui des hommes. Cette infériorité tient à plusieurs raisons; la première découle naturellement de la proportion de l'offre et de la demande. Plus il y a de femmes qui demandemet à travailler, moins on les paiera; on en trouve toujours qui se contentent de la plus maigre retribution, et des lors il n'y a pas de motif pour payer les autres plus cher. C'est là une loi inéluctable et fatale. Une deuxième raison réside dans la concurrence que font aux femmes travaillant ches elles ou en journée les ateiters des prisons et les ouvroirs des sommunautés religiouses. Cette donourrence est déastrense, car prisons et convents peuvent fournir la main-d'pauven i un prix bien autrement bas que colti que pout domander une fomme qui travaille pour son compte. Les détennes ne pequent, en général, fournir que des objets de fabrication plus éu meins gressière ; mais dans les maisons religieuses, les ouvroirs sont organisés de telle acon qu'on y pout confectionner le Hagerie la plus fine et la plus dégante. Enfin, le dévéloppement croissant de l'industrie, l'invention des machines à tuyanter, à plisser, etc., pour ne parler que de celles-là, ont porté un coup mortel au travail des femmes, en chaftunt du même soup les saldires dans une notable proportien.

les femmes murides, les jeunes filles qui habitent avec leurs parents sent dans une meilleure situation que les femmes isolées seus

ce rapport. Le peu qu'elles gagnent vient s'ajouter au salaire rapporté par le mari ou le père, et suffit à parfaire les ressources du ménage et à payer les dépenses de la maison. Mais quand la femme est seule, ce qu'elle gagne lui suffit à peine pour vivre misérablement. Que dire aussi de ces jeunes filles, déchues d'une situation brillante ou seulement aisée, essayant de gagner leur vie en faisant du crochet, du tricot ou de la tapisserie pour les magasins? C'est à peine si un travail de dix heures par jour les empêche de mourir de faim.

Dès lors, ces femmes sont presque inévitablement amenées à demander à la débauche les ressources complémentaires dont elles ont besoin. Mais par un contre-coup fatal, en même temps que la débauche lui rapporte quelque argent, le salaire de la femme s'abaisse; sentant, en effet, qu'elle n'a plus exclusivement besoin de lui pour subvenir à son existence, elle accepte des rémunérations inférieures pour son travail; et ces rémunérations seront d'autant plus faibles que sa prostitution lui rapportera davantage. Souvent c'est le patron, qui, s'apercevant de la vie déréglée de son ouvrière, en profite pour diminuer lui-même son salaire.

C'est ainsi que procèdent certains directeurs de théâtre qui engagent de jeunes et jolies femmes, les produisent sur la scène et leur assignent des émoluments dérisoires, tout en exigeant d'elles des toilettes élégantes et d'une certaine richesse. Suivant eux, en effet, les moyens de payer ces toilettes et de mener une vie confortable ne manqueront plus à leurs pensionnaires lorsqu'elles auront débuté.

(A suivre.)

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 21 août 1888. — Présidence de M. HERARD.

La correspondance comprend: 1° une lettre de M. Viollet, médecin à la Ville-Dieu-du Clain (Vienne), accompagnant un pli cacheté (accepté); 2° une lettre de M. le D' Valieri (de Naples), qui se porte candidat au titre de correspondant étranger (1° division).

M. Brouardel présente, de la part de M. le D' Hamelin (de Montpellier), un rapport sur les épidémies survenues dans l'Hérault pendant les années 1885 et 1886.

M. Tarnier lit une lettre de M. le D' Eugène Hubert (de Louvain), qui réclame la priorité de l'invention de la sonde pour injections utérines, récemment présentée à l'Académie par M. Tarnier, au nom de M. le D' Ollivier.

De l'actinomycose chez l'homme: — M. Nocard présente, au nom d'un de ses anciens élèves, M. Lucet, vétérinaire à Courtenay (Loi ret), une note relative à un cas d'actinomycose chez l'homme.

L'actinomycose humaine étant extrêmement rare en France, — il n'en existe pas à sa connaissance un seul fait bien établi, — M. Nocard résume cette note.

Il s'agit d'un homme de 30 ans qui, à la suite d'un coup de pied de cheval, a présenté, au mois de mai 1887, avec un état général déplorable, un phlegmon de la partie supérieure de la cuisse.

Le D' Poirrier, de Château-Renard (Loiret), appelé près du malade, incisa largement l'abcès et le draina; eroyant avoir affaire à une lésion tuberculeuse, il envoya du pus à M. Lucet en le priant d'y rechercher le bacille de Koch. L'examen microscopique répété ne permit pas d'y retrouver trace de bacilles; en revanche, il y existait un grand nombre de petits grains jaunes, pâles, mûriformes, faciles à écraser sur la lame de verre, formés exclusivement d'un amas considérable de touffes caractéristiques de l'actinomycose.

M. Lucet m'a envoyé des préparations microscopiques dont l'examen ne laisse pas de doute sur la nature de la lésion.

Depuis l'ouverture de l'abcès, l'état général du malade s'est amélieré, mais la lésion n'est pas guérie; à trois reprises, le Dr Poirrier a dû intervenir pour ouvrir de nouveaux feyers et le pus s'est toujours montré riche en grains actinomycotiques.

Comment s'est faite l'infection? Le sujet a toujours été charretier ou garçon d'écurie; il n'a jamais été en contact direct avec des animaux de l'espèce bovine, c'est-à-dire avec ceux qui sont de beaucoup le plus souvent atteints d'actinomycose. Mais il a été parfois employé à la manipulation de fumiers de vaches, c'est là qu'il faut probablement chercher le point de départ de la maladie.

LA VACCINATION PRÉVENTIVE DU CHOLÉRA ASIATIQUE. — M. Pasteur lit au nom de M. le D' Gamaléïa, directeur du laboratoire antirabique d'Odessa, la note suivante :

Odessa, 13 août.

Le travail suivant n'est qu'une simple et fidèle application de la méthode expérimentale qui a été créée au laboratoire de M. Pasteur et qui a donné de si beaux résultats pour le choléra des poules, le rouget des porcs, le charbon et la rage. L'auteur n'a pas besoin de rappeler quel obstacle cruel s'est opposé, il y a cinq ans, à l'application de cette méthode au choléra asiatique. Cet obstacle a forcé M. Pasteur de laisser cette maladie pour les recherches de ses futurs flèves.

Or, l'auteur, comme nous l'avons dit, n'a fait qu'appliquer au choléra deux grands principes de la « méthode expérimentale » : celui de la virulence progressive et celui des vaccins chimiques.

Il est connu que les cultures ordinaires du vibrion cholérique n'ent qu'une virulence minime, à ce point que M. Koch, qui les a

découvertes, a cru, après de nombreux échecs, que le choléra n'était pas inoculable sux animaux. D'un autre côté, les élèves de M. Pasteur, lors de la mission française en Egypte, n'ent qu'une seule fois réussi à donner le choléra à une seule poule. Or, il est facile de douer le virus choléraque d'une virulence emiréme; il ne faut, pour cela, que le porter sur un pigeon après un passage par le cobaye. Il tue alors les pigeons en leur produisant un choléra sec (avec exfoliation de l'épithélium intestinal). Ce qui est plus important encore, le microbe apparaît assi dans le sang des pigeons qui ont succombé. Après quelques passages, ce microbe acquiert une telle virulence, que le sang des pigeons de passage, en dose d'une ou deux goutes, tue tous les pigeons frais dans l'espace de huit à douze heures. Ce virus tue aussi, avec des doses encore plus petites, les cobayes.

Il est important de noter que tons les animeux de ces deux espèces — sans exception — succombent à l'infection virulente.

Avec ce virus, absolument mortel, nous avons pu constater l'existence d'une immensité cholèrique. Ainsi, nous avons inoculé un pigeon deux fois avec une culture ordinaire (non virulente) du cholèra: la première fois, dans les muscles pectoraux; la deuxième, dans la cavité abdominale; le pigeon est devenu réfractaire à l'infection réitérée par le virus le plus virulent: le sang des pigeons de passage. — Le fait de l'immunité a été ainsi acquis.

Maintenant, si l'on cultive ce virus de passage dans un bouillon nutritif, et si l'on chauffe ensuite cette culture à 120° pendant vingt minutes pour tuer sûrement tous les microbes qu'elle contient, on constate alors que le chauffage a laissé subsister une aubstance très active dans la culture stérilisée. Cette culture, en effet, contient une substance toxique qui détermine des phénomènes caractéristiques chez les animaux à l'expérience.

Inoculé en quantité de 4 centimètres cubes à un cobaye, le bouillon stérilisé produit un abaissement progressif de la température et
la mort en vingt, vingt-quatre heures (à l'autopsie on trouve une
hypérémie prononcée de l'estomac, des intestins, et, comme de raisen, une absence complète de microbes cholériques); les pigeons
succombent ainsi avec les mêmes phénomènes morbides. Seulement,
ils sent plus résistants vis-à-vis de ce poison, et leur mort n'arrive
qu'à la suite d'une dose de 12 ceptimètres oubes injectés à la fois.

Si, au contraire, on leur introduit cette même quantité de 12 centimètres cubes, mais en trois, quatre ou cinq jours (en injectant, par exemple, 8 centimètres cubes le premier jour, et 4 centimètres cubes le surlendemain), on ne les tue plus.

Sur ces pigeons on constate, en outre, un phénomène de la plus grande importance : ils sont devenus réfractaires au cholèra. Le

virus le plus virulent, le sang d'un pigeon de passage, înoculé même en quantité d'un 1/2 centimètre cube, n'est plus capable de les tuer.

La vaccination des cobayes réassit encore plus facilement en leur introduisant le bouillou toxique et vaccinal par la quantité de 2 centimètres enbes; on les vaccine en deux ou trois séances. Ainsi nous sommes en présence d'une méthode de vaccination préventive du choire. De plus, cette méthode est fondée, comme on l'a vu, sur l'emploi de vaccina sténiles, et elle possède tous les avantages de la vaccination chimique: la súdeté et la sécurité, puisque le vaccin chimique peut être mesuré d'une manière tout à fait rigoureuse et introdait à des doses aisses petites pour être entièrement inoffensif, tandis que la semme de celles-ci peut donner la quantité voulue, nécessaire pour une immunité complète. Ainsi, dans mes expériences, l'immunité est conférée sans clanger et sans esception. Nous espérons, par conséquent, que cette méthode pourrait être appliquée à la vaccination humaine, pour préserver les populations du choléra asiatique.

Après cette lecture, M. Pasteur ajoute :

Dans une lettre particulière que j'ai reçue en même temps que la sote qui précède, le D' Gamaleia s'exprime ainsi :

« Je vous autorise à déclarer que je suis prêt à répéter toutes mes expériences dans votre laboratoire à Paris, en présence d'une commission de l'Académie des sciences. Je m'offre également à trouver sur moi-même la dose inoffensive et suffisante pour la vaccination humaine, comme aussi d'entreprendre un voyage dans les paye ravigés par le choléra, pour prouver l'efficanité de la méthode.

« Si vous jugez nésessaires qualques autres détails, je puis vous les donner dans une note complémentaire où je pourrais veus parler de la durée de l'immunité, du mode d'infection, etc... »

En ce qui me concerne, centinue M. Pasteur, il est inutile de dire que j'accepte avec empressement que les expériences de M. Gamaleis soient faites dans mon laboratoire, conformément au désir qu'il m'en exprime. M. Gamaleis a déjà travaillé à plusieurs reprises au milieu de nous, notamment dans l'aunée 1886, lorsqu'il fut envoyé à Paris par la municipalité d'Odessa, à la demande de la savante Compagnie des médecins russes de cette ville, afin d'étudier la pratique des incenlations préventives de la rage, méthode dont il nous fait connaître aujourd'hui une extension et une application si remarquebles à la vancimation préventive du cheléra asiatique. Mais; comme il le dit avec toute la modestie d'un grand inventeur, il adjoint aux méthodes de mon laboratoire les inspirations des pages publiées par moi sur le vaccin chimique de la rage dans le premier numéro des Annales de M. Duclaux et des bellés et dégisives expér-

riences du Dr Roux sur le vaccin chimique de la scepticémie, dans le numéro de décembre dernier de ces mêmes Annales.

D'après les travaux que je rappelle, les découvertes grandissent et s'accumulent en ce qui touche les vaccins chimiques. On ne saurait douter que nous en posséderons bientôt beaucoup d'autres. La connaissance de celui de la rage, par exemple, ne peut tarder à être connue et utilisée. Voici l'une des dernières expériences que j'ai faites avec l'assistance d'un de nos jeunes aides de laboratoire, Eugène Viala, qui a acquis dans l'art des trépanations une habileté particulière.

Le 16 novembre 1887, 15 centimètres en longueur de la moelle d'un lapin de 171° passage, mort rabique, ont été délayés dans 30 centimètres cubes de bouillon stérile, après qu'on eut porté le cylindre de moelle, pendant quarante-huit heures, à la température de 35 degrés. Deux chiens trépanés et inoculés par cette moelle diluée n'ont pas pris la rage, ce qui constitue la plus grande probabilité, sinon la certitude, que la moelle, par le chauffage au contact de l'air pur et sec, avait perdu sa virulence dans toute sa longueur. Cependant, les deux chiens traités avaient été rendus réfractaires à la rage, car, inoculés par trépanation le 23 mai 1888, avec la moelle bulbaire d'un chien mort de rage furieuse, ces deux chiens ont résisté et sont encore bien portants. La moelle chauffée, rendue non virulente, était donc vaccinale par un vaccin chimique.

M. le Président, au nom de l'Académie, remercie M. Pasteur d'avoir fait connaître au monde savant cette découverte qui jettera une grande illustration sur le nom déjà célèbre de M. le Dr Gamaleïa-

Note sur une bactèrie pyogène et sur son rôle dans l'infection urinaire. — M. Guyon lit cette note au nom de deux de ses internes : MM. J. Albarran et A. Hallé.

Les résultats expérimentaux rapprochés des constatations anatomo-pathologiques ont permis aux auteurs de poser les conclusions suivantes:

le La bactérie qui fait l'objet de cette étude est un organisme pyogène infectieux. Habituellement et souvent, on la rencontre dans les urines purulentes, elle suffit à produire les inflammations suppuratives de l'appareil excréteur de l'urine et les abcès urineux.

2º Agissant sur le rein, elle y cause les diverses lésions de la néphrite infectieuse suppurée, soit qu'elle remonte directement du bassinet dans le tissu rénal (néphrite ascendante), soit qu'apportée par le sang, elle se localise secondairement dans la substance corticale.

3º Pénétrant dans le sang, elle provoque des accidents infectieux suraigus, aigus ou chroniques, souvent mortels.

Ces conclusions conduisent nécessairement à une double conclusion pratique; asepsie rigoureuse des opérations pratiquées sur les voies urinaires et surtout du cathétérisme, voies certaines d'introduction du micro-organisme dans la vessie; examen bactériologique des urines préalable à toute opération sanglante sur les voies urinaires. On trouve souvent dans cet examen un élément de pronostic sérieux et l'indication d'un traitement antiseptique préparatoire.

Trois observations recueillies par M. Albarran démontrent que le rôle pyogène et infectieux de la bactérie est général et qu'elle peut exercer tous ses effets pathogènes en dehors de la participation de l'appareil urinaire.

Cette communication est accompagnée d'une note sur la biologic de cette bactérie et d'une note bibliographique rappelant les travaux déjà faits sur ce sujet.

DE LA FILARIOSE. — M. Lancereaux commence une communication sur ce sujet; il décrit les lésions anatomo-pathologiques et parlera dans quinze jours de la partie symptomatologique et clinique.

La séance est levée à 5 heures.

### HOUVELLES

MARSEILLE. — Dans une de ses dernières séances, le Conseil municipal a émis un vœu exposant à MM, les Ministres de l'instruction publique, de la marine et de la guerre, que la municipalité de Marseille est prête à tous les sacrifices pour créer une Faculté et l'Ecole de santé militaire.

Parmi les raisons invoquées en faveur de ce vœu, le Conseil fait valoir que l'Etat ne saurait méconnaître, d'une part, qu'en dehors des avantages budgétaires et administratifs que présenterait la réunion, auprès de la même Faculté, des Ecoles de santé militaire (armée et marine), c'est un réel danger que de laisser une ville de 400,000 âmes saus de larges et vastes institutions de haut enseignement qui ne sont et ne peuvent être que des foyers de lumière et de moralisation, et, d'autre part, qu'il voudra bien se rappeler qu'il « n'y a pas, dans tout l'univers civilisé, une ville aussi importante que Marseille qui ne soit dotée d'Université. » Cette situation déplorable, conséquence de l'excès de la centralisation, peut et doit être modifiée.

L'édification d'une Faculté de médecine ayant pour annexes les Ecoles de la marine et de la guerre, sera la pierre d'attente de cette future Université méditerranéenne, que Marseille scientifique réclame depuis plus de vingt ans, » (Bulletin médical.)

LES PEARMACIENS DE SECONDE CLASSE. — Le président de la Société de Prévoyance et Chambre syndicale des pharmaciens de première classe de la Seine ayant demandé à la Société de pharmacie de vouloir bien se joindre à la Société de prévoyance dans une démarche suprès du ministère de l'instruction publique pour obtenir le retrait de l'arrêté Duruy, celle-ci après avoir entendu MM. Delpech, Planchon, Desnoix et Crinon, a adopté la résolution suivante :

« La Société de pharmacie de Paris, considérant que les démarches entreprises par la Société de prévoyance et Chambre syndicale des pharmaciens de première classe de la Seine, en vue d'obtenir le retrait de l'arrêté Duray, sont réclamées par l'intérêt de la santé publique et aussi par l'intérêt des études supérieures, déclare s'y associer entièrement. »

Composition chimique de l'hommé. — D'après le journel anglaté l'Iron, en trouve dans le corps humain 18 éléments, dont 5 de gaz et 8 solides. Un homme de 76 kilogrammes représente : A4 kilogrammes d'oxygène, 7 kilogrammes d'hydrogène, 1 kil. 72 d'asote, 600 grammes de chlore, 100 grammes de fluor; — 22 kilogrammes de charbon, 800 grammes. de phosphore, 100 grammes de soufre, 1,750 grammes de calcium, 80 grammes de potassium, 50 grammes de magnésium, 50 grammes de fer; — nul métal précieux.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

La Librairie illustrée vient de publier Le Docteur Fabrice, par le docteur J. RENGADE: le roman du médecin, par un médecin! Avec le nombreux public demeuré fidèle au sympathique vulgarisateur, le corps médical tout entier prendra le plus vif intérêt à cette nouvelle œuvre.

C'est un récit patriotique, un drame des plus émouvants, qui sert de thème au docteur J. RENGADE, pour démontrer que les hommes, en dépit des frontières qui les séparent, ont partout le même cœur et les mêmes sentiments.

Cette généreuse vérité ne jaillit pas seulement du grand caractère du héros, du rôle superbe que remplit le docteur Fabrice dans un des plus mémorables épisodes de la guerre de 1870. Elle se dégage surtout des scènes d'ardente passion qui succèdent à la bataille; des souffrances du capitaine Franz Büchner, « l'ennemi intime »; de la fin si terriblement dramatique du docteur dans les ruines désolées du château de Frambourg.

A la veille de la grande manifestation pacifique que la France prépare avec l'Exposition de 1889, ce beau livre, d'une si haute portée philosophique et sociale, vient à point parler d'apaisement, de concorde, et plaider la cause si compromise de l'humanité. Tous les confrères du docteur J. Rangade lui sauront gré de cette inoubliable figure du docteur Fabrice. Tous les lecteurs conviendront, avec Jules Claretie, à qui l'ouvrage est dédié, qu'en faisant la guerre à la haine, l'auteur continue bien son rôle de docteur qui fait la guerre à la mort.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. --- A. PARENT, imprimeus de la Saculté de médecrae, A. DAVY successeur
58, rue Madame et rue Corneille, S.

## PILULES DE BLANCARD

<del>---</del>---

& l'iodure ferroux maitore No

approuvées par lygadémie de médécime

Indiquées éms l'Anémie, la Chimoso, it Leus arriée, l'Ansenarriée, la Cachemie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger renfehre in Algunture ri-contre :

Pharmacian à Paris, 40, Rua Bunamente









# ÉTAPLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE DE ROUEN

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un entième couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, su milien de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en carcles, acossaines, tavell, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une sus hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nervenses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, amémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrafule, diabète, alhuminarie, fièvnes intermittente. récentes eu anciennes, cacheries, etc.

L'établissement est ouvert toute l'unuée et repeit des pensionnaires et des externes SALONS DE LEGTURE, DE JEU, BHLLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes do renseignements au Directeur, M. le D. Descamps.

10 46, sue de ChempdocCiscom; à Mosail.



# CAPSULES: DARTOIS à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartoin, le médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées

## Dragées Demazière SCARA SAGRADA HODURE "FER "CASCARA

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre.

Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.

Ogr. 10 d'Iodure – 0 gr. 03 de Cascara.

Le plus actif des Ferrugineux
n'entrainant pas de Constipation.

Dépôt général : Pharmacie G. DEMAZIERE. 71. Avenue de Villiers. Paris Echantillons franco aux Médecins.

## I-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour),
8AISON DU 10 MAI AU 15 OCTOBRE
Maladies des vo es respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc. Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, nevroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

## INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

BUREAUX On s'abonne chez ECROSNIER et BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UNAN

Place te l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ...... 15 fr. UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

ser le clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Médit l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux.

P. BERGER

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

fessur agragé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Lirurgies des hôpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

e ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. urates remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

## CHLOROSE -- ANÉMIE - TROUBLES DE LA MENSTRUATION

SIMILABLE FERRUGINEUX

TONIOUE RECONSTITUANT
Précie ix pour les personnel qui ne peuvent
vainor la répugnance

que leur inspirent aliments

ALIMENTA

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes affets à dose moins élèvée.. Il perd sa causticité.." Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selen l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et ties Phies

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amerique, tient à la pureté BROMURE DE POTASSIUM (exempt de calorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépaation bromurée en France, en Angle-

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS

Henry MURE, & Pont-St-Reprit (Gard). - A. GAZAGNE, Phr. de 1r el. el succi S ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Honitaux de Paris.

# E.BEUF - TO

Approuvés par la Haute Commission du Codex, Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

# RAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréet de l'Institut de France. - Prix de Thérapeutique.

Les études comparatives faites dans les Hôpitaux de Paris, au moyen des instruments les plus précis, ont démontré que les Dragées de Fer Rabuteau régénèrent les globules rouges du sang avec une rapidité qui n'a jamais été observés au employant les autres ferregineux : Prante à de Drapte Maque jour.

Elizir de Fer Rabuteau, recommendé aux personnes qui ne peuven pas avalur les Dragées; thi verre à liqueur motin et soir en repas.

La médication martiale par le Fer Rabuteau est la plus rationnelle de la thérapeutique : Ni constipution, ni diarrhée, assimilation complète.

Le traitement ferrugineux par les Oragées de Rabutgau est très économique. Exiger et prescrire le Véritable Fer Rabuteau de chez CLIN & C'. Pari

Manna Ma NÉVRALGIES, MIGRAINES Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines

(Ether amyl-valérianique)
SPECIFIQUE DES MALADIES NERVEUSES pas confondre avec l'Ether Valerianique, qu'il ne faut plus puissant et le plus inoffensi des calmants et antispamodiques. C'est aussi le meilleur disolvant de la Cholestérine

Gros: 11, rue de la Perle

CHAQUE TABLETTE CONTIENT EXACTEMENT

50 centigram. de S. N. de Bismuth

Dérangements intestinaux, Diar-rhées chroniques, Diarrhée infantile, Affections catarrhales des organes digestifs.

D'un goût agréable, ces tablettes renferment sous un petit volume une dose notable de Bismuth et suppriment l'emploi des potions d'une conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES





PRÉPARÉES SPÉCIALEMENT Pour les usages pharmaceutiques

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 11, rue de la Perle PARIS

Dans toutes les Pharmacies Flacons de 500, 200, 100 et 50 gram. Boites tablettes - Boites pastilles

La PEPSINE titrée de HOGG est 5 FOIS plus active que la Pepsine amylacée.

I · PILULES de pepsine pure acidifiée contenant 15 centigrammes de pepsine titrée

2º Pilules de pepsine au Fer réduit par l'Hydrogène, contenant 5 centigr. de Fer. 3º Pilules de pepsine à l'Iodure de Fer contenant 5 centigrammes d'Iodure de Fer. Ces Pilules sont très solubles.

OGG, 2, r. Castiglione, Paris et Pharmacie

## LA FRANCE MÉDICALE

### ROMMATRK

Travanz originaux: Des causes de la prostitution, par le D<sup>r</sup> L. Reuss. (Suite.) — Gognrès international d'ophthalmologie, tenu à Heidelberg du 8 au 11 août 1888. — Bibliographie. — Nécrologie. — Neuvelles. — Balletin bibliographique.

## Des causes de la prostitution.

Par le Dr L. REUSS (1). (Suits).

Les ateliers et les magasins; les mauvaises fréquentations. — Une fille d'ouvriers, dès qu'elle a atteint l'âge auquel on peut lui faire apprendre un métier, est placée par ses parents dans un atelier ou dans un magasin. Les ateliers parisiens, qu'ils soient dans une usine, que ce soient des ateliers de modistes, de brunisseuses, de fleuristes, de brocheuses, de polisseuses, de piqueuses de bottines, etc., se ressemblent tous. Les apprenties et les ouvrières s'y rendent dès le matin et il est rare qu'elles rentrent chez elles pour le déjeûner de midi. Elles mangent soit à l'atelier, sur le coin d'une table, les maigres provisiens apportées de la maison ou quelque charcuterie que le trottin est allé chercher dans la boutique voisine; soit dans l'établissement d'un marchand de vins ou dans une crèmerie, où elles soutiennent les œillades des ouvriers voisins, et où elles ébauchent souvent des liaisons qui ne se terminent pas toutes à la mairie.

Si elles déjeunent à l'atalier, la conversation n'est pas plus choisie. La patronne mange chez elle et ne surveille pas ses ouvrières, La lecture des petits journaux à un sou, avec leurs faits divers affriolants, leurs feuilletons si intéressants, accompagne le déjeuner. Les ouvrières plus âgées se racontent leurs aventures galantes, se confident mutuellement leurs plaisirs ou leurs chagrins d'amour. Ces confidences, ces récits se poursuivent à voix basse pendant les heures de travail : les petites écoutent et en font leur profit. Elles ont l'imagination obsédée du souvenir du beau jeune homme qu'a dépeint le feuilleton du jour et rêvent tout éveillées aux aventures de l'héroïne romanesque qu'elles viennent de laisser en tête à tête avec son amoureux.

Elles sont donc admirablement préparées pour la séduction; celle-ci era-t-elle tentée par le patron lui-même, qui vend sa protection au

<sup>(1)</sup> V. France mid., n. 97 at 98.

prix de complaisances coupables; par le placier qui offre « un verre de quelque chose » à la sortie du magasin ou un billet de théâtre pour le soir; ou enfin par un individu quelconque qui aura rencontré la jeune fille par hasard, l'aura suivie et attendue à plusieurs reprises, à la sortie; peu importe, la séduction est fatale.

Le danger est encore plus grand lorsque, au lieu de travailler dans un atelier où l'on n'emploie que des femmes, la jeune fille est entrée dans une de ces usines, grandes ou petites, où ouvriers et ouvrières sont continuellement en contact. La promiscuité avec ces ouvriers, gouailleurs et débauchés, finit par émousser la pudeur; on s'attend à la sortie, on s'accompagne et le dimanche on organise des parties de campagne dont on ne revient pas toujours comme on était partie. Daus ces ateliers d'usine, du reste, comme dans les autres, les patrons et les contremaîtres abusant de leur autorité, exigent quelquefois d'ignobles compromissions pour prix d'un léger avantage.

Il est vrai que ces pauvres filles n'ont pas de sauvegarde; elles n'ont pas reçu d'éducation, c'est à peine si on leur a donné un semblant d'instruction; leur sentiment de moralité est fort peu développé; elles vivent dans un milieu où tout contribue à l'amoindrir et où la tâche de prédilection des hommes semble être de triompher glorieusement de la vertu des femmes; elles sont sans défense.

Et chez elles, dans la maison qu'elles habitent, quel mélange d'êtres plus ou moins perdus. Il faut avoir pénétré dans ces grandes casernes parisiennes pour s'en rendre un compte exact : des maisons de cinq et six étages; des petits logements, en grand nombre sur le même palier; des escaliers, des balcons, des cabinets d'aisance communs. On se lie facilement de logement à logement, de fenêtre à fenêtre; des amitiés s'établissent, sans que l'on sache au juste ce qui les a fait naître, ou si elles sont bien placées. On se groupe entre jeunes filles et jeunes femmes; on a de longues causeries le soir, dans les cours ou sur le pas des portes, après le travail de la journée; on se promène en bandes, s'il fait beau, à la tombée de la nuit, sous les arbres des boulevards extérieurs; on visite ensemble les fêtes foraines, on fréquente de concert les bals interlopes. Les plus hardies encouragent les plus timides; on accepte des saladiers de vin chaud offerts discrètement; on se risque à la valse et au quadrille; puis on va dans des cabarets plus ou moins borgnes; on a pris enfin l'habitude de se rencontrer, jusqu'à ce que, un beau jour, le cavalier devienne plus entreprenant; la jeune fille se défend mollement et finit par céder et par faire comme les autres. La faute n'est condamnée que si elle est publique, et toutes espèrent bien que personne n'en saura jamais rien.

Le « monsieur riche » que la légende met à l'origine de la chute

des filles du peuple n'existe pas ou du moins il n'existe pas souvent, comme le fait observer très justement M. Maxime Du Camp. La fille du peuple tombe par le peuple. Ce sont ses pareils, des ouvriers comme elle, qui ont l'étrenne de sa beauté et de sa virginité. L'homme du monde qui plus tard la couvrira d'or et de bijoux n'a que leurs restes.

La domesticité. — Les observations de Parent-Duchâtelet et de M. Jeannel, qui concordent avec les miennes, prouvent qu'une forte proportion des prostituées inscrites est fournie par d'anciennes domestiques. Quelles sont les raisons qui poussent ainsi les servantes dans la prostitution ?

Il me semble qu'avant tout il faut faire justice de la croyance, sceréditée par certains moralistes, que la séduction des servantes par leurs maîtres est une des grandes causes de la prostitution. Devenues mères, ces filles seraient impitoyablement chassées et n'auraient plus d'autres ressources que de se prostituer. Cette idée est d'autant plus fausse que la plupart des servantes ont été séduites avant d'entrer en condition. Il arrive évidemment, de temps à autre, qu'une domestique devienne la maîtresse de son maître; mais ce fait ne saurait être généralisé, et s'il doit être mentionné dans une étude comme celle-ci, il est nécessaire aussi de le réduire à sa juste valeur.

Un grand nombre de filles, je le répète, ont été séduites avant de se placer; pour quelques-unes d'entre elles, c'est leur mauvaise conduite qui les a obligées à quitter le pays natal et à chercher une place au dehors. Celles-là, une fois entrées en condition, continue-rout leur premier genre de vie, pour peu que la surveillance de leurs maîtres ne soit pas trop gênante.

Beaucoup de servantes sont issues de familles qui, par suite de démoralisation et d'ivrognerie, sont tombées dans la misère et n'ont pu donner à leurs enfants des exemples recommandables.

La plupart sont d'une intelligence très ordinaire, peu économes, sans esprit de suite ou de conduite. Leur moralité est douteuse. Elles vont d'une place à l'autre, sans regret; quand elles n'en ont pas, elles se logent chez des placeuses, ou ches ces femmes qui, sous prétexte d'offrir un asile aux servantes momentanément inoccupées, les entassent dans de petites chambres moyennant une redevance assez élevée. Elles y sont mélées les unes aux autres et y reçoivent le plus souvent des conseils et des leçons où la morale n'est pour rien.

Pour celles qui sont en place, la disposition même des appartements parisiens est une cause de perte. Il est rare qu'à Paris, où les loyers sont chers, où les familles sont à l'étroit dans des locaux insuffisants, les servantes couchent dans l'appartement des maîtres. Dans les familles où il y a des enfants en bas âge, chez les personnes

âgées, on sacrifie quélquefois une pièce pour y loger une bonne, ain de l'avoir sous la main en cas d'alerte. Mais l'immense majorité des domestiques a ses chambres dans l'étage supérieur de la maison, su cinquième ou au sixième. Les maîtres ne montent jamais dans ces chambres; on y arrive par l'escalier de service et la concierge, intéressée à fermer les yeux, tolère les allées et venues. Naturellement les relations ébauchées d'une cuirine à l'autre se continuent et se cimentent le soir dans le couloir commun ; on voisine ; une servante plus dégourdie emmène l'autre au bal, où bientôt elle fait une connaissance. Lorsque des domestiques mâles habitent le même étage, les choses vont plus vite encore, et les liaisons s'établissent facilement. Quoi qu'il en soit, la chose s'ébruite; souvent il survient une grossesse, dont les maîtres s'aperçoivent enfin et qui provoque le renvoi de la domestique. Le certificat qu'elle obtient n'est pas toujours flatteur, les renseignements qu'on donne sur elle sont mauvais. Les bonnes places lui sont fermées; les mauvaises même deviennent plus rares et ses ressources commencent à tarir. La pauvre femme n'ose pas retourner dans son village, où elle veut qu'on ignore sa faute, et elle vient finalement, après un certain nombre d'aventures, échouer au bureau des mœurs de la préfecture de police.

Il est à remarquer que les amants des domestiques sont en général des cochers ou des valets de chambre, des employés de bureau ou des commis de magasin, et surtout des militaires. L'uniforme exerce sur cette classe de femmes un prestige irrésistible; on a souvent plaisanté sur le pays et la payse; mais il y a dans le sentiment qui pousse l'un vers l'autre deux êtres issus du même village ou de la même contrée quelque chose de naïf et de touchant. C'est par les souvenirs réciproques que ces liaisons se nouent tout d'abord; peu à peu, l'ameur du clocher natal fait place à un attachement d'une autre nature et il n'y a rien d'étonnant à ce que la pauvre servante dépaysée dans la grande ville et le soldat, isolé au milieu du bruit de la caserne, finissent par se donner l'un à l'autre.

L'appat du plaisir, le goût du luxe. — Il suffit d'indiquer ces deux causes, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre beaucoup sur elles. Elles exercent leur influence non seulement sur la classe moyense, mais aussi sur la classe pauvre.

Elevée dans des goûts qui ne sont pas ceux de sa classe, habituée à un luxe qu'il n'est pas possible de soutenir longtemps, incapable de faire œuvre de ses dix doigts, la jeuné fille qui a été élevée sinsi, après avoir essayé peut-être de courir le cachet pendant quelques mois, souffrant dans ses appétits, dans son corps, dans ses habituées, fait bon marché de la konte et s'adonne à la débauche.

Quant aux jeunes filles pauvres, il est certain que le goût du leté

a fait chez elles des progrès considérables depuis quelques années; leur toilette n'est plus en rapport avec leur position; elles ont des besoint, des habitudes qui étaient inconnus aux filles de leur clause, il y a quarante ans; le désir de briller, d'éclipser leurs amies, d'exciter leur jalousie en portant un joli costume, un chapeau seyant ou un porte-bonheur, est pour beaucoup d'entre elles la cause première de la ruine définitive.

(A suivre.)

## congres international d'ophthalmologie Tenu à Heidelberg du 8 au 11 août 1888.

Le septième congrès international d'ophthalmologie s'est ouvert à Heidelberg, le 8 août, dans la grande salle de l'Université. Environ deux cents ophthalmologistes se sont trouvés réunis.

Le bureau a été ainsi composé: président, M. Douders (d'Utrecht); vice-président, M. Stehender (de Rostock); secrétaires généraux, MM. Hess (de Mayence) et Stilling (de Strasbourg); secrétaires, MM. Valude (de Paris), Brettauer (de Trieste) et Swanzy (de Dublin).

#### Séance du 8 août.

DE L'OPHTHALMOMÉTRIE. — M. Javal expose les modifications qu'il a fait subir à l'ophthalmomètre de Helmholtz, dans le but de le rendre plus pratique. Avec cet instrument, on peut mesurer avec facilité et précision l'astigmatisme de la cornée.

De l'action du muscle droit interne dans les mouvements ASSOCIÉS LATERAUX ET DANS CEUX DE L'ACCOMMODATION ET DE LA CON-VERGENCE. - M. Græfe (de Halle). Les muscles droits internes sont doués de mouvements associés latéraux et de mouvements de convergence entièrement distincts les uns des autres. Aussi, est-il probable qu'il existe deux centres distincts pour ces deux ordres de mouvements. Dans certains cas, les mouvements dus à l'accommodation sont supprimés et ceux d'un autre ordre sont conservés; on pent, dans ces cas, attribuer l'insuffisance accommodative à l'épuisement musculaire; M. Græfe a observé un cas de conservation des mouvements de convergence avec suppression des autres mouvements des droits internes. Les faits les plus démonstratifs sont ceux dans lesquels on trouve une suppression des mouvements associés avec conservation de la convergence. En présence de ces types cliniques, il est difficile de nier l'existence de plusieurs centres distincts chargés de présider aux monvements des muscles droits internes.

M. Landolt confirme les résultats de M. Græfe. Dans la névrosthénie des ataxiques et chez les hystériques atteints de contractions hystériques des droits internes, on constate l'intégrité absolue des champs de fixation avec suppression plus ou moins complète des mouvements associés latéraux.

Séance du 8 août (soir).

CAUSES ET TRAITEMENT DU STRABISME. — M. Landolt, rapporteur, donne d'abord la définition du strabisme, Il y a strabisme toutes les fois que les deux yeux ne sont pas dirigés simultanément sur l'objet fixé. L'absence de la vision binoculaire et de l'accommodation prédispose au strabisme.

Parmi les eauses déterminantes, il faut citer en premier lieu la connexité entre la convergence et l'accommodation, surtout dans les yeux amétropes; en second lieu, l'incongruence de la rétine et du système moteur et protecteur de l'œil et l'empire plus ou moins grand que l'individu exerce sur les mouvements de ses yeux; en troisième lieu, l'écartement excessif et la difformité des orbites et des yeux, l'insertion vicieuse, le défaut de longueur et de force des muscles moteurs.

Enfin les causes centrales du strabisme concomitant sont les altérations des centres de convergence et de divergence observées dans l'asthénopie musculaire névrosthénique, dans l'hystérie, dans l'ataxie locomotrice et dans d'autres affections du système nerveux central.

Si le strabisme est récent, on pourra le traiter par les exercices stéréoscopiques. Les méthodes orthoptiques sont en général précieuses surtout comme complément du traitement chirurgical.

Dans le strabisme convergent d'origine accommodative, le repos des yeux, les mydriatiques, les verres convexes et s'il y a lieu un traitement stimulant sont indiqués, avant que l'on n'en vienne au traitement opératoire.

La ténotomie est indiquée, lorsque les muscles antagonistes sont puissants. Il faut abandonner l'emploi des sutures, car elles font sortir l'œil de son entonnoir musculaire et lui font perdre de sa motilité aussi bien d'un côté que de l'autre. Au contraire, la ténotomie modérée augmente l'action du muscle antagoniste sans diminuer notablement celle du muscle détaché.

Si le muscle qui agit en sens inverse du strabisme est affaibli, l'avancement musculaire est préférable à la ténotomie. Les scléroses ligamenteuses qui rattachent les muscles oculaires à l'orbite et qui, pendant la contraction de ces dernières, jouent le rôle de tendons d'arrêt, se relâchent par l'avancement musculaire, tandis qu'ils se tendent par le reculement et contribuent ainsi à l'affaiblissement du muscle ténotomisé.

Dans les cas de strabisme élevé, l'avancement doit être combiné avec la ténotomie de l'antagoniste. Pour augmenter l'effet de la ténotomie, M. de Wecker préconise l'avancement de la capsule de Ténon du muscle antagoniste.

Toute opération sur les muscles oculaires doit être accompagnée d'un traitement orthoptique destiné à compléter son effet.

Dans le strabisme divergent réel, il y a moins à compter sur la médication pacifique; il faut opérer plus tôt et plus souvent.

Le strabisme supérieur et le strabisme inférieur accompagnent souvent les degrés élevés des déviations latérales et idisparaissent avec ces dernières. Parfois au contraire le strabisme vertical est dû à une correction énergique du strabisme horizontal; on y remédie au moyen d'exercices orthoptiques ou par des prismes. Quand le strabisme vertical est de date ancienne, l'opération ne peut être évitée.

M. Schweigger (de Berlin) présère l'avancement musculaire aux autres procédés; cette méthode donne un moyen très exact de doser la correction.

M. Knapp (de New-York) est très partisan de l'avancement capsulaire de M. de Wecker, il le pratique dans 50 0/0 des cas, mais il le modifie un peu suivant les cas en prenant dans le fil non seulement la capsule, mais le muscle et même le tissu épiscléral sous-jacent. Il pense que l'effet correcteur est du en réalité au plissement du muscle.

M. de Wecker. L'avancement capsulaire combiné à la ténotomie réussit toujours, même dans les forts degrés de strabisme. Il ne pratique plus l'avancement musculaire que dans le strabisme paralytique extrême et quand on ne cherche plus aucune correction optique.

RAPPORTS ENTRE LA CONFORMATION DU CRANE ET LA CONFORMATION DU GLOBE OCULAIRE. — M. Stilling (de Strasbourg). La conformation de la cavité osseuse du crâne et spécialement de l'orbite joue le rôle principal dans la production des états amétropiques de l'œil. Les cavités orbitaires dont la voûte est surbaissée prédisposent à la myopie; la disposition contraire à l'hypermétropie. A l'égard de l'anisométropie, la loi est plus difficile à formuler.

M. Schmidt Rimpler (de Strasbourg) a dressé une statistique qui porte sur un nombre de cas bien moins considérable, mais ses résultats sont plutôt en opposition avec la conclusion formulée par M. Stilling.

M. Cohn (de Breslau) trouve qu'il faut être prudent, avant d'avancer que les vices de réfraction tiennent à la conformation du crâne. Il serait fâcheux qu'on pût dire que la myopie par exemple tient à une disposition osseuse congénitale. On serait alors privé des quelques moyen d'action dont on dispose contre elle.

(La suite au prochain numéro).

#### BIBLIOGRAPHIE

LES VÉNÉRIENS ET LE DROIT COMMUN, par le D' A. Malécot, ancien interne des hôpitaux (Paris 1888, G. Carré, éditeur).

Dans cet intéressant travail, le D' Malécot se montre nettement l'adversaire de la réglementation de la prostitution, tout en reconnaissant combien cette question est délicate et difficile à résondre. C'est qu'en effet la prostitution a pour causes multiples la satisfaction impérieuse du besoin génésique, la pauvreté, les passions naturelles à l'homme, enfin les besoins qu'il s'est créés par la civilisation. Tant qu'il y aura des hommes volages, des femmes pauvres, paresseuses, coquettes et aimant le luxe, la prostitution existera. Elle n'est donc pas près de s'éteindre et il faut seulement songer à la diminuer. Mais comment? « L'amoindrissement de la misère, la moralisation et la protection des jeunes filles, la création de refuges pour les femmes malheureuses, les facilités du travail accordées à toutes, une éducation qui développe chez elles le geût de la vie de famille : tels seront à cet égard les moyens les plus efficaces. Aux législateurs et aux philanthropes à les employer. » Nous craignons fort qu'ils n'y parviennent de sitôt.

· Quant au développement des maladies contagiouses, d'est au médecin qu'il appartient de l'enrayer. Et quels moyens avens-nous pour cela? Populariser les mesures d'hygiène préventive, soigner les malades, perfectionner notre thérapeutique. Populariser les mesures d'hygiène, c'est-à-dire intéresser les vénériennes à se soigner, et pour cela multiplier les dispensaires et les consultations gratuites, leur ouvrir largement les hôpitaux, les traiter en malades, et ne pas les éloigner par la crainte d'un emprisonnement. « La prostituée est la première intéressée à se bien porter, écrit le De Malécot. Les femmes galantes aisées sont en général très propres, très soigneuses de leur corps, ont une crainte salutaire des maladies vénérionnes, et, pour conserver leur clientèle, consultent très facilement le médecin. Les prostituées pauvres feront de même et se rendront volontiers à l'hôpital lorsqu'elles auront la sécurité d'en sortir à volonté.» Hélas! nous avons grand peur que le D' Malécot ne se fasse illusion sur ce point; nous pouvons dire que nous en sommes, certain. Il suffit en effet de voir ce qui se passe chaque jour, à Loureine, dass un hopital libre, où les malades entrent et sortent comme elles le veulent. Certes, la prostituée aisée est en général propre et surveille sa santé; mais il est loin d'en être ainsi de la prostituée pauvre; celle-là est très souvent malpropre et se soucie fort peu de ce qui lui arrive, nous parlons de la prostituée libre bien entendu. Nous avons eu en effet à Loureine l'occasion de soigner quelques

prostituées en carte, elles étaient propres, se soignaient des qu'elles étaient et tent qu'elles étaient malades et ne donnaient lieu à aueun reproche dans la salle. Combien de fois an contraire n'avons-nous pas vu des prostituées libres ne venir à l'hôpital que longtemps après le début d'accidents qu'elles connaissaient parfaitement, dans un état de saleté repoussante; combien d'autres sont parties malgré nous, histoire d'aller « rigoler un brin — faire quelque michet sérieux pour avoir de la braise — etc., » pour revenir quelques jours ou quelques semaines après réclamer leur admission après avoir semé un peu partout la contamination?

La persuasion peut elle quelque chose sur elles? Nous en doutons fort. Dans un autre ordre d'idées ne voyons-nous pas ce qui se passe pour les maladies contagieuses? et le D' Malécot croit-il par exemple que les circulaires du préfet de police, indiquant à la population parisienne qu'il est dangereux de transporter dans des voitures publiques des malades atteints de maladies contagieuses et les prévenant que des voitures spéciales sont mises gratuitement à leur disposition, aient changé quelque chose? Il suffit de voir à la porte des hopitaux d'enfants ce qui se passe? Rougeole, sourlatine, diphtérie, etc., tout ou presque tout arrive dans des voitures publiques. fiacres ou omnibus. Eh bien, il en sera de même pour la prostitution; la persuasion n'y fera rien. « Pourquoi donc se gener? Celui qui m'a rendue malade, est-coqu'il ne le savait pas? Est-ce que ça l'a retenu?» Cette triste réponse que me faisait à Louroine une prostituée, pauyre alors, aisée aujourd'hui, mettait en effet le doigt sur une autre plaie. « Des agents de la propagation vénérienne, dit M. Maurise, ceux du sexe masculin sont quelquefois aussi doupables que ceux du sexe féminin. » Nous dirions volontiers qu'ils sont plus compables, mais lei que faire? La liberté de la prostitution modifiera-t-èlle cet état de choses, et verrons-nous les maladies vénériennes diminuer en empechant l'administration d'intervenir dans les rapports sexuels? Maigré tout le talent développé par le D'Malécot pour soutenir sa thèse, nous avouons ne pas être convaincu.

D' E. DESCHAMPS.

### NÉCROLOGIE

Le Dr Baron, médecin consultant aux eaux d'Allevard (Isère).

HOUVELLES

Clinique nationale ophtealmologique des Quinze-Vingts. — Un' arrêté ministériel en date du 10 août modifie l'organisation de la Clinique

nationale ophthalmologique annexée à l'Hospice des Quinze-Vingts et institue quatre médecins dont deux titulaires et deux adjoints. Sont nommés titulaires MM. les Dra Trousseau et Abadie; adjoints, MM. les Dra Chevallereau et Valude. Ces nominations ont été notifiées hier 23 août aux quatre intéressés qui vont entrer immédiatement en fonction.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — MM. Callot, Pfender, Dagron, Mordret, Isch Wall et Arnould sont nommés, pour une période de quatre ans, sides d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, en remplacement de MM. Festaf et Metaxas dont la délégation est expirée; Delbet, Villemiu et Potherat appelés à d'autres fonctions, et Demoulin démissionnaire.

MISSIONS SCIENTIFIQUES. — M. le Dr Dujardin-Beaumetz, médecin de l'hôpital Cochin, est chargé d'une mission en Russie, à l'effet d'étudier, dans les grands établissements hospitaliers et les principaux centres d'instruction médicale de ce pays, l'enseignement et les progrès de la thérapeutique.

— M. Viault, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, est chargé d'une mission en Espagne, à l'effet d'y étudier l'organisation de l'enseignement médical.

LA DISSERTATION INAUGURALE DE PHARMACIE A L'ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE TOULOUSE. — Par délibération approuvée par le ministre de l'instruction publique, l'Ecote de plein exercice de médecine et de pharmacie de Toulouse a décidé que les candidats au grade de pharmacien auraient à présenter au troisième examen un travail imprimé qui prendra le nom de dissertation inaugurale.

Il est curieux de rapprocher cette décision de ce qui se passe depuis quelques années dans les Ecoles supérieures de pharmacie où la présentation d'une thèse ou dissertation pour le grade de pharmacien de première classe est facultative. Aussi, si l'on comptait le nombre des pharmaciens admis dans chaque école par celui des thèses soutenues, on arriverait aux résultats suivants pour l'année 1886-87: Ecole de Montpellier, 37 thèses; Ecole de Paris, 6; Ecole de Nancy, 1; Facultés mixtes de Bordeaux, de Lille, de Lyon, 0. (Lyon médical.)

GIRAUD-TEULON. — Dimanche dernier la plupart des médecins de Saint-Germain ont rendu un pieux hommage à la mémoire du regretté Giraud-Teulon, mort il y a un an, en allant déposer une couronne sur sa tombe. Le jour des funérailles ils s'étaient abstenu de toute manifestation pour obéir aux dernières volontés de l'éminent cophthalmologiste. Ils ont profité de cet anniversaire pour témoigner qu'ils conservaient religieusement le souvenir de cet excellent homme qui fut leur maître et ami.

LES DOCTORESSES A NEW-YORK. — Le journal anglais Ladies Pictoriail nous apprend qu'il y a à New-York 450 femmes qui excercent la médecine. Le nombre des femmes médecins est encore plus grand à Brooklyn et dans les autres États.

Longevite au Japon. -- Du dernier recensement fait au Japon il

résulte que la population au 1<sup>er</sup> janvier 1887 s'élevait à 38,507,177 habitants. Le nombre des personnes de 70 à 80 aus est de 1,085,001; celui de 80 à 90 aus, est de 227,055; enfin, 97 centenaires, dont 73 femmes et 24 hommes.

DOCTEURS EN MÉDECIRE REÇUS PAR LES UNIVERSITÉS ALLEMANDES PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1886-1887. — Des documents authentiques que nous avons entre les mains, il ressort que les vingt Universités allemandes (il ne s'agit que de l'empire allemand) ont reçu, en 1886-1887, 847 docteurs en médecine. L'année précédente (1885-1886) elles avaient délivré 689 diplômes. En France, les aix Facultés de médecine avaient reçu 546 docteurs en 1885-86 et 624 en 1886-87.

Pour le lecteur que la question peut intéresser, voici la répartition des docteurs entre les diverses Universités allemendes pendant les années solaires:

|            | 1886-87 | 1885-86 |
|------------|---------|---------|
| Berlin     | 132     | 124     |
| Bonn       | 61      | 39      |
| Breslau    | 25      | 28      |
| Erlangen   | 35      | 12      |
| Friburg    | 13      | 7       |
| Giessen    | 8       | 1       |
| Gothingen  | 19      | 21      |
| Greifswald | 60      | 47      |
| Halle      | 26      | 80      |
| Heidelberg | 13      | 10      |
| Iéna       | 29      | 14      |
| Kiel       | 27      | 81      |
| Kœnisberg  | 26      | 10      |
| Leipzig    | 0       | 0       |
| Marburg    | 18      | 19      |
| Munchen    | 124     | 94      |
| Rostock    | 4       | 4       |
| Strassburg | 17      | 46      |
| Tubingen   | 21      | 20      |
| Warzbarg   | 188     | 132     |
|            | 847     | 689     |

RESTITUTION DU DIPLOME APRÈS DÉCÈS. — Le ministre de l'intérieur de l'Empire ottoman vient d'ordonner la restitution à l'Ecole de médecine du diplôme ayant appartenu à tout médecin ou pharmacien décédé. Cette excellente mesure, dont le but est d'empêcher les empiriques de se servir abusivement du diplôme de personnes décédées, devrait bien être adoptée en France et surtout en Algérie où l'on a constaté, il y a quelques années, le scandale professionnel dù à l'appropriation du diplôme d'un docteur-médecin décédé à Marseille par un garçon d'une droguerie. (Journal de médecine d'Alger.)

La SACCHARINE. — Dans sa séance du 18 août, le Comité consultatif d'hygiène publique de France a approuvé les conclusions suivantes d'un

rapport de MM. Brouardel, Pouchet et Ogier, sur l'emploi de la saccherine dans les produits alimentaires, au point de vue de l'hygiène :

- 1. La saccharine n'est pas un alimient et ne peut pas remplacer le sucre;
- 2º L'emploi, dans l'alimentation, de la saccharine ou des préparations saccharinées suspend ou retarde les transformations des substances amytacées ou albuminouses dans le tube digestif?
- 3º Ces préparations ont donc pour effet de troubler profondément les fonctions digestives. Elles sont de nature à multiplier le nombre des affections désignées sous le nom de dyspepsie;
- 4º L'emploi de la saccharine est donc trop récent pour que les conséquences d'une alimentation dans laquelle entrerait journellement de la saccharine, puissent être toutes bien déterminées; mais, dès maintenant, il est établi que son usage a, sur la digestion, une influence nuisible, et nous sommes en droit de conclure que la saccharine et ses diverses préparations doivent être proscrites de l'alimentation.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 12 au 18 août 1888. — Fièvre typhoïde 8. — Variole, 2. — Rougeole, 24. — Scarlatine, 5. — Coqueluche, 5. — Diphtérie, Croup, 24. — Phthisie pulmonaire, 152. — Antres tuberculoses, 25. — Tumeurs cancéreuses et autres, 49.

Méningite, 40. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 36. — Paralysie, 10. — Ramollissement cérébral, 3. — Maladies organiques du cœur, 38.

Bronchite aigue et chronique, 39. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 40.

Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 134.
Fièvre et péritonite puerpérales, 5. — Autres affections puerpérales, 1.

Débilité congénitale, 22. — Sénilité, 18. — Suicides et autres morts violentes, 26. — Autres causes de mort, 155. — Causes inconnues, 8.

Nombre absolu de la semaine : 869. — Résultat de la semaine précédente : 869.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Asselin et Houzeau, libraires de la Faculté de médecine, place de l'Hople-de-Médecine.

Maladies du larynx, laryngoscopie et technique dérapeutique locale à l'usage des praticiens et des étudiants, par le Dr J. Gottstein, privat docent à l'Université de Breslau, traduit de l'allemand et annoté par le Dr L. Rougier, médecin de la clinique des maladies du larynx du Dispensaire général de Lyon, mambre de la Société française d'otologie et de laryngologie. 1 vol. in-8° de 370 pages, avec 38 figures dans le texte. Prix: 7 francs.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chiorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : De E. BOTTENTOIT.

Paris. — A PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY successeur 5%, rue Madame et rue Corneille, 8.

# ILULES SUISSES

(Plinies de Coloquinte composées)

MRATIVES, LANATIVES, MÉPURATIVES

EM. les Médicine qui désirercient les infrances, en recevront gratiq une cité sur demande adressée à M. BERTZOG.

Promacion, 28, rue de Grammont, Paris

CICLOR

### PHTHISTE Bronchites, Toux, Catarries Carellise, Créasantes

Din Doubour POURNERS
VINAHULE GREQUOTESIA to percel.
Soule Récompane à l'Espacit, Univ. Paris 1878
Ph. dela HADELEHT, S. p. Charten-Lagario, Paris
Médaille d'OR, Paris 1885

# CAPSULES & DRAGÉES

Au Bromure de Camphre

# Du Docteur Clin

Loureat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTYON).

Ces préparations sont indiquées toutes les fois que l'on veut produire une sédation énergique sur le système circulatoire, et surtout sur le système nerveux cérébro-spinal.

Elles constituent un antispas modique et un hypnotique des plus efficaces. « (Gaz. Hép.) .
Ce sont les Capsules et les Dragées du Dr Clin, au Bromure de Camphre qui cat servi à toutes les expérimentations faites dans les Hôpitaux de Paris. » (Union Méd.)

Les Capsules du D. Clin renferment 0,20 centigr. Bromure de Camphre pur. Les Dragées du D. Clin — 0,10 centigr.

Vente en Gros : chez CLIN & C', Paris. - Délail dans les Pharmacies.

# ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé ans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bondante à une température de 9° centigrades.

Deuches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfurenses. Deux vastes piscines, destinées i une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerenses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose,
pémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de
reppareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions,
particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies,
rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente.
récentes en anciences, cachezies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des enternes 8ALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC., Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 fbis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.



pour les enfants en bas âge : Il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGBE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappétence, Vomissements, Irrégularité desfonctions digestives, Constipation, Coliques hépatiques et néphrétiques,

Cystites, etc.
La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dosz : de 2 à 4 par jour

avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas. Paris, et les Pharmacies

Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 4º Classe

Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Italie, Paris Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grands avan-tages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau un révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec avantage le papier moutarde, l'h ile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia et souvent même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hopitaux de Paris; le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épanche, ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires, etc.; ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. — Prix du facon en France: 3 fr. 50. - Se trouve dans toutes les pharmacies.



EXTRAIT GRANULE contenant exactement tous le

Une demi-cuiller à café représente une dose de quinque Le Placon de 125 or. ; 4 fr. – Le Placon de 30 or. (bose po on litre de vin): 1 fr. 50. — Par 6 Placons: 1 fr. 25.

« Le Quinquina soluble Schuhkrafft est une bonns \* préparation qui contient tous les principes actifs du \* Quinquina. Elle est appelée à rendre degrands services « en Thérapeutique dans les cas où l'usage du Quinquina est indiqué. » D' GENDRIN.

«Quinquina est indiqué, » D'GENDRIN.

Médecin hor des Hôpitaux de Paris.

QUINQUINA EFFERVESCENT : Le l'acon de 125gr, 3fr.
h' ASTIER, 72 Av Kleber, PARIS, et toutes Ph

Une Dose per Ampoule Pour Inhalations Soulagement immédiat et guérison TRAITEMENT do l'ASTHME ANGINESdePOITRINE Syncopes, Mai de Mer, Migraine, Hystero-Epilepsie

IA BOITE, 4 FR., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris,

フファフィー

BUREAUX On s'abonne ches LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN .

Place de l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fe: UNION POSTALE .. . 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

I. ONIHOCHING . T

Professeur de clinique chirurgicule, Professeur de pathologie médicule, Brofesseur de pathologie médicule. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie demédecine, Médecin des hôpitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE

E. BOTTENTUIT ofesseur agrégé à la Faculté. Aucien interne des hôpitaux de Paris. Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Heux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitanx.

Adresser os qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Les cuvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

# MEDICATION CHLORHYDRO-PEPSIOUE

DYSPEPSIE Anorézie Vomissements

CHLORHYDRO-PEPSIQUE mers et Fermente digestifs

Doses : Adultes, i verre à liqueur par repas Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert Pilul Pilules Chiorhydro-Pepsiques Grez, sculte, 2 3 3 Achaque repas Eavol franco Echantillons. — Ph' SREI, 34, 720 Le Brayirs, PARIS.

Pour Inhalations

Une Dose per Ampoule 8. G. D. G.

TRAITEMENT de l'ASTEME

ANGINES de POITRINE pas, Hal és Mar, Migraine, Hystere-Epilepsis Par la *Méthode iodusrée* LA BOITE, 4 FR., PHARMAGE 90188Y, 2, Place Vendôme, **Pa**ris.

Par la Méthode iodurée. Suirison complète.





Le purgatifet le dépuratifie plus utile et le plus commode. Très imité et contrefait. Gemander des BOITES BLEUES avec l'Etiquette ci-jointe Imprimée en 4 COULEURS. 1 fr. 50 la 1/2 bolte (50 grains) 3 fr. la bolte (105 grains) NOTICE DANS CHAQUE BOLTS Dépôt : Phia LEROY, rue Dannes, 2 AT TOUTES LES PHARMACIES

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Ewiger Timbre de l'État. - PHARMACIES, BAINS

mac, ni constipation, Depot dans t'es pharmetes. Ech \*\* franco s'adr.: Phet ROBIN à Bourges.

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloïdes il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes. — Soiuble dans Feau, le vin étc. A. ROY, Parmades, 5, ru Michel-Ange, PARIS, et Pharma.

# SOURCE REIGHIER

Plus ficide, plus gazouse, plus farraginesse at pl lishinée que les Célestins et les autres sources ; la plus ego natituante et la plus riche du bassin; ne subis-ego natituante et la plus riche du bassin; ne subis-sant aucune altitation par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'esternet, de la passi du rein et de l'appareil urinaire.

Prin : 26 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dopti that tour les pharmacions de France et de l'Etrang. Adressar les commandes à l'adm. de la Source REIGHER

# JLES DE HOGG

divid titrés de ROGA est 5 FOIB plus active que la Pepeine amplacés.

lo PILULES de pepsine pure acidifiée contenant 15 centigrammes de pepsine titrée. 2º Pitales de pepsine au Fer reduit par l'Eydregène, contenants centigr. de Fer.

30 Pillies de popsine à l'indure de Fer-centenant 5 centigrammes d'iodure de Fer. Ges Pillies sont très solubles.

HOGG, 2, r, Castiglions, Paris et Phar



# Alimentation des Enfants

Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant veritablement remplacer le lait maternel. A isément digestiblest assimilable, la LACTAMYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

La seule Farine lactée ne contenant point de sucre en exces musible.

Toutes les Pharmacies. — GROS : VERDEIL, 12, rue Sainte

# N DE BUGEA

TONI NUTRITIF

AU QUINQUINA ET AU CACAO

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumur. intrepôt Général: 5, Bue Bourg-l'Abbé, 5, PAR

# -ग्रेम्बर्धान्यः।अस्याम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धानाम्बर्धान VESICATOIRE LIQUIDE

DE BIDET

Effet certain. — Application facile sur tous les points saillants ou creux. nu d'accidents cantharidiens. hecks, esté ens catest les managents.

ФЯОВ 1 14, гра de la Perla Paria. Ніннінний применніння применнін

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SOUTAIRE

Travaux originaux: Des causes de la prostitution, par le Dr L. Reuss. (Suite et fin.) — Revue de la presse étrangère.—Congrès international d'ophthalmologie, tenu à Heidelberg du 8 au 11 août 1888 (suite). — Variétés: Association médicale des médecins anglais. — Nouvelles. — Bullette bibliographique.

### Des causes de la prostitution.

Par le Dr L. REUSS (1).

(Suite of fin.)

Les livres et les gravures obsoènes. — Le débordement de livres et de gravures immoraux, à la marée montante duquel nous assistons depuis un certain nombre d'années, est une des causes efficientes les plus sérieuses de la prostitution.

La littérature qui, soit au théâtre, soit dans le roman, élève la courtisane sur un piédestal de marbre, a une large part de responsabilité dans la perversion des mœurs publiques. Dans presque tous les romans modernes, et je ne parle pas ici des moins célèbres, la courtisane tient la première place. Sur la scène, aussi bien que dans le livre, éterche à la réhabiliter, à lui faire la place toujours plus belle et grande; on la montre sous les dehors les plus brillants; riche, liée, aimée, menant une existence de plaisirs à côté de laquelle la fune honnête femme paraît bien calme et bien morose. Les jeunes qui écoutent ces pièces de théâtre ou qui lisent ces romans, ne tevent manquer de faire la comparaison et de se dire, qu'après tout, la prostitution n'est pas une chose si abominable puisqu'elle trouve tant de poètes et d'écrivains pour la célébrer.

Les journaux qui dans les échos mondains relatent les faits et gestes des « grandes horizontales », qui parlent de leurs hôtels, de leur mobilier, de leurs toilettes; qui racontent les fêtes qu'elles donnent it citent le nombre de leurs amants, sont eux aussi des agents actifs écorruption. Ils mettent au cœur des filles qui les lisent une sourde envie; ils les habituent à ne plus considérer la débauche comme une tonte, mais presque comme une gloire; ils émoussent leur sens moral. Les jeunes ouvrières, après avoir lu dans le journal le nom et les toilettes des demi-mondaines, veulent aller les voir. Elles assistent, islouses, au défilé de leurs voitures aux Champs-Elysées ou au Bois

<sup>(1)</sup> V. France méd., n. 97, 98 et 99.

de Boulogne; en rentrant chez elles, elles se disent qu'elles aussi pourraient avoir des chevaux, des voitures et des valets, qu'elles aussi pourraient devenir célèbres, et elles ne songent pas que souvent la fin de leur rêve sera le réveil au lupanar.

Le mal causé par ces journaux est moins grand cependant que celui que font ces feuilles obscènes qui, sous divers noms, s'étalent aux devantures des marchands de journaux. Les publications de ce genre, agrémentées de gravures dont la légende croustillante indique suffisamment le sens, sont très bon marché; tous les articles qu'elles contiennent ne sont que l'apologie de relations coupables et une invitation à la prostitution. Le parquet, il est vrai, les surveille et les interdit; mais elles renaissent sans cesse. Cette littérature frelatée et pornographique fait malheureusement les délices de la population ouvrière, dans sa grande majorité. Une jeune fille qui a lu quelques numéros de l'Egayement parisien (pour ne parler que de celui-là) n'a plus d'une vierge que le nom. La débauche n'a plus guère de secrets pour elle; sa virginité morale s'est envolée et la virginité physique ne tardera pas à la suivre.

Mais, dira-t-on peut-être, la littérature ne reflète en général que l'état de la société. Si donc la littérature d'aujourd'hui est immorale et quelquefois obscène, c'est que la société elle-même est immorale; loin d'être une des causes de la prostitution, la littérature actuelle n'en serait donc que la conséquence.

Présentée sous cet aspect, cette assertion est fausse; car il faudrait convenir alors que depuis une vingtaine d'années la société française se serait profondément pervertie et démoralisée et que, à l'expiration du siècle, elle finirait dans l'obscénité, pour justifier le nombre toujours croissant des œuvres pornographiques. La morale s'est relâchée chez nous, le fait est incontestable, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Mais nous ne sommes pas aussi profondément gangrénés qu'une certaine littérature se plaît à nous dépeindre, et je n'en veux comme témoin que le succès merveilleux d'un livre tel que « l'abbé Constantin » qui, honnêtement pensé et délicatement écrit, a fait pousser un soupir de satisfaction à tous ceux que les romans à filles et à scandale avaient écœurés depuis longtemps. Ce succès même a prouvé qu'ils sont infiniment plus nombreux qu'on ne serait tenté de le croire.

Une première séduction. -- Presque toutes les prostituées, quand on les interroge sur les motifs qui les ont poussées à la débauche, répondent qu'elles ont été séduites, puis abandonnées par leurs séducteurs. Pour les filles venues des départements, c'est presque la règle. Beaucoup d'entre elles ont ajouté foi aux promesses de leur amant. Que le séducteur soit un militaire, un étudiant ou un commis-voya-

geur, les choses se passent de la même façon. La jeune fille séduite, comptant sur une promesse mensongère de mariage, aimant du reste son amant, suit celui-çi lorsque ses affaires, un changement de garnison ou la nécessité de terminer ses études l'amènent à Paris. Mais elle y est bientôt abandonnée, soit qu'elle ait fini par devenir enceinte, soit qu'elle ait cessé d'être aimée et que le tourbillon d'une grande ville ait entraîné son amant vers d'autres amours; souvent lorsque celui-ci est un étudiant, il retourne en province après l'obtention de ses diplômes, dans sa ville natale où il ne veut ni ne peut emmener sa maîtresse. Elle reste donc seule, dans un garni, quelquefois dans la rue; elle ne sait où aller, n'a que peu d'argent et ne veut, à aucun prix, revenir au pays où sa conduite est connue, où son départ a fait scandale. Ne sachant que devenir, elle prête l'oreille aux conseils perfides de quelque proxénète ou tombe entre les mains d'un souteneur qui la poussera sur le trottoir.

Toutes les filles de province ne sont pas amenées ainsi à Paris: un grand nombre y viennent spontanément pour y relancer un séducteur qui les a abandonnées, ou pour y cacher leur honte, après une première faute; celles-ci espèrent trouver daus la capitale un moyen de dérober leur déshonneur aux yeux de leur famille et de leurs voisins et une ressource contre la misère qui les menace.

Les jeunes filles de Paris qui s'adonnent à la prostitution ont, en général, été les victimes, elles aussi, d'une première séduction. Ici, comme je l'ai dit plus haut, le coupable est quelquefois leur père, leur beau-père, leur frère ou l'amant de leur mère. Le plus habituellement c'est un gavroche précoce de 16 ou 17 ans, qui déflore sa petite camarade. Il ne peut être question, dans ce cas, d'abandon ultérieur. Cet abandon n'a lieu que lorsque la jeune fille, ayant 18 ou 20 ans, a pris un amant plus âgé. Le service militaire auquel sont astreints tous les jeunes gens est devenu une cause fréquente d'abandon. Quel qu'en soit du reste le motif, le résultat est le même.

Enfin, certaines jeunes filles mieux élevées, plus instruites sont quelquefois victimes de séductions qui finissent par les mener à la prostitution. Ce sont des gouvernantes, des institutrices, des demoiselles de compagnie qui sont devenues les maîtresses de leur maître ou d'un de ses fils. Ces liaisons, qui n'ont d'autre durée que le caprice de l'amant, finissent par faire renvoyer celle qui s'y prête, à moins que son séducteur ne l'installe dans un appartement qu'il meuble et paye pour elle et n'en fasse officiellement sa maîtresse. Lorsqu'il la quittera, il la cèdera à un de ses amis et elle arrive ainsi tout naturellement à la prostitution.

Un dernier genre de séduction observé dans les familles, c'est la séduction des jeunes filles par les domestiques. Le fait est assez rare, mais il existe. En général l'éducation préserve les jeunes filles de ce chef, mais quelques-unes n'y échappent point, soit qu'elles aient été mal surveillées, soit qu'elles aient en elles un ferment de lubricité qui ne demande que l'occasion pour grandir et se développer. Il est rare, du moins, que les jeunes filles ainsi séduites deviennent des prostituées. La famille étouffe le scandale et les maris au plus tôt.

L'amour maternet. — Il me reste à signaler une deruière cause de prostitution qui, si elle n'est pas très fréquente, témoigne du moins de la singulière aberration d'esprit dans laquelle peuvent tomber certaines malheureuses. Il existe des femmes qui, ne pouvant suffire, avec le produit d'un travail honnête, aux besoins de leurs enfants, demandent à la prostitution les ressources nécessaires pour les nourrir et les élever. C'est là, évidemment une absence de seus moral qu'il était intéressant de constater.

Telles sont les principales causes de la prostitution dans la société actuelle. Quant aux moyens de combattre et de diminuer des causes, je ne veux pas insister. Il suffit de les avoir étudiées, pour se convaincre que l'état actuel de notre civilisation aurait besoin d'être changé de fond en comble pour les enrayer. Entre les causes de la prostitution et la question sociale, il y a une connexité intime que les lignes qui précèdent ont suffisamment démontrée.

Le mal existe, il est là, il découle de l'état bouisi contemporain qui l'a rendu nécessaire. Ajouterai-je que la prostitution trouve aujourd'hui le meilleur terrain pour se développer? Les révolutions politiques qui ont profondément remué les masses de la population; les acoups financiers qui ont enrichi en un instant des gens sans fortune et souvent sans moralité; l'abaissement du niveau moral; la disparition graduelle et incessante des principes religieux qui pendant longtemps ont fait la classe ouvrière forte et honnête; le matérialisme, le désir des jouissances grossières et sexuelles qui font des progrès si rapides, ont à tel point bouleversé la société qu'ils ont rendu possible cette extraordinaire floraison de la prostitution à laquelle nous assistons aujourd'hui. Jamais, à moins de remonter au temps de la décadence romaine, elle n'a en autant le droft de cité, que de nos jours.

#### HEVUE DE LA PHESSE ETRANGÉRE

DE L'USAGE DES MÉDICAMENTS PAR LES NOURRIGES ET DE LEUR IN-FLUENCE SUR L'ENFANT APRÈS LEUR PASSAGE DANS LE LAIT (Therepeutic Gazette. July 1888). — Le professeur Fehling a été conduit à traiter ce sujet à la suite de la mort inopinée d'un enfant par la

morphine qui, administrée à la nourrise, paraît avoir passé dens le lait. La dose fut cependant très petite, car l'attention ne fut attirée par aueun symptôme chez la nourrice. L'auteur entreprit donc de déterminer expérimentalement quelle dose de médicament une sourrice peut prendre sans nuire à l'enfant qu'alle nourrit, tout en tenant compte de la difficulté de connaître le pouvoir d'absorption de chaque médicament, ses modifications dans la circulation et son élimination par d'antres voies. Toutes les substances solubles passent de la circulation dans le lait. Le salicylate de soude qui accroft la sécrétion lactée devient dangeroux pour l'enfant à la dose de 2 gr. 25 (45 grains) pour la nourrice. L'iodure de potassium est éliminé plus lentement, car on le retrouve encore dans le lait vingtquatre heures après son emploi. Fehling pense qu'on peut prescrire à la nourrice une dose quotidienne de 0,15 centigrammes sans effet pour l'enfant. Les expériences ont été complétement négatives avec le ferrocyanure de potassium et on n'a pu trouver sucune trace de sa présence dans l'urine de l'enfant après une dose de 1 gr. 50 prise par la noutrice, tandis qu'on la constatait dans l'urine de celle-ci. Il semble donc que les glandes mammaires sont plus aptes à éliminer certaines substances que d'autres. L'iodoforme passe, par exemple, plus facilement dans le lait que dans l'urine. Aussi retrouve tes, dans se dernier cas, l'iodoforme dans l'urine de l'enfant.

Les sels de mereure, d'après les expériences de Fehling, sont diffeilement administrés à l'enfant par le sécrétion lactée et seulement après un long usage chez la nourrice.

En ce qui concerne estaines notions vulgaires sur l'alimentation de la nourrice, les expériences ent montré que l'acide nitrique, les acides minéraux et le vinaigre peuvent être administrés à celle-ci mus aucun trouble fenctionnel du côté de l'enfant. Le lait reste alcalin comme avant l'expérience, L'opinion vulgaire concernant l'usage de la salade et des légumes acides ne paraît donc pas justifés.

Fehling conclut de ses expériences fattes avec la morphine qu'on peut employer sans exaints du côté de l'enfant des injections de merphine ches la nouvise à la dese de 0,01 à 0,02 centigr. On peut de même administrer de 1 à 2 grammes de chloral sans inconvénient, surtout si la nouvieu a soin de donner le sein soulement de tes à donc heures et demie après le donc, L'atropine passe très facilement desse le lait et l'on observe rapidement ses effets chez l'enfant. Fehling s'est demendé comment on peut combattre la fièvre thes la nouvrice. Le lait d'une fébricitante n'offre pas de danger peur l'enfant tant que la flèvre reste en decà d'une certaine limite. Mais si la température se maintient à 40° cent., la flèvre se montre

chez l'enfant, ce que l'auteur explique par la présence de microcoques dans le lait. D'ailleurs, lorsque la fièvre persiste, la sécrétion lactée diminue ou s'arrête et l'alimentation de l'enfant doit être assurée autrement. Si la mère ou la nourrice se trouve atteinte d'une fièvre éruptive, d'un érysipèle, l'isolement et la suspension de l'allaitement deviennent nécessaires. Suivant les remarques de Fehling, les dispositions mentales de la nourrice ne sont pes transmises par l'allaitement, mais cet auteur pense qu'une mère prédisposée aux affections mentales et à l'épilepsie ne doit pas nourrir son enfant, car dans ces conditions, l'allaitement augmenterait les risques de la transmission héréditaire.

L. Junon.

# CONGRES INTERNATIONAL D'OPHTHALMOLOGIE

Tenu à Heidelberg du 8 au 11 août 1888.

### Séance du 9 août (matin)

SUR L'OPÉRATION DE LA CATARACTE. — M. Gayet (de Lyon), rapporteur, propose les conclusions suivantes :

- 1º La cataracte ne peut être guérie que par une opération.
- 2º Trois espèces d'opérations lui sont applicables.
- a) La discission convenable pour la cataracte molle et dont le domaine se rétrécit à mesure que l'extraction se perfectionne.
- b) L'abaissement et la réclinaison, dont les indications sont presque nulles.
  - c) L'extraction qui constitue sans contredit la méthode générale.
- 3º L'extraction dans l'état autuel de la science doit se pratiquer hors de la capsule.

Les essais d'extraction du cristallin avec sa capsule sont scientifiques parce qu'ils tendent à un idéal auquel nous avons le droit de prétendre.

- 4º L'extraction nécessite une ouverture de la coque oculaire dans la région qui correspond à la chambre antérieure.
- 5° Le choix de la position de la plaie ne saurait être absolu, partout il y a des avantages et partout des inconvénients; cependant le limbe cornéen nous semble préférable.
  - 6º La plaie la meilleure nous semble être celle à lambeau.
- 7º Sa grandeur doit être proportionnée à un volume présumé de la cataracte et à sa réductibilité. Une plaie petite est détestable, une plaie trop grande n'a pas d'inconvénient sérieux.
- 8° En principe l'iridectomie n'est pas nécessaire; elle est rarement utile. Elle ne doit pas être, autant que possible, un incident opératoire, et, si on la fait, elle doit être prévue d'avance.

9 La discission de la capsule doit] être faite en même temps que l'incision cornéenne et avec le couteau, dans les cataractes ordinaires. L'ablation d'un lambeau de capsule à la pince est préférable pour les cataractes extra-mûres.

10° L'expulsion du cristallin s'exécute par les pressions combinées de la pince fixatrice et de la curette.

11º Pour extraire la suite de la cataracte. il faut éviter d'introduire dans la chambre antérieure aucun instrument.

12° Le lavage à grande eau, au moyen d'un jet dardé sur la plaie et tourbillonnant dans la chambre suffit en l'alternant avec le massage pour entraîner tous les débris entraînables et à rendre la pupille pure.

13 Peut-être faut-il songer à la suture de la plaie cornéale.

14° Toutes les manœuvres précitées sont rendues faciles et inoffensives par l'emploi de la cocaïne, sûres dans leurs résultats par celui de l'asepsie.

15 L'atropine et l'ésérine n'ont pas d'indications et de contre-indications absolues. Ce sont d'excellentes armes dans les mains habiles.

16 L'enclavement de l'iris est l'accident de la méthode que nous préconisons, les autres sont presque réduits à rien.

L'enclavement reconnaît trois causes :

a) Des spasmes; b) Une tension réflexe glaucocomateuse; c) le gonflement des débris.

17º On pare au 1ºr par des soins méticuleux, et au 3º par les soins opératoires; quant au 2mº il ne nous est pas possible de le prévoir; il est probable que la restitution ad integrum des parties est le meilleur moyen de le prévenir.

18º L'opacification de la capsule restante est une complication fréquente et toujours à redouter.

19º Les opérations secondaires sont toujours pleines d'incertitude et de dangers.

#### . VARIÉTÉS

# Association médicale des médecins anglais.

(Ginquième rapport annuel du comité). 1887-1888.

Messieurs,

«En vous présentant ce rapport, nous avons la bonne fortune de lui conserver l'agréable monotonie qui résulte de notre prospérité croissante et d'une bonne gestion. Alors que quatre ans et demi se sont écoulés depuis la création de notre Société, c'est pour nous un encouragement d'être en état de vous montrer que l'œuvre de l'année qui vient de s'écouler supportera avantageusement la comparaison avec les années précédentes, quelque soit d'ailleurs le point de vue auquel on la considère. Un tel fait est le meilleur gage pour l'avenir de notre Société: il nous donne en même temps l'ample justification des prévisions et des calculs qui en ont déterminé la fondation. Maintenant qu'un temps suffisamment long s'est écoulé pour permettre d'énoncer un jugement fondé, il est utile et intéressant de résumer les problèmes dont la Société avait été forcée de confier la solution à l'avenir, et d'examiner en même temps quelle lumière l'expérience a jetée sur les faits et quelle a été la réponse de ces derniers.

La question la plus importante, celle qui se posait tout d'abord, consistait à se demander si une société de cette nature répondait à un besoin réel et étendu, et si les membres de notre profession consentiraient à s'unir en nombre suffisant pour en assurer la stabilité et la durée. Après étude et enquête minutieuses, l'opinion des experts fixe à 400 le nombre minimum de membres nécessaires pour atteindre le but. Ce nombre fut rapidement obtenu : 500 propositions environ avaient été reçues dans les six premiers mois. Depuis ce temps, le nombre des membres s'est constamment accru, les adhésions sont venues chaque année de plus en plus nombreuses, et le total des demandes recues à la date de ce rapport s'élève à 1.039. A coup sûr, l'effectif actuel est de beaucoup au-dessous de ce total que des causes diverses ont réduit chaque année; toutefois, la proportion des démissions est très faible. Néanmoins, notre actif dépasse le double de celui qui avait été considéré comme indispensable, et. tout en nous donnant la preuve concluante de la nécessité de notre Société, notre nombre constitue une source de puissance et de sécurité, puisque les moyennes expérimentales sont plus facilement réalisables dans une grande collectivité que dans une petite.

La base financière sur laquelle devait reposer la Société constituait également une question de la plus haute importance. Bien que le plus grand soin eût été apporté à son étude et que les sources d'informations les plus dignes de confiance eussent été consultées, on avait dû reconnaître l'impossibilité de déterminer en point d'une manière précise, et attendre la lumière de l'expérience.

Cette expérience est maintenant assez complète pour que nous puissions en tirer les conclusions, et elle met hers de doute la sécurité que donne à notre Société la base financière sur laquelle elle repose. Notre capital s'élève actuellement à 25.000 livres environ, (exactement 273.510 fr.,): il a été constitué en totalité au moyen des primes payées par les sociétaires, et, bien que les seules évaluations

de la statistique puissent permettre de calculer quelle part doit être attribuée soit aux bénéfices, soit au fonds de réserve, les membres de la Société peuvent attendre cette épreuve en toute confiance. D'un autre côté, les déboursés faits par la Société ont été suffisants pour démontrer la grande étendue de son utilité, un total de 5.610 livres 10 sh 8 d (140.250 fr. 30) ayant été payé pour indemnité de mala die depuis le commencement de l'association.

Si l'on examine de plus près les opérations que représentent ces déboursés, spécialement en ce qui concerne l'indemnité de maladie qui constitue incontestablement maintenant la partie la plus importante de l'œuvre de la Société - quelques faits très intéressants seront mis en lumière. Ainsi, sur un effectif moyen de 700 membres, 275 ont participé à la répartition de la somme totale payée pour l'indemnité de maladie : ce fait semblerait démontrer qu'un membre sur trois est assujetti dans le cours de quatre années, à l'incapacité professionnelle par suite de maladie ou d'accident. C'est une proposition à laquelle seraient loin de s'attendre ceux qui n'ont pas étudié la question, et elle nous donne amplement la preuve du risque de maladie. Il est vrai, de grandes différences se sont produites dans la nature et la durée des cas; beaucoup n'ont pas dépassé une semaine; un a duré plus de trois ans et un autre plus de deux ans. Les deux derniers confirment la nécessité de notre mode actuel qui réduit l'indemnité dans le cas d'incapacité permanente: l'indemnité peut être considérée dans ce cas comme une allocation viagère qui sera d'une grande valeur pour les membres de la Société et n'entraînera pourtant pas une charge financière appréciable. C'est encore un des points intéressants de cette expérience, que le grand nombre des cas d'incapacité produite par les accidents. Il semble qu'il y a là un risque anquel les médecias, surtout ceux qui exercent en province, sont plus particulièrement exposés. Plusieurs de ces accidents contre lesquels l'examen médical au moment de l'admission ne saurait certes, donner aucune garantie, se produit dès le début de la participation. Dans un cas (fracture comminutive du cou de pied), le sociétaire a reçu 109 livres 4 sh (2730 fr.) dans sa première année de participation. Ce cas et d'autres analogues fournissent la preuve indubitable de la nécessité de la Société ainsi que de la possibilité réelle et toujours présente de son utilité, même pour les mieux portants et les plus vigoureux parmi ses membres. Pour résumer et pour conclure, le taux de la morbidité, tout en restant au-dessous de la moyenne prévue et à laquelle il est amplement pourvu, fournit un risque moyen très palpable; cette branche de la Société promet un fonctionnement très actif et très utile et impose à l'administration une attention et une surveillance minutieuses.

La possibilité de gérer la Société d'une façon efficace et écono-

mique avait été entrevue dès le début. Il était évident qu'en raison du caractère même de l'entreprise, on ne manquerait pas d'administrateurs de bonne volonté et désintéressés: mais il fallait aussi se demander si le service gratuit pourrait s'accorder avec les exigences d'une fonction englobant une infinité de détails, la résolution de questions parfois de nature difficile et délicate, et le placement garanti et rénumérateur ainsi que le contrôle d'un capital élevé et sans cesse croissant.

Le conseil a veillé à tous ces soins avec bienveillance et constate le succès obtenu, grâce au dévouement des administrateurs qui avaient bien voulu se charger du poids et de la responsabilité de la gestion financière. Il suffit, pour donner une preuve de cette bonne gestion, de faire remarquer que les frais de gestion n'ont pas absorbé la moitié des 10 p. cent du produit des cotisations, proportion peu élevée pourtant, à laquelle ces frais avaient été évalués par les statuts. L'importance de cette économie est encore plus appréciable quand on considère le caractère de stricte mutualité de la Société, caractère en vertu duquel les profits et le fonds de réserve sont entièrement attribués au bénéfice de ses membres. Il est cependant équitable de faire ressortir que ce résultat est en grande partie obtenu grâce au concours intelligent, actif et gratuit d'un grand nombre de sociétaires et de la presse médicale ».

En résumé, l'effectif de la Société amicale des médecins anglais s'est élevé pendant l'année 1887-88 de 774 à 881 membres.

1° Elle possède un capital de 273.510 fr. après avoir payé depuis sa fondation 140.250 fr. pour indemnité de maladie, dont 43.045 pour l'année 1887-88.

Ces 43.045 fr. ont été répartis entre 125 malades pour un total de 3.658 journées de maladie.

Le produit des cotisations pour l'année 1887-88 s'est élevé à 119.155 fr.

Ces résultats généraux donnent les moyennes suivantes :

La dépense totale pour indemnité de maladie s'élève à 36 pour cent du produit des cotisations. En 1887-88 cette proportion avait atteint 37.7 et 38.1 pour cent pendant les deux années précédentes.

- 2º La cotisation moyenne a varié pendant les trois dernières années entre 133 fr., 131 fr., et 135 fr.
- 3º La moyenne des journées de maladie par sociétaire a flotté entre 4.59 et 5.11 en 1885-86; 4.50 et 5.15 en 1886-87 et 4.47 et 3.92 en 1887-88.
- 4. L'indemnité quotidienne moyenne a atteint 11 fr. 41; 11 fr. 61 et 11 fr. 97.

5 Rufin la réserve s'est élevée d'année en année de 190 fr. à 251 fr. puis enfin à 322 fr. par sociétaire participant.

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour par l'association médicale mutuelle du département de la Seine permettent de constater qu'elle peut subir sans désavantage la comparaison avec la Société anglaise.

Voici quelle est la situation de cette jeune association (19 mois d'existence au 31 juillet 1888.

| Avoir au 31 décembre 1887               | 6.74l  | fr. |
|-----------------------------------------|--------|-----|
| Indemnités payées depuis le 1er janvier |        |     |
| 1888                                    | 2.430  | fr. |
| Nombre des journées de maladie          | 243    | Þ   |
| Avoir an 31 juillet 1888                | 12.000 | >   |

les 7 premiers mois) s'élève à 4.16; un seul associé a reçu 1750 fr. pour 175 journées.

2º La cotisation annuelle, 120 fr. et l'indemnité quotidienne, 10 fr. sont invariables.

3º La réserve atteint 120 fr. par associé.

Nous livrons ces résultats sans commentaires aux méditations de nos lecteurs, persuadés qu'ils sont dignes de leur plus vive attention.

#### HOUVELLES

LÉGION D'HONNEUR. — Sont nommés chevaliers : M. Paul Yvon, pharmacien à Paris et M. le Dr Vulliet, professeur à la Faculté de médecine de Genève.

La circoncision à Berlin. — Les représentants de la communauté issaélite de Berlin ont déclaré, dans une circulaire adressée à leurs corréligionnaires, que dorénavant la circoncision ne pourra être pratiquée à Berlin que par des médecins.

LES DIPLOMES EN TURQUIE. — Le Ministre de l'Intérieur de l'empire ottoman vient d'ordonner la restitution à l'Ecole de médecine du diplôme ayant appartenu à tout médecin ou pharmacien décédé. Cette mesure a pour but d'empêcher les empiriques de se servir abusivement du diplôme de personnes décédées.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — A la suite des votes émis par la Faculté de médecine pour la nomination de deux titulaires aux chaires d'anatomie laissées vacantes par suite de la mise à la retraite de M. le professeur Benoît, et de pathologie interne par le passage de M. le professeur Castan à la Clinique médicale, la liste de présentation des candidats a été ainsi dressée:

1° Pour la chaire d'anatomie : En première ligne, M. Paulet ; en deuxième ligne, M. Bimar.

2° Pour la chaire de pathologie : En première ligne : M. Carieu; en deuxième ligne, M. Mossé.

PRINCES MÉDECINS. — Un second prince de la Maison de Bavière va exercer la médecine. On sait qu'il y en a déjà un, le prince Théodore de Bavière, qui a, depuis longtemps, acquis une certeine réputation. Le neuvel Esculape princier s'appelle Louis-Ferdinand de Bavière, En verta de l'ordonnance ministérielle du 9 décembre 1869, il a été reçu doctour que médecine, tout en étant exempté de passer les derniers examens existé des candidats ordinaires. Ce qu'on ignore généralement, c'est que nouvelle impératrice d'Allemagne a également un proche parent qui exercite profession de médecin. C'est le mari de sa propre tante, une princesse de Schleswig-Holstein.

#### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Le D' MAURIN, l'auteur apprécié du Formulaire pour les maladies des Enfants et du Dictionnaire du Foyer d'Infirmerie vient de publier un nouveau livre qui sera non moins utile, aussi bien aux médecins qu'asti pharmaciens, aux herboristes, et à tous ceux qui s'occupent des malades.

C'est le Formulaire de l'herboristerie, dans lequel il rend aux simple la place qui leur est due dans la thérapeutique.

Laissant de côté la botanique puve, M. Mayrin détermine: 1. les prâncipes actifs; 2º les préparations pharmaceutiques; 3º les formules magistrales les plus avantageuses; 4º les effets physiologiques et thérapeutiques de chaque plante. Cette étude est précédée de notes sur la récolte et la conservation des végétaux et de leurs produits, et enfin l'ouvrage se termine par une table analytique et un memorandum clinique qui est un véritable répertoire thérapeutique. (1 vol. in-18, 4 fr. Félix Alcan, éditeur.)

Asselin et Houzeau, libraires de la Faculté de médecine, place de l'Ecole-de-Médecine.

D' W. MOLDENHAUER, privatdocent à l'Université de Leipzig. — Traité des maladies des fosses nasales, des sinus et du pharynx nasal, avec un exposé des méthodes d'examen, traduit et annoté par le D' Patiquet, 1 vol. in-8° de 224 pages avec 25 figures dans le texte. Prix: 5 fr.

Traité de chirurgie clinique, par P. Tillaux, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de médecine. Tome II, fascicule I: Affections chirurgicales de l'abdomen et des voies urinaires. Prix: 6 francs. Tome 1°7: Colonne vertébraie, têts, cou, membre supérieur, poitrine. 1 vol. in-8° de 720 pages avec 90 figures dans le texte. Prix: 12 fr.

L'ouvrage formers deux volumes et sera publié en quatre fascionles.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTEIT.

Paris. — A. PARENT, imprimetr de la Faculté de médecine, A. DAVY successeur 5x, rue Madame et rue Corneille, 3.



# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Chaque graquie représente une & houtelle d'Esu suiturense

lis n'ent aucun des inconvénients des Baux sulfureuses transportées ; produisent as sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le for à l'état naissant uns ér uotations ai troubles d'aucune espèce.

Princhite — Calarche — Ashme humide — Barenement — Animie — Cachonie apphilitique
Paris — Pharmaio J. TRONAS. 48, avenue élistic — Paris.

# VOSGES PLOMBIERES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre mitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines

EAU EN BOISSON. - BAINS CONCENTRÉS

Espédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Le Bains Concentrés sont utanspertées sans altération, elles se conservent indéfiniment.

Le Bains Concentrée sont obtenus par l'évaporation de l'Eau minérale, et ont toutes les propriétés médicales a une de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C' de Plombières a une propriétée de l'autoire de l'autoi

# BLENNORRHACIE, CYSTITE

ECOULEMENTS algus es chroniques de l'URETHEE es de la VESSIA dérisen assurés en quelques jours sans fatigue pour l'estemac, ni renvois diarrhée. ni odeur des urines, par les PILULES DE EAVA FOURNIES

KAVA FOURNIER

Chaque Pitele est marquée Rava Souvanies, L'Érus, 5 fr MIECTION AU KAVA pour assurer la gub "A Flacon & fr Exiger la Signature

Dr FOURNIER, 22, Place de la Madeleine, PARIS

# **ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN**

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses.

Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, anémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.



CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

# SALICOL DUSAULE

# Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

# VICIEI SZ SOURCE SAINT-YORRE

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy.

La plus froide, la plus gasceuse et la moins altérable par le transport.

Rile est souveraine contre les Maigleis et le 70s, de l'Est omac

Elle est souveraine controles Maladies du Fole, de l'Estomae
et des Reins, le Diabète, le Gravelle et la Goutte.

Prix: 20 Fr.la Caisse de 50 Boutellies en garre de Vichy
Chaque bouteille sorts au bas de l'etiquette la signature of contro:

DÉPOZ Leil de PHARMACIENS et MARCHANDS L'EAUX MINERALES

### DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE.

# **VIN DE BAYARD**

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agréable, le VIII de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son poids de viande de bœuf et 0°20° de Chlorhydre-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituent énergique expérimenté par les Médècins des Hôpitaux.

« C'est un sociant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrition. « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, ravorisant en outre, par son « phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire, » (Gazette des Hopitaux.)

(Débilité, Cacheries, Scrofule, Alimentation des Viellards et des Enfants)
is VIN de BAYARD is presé à la écus de une à deux culterées par repus.

Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lasare, Paris, et dans toutes les Phi

110.0

URBATT

On s'abonne ches LECROSNIER et BARÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEBI

UN AN

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

٠;

UNION POSTALE ... 18 fc. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr. 1372

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

rofesseur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Profe fembre de l'Académie de médeciae. Membre de l'Académie de médeciae. lesseur de pethologie mâdi Médecia des hôpitaas.

E. BOTTERTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE Médecia des hôpitaux.

ofesseur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hépitaux de Paris; Chirurgien des hépitaux. Médecin consultant aux Laux de Plombières.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Adresser co qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTEMTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Les correges remis en deuble sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

# RINDIEN

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

et les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque d'Appétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. — La Bette 🕫 2.50.



<sup>4</sup>A seció en Branure, troblom dente même Tots à dose moins élérée.. Il perd sa camèticité:, Maladies nerveuses, Insemnies Riron prescrit à la dose de 1 à 6 cuiller 1 000 Filme Mans les 24 heures.

Paris, 20, Pi.4

TENCE - MALADIES de l'ESTOMAO - DYSPEI

te PEPSINE, DIASTASE et PANGERATIES

ondant à la Digestion de la chair musculaire, des séculents et des corps gras QUILLEREE APRES CHAQUE REPAS

PH4 GBNBRALE, 54, Chausede d'Autin, et 68, Rue de Provence at Pharmacles 4

Le SIROP de HENRY MURE Aterre, en Amérique, tient à la pureté au Bromure de Potassium*(exempt* de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques

les plus autorisés en font foi. e succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qua-

lité très supérieure. Chaque emilierée de SIROP de MENRY MURE contient 2 grammes de bronnes de

PRIX DU FLACON : 5 FRANCE

Honry MURE, i het-it-lipit (left). - A GAZAGNE, IV- 6 Ind. 4 st SET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# APPAUVRISSEMENT DU SANG

1 4 32

# PYROPHOSPHATE DEFER ROBIQUET

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandos, Tumeurs, Prégularités du Sang, Pales couleurs, Partes, etc.— On l'emploie en Pilvies, Dalaces ou Staor (3º), Solution (2º50), et Vin (5º), au choix des malades.

# VIN DE BELLIN

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifuge, antinexueux guérit les affections scrofuteuses, fleures, néuroses, diarrhées chroniques, pales couleurs, etc.— Prix: 44. DETHAN, Ph<sup>ies</sup>, à Paris, rue Baudin, 23, et pr. Pharmasies.

VIANDE, QUINA, PHOSPHATES
VIANDE VIAL
Toniquo, Analoptiquo, Reconstituant

temperi des expetances indispratables à la formation et à la notrition des expetances manufactures de carbot.

Many talegion as Ottholo to sole d'appressor tout le parti qu'il paut firer de l'heuryase assoelation de des trois quinte mose :

MAINE, (MAL PROPERTE DE MAIN Phorografia de VIAL, 14, 200. Routes, LUM. CONTRA DO TRANSPORTE

## PHTHISIE

BRONCHITES, TOUX, CATARREES CAPSULES CRÉOSOTÉES

Du Doctour FOURNIME.
VIMAHUILE CREOSOTES(0.10 per cell.)
Soule Récompense à l'Expecit. Univ. Pacie 1878
Ph.de la HABILIIH, 5, r. Cherveer-Legarie, Paris

Modeille d'OR, Parie 1865

# VIN MARIANI

A la COCA du PEROU

a plus efficace des TONIQUES et des straulant Le RÉPARATEUR par EXCELLESCE des Organes de la digestion et de la respiration. Le TENEZUR des cordes vocales.

Prifficable au Quinquina, dent if n'a pus les propriétés échauffantes, il est

le ROI des ANTI-ANÉMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vine de descert; il rend ainsi, sous une forme agréable, la lers et la maté. Pharmacie MARIAM, 41.8 Haumann, et teut pe Pharmacies



# REINVILLIER

AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphate de Champ est la substance minérale la plus abendante demo l'organisme, et chaque lois que la quantité normale est diminuée, il en résulte une effection organique grave. — Les nembreuses guérisens chiennes par le substance de plus sur contre le Pathétele perfessioner, le Bronchite discontigue le plus sur contre le Pathétele perfessionère, le Bronchite discontigue, l'Accèmie, le Bachétione, la Débitéé organique, les Matadies des Système secrecus et des Co.

Le SIROP du Decteur REINVELLER, administré qualificament aux cufants, facilite la Destifiées et la Orodessesse,... Ches les Veurriess et les Mères, il rant le leit mailleur et cupitée la Corrée et la Porte des Bossés qui suivant servait le granam Noit : Parmets VEINGL & vien de la Mahille. à PARI, et dess testes Parmetes.

# PILULES DE BLANCARD

<del>+</del>\$4<del>\$34</del>44440+<del>644</del>44+<del>6444444444444</del>64646466664

à l'issure ferreux maltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Andanie, le Chlorese, le Leucostide, l'Amérorrhée, le Cachezie scroteleuse, la Syphifis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. + Azigar tanjunas la Signature el-cantre :

Pharmacian à Paris, 40, Rus Homeparts

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux originaux: Ulcération de l'artère radiale au contact d'un drain, par M. le Dr Le Bec. — Note sur un eas de pied-bot talus raigus, par M. le Dr Foucart. — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de mé decine, séance du 38 août 1888. — Société médicale du VIº avrondissement, séance du 25 juin 1888. — Bibliographie. — Juriéprusence médicale. — Nécrologie.

### Paris, le 29 aoû: 1888.

M. Polaillon a présenté à l'Académie une tumeur de l'ovaire droit imarquable par son énorme volume et son poids de six kilogs et étif, enlevée chez une semme de 34 ans. A propos de cette présentation, M. Polaillon a montré un danger du lavage du péritoine pendant les ovariotomies et les opérations analogues saites sur l'abdomen. Il a observé en esset l'arrêt de la respiration et la syncope mortelle par le sait de l'arrivée de l'eau du lavage dans les parties applicaures de l'abdomen et au contact de la face insérieure du laphragme.

M. Guermonprez (de Lille) préconise dans le cas de rein flottant deuloureux non la néphrectomie mais la néphrorrhaphie pratiquée par la méthode française, suture du rein et de la capsule avec la soie ou le crin de Florence.

M. le D' Pinel a lu un travail intitulé: Recherches de psychologie expérimentale, dans lequel il décrivait divers instruments destinés à augmenter l'acuité de la vue ou de l'oule; enfin, M. le l'E Larat a rapporté les résultats que l'électricité lui avait donnés dans quinse observations d'occlasion intestinale. Ce travail a été renvoyé à une commission dont M. Hérard est rapporteur. Nous auxes denc prochainement, à propos de rapport qui ne peut manquer d'être fait, à révenir sur cette question.

A. CH.

# Ulcération de l'artère radiale au contact d'un drain, Par M. le D' Le Bec.

Mélanie V..., 42 ans, entre à l'hôpital St-Joseph en avril 1888, pour un vaste phlegmon de l'avant-bras, ayant débuté par un panaris du petit doigt, il y a trois semaines. Le pus remplit la paume de la main et remonte jusqu'au pli du coude. Je passe immédiatement un drain dans la paume de la main et un autre de la paume de la main dans l'avant-bras et remontant au niveau du tiers supérieur.

Bains antiseptiques trois fois par jour. Au bout de trois semaines la malade était prise d'une forte hémorrhagie par la plaie supérieure. Je fais de la compression. Le lendemain l'hémorrhagie se renouvelle, je me décide à faire la ligature de l'artère radiale. La plaie supérieure est agrandie, et je trouve bientôt le faisceau formé par l'artère et ses veines collatérales, sur le côté desquelles passe le drain. Les vaisseaux sont découverts dans la gaine du muscle rond pronateur. Il est tout à fait impossible de séparer l'artère des veines accollées par l'inflammation; je place deux ligatures au-dessus et au-dessous de la plaie et je supprime le fragment intermédiaire. En l'examinant, on constate sous l'artère une perte de substance allongée de 5 à 6 millimètres, comprenant la moitié du calibre des vaisseaux. Les bords sont un peu tuméfiés et très irréguliers. Ce qui fait l'intérêt principal de ceite pièce, c'est que pendant l'opération, j'ai pu constater de la manière la plus nette, que l'ulcération correspondait au point où le drain arrivait au contact de l'artère.

## Note sur un cas de pied-bot talus valgus, Par M. le D' Foucart.

Un enfant est venu au monde le 21 juin dernier, un peu avant terme, à huit mois, il est un peu faible et ne présente pas d'autre malformation qu'un pied-bot congénital du pied droit, de moyen degré. Sa mère, âgée de 25 ans, est primipare, l'accouchement n'a rien présenté de particulier.

Les symptômes du pied-bot sont ceux du *Talus valgus*; la pointe du pied est déviée en dehors, avec flexion du pied sur la face antérieure de la jambe; l'avant-pied est tourné en haut et en dehors, la pointe du pied est en l'air; si l'enfant appuyait le pied à terre, le talon porterait sur le sol, la malléole externe est peu saillante en raison de la déviation du pied en haut et en dehors. Le long de la face externe du tibia on sent la saillie de la masse musculaire con-

tracturée, jambier antérieur, etc.; le sillon antérieur qui sépare le pied de la jambe au niveau de l'articulation tibio-tarsienne est très accusé, le pied formant avec la jambe un angle aigu ouvert en avant; mouvements spontanés impossibles, mouvements communiqués difficiles.

Au point de vue des causes, pas de déformations de ce genre chez les ascendants ou les collatéraux. Doit-on admettre une attitude viciense, ou avec Cruvelhier l'action de la pression exercée par l'utérus sur le fœtus, ou faut-il soupconner des convulsions utérines? Il n'y a eu aucun traumatisme chez la mère pendant la grossesse, la quantité du liquide amniotique m'a paru normale; le cordon au moment de la naissance n'était pas enroulé autour du pied ni de la jambe. La mère est assez impressionnable, mais n'a pas présenté pendant sa grossesse d'accidents nerveux et la grand'mère de l'enfant serait morte il y a quelques années d'une maladie nerveuse. La mère a eu une pneumonie l'an dernier avant son mariage, elle a été enrhumée cet hiver et elle tousse un peu depuis trois semaines; c'est même à cette toux que j'attribue la terminaison prématurée de la grossesse; pas de tuberculose cependant. En présence de l'état de l'enfant, l'avis de D' Foucart était de ne faire aucune opération sanglante maintenant et d'attendre environ trois mois afin que l'enfant pût tolérer un pansement. M. le docteur Campenon, chirurgien des hôpitaux, voulat bien venir donner son avis : il ennfirma le diagnostic et émit même l'espoir que, en raison du degré de moyenne intensité de la déformation, des mouvements méthodiques du pied et des massages réguliers de la masse musculaire, faits pendant plusieurs mois, viendraient à bout de la déformation sans qu'on dût recourir à une opération et que si on était obligé d'en venir à cette opération, celle-ci serait facilitée et son succès à peu près assuré par les manœuvres antérieures. Enfin le D' Campenon fut d'avis de maintenir le pied dans une attitude normale avec une couche légère de gutta-percha garnie d'ouate et portée chaque jour pendant quelques heures, lorsqu'on aura fait déjà des mouvements et des massages.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Administration du salol aux empants. (Therapeutic Gazette 7.1888).—Demmes rapporté un certain nombre d'expériences relatives à l'action du salol chez les enfants. Il a employé cet agent dans quare cas de rhumatisme articulaire, dans deux cas d'endo-péricardite aiguë, deux cas de catarrhe vésical et en application externe dans deux cas de brûlure. Deux des malades atteints de polyarthrite

rhumatismale aiguë étaient agés de 8 et de 18 ans. On leur donna à tous deux, tant que la fièvre, le gonflement et les douleurs subsistèrent, 0, 75 centigrammes de saloi toutes les deux ou trois heures jusqu'à la dose totale de 2 gr. 50 en vingt-quatre heures. Dans un! de ces cas le salol fut donné pendant cinq jours, dans l'antre pendant sept jours. Avec l'abaissement de la température la dose quotidienne fut réduite à 1 gr. 50. Bien que les effets du médicament ne furent pas très rapides, il n'y eut cependant pas de rechute et la durée de la maladie ne dépassa pas quinze à seize jours. Ches un troisième malade atteint de rhumatisme, une petite fille agés de 7 ans, la température s'abaisse de 39,8 à 37,2 en quarante-huit heures après l'usage de 3 gr. 75 de salol à dosese spacées. Les douleurs et le gonflement qui occupaient les pieds, le genou droit et le coude gauche diminuèrent beaucoup. Il n'y aut pas de rechute. Chez une petite fille de 9 ans le résultat fut moins satisfaisant. La dose de 0.75 centigrammes de salol en émulsion ou en capsule amenait des vomissements au bout de dix à quinze minutés. L'administration d'une dose double dans un jaune d'œuf produisit après huit ou dix heures une éruption d'urticaire généralisée, sans amélioration pour la flèvre et l'état des jointures. On substitus le salicylate de soude au salol, il y eut une amélioration, mais l'éruption reparut. La malade fut guérie huit jours après, mais il y out une rechute.

L'antipyrine donnée à ce moment amena la guérison en quatre jours après une dose totale de 3 gr. 75. Dans les cas d'endocardite, le salol donna de bons résultats à condition d'abaisser la fréquence du pouls par la digitale. Le salol fut administré avec avantage dans un cas de cystite provoquée par l'action de la cantharide. Des doses quotidiennes de 1 gramme à 1 gr. 50 salmèrent les douleurs, augmentèrent la diurèse et firent disparaître la réaction alcaline et le muço-pus des urines. Vers la fin du traitement l'urine prit une couleur brune verdâtre comme celle que produit l'acide phénique.

L. J.

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 août 1888. — Présidence de M. HERARD.

La conruspondance comprend: 1° une lettre de M. le D' Debacker (da Roubaix) qui prie l'Académie de recevoir en dépôt un pli cacheté contenant un mémoire sur la saccharine considérée comme antiferment; 2° un mémoire manuscrit de M. Boutarel, stagiaire aux eaux minérales sur les eaux de Bourbonne-les-Bains; 3° un mémoire manuscrit de M. le D' Pitombo, de Louveira (Brésil) sur des sujets

d'anatomie pathologique (an langue portugaise); 4° une lettre du ministre de l'instruction publique informant l'Académie que le ministre des affaires étrangères a transmis à la caisse des dépôts et consignations une somme de 23,002 fr. 61 représentant le montant du legs fait à l'Académie par le Dr Alvarenga.

Sur la néphrorrhaphis. — M. Guermonpres (de Lille) lit un travail qu'il termine par les conclusions suivantes : Dans l'état ac-

tuel de la chirurgie :

le La néphrectomie n'est plus la seule ressource opposée au rein fiottant douloureux.

2º La néphrorrhaphie pratiquée par la méthode allemande est vraiment insuffisante.

3º La même opération pratiquée par la méthode française (suture simultanée du rein et de la capsule, emploi de la soie ou du crin de Florence) peut être suivie d'une guérison complète lorsque les dou-leurs incriminées sont toutes attribuables à l'ectopie rénale (Comm. : MM. Cusco, Guérin, Tillaux).

Sur un danger du lavage du péritoine pendant les ovariotomies et les opérations analogues faites sur la cavité apponinale. — M. Polaillon présente une tumeur de l'ovaire droit enlevée samedi dernier chez une femme de 34 ans. Cetta tumeur est surtout remarquable par son volume, elle pèse plug de six kilogs et demi.

M. Polaillon conclut de sa communication que la lavage du péritoine peut provoquer l'arrêt de la respiration et une syncope mortelle, lorsque l'eau pénètre dans les régions supérieures du ventre, et surtout lorsqu'elle arrive au contact de la face inférieure du diaphragme. Pour atténuer ce danger, il faut : l'e placer l'opérée dans une position inclinée, la poitrine étant plus élevée que le bassin, de manière que le lavage soit limité au bassin et à la partie inférieure de l'abdomen sans que l'eau puisse refluer jusqu'au diaphragme; 2º employer de l'eau dont la température ne soit jamais supérieure à celle du corps; 3º surveiller d'une façon toute apéciale l'anesthésie chloroformique au moment du lavage.

Du traitement de l'occlusion intestinals par l'électricité. — M. le D. Lerat lit sur ce sujet un mémoire basé sur quinze observations (Comm. : MM. Moutard-Martin, Polaillon, Hérard).

RECHERCHES DE PSY CHOLOGIE EXPÉRIMENTALE, — M. le D' Pinel lit un travail sur divers instruments destinés à renforcer l'acuité de l'ouie (Comm. : MM. Charcot, Panas, Gariel).

A 4 heures un quart, la séance est levée.

#### SOCIÉTE MÉDICALE DU VIº ARRONDESSEMENT

Séance du 25 juin 1888. - Présidence de M. PERCHERON.

GRANULIE AIGUE. — M. Depasse expose un cas de granulie aiguë qui a été remarquable par la rapidité d'apparition de phénomènes graves. L'avant-veille du jour où la malade prit le lit, elle ne paraissait avoir qu'un rhume léger, et la veille elle passait toute la matinée au Bon Marché à faire des emplettes de toilette. Le jour où la malade s'alita, la fièvre était très intense à 40° et ne baissa presque plus quoiqu'on itt.

Le 5° jour une phlébite se déclarait dans le mollet gauche, qui envahissait tout le membre.

L'absence complète de crachats ne permit pas de faire l'examen microscopique, ce n'est que vers le 13° jour que quelques crachats blancs se montrèrent. Pas d'hémoptysie.

La maladie débuta par la maladie du poumon droit en arrière, envahit progressivement tout le poumon et arrivait en avant sous la clavicule et dans l'aisselle le 7° jour.

Le souffie apparut peu intense le 3° jour de la maladie.

La durée de la maladie fut de trente-deux jours.

Le sulfate de quinine, l'iodure de potassium, le quinquina, l'alcool ne donnèrent absolument aucun résultat.

La digitale seule à haute dose (0,80 cent, de feuilles en infusion), fit tomber un peu la température (de 40° à 38°2); mais au hout de deux jours il y eut de l'intolérance et le médicament dut être cessé.

La malade, âgée de 22 ans, est robuste, bien constituée, est de famille alsacienne très bien portante, il n'y a pas de tuberculeux dans la famille. Le père est mort vieux d'une attaque d'apoplexie cérébrale, la mère vit encore et les grands-parents sont morts de vieillesse ou vivent encore; il a été impossible de trouver une cause à cette maladie terrible.

M. le D' Machelard demande si la petite malade de M. Depasse avait eu un frisson au début de la maladie?

M. le D' Depasse. Rien de semblable ne s'est produit, les symptômes initiaux étaient peu effrayants. Je ferai cependant remarquer que c'est la partie inférieure du poumon droit qui a été prise la première ; les sommets n'ont été envahis que consécutivement.

M. le D' Machelard. N'a-t-on pas signalé dans la granulie sigué, une certaine analgésie des membres?

M. le D<sup>2</sup> Depasse. Ce phénomène ne s'est pas produit ches ma malade; nous n'avons constaté que la Phlegmatia alba dolens dont

nos avons parlé, l'aquelle avait complètement dispara au moment de la mort.

La médication par le sulfate de quinine n'a donné aucun résultat. La digitale à haute dose a semblé agir pendant quelques jours, puis n'a plus eu aucune action.

Ulcération de l'artère radiale au contact d'un drain. ----M. Le Bec. (Voir p. 1218).

M. le D' Schwartz. M. le D' Le Bec fait-il usage du trocard de Chassaignae pour passer les drains? Je crois pour ma part, qu'à moins de se trouver dans des régions profondes on doit se trouver très réservé sur son emploi.

M. le D' Le Bec. Je crois en effet que le trocart de Chassaignac ne doit être employé que dans certaines circonstances.

M. le D<sup>r</sup> Polaillon. Ce qui est intéressant dans l'observation de M. Le Bec c'est de voir le drain en contact avec l'ulcération et de saisir sur le fait la cause de l'ulcération artérielle. Il n'est pas rare en effet de voir des artères se perforer au contact du pas.

J'ai vu dans un cas de panari de la gaine de l'annulaire, incisé sur la face palmaire avec élimination des tendons, une hémorrhagie se déclarer dans la nuit par ulcération de l'artère collatérale au contact du pus. L'hémorrhagie fut arrêtée par compression avec de la gaze iodoformée et le malade guérit très hien. Quant l'artère ulcérée est de gros calibre, il faut recourir à la ligature, sans cela on peut avoir des accidents graves.

Ce qui est intéressant, je le répète, c'est de prendre sur le fait le corps du délit, c'est-à-dire le drain sur l'ulcération comme l'a vu M. le D' Le Bec.

Dans ces hémorrhagies, le mieux est de lier fes deux bouts de l'artère; mais à la paume de la main, il est quelquefois très difficile de le faire. Les bains antiseptiques et la compression ouatée rendent alors de très grands services et évitent des débridements souvent dangereux dans cette région.

M. le D<sup>r</sup> Le Bec. Je demanderai à M. Polaillon au bout de combien de temps se fait l'usure de l'artère : dans le cas que je viens de eiter c'est trois semaines après le passage du drain que l'artère s'est ul-cérée.

M. le D= Polaillon. Je ne connais aucun travail à ce sujet, et ne pourrais formuler une opinion précise.

Note sur un cas de fied-bot talus valgus. — M. Foucart. (Voir p. 1218.)

M. le D<sup>\*</sup> Polaillon. Je partage l'avis du D<sup>\*</sup> Campenon et pense qu'avec des massages et un léger appareil en peut arriver à guérir très bien ces déformations chez les jeunes enfants.

M. Sayre, l'orthopédiste américain, prétend qu'en prenant un piedbot à la naissance, on arrive toujours à le guérir sans opération par l'usage des malaxations, des massages et l'application de petits appareils.

D'ailleurs, dans la plupart des cas, ces déformations se corrigent dans les premiers jours qui suivent la naissance.

- M. le D' Foucart. J'ai cru remarquer en effet que chez mon jeune malade, il y avait une amélioration des les premiers jours.
- M. le D' Schwartz. Dans ces déformations il faut examiner l'état de la masse des muscles postérieurs de la jambe, les jumeaux et le soléaire ; souvent il y a défaut d'équilibre entre les deux masses musculaires.
- M. le D<sup>2</sup> Foucart. Dans le cas présent ces muscles ne sont pes atrophiés, mais plus tard on pourra les électriser.
- M. le De Schwartz. Les pieds-bots talus sont presque toujours d'origine musculaire et très rarement d'origine osseuse, aussi conseillerai-je dans le cas de M. Foucart l'électrisation comme moyen excellent.
- M. le Dr Boucart. Je me suis demandé si cette déformation n'avait pas pour origine une compression exagérée des parties dans la cavité intra-utérine. Ce qui me porte à admettre cette cause c'est que le lobule de l'oreille était replié et fortement appliqué sur l'oreille.

La séance est levée à 10 heures.

Le secrétaire général, D' Guillien.

### BIBLIOGRAPHIE

Traité cubique et thérapeutique des maladres vénéramens, par Hermann V. Zeisel, revu par Maximilian V. Zeisel, traduit et annoté par le D' Paul Rangé. Paris 1888, E. Lecrosnier et Bebé, Editeurs.

« Le livre d'Hermann Von Zeissl compte parmi les meilleurs qu'ai produits l'école syphiliographique de Vienne, et sa réputation est classique en Autriche. Ajoutons, nous dit le D. P. Rangé, que ses qualités premières, la précision et la clarté, faisaient du texte original une œuvre déjà à moitié française, et toute prête à passer dans notre langue. » La traduction que le D. Rangé publie aujourd'hui a été faite sur la seconde édition du livre d'Hermann Von Zeissl, largement complétée et rajeunie par Maximilian Von Zeissl.

Sous le titre de maladies vénériennes Hermann V. Zeissi étadie la blennorrhagie, le chancre simple, et la syphilis. C'est dire qu'il se montre résolument dualiste, comme du reste la presque unanimité

des médecins étrangers, même ceux de langue allemande, Il n'y a plus guère en effet que Kaponi qui n'ose renier ses opinions unicistes; et encore accuse-t-on le professeur de Vienne de se laisser aller jusqu'à rassurer des clients par un pronostic nettement différencié. Quant à Hermann V. Zeissl, il est « résolument attaché à la doctrine dela dualité, établie par Barensprung et H. Zeisal, » On regrette de ne pas trouver ici le nom de Bassereau, car, ainsi que le fait très justement remarquer le traducteur, « quand il s'agit de l'origine du dualisme, on n'a pas le droit d'omettre le nom de Bassereau, ni d'oublier que la grande révolution doctrinale, dont il fut l'incontestable héros, date de son Traité des affections de la peau symptomatiques de la syphilis (1852). » Et pourtant quelques pages plus haut, l'auteur reconnaît que c'est un élève de Ricord, Léon Bassereau, qui affirma le premier que le chancre mou n'est jamais l'origine de la syphilis. En commun avec Clerc, un autre élève de Ricord, il créa une nouvelle doctrine, celle de la dualité, d'après laquelle il existe deux ulcères chancreux essentiellement différents, le mou et l'induré qui sont produits par deux virus tout à fait distincts. Le chancre simple est une lésion toujours locale... Le chancre induré a toujours pour conséquence un empoisonnement du sang. »

Il ya donc trois virus vénériens: le virus du chancre simple, celui de la syphilis et celui de la blennorrhagie.

La blennorrhagie naît-elle toujours de la blennorrhagie? Le diplocoque de Neisser est-il toujours la cause du processus blennorrhagique et sa présence constitue-t-elle un élément clinique absolu de diagnostic différentiel? L'auteur ne le pense pas. Il admet d'ailleurs deux formes de blennorrhagie : « 1° Un catarrhe inflammatoire simple, résultant de causes irritantes variées, agents chimiques, sécrétions physiologiques ou pathologiques altérées; 2º un catarrhe engendré par le contact d'un liquide contagieux et spécifique; c'est à cette dernière forme qu'on a réservé le nom de blennorrhagie purulente ou virulente. Quoique le catarrhe irritatif détermine à l'ordinaire une sécrétion muco-épithéliale, on n'est pourtant pas autorisé à affirmer que toute sécrétion ayant ce caractère n'a pas une origine spécifique, car le catarrhe muqueux peut être le prélude ou la suite d'une blennorrhagie virulente. Néanmoins au point de vue du pronostic, on peut dire que le catarrhe muqueux est généralement de nature irritative et guérit beaucoup plus aisément que la forme purulente. »

Lorsqu'on examine l'ouvrage dans son ensemble, on doit reconnaître avec le Dr Rangé que c'est un ouvrage pratique avant tout et que les discussions théoriques y tiennent moins de place que la clinique exacte et l'observation sincère. « Il n'est pas néanmoins de question doctrinale qui n'y trouve un exposé simple et net. Presque tous les grands problèmes de la vénéréologie y sont résolus conformément à nos idées modernes et quelques points seulement, particuliers à l'école ou à l'auteur, s'éloignent un peu des doctrines acceptées en France. » Signalons particulièrement le traitement de la syphilis, que l'auteur résume ainsi :

« Lorsqu'un malade présente une sclérose initiale (chancre induré) et que nous ne pouvons découvrir chez lui encore aucun signe de généralisation, nous nous bornons à traiter localement l'accident primitif. Quand les premières manifestations cutanées se montrent sous forme d'éruption maculeuse ou papuleuse, nous ne prescrivons encore aucun médicament spécifique, même dans les cas où des papules ulcérées existent sur la muqueuse de la bouche, des lèvres et des amygdales. » Telle est la méthode expectante, qui abandonne la syphilis à son évolution naturelle, en se bornant à surveiller l'hygiène du malade: bien faite pour surprendre les lecteurs français, cette méthode, malgré l'autorité de Zeissl, paraît perdre, même en Autriche, beaucoup de son ancienne faveur.

Si, grâce à la méthode expectante ou hygiénique, les papules des muqueuses et les accidents n'ont pas rétrocédé au bout de huit semaines, et si aucune amélioration ne se montre, l'auteur prescrit les préparations iodées. Enfin. « si au bout de huit autres semaines encore, les lésions n'ont pas disparu totalement, on peut, sans compromettre l'avenir, en arriver au traitement mercuriel. » « Le traitement mercuriel ne peut être mis en usage que huit à dix semaines, au plus tôt, après l'apparition du premier exanthème et alors seulement que l'éruption ne cède pas assez vite au traitement expectant ou à la médication iodée. » Voilà qui est loin des idées de l'Ecole française! Mais où l'auteur s'y rallie complètement, c'est quand il écrit que le traitement de la syphilis doit être aussi prolongé que possible, car si le traitement a effacé les symptômes de la diathèse, la diathèse elle-même survit. « Alors même que tout accident a disparu, nous estimons que l'on a tout avantage à continuer longtemps encore, pendant une année au moins, le traitement iodé. Certains malades accordent une confiance particulière au traitement mercuriel. En pareil cas, rien n'empêche, pendant cette année, alors même que nul accident ne se montre, de pratiquer une série de dix à douze frictions. » C'est qu'en effet Zeissl n'a que très rarement recours au mercure en injections sous-cutanées auxquelles il préfère la décoction ou tisane de Zeittmann. Mais pourquoi cette condescendance au goût du malade? Nous dirions en France que c'est fort heureux pour lui.

Néanmoins l'ouvrage de H. Zeissl est un livre fort précieux pour le clinicien et dont on ne saurait trop recommander la lecture.

D' E. DESCHAMPS.

### JURISPRUDENCE MÉDICALE

## Médecin du service de la protection du premier âge. Conclusion. — Qualité de fonctionnaire

Le médecin nommé par le préset eu exécution de la loi du 23 décembre, relative à la protection de l'enfance, est un functionnaire public dans le sens dn § 1° de l'article du Code pénal.

llest donc justiciable de la cour d'assise lorsqu'il est accusé de concussion consistant dans le fait d'avoir obtenu des mandats qui n'étaient pas dus, en detachant de son carnet à souches des bulletins de vistes non effectuées.

Le docteur Sordes, médecin du service de la protection du premier ige dans le département du Rhône, a été accusé d'avoir, dans des proportions considérables, majoré ses comptes de visites aux enfants confiés à ses soins, et de s'être fait payer ainsi indûment une somme de 6,000 francs environ.

L'affaire vint, le 10 décembre dernier, devant le tribunal correctionnel de Villefranche. Le prévenu souleva la question d'incompétence en se fondant sur ce qu'il aurait la qualité de fonctionnaire public et demanda son renvoi devant la cour d'assises. Le tribunal se déclara incompétent, contrairement aux conclusions du ministère public, qui fit appel du jugement.

Conformément aux conclusions de M. l'avocat général Talon, la cour de Lyon s'est prononcée pour la compétence du tribunal correctionnel par un arrêt du 9 février 1888.

Le sieur Sordes s'est pourvu en cassation contre cette décision. La Chambre criminelle a, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Bertrand, fait droit à ce concours et annulé l'arrêt attaqué par les motifs suivants :

La Cour,... sur le moyen unique tiré de la violation des articles 174 du Code pénal, 5 de la loi du 23 décembre 1874, et 6 suivants du décret du 27 février 1877:

Attendu que, sur une prévention de concussion relevée contre le demandeur en sa qualité d'ancien médecin-inspecteur des enfants du premier âge, l'arrêt attaqué a déclaré que Sordes était à considérer comme ayant été, dans l'exercice de ses fonctions, non un fonctionnaire, mais un préposé de fonctionnaire dans les termes de l'article 174 du Code pénal; que, nommé par l'autorité préfectorale, et ne

remplissant qu'une mission purement technique, Sordes devait être réputé avoir été un simple préposé du préfet, et que la concussion à lui imputée devrait, en conséquence, constituer à sa charge, si elle était établie, non le crime, mais le délit de concussion prévu et puni par le premier alinéa de l'article 1.7.4 précité;

Mais, attendu que l'arrêt a ainsi mal apprécié la situation et le caractère légal des médecins-inspecteurs des enfants du premier âge;

Attendu que ces inspecteurs ont été créés par la loi du 23 décembre 1874; que, s'ils sont nommés par le préfet, ils tiennent leurs attributions, non d'une délégation de ce fonctionnaire, mais des dispositions mêmes de la loi; que leurs fonctions sont déterminées tant par la loi précitée que par le décret du 27 février 1877 rendu pour son exécution; qu'ils sont des agents actifs pour la surveillance légale organisée pour la protection des enfants du premier age; qu'ils visitent ces enfants, surveillent leurs nourrices, auxquelles ils délivrent des autorisations et certificats nécessaires, prennent ou provoquent les mesures exigées par l'intérêt des nourrissons; qu'ils rendent compte au préfet et au maire des faits qu'ils ont constatés dans lears visites, et qu'ils adressent, en outre, un rapport annuel sur l'état général de leur circonscription; qu'enfin le refus de se soumettre à leur surveillance, en refusant leurs visites, est érigé par la loi en un acte punissable constituant, selon les cas, un délit ou une simple contravention.

Attendu qu'étant, par l'ensemble de ces dispositions, revêtus d'un mandat public, par suite d'une délégation légale et personnelle des fonctions, les médecins-inspecteurs du premier âge ne sauraient être considérés comme les préposés particuliers du préfet, ni d'aucun autre fonctionnaire, mais qu'ils sont eux-mêmes des fonctionnaires dans le sens de l'article 174 du Code pénal précité;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé tant cet article que les dispositions légales susvisées;

Par ces motifs.

Casse et annule.

(Henvoi à la Cour de Grenoble.)

NÉCROLOGIE

Le D' DECARPENTRIES, de Croix (Nord).

VIN DE BAYARD pepto-phosphate, le plus puissant reconstituant.

Le Propriétaire-Gérant : Dr E. BOTTENTUIT.

Paris, — A. Parent, impriment de la Passité de médeume, A. Davé successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

## HYDROTHERAPIQUE INSTITUT

ET KINESITHERAPIOUE

Directeur B. SOLEIROL

49, rue de la Chaussée-d'Antin,

La Kinérithéraple est composée de mouvements physiologiques de deux ordres les no sunt passife, les autres sont sciliu selon les affections pour lesquelles en les précentes. Ces mouvements peuvent être variée et multipliés jusqu'à production de la moitres et se de la sueur.

Ces mouvements sont, en outre, susceptibles d'être dosés en nombre et en qualité; l'affection qui les commande est un guide pour ceux qui doivent lui être particulièrement

Cette méthode possède des mouvements sédatifs et excitants congestifs et décongestifs, et enfin des mouvements respiratoires, qui présentent un intérêt considérable par l'action directe qu'ils exercent sur les poumons, dont ils régularisent le jeu respiratoire, tout en

loppent la care thoracique.

est incentesté que este thérapoutique du mouvement est un des précieux adjuvants
splications de l'Hydrothérapie.

Kinésithérapie est uneré un pulseant médificateur des conditutions lymphatiques et

affections tributaires de cette méthode sont : l'hypochondrie, l'anemie, la chlorose, abèta, la goutte, les dyspepsies, les névroses, les mauvaises attitudes, les coarbures rales et adtere posterisurés de la colonne vertebraie, les raideurs articulaires, les cant l'impoissance.



# **ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN**

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fond é en 1863. Il est fustallé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9º centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, exosseises, tivoit, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées I une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses : hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, anémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vesele, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. récentes ou anciennes, cachezies, etc.

L'établissement est purcry touts l'aunée et repoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURA, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, 36 Me, run du Champ-denChampe, A Rosse.



Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meile pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de la maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudimine cet aliment conscitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phormai

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour admimistrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Af. fections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisa es, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. - Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. - Les préparation similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, content ainsi le Tannin et lous les Alcaloides; licules sente son propre poids du mellieur quinquina tir 3 e/o d'alcaloides. — Soluble dans l'eau, le vis é . ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma

## **F N**-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (;2 trains par jour).

SAISON DU 1º MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des vo es respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acne. etc. Phumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, NEVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito urinaires.

## INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygéne, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

BUREAUX On s'abonne chez LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

UN AN

à l'Écolo-de-Médecine

COMITÉ DE RÉDACTION :

MICHEL PETER

FRANCE, ..... 15 ft. UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

PARIS

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, Menbrede l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

viessur agrégé à la Faculté, Aucien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgian des hôpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Afresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 13, rue de Castellane. Les currages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine

EN SOLUTION représentant trois parties de viande

EN POUDRE représentant 8 à 10 parties de viande

de Peptone Catillon Complément de nutrition très utile à tous les malades affai-blis. Rétablit les forces, l'appetit et les digestions.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance QUA leur Inspirent ALIMENTAIRE

allments

La préparation de chloral la mieux supporté des malades.

Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'Âge dans les 24 houres. PARIS, 20, Pl. des Vosges, et t'\*\*Ph\*\*.

el ELIXIR sont la viande, let les écorces d'oranges let d'une excellente con-

gouttres agréable. 129 pt.desVosges, ettoutes Ph

> Forme de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et lous les Alcaloides: il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloides Soluble dans l'eau, le vin, etc.

A. BOY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

# RITABLE SOLUTION

L'Antipyrine peut être considérée scientifiquement comme le médicament le plus puissant contre la douleur.

(Académie des Sciences, Séance du 18 avril 1887.) LI SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN d'un dosage rigoureusement

gr. Antipyrine pure par cuillerée à bouche; 0,25 cent. par cuillerée à casé. Dose: de la 3 cuillerées de Solution d'Antipyrine Clin par jour; augmenter Progressivement, s'il y a lieu, en tenant compte de la susceptibilité du malade. Eiger la Véritable Solution d'Antipyrine Clin (par l'entremise des Pharmaciens.)

VENTE EN GROS: MAISON CLIN & Cie, à PARIS



# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour admimistrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. - Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisa es, etc. — Lotions, injections : 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. - Les préparations · similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloïdes; il espre-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 e/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, le vin etc. A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma. es

# -LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfurenses de France.

14 kilomètres de Paris (;2 trains par jour).

\$AISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des vo es respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acné, etc. Phumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire et diphtérique, chorée, nevroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE

Inhalations d'oxygène, balus sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Revue critique : L'actinomyeces ches l'homme. -- Cengrés international Cophithalmologie, tenu à Heidelberg du 8 au 11 april 1888 (suite). -- Variètés : Les médecins ont-ils un patron au paradis ?

### REVUE CRITIQUE

## L'actinomycose chez l'homme.

On désigne sous le nom d'actinomycose une maladie contagieuse causée par la présence dans le corps d'un parasite végétal, à forme radiée, l'actinomyces. C'est une maladie qui a été étudiée surtout à l'étranger, en Allemagne, en Russie, en Angleterre où elle paraît plus fréquente. Bollinger (de Munich) décrivit pour la première fois ce parasite et reconnut en lui un végétal qui produit par sa pullulation des tumeurs ayant leur siège dans les mâchoires des bêtes à cornes. Ces tumeurs étaient connues des vétérinaires sous le nom d'ostéosarcome, de cancer et de scrofule des os. Elles sont d'une couleur blanchâtre, d'une consistance ferme et renferment par places des petites masses jaunâtres ressemblant à de petits abces. Le râclage de ces masses donne de petits grains jaunâtres de la grosseur d'une graine de chenevis, qui sont constitués au microscope par des filaments de groupement et de forme variables. Harz a reconnu que ces parasites appartiennent au groupe des mucédinées.

En 1878, James Israel, médecin de l'hôpital israélite de Berlin, observa chez l'homme deux cas d'une maladie qui affecta l'aspect d'une pyémie chronique. L'examen du pus retiré d'abcès nombreux pendant la vie et après la mort fit reconnaître l'existence de ces grains jaunâtres constitués par les parasites végétaux. D'après l'avis du botaniste F. Cohn, Israel classa le parasite dans le groupe du streptothrix Forsteri. En 1879, Ponfick (de Breslau) observa également un cas d'inflammation phlegmoneuse, siégeant autonr de la colonne vertébrale, qui s'était développée à la suite d'une maladie pulmonaire. L'attention fut éveillée par la présence dans le pus de petites masses d'un champignon absolument identique à celui que Bollinger avait trouvé dans le bétail. En comparant son cas avec les faits antérieurs, Ponfick fut convaincu que toutes ces maladies ne sont que des formes cliniques différentes d'une même maladie cau-

sée par l'actinomyces. Il faut rappeler encore ici que Langenbeck avait observé une fois en 1815 des parasites végétaux agglomérés en petites masses dans du pus, et que plus tard, en 1857, Lebert avait décrit l'actinomyces dans le pus humain et en avait donné une figure dans son atlas. Les cas d'actinomycose se sont multipliés dans ces dernières années, ce qui a donné lieu à un certain nombre de monographies parmi lesquelles celles de Ponfick, d'Israel et de Firket occupent la première place.

L'affection ne paraît pas très rare en Allemagne et en Autriche, car les communications ont été assez nombreuses sur ce sujet et Rotter (de Berlin) en a observé cinq cas en huit mois.

Les aspects multiples sous lesquels se présente la maladie ont pu égarer le diagnostic. Pour le moment, on a classé les formes cliniques en trois catégories :

- le Celles qui sont produites par la pénétration du parasite par la cavité buccale, dents cariées, fistules dentaires, amygdales, muqueuses du palais, et qui se manifestent par des maladies des mâchoires et du cou;
- 2° Celles qui tirent leur origine du poumon; le parasite s'introduit par la muqueuse lésée ou non des voies respiratoires et développe des accidents du côté des poumons, des lèvres, du péricarde, de la paroi thoracique;
- 3° Enfin celles qui se manifestent par des affections abdominales; ici le parasite pénètre vraisemblablement par la muqueuse intestinale et envahit ensuite les organes abdominaux ainsi que la paroi abdominale.

Dans certaines circonstances, chacune de ces formes cliniques peut se compliquer d'accidents qui ressemblent à ceux de la pyémie chronique; c'est qu'alors le parasite a pénétré dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, infectant tout l'organisme et provoquant des lésions locales terminées habituellement par suppuration.

Quelques mots maintenant sur les principaux phénomènes qui signalent chacune de ces formes.

Dans le premier groupe de faits observés chez l'homme, on voit survenir des tumeurs d'aspect inflammatoire dans la région de la mâchoire inférieure, rarement dans la mâchoire supérieure. Ces tumeurs se développent très lentement en général, ont les dimensions et parfois la dureté d'un noyau de cerise, elles occupent la région sous-maxillaire, l'angle de la mâchoire, la région de l'arcade zygomatique; mobiles et indolentes quelquefois pendant plusieurs années, elles finissent par devenir molles, adhérentes, douloureuses; si on les abandonne à elles-mêmes, elles s'ulcèrent et donnent issue à du pus renfermant les colonies parasitaires. Ces tumeurs peuvent

se multiplier et envahir successivement le cou, le larynx, la région claviculaire et rester fistuleuses après avoir développé une inflammation phlegmoneuse circonscrite autour d'elles. Si la maladie débute par la mâchoire supérieure, les petites tumeurs envahissent les joues et la région temporale, et plus profondément la colonne vertébrale et la base du crâne où elles développent des accidents inflammatoires. Rotter a cité un exemple de ce genre d'évolution, et on comprend que dans ces conditions, la maladie présente l'aspect clinique d'une carie vertébrale. Esmarch a insisté sur l'induration très prononcée qui entoure les abcès comme étant caractéristique.

Dans la forme qu'on pourrait appeler thoracique, le malade commence en général par être atteint d'une bronchite chronique accompagnée d'une expectoration purulente, quelquefois fétide. Chez quelques malades, on constate les signes d'une broncho-pneumonie ayant le plus souvent son siège à la base, mais on peut les observer au sommet et le malade passe alors pour phthisique. Cette pneumonie mycotique a une grande tendance à s'étendre et à produire des lésions de la plèvre et du tissu cellulaire voisin. De là, tous les phénomènes qu'on peut observer dans une pleurésie purulente. Mais les lésions peuvent encore gagner les côtes, on voit alors apparaître de petites tumeurs douloureuses de la paroi thoracique autour desquelles se développe une inflammation phlegmoneuse aboutissant à la suppuration. Les abcès peuvent s'étendre jusqu'à la colonne vertébrale et au bassin.

Dans l'actinomycose thoracique, la broncho-pneumonie ressemble étrangement à celle de la tuberculose. Les malades toussent, ont de la fièvre et des sueurs nocturnes et expectorent des crachats purulents et nummulaires; l'hémoptysie est fréquente, mais si l'on examine les crachats au microscope, on ne trouve que les agglomérations d'actinomyces en plus ou moins grande quantité. D'après Israel, les germes arrivent dans le poumon non pas par l'air inspiré, mais par des matières qui pénètrent dans la cavité buccale.

La forme abdominale de l'actinomycose donne lieu à des accidents très variés et souvent mixtes pour ainsi dire, c'est-à-dire affectant à la fois les viscères abdominaux et la paroi abdominale. L'introduction du parasite dans le tube digestif a pour effet de provoquer la formation d'ulcérations de la muqueuse, de tout le trajet de l'intestin, mais surtout du rectum. On trouve le végétal au fond de ces ulcérations destinées à leur sort habituel, car elles exposent à la perforation, aux adhérences et aux abcès enkystés. Le malade de Rotter présenta des symptômes de péritonite qui durèrent plusieurs mois, puis il fut atteint de rectite et de fistule consécutive à l'ouver-

ture de l'abcès; dans la suite il ent un vaste abcès au niveau des deux os iliaques. Dans ce cas, le point de départ avait été le rectum. Chez le malade de Ullmann, il se développa sans cause connue une tumeur abdominale accompagnée de troubles de la miction et d'amaigrissement. La tumeur s'abcéda et l'examen microscopique en fit reconnaître la véritable nature.

L'extension considérable des lésions dans le tube digestif fait que la maladie revêt un aspect infectieux qui la fait ressembler à la flèvre typhoïde. Le cas d'Arneld Keller en est un exemple. Un individu de 39 ans est atteint d'un léger frisson, puis de faiblesse et d'inappétence; la diarrhée s'établit, la température s'élève à 40.8, on constate la tuméfaction de la rate. Seulement la maladie met trois mois à évoluer et à épuiser le malade. L'autopsie montra des lésions dysentériques du colon, des abcès du foie, une péritonite purulente due à la perforation de l'un de ces abcès. Partout enfin on constata des amas parasitaires de la grosseur d'un grain de millet à celle d'une graine de pavot. Cette forme typhoïde peut être regardée comme une variété de la forme pyémique dans laquelle on voit intervenir des abcès multiples dans toutes les régions.

Au point de vue anatomo-pathologique, les lésions sont les mêmes à peu de chose près chez l'homme et ches les animaux. Chez ces derniers les tumeurs, formées de granulations parasitaires, peuvent atteindre un très gros volume et n'ont que peu de tendance à se détruire. Chez l'homme les tumeurs sont plus petites et ont une évolution plus rapide en général; cependant elles peuvent persister longtemps et guérir en produisant une induration cicatricielle. En fait, comme l'a établi Ullmann, la suppuration dans l'actinomycose n'est pas spécifique, car dans tous les cas il a trouvé le staphylococus; les actinomyces favorisent seulement l'invasion de ce dernier en créant un locus minoris resistentis.

Examinons maintenant rapidement le parasite essentiellement la cause de tous les accidents. On le rencontre dans le pus, dans les crachats et dans d'autres produits pathologiques sous forme de colonies. Celles-ci sont formées d'un feutrage des filaments parsemé de granulations.

Tout autour de la masse on remarque une sorte d'enceinte constituée par des organes pyriformes qui semblent émerger du centre de la colonie et qui affectent une disposition radiée. Le botaniste Harregarde ce centre comme étant le mycélium, et les renfiements pyriformes de la périphérie comme étant les gonidies ou les organes reproducteurs du champignon.

Les granulations seraient des spores ou proviendraient de la destruction du mycélium. Cette disposition rapprocherait ce végétal du leptothrix. Pour Boström, l'actinemycés n'est pas un champiguon mais une bactérie filamenteuse ramifiée très voluine des cladethrix.

Les organes elaviformes de la périphérie ne seraient que des formes d'involution que subissent les filaments lorsque les bactéries ne sont pas dans les conditions vitales convenables. L'opinion de Boström plus récente est adoptée par nombre d'auteure, et en particulier par Afanassiew (St-Petersbyr. med. Woch. 10.1888). Des suitures ont été faites par Ponfick, Johne, farael qui ont ensuite inosulé avec les produits l'actinomycose sur le veux et sur le lapin.

Dans tous les produits pathologiques, le pus, les stachats purulents en sanguinolents, on retrouve les granulations caractéristiques variant de un demi à deux millimètres de gresseur. Elles cont blauchâtres ou jaunâtres, parfois transparentes et nagent dans un liquide purulent. Pour pouvoir les examiner commodément au microscope, il fant se débatrasser des globules du pus avec une solution de petasse. Toutes offrent à la périphérie des organes à disposition radiée, mais dans les unes les organes ont la forme de massue, tandis que dans les autres ce sont de simples filaments ramifiés. Les amas de leptothrix en différent en ce que les filaments sont droits, non ramifiés et associés plutôt en forme de bouquets. Les grains d'actinomycose sont susceptibles de se calcifier, mais plus rarement chez l'homme que chez les animaux. Leur surface se recouvre de cristaux calcaires brillants et irréguliers que l'acide chlorhydrique faible dissout et fait disparaître.

Dans quelques cas on trouve les champignons dans l'urine, lorsque les reins sont le siège de la maladie ou lorsque les parasites immigrent par une voie quelconque dans la vessie. Un cas publié par Egbert Braatz (St-Pet. med. W. 15-1888) montre que les bactéries de l'actinomycose peuvent se multiplier dans l'urine sans dommage pour la vessie elle-même si la muqueuse était saine avant l'arrivée du parasite.

Comment l'actinomycose se développe-t-elle chez l'homme? Comme la maladie paraît plus fréquente chez le bétail, on a pensé |qu'elle était transmise des animaux à l'homme par suite d'une contagion ou par l'alimentation avec des viandes infectées. Mais l'observation des cas devenus plus nombreux dans ces derniers temps a fait justice de cette opinion, de sorte que beaucoup d'auteurs avec Israel pensent que l'homme et les animaux s'infectent à des sources communes. Jensen croit que le parasite existe sur certaines graminées en Danemark et que l'orge par exemple, pourvue de longues barbes, peut occasionner sur la muqueuse buccale des animaux des biessures lé-

gères qui servent de porte d'entrée au champignon radié. Johne, de son côté, a trouvé sur les amygdales des porcs des barbes de graminées, d'orge surtout, qui étaient couvertes d'un champignon très analogue, sinon identique, à l'actinomyces. Soltmann raconte qu'un jeune garçon fut atteint de la maladie après avoir avalé un épi d'orge sauvage, et eut des abcès de la paroi thoracique dans le pus desquels on retrouva les colonies parasitaires et des restes de l'épi avalé (Afanassiew. loc. cit.).

Le pronostic de la maladie varie naturellement selon que l'infection est locale ou générale. La mort est la règle lorsque le parasite a envahi les viscères, mais tant que la maladie reste locale, c'estèdire accessible aux moyens chirargicaux, on peut compter sur la guérison. Le traitement consiste dans l'ablation des nodosités, le grattage et des pansements antiseptiques. Les chirurgiens qui ont eu l'occasion de traiter l'actinomycose locale (de la mâchoire inférieure en général) ont fait valoir les bons résultats obtenus avec de la terre siliceuse mélangée à du sublimé à deux pour mille. On voit d'après cela combien il est important au point de vue du traitement de reconnaître le premier stade de la maladie.

L. JUMON.

## CONGRES INTERNATIONAL D'OPHTHALMOLOGIE Tenu à Heidelberg du 8 au 11 août 1888.

## Séance du 9 août (matin) (suite).

M. Schweigger. Les anciennes statistiques relatives aux cataractes faites avec iridectomie offrent bien des points sujets à contestation. Les perfectionnements de l'appareil opératoire, la méthode antiseptique et la découverte de la cocaïne, ont permis de revenir à l'ancienne méthode à lambeau, sans iridectomie, mais pourquoi ne pas revenir au couteau triangulaire dont la forme était parfaitement adaptée à la fonction?

M. de Wecker n'est pas d'avis de changer le couteau de de Græfe qui donne tant de facilités opératoires. Il est absolument partisan de l'ésérine qu'il instille dans l'intérieur de l'œil, à l'encontre de l'atropine qui peut exagérer la tension intra-oculaire.

M. Wicherkiewicz (de Posen) ne met jamais d'atropine avant l'opération de peur d'avoir des enclavements dans les coins de la plaie lorsqu'il pratique l'iridectomie.

M. Galezowski (de Paris), pour éviter la hernie de l'iris dans l'opération de Daviel, fait la ponction et la contre-ponction dans la solé-

rotique; puis il laisse l'œil fermé pendant six jours après l'opération.

M. Chibret (de Clermont-Ferrand) se défie de la cocaïne en excès qui rend l'œil hypotone. Même après l'opération, les malades peuvent se passer de rester au lit; il les laisse sur un fauteuil, ce qui leur est beaucoup plus agréable.

M. Græfe se sert toujours d'atropine.

- M. Knapp pratique l'opération de la cataracte sans iridectomie et fait un grand lambeau avec le petit couteau dans une situation très périphérique, sans croire que cela favorise l'enclavement. Il fait le lavage de la chambre antérieure avec une solution de sublimé à I pour 10000. Il a opéré de la sorte 190 malades; sur ce nombre, il a dù faire 155 opérations secondaires, mais il pratique l'opération secondaire même quand l'acuité visuelle atteint 2/3. Il l'exécute trois semaines après l'extraction.
- M. Meyer (de Paris) défend l'iridectomie. Parmi les statistiques anciennes, il en est de très bonnes et de très consciencieuses. Il rappelle cette parole de de Graefe: chaque œil qui renferme une synéchie antérieure ou un enclavement contient un dammum permanent, dont on ne peut prédire les conséquences.
- M. de Wecker: Mais il y a douze ans M. Utto Becker nous disait qu'il n'y avait presque pas d'œil opéré par la méthode de de Graefe qui ne présentât un enclavement.
- M. O. Becker n'a entendu parler que de constatations histologiques qui n'ont pas d'importance au point de vue de la fonction.
- M. Knapp considère l'opération sans iridectomie comme d'une importance capitale. Il compare l'œil à un bateau à vapeur et l'iridectomie à une soupape de sûreté qui ne doit fonctionner que rarement.

## Séance du 9 août (soir).

Action Physiologique des muscles intra-oculaires. — M. Jessop (de Londres) se résume en cette conclusion : les nerfs ciliaires courts sont préposés à la contraction de l'iris et à la production du myosis, les nerfs ciliaires longs à la dilatation du sphincter irien et à la mydriase.

Action du Tenseur de la choroide.—M. Coccius (de Leipzig). Dans l'état d'accommodation du cristallin, la face postérieure de cette lentille exécute des mouvements parfaitement visibles sous la forme de vibrations plus ou moins rapides, surtout accusées quand il existe une liquéfaction du corps vitré. Le corps vitré se meut le premier sous l'influence du muscle tenseur de la choroide, il comprime la lentille cristallinienne qui change de forme consécutivement.

Traitement du larmoisment persistant. — M. de Wecker enlève la glande lacrymale accessoire dans le cas de larmoiement persistan que rien ne peut guérir. Pour cela, après cocainisation, il écarte et tend la paupière supérieure et, de bon gré ou à l'aide d'une pince, force l'œil à se porter en bas et en dedans. La glande accessoire se présente alors non pas disséminée, mais conglomérée et avec la forme d'un bourrelet saillant dont on pratique facilement l'excision après dissection de la conjonctive.

M. Gruening (de New-York) pense qu'avant d'entreprendre aucune opération radicale il faut explorer les fosses nasales et la muqueuse du nez.

M. Eversbuch (d'Erlangen) dans les larmoiements invêtérés enlève la glande lacrymale principale, orbitaire, par une incision cutanée située dans le sillon fronto-palbébral. Pour éviter le ptosis consécutif il réunit le muscle orbiculaire au périoste frontal par une série de sutures. Il se demande si l'opération de M. de Wecker n'exposerait pas au xérosis de la cornée.

Photographie oculaire. — M. Cohn montre les résultats obtenus par lui au moyen de la lumière de magnésium (poudre de magnésium et chlorate de potasse mélangés).

M. Howe (de Pétersbourg, V. S.) présente quelques photographies du fond de l'œil.)

STATISTIQUE SCOLAIRE. — M. (Crainiceau de Bucharest) propose au congrès de fixer une méthode statistique dans le but de rechercher les affections oculaires congénitales.

MÉGALOPHTHALMIE. — M. Dürer (de Hanovre) a constaté dans plusieurs yeux mégalophthalmes que les muscles grands obliques présentaient une obliquité supérieure à ce qu'elle est ordinairement. En outre, l'enroulement de ces obliques autour du globe se fait si étroitement qu'il laisse une impression durable à la surface de la sclérotique. Il en résulte une compression plus ou moins notable des veines émergentes.

### **VARIÉTÉS**

## Les médecins ont-ils un patron au paradis?

- Non, répond M. Fournier dans le Bulletin médical des Vosges, et, il ajoute : M. Chereau a donné une liste de trente et un médecins inscrits sur le tableau des saints.

Devant un tel chiffre, j'eus, je l'avoue, un légitime mouvement d'orgueil.

Je me procurai, incontinent, une vie des saints — deux gros infolios s'il vous plaît — et me voilà feuilletant l'histoire de la vie de ces bienheureux confrères afin... de pouvoir les imiter.



Hélas! je rougis de l'avouer, la médecine ne fut pour rien dans leur sanctification. C'est quoique et non parce que ils étaient médecins qu'ils figurent sur la liste des canonisés.

Il faut donc — cruelle déception — en rabattre et je vais vous conter les faits médicaux (?) de quelques uns de ces béatifiés confrères et vous y verrez, que par votre manière de pratiquer la médecine, vous êtes bien loin d'imiter vos confrères du Paradis et que dès lors il est tout naturel qu'aucun de ceux-ci n'ait veulu remplir au Paradis — les fonctions de patron des médecins.

Saint Blaise. — Né à Sébaste, en Arménie, étudia la médecine. Cet « art l'obligeant de voir de près les infirmités et les misères de « cette vie, lui donna lieu de faire de plus sérieuses réflexions sur « le peu de durée des biens terrestres et sur le mérite de la solidité

« des biens éternels... »

Il fut élu évêque... A cette époque, ça se passait comme cela.

« ... Il s'appliqua à instruire son peuple autant par ses exemples « que par ses paroles... »

Alors il se retira sur une montagne, dans une caverne, — sans doute pour ne plus faire de médecine — « mais voilà que les hommes « accouraient en foule dans cette montagne pour y chercher la « guérison de l'âme et du corps... »

Chose merveilleuse:

... « Les bêtes sauvages les plus féroces y venaient par troupes e pour recevoir du soulagement dans leurs maux et... sa bénédic« tion!... »

Evidemment, nous avons affaire à un médecin... vétérinaire.

Tout cela, vous le pensez bien, fit du bruit, on était sous le règne de Dioclétien, le grand persécuteur : saint Blaisa fut arrêté.

On le menait en prison, quand il fit la rencontre d'une pauvre mère dont le fils unique mourait étranglé par... une arête de poisson qui lui était restée dans la gorge.

Saint Blaise tombe à genoux et supplie Dieu de lui donner le pouvoir de guérir les personnes qui sont étranglées par une arête de poisson et qui ont mal à la gorge...

Dieu ne pouvant rien refuser à un homme qui allait subir le martyre pour lui, l'enfant guérit sur-le-champ.

Depuis, chaque fois que vous aurez mal à la gorge, invoquez saint Blaise et vous guérirez.

Il ne fut pas facile de tuer notre glorieux confrère; on voulut le noyer; au lieu d'aller au fond de l'eau, il se mit à marcher dessus! Ses bourreaux veulent le poursuivre, ils se noient.

... Saint Blaise revient sur la terre ferme; là on lui tranche la

tête; auparavant on lui avait arraché la peau, les muscles, avec des cardes de fer l...

Aussi les cardeurs de laine en ont-ils fait leur patron. C'est à ce titre qu'il est célèbre.

Saint Basile. — Evêque et Docteur... de l'Eglise, né en 328 en Cappadocie, apprit la philosophie, la dialectique, la géométrie, l'astronomie, la médecine... devint... avocat, puis... évêque de Césarée et mourut en 379.

SAINT ANTIOCHE. — Comme saint Blaise, était médecin à Sébaste. Il eut la tête tranchée, mais au moment où celle-ci tombait, il jaillit du lait au lieu de sang; le bourreau fut tellement... épaté, qu'illico il se convertit au Christ et subit à son tour le martyre...

Saint Pantaléon. — Fut martyrisé en 303, à Nicomédie. Ce fut, dit M. Chereau, la jalousie de ses confrères — toujours les mêmes, ces confrères — qui le dénonça; mais ils furent bien attrapés; car, après sa mort, saint Pantaléon guérit beaucoup plus de malades que de son vivant.

Saint Cosme et saint Damien. — Deux frères jumeaux nés en Arabie.

- ... « Comme ils vivaient dans un pays où la science de la méde-« cine était négligée, ils crurent que s'ils se rendaient habiles dans a cet art, ils auraient le moyen de s'insinuer dans l'esprit des païens « en travaillant à guérir leur corps... »
- Evidemment, Cosme et Damien étaient des ambitieux qui voulaient se faire élire conseillers municipaux de leur ville.
- « Dieu bénit leur dessein, Cosme et Damien se rendirent si habiles « dans la connaissance de la nature et de la médecine que leur ré-« putation les rendit célèbres... »

Cela se comprend : ils guérissaient tout le monde.

Voici leur procédé, je vous le livre tel que je l'ai trouvé dans la Vie des Saints:

... « Aussitôt arrivés près du malade, ils commençaient par faire « une courte mais fervente prière; puis s'informaient de la nature « du mal; ils faisaient le signe de la croix sur le malade, et sur « l'heure même les douleurs cessaient, la fièvre disparaissait, et le « malade et souvent même des moribonds se trouvaient en parfaite « santé... »

C'est ainsi — ou à peu de chose près — que nos sorciers ou guérisseurs du secret procèdent de nos jours.

Cosme et Damien acquirent une clientèle énorme ; pour être guéris

sans aller chez le pharmacien, les Arabes malins se convertissaient en masse.

Mais hélas! l'autorité intervint; par ordre du terrible Dioclétien, les glorieux médecins furent arrêtés et décapités.

Ils devinrent ainsi martyrs et saints, non parce qu'ils soignaient les païens, mais parce qu'ils les convertissaient.

Au moyen-âge la corporation des médecins se mit sous la protection de saint Cosme et saint Damien.

Ces chirurgiens — connus aussi sous le nom de chirurgiens à robe longue — eurent maille à partir avec la confrérie des barbiers qui, eux, s'étaient mis sous le vocable du saint Sépulcre.

Les discussions furent vives, passionnées, violentes; les procès nombreux. Les chirurgiens de saint Cosme l'emportèrent à la fin et parvinrent à maintenir leur juridiction sur les barbiers : saint Cosme vainquit le saint Sépulcre, ce qui n'est pas un mince triomphe.

Ainsi, c'est grâce à ces chirurgiens à robe longue, que saint Cosme devint célèbre.

Vous avouerez avec moi que c'est le monde renversé : des protégés, humbles habitants de la terre, ont fait la réputation de leur protecteur, habitant le Paradis!

Saint Cosme ne daigna pas intervenir en faveur de ceux qui l'invoquaient comme patron; dans leur lutte avec les barbiers il ne fit pas le moindre miracle en leur faveur; aussi, à la Révolution, Cosme et Damien furent lâchés — ils le méritaient bien — par tous les chirurgiens.

Aussi bien — ce sera ma conclusion — nous ne pouvons plus compter sur saint Cosme et saint Damien; nous ne pouvons même pas employer leur thérapeutique; que diraient les pharmaciens?... le signe de la croix ne figure pas encore sur le codex.

Saint Luc. — Païen et médecin, tel nous apparaît Luc. C'était un fort habile médecin; saint Paul et saint Jérôme nous l'affirment. Parent de saint Paul, il trouva comme lui son chemin de Damas.

L'ancienne faculté de Paris prit saint Luc comme patron. Il devint dans les luttes qui agitèrent si longtemps nos ancêtres médicaux, le patron des « médecins orthodoxes ».

C'est au nom de Dieu, de, la sainte Vierge, de saint Luc que se prêtait dans la vieille école, le triple serment médical.

A Montpellier qui, sans doute n'était pas orthodoxe, on prêtait ce serment au nom d'Hippocrate.

Saint Luc représentait un parti; et alors comme aujourd'hui la concentration ne put jamais se faire; saint Luc finit, à la Révolution, par être destitué de ses fonctions de patron...

Du reste, ce n'est pas comme médecin que Luc fut canonisé, c'est

comme évangéliste. Ce fut un grand convertisseur : mais l'ingrat ne se servit même pas de la médecine, comme l'avaient fait Cosme et Damien.

Luc mourut dans son lit, disent les uns, il fut pendu à une branche d'olivier par les idolâtres, disent les autres... Comme je n'étais pas là, je ne déciderai pas.

J'oubliais!

Luc mourut à 84 ans « ayant été vierge toute sa vie »...

Je vous citerai encore : saint Samson qui avait la spécialité de guérir les malades désespérés. Après sa mort, son tombeau laissa suinter un liquide « admirable contre les maladies »...

SAINT THEODOTUS, episcopus et medicus...

SAINT ORESTE, médecin des plus vigoureux; martyrisé, mourant, il eut la force de tracer sur le sable, avec son sang, le nom de Jésus!...

SAINT Cyrus, qui poussait le dévouement jusqu'à enterrer lés malades qu'il avait soignés!...

SAINT CÉSAIRE, médecin très occupé. Les habitants de Bysance lui offrirent les plus grands honneurs, ils voulurent même le marita avec une noble dame et le nommer... sénateur! Il refusa. Auglia-t-on canonisé. Je conclus:

Il ressort de tout cela, mes chers confrères, que moins favorisque les avocats, nous n'avons pas de patron au paradis. Je considerat comme un devoir de vous signaler cette lacune, il y a là une place à prendre. J'ajoute que, d'après mes laborieuses recherches, la martyre ne me semble pas obligatoire pour arriver à cette haute situation.

BULLETIN DE LA MONTALITÉ du 19 au 25 août 1888. — Fièvre typholde.
11. — Variole, 1. — Rougegla, 18. — Scarlatine, 3. — Coqueluche, 4. —
Diphtérie, Croup, 25. — Phthisie pulmonaire, 174. — Autres tuberculoses,
25. — Tumburs cancérauses et autres, 38.

Maningite, 30. — Congestion et hémographie cérébrales, 28. — Paralysie, 68. — Ramollissement cérébral, 7. — Maladies organiques du cœur, 44.

Bronchite aigue et chronique, 33. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 36. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 170.

Fièvre et péritonite puerpérales, 4. - Autres affections puerpérales, 2.

Débilité congénitale, 22. — Sénilité, 25. — Suicides et autres morts violentes. 28. — Autres causes de mort, 166. — Causes inconnues, 9.

Nombre absolu de la semaine : 910. — Résultat de la semaine présédente : 869.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. Bortungur.

Paris. — A PARENT, imprimetr de la Paculté de médecine, A. DAYY successeur 5t, rue Madame et rue Gorneille, 3.

# Hunyadi János

La plus sûre, la plus efficace, la plus agréable des Eaux purgatives naturelles.

Approuvée par l'Académie de Médecine de Paris, par Liebig, Bunsen et Fresenius. Autorisée par l'État.

Unique d'après les appréciations de nombreuses célébrités en médecine de France et de l'Étranger qui lui attribuent les avantages suivants:

## EFFET PROMPT, SÛR ET DOUX

Absence de colique et de malaise. — Sans constipation consécutive. — L'usage prolongé ne fatigue pas l'estomac. — Action durable et régulière. — Ne produit pas l'accoutumance. — Petite dose, — Pas désagréable à prendre.

Chez tous les marchands d'eaux minérales et dans les Pharmacies.

Se méfier des contrefaçons.

Prière d'exiger l'étiquette et Andreas Saxlehner

# Dragées Demazière

Cascara sagrada 100 ure... Fer... cascara

Posts 4 0 gr. 128 de Poudre.
Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.
Dépêt général: Planaie C. DE MAZIERE, 71, Avenue de Villers, Paris
Echantillons franco aux Médecins.

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé us un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milien vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source pedante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nereuses: hystérie, chorée, hyposondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose,
mémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de
appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions,
laticulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies,
humatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente.

accentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, 86 bts, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.

La PELLETIÈRINE de TANRET, lauréat de l'Institut, est le principe tenifuge de l'écorce de racine de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. C'est un remède facile à prendre et qui, bien administré, donne des succès à peu près constants; aussi, le Pelletiérine de Tanret est-elle adoptée exclusivement par les Hôpitaux de la Marine et les Hôpitaux de Paris. — Elle ne se délivre que par doses avec mode d'emploi détaillé.

Vente en Gros: CH. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à PARIS: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.



# CAPSULES DARTOIS

# à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.26 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doszs: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, les médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE.

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seuls employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBEAU, FRÊNY, NIGAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont ctoujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traitées par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac, (Gazette des Hôpitaux.)

Le LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dote d'une cuillorde à chaque repas.

Dépot à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

BUREAUX

On s'abonne chez LECROSNIER of BARR

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

PRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr.

Place de l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHING .

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Professeur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Baux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.

## MEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIQUE

DYSPEPSIE Anoréxie Vomissements

ia aprepara-tion de cet ELIXIR sont: la viande, l'alcool et les écorcés d'oranges

ieres.Rest d'une excellente ce netd'un goût tresagréable. Paris, 20 pl.des Vosges, ettoutes Phi-

CHLOBHYDRO-PEPSIQUE Amers et Ferments digestifs

ites, i verre à liqueur par repas.— Enfants, 1 à 2 cuilleré Pilules Chiorhydro-Pepsiques Grez, adultes, 2 à 3 à chaquere pas Envoi france Echantillons. — Ph'e GREZ, 34, res La Brayère, PARIS. DOSES : Adulte 2 cuillerées à dessert

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnere la répugnance que leur Inspirent ALIMENTAIRE

aliments

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes affets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..'

Maladies nerveuses, Insomnies. Birop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tles Phiss.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE, ENFANTS DEBILES, ETC.

DOSE: UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

Le SIROP de HENRY MURE Aterre, en Amérique, tient à la pureté au Bromure de Potassium (exempt de calorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'una qualité très supérieure.

Chaque ouillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potessium.

PRIX DU PLACON : 5 PRANCE

Honry MURE, & Post-St-Esprit (Sard). A. GAZAGNE, Pho to 1" de suo: TET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célestins et les autres sources ; la plus eco netituante et la plus riche du bassin ; ne subissant aucune altération par le transport; souveraine contre les meladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

### Prix : 20 Pr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

LES ALCALOIDES, FAITS AU PILULIER

DE TOUS LES ALCALOÜDES, FAITS AU PILULIEF ET MATHÉMATIQUEMENT DOSÉS DANS TOUTES LES PHARMACIES Exiger le cachet de la Société française DANS TOUTES LES PHARMACIES Exiger le cachet de la Société française.

BREVETES S. G. D. G.

BAS TOUT FAITS ET SUR MES



Ces bas à Élasticit térelle, dont la soup surpasse tout ce qui fufett jusqu'à ce jour, sédent en même lear-force de comment force de compression ne laisse rien a desi procurent un soula immédiat.

PRIX DES BAS DALPIAZ | COTOT CHAUSSETTR ... FA J BAS ORD ... FA O BAS AVEC GANGE ... FA S BAS AVEC GRNOU FAS 16
BAS AVEC CHASE, FAU 20
MOLLET HAO 8
GRNOULLERES OXN 6 CRINTURES ABDOMINALES de IE à 18

Les tailles extra subissent au REMISE D'USAGE. -



Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LA Nourriture rationnelle des enfants et des per Seule composition pouvant veritablement re-maternel. Aisement digestible et assimilable. contient tous les éléments propres à la formation des et des os et à l'enrichissement du liquide sanguis. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'At

La sente Carine lactée ne contenant point de sucre en exeit n Toutes les Phaemacies, - GROS: VERL DE LL.12, rue Sainte-A

TONI NUTRITIE AU QUINQUINA

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeauit, 53, Rue Réaumul trenet Général: 5. Rue Bourg-l'Abbé, 6, P.

Pour Inhaiations

Une Dose, per Ampoule

BREVETÉES

MGINESdePOITBINE LA BOITE. 4 PR.

AITEMENT de l'ASTE Par la Méthode iodurée. Stirist Olesy, S. Place Vendom

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATŘE

Revue de thérapeutique: Les phénacétines. — Congrès international d'ophthalmologie, tenu à Heidelberg du 8 au 11 aoûi 1883 (suite). — Bibliographife. — Nécrofégie. — Nouvelles. — Buffetin bibliographique.

### REVUE DE THÉRAPEUTIQUE

## Les phénacetimes.

Parmi les antipyrétiques qui ont été récemment étudiés, les phémacétines paraissent se recommander plus particulièrement en raison de certains avantages qu'on leur a attribués sur l'antipyrine et l'acétanilde. Elles se présentent sous la forme d'une poudre blanche cristalline qui a été utilisée pour la première fois en 1887 par Hinsberg et par Kast, et dont les effets ont été étudiés par Kobler, à la clinique du professeur Bamberger, à Vienne, et plus récemment par le D'Gaiffe qui en a fait le sujet de sa thèse. Au début des expériences, les résultats annoncés par les auteurs n'étaient pas tout à fait concordants, ce qui tient à ce que les produits ne sont pas identiques. Les phénacétines ou acetphénétydines sont, en effet, au nombre de trois, que par abréviation nous désignerons par les termes d'orthométa-paraacetphénéthydine. Leur formule est

# C'H AZHC'H'O

La méta, dont le point de fusion est à 96°, donne peu de résultats' thérapeutique et n'est pas employée.

Le produit français est une poudre blanc rosé qui fond à 134°, teu soluble dans l'eau froide, allemant est insoluble dans l'eau froide, mais très soluble dans l'eau chaude, duble à 1/15 dans l'alcool à 90°. Le produit allemant est insoluble dans l'eau chaude comme dans l'eau froide, la glycérine, les huiles; il est soluble dans l'acide acétique et dans l'alcool à 90° dans la proportion de 1/30.

L'ortho-phénacétine se présente sous forme de paillettes blanches, brillantes, légères, inodores et insipides. Elle fond à 75°; peu soluble dans l'eau froide, elle se dissout très bien dans l'eau bouillante, dans le chronforme et dans l'alcool à 90° dans la proportion de 1/3.

Pour leur préparation et leur dosage nous ne pouvons que renvoyer au travail de M. Gaiffe (Bulletin de thérapeutique, 30 juillet 1888, désirant seulement insister ici sur leur application thérapeutique.

L'insolubilité des phénacétines dans la plupart des véhicules ordinaires oblige à les administrer exclusivement sous forme de cachets, ou même en poudre en raison de leur absence de saveur. Misrachi et Rifat ont cependant utilisé l'absorption cutanée à l'aide de la solution éthérée. Malgré cette insolubilité dans l'eau, la phénacétine est parfaitement absorbée par la muqueuse gastro-intestinale, ce qui est très probablement dû à la présence de l'acide lactique.

La phénacétine se dissout en effet dans l'acide lactique à la température de 30 degrés, et à la dose de 20 centigrammes pour l gr. d'acide lactique. Le médicament, d'après cela, devrait donc être donné lorsque la sécrétion gastrique est en pleine activité. L'absorption est assez rapide et l'élimination se fait par les urines qui présentent les réactions des oxy-phénols; le perchlorure de fer donne une coloration rouge, le sulfate de cuivre une coloration verte, une solution d'acide phénique à 5 p. 0/0 donne une coloration jaune citron foncé. L'acide sulfurique et les sulfates de l'urine sont augmentés.

Quant aux doses, on admet que 1 gramme de phénacétine correspond à 2 grammes d'antipyrine et à 50 centigrammes d'antifébrine.

S'il s'agit de maintenir la température du corps à un certain niveau il convient de donner de petites doses de 30 à 50 centigrammes à des intervalles de 2 ou 3 heures, mais cette façon de procéder ne réussit pas, d'après Hoppe, si l'on veut combattre des douleurs névralgiques, et il vaut mieux dans ce cas donner, en une seule fois, une dose massive de 2 grammes. La toxicité des phénacétines est d'ailleurs très faible, puisque Misrachi et Rifat ont fait ingérer à une poule de 1 kilogramme jusqu'à 2 grammes du médicament, ce qui n'a produit d'autre effet qu'un abaissement de température de 1°2. M. Gaiffe, de son côté, n'a observé aucun phénomène toxique avec une dose de 2 gr. 50 chez un lapin de 2 kilogr. Enfin le médicament est très bien supporté par les enfants à la dose de 10 à 25 centigrammes.

Des trois phénacétines c'est la para qui a été le plus souvent employée, c'est également la plus active. Administrée à un individu en pleine santé à la dose de 1 gramme, la phénacétine ne produirait d'après Kobler aucun malaise, ni vomissement, ni cyanose, ni abaissement de la température. A des doses toxiques seulement elle produit chez les animaux un abaissement de 1 degré à 1 degré et demi. Dans la fièvre l'action de la phénacétine est remarquable. Des doses de 30 à 50 centigrammes répétées plusieurs fois par jour abaissent la

température de 1°5 à 2°5, l'abaissement persiste huit à dix heures sans qu'on constate de cyanose et de transpirations profuses. Dans tous les cas le pouls n'est nullement influencé.

On doit à Misrachi et Rifat Bulletin de thérapeutique, juin 1888) des observations très complètes sur l'action antipyrétique de ce médicament. Dans les flèvres palustres, la phénacétine abaisse la température de 39 ou 40° à 37.5 ou 38,5; elle produit en même temps un amendement de tous les symptômes, disparition de la céphalée et de la courbature, toujours avec absence de sueurs profuses. Mais la phénacétine n'a aucune influence sur le miasme palustre.

Dans la pneumonie franche, elle produit de même l'abaissement de la température, la disparition du point de côté, d'où atténuation de la dyspnée.

Chez les tuberculeux la phénacétine produit l'apyrexie pendant quatre heures en moyenne. M. Gaiffe cite de son côté le cas d'un garçon de 20 ans tuberculeux qui se plaignait de dyspnée, de douleurs épigastriques après les repas, suivis parfois de vomissements. On lui donna 25 centigrammes de phénacétine une demi-heure avant le repas, et la dyspnée, les douleurs et les vomissements cessèrent.

M. Dujardin-Beaumetz s'est servi de la paraphénacétine allemande, de la para et ortho-phénacétine françaises. Les deux premières donnent des résultats identiques. L'ortho-phénacétine produit une action antithermique très nette dans la tuberculose et le rhumatisme musculaire et l'action analgésique dans la sciatique. Les doses cependant doivent être plus fortes que pour les autres phénacétines (de 1 gr. 5 à 2 gr.) Contrairement à ce qu'affirment MM. Misrachi et Rifat, M. Gaiffe a signalé des sueurs. des nausées, de l'abattement consécutif à l'administration de la phénacétine. Mais ces accidents ont été légers et ont paru tenir à certaines idiosyncrasies.

L'action analgésique de la même substance est très remarquable et peut être utilisée comme pour l'antipyrine partout où l'on a à combattre l'élément douleur, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs cités plus haut ont constaté la disparition immédiate de la douleur dans 43 cas sur 54 (80. p. cent) son atténuation dans 5 p. cent des cas, enfin dans 8 cas (15 p. cent la phénacétine a complètement échoué. Souvent cependant elle réussit là où l'antipyrine ne produit qu'un peu de soulagement. Les douleurs invétérées, comme celles du lumbago et de la sciatique, résistent rarement à l'action analgésique de la phénacétine. Celle-ci paraît en outre avoir un avantage réel sur l'antipyrine toutes les fois qu'il existe des troubles dyspeptiques ou des douleurs gastralgiques, car la phénacétine est très bien supportée par l'estomac et ne produit pas de nausées. MM. Pesce, Mueller ont constaté également une action antirhumatismale remarquable, la

fièvre cesse, les douleurs se calment, mais la durée ne paraît pas abrégée.

En revanche la phénacétine est inférieure à l'antipyrine pour combattre la migraine, ce qui tient à la difficulté d'administrer le médicament par la voie rectale ou en injections sous-cutanées comme on le fait avec l'antipyrine. Les vomissements et les autres phénomènes gastriques qui accompagnent en général la migraine s'opposent à ce qu'on se serve de l'estomac comme voie d'entrée.

Comme l'antipyrine, la phénacétine jouit de la propriété de diminuer l'excrétion prinaire, et on a pu s'en servir pour combattre le diabète insipide ou sucré. L'observation la plus probante à cet égard est celle de Ch. Gaiffe, La quantité des prines de 4 litres tombs à 1500 centigrammes. Mais la polyurie reparaît dès qu'on cesse l'usage du médicament dont on doit augmenter progressivement les doses en raison de l'accoutumance. Toutefois cette augmentation des doses ne présente aucun inconvépient.

MM. Misrachi et Rifat, s'appnyant sur des observations encore incomplètes, croient enfin que la phénagétine pourrait être avantageusement employée dans les laryngites aiguës, simples, inflammatoires, dans la coqueluche dont elle diminuerait beaucoup les quintes. Deux observations de Michaelis sont favorables à cette manière de voir.

En résumé les phénacétines (para et ortho) sont d'excellents médicaments antipyrétiques et applgésiques. Elles diminuent notablement la polyurie.

Biles possèdent en total les mêmes propriétés thérapeutiques que l'autipyrine et l'acétanilide, mais elles offrent sur ces dernières quelques avantages autant qu'op en peut juger par des observations encore trop peu nombreuses.

Dans tous les cas elles n'agissent ni sur la durée, ni sur la marche de la maladie.

Les avantages qu'on reconnaît à la phénacétine sont une activité supérieure à celle de l'antipyrine, l'absence de toxicité et de phénomènes accessoires incommodes, l'insipidité parfaite, des propriétés analgésiques et antithermiques égales et peut-être supérieures à celles de l'antipyrine. Enfin la phénacétine est bien meilleur marché que celles-ci, ce qui n'est pas à dédaigner si on prend encore en considération l'activité plus grande du médicament. Des observations ultérieures ne tardepont pas d'ailleurs à nous éclairer sur la réalité de ces avantages.

L. JUMON.

### CONGRES ONTERNATIONAL D'OFFITMALMOLOGIE

Tenu à Heidelberg du 8 au 11 août 1888.

Séance du 10 août (matin) (suite).

DU GLAUCOME ET DE SON TRAITEMENT. — M. Priestley Smith, rapporteur. Le glaucome est caractérisé par l'augmentation pathologique de la tension intra-oculaire avec ses causes et ses conséquences. Un glaucome sans augmentation de tension n'est sans doute qu'un glaucome observé dans l'intervalle des accès d'augmentation de tension.

La tension des humeurs intra-oculaires dépend de trois facteurs, les organes sécrétoires, les émonctoires et les humeurs.

L'humeur vitrée et l'humeur aqueuse sont sécrétées par la partie ciliaire du tractus avéal. L'humeur aqueuse s'écoule par l'angle de la chambre antérieure (angle de filtration). L'humeur du corps vitré s'écoule par la pupille, mais très lentement, comparativement à l'écoulement de l'humeur aqueuse. L'excédent des humeurs du corps vitré s'écoule à l'état normal dans la chambre antérieure. La tension restant la même, une humeur séreuse s'écoulera beaucoup moins facilement dans la chambre antérieure qu'une solution saline physiologique.

Les principaux éléments qui augmentent la tension sont donc : l'hypersécrétion des procès ciliaires; 2º l'encombrement de l'angle de filtration; 3º la sérosité des humeurs.

L'hypersécrétion peut être la cause d'un accès, mais le processus glaucomateux ne peut être attribué à une hypersécrétion continuelle.

L'encombrement de l'angle de filtration se rencontre dans la plupart des cas de glaucome. La filtration est notablement retardée quand la base de l'iris est poussée en avant. L'angle de l'iris est parfois encombré dans les yeux qui ne présentent aucun symptôme de glaucome, mais alors les humeurs sortent par d'autres voies, ou bien elles ne sont plus sécrétées.

La sérosité des humeurs est l'élément principal du glaucome consécutif à l'iritis séreux et à la kératite compliquée d'iritis.

Dans la plupart des cas de glaucome, l'angle de filtration est encombré. Si les causes du glaucome sont évidentes, on l'appelle « glaucome secondaire »; lorsqu'elles ne se manifestent pas, il s'agit de « glaucome primitif ».

La cause de l'obstruction de l'angle de filtration devient manifeste dans les cas: 1° de lésion du cristallin qui se gonfie et pousse l'iris en avant contre la cornée; 2° de luxations du cristallin dans la chambre antérieure en avant de la pupille qu'il obstrue, tandis que

l'humeur aqueuse emprisonnée derrière l'iris presse l'iris autour du cristallin contre la cornée; 3° d'adhérence complète marginale de l'iris avec rétention de l'humeur aqueuse qui presse l'iris contre la cornée.

A part les cas de sérosité de l'humeur aqueuse, dans toutes les formes de glaucome secondaire l'iris est propulsé en avant.

La principale cause prédisposante du glaucome est l'insuffisance de l'espace circumlenticulaire, aussi la prédisposition au glaucome augmente-t-elle avec l'âge, c'est-à-dire avec les dimensions du cristallin. De même la petitesse de la cornée semble prédisposer au glaucome.

Les altérations séniles du corps vitré qui mettent obstacle à la filtration vers la chambre antérieure sont peut-être du nombre des causes prédisposantes, peut-être faut-il y ranger à un moindre degré la rigidité de la sclérotique et la dégénérescence sénile des vaisseaux.

Les principales causes déterminantes sont toutes les influences qui produisent une surcharge sanguine du tractus uvéal, surtout les altérations générales qui apportent un obstacle à la circulation et produisent une stase dans le système veineux. L'atropine chez les individus prédisposés produit le glaucome par le gonflement de la périphérie de l'iris.

M. Snellen (d'Utrecht). Le glaucome se divise en deux catégories: glaucome postérieur avec diminution de la chambre antérieure, et glaucome antérieur avec augmentation de la chambre antérieure (iritis séreuse, kératite diffuse).

Dans le glaucome postérieur, les myotiques sont utiles en dilatant les espaces de Fontana, en augmentant l'extension de l'iris et en facilitant la circulation intra-oculaire. Dans le glaucome antérieur, ils sont nuisibles en ce qu'ils favorisent l'adhérence de l'iris avec la cristalloïde antérieure. Les mydriatiques agissent en sens inverse.

La sclérotomie agit dans les cas d'hypertonie en provoquant l'écoulement de l'humeur aqueuse, en libérant la périphérie de l'iris, en rétablissant la circulation troublée. Dans la sclérotomie les myotiques sont indispensables.

L'excision d'un segment de l'iris n'a qu'une importance secondaire, cependant elle est indiquée quand il y a tendance au prolapsus ou quand il y a accumulation de sérosité derrière l'iris. La conservation du sphincter irien favorise l'extension nécessaire de la périphérie de l'iris.

M. Schön expose sa théorie du glaucome produit par les efforts successifs de l'accommodation. La choroïde est constituée par un tissu musculaire dont les tendons se continuent jusqu'au nerfoptique.

Ce muscle attire en avant l'extrémité antérieure du nerf optique et provoque à la longue la formation d'une excavation accommodative. Chez les hypermétropes dont l'accommodation est constamment en jeu, cette tension persistante peut aboutir au glaucome.

M. Straub (d'Utrecht). La choroïde est formée de tissus musculaires et élastiques disposés en mailles lâches qui forment autour du corps vitré un tissu semblable au filet d'un ballon.

A l'état normal dans les coupes totales faites sur des yeux énudés, la choroïde se rétracte d'elle-même et laisse entre elle et la sciérotique un petit espace qui est comblé par de la lymphe. Dans le glaucome la choroïde ne se rétracte pas et reste appliquée contre la sciérotique. Elle semble alors avoir perdu son élasticité. Cette tension choroïdienne ne peut dépasser 70 millimètres de mercure.

A la partie antérieure de l'œil, l'appareil musculo-élastique choroïdien se divise en deux parties: l'une de ces parties constitue l'iris, l'antre la membrane de Descemet. Au niveau de l'angle iridien, il existe des ouvertures pratiquées dans l'appareil élastique dépendant de la choroïde et ces trous communiquent avec le canal de Schlemm qui sert de soupape de sûreté à la distension du liquide de la chambre antérieure. Les accidents glaucomateux proviennent des stases veineuses intra-oculaires résultant des rétractions qui s'opèrent au niveau des orifices musculo-élastiques de la choroïde.

M. de Wecker dans la solérotomie conseille de se servir du coutem de Graefe le plus fin possible.

M. Saellen préfère le couteau triangulaire qui donne une section plus petite et permet de laisser s'écouler l'humeur aqueuse selon la volonté.

M. Leber (de Goettingue) croit que l'origine du glaucome est tout entière dans l'occlusion des orifices de filtration qui se trouvent au niveau de l'angle iridien, aussi il considère l'iridectomie comme plus radicalement opportune que la solérotomie.

M. Samelsohn croit que l'occlusion de l'angle iridien n'est qu'un est secondaire du glaucome. Il accepte la théorie de l'hypersécrétion émise par Donders.

M. Galezowski revendique dans l'opération du glaucome une place pur la sclérotomie postérieure.

M. Stilling. L'excavation optique paraît due moins à l'action du muscle choroïdien qu'à celle des muscles droit interne et oblique supéricur qui a pour effet direct de favoriser l'élargissement des faines du nerf optique.

Séance du 10 août (soir).

CATARACTE PRODUITE PAR LA FOUDRE. — M. C. Hess (de Prague)

3 Pu produire pour la première fois expérimentalement la cataracte

par la décharge de la bouteille de Leyde. Comme cause principale de cette cataracte, l'auteur a relevé la destruction plus ou moins étendue de l'épithélium du cristallin; il s'agit donc d'un gonflement des fibres du cristallin causé par le liquide pénétrant à travers la capsule antérieure dépourvue de son épithélium.

STRUCTURE DU CRIASMA ET DE NERF OPTIQUE. --- M. Bernheimer (de Heidelberg) a pu mettre en évidence le faisceau merveux non entrecroisé sur des coupes passant par la partie moyenne du chiasma et des bandelettes optiques.

L'ophthalmis chamulause et les mouches. — M. Hoise pense que les mouches, innombrables en Egypte, sont le mode le plus fréquent de la propagation de l'ophthalmie granuleuse. Pour vérifier le fait expérimentalement, il a placé ces mouches sur des plaques de gélatine et d'agar-agar et, partout où leurs pattes s'étaient posées, il a sonstaté des colonies de microbes considérés comme spécifiques de l'ophthalmie.

Séance du 11 août (matin).

LA BACTÉRIOLOGIE EN OCULISTIQUE. — M. Leber, rapporteur. La plupart des inflammations de l'œil présentent une origine microbienne. Les microbes penvent s'introduire dans l'œil soit au moyen d'une plaie, soit en enflammant plus ou moins la conjonctive.

M Sattler, co-rapporteur. Il existe un premier groupe d'affections parasitaires qui se produisent même alors que la conjonctive a conservé intact son revêtement épithélial : l'ophthalmie blennorrhagique ou aiguë, le trachome, la diphthérie conjonctivale, la conjonctivite catarrhale aiguë.

Dans un deuxième groupe le microorganisme infectieux a dû être déposé dans une solution de continuité de la muqueuse. Ge groupe comprend le chancre induré, la taberculose conjonctivale et les abcès.

Dans un troisième groupe d'affections parasitaires se rangent les maladies infectiouses apportées dans l'œil par la voie des vaisseaux sanguins ou lymphatiques.

ETUDES DE BACTÉRIOLOGIE POUR LA DÉTERMINATION D'UNE ANTI-SEPRIH EXACTE EN OPHTHALMOLOGIE. --- M. Chibret se sert d'oxyoyanure de mercure sous forme de bain dans une œillère spéciale. Ces bains durent de une à dix minutes et sont pratiqués avec une solution d'oxyoyanure à 1 pour 1.500.

Séance du 11 août (soir).

OPHTHALMIE SYMPATHIQUE EXPÉRIMENTALE. — M. Massa-Andrea (de Gênes) a fait des recherches, toutes négatives, pour savoir de quelle façon le staphylococcus pyogenes aureus pouvait passer d'un mil dans l'autre.

Colobom de la Paurière supérieure. — M. Dor (de Lyon) présente l'observation d'une petite fille atteinte d'un double colobome de la paspière supérieure aves un léger symblépharen concomitant. M. Dor croit qu'il s'agit là d'un arrêt du développement suivant la fente oblique de la face.

Differente de l'Axe des verres cylindreurs. — M. Kacpp propose de placer le O an méridien vertical et de faire suivre le chiffre indiquant l'inclinaison de la lettre se pour le côté nasal et de la lettre se pour le côté temporal.

Numerorace des prismes. — M. Landolt reproduit une proposition faite per la D' E. Jackson (de Philadelphie) au Congrès de Washington en 1887. Il propose de numérater les verres prismatiques non plus sevent leur forme, mais suivant leur action optique. On désignerait les prismes par leur angle de déviation minimum. La déviation totale d'un prisme est minima lorsque le rayon inmineux traverse le prisme perpendiculairement à la bissectrice de son angle réfringent.

L'assemblée vote que le congrès international d'ophthalmologie conserve son autonomie, sans fucionner avec le Congrès international des sciences médicales comme sala avait été proposé.

La prochaine réunion aura lieu dans six ans à Edimbourg.

M. le Président déclare close la septième session du Congrès international d'ophthalmologie.

### BIBLIOGRAPHIE

MARGEL DE MICRORIOLOGIE, per H. Dubief (Paris, 1888. O. Dole, éditeur).

Faire un manuel élémentaire de bactériologie où les élèves pouvaient à côté de notions générales sur les bactéries trouver tous les petits détails de la technique, tel est le but que s'est proposé le Dr Dubief. En qualité de chef du laboratoire de M. le Dr Dujardin-Beaumetz, le Pr Dubief a dû exposer aux élèves du maître, dans une série de leçons faites à l'hôpital, las notions de microbiologie aujourd'hui indispensables, comme il le dit avec raison, au bagage scientifique de tout médecin vraiment instruit. Ne sait-on pas que, dans l'état actuel de la science, l'enseignement de la bactériologie est inséparable de celui de l'hygiène, et l'hygiène ne joue-t-elle pas chaque jour un rôle plus étendu dans l'enseignement médical? C'est la substance de ces leçons que le Dr Dubief publie sous forme d'un petit traité « destiné à initier les élèves travailleurs à cette étade des microbes à la fois si difficile et si passionnante ».

Son manuel est divisé en quatre parties: Dans une première partie

il étudie les fermentations; dans une seconde, l'histoire naturelle, l'anatomie et la physiologie des bactéries; dans une troisième, la technique histologique, la culture et les inoculations des bactéries, et enfin, dans une dernière partie, les maladies causées par les bactéries. Pourquoi le D' Dubief a-t-il placé l'étude de la fermentation en tête de son manuel, et pourquoi lui a-t-il donné une place asser large dans cet ouvrage f C'est qu'il la considère comme une introduction nécessaire à l'étude de la bactériologie. En effet, dit-il, il faut bien se pénétrer de cette idée, trop méconnue dans le monde médical, que le peu que nous savons sur la physiologie des bactéries nous a été appris par l'étude des fermentations. Bien avant Pasteur, des esprits éminents, éclairés par une clairvoyance véritablement prophétique, avaient compris l'importance de la connaissance des phénomènes de la fermentation pour l'étude des maladies; c'est ainsi que Robert Boyle écrivait il y a plus de deux siècles, dans son Essai sur la partie pathologique de la physique : « Qu'on me permette d'exprimer l'opinion que celui qui comprend la fermentation et la nature des ferments sera probablement plus apte que celui qui les ignore à donner une explication convenable des diverses maladies (les fièvres par exemple), qu'il n'avait sans doute jamais bien conques sans jeter un coup d'œil dans la doctrine des fermentations ».

Ces lignes ne semblent elles pas avoir été écrites hier? Les pages consacrées par l'auteurà des fermentations ne nuisent d'ailleurs nullement au reste de l'ouvrage, et le D' Dubief, comprenant fort bien « qu'il n'est pas de détail négligeable pour un commençant qui risque, faute d'un guide, de perdre sans profit tout le fruit d'un travail assidu » a donné particulièrement tous les développements désirables à la partie technique (histologie et cultures), la plus utile, suivant nous, de cet excellent manuel.

Dr E. DESCHAMPS.

L'IMMUNITÉ PAR LES VACCINS CHIMIQUES. PRÉVENTION DE LA RAGE PAR LE VACCIN TANACÈTIQUE OU LE CHLORAL, par le D<sup>r</sup> Peyraud (de Libourne). Paris, G. Masson. 1888.

L'idée de se prémunir contre certaines maladies, contre des accidents résultant de l'inoculation de venins par l'ingestion de certaines substances empruntées au règne végétal ou au monde minéral n'est pas nouvelle, elle fait le fond de croyances naïves ou supertitieuses d'un grand nombre de peuplades plus ou moins incultes. On doit savoir gré au D' Peyraud d'avoir soumis cette idée au contrôle de l'expérience pour tenter d'en tirer une notion pratique au point de vue thérapeutique; il aura ainsi montré que, s'il reste encore beaucoup à faire, dans cette voie, certaines croyances populaires ne sont pas

aussi vaines qu'on le croit en général. D'après les recherches de l'auteur et de celles de MM. Charrin, Roux, Chamberlan, Chantemesse et Widal, il résulte qu'il existe en dehors de l'élément contage des substances chimiques qui déterminent l'immunité. En général ces substances appelées vaccins chimiques sont empruntées au règne végétal. C'est ainsi que l'essence de tanaisie produit chez les animaux des effets toxiques consistant en convulsions sans perle de connaissance, en spasmes pharyngés et thoraciques, excitabilité sensorielle, tendance à mordre, hallucinations, etc, tous phénomènes qui offrent une analogie assez étroite avec la vraie rage pour que M. Peyraud ait donné à cet ensemble symptomatique le nom de similinge ou rage-tanacétique. Or un fait intéressant qui résulte des expénences est que, lorsqu'on injecte sous la peau des lapins de l'essence de tanaisie, ceux-ci deviennent réfractaires au virus rabique. Les diverses communications réunies dans la brochure nous font connattre les conditions diverses dans lesquelles les expériences ont été faites, le mécanisme par lequel les vaccins chimiques semblent agir eles déductions pleines d'aperçus nouveaux que l'auteur tire de ces mis et dont les recherches de contrôle nous feront connaître dans mavenir prochain la portée pratique. Nous ne pouvons insister devantage sur les recherches de M. Peyraud qui se recommandent à l'attention des médecins même à un point de vue général.

L. Jumon

### NÉCROLOGIE

Le Dr DECARPENTRIES, de Croix (Nord).

M. Ducauzzl, suppléant de pharmacie et de matière médicale à l'Ecole de pharmacie d'Alger, décédé le 25 avril à l'âge de 36 ans.

Le Dr CARLE, d'Auterive (Haute-Garonne).

### HOUVELLES

HOPITAUX DE PARIS. — Prix Civiale. — Avis aux internes des hôpitaux de Paris : Un nouveau concours est ouvert entre les internes titulaires ou Provisoires pour le prix biennal de 1,000 francs fondé par feu le Dr Civiale, à l'effet d'être décerné à l'élève qui aura présenté le travail jugé le meilleur sur les maladies des voies urinaires.

Ce travail devra être déposé au Secrétariat général de l'Assistance publique, avant le 15 octobre 1888, au plus tard.

Les élèves qui désireront concourir devront s'adresser, pour obtenir des renseignements, au Secrétariat général.

Mission scientifique. — M. le Dr Frémy, ancien interne des hôpitaux de Paris, est chargé d'une mission aux États-Unis, à l'effet de visiter les établissements publics et privés de ce pays affectés au traitement de tuberculose.

ASILES D'ALIÉNÉS. — Par arrèté ministériel en date du 20 août 1888. M. le docteur Vallon, médecin en chef à l'asile public de Villejuif, est promu à la 2° classe du cadre, à partir du 1° juillet 1888.

LES SAGES-FEMMES A CLEVELAND. — Dans la ville de Cleveland, il y é environ cinquante sages-femmes, la plupart sont allemandes, quelque unes bohémiemes, quelques autres anglaises. Les neuf dixièmes d'élèmes d'élèmes d'elles n'ont aucane instruction et un trop grand nombre n'observent neu pas les règles de la propreté la plus élémentaire. Une grande partis du cas de septicémie puerpétale qui se produient dans cette ville sont du à l'incurie des sages-femmes; beaucoup de maladresses et de meuvahe actions ont lieu sur lesquelles ne jailliasent jamais les lumières de l'investigation. — A Ohio, tout le monde peut être médecin ou sage-femme il suffit de s'annoncer comme tel.

LA RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET DES PHARMACIENS. — Un médecin qui se trompe dans son ordonnance et un pharmacien qui délivre le potion prescrite par erreur, sont-ils coupables, en cas d'accident, d'homicide par improdence?

Telle est la question que le tribunal de Châteaudun vient de résont affirmativement.

Le B' Fleasy seignait un sieur Landier, alors à l'hospice de Gloyes atteint d'une maladie de poitrine. Par suite d'une erreur des plus regultables, le médecin qui traitait son malade par le sulfate neutre d'atropin, poison des plus violents, rédigeait, à la date du 16 mars, une ordonnance par laquelle il prescrivait une potion composée de 1 gramme de ce sulfate et de 100 grammes de véhicule. Le pharmacien Bossuges prépara et délivra la potion. Landier, ayant absorbé 3 grammes du médicament, mourut trois jours après, empoisonné.

Devant le tribunal de Châteaudun, le médecin a déclaré que dans son ordonnance il avait écrit par erreur : un gramme, au lieu d'un centigramme qu'il voulait prescrire.

Quant au phermacien, il a silégué pour sa défense que, s'it a exécuté l'ordonnance, bien que la dose d'atropine lui eût paru fort anormale, l'est que le médecin avait l'habitude d'exegérer quelque peu les doses dans l'emploi des toxiques.

Le D' Fleury a été condamné à 600 francs d'amende et le pharmacien Bossuges à quinze jours de prison et 400 francs d'amende.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J .- B. BAILLIÈRE et fil's, 19, rue Hauteseuille, Paris.

Traité pratique de bactériologie, par E. MACÉ, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy. Paris, 1889, 1 vol. in-12 de 711 pages, avec 173 figures, 8 fr.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. — A PAREST, imprimétr de la Faculté de médecine, A. Dav's successel?

52, rue Madame et ru Corneille, 3,

# MANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Course granufe reordscole une & houtelle d'Ess sufferense

s p'ent ancun des inconvénients des Eaux sulfureuses transportées ; produisent un de l'organisme l'hydrogène aulfuré et le for à l'état naisnt sans ér notations ai troubles d'ancuas espèce.

nelite — Calarrie — Asthone humide — Enrouement — Anemie — Cacheste sygnetition
Paris — Parmacia I. THOMAS. 48, evenus d'Italia — Paris,

# OSGES PLOMBIÈRES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre de l'aladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLOMBIÈRES EN 8 REURES

BAINS CONCENTE ES

Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Esta de Flombières sont transportées sans altération, elles se conservent indéfiniment.

Bains Concentrées sont obtenus par l'evaporation de l'Eau minerale, et ont toutes les propriétés médicales
us l'Fombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C'é de Plombières.

Dépot Principal, Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, a Paris.

## LENNORRHAGIE, CYSTITE

ECOULEMENTS aigus en chroniques de l'URETHRE en de la VESSIE trison assurée en quelques jeures sans fatigue peur l'estomac, ni renvois, farrèes, ni odeur des urines, par les PILULES DE KAVA FOURSIER.

AVA FOURNIER

Charges Pilote est marqués Kava Fournies, L'Eru, 5 fr 1845CT168 AU KAVA pour assurer la gué "N. Flacon 4 fr Exiger la Signature

Dr FOURNIER, 22, Place de la Madeleine, PARIS

Médaille d'OR, Paris 1866

# ABLISSEMENT HYDROTHÊRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé is un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source infante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfurenses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

l'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. L'aitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, mie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de pareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, ticulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, matismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. enles ou anciennes, cachexies, etc.

Létablissement est ouvert toute l'année et repoit des pensionnaires et des externes ALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, bis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Roden.



TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIO Très efficace contre Dyspepsie atonique Chlorose, Débilité générale, Inapp QUASSINE tence, Vomissements, Irrégulari des fonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétique

FREMINT

La QUASSINE FREMINT est sous formes

Pilules exactement dosées à 2 centigrammes

Pose: do 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmaci

### Dragées Demazièr CASCARA SAGRADA{IODURE#FER#CASCARA

Dosés à 0 gr. 125 de Poudre.

Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.

Ogr. 10 d'Iodure — 0 gr. 03 de Cassera.

Le plus actif des Ferrugineux

n'entrainant pas de Constipation. Dépôt général : Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris

Echantillons franco aux Médecins.

### I-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfurenses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affectu
catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche. Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc. Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire diphtérique, chorée, nevroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon indications. Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'exygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

LA

On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UNAN

ECROSNIER et BABE Place Place PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

MICHEL PETER

DAMASCHINO

usur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. nds l'Académie de médocine. Membre de l'Académie de médocine. Médecin des hépitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE fessur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Cirugien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières. Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

res qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. la curages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Fruit laxatif rafraîchissant

Contre CONSTIPATION

les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque pétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. - La Boite fcs 2.50.

### COALTAR SAPONINÉ

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

# LE.BEUF - TOLII

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

# (Lauréat de l'Académie de Médecine)

AU PHOSPHATE DE CHAUX GELATINEUX

Le Phosphate de Chaux est la substance minérale la plus abondante dans lorganisme, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résulte une affection organique grave. — Les nombreuses guérisons obtenues par le spécifique le plus sir contre la Phthisie pulmonaire, la Bronchite chronique, l'Anémie, le Rachitisme, la Débilité organique, la Maladies du Système nerveux et des Os.

Lastrop du Doctour REIN VILLIER, administré quotidiemement aux enfants, edite la Dentition et la Croissance.—Chez les Nourrices et les Môres, il rend le lait sellieur et emplehe la Carle et la Perte des Dents qui suivent souvent la grossesse. nacie VIRENQUE, 8, place de la Madeleine, à PARIS, et dans toutes Pharmacies.

# APPAUVRISSEMENT DU SANG

### PYROPHOSPHATE DEFER ROBIQUET

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Sorofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités du Sang, Pâles couleurs, Partes, etc. — On l'emploie en Pluties, Daages on Siaco (3'), Solution (2'50), et Vin (5'), au choix des malades.

### VIN DE BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit les affections scrofuleuses, fièvres, névroses diarrhées chroniques, pales couleurs, etc. — Pris: 44. DETHAN, Phien, à Paris, rue Baudin, 23, et pr. Pharmacies.

AFFECTIONS AF CRUR AREA RESPIRATION Ashme, Affections valvulaires du cœur, Hypertrophies du cœur, Emphysème, Catarrhes pulmonaires, Palpitations, Oppressions et gêne de la respiration

### VIN CARDIAQUE

Du Dr SAISON,
Pharmaciende 1<sup>re</sup> classe.
Sulfate de Spartéine, Convallamarine
et lodure de potassium
Gros: 11, rue de la Perle, PARIS

# BISMUTH-ROGÉ

50 centigram. de S. N. de Bismuth

Dérangements intestinaux, Diarrhées chroniques, Diarrhée infantile, Affections catarrhales des organes digestifs.

D'un goût agréable, ces tablettes renferment sous un petit volume une dose notable de Bismuth et suppriment l'emploi des potiens d'une conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

# **QUINOIDINE DURI**

Puissant tunique. - Très efficat les récidives des fièvres internité Dixentigr. de quinoidine par Dragés. - A. di N. de 10: 1 ft. - FARIS, 20, Place des Vosges. 4 de



Le purcatifet le dépui plus utile et le plus con Très imité et cont Demander des BOITES Bi avec l'Étiquette ciimprimée en 4 COUIE 1 fr. 50 la 1/2 botte (20 3 fr. la bo.be (105 gm notice bass chaques Dépôt: Ph's LEROY, mai

# PEPTONES DEVIANDE DU DE KOL

Seul Diplôme d'heaneur, Exposit, univ. d'Anvers 1881 Expérimentées dans les Hôpitaux de Pa



PRÉPARÉES SPÉCIALEM Pour les usages pharmaces par la société pharmaces

PRODUITS PHARMACEUTI 11, rue de la Peris PARIS

Placons de 500, 200, 100 et 50; Bottes tablettes - Bottes pas

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

# PILULES SUISSE

(Pilules de Coloquinte composite)

MM. les Médecins qui désireraient expérimenter, en recevront gratis boîte sur demande adressée à M. HERTI Pharmacien, 28, rue de Grammont.

### PILULES DE BLANCARD

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacien & Paris, 40, Rue Bonaparte

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMEATRE

Premier Paris. — Travaux erigiaeau : Binde expérimentale sur le vertige meriu, par P. S. Pampoukis. — Memente pratique. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académis de médecine, séance du 5 septembre 1888. — Bibliographie. — Mouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 5 septembre 1888.

M. Lancercaux a terminé hier le mémoire qu'il avait commencé dans l'avant-dernière séance sur la filariese. La filariese est la maladie déterminée dans l'économie par la présence de la filaire sanguine, de même que la trichinose résulte de l'infection par les trichines. Ce nouveau mot ne donnera lieu à aucune contestation.

Les désordres anatomiques causés par la filaire sont nombreux et portent sur les ganglions et les vaisseaux lymphatiques, sur les cavités séreuses et sur le sang. Mais les symptèmes ne sont pas en rapport avec l'étendue de ses désordres, ear souvent les malades n'épreuvent aucun malaise appréciable. Il y a sependant trois symptèmes caractéristiques de la maladée, le tuméfaction molle des ganglions inguinaux, l'hématochylurie et la présence de la filaire dans le liquide sanguin. C'est sur ces treis symptèmes que se basera le diagnostie.

Le pronostic est peu grave puisque la majadie se termine généralement par la guérison spontanée. La thérapeutique d'ailleurs n'a pas d'astion bien manifeste; tous les médicaments ent été employés sans besucoup de succès. Dans le cas observé par lui, M. Lanceréaux a employé l'hydrothérapie et les frictions mercurielles au niveau des ganglions engergés du pli de l'sine. Le malade à bien guéri.

Plusieurs autres communications ont en lieu dans cette même séance. M. Pampoukis, dont nous donnons le travail el-dessous, a luma étude expérimentale sur le vertige marin; M. Verneuil a présenté une observation du D' Suares (d'Angers) sur un eas d'extraction d'un corps stranger de l'escophage et M. Marty a fait un rapport sur l'east d'un puits n'ésole, impropre à l'alimentation.

A. Cz.

### Etude expérimentale sur le vertige marin

Par P. S. Pampoukis (d'Athènes).

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie de médecine les résultats de mes recherches expérimentales sur la pathogénie du vertige marin (mal de mer). Cette communication est le résumé restreint du mémoire en publication aux « Archives de neurologie. »

- I. La plupart des animaux sont susceptibles du vertige marin, mais ils ne vomissent que rarement.
- II. Des expériences faites à bord des barques composant le carrousel connu sous la dénomination « la mer sur terre » à Paris, il résulte que les chiens souffrent énormément. Tout d'abord on observe la dilatation des pupilles; ensuite, la perte de l'équilibre, l'inappétence et le tremblement des muscles. Pour diminuer l'effet de ces symptômes les chiens prennent une telle position que le corps s'incline en diagonale et forme un angle aigu avec la barquette. Il est à noter que c'est surtout le système céphalo-rachidien qui s'accommode dans cette nouvelle position.
- III. J'ai fait plusieurs expériences sur des chiens et des lapins au laboratoire physiologique de la Sorbonne. Ces expériences ont eu lieu d'abord sur la table à vivisection. Ayant pris les tracés des respirations, j'ai remarqué qu'elles deviennent au début du balancement plus fréquentes et plus amples; mais peu de temps après, le contraire arrive. Pendant le balancement les intestins ont une grande influence sur les mouvements du diaphragme.
- IV. Les lapins pendant le balancement présentent à peu près les mêmes symptômes que les chiens.
- V. Quand la respiration s'arrête par la faradisation des pneumogastriques et qu'en même temps on balance le lapin, alors, malgré la continuité de la faradisation, les respirations réapparaissent J'ai obtenu les mêmes résultats par la section des pneumogastriques avec excitation de leur bout central et balancement du lapin.
- VI. J'ai fait construire un appareil qui donne tous les mouvements du bateau pendant la tempête. Les animaux soumis à des expériences sur cet appareil présentent les symptômes déjà mentionnés; de plus, des bâillements, des ravalements, et le plus souvent une salivation abondante. Ces symptômes sont visibles surtout pendant la descente de l'appareil en mouvement imitant l'enfoncement brusque du bateau pendant la tempête.

Pendant les expériences la respiration s'accommode aux mouvements de l'appareil; en augmentant la vitesse des mouvements, les respirations de l'animal augmentent proportionnellement, tandis qu'en diminuant ces mêmes mouvements on obtient le résultat contraire.

Durant les expériences, les grandes saignées générales empêchent l'apparition des symptômes, et surtout des sécrétions de glandes salivaires. L'anémie prédispose, au contraire, à leur apparition rapide.

Ayant pris simultanément les tracés des artères carotide et fémorale, j'ai constaté que la circulation du sang a été influencée égale ment dans toutes les deux par la respiration et les mouvements de l'appareil.

VII. — En appliquant les résultats de ces expériences sur le vertige marin de l'homme, je pense que cette maladie est le résultat des mouvements spéciaux du bateau et surtout de l'enfoncement brusque du bateau à vapeur dans les flots pendant la tempête. Par suite de ses mouvements le cerveau subit un choc; les organes abdominaux subissent un déplacement plus ou moins étendu, lequel agissant sur le diaphragme influence la respiration et la circulation, d'où les troubles cérébraux. Je dois pourtant noter ici que je n'ai pu prouver expérimentalement la compression du cerveau par l'affluence du liquide céphalo-rachidien, quoique par plusieurs trépanations j'aie essayé de prendre les tracés relatifs.

La prédisposition individuelle joue un grand rôle dans la manifestation de la maladie ou au contraire dans l'état réfractaire de l'individu. Ainsi les neuropathes, les anémiques et les dyspeptiques souffrent plus que les autres personnes.

En considérant ce qui précède je peux définir ainsi la maladie. Le vertige marin se manifeste chez la plupart des personnes voyageant en mer et notamment chez les neuropathes, anémiques et dyspeptiques, toutes les fois que, par des mouvements spéciaux d'un navire pendant la tempête, survient soit un choc avec anémie cérébrale et ébranlement cérébelleux, soit des déplacements, grands et subits des viscères abdominaux et des contractions du diaphgrame avec les résultats de leur action locale ou réflexe ou par inanition, d'où proviennent le vertige et les vomissements, symptômes essentiels de la maladie.

VIII. — Quant au traitement, voici ce qui résulte de mes expériences.

Avant de s'embarquer il faut bien se serrer le ventre avec une longue et large ceinture afin d'empêcher ainsi les déplacements abdominaux pendant la tempête.

Durant le voyage il faut éviter, le plus possible, l'usage de nourriture, de liquides, de liqueurs, etc., à seule fin de diminuer la pression du sang et les sécrétions. Mais à la rigueur en peut coaseiller l'usage de deux ou trois petits verres de cognac par jour.

Si le vertige menace d'apparaître, pour éviter les secousses qui le déterminent, il faut se coucher à la cabine et tâcher de suivre les mouvements du bateau. En même temps prendre de la cocaïne, laquelle, d'après les expériences faites sur moi-même, empêche les vo-missements, mais non le vertige.

Le moyen le plus radical pour éviter la maladie serait de demander aux compagnies de navigation de faire faire des lits qui seraient suspendus d'après le système des lampes marines.

J'ai également l'honneur de présenter à l'Académie les conclusions d'un mémoire sur la même question que nous publierons prochainement M. le professeur Dastre et moi.

1. — Les déplacements de l'animal (translation et rotation) exercent une influence considérable sur les viscères abdominaux.

Malgré les liens constitués par les attaches péritonéales, ceux-ci sont mis en mouvement et viennent heurter contre les parois de la cavité, particulièrement contre le diaphragme et la paroi antérieure.

- 11. Ces chocs provoquent, soit directement soit indirectement à la suite de l'intervention des nerfs de sensibilité, des réactions appréciables. Ces réactions consistent en des contractions qui s'harmonisent au rhythme même des déplacements et qui tendent à limiter l'excursion des viscères.
- III. Sur le cadavre cette excursion est naturellement plus étendue... Elle a pour consequence chez le vivant des tiraillements des nerfs mésentériques et des impressions sur les nerfs sensitifs.
- Il y a lieu de penser que les corpuscules de Pacini signales dans le mésentère servent précisément à recueillir ces impréssions et à permettre par suite les réactions correspondantes dans la sphère de la motrieité.
- IV. Les moyens qu'on peut employer pour limiter ces mouvements, à savoir: compressions du ventre par des bandes ou liens de différentes espèces, restreignent les chocs contre la paroi abdominale, mais laissent en grande partie subsister ceux sur le diaphgrame. Du là, les modifications inévitables qui se produisent dans le rythme respiratoire.

### MEMENTO PRATIQUE

Tenture de Siecesbeckia orientalis dans l'henrès cincine. 
Des médicaments employés dans le traitement des teignes, dit le D'

J. Hutchinson, quelques-uns ont la forme de liniments; les autres,

qui ne sont pas agglomérés à des corps gras, sont moins désagréables pour les malades ; mais ils sont douloureux ; la préparation proposée par l'auteur n'a ni l'un ni l'autre de ces inconvénients. Le siegesbeckia orientalis est un arbre dont les parties vertes ont une grande réputation à Maurice. On prépare un sirop en ajoutant du sucre à la plante verte, et en broyant. Ce sirop est considéré comme un altérant puissant; on le donne dans la syphilis, la goutte, le scorbut, la scrofule. Pour l'usage externe on fait un cataplasme de feuilles broyées, qu'on applique sur les ulcérations gangréneuses et qui produit un effet tout à fait salutaire. L'auteur a employé une teinture préparée en Angleterre; dans 15 cas d'herpès ciroiné, 4 de sycosis, 2 de teigne tonsurante, 1 de pityriasis versicolore, 8 des cas d'harpès circiné siégeaient sur le cou, deux sur les jambes. Le bord rouge, saillant, l'aire pale centrale et la desquamation furfuracée ne laissaient subsister aucun doute sur la véritable nature de l'éruption; les 4 malades atteints de sycosis prétendaient qu'il leur avait été communiqué par un rasoir malpropre. Dans tous les cas la maladie siègeait sous le menton et présentait son aspect classique. Les deux taches de la teigne tonsurante montraient la circonférence régulière ordinaire, l'éruption squameuse, la friabilité des cheveux si remarquable à cette période. Le cas de pityriasis versicolore était également typique. Dans tous les cas je prescrivis un mélange par parties égales de siegesbeckia et de glycérine, et je fis faire des frictions sur les plaques matin et soir. Le médicament paraît agir comme stimulant et parastilcide; la méthode de traitement avait pour résultat de faire diminuer l'étendue des taches qui, à la longue, disparaissaient, il restait de la douleur soulement pendant un jour ou deux. Les deux cas de teigne tonsurante furent plus rebelles; malgré tout, on put en avoir raison sans recourir à l'épilation. (The Brit. med. Journal, 25 juin 1887, et Paris Médical).

Traitement des excelossances épidemelleurs anormales. — Le D' Rossen se félicite du traitement suivant, dans les cas de productions épidermiques anormales, tels que sors, ceil de perdrix, verres, etc.

On humecte la production épidermique avec une solution aseptique (acide boride ou salicylique), puis on la recouvre d'une couche assez épaisse (4 à 5 millimètres) d'acide salicylique pur, cristallisé. On applique par-dessus, en manière de pansement, d'abord un morceau de lint boriqué, préalablement humecté et plié en quatre, puis un morceau de gutta-percha, assez grand pour envelopper de tous côtés la partie qui est le siège de la production épidermique anormale. Quand celle-ci n'atteint pas des dimensions très grandes, le pansement est laissé en place pendant cinq jours. En l'enlevant, on trou-

vera la production épidermique un peu ratatinée et complètement détachée de sa base d'implantation primitive. Au-dessous la peau fine ne présente aucune trace de cautérisation, ni d'hémorrhagie. Quand la production épidermique atteint une grande épaisseur, comme il arrive souvent aux pieds, il faut laisser le pansement plus longtemps en place, ou le renouveler au bout de cinq jours. (Muncher med. Wochenschrift, 1888, n° 9.)

DE L'EAU DE MENTHE POIVRÉE CONTRE LE PRURIT VULVAIRE, par M. A. Routh. — Cet observateur recommande ce remède contre le prurit vulvaire causé par les pediculi, les ascarides, les polypes utérins, le cancer du col, les leucorrhées vaginales et la métrite. Quelle qu'en soit la cause diathésique, il prescrit des lotions avec la solution d'une cuillerée à café de borax pulvérisé dans un demi-litre d'eau tiède et additionnée de cinq gouttes d'essence de menthe poivrée. Les lotions sont pratiquées avec une éponge douce.

Dans les cas où il existe un eczéma ou bien des ulcérations, il substitue à l'application de ce liquide des onctions avec une mixture contenant 25 centigrammes d'iodoforme pour 30 grammes d'huile d'olives. Au demeurant, les lotions avec l'eau de menthe poivrés sont efficaces surtout contre le prurit vulvaire de la grossesse. (Brit. med. Journal, 14 août 1888, p. 793, et Gaz. heb. des sc. méd. de Bordeaux.)

Poudre dentifrice antiseptique. — Dans son livre sur l'antisepsie médicale, M. le D<sup>r</sup> Le Gendre indique la formule suivante pour une poudre dentifrice antiseptique.

Acide borique finement pulvérisé. 2 gr. 50 centigrammes.

Chlorate de potasse........... 2 grammes.

Poudre de gaïac...... 1 gr. 50 centigrammes.

Craie préparée......

4 grammes.

Carbonate de magnésie pulvérisé. 4 grammes.

Essence de rose ou de menthe... l goutte.

TRAITEMENT DE LA TYPHLITE. — Nous trouvons dans le même ouvrage, le traitement préconisé par M. Bouchard dans les cas de typhlite :

l'application d'une couche épaisse d'onguent napolitain belladoné, recouverte d'un grand cataplasme très chaud.

2º Déterger et rendre aseptique le gros intestin par de grandes irrigations intestinales faites deux fois par jour avec un litre au moins d'eau à 38º à laquelle on ajoutera:

Borate de soude..... 5 grammes,

Et deux ou trois cuillerées à café du mélange suivant :

Teinture de benjoin......

Les irrigations doivent être faites avec beaucoup de lenteur.

3 Le repos doit être absolu.

4 On usera peu des purgatifs et seulement des plus doux (magné-

sie dans de l'eau sucrée par exemple).

5 Comme régime alimentaire, le lait d'abord coupé d'eau alcaline et en petites quantités à la fois, plus tard additionné de jaune d'œuf; en somme, une alimentation laissant peu de résidus et donnant peu de prise aux fermentations intestinales qu'on peut d'ailleurs réduire au minimum en instituant simultanément l'antisepsie du tube digestif par la voie gastrique.

Le « CINERARIA MARITIMA » DANS LE TRAITEMENT DE LA CATARACTE.

— Nous reproduisons comme pure curiosité l'article suivant qui a paru dans l'*Union pharmaceutique* sous la signature de notre ami et ancien collaborateur E. Ferrand.

M. W. T. Thiselton Dyer, directeur des jardins royaux de Kew, communique au *Pharm. Journal* une lettre d'un médecin de la Trinité dont nous extrayons le sens général.

Atteint de cataracte molle des deux yeux, le D' Mercer se fit opérer de l'œil gauche qui était alors le meilleur pendant un voyage qu'il fit à Londres. L'opération n'eut pas de résultat avantageux et il retourna dans la colonie, n'y voyant pas plus qu'avant. Ceci se passait en 1882. Or, au commencement de février dernier, le docteur faisant visite à des amis qui avaient habité le Vénézuéla pendant quelques années, fut pressé par eux d'essayer l'effet curatif d'une plante, le cineraria maritima, dont les effets, prétendaient-ils, étaient souverains contre la cataracte.

Devenu absolument aveugle et n'ayant rien à perdre, le D' Mercer fort incrédule d'ailleurs, se résolut à faire l'essai du suc de la plante qu'on lui procura et commença le traitement le 7 février en introduisant 2 gouttes de ce suc dans chaque œil trois fois par jour. Et, mirabile dictu l (c'est lui qui parle) dès le 4° jour. 11 février, une faible lueur était perceptible par l'œil droit. Le traitement fut continué avec persévérance, l'espoir étant venu avec ce premier résultat et, au commencement d'avril, il discernait la forme des objets, même le visage des personnes avec un jour favorable, et pouvait même lire l'heure d'une montre à cadran blanc avec l'œil droit.

L'œil gauche précédemment opéré a fait des progrès analogues.

L'introduction du suc dans l'œil ne produit aucune irritation ou inflammation, mais seulement une légère cuisson qui dure environ deux minutes, accompagnée d'un abondant larmoiement.

Le directeur des jardins de Kew, en communiquant cette lettre au Pharm. Journal, ajoute que des faits analogues sont peut-être connus, mais qu'il ne se rappelle pas les avoir vus publiés. Il pense en conséquence que sa communication a quelque intérêt, l'auteur de la lettre paraissant être tout à fait de bonne foi.

### ACADEMIE DE MÉDECIRE

### Séance du 4 sépiembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

La correspondance comprend: 1° un mémoire manuscrit de M. Blaise, médecin-major de 1° classe au 20° régiment d'artillerie, sur la vaccination animale pratiquée au Mans; 2° un rapport manuscrit sur les vaccinations et revaccinations pratiquées dans le 7° corps d'armée par M. Weber, directeur du service de santé de ce corps d'armée.

M. Gariel présente de la part de M. Leduc, professeur à l'école de médecine de Nantes, un travail intitulé: Nouveau procédé d'électrisation générale dit de la douche électrique.

M. Verneuil présente, de la part du D' Suarez de Mendoza (d'Angers), une observation de corps étranger de l'esophage arrêté à 23 centimètres des arcades dentaires, et enlevé au cinquième jour à l'aide de la sonde esophagienne de M. Verneuil.

ETUDE EXPERIMENTALE SUR LE VERTIGE MARIN. — M. Pampoukie (V. ci-dessus, p. 1254).

PRIX DE L'ACADÈMIE. — M. Léon Collin lit le rapport sur les mémoires adressés pour le concours du prix de l'Académie. Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret.

DE LA FILARIOSE. — M. Lancereaux termine la lecture de son mémoire commencée dans l'avant-dernière séance.

Le mot de filariose sert à dénommer l'ensemble des désordres pathologiques résultant de l'infection de l'organisme par la filaria sanguinis hominis. M. Lancereaux rapporte l'observation d'un jeune homme de 23 ans, né à l'île de la Réunion, atteint de varices lymphatiques et chez lequel l'examen du sang permit de constater une dizaine de filaires s'agitant au milieu des globules.

Une seconde observation est celle d'un jeune homme de 20 ans, né à Haïti, dont les urines ressemblaient à du lait. Parfois, la miction s'interrompait brusquement, et le malade expulsait des fiocons de formes et de dimensions variables se présentant en général sous la forme de véritables morceaux de nerfs parcourus par des filets de sang. C'étaient des caillots de fibrine englobant une quantité consi-

dérable de globules rouges et de leucocytes. Les urines du matin étaient toujours blanches, tantôt plus, tantôt moins.

Le sang fut examiné une première fois, mais aucune des préparations ne contenait de filaires; une deuxième pique donna au contraire neuf filaires caractéristiques.

M. Lancereaux étudie les lésions anatomiques de la filariose sur les ganglions et vaisseaux lymphatiques, sur les cavités séreuses, sur le sang. Il décrit les symptômes causés par les nombreux désordres anatomiques qui, parfois, ne se manifestent par aucun malaise appréciable.

Cette maladie est de longue durée, mais la guérison est presque la règle, elle survient la plupart du temps d'une façon spontanée.

Le diagnostic repose sur trois symptômes: la tuméfaction molle des ganglions inguinaux, l'hémato-chylurie et la présence de la filaire dans le liquide sanguin.

Demarquay le premier a signalé la filaire dans une tumeur des bourses. Depuis les cas se sont multipliés.

La prophylaxie découle des connaissances fournies par l'étiologie. Comme thérapeutique, aucun des agents employés n'a eu d'efficacité appréciable. Le malade de M. Lancereaux a guéri sous l'influence de l'hydrothérapie et de frictions mercurielles pratiquées dans les aines au niveau des ganglions tuméfiés.

RAPPORT SUR UN ÉCHANTILLON DE L'EAU DU PUITS DE L'ÉCOLE NOR-MALE DES FILLES DE SAINT-BRIEUC. — M. Marty fait un rapport sur cet échantillon adressé par le ministre du commerce. La conclusion est que cette eau est mauvaise à cause de la proportion de matières organiques qu'elle contient et qu'elle est absolument impropre à l'alimentation.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en comité secret pour entendre la lecture des conclusions du rapport de M. Collin sur le prix de l'Académie.

### BIBLIOONAPHIE

Maladinë du larynx. Laryngoscopie et Technique thérapeunque locale, par le D<sup>o</sup> J. Gottstein. Traduit et annoté par le D<sup>o</sup> L. Migier. Asselin et Houzeau, édit. Paris 1888.

Ce livre publiè il y a cinq ans à Breelau a été en peu de temps fans toutes les mains. Le succès ne fut pas seulement local, si je puis ainsi parler, mais des traductions en furent faites en anglais par le D' Bride d'Edimbourg et en russe par le D' Sevebrennitow. Ce succès mérité invita le D' Rougier à en faire profiter le public médi-

cal français. Nul n'était mieux placé pour traduire en toute sûreté un ouvrage de spécialiste. M. Rougier, médecin de la clinique des maladies du larynx du Dispensaire général, est lui-même un laryngologiste distingué et dans les annotations nombreuses qu'il a ajoutées au livre de Gottstein, on peut voir quelle large part reviendra au traducteur dans le succès qu'obtiendra le livre.

C'est qu'en effet depuis cinq ans, bien des progrès ont été faits, tant dans l'étude médicale que dans l'étude chirurgicale des maladies du larynx, bien des modifications ont été apportées dans la façon d'envisager la pathologie laryngée. Enfin beaucoup de notions nouvelles ont été mises au jour qui, en 1883, étaient encore lettre morte.

C'est ainsi que l'auteur a ajouté dans le long chapitre consacré à l'anatomie normale du larynx, les recherches de Poirier sur les lymphatiques du larynx.

Dans le diagnostic général, il a étudié l'emploi de la cocaîne, son utilité comme anesthésique de la muqueuse du larynx et par suite les services qu'elle rend dans l'examen des malades, dans l'extirpation des néoplasmes, dans l'extraction des corps étrangers du larynx, dans le traitement de l'hyperesthésie laryngienne, dans le traitement de la dysphagie des tuberculeux laryngés et dans l'application des différents procédés d'alimentation dans la tuberculose, etc.

Dans la thérapeutique nous devons signaler encore l'examen de quelques instruments ou appareils spéciaux, pinceaux laryngiens, laryngo-fantômes, appareils français de galvanocaustie, dilatateurs, etc.

Dans la partie spéciale relative aux maladies essentielles du larynx, les nouvelles recherches sur la laryngite hémorrhagique sont du D' Rougier, de même celles sur la nature parasitaire de la diphthérie, sur les traitements antiseptiques de la diphthérie, sur l'emploi des scarifications galvaniques dans l'œdème du larynx, sur les fractures du larynx, sur les kystes laryngiens, sur les enchondromes et les exostoses du larynx, etc.; les différentes méthodes opératoires des papillômes, les indications de l'extirpation partielle ou totale du larynx, le traitement de l'hyperesthésie du larynx par l'antipyrine, l'aconitine, la cocaïne, etc., les paresthésies et l'hypochondrie d'origine laryngienne, le massage du larynx dans les paralysies des cordes, etc.

Enfin dans la partie spéciale aux maladies secondaires du larynz, différents travaux ont été ajoutés sur la tuberculose primitive du larynx, sur sa nature, sur les lésions bacillaires, sur les tubercules miliaires, sur le pronostic de la tuberculose laryngienne, sur les nouvelles méthodes de traitement local (acide lactique, etc.) et du traitement général de la tuberculose (injections rectales gazeuses, eucalyptol, etc.): sur la syphilis laryngée, sa coexistence avec la

tuberculose laryngée, la transformation des ulcères laryngiens syphilitiques, les tuberculeux, sur les différentes formes de diphthérie qu'on trouve dans la rougeole, la scarlatine, sur l'érysipèle primitif du larynx, sur les symptômes laryngiens de la coqueluche, etc.

On voit d'après cette énumération des travaux de M. Rougier quels sont les chapitres qui divisent le livre de Gottstein.

La première partie appelée partie générale comprend : l'anatomie, la physiologie, le diagnostic général où sont étudiées la laryngoscopie et les autres méthodes d'examen, enfin la symptomatologie et la thérapeutique générale. Cette première partie est très importante et forme une étude d'ensemble dont l'utilité sera reconnue par tous ceux qui voudront étudier ce livre.

La deuxième partie ou partie spéciale comprend : les maladies propres au larynx, de la membrane muqueuse, du périchondre et du cartilage, puis les traumatismes, les néoplasmes et les névroses.

Le deuxième chapitre de cette deuxième partie est attribué à l'étude des maladies secondaires du larynx. Cette division nous a para schématique beaucoup plus que réelle. C'est ainsi que le croup, l'œdème du larynx sont classés dans la première partie alors que la laryngite des tuberculeux est étudiée dans la seconde, alors que sa seule distinction des autres laryngites consiste à se présenter chez un tuberculeux.

En effet Gottstein dans le chapitre intitulé: lésions du larynx dans le tuberculose, fait rentrer l'étude non seulement de la tuberculose laryngée, sous toutes ses formes, mais encore « des affections essentielles, indépendantes, qui peuvent même mener à d'autres maladies ». Cette manière de voir est évidemment clinique mais peut amener de grosses confusions au point de vue dogmatique.

Après une étude très complète, trop complète d'après ce que nous venons de dire, des affections du larynx dans la tuberculose, l'auteur étudie les lésions du larynx dans la syphilis, la rougeole, la scarlatine, la variole, les affections typhoïdes, l'érysipèle et la coqueluche.

« Bien que, dit Gottstein, j'aie eu tout spécialement en vue dans ce travail le médecin praticien et l'étudiant, je crois cependant que même l'expérience de mes collègues spéciaux pourra trouver dans cet ouvrage plus d'une observation qui l'intéressera ». Nous ne pouvons qu'ajouter que le succès précédent de l'ouvrage a dû déjà prouver à l'auteur qu'il avait atteint son but.

D. F. VERCHERB.

### MOUVELLES

Hopitaux de Paris. — Internat en pharmacie. — Les examens produceurs entre les internes en pharmacie des hôpitaux de Paris vienne d'être terminés. Le jury a décerné les récompenses suivantes:

Médaille d'or: M. Guerbet, interns à l'hôpitel des Enfants-Malades.

Médailles d'argent: M. Viel, de l'hôpitel de la Charité; M. Boutson, interns à l'hôpitel La Rochefouqueld; M. Glaise, interns à l'Hôtel-Dieu.

Des médailles de bronze, récompenses des années de services rendres dans les hôpitaux, ont été décernées aux internes dont les noms suivest : M. Guerbet, à l'hôpital des Enfants-Malades; M. Maudin, interne à l'hôpital Andral; M. Chouy, interne à la Maternité; M. Dufour, interne à la Maternité; M. Rochard, interne à l'hôpital Lariboisière; M. Cavalles, interne à l'hôpital Saint-Louis; M. Macquaire, interne à l'hôpital des Incurables.

INSPECTION DES GARNIS. - M. le D' Roussy (Baptiste), inspecteur suppléant du service sanitaire des garnis, est nommé inspecteur.

La Pharmadis en Russis, — On vient de mettre en vigueur en Russie un ukase impérial, qui autorise les femmes russes à pratiquer la pharmacie, à condition de se soumettre aux mêmes examens et formalitées que les hommes. Il s'y trouve un paragraphe qui nous paraît bien enfantique au sujet de la défense faite aux pharmaciens de prendre une femme comme élève dans le cas où ils auraient déjà chez eux un jeune homme dans les mêmes conditions. A ce propos, un rédacteur du « Pharmaceutische Zeitung » de Berlin, relève plaisamment que l'ukase ne dit pas « s'il est défendu à un pharmacien célibataire de prendre chez lui une jeune fillé démme élève. » (Arch. de méd. et de chtr. prut.).

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Le D' Maurin, l'auteur apprécié du Formulaire pour les maladies des Enfants et du Dictionnaire du Foyer d'Infirmerie, vient de publier un mouveau hure qui sera non moites utile, aussi blen aux médecins qu'aux pharmaciens, aux herboristes, et à tous ceux qui s'escupent des malades. C'est le Formulaire de l'herboristerie, dans lequel il rend aux simples

la place qui leur est due dans la thérapeutique.

Laissant de sôté la botanique pure, M. Maurin déterminé: 1º les principes actifs; 2º les préparations pharmaceutiques; 3º les formules magio-trales les plus avantageuses; 4º les effets physiologiques et thérapeutiques de shaque planie. Cette étude est précédée de notes sur la récolte et la conservation des végétaux et de leurs produits, et enfin l'ouvrage se tarmine par une table analytique et un memorandum clinique qui est un véritable répertoire thérapeutique. (1 vol. in-18, 4 fr. Félix Alcan, éditeur.)

L'ELIXIE ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferment digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. Parent, imprimetr de la Faculté de médecine, A. Davy successeur 5z, rue Madame et ru Corneille, 8,

# QUINQUINA SOLUBLE SCHUHKRAFFT

EXTRAIT GRANULE contenant exactement tous les Une dent-outiller à cafe représente une dose de quinquina LE FLACON DE 125 OR.; 4 fr. — LE FLACON DE 30 OR. (DORR POUR UN LITRE DE VIN); 1 fr. 50. — PAR 6 FLACONS: 1 fr. 25. « Le Quinquina soluble Schuhkrafft est une bonne

« Le Quinquina soluble Schühkrafft est une bonn « Préparation qui contient tous les principes actifs du « Quinquina .Elle est appelée à rendre de grands services « en Thérapeutique dans les cas où l'usage du Continguis

«en Thérapsutique dans les cas où l'usage du «Quinquina est indiqué. » D' GENDRIM. Médecin hon des Hoptsaux de Paris. QUINQUINA EFFERVESCENT ; Le Fisson de 125 gr. 3 fr. Phi ASTIER, 72, AV Kleber, PARIS, et toutes Philip

ALIMENT COMPLET ADRIAN

Ainsi appelé parce qu'il peut à lui seul entretenir la vie

L'aliment complet Adrian renferme à l'état sec et sous un petit volume de la viande rôtie, du pain grillé, du sucre de lait, des légumes cuits à la vapeur et du maît, en un mot tous les éléments nécessaires et indispensables à la nutrition. Il convient particulièrement aux convalescents, aux enfants chétifs et malades, aux vieillards, aux personnes faibles privées d'appétit, atteintes d'affections d'estomac ou de toutes autres maladies qui empêchent de prendre les aliments en nature. D'un goût très agréable, il peut remplacer les poudres de viande et autres produits similaires.

GROS: 11, rue de la Perle, PARIS

UINIUM ROY

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloides; il represente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'aicaloides Soluble dans Feau, le vin, etc. A. BOY, Pharmacies, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé us un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nersuss: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, némie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de appareit digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, articulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, tumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. Scentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes ALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Rouen.



SALICOL DUSAULE

# Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE ·

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE.
La pius freide, la plus gascence et la moins altére
Elle est souverine contre les Maladies du Fole, de l'Estoma.
et des Reins, le Olabéte, la Graveile et la Goutte.
Prix: 20 Fr.la Caisse de 50 Boutelles en gare de Vichy
Chaque bouteille sorte en bas de l'etiguette la signature ci-contre:
DÉPOT LE PHARMAGIENS EN MARCHANDS L'EAUX MINÉRALES

\*\***\*\*\*\*\*\*** 

A la COCA du PEROU

plus efficace des TONIQUES et des stimulants Le REPARATEUR par EXCELLENCE 98 Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Prétirable au Quinquina, dant il n'a pas les propriétés échausantes, il est

le ROI des ANTI-ANÉMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vin de de il rend ainsi, sous une forme agréable, la iere et la sesté Pharmacle MARIANI, 41, B" Haussmann, et toutes Pharmacles

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

UN AN

CROSNIER et BABE Picole-de-Médecine

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS A. RICHET

DAMASCHINO MICHEL PETER sseur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Strede l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecia des hôpitaux.

ofessur agrégé à la Paculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chrugien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

MCRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

caqui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. imrafes remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.

Ia GLYCERINE et au QUINQUINA In verre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude. Remplace à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la préfine pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

DANS LES HOPITAUX DEPARIS

(Al'Antique des Sciences par Berthelot) SEUL obtenn à l'état de I Ferrugineux,

l'état Pur et Neu-

ce qui permet de sous forme de :

se : la verre à

Diplôme d'HONNEUR, Médaille d'OR et d'ARGENT

Sans aucune saveur de fer,essentiellement assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement ferragineux, les résultats les plus prompts et les plus constants, sans ais occasionner ni manx d'este-

c, niconstipation. Depôt dans t'" pharm". franco s'adr.: Ph\*1\* ROBIN à Bourges.

### BRONCHITES, TOUX, CATARRHES CAPSULES CRÉOSOT

Du Doctour FOURWING VIN & HUILE CREOSOTES (0.20 par Saule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph. de la MADELEINE, 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Exiger Timbre de l'Etat. - PHARMACIES, BAINS

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté BUBROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques es plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépaation bromurée en France, en Angle-

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS A. GAZAGNE, Phie de 1" dl. et succ'

Henry MURE, & Pont-St-Esprit (Gard). S ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insufficance du lait

maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires,

cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 16, que du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

# SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. - Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau ils'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE : FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

## THE THE TOTAL CAINT. VARDE

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy.

harlund Hyvere

# VINDE VIAL

Tenique, Angleptique, Reconstituant agent des separaces independique à la fermette

Nove laterana au Médeain le sein d'apprécier tout le parti qu'il pout tirer de l'houreuse caseciation de ses trois quistances ;

VIANDE, GUNA, PROFESATE DE GUARE Parrigulo, J.: VEAL, 64, tão Bústico, LYON

# VIN MARIANI

A la COCA du PEROU

Le plus efficace des TONIQUES et des stimulants Le REPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Préserable au Quinquina, dent il n'a pas les propriétés échausantes, il est

le ROI des ANTI-ANEMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vise de dessert; il rend ainsi, sous une forme agréable, la lerse et la santé. Pharmacie MARIANI, 41, 8º Haussmann, et toutes Pharmacies

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS UN AN

CROSNIER et BABÉ

FRANCE. ..... 15 fr.

Phole-de-Médegine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

ur de clinique chirurgicale. Professeur de pathologie médicale. Professeur de pathologie médicale. del'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

ragrago à la Paculto. Aucien interne des hôpitaux de Paris, géz des hôpitaux. Médecin consultantaux Eaux de Plombières

Médecia des hôpitaux.

MUSTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

sage concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. berutes remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.

RINE et au QUINQUIN la surs à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Soude.

Remplace à la fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la perine pure est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

Biplome

SLES HOPITAUX DEPARIS

L'obtenn à l'état de

d'BOXNEGE, Médaille d'OR et d'ARGINT Sans aucune s

veur de fer, essentiallement assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement ferregineux, les résultats les plus prompts ot les plus constants, sans ais occasionner ni manx d'este-, ni constipation . Depli dats t'" plarm"" . Tranco s'adr.: Ph'" ROBIN à Bourges.

### BRONCHITES, TOUX, CATARRHES CAPSULES CREOS

VIN & HUILE CREOSOTES(4.19 per Saule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph.de la MADELEINE, 5, r. Chauvean-Lagarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Ewiger Timbre de l'Etat. - PHARMACIES, BAINS

BROMURE DE POTASSIUM (exempt tres tant de soin par les Médecins es hospices spéciaux de Paris, a dé-erminé un nombre très considérable guerisons. Les recueils scientifiques plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépation bromurée en France, en Angle-

SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU PLACON : 5 PRANCS A. GAZAGNE, Phie de Ire de et suco

Henry MURIE, & Pont-St-Esprit (Gard). TET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# CAPSULES MATHEY-CAYLUS

A Enveloppe mince de Gluten

Au Copahu et à l'Essence de Santal, au Copahu, au Cubèbe, et à l'Essence de Santal, Au Copahu, au Fer et à l'Essence de Santal,

« Les Capsules Mathey-Caylua à l'Essence de Santal assedée à des « Balsamiques, possèdent uné efficacité indontestable et sont employées aves le plus « grand succès pour guérir rapidement les Ecquiements anciens ou récents, la Bientorrhayis, la Biennorrhée, la Leucotrinée, la Cystite du Ost, l'Urentrite, « le Catarrhe et les actues Maladies de la Vessie et toutes les affections des Voies

« urinaires.

3.4 Grâce à leur enveloppe mines de Gluten, essentiellement assimilable, les « Capsules Mathey-Caylus sont digérées par les personnes les plus délicates et ne l'atignent familis l'estomac. (Gazette des Hopitaux de Paris,

VENTE EN GROS, CLIN et C'. Paris. — DETAIL DANS LES PHARMACIES.



William Laurente 1850



# COTON IODÉ

Prépareteur de fécole sucricure de phermacie de Peris, — 48, evenue d'Italie, Paris l'arisent de l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grande avantages le coren tout. C'est regent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau un révuléif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec avantage le papier moutarde, l'huile de éroton tiglium, les emplatres émétisés, le thapeie et covent inême les vésicateires. On a obtenu le succès les plus éclutants dans les bépatien de Paris; le lumnago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genouz, de l'épacle, les épanche, ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires, etc., ent été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. — Pris du facen en France: 3 fr. 50. — Se trouse dans toutes les pharmacies.

# Dragées Demazière CASCARA CASCARA CASCARA

Dosées à 0 gu 120 de Peulle.
Vérticule Spécifique
de la Constipation habituelle.
Dépôt général: Pharmacie C. DEM ARIÈM E.71, Mesur le Villers, Paris

Echantilions france arm Médecime.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOUMAINE.

**Environ eriginata:** Esincie implantée dans le vestibule du laryan; extraction par les voies naturelles. (Hôpital Laribolaière. M. le De Berger.) - Mementé pratique. - Bibliographie. - Variotes. - Mespologie. - Nouvelles.

HOPITAL LARIBOISIÈRE. - M. LE D' BERGER.

Épingle implantée dans le vestibule du larynx ; extraction par les voies naturelles.

Il m'est arrivé plus d'une fois d'extraire, par les voies naturelles, des corps étrangers tombés dans la partie inférieure du pharynx, en touchant l'entrée du larynx, en me guidant uniquement sur l'exploration digitale pour reconnaître la situation de ces corps et pour les misir. Je n'en avais jamais retiré qui fussent aussi solidement et sassi profondément fixés que l'épingle dont j'eus l'occasion de pratiquer l'extraction cette année.

Bi j'insiste sur ce moyen élémentaire et bien connu d'exploration et d'extraction, c'est qu'il est à la portée des médesins anxquels l'emploi du laryngoscope n'est pas familier et que, pratiqué avec putience, attention et douceur, il peut leur rendre d'utiles services dans des cas pressants, ainsi que l'observation suivante en est la preuve :

Le 28 avril 1888, à 9 heures du matin, se présentait, à la salle Denouvilliers, une jeune filie de 18 ans environ ; elle racontait à peu près en ces termes l'accident qui lui était arrivé :

La veille, à 7 heures du soir, elle avait à la bouche une petite épingle d'acter à tête de verre dont elle tenait la tête entre ses lèvres, quand elle partit d'un éclat de rire; elle fut prise aussitôt d'un accès de suffocation, en même temps qu'elle ressentait une vive piques qu'elle rapportait à la partie droite du cou, à peu près au niveaz de la grande corne de l'es hyoïde. L'épingle avait disparu, entrainée par le courant d'air inspiré, au moment où la jeune malade descript les lèvres pour rire. La gêne de la respiration continua toute la soirée avec beaucoup d'anxiété, et une sensation vive de pique perçue toujours au même endroit, mais plus vive dans les mouvements de déglutition, dans les accès de toux ou lorsque la malade essayaët de parler.

<sup>(1)</sup> Observation communiquée à la Société médicale du VII arrondissement.

Conduite le soir même à l'hôpital Lariboisière, elle fut soumise à un examen laryngoscopique qui ne permit pas de préciser la situation du corps étranger; toute la nuit se passa sans alarmes sérieuses, mais sans que la malade pût dormir ni même reposer la tête sur l'oreiller. Elle revint le lendemain matin me consulter dans la salle.

Il n'y avait à ce moment aucune gêne apparente de la respiration; la voix était conservée mais un peu enrouée et faible; la malade accusait toujours la même sensation de piqûre à la région latérale droite du cou, au niveau de la grande corne de l'os hyoïde.

Le doigt, introduit dans l'arrière-bouche, ne découvrit rien au niveau de la base de la langue, non plus que sur l'amygdale et les piliers du voile du palais; rien davantage sur la paroi latérale droite et postérieure du pharynx, aussi loin qu'on pouvait le parcourir; mais, en suivant avec le doigt la partie latérale de la langue jusqu'à la base de cet organe, je pus nettement reconnaître la pointe du corps étranger qui faisait saillie dans la fossette profonde située entre le repli glosso-épiglottique médian et le repli glosso-épiglottique latéral droit.

Ayant badigeonné l'isthme du gosier avec une solution de cocaïne, je pus déterminer avec plus de précision la situation de l'épingle : sa pointe, dirigée en dehors, faisait une saillie de deux ou trois millimètres tout au plus dans la fossette intermédiaire à l'épiglotte et à la moitié droite de la base de la langue; plus près de la ligne médiane, on sentait le corps de l'épingle, transversalement dirigé sous la muqueuse; elle disparaissait et ne pouvait plus être sentie bien avant la ligne médiane. La fossette gauche était libre et nulle part on ne pouvait trouver la tête de l'épingle. Du reste, le corps étranger se déplaçait dans tous les mouvements du larynx pour reprendre, quand celui-ci se remettait en repos, une position toujours la même. C'est dire que malgré sa fixation l'épingle présentait une mobilité qui la faisait échapper à chaque instant au doigt qui la cherchait. Ces constatations me permirent ainsi de reconnaître que l'épingle s'était introduite dans le vestibule du larynx, qu'elle s'y était placée transversalement au-dessous de l'épiglotte et que sa pointe, traversant le repli aryténo-épiglottique et les parties molles situées sur la partie latérale droite de l'épiglotte, était venue faire saillie au travers de la muqueuse de la base de la langue dans la dépression qui sépare le repli glosso-épiglottique médian du repli glosso-épiglottique du côté droit.

Le premier moyen d'extraire le corps étranger qui se présenta à mon esprit fut le suivant : saisir avec des pinces la pointe de l'épingle, l'attirer le plus possible et la fixer solidement, puis, si la tête ne pouvait traverser les parties molles où elle était retenue, aller la

chercher, la saisir à son tour et l'extraire. Guidant une pince sur mon indicateur, je me mis donc en devoir d'attrapper (c'est bien le mot) la pointe de l'épingle qui m'échappait à chaque contraction du pharynx. Après des essais très multipliés pendant lesquels je parvins une ou deux fois à la prendre, mais où je dus la lâcher, car j'avais pincé avec elle la muqueuse, je n'arrivai qu'à refouler cette pointe dans les parties molles, de telle sorte que je ne sentis bientôt plus que le relief transversal que l'épingle faisait au travers de la muqueuse. Ma seule ressource était donc d'aller chercher directement l'épingle dans le vestibule du larynx, et c'est par là que j'aurais dû commencer.

Après avoir cocaïnisé à nouveau l'isthme du gosier, la base de la langue et jusqu'à l'entrée des voies aériennes, je poussai mon doigt jusqu'à l'épiglotte que je parvins à faire basculer en avant. Déprimant alors fortement la commissure buccale de manière à pouvoir introduire le doigt plus profondément encore, je glissai la pulpe de l'index gauche sur la face postérieure de l'épiglotte, et je l'introduisis par l'orifice supérieur du vestibule du larynx. Je pus aussitôt sentir l'épingle qui était transversalement placée au-dessous de l'épiglotte. J'aurais pu l'accrocher avec le doigt, l'attirer, la dégager et l'extraire, mais je craignais qu'elle ne m'échappât et qu'elle ne tombât, soit dans le larynx soit dans le pharynx : je préférai l'extraire avec des pinces.

Appliquant donc directement le doigt sur l'épingle de manière à la fixer subitement entre l'épiglotte et à attirer le plus possible le cartilage en hant, je conduisis le long de mon doigt une longue pince courbe légèrement entr'ouverte; quand je fus au contact du corps étranger, je glissai sans trop de difficulté l'un des mors entre lui et l'épiglotte et fermant la pince je pus aussitôt constater que l'épingle était bien prise; l'instant d'après elle était extraite sans résistance par la bouche. C'était une épingle en acier de 3 centimètres de long, très pointue, à tête de verre, mesurant 2 millimètres de diamètre. Elle était rouillée dans l'étendue d'un centimètre à partir de la pointe, indiquant ainsi la profondeur à laquelle elle avait pénétré.

La malade fut retenue dans le service et mise en observation : le leudemain et le surlendemain se développa une inflammation laryngée (on plutôt sus-laryngée) assez vive avec douleur et gêne de la respiration. Celle-ci qui survenait par accès nocturnes était assez marquée pour que je fusse obligé de donner des ordres afin que tout fut disposé pour pratiquer la trachéotomie immédiate si la suffocation paraissait imminente.

Cet état, qui n'alla pas jusqu'à inspirer des craintes bien sérieuses,

dura une huitaine de jours au bout desquels la jeune malade put quitter l'hôpital.

Elle y rentra au bout de neuf jours, souffrant davantage, se plaignant d'étouffements nocturnes, présentant un certain degré de cornage sans altération notable de la voix; il existait une sensibilité très vive sur le trajet du nerf récurrent droit. M. Gouguenheim voulut bien pratiquer lui-même l'examen laryngoscopique, mais ce dernier n'ayant démontré aucune altération du larynx ni de son vestibule, nous dûmes considérer la dyspnée en question comme une dyspnée nerveuse tenant principalement à la prédisposition qui créait un état d'hystérie prononcée. La jeune malade, qui présentait en outre une métrite du col, resta quelque temps dans le service, et les troubles respiratoires dont elle se plaignait disparurent des qu'elle n'y fit plus d'attention.

Les accidents assez inquiétants que cette malade a présentés après l'extraction du corps étranger peuvent être rapportés à deux ordres de causes.

Dans une première période qui dura huit jours environ à partir de l'accident, il y eut un peu de réaction inflammatoire avec gonflement sus-laryngé; la voix était éteinte, la gêne respiratoire, quoique peu considérable, était continue, la déglutition pénible : au toucher on pouvait constater une tuméfaction œdémateuse légère de l'épiglotte. Ces phénomènes étaient la conséquence de la piqure produite par l'épingle et de l'inflammation, à la vérité peu intense, qui s'était développée autour de cette petite lésion traumatique.

Malgré leur peu de gravité apparente je ne négligeai aucune précaution, aucune recommandation, pour que la malade cût à sa portée des secours immédiats au cas où les accidents eussent pris une plus grande intensité. Des exemples malheureusement trop fréquents nous montrent que lorsqu'à la suite d'une lésion souvent presqu'insignifiante, une inflammation suppurative se déclare dans les parois du larynx ou dans les parties molles qui l'entourent, celle-ci peut déterminer une mort très rapide, alors que quelques heures auparavant il ne paraissait pas y avoir de menace sérieuse. Tout doit donc être préparé à l'avance pour qu'à la première alerte on puisse pratiquer d'urgence la trachéotomie.

Les craintes que l'on pouvait avoir ne se réalisèrent pas, fort heureusement pour notre jeune malade, et, peu de jours après, la réaction inflammatoire due à la piqure s'étant atténuée, elle demandait sa sortie de l'hôpital. Ce fut alors que commencèrent à se produire de nouveaux troubles qui l'inquiétèrent assez pour la déterminer à revenir demander des soins.

C'était encore une gêne de la respiration, mais celle-ci au lieu

d'être continue revenaît par accès, principalement la quit, où la malade était obligée de rester assise dans son lit, présentant un comage ou un sifflement laryngé qui effrayaît les gens de service, réveillée par une sensation pénible de suffocation imminente, dès qu'elle se laissait aller au sommeil. Le jour, au contraire, ces phénomènes disparaissaient d'une manière presque complète, la respiration était libre et la voix presque normale.

L'examen larvngé qui fut pratiqué confirma l'Idée que faisait native cette alternance régulière entre les exacerbations nocturnes et les rémissions qu'on observait le jour dans l'état de la malade, en démontrant l'absence de lésions inflammatoires et l'intégrité absolue de l'organe. Il s'agissait de troubles nerveux, d'accès de spaşme laryngé peu intenses, mais assez prolongés, provoqués par un peu diritation persistant au niveau de la piqure produite par l'épingle, et entretenus par la disposition générale à laquelle était soumise cette jeune personne. C'est ce que me parut prouver la sensibilité ires manifeste que déterminait la pression exercée sur tout le trajet du nerf récurrent droit jusqu'à la clavicule. Il existait du reste des troubles hystériques variés, sensibilité ovarique, sensation de boule à la région sternale et à la base du cou, et des crises vérita-Mes qui se montrèrent à plus d'une reprise pendant le deuxième séjour de la malade à l'hôpital. Comme je l'ai dit, les troubles respiratoires disparurent, en même temps que l'état général s'améliorat sous l'influence du bromure de potassium, des toniques et da l'hydrothérapie.

Je n'ajouterai presque rien aux détails donnés dans l'observation sur le mode d'exploration auquel j'ai eu recours. Pour introduire profondément le doigt dans le pharynx et surtout dans le vestibule du larynx, il faut, après avoir fait sur tout l'isthme du gosier des badigeonnages répétés avec une solution de cocaïne, introduire. l'index de la main gauche par le côté droit de la bouche du malade, de manière que le doigt glisse sur le sillon qui sépare la base de la langue de l'amygdale et des piliers du voile du palais, et que la commissure labiale directe soit fortement déprimée par l'espace interdigital de l'index et du médius. Evitant de toucher la base de la langue et la luette, la pulpe de l'index, introduite de la sorte dans le pharynx, sent et reconnaît parfaitement la grande corne de l'oa hyoide, et, se rapprochant de la ligne médiane, atteint le bord de l'épiglotte qu'il est facile de faire basculer en avant. Il est alors très facile d'introduire l'extrémité du doigt dans le vestibule du larynx.

Ce mode d'exploration n'est pas seulement applicable à la recherche et à l'extraction des corps étrangers, mais à l'examen des produits pathologiques qui peuvent exister en cette région, notamment des épithéliomes dont on peut de la sorte très bien apprécier l'étendue et les connexions.

### MEMERTO PRATIQUE

DE L'EMPLOI DE L'ARSENIC A L'INTÉRIEUR CONTRE LES VERRUSS ET LES POIREAUX (Bristol Med. Chirurg. Journal, décembre 1887). — Le Dr Pullin (de Sidmouth) déclare avoir une confiance absolue dans le succès qu'on peut attendre du traitement des verrues par l'administration à l'intérieur de l'arsenic.

A l'appui de son dire, il rapporte les faits de guérison suivants :

1° Une jeune fille de dix-sept ans voit se développer rapidement et presque soudainement sur ses deux mains une colonie innombrable de verrues, dont les plus grosses atteignent leur complet développement en moins de dix jours, tandis que les plus petites semblent pulluler à un tel point que la surface entière des mains en est couverte; les plus petites très nombreuses sont à peine perceptibles à la vue, mais parfaitement reconnaissables au toucher. Quelquesunes des plus grosses verrues sont brûlées avec l'acide nitrique, et la malade est mise à l'usage de la liqueur arsenicale de Fowler, à la dose de 6 gouttes par jour.

Au bout de huit jours il ne restait plus un vestige de cette singulière éruption.

2º Un garçon de huit ans présentait sur la face dorsale des mains plusieurs verrues volumineuses, sujettes à de fréquentes hémorrhagies. On n'y fit aucune application externe, mais le sujet prit 4 gouttes de liqueur de Fowler par jour. A la fin de la semaine toutes ces verrues présentaient une couleur grisâtre plombée et, au bout d'une quinzaine, toutes avaient disparu sauf une que l'on enleva facilement en grattant avec l'ongle.

3º Chez un autre enfant de quatre ans atteint de verrues confluentes sur les deux mains, une dose d'une goutte par jour de liqueur arsenicale pendant dix jours suffit à le débarrasser de la plupart d'entre elles. Celles qui restèrent purent être détachées avec facilité sans la moindre douleur. Ici, comme dans bien des cas analogues, la guérison fut rapide et complète. Ce traitement présente en outre l'avantage d'être parfaitement indolore, point d'une certaine importance lorsqu'il s'agit de jeunes enfants. (Mon. thér.).

### BIBLIOGRAPHIE

Traité des maladies des fosses nasales, des sinus et du Pharynx easal, par le D'W. Moldenhauer, traduit par le D'Potiquet. (Asselin et Houseau, édit. Paris, 1888.)

« Parmi les traités récemment parus en Allemagne sur la pathologie des fosses nasales et du pharynx supérieur, l'ouvrage du D' Moldenhauer, par la large place que la description des signes objectifs fournis par la rhinoscopie y occupe, est celui qui a paru le mieux répondre chez nous à un besoin et réagir contre une tendance. Voir de très haut la pathologie de cette région, sans s'astreindre aux petites manœuvres qui permettent à l'œil de fouiller tous les recoins, c'est s'exposer à la voir très mal. » Ainsi s'exprime le Dr Potiquet qui a choisi l'ouvrage de Moldenhauer pour le traduire et la rhinoscopie pour spécialité. Il est certain que pendant longtemps nous aurions laissé à l'Allemagne le soin d'étudier la rhinoscopie, mais il ne s'ensuit pas qu'actuellement on puisse encore dire qu'il faut souhaiter que l'étude des maladies des fosses nasales et de leur arrièrecavité « se relève dans notre pays et que leur connaissance s'y généralise. » Nombreux sont nos confrères français qui se sont occupés de la question et les noms que je pourrais citer arrivent en foule sous ma plume.

Quoique puisse penser l'auteur « de l'enseignement officiel » qui, suivant lui, « répugne à pousser la spécialisation aussi loin qu'on le fait à l'étranger », il n'en est pas moins vrai que beaucoup de nos médecins ou chirurgiens qui se sont adonnés à l'étude de la pathologie nasale sont tout autant que qui que ce soit, capables « de manier le réflecteur, le spéculum, le stylet et le miroir pharyngien.»

Le livre de Moldenhauer comprend 3 parties: La première consacrée à l'anatomie et à la physiologie; la deuxième à des généralités sur la symptomatologie, le diagnostic et la thérapeutique générale. Enfin la troisième ou partie spéciale comprend toute la pathologie des fosses nasales et du pharynx nasal.

Ce livre étudié dans ses détails sera d'une utilité certaine entre les mains des étudiants qui voudront bien appliquer les notions qu'il développe à l'hôpital où ils auront toutes les occasions désirables pour y mettre en pratique les conseils judicieux qu'ils y auront trouvés. En quelque temps ils deviendront rhinologistes, ce qui, en somme, n'est pas aussi difficile que d'apprendre toute la pathologie interne et toute la pathologie externe sans compter les sciences accessoires qu'on leur demande à leurs examens.

D' F. VERCHÈRE.

DE DÉFORMATIONS DE LA CLOISON DU NEZ ET DE LEURS TRAITE-

MENTS CHIRURGICAUX par le D' L. Rosenthal. Lecrosnier et Babé édit. Paris 1888.

Cette étude consciencieuse et complète montre combien étaient peu connus avant ce travail les accidents qui peuvent résulter de la déformation de la cloison, combien sont nombreux les cas où, le chirurgien peut efficacement intervenir, enfin quelles sont les indications et contre-indications opératoires.

Ce traitement des déformations de la cloison est d'une importance capitale non seulement pour les voies aériennes, mais aussi pour les parties voisines, pour le crâne entier, pour le palatin, pour les dents et même le thorax.

Les déformations de la cloison peuvent porter sur son 1/4 postérieur, sur la lame quadrangulaire, enfin on rencontre fréquemment des éperons ou saillies osseuses qui siègent plus souvent à gauche qu'à droite.

Les plus fréquentes anomalies accompagnant une déformation sont d'après leur ordre : une croissance exagérée du palatin, une disposition irrégulière des dents et une hyperthrophie du cornet moyen du côté de la saillie.

Les causes les plus communes des déformations de la cloison (déviations et épaississements) sont les traumatismes et les tumeurs adénoïdes; mais il est de nombreuses autres causes (syphilis, scrofnle, hérédité, etc.)

L'intervention chirurgicale ne sera indiquée que lorsque l'on aura pu entraver le développement très lent de la déformation et que surviendront des troubles physiologiques, L'intervention que préfère le D' Rosenthal est l'opération à la scie de Bosmorth pour les saillies et éperons osseux. Elle est simple, peu douloureuse et ne donne lieu qu'à une hémorrhagie minime. La galvano-puncture peut être mise sur la même ligne,

Pour les déviations simples peu prononcées de la partie antérieure de la cloison, la méthode de Juvasz, quoique douloureuse et longue, donne néanmoins de bons résultats; la résection d'une partie de la cloison avec conservation de la muqueuse intacte du côté opposé, dans les courbures simples et très prononcées, nausées par l'excès de volume de la cloison, sans épaississement,

Dans les circonstances particulières, où aucune des méthodes susindiquées ne peut être appliquée, on aura recours avec succès au ciseau employé par la méthode de Duplay, Berger, Heymann, etc., à la pince de Woltering ou autres instruments spéciaux.

Les conclusions résumées que nous avons empruntées presque textuellement à l'auteur montrent combien ont été étudiées avec soin toutes les faces de la question et nous ne saurions mieux faire que de renvoyer le lecteur, désireux de s'instruire, à la monographie du D' Rosenthal, pour y trouver science et profit.

D' F. Verchère

### VARIÉTÉS

# Questions professionnelles. (HERTFORD BRITISH HOSPITAL).

Beaucoup de confrères parisiens ignorent l'existence d'un hôpitel situé à Levallois-Perret, construit et entretenu aux frais du philanthrope international, Sir Richard Wallace. Cet hôpital est une véritable merveille et réunit tous les perfectionnements, tant au point de vue sanitaire qu'à celui du luxe et du confort des malades; on croirait en y entrant pénétrer bien plutôt dans un hôtel de la plaine Monceau que dans un hôpital.

Mais notre intention n'est pas aujourd'hui de décrire cet établissement; nous voulons simplement entretenir nos lecteurs d'un incident qui s'y est passé et sur lequel certains journaux anglais, et notamment le New-York Herald, ont cru devoir insister plus que de raison.

Le corps médical de cet établissement comprend deux chefs de service choisis parmi les plus honorables praticiens anglais de la capitale, pourvus d'un diplôme français et d'un interne (house surgeon) non pourvu de diplôme français.

Nous n'avons pas été peu surpris de trouver dans le New-York Herald une note émanant de l'un des derniers internes, M. Prendergast, et relatant les divergences diagnostiques et thérapeutiques entre celui-oi et son chef de service le D' Alan Herbert.

Il était dit simplement qu'un individu atteint de pleurésie était mort par le fait de la négligence du D' Herbert. Qu'une jeune fille était morte de péritonite pour la même raison. Qu'un blessé avait vu sa plaie devenir septique, également par la faute du D' Herbert. Qu'une pleurésie avait été prise pour un emphysème, etc., etc.

Toujours d'après l'interne du service, les malades atteints d'affections chirurgicales étaient voués à un triste sort dans l'établissement fondé par Sir Richard Wallace. C'est ainsi qu'ils étaient ou dirigés sur un grand hôpital français, ou soignés dans l'hôpital anglais, par un chirurgien français, le D' Paul Berger. Ce fait monstrueux est qualifié par l'interne comme n'étant pas « creditable to the english surgery ».

Enfin, comme grief capital évoqué par l'interne, les Dr. Alan Her-

bert et Faure Miller sont seulement pourvus de diplômes français, tandis que lui, Prendergast, est doctor in medecine (M. D.), Master of surgery (M. S.), Member of the Royal University of Dublin (M. R. U. D.), Member of the Royal College of physicians of London (M. R. C. P. L.), etc., etc., etc. Voilà bien des titres pompeux qui assurent à M. Prendergast une grande notoriété dans son pays, mais qui ne valent pas le modeste titre de docteur en médecine (D. M. P.) qui est, avant tout, nécessaire pour exercer en France. M. Prendergast doit en savoir quelque chose, puisque s'étant présenté récemment devant des juges français pour passer un examen de doctorat (il avait été dispensé par faveur de tous les autres), il a été simplement BLACKBOULÉ, malgré l'indulgence bien connue de la Faculté française pour les candidats étrangers.

Mais là n'est pas la question. M. Prendergast, interne de l'hôpital Hertford, devait-il, s'il supposait que son chef de service s'était trompé dans ses diagnostics, saisir la presse politique de la question, ce qui était absolument contraire à tous les principes de la déontologie médicale? Ses imputations étaient trop graves pour que nous n'ayons pas approfondi la question. Or, il résulte de notre enquête qu'aucune négligence n'a été apportée aux soins des malades de l'hôpital Hertford. Les patients auxquels il est fait allusion dans le New-York Herald, ont été vus non seulement par le D' Alan Herbert, mais par deux chirurgiens distingués de nos hôpitaux, les Da Berger et Barette. Ces noms en disent plus que n'importe quelle réfutation. Il n'est pas besoin d'ajouter que l'honorable D' Herbert, bien connu de tous nos confrères parisiens, est médecin depuis 20 ans de l'hôpital Wallace dont il avait conçu les plans, qu'il est docteur en médecine de Paris et ancien interne de nos hôpitaux. La situation de ce chef de service ne saurait donc être comparée à l'inexpérience doublée d'un peu de facuité, du jeune Prendergast.

Mais ce qui est le plus drôle, c'est l'accusation formulée contre les médecins d'un hôpital situé en France d'avoir des diplômes français, et de faire venir, lorsqu'il y a un cas chirurgical grave, un chirurgien français. Le jeune interne de l'hôpital Wallace méprise sans doute moins le titre de docteur français depuis sa mésaventure à l'Ecole.

Mais nous lui ferons remarquer que nous sommes en France, que la loi est formelle et n'autorise l'exercice de la médecine qu'aux praticiens munis d'un diplôme français. Il n'en est du reste pas autrement en Angleterre pour l'hôpital français de Londres, auquel nous avons eu l'honneur d'appartenir. Les médecins attachés à cet établissement situé en Angleterre, n'ont que des diplômes anglais et

lorsqu'un cas chirurgical grave se présente, c'est Sir W. Mac Cormack, chirurgien anglais, qui est appelé.

Nous ne pensons pas que les malades anglais de Paris soignés par le Dr Berger soient plus à plaindre que les malades français de Londres confiés au Dr Mac Cormack.

Nous n'aurions pas pris la peine de réfuter ces allégations malveillantes et diffamatoires qui relèveraient plutôt de la police correctionnelle que de la discussion médicale, si elles n'avaient pas été de nature à faire naître quelques doutes sur la bonne administration d'un établissement que tout le monde s'accorde à reconnaître comme l'expression la plus élevée de la bienfaisance individuelle. Il est bon de savoir, en effet, que, alors que l'hôpital français de Londres vit difficilement, grâce à des souscriptions publiques, l'entretien de l'hôpital anglais de Paris est entièrement à la charge de Sir Richard Wallace.

A. LUTAUD.

(Journ, de méd. de Paris.)

### RÉCROLOGIE

Le D' Digu (Sosthène), pharmacien principal de première classe en retraite, directeur de la Santé à Dunkerque, décédé le 13 août 1888, à l'âge de 82 ans.

### -

LES ENFANTS ASSISTÉS EN ALGÉRIE. — A la suite de la donation de terrains par l'abbé Roudille, donation à laquelle il avait mis pour condition que le 1<sup>er</sup> janvier 1889 il y aurait commencement d'exécution, de la fondation d'une colonie d'entants assistés, M. Peyron part pour l'Algérie ainsi que MM. Péan, Chassaing, Levraud, Chautemps, composant la Commission nommée par le Conseil général de la Seine. Tous, y compris les délégués de l'Assistance publique, doivent se trouver réunis fin septembre, sur le territoire de la future colonie, à Ben Chikao, afin de prendre les dispositions définitives.

Hommage aux médecins de l'empereur du Brésil. — La Chambre municipale de Rio-de-Janeiro a décidé de provoquer une souscription dans le but d'offrir un présent au Dr Charcot, ainsi qu'aux deux médecins italiens qui ont soigné l'empereur du Brésil à Turin.

L'INSTITUT PASTEUR. — L'ouverture de cet établissement serait prochaine d'après ce que nous entendons dire. C'est pourquoi nous venons de visiter les constructions, actuellement fort avancées de cet établisse. ment qui se trouve rue Dutot, à quelques pas du boulevard de Vaugirard-Une grille d'une trentaine de mêtres le sépare de la rue Dutot. De ce

côté, se trouve l'aile de bâtiment qui doit servir d'habitation à M. Pasteur En vérité c'est presque un hôtel princier, avec une vue exceptionnelle sur les côteaux de Passy et de Chaillot, la Tour Eiffel et le Trocadéro, L'hôte de cette habitation sera donc somptueusement logé, grâce à le générosité des souscripteurs à l'œuvre de la rage. Ce doit être un satisfaction pour ceux-ci tout autant que pour celui-là.

Les autres corps de bâtiment principal renferment l'appartement de M. Roux, encore une habitation fort agréable; puis une bibliothèque des laboratoires au rez-de-chaussée, des salles de conférence et d'inoculations, et enfin un amphithéâtre, un peu exigu, je pense, puisqu'il s'agit d'après ce que l'on a promis, d'un établissement d'enseignement, tous âutant que la création d'un « Palais de la rage ».

En arrière, se trouvent des annexes : bergerles, chenils, clapiers, vollères : tout cela, bien étroit, en apparence du moins.

A gauche, voici une haute cheminée. C'est celle du laboratoire où, sun nul doute, on procédera à la fabrication du virus. C'est fâcheur, a trouvez-vous pas, que par cette face, cet Institut scientifique prenne aix un aspect d'usine, et par son style, soit trop en harmonie avec le constructions industrielles du voisinage.

Ce n'est pas tout : voici encore des salles d'attente un peu trop voisiné des salles d'inoculations, ce qui ne manquera pas d'impressionner vivement les individus qui se présentent aux inoculations. Enfin, il y aux des logements qui, dit-ou, seront destinés aux pensionnaires : qui — el l'annonce du moins — y trouveront toutes les commodités de l'existence. Puisse dans l'avenir, et contrairement, sans nul doute aux intentions des souscripteurs et fondateurs de l'œuvre, cet Institut ne pas devent facheusement l'hostellerie de la rage, après en avoir été le Palais. (Resigén. de thérap. et de clin.)

Bulletin de la mortalité du 26 août au 1° septembre 1888.—Fièvre typholden 17. — Variole, 2. — Rougeole, 14. — Scariatine, 1. — Coqueluche, 4. — Diphtérie, Group, 14. — Phthisie pulmonaire, 178. — Autres tuberculeren 18. — Tumeurs cancéreuses et autres, 39.

Méningite, 21. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 39. —Paralysie, 4. — Ramollissement cérébral, 4. — Maladies organiques du cœur, 31.

Bronchite aigus et chronique, 47. — Broncho-pneumonie et pneumonie, sastro-entérite : Sein, biberon et autres, 186.

Fièvre et péritonite puerpérales, 2. — Autres affections puerpérales, 3. Débilité congénitale, 14. — Sénilité, 20. — Suicides et autres morts violentes 25. — Autres causes de mort, 144. — Causes inconnues, 8.

Nombre absolu de la semaine : 853. — Résultat de la semaine prétédente : 910.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIL.

Paris. — A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Dav? successes 52, rue Madame et ru. Corneille, 3,

# SOLUTION

## De Salicylate de Soude Du Docteur (

Laureat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTYON)

La Solution du D' Clim, toujeurs identique dans sa composition et d'un goût agréable, permet d'administrer facilement le Salicylate de Soude et de varier la dose suivant les indications qui se présentent.

Cette solution très-exactement dosée contient :

es de Satioylaie de Soude par cuillerée à bouche, par cuillerée à calé. 2 gramm 0.50 contier.

Exiger la VERITABLE SOLUTION VERITABLE SOLUTION CLIN, que l'on peut se procurer par l'entremise des pharmaciens.



# **ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN**

FONDE EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9º centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, asimie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du sois et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMEROIRS COUVERTS, ETC.

Adressor les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Besseames, 36 &, rue du Champ-des-Oiseaux. Bouen.

# PARINE ACT VEST

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mell pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du maternel, facilite le sevrage.

CHRISTEN Frères. 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmes.

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisanes, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

## **ELIXIR**

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les personnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur inspirent les aliments

Les matteres premières qui concourent à la Apréparation de et ELIXIR sont, la viande,

tion de cet ELIXIR sont, ta viande, l'alcool et les écorces d'oranges amères. Eles d'une excellente conservation et d'un goût tres agréable, Paris, 20, pl. des Vosges, ettoutes Phies

DUCRO

## CHLORAL BROMURI Dubois

La préparation de chloral la mieux suppi des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donné me effets à dose moins élévée... Il pard a caustin Maladies perveuses, Insomni Strop prescrit à la dose de la é cuilletes l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tim Phin.

## AFFECTIONS UTERINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANEMI

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hópitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette prépartion d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

Contre l'anémie des femmes atteinles d'affections utérines chroniques, les résultats of toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traitée par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac.

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas.

Dépot à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

ere-cercurine appeir. - Tome II.

Nº 106.

MARDI 11 SEPTEMBRE 1888.

LA

BUREAUX

ABONNEMENTS

On s'abonne chez Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI ECROSNIER et BABÉ

UNAN

Place Place Place Place

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

MICHEL PETER

DAMASCHINO

sseur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, trede l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

A. RICHET

P. BERGER OF ALL SAULE E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecin des hôpitaux.

fessur agrègé à la Paculté, Aucien interne des hépitaux de Paris, Chrurgien des hépitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux,

mer ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Burages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

## MEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIQUE

DYSPEPSIE Anorexie

omissements

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amers et Fermenta digestifs

Doses : Adultes ites, 1 verre à liqueur par repas.— Enfants Pilules Chiorhydro-Pepsiques Grez, adultes Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert

Envol franco Echantillons. - Phie GREZ, 34, res La Bruyere, PARIS.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

que leur Inspirent aliments

ALIMENTAIRE

eta li BLII Riont: la viande, et le écorces d'oranges lles d'une excellente con-neid un goût tres agréable. 20 pl.des Vosges, et toutes Phice

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'age dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et t\*\* Phiss.

# CHLOROSE - ANÉMIE - TROUBLES DE LA MENSTRUATION

ABLE DES FERRUGINEUX

## COALTAR SAPONINE LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex.

\* Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFACONS.

### SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Açad de médecine

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célectins et les autres sources ; la plus eco petituante et la plus riche du bassin ; ne subissant aucune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estemac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix: 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de Françe et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

## .ADIES DE LA GORGE

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

PASTILLES

AU SEL DE BERTHOLLET

Riger la Signature de DETHAN, Pharmacion à Paris, vue Baudin, Nº 21, et pr. Pharmacies. — La Reite : 2º 50.

DRIAN (PURE VIANDE DE BEUF FRA

# ADRI

(SEUF D'AMÉRIQUE)
Admises dans les hôpitaux de Paris
Ces poudres conservent tous les princes de digestion, d'assimilation et de
natrition, et sont les seules bies digésées
et supportées longtemps par Jes malades.
Gros: 11, rue de la Perle, PARIS

Dix centigr, de Quinoldies per Dragée. — R R. 4e 29 : 1 fr. — PARIS, 20, Place des Vosges



# Alimentation des Enfants

Aliment lacte-farineux soluble. Préparé avec de LAIT SUII Nourriture rationalle is enfants et de personnes debiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le luit majernel. Aisément dig estible et assimilable, la LAGTAMYI. E contient tous les éléments propres à la formation des masseles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachtisme et de l'Athrepsie.

da sente gurine lastie ne contenant point de sucre en exety missibly. Puttes les Phormacies, -- BROS: VER DETL. 12, rue Sainto-Anno, Paris

# N DE BUG

TONI NUTRITIE OUINQUINA ET AU CACAO

Soul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phis Lebeault, 53, Rue Réaumur. krepôt Général: 5, Bue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

## Une Does per Ampou Pour Inhalations

ement immédiat et guérison

TRAITEMENT de l'ASTEME Par la Méthode todurée, fairm cons ANGINESdePOITRINE Syncopus, Mai de Mer, Migraine, Hystere-Epitopole

LA BOITE, 4 PR., PHARMAGE BOISEY, S, Place Vanddome, Paris.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOUMAIRE

Revue critique : Recherches récentes sur la physiologie de la digestion appliquée au diagnostic et à la thérapeutique. - Bibliographie. - Variétée. -Jarisprudence médicale: Privilège des créances des médecins en cas de failite de leurs clients. — Nouvelles.

### REVUE CRITIQUE

## Recherches récentes sur la physiologie de la digestion appliquée au diagnostic et à la thérapéutique.

L'importance et le nombre des travaux qui ent été publiés depuis peu de temps sur la chimie de la digestion montrent que la principale préoccupation des cliniciens a été de rechercher dans cette voie des caractères précis utilisables pour le diagnostic et le traitement des maladies de l'estomac. C'est la confirmation de la thèse défendue par M. le professeur G. Sée : les dyspepsies sont chimiques ou ne

L'étude des sécrétions gastriques, de leurs modifications dans Pétat de santé et de maladie, devient ainsi un chapitre de physiolegie appliquée indispensable au diagnostic et à la thérapeutique des

Mections gastriques.

Et d'abord, l'estomac fournit-il une sécrétion à l'état de l'acuité etajeun? Schreiber (de Koenigsberg) a examiné le contenu stomacal chez quinze personnes après une abstinence ayant duré douse à quatorze heures. Il s'est servi des réactions colorées en usage pour reconnaître la présence de l'acide chlorhydrique, et de la digestion artificielle pour reconnaître la propriété digestive du liquide sé-Wé. Or, chez quatorse de ces personnes, on a retrouvé l'acide proportion de 2,5 pour 1,000 et au minimum la proportion de 0,41 pour 1,000. Il existe presque toujours petite quantité d'acide lactique. L'estomac de l'homme sécrète nc à l'état de jeune du suc gastrique (avec de l'acide chlorhydri-🚧 et en dehors même de toute excitation de la muqueuse.

Jaworski s'est surtout préoccupé des qualités de la sécrétion stomacale dans l'hypersécrétion chronique. Dans un certain nombre de cas, il existe de l'acide chlorhydrique libre; dans un petit nombre cetacide se trouvait à l'état latent, en ce que les réactifs colorants ne donnaient aucun résultat malgré le degré d'acidité du liquide retiré, de même que la digestion artificielle faisait défaut si l'on n'ajoutait pas de l'acide chlorhydrique. Il importe de remarquer que le liquide stomacal ne contenait aucun acide organique. Enfin dans des cas mixtes, le suc gastrique montre une réaction colorée dont la faible intensité ne répond pas au degré d'acidité. Une partie de l'acide est libre, l'autre est dissimulée. En général lorsque l'acide est libre, la réaction du biuret est faible ou absente; elle est au contraire très nette si l'acide est à l'état latent.

Jaworski a fait remarquer en outre que dans tous les cas de gastrorrhée le contenu stomacal à jeun renferme un plus ou moins grand nombre d'éléments groupés d'une façon caractéristique. Ce sont des éléments qui renferment des noyaux de leucocytes dont le protoplasma a été digéré par le suc gastrique. On peut les reproduire artificiellement en utilisant pour l'observation les globules purulents. Ces noyaux sont surtout nombreux lorsque l'acide chlorhydrique est latent.

On trouve ensuite des corpuscules en forme de spirale que Jaworski considère comme étant des éléments altérés provenant des muqueuses affectées de catarrhe (pharyngite) et qui se produisent sous l'influence du suc très acide de l'estomac.

Enfin la gastrorrhée acide s'accompagne d'une desquamation abondante de l'épithélium cylindrique de la muqueuse. Ces éléments figurés semblent indiquer que l'hypersécrétion est le résultat d'une lésion de la muqueuse. La réaction très forte du biuret et la présence de l'acide chlorhydrique à l'état de combinaison sont les conséquences des lésions. La digestion d'une grande quantité de leucocytes de cellules épithéliales aboutit à la formation de peptones qui se combinent avec l'acide chlorhydrique. C'est dans ces cas qu'on observe les douleurs pendant la digestion, les vomissements et les autres symptômes dyspeptiques. Les lésions deviennent interglandulaires, les glandes s'atrophient et la sécrétion gastrique s'arrête. Avec Riegel et Honigmann, Jaworski pense que le catarrhe gastrique acide est très souvent associé à l'ulcère rond. C'est le réactif de Gunzburg, c'est-à-dire la floroglucine-vanilline qui a fourni à ce dernier les meilleurs résultats pour déterminer la quantité d'acide chlorhydrique; c'est le même réactif que recommande Haas parce qu'il n'est pas altéré par l'albumine, la peptone, le phosphate de soude et le chlorure de sodium. Voici comment cet auteur propose l'examen du suc gastrique : On filtre le liquide et on essaye avec le papier rouge du Congo, s'il n'y a pas de réaction on essaie avec le papier à la tropxoline qui indique toujours 1 pour 1,000 d'acide chlorhydrique. La réaction de Gunzburg indique au minimum une proportion de 0,1 p. 1,000 de cet acide; le violet de méthyle vient après la floroglucine comme sensibilité.

Rosenheim a cherché quel rôle jouent les acides dans l'estomac en présence des hydrates de carbone. Ewald et Boas avaient distingué trois périodes dans la digestion : la première caractérisée par la présence de l'acide lactique, la deuxième par les acides lactique et chlorhydrique, la troisième par ce dernier seulement. Dans les conditions d'alimentation indiquées par Rosenheim, l'acide lactique existe dans toutes les périodes digestives, sans jamais dépasser l pour 1,000, si ce n'est peut-être dans le cancer de l'estomac.

Les expériences de Jaworski sont d'un intérêt plus général, car cet auteur s'est borné à déterminer l'action des acides chlorhydrique, lactique, acétique et carbonique sur la fonction stomacale. L'introduction de ces acides en petite quantité dans l'estomac a pour conséquence de précipiter le mucus, de dissoudre le protoplasma des leucocytes, d'oû l'apparition de noyaux. Le contenu stomacal montre alors une réaction du biuret plus intense et la sécrétion pepsique est activée tandis que la sécrétion chlorhydrique n'est pas influencée. L'emploi prolongé des acides a pour effet de diminuer cette dernière. Jaworski n'a pas observé de désordres à la suite de l'emploi de certaines quantités d'acide chlorhydrique, les patients au contraire s'en trouvent bien. Tandis que les alcalins dissolvent le mucus stomacal et nuisent à la sécrétion pepsique, les acides précipitent le mucus et activent cette sécrétion. Si l'on cesse les alcalins, la sécrétion chlorhydrique est activée, ce qui n'arrive pas avec les acides. Un effet commun de l'emploi prolongé des acides et des alcalins est donc d'abaisser la sécrétion acide des glandes.

La pepsine et l'acide chlorhydrique ne sont pas les seuls agents de la digestion que l'on trouve dans le suc gastrique, on y trouve encore le *ferment de présure* ou ferment du *lab* qu'ont étudié encore récemment Boas et Klemperer.

Si on laisse agir le liquide stomacal contenant de l'acide chlorhydrique parfaitement neutralisé sur du lait bouilli de réaction neutre, on observe au bout de dix à vingt minutes la précipitation de la caséine qui s'agglomère en un coagulum épais, tandis que le sérum se sépare de la caséine. Le ferment qui n'est pas employé à cette précipitation passe dans le sérum, car le petit lait provenant de cette opération peut coaguler de nouveau la caséine, à l'inverse de ce qui a lieu lorsqu'on se sert de petit lait provenant de l'action des acides.

Le ferment de présure est très sensible aux alcalis, un excès de 0,0028 de lessive de potasse peut le détruire. La température la plus favorable pour son action est de 35 à 40° c. mais le ferment agit encore à 70° et à 20°. L'addition de sels de chaux augmente l'activité du ferment qui agit en quelques secondes à la température or-

dinaire. Le bile au contraire arrête son action. Le ferment de présure est probablement détruit dans les parties de l'intestin où se montre la réaction alcaline. Sa présence peut être décelée dans les urines, mais elle est loin d'y être constante.

Ce ferment de présure se produit par la transformation d'une matière symogène spéciale qui offre une très grande résistance aux slcalis caustiques et même aux températures élevées qui détruisent le ferment. On le rencontre pendant toute la période digestive.

D'après Boas les glandes sécrètent seulement la matière zymogène du lab qui se transforme en ferment de présure (lab) en présence de l'acide chlorhydrique libre ou des acides organiques, aussi pas de ferment sans acide. On peut donc conclure de l'absence de l'un à l'absence de l'autre.

Dans les maladies de l'estomac Boas distingue trois états sous le rapport de la sécrétion de ce ferment. La sécrétion du lab est sugmantée parce que sans donte les sécrétions chlorhydrique et pepsique le sont aussi. La même sécrétion est diminuée pares que la proportion d'acide est insuffisante comme dans le catarrhe chronique muqueux. Il y a absence de sécrétion du lab dans le catarrhe, dans l'atrophie de la muqueuse stomacule et dans le cancer. On constate en même temps l'absence presque complète de la pepsine et de HCl. Si cette absence est persistante on peut conclure à la destruction de l'appareil glandulaire, lésion irréparable. Lorsqu'il y a simple diminution du lab, on peut arriver à de bons résultats par le régime et l'emploi du sel marin et de l'acide chlorhydrique. Klemperer est arrivé aux mêmes résultats que Boas sans avoir eu connaissance de ses travaux. Le ferment de présure pour lui est toujours lié à la présence de l'acide chlorhydrique ou des acides organiques en grande quantité. Lorsque le ferment manque, il est très important au point de vue du diagnostic de rechercher le symogène dont la présence est une preuve du bon état de l'appareil glandulaire, malgré la résetion neutre du liquide stomacal. Klemperer a employé avec le meilleur succès dans différentes affections de l'estomac les sels de chaux qui sont nécessaires à la précipitation de la caséine. Des maledes atteiats de catarrhe chronique avec faible sécrétion chlorhydrique me vemistaient plus le lait qu'ils prenaient. L'auteur prescrit soit l'eau de chaux, 2 quillerées à soupe pour un demi-litre de lait, soit le carbonate de chaux. Ces recherches nous expliquent comment pervent être utiles les préparations de chanx employées depuis longumps dans certaines affections gastro-intestinales chez les enfants.

C. JUMON.

### BIBLIOGRAPHIE

LA CUBABILITÉ DE LA PHYMEE DU LARYNX ET SON TRAITMENT CHI-BURGICAL, par Théod. Hering, trad. de l'allemand par F. Schiffere (de Liège) Carré et Cie édit.; Paris 1888.

Depuis plusieurs années, l'auteur poursuit avec persévérance la phthisie laryngée et l'attaque de mille et mille façons. Tentôt avec plus, tantôt avec moins de succès. Tous ses travaux sont établis sur de sérieuses et soignées observations. Il semble, d'après le travail qu'il publie aujourd'hui, qu'il est en possession d'un moyen, non pas infaillible, mais, au moins, très puissant contre la phthisie laryngée. Les planches qu'il ajoute à son étude, les observations détaillées, les examens microscopiques se réunissent pour convaincre les lecturs. Enfin M. Héryng est venu nous montrer lui-même à la Société anatomique une série de pièces montrant des cicatrices authentiques d'ulcérations dont les préparations microscopiques démontraient avec une netteté absolue la nature tuberculeuse.

Le traitement chirurgical est celui que préconise M. Héryng. Mais il était inapplicable jusqu'au jour où il serait possible d'obtenir l'anesthésie de la muqueuse laryngée sur laquelle il était nécessaire d'opérar.

Cet agent qui fit faire un grand pas à la thérapeutique laryngée est la cocaïne, employée soit en badigeonnage soit plus efficacement encere en injections sous-muqueuses au niveau du champ opératoire.

Les applications d'acide lactique après cocamisation pervent donner les meilleurs résultats, mais elles doivent être faites énergiquement avec le pineeau ouaté, et faites dans tous les points ulcérés. Il faut se garder de confondre la formation de cicatrices avec des ulcères encore existants. Mais, dans certains cas graves, la cicatrice formée se déchirait, on il se développait dans le voisinage de nouvellés ulcérations. L'auteur se décida alors à faire l'ablation totale du tissu malade et, pour y parvenir, eut recours dans le larynx à la méthode qui jouit d'une si grande faveur dans la thérapeutique de la tuberculose chirurgicale, au curettage. Il faut faire une extirpation aussi radicale que possible de toutes les productions morbides. Les contre-indications dépendent de l'état général du malade, de son caractère et de ses moyens d'existence (?)

Grace à ces moyens patiemment appliqués, M. Héryng peut présenter une abondante moisson de guérisons, et nous citerons en terminant la lettre que lui écrivit le Dr Kranse, de Berlin, qui, parlant des résultats qu'il avait obtenus depuis un an par le curettage des ulcérations taberculeuses, disait : Cette méthode s'est montrée effi-

cace chez un grand nombre de malades. Par la méthode chirurgicale, le traitement de la tuberculose laryngée est devenu encore plus que jamais un procédé comparable aux traitements des maladies fongueuses des articulations et des affections tuberculeuses de la peau, mis en usage à la Clinique chirurgicale. Il y trouve sa plus grande importance dans ce fait que, d'accord avec les principes chirurgicaux, cette méthode est en état de transformer une ulcération tuberculeuse, dont le fond et les environs sont infiltrés, en une lésion de bonne nature.

### D' F. VERCHERE.

DE LA THROMBOSE DES SINUS DE LA DURH-MÈRE, par le De Louis Lancial. G. Steinheil, édit. Paris 1888.

L'étude de la thrombose des sinus ne date que du commencement du siècle; avec Abercvanlie on trouve la première mention de cette grave complication; mais c'est à Ribes que revient l'honneur d'avoir signalé son existence et à Tamelé le mérite d'avoir fixé d'une manière à peu près définitive dans son mémoire sur les : a Maladies des sinus veineux de la dure-mère » les différentes formes de thrombose que l'on rencontre dans ces canaux veineux. Mais, depuis cette époque, malgré la publication fréquente d'observations, de faits, la présentation devant les sociétés savantes de pièces instructives, aucun grand travail d'ensemble n'avait été publié sur la 'question. Aussi le travail du D' Lancial peut-il être regardé comme une œuvre originale et, en même temps, instructive, évitant, à ceux qui veulent connaître ou étudier, les recherches délicates et patientes auxquelles a dû se livrer l'auteur pour mener à bien son travail complet et consciencieux.

L'auteur divise la thrombose veineuse en deux classes: thrombose inflammatoire et thrombose cachectique, comprenant dans la première classe les thromboses par propagation des inflammations de voisinage; ne serait-il pas possible de distinguer ce groupe de celui qui cause bien évidemment la thrombose cachectique, et, pour laisser la question claire, de donner à cette première classe le nom beaucoup plus exact de phlébite des sinus?

Cette phlébite des sinus s'explique par les communications si nombreuses que décrit dans un tableau d'ensemble M. Lancial, communes aux systèmes inoculaires de la tête, de la face et de leurs cavités avec le système veineux de la dure-mère. Peut-être eût-on pu, dans ce chapitre anatomique, tout au moins signaler dans les anastomoses si riches des plexus veineux rachidiens avec le système intracrânien et sur lequel a si magistralement fixé la science, le Dr Ch. Walther?

Les inflammations qui siègent dans ces diverses régions peuvent déterminer la phlébite d'un vaisseau périphérique et servir ainsi de peint de départ à la thrombo-phlébite des sinus. L'oreille, l'orbite, les fosses nasales, la bouche, le pharynx, au même titre que le cuir chevelu, la face et le cou peuvent entraîner la phlébite des sinus. La thérapeutique sera dirigée énergiquement contre la lésion initiale et l'antisepsie en formera le plus puissant élément.

Dans les affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde, la trépanation hâtive peut s'opposer à l'apparition et entraver la marche de la thrembose.

On serait peut-être autorisé à tenter la ligature de la jugulaire interne dans les cas où l'on aurait reconnu les premières manifestations de l'embolie septique.

La mort est la terminaison presque fatale de la thrombose des sinus crâniens; cependant la guérison a été observée dans certains es qui se compliquaient de septicémie et de purulence.

Des indications bibliographiques très complètes terminent le livre de M. Lancial et en font une monographie dans laquelle on pourra paiser tous les documents ayant rapport à la question qu'il a si complètement traitée.

D' F. VERCHÈRE.

### VARIÉTES

## Le D' Ange Guépin

Samedi a eu lieu à Pontivy, sous la présidence de M. Jules Simon, l'inauguration de la statue du D' Guépin dont le nom, bien connu des savants, est en outre resté très populaire en Bretagne et en Vendée.

La statue du Dr Guépin, œuvre du sculpteur Léofanti, est érigée sur la place Egalité, à peu de distance de la maison natale du célèbre sculiste. Elle est en bronze et a, avec le piédestal, plus de six mètres de hauteur. Sur la face principale on lit :

DOCTEUR GUEPIN

Aux plus déshérités le plus d'amour Aimer, respecter le travail, pratiquer la vertu

Sur la face postérieure :

Né à Pontivy le 12 fructidor an XIII Décédé à Nantes le 21 mai 1873

Au-dessous de la première de ces inscriptions, sur la face principale, un bas-relief représente le D' Guépin pratiquant l'opération de la cataracte dans une chaumière bretonne. La statue le représente debout, vêtu de son ample manteau et la main droite passés dans l'échanerure de sa redingote.

G'est M. Léon Séché qui, le premier, a pris la parole pour remettre le monument à la municipalité. Le maire de Pontivy a répondu. Puis M. Jules Simon a prononcé un discours dent neus extrayon les passages suivants:

e « Il a'était destiné à l'Ecole polytechnique. Il passa de brillanteur mens; mais le gouvernement de la Restauration, punissent dans le fils les opinions républicaines du père, la raya de la liste d'adnission. Il prit sur-le-champ son parti, en homme pratique, et opta pour la carrière de la médecine, qui lui fournissait mieux qu'aucane autre l'occasion de se dévouer et d'étudier, Ses études médicales furent brillantes et le conduisirent à être le préparateur d'Orfila.La ville : de Nantes venait de créer pour les ouvriers une chaire d'économie industrielle. On la proposa à Guépin, qui accepta sur-le-champ. ll t pensait des lors, et il pensa toute sa vie, qu'instruire les ouvries : est le meilleur moyen de les servir. Sa nouvelle position remplisest. tous ses vœux. Il était à Nantes, dans sa chère Bretagne; il vivait au milieu des souffrants et des déshérités; il était maître de son programme et de son enseignement. Il conquit bien vite l'estime des savants et l'affection de ses auditours. Il ne tarda pas à avoir me nombreuse clientèle; il était bon médecin, et il devint, avec le temps, un oculiste de premier ordre. Les riches le recherchaient à cause de son talent, et les pauvres, à cause de sa bonté. Il ne se contentait pas de les soigner gratuitement, il fournissait lui-même i les médicaments, et avec tant de bonhomie et de simplicité, qu'on 🗟 acceptait ses services comme cour d'un frère. Il lui était naturel de 3 donner sa science, son argent et son cœur. On commençait par être | son auditeur ou son malade, et bien vite on était son ami. On vensit chez lui après la guérison, non pas pour le remercier, mais pour lui demander ses avis sur les affaires de la famille. On le consultait sur les questions de conscience. On se demandait dans les grandes cost sions quel serait l'avis de Guépin. Il était arrivé à cette situation sans l'avoir cherchée, sans l'avoir désirée. Il n'avait pas court, comme tant d'autres, après la célébrité et l'influence. Tout son secret était d'aimer les hommes.»

«Guépin se laissa porter au conseil général en 1864; il fut conseiller municipal de la ville de Nantes en 1865. Il reprit, en 1870, l'administration de la Loire-Inférieure, mais la reddition de Metz l'accabla. Il denna sa démission à la suite d'une attaque d'apoplexie. Il se eroyait en état de reprendre sa place au conseil général et su chevit des malades. Ce n'était que 'lliusion d'un cour généreux. On peut

dire de lai qu'il travailla et se dévous jusqu'à la mort. Il s'éteignit le 21 mai 1873, à la veille d'un nouveau deuil national dont le spectacle lui fut épargné. Il était âgé de seixante-sept ens. »

- « Plus de trente mille personnes viarent saluer son cerps. Catholiques, protestants, israélites, libres penseurs, s'anirent pour hancrer ce véritable homme de bien. La Bourse fut fermée le jour des funérailles. Mon ami Waldeck-Rousseau, alors meire de Nantes (la père du ministre), prononça son éloge au milieu d'une foule attendris. Il le montra « pertisan enthousiaste de la liberté, applaudissant à ses triumphes, résistant à ses excès. » Il parla surtout de son inépuisable dévouement au malheur. On pouvait écrire sur sa tombe, en peut écrire sur le soule de sa statue, sa devise, qui le peint et le mecontre tout entier
  - » Aux plus déshérités, le plus d'amour ! »
- M. Hippolyte Maze, sénateur, a ensuite prononcé quelques mets rappelant les travaux scientifiques et le rôle politique de Guépin.

A. On

### JURISPRUDENCE MEDICALE

Privilège des créances des médecins en cas de faillite de leurs clients.

Le D' Bezoist (de Saint-Nazaire) avait donné des soins pour une maladie grave à la femme d'un industriel tombé en faillite, peu de temps après la guérison de sa femme. Le syndie chargé du ràglément de cette faillite avait proposé au D' Benoist de se présenter comme créancier privilégié, non pas pour cette dernière maladie, mais pour celle d'un enfant mort depuis trois ans, dont il n'avait pas été payé, se basaat sur l'interprétation la plus commune donnée au terme « dernière maladie », c'est-à-dire celle qui a précédé la mort.

Le D' Benoist déclarait qu'il ne croyait pas devoir être considéré camme créancier privilégié pour la maladie de l'enfant, mais bien pour celle de la femme, bien qu'elle fut guérie.

Le tribunal, faisant droit à cette manière de voir, partagée d'ailleurs par un certain nombre de jurisconsultes distingués, a randu le jugement suivant :

Le Tribunal:

Ouï les avocats et mandataires des parties dans leurs meyeus et plaidoiries, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que Benoist, créancier de la faillite Danard d'ame somme de 236 fr. pour soins médieux donnés à Danard ectualle

١

ment en faillite et à sa famille, a produit à la vérification des créances pour la totalité de cette somme dont la quotité ne lui est en rien contestée par le syndic, et est reconnue au contraire comme légitimement due:

Mais que Benoist a prétendu droit à obtenir son admission par privilège à titre de frais de dernière maladie conformément à l'artècle 2101 du code civil;

Que le syndic lui a refusé de reconnaître ce privilège et ne consent qu'à l'admission au marc le franc de cette créance;

Que, pour étayer sa prétention à privilège, le D' Benoist affirme que les soins donnés par lui à l'enfant mineur Danard et à la femme du failli sont des frais privilégiés par la faillite Danard; qu'ils s'appliquent à la dernière maladie de des membres de la famille du failli et dont ce dernière est légitimement débiteur envers lui;

Qu'il indique le texte et l'esprit de l'article 2101 du code civil comme lui permettant d'invoquer le privilège à son profit pour le recouvrement de semblable créance;

Considérant que, s'il est exact de prétendre que l'article 2101 confère le privilège au profit du médecin pour soins de dernière maladie, il faut, tout au moins, restreindre ce droit exceptionnel à la maladie éprouvée par le défunt dans la dernière année du décès, ca par le failli, la situation de faillite devant être, pour la liquidation vis-à-vis des tiers, assimilée à la mort du débiteur dans l'année qui a précédé la déclaration de faillite;

Qu'il est donc possible d'admettre le privilège du Dr Benoist pour la oréance relative à la maladie de la femme du failli, survenue dans le cours de la dernière année de la vie commerciale de Danard éteinte par la faillite:

Que Danard est en effet débiteur de cette dette concernant sa femme légitime, dont les soins ont été requis et sont dus par lui; qu'ainsi le syndic de la faillite Danard est tenu à l'admission pour 160 francs de cette partie de la créance du Dr Benoist;

Mais qu'en ce qui concerne les frais de dernière maladie de l'enfant mineur de Danard, si la faillite est tenue de cette créance, charge naturelle incombant au failli, père du dit mineur, elle ne peut en être tenue qu'au même titre que pour toutes les créances ordinaires portées contre la faillite;

Qu'en effet la maladie du fils Danard, si elle a été la dernière pour cet enfant, a motivé les soins du médecin à une époque antérieure à la dernière année de la vie commerciale de failli;

Que le De Benoist a tardé à en opérer le recouvrement et ne pest faire classer les soins donnés en cette circonstance parmi ceux privilègiés par la loi à titre de dernière maladie, lesquels ne peuvent s'appliquer qu'aux frais incombant aux soins donnés au décédé ou failli dans la dernière année de sa vie naturelle ou commerciale :

Par ces motifs:

Statuant en matière commerciale et en dernier ressort, admet le D' Benoist comme créancier de la faillite Danard pour la somme de 235 francs; dit que, sur cette somme, il sera colloqué par privilége aux termes de l'art. 2101 concernant les frais de dernière maladie pour celle de 160 francs, et au marc le franc pour le surplus, dit que les dépens seront supportés par la faillite.

(Concours médical.)

### HOUVELLES

Légion d'Honneur. — Par décret, en date du 5 septembre 1888, M. le D' Didiot, médecin-inspecteur général, président du comité technique de santé, a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur.

Corps de Santé militaire. — Par décret, en date du 1er septembra 1888, ont été promus dans le cadre des officiers de l'arméeterritoriale :

6° corps d'armée. — Au grade de médecin aide-major de première dasse. — MM. les médecins aides-majors de deuxième classe Péchenet, Richard, Queyssac, Rouyer, Maire, Lemoine.

10° corps d'armée. — Au grade de médecin-major de deuxième classe. — M. le médecin aide-major de deuxième classe Garron de la Carrière, chef de clinique adjoint de la Faculté de médecine de Paris.

Bourses a la faculté de Lille. — M. Leloup, conseiller général républicain d'Arras, a exposé, dans une des dernières séances du Conseil général, qu'il était hostile au vote des bourses à accorder à la faculté de médecine de Lille. Et cela, pour deux raisons: la première, c'est que, s'il existe à Lille une faculté de médecine de l'Etat, c'est aux dépens de la ville d'Arras, à laquelle on a retiré l'Ecole de médecine qui y prospénit autrefois; la seconde, c'est que, si l'on se décidait à entretenir à Lille des boursiers en médecine et en pharmacie, l'on devrait examiner à quelle faculté on les enverrait; car, les renseignements que possède M. Leloup sont tels qu'il a sujet de se demander si la faculté catholique de médecine de Lille n'est pas mieux organisée que la faculté officielle. Le Conseil a clos la discussion qui s'était engagée à ce sujet, en rejetant toute proposition de bourses de médecine ou de pharmacie.

ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LA C<sup>10</sup> P.-L.-M. — Les médecins de la C<sup>10</sup> P.-L.-M. ont tenu hier à Lyon leur réunion annuelle. L'association de secours mutuels compte actuellement 282 adhérents. Après avoir approuvé les comptes du trésorier, l'association a voté une somme de mille francs pour la famille d'un confrère récemment décédé. Une souscription est ouverte parmi les médecins de la compagnie en faveur de la même famille.

Nous avons employé la matinée à visiter l'Hôtel-Dieu, et une partie de

l'après-midi à visiter le service de notre ami le Dr Levrat, chirurgien de la Charité. Ce dernier service, en particulier, possède une installation absolument remarquable et que pourraient envier tous les hôpitaux part siens.

Nous avons également admiré dans les hôpitaux de Lyon, l'institution des sœurs hospitalières, earte de religieuses leïques qui n'appartiennes à aucun ordre et qui sont absolument sous la dépendance de l'administration. Cette institution nous a paru échapper presque complètement aux reproches que l'on a faits justement aux religieuses de nos hôpit de Paris et aussi aux reproches que l'on pourrait encore, après une tallation forcément rapide, faire à nos surveillantes laïques. Le Dr Levre d'ailleurs, a bien voulu nous promettre de nous envoyer très prochaine ment sur ces diverses questions un article que nous publierons immédiatement.

A. CH.

INAUGURATION DE L'HOSPICE FERRARI. — Jeudi dernier, 29 août, a calieu à Clamart l'inauguration de l'Hospice Ferrari dù à la charité de Mme la duchesse de Galliera. L'hospice Ferrari, est destiné à recevoir cent vieillards, cinquante veuves et cinquante veus soigneusement choisis parmi les déshérités les plus dignes d'intérêt. Mme de Gallignes est la créatrice de deux autres œuvres : l'orphelinat de Fleury, où services, nourris et instruits trois cent cinquante orphelins, et un asilagneryira de refuge à cent vingt instituteurs congréganistes. Ces deux de niers établissements sont situés sur le territoire de Meudon, aux confide notre commune. Une délégation du Conseil municipal de Clamassistait à l'inauguration de l'établissement. (Progrès médical.)

HOPITAUX MARINS. — Le Conseil général de la Seine-Inférieure a voté une subvention de 200,000 fr. en faveur de l'hospice marin institué à Pen-Bron, en face du Croisic, pour le traitement des enfants scrofuleur et rachitiques.

Assistance médicale. — Le Conseil général de la Charente-Inférieure a voté un crédit de 3,000 frança, à titre d'essai d'organisation, dans ce département, d'un service de secours à domicile pour les vieillards et les infirmes indigents.

Dans la Vienne, le Conseil général a décidé de se réunir en session extraordinaire, du 1er au 8 octobre, afin de discuter un rapport de M. la D' Guillon sur l'organisation d'un service de médecine et de pharmacie gratuites pour les indigents. Les médecins et les pharmaquens du département seront convoqués d'ici la, afin de donner leur avis sur le projet en question, qui semble différer très peu de celui que l'Association générale a déjà adopté au mois de mars dernier. (Gaz. hebd.)

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : Dr E. BOTTENTITE

<sup>,</sup> aria. — A. PARENT, imprimerr de la Faculté de médecine, A. Davy successer 52, rue Madame et ru Cornellie, 8.

# ANULES FERRO-SULFUREUX DE J. T**HOMAS**

Orden Martin tiblerdage and & proteigh algest all theath

ling mon des inconvériente des linux entimentes (renepertés ; profesent la és l'organisme l'in y aprogràme sent france et le fior à l'était maleit uns én notations ni troubles d'asseçue grées.

ide - Catarrio - Astine Inmide - Boronentif - Anjante - Gashinis applications

Pais - Placancie 2, TRONAS, 45, crosse Clisto - Paris,

## OSGES PLOMBIERES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre it des Taladies du Tube Bigastil, des Affestiess Rhunatismeles et des Veies Stéries

Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

him Consentation sent obtains per l'évaporation de PERU himbret, et out deste les propriétés médicales le Residen, - ADRESEE LES DEMANAUS DIRECTEMENT à LA C<sup>o</sup> de Prombibleme Dépot Principal, Maison ADAM, '31, Boulevard des Italiens, à Paris.

## LENNORRHAGIE, CYSTITE

Booting are along on chronique de l'Université et ce la vanishie de l'Université en quelques jours mas fittigne pour l'estemne, ai respektivelle de LAVA Pour les PLULES DE LAVA Pour les libres, ní odeur des urines, par les PLULES DE LAVA Pour l'Este l'AVA

**(AVA FOURNIER** 

Chapse Pilvie est marquie *Ross Simpolo*s, L'Éres, 6 f VIJEOTION AN KAYN par suprer le par "S. Passess A f Raciones de Biographyse

POURNIER, 22, Place de la Madeleine, PAMS.

# ABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN.

FONDÉ EN 1853

l'inhlissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1858. Il est installé in ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu les et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source dante à une température de 9° centigrades.

buches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfareuses.

Tu vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de audation.

laitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies ner
lan: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose,

laite, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de

pareil digestif, de le matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions,

ficulièrement celles du fais et de la moelle épinière, certaines paralysies,

limitemes chroniques, scrofule, diabète, albuminuris, flèvres intermittente,

antes eu anciennes, cachezies, etc.

L'itablimement est ouvert toute l'année et report des pensionnaires et des externes LONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. Le D Descamps, bis, sus du Champ-des-Oiseanz. Rouen.



pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinais cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharm

# CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIE

En prescrivant les Capsules Dartois, le médecins procureront à leurs malades approduit pur, exactement dosé et très soluble. - Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolèrées

## Dragées Demazière SCARA SAGRADA IODURE «FER «CASCAR)

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre. Véritable Specifique de la Constipation habituelle. Dépôt général : Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris

0 gr. 10 d'Iodure - 0 gr. 03 de Cascara Le plus actif des Ferrugineux n'entrainant pus de Constipation.

Echantillons franco aux Médecins.

DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES

LA PEPTONE PHOSPH

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agréab le VIN de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son poi de viande de bœuf et 0° 20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médècins des Hôpitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrition « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par son « phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire. (Gazette des Hopitaux.)

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Enfants Le VIN de BAYARD se prend à la dose de une à deux cullierées par repas. Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes les Phi.

Trente-cinquiène Année. - Tone II.

Nº 107.

JEUDI 13 SEPTEMBRE 1888.

BUREAUX On s'abonne chez LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARBI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

FRANCE. . . . . . . . . 15 fr. UNION POSTALE... 18 fr.

Place de l'École-de-Médecine COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

MICHEL PETER Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

Membre de l'Académie de médecine. Mémbre de l'Académie demédecine. Médecin des hôpitaux.

A. RICHET

F. LABADIE-LAGRAVE.

DAMASCHINO

efesseur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

ERCRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancies interne des hépitans.

Adresser se qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTERFUIT, Rédactour en chef, 18, rue de Cattallaire. Let ouvreges remis en double sent annonede et analysés, s'il y a lies.

Fruit laxatif rafratchissant

· Contre CONSTIPATION

et les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque d'Appétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant: ne contient aucun drastique. — La Botte fo 2.50.



veur de fer. rt agsimilable, donne chez les personnes rebelles à test traitement fer-NUX, les résultats les plus ts ot les plus **mastents**, s ais occasionner ni mant d'estaman, ni constipution, book tost for plans. Eah franco s'adr.: The BOBIE à Bourg

VIN & HUILE CREOSOTES(0.20 p Ph.dola MARCLERES, 5, z. Chanvosu-Lagardo, Paris

Mědaille d'OR, Paris 1885

Rapport favorable de l'Académie de Médecine

Antiseptique, Cicatrisant, Hygiénique Purilie l'air chargé de missmes. Préserve des maladies épidémiques et contagieuses. Précieux pour les soins intimes du corps. Exiger Timbre de l'État. — TOUTES PHARMACIES

. Le SIROP de HENRY MURE A au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-ration hromusée en France, en Angle-Honry MURE, & Pat St Lepti (fart). - A. GAZAGI

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qua-

lité très supérieure.

Chaque cuillarée de BIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de petaesium.

PRIX DU PLACON : 5 FRANC - A. GAZAGNE, N- to 1" d.d.m.

# PANSEMENTS ANTISEPTIQUES

ADRIAN

DAMS TOUTES LES PEARMACIES

PRÉMIQUE. , 1 \$ 5 pour 400 SAMCYLE. & 45 + 100 BORIOUÉ. . . à 10 - 100 à 100 ···· 100 TOROPORME. AU SUBLIMÉ. à 1 -- 1000

POUR CLINIQUE DENTAIRE + · · · : OBSTÉTRICALE

**OPHTHALMOLOGIQUE** 

BANGES COMPRESE **OUATES** MACKINTONIA PROTECTIVE CATGUT " BARNE ÉTOUPE ETA ETC., ETC.

(Lauréat de l'Académie de Médecine)

AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Plospate de Chaue est la substance minérale la plus abondante dus forganisme, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résulte une affection organique grave. Les nombreuses guérisons obtenues par le SIROP du Docteur REINVILLIER ont classé ce médicament comme le spécifique le plus sur contre la Printaire pulmonatire, la Bronchite chronique, l'Anémie, le Bachtiteme, la Débilité organique, les Matadice du Système nerveux et des Os.

Le SIROP du Docteur REINVILLIER, administré quotidiensement aux enfant, moditée la Dentificion et la Crodssance, — Chez les Nourices et le Mires, il read la lair mulleur et empédie la Carrie et la Perte des Dents qui sujvent souvent la grosses.

mellion et empeque la Carte et la Perte des Dents qui suivent souvent la gros Bépôt : Pharmacie VIRENQUE, S. blace de la Madhieine, à PARIS, et dans toutes Pharmacies.

JRGATIVES, LAXATIVES, DÉPURATIVES MM. les Médecins qui désireraient fes

derimenter, en recevront gratis une te sur demande adresaée à M. HERTZOG. barmacien, 28, rue de Grammont, Paris

### NOUVEL HEMOSTATION

ACCUMPANTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Le. DF CHOMEL recommandait le D'ORTIE comme le meilleur remi contre toutes les hémorragi

## " PENEAL SIROP

AU SUC Q QRILL

Expérimente dans les Hôpi constitue un véritable spécifique toutes les Hémorragies.

GROS: 11, RUE DE LA PERLE, Accessorations

A la COCA du PEROU

Le plus efficace des TONIQUES et des stimulants Le REPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés écheuffantes, il est

## le ROI des ANTI-ANEMIQUES

Son goundelicat l'a fait adopter comme Vin de dessert; il rend ainsi, sous une forme agréable, la force et la santé. Pharmacie MARIANI, 41, Ba Haussmann, et toutes Pharmacies

# QUINA, PH

Tonique, Analeptique, Reco ot a la netrition des systes

Nous laissons au Médicin le : tout le parti qu'il peut tirer de l'i ciation de ces trois substances :

VIARDE, QUIRA, PROSPRATE DE GATS Pharmsole J. VIAL, 14, ros to

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Premier Paris. — Chirurgie: Microbisme et abcès; classification de ces derniers, par M. le professeur Verneuil. — Revue de la presse française. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecial, étance du 11 septembre 1888. — Mécrologie. — Mouvelles.

## Paris, le 12 septembre 1888.

M. le D' L. G. Richelot croit à la nature infectieuse et contagieuse du tétanos, c'est d'ailleurs une opinion qu'il est difficile de ne pas admettre après les nombreux faits qui ont été publiés dans ces derniers temps; mais on a été plus loin et l'on a voulu démontrer que le tétanos nous venait du cheval; or, dans les deux faits qu'il rapporte et qui ont été observés à l'hôpital Tenon, M. Richelot a cherché le cheval sans le trouver. Divers médecins de marine ont d'ailleurs signalé des cas de tétanos dans des conditions où le cheval ne pouvait pas facilement être mis en cause, mais cette cause peut s'exercer de bien des manières différentes, et la durée de son influence est absolument inconnue. Il faudra donc continuer à chercher le cheval, comme le dit M. Richelot d'une façon pittoresque; la question ne manque pas d'intérêt.

M. Prengrueber a présenté à l'Académie un malade auquel il a enlevé, il y a six mois, la plus grande partie de la langue, tout le plancher de la bouche et une grande étendue du maxillaire inférieur, pour remédier à un volumineux cancer ulcéré. Aujourd'hui, la plaie opératoire est parfaite; l'alimentation s'exécute facilement au moyen d'un entonnoir qui perte les aliments dans l'arrière-bouche, et l'état général est aussi satisfaisant que possible.

M. le D' Bénard (de Versailles) lit un travail sur les signes de la mort et conclut que la mort n'offre pas d'autre signe certain que la putréfaction.

M. Mathis, chef des travaux cliniques à l'École vétérinaire de Lyon, pense que l'entérite diarrhéique des jeunes chiens est de nature microbienne et absolument comparable à la diarrhée verte des jeunes enfants. M. Trasbot, rapporteur, ne proteste pas contre cette idée qui est très plausible; il demande seulement des preuves qui ne sont pas encore suffisantes dans le travail de M. Mathis.

A. CH.

### CHIRURGIE

# Microbisme et abcès : classification de ces derniers. (1) Par M. le professeur Verneuil.

Lorsqu'une grande idée surgit dans la science, il est rare qu'elle ne modifie pas dans une mesure quelconque les notions dites classiques et qu'elle ne jette pas un nouveau jour sur les questions qui semblaient les mieux connues.

C'est bien, à coup sûr, le cas du microbisme qui, malgré la date récente de son introduction dans la pathologie, n'en a pas moins déjà révolutionné presque toutes les parties.

Certes, s'il est une affection fréquente, observée et décrite depuis des siècles et sur laquelle on croirait qu'il ne reste presque rien à dire, c'est bien l'abcès vulgaire, résultant de l'accumulation du pus dans une cavité circonscrite naturelle ou accidentelle. Or il est facile de montrer que, dans ces dix dernières années, son histoire s'est enrichie de données précieuses autant que neuves, et qui conduisent à une thérapeutique dont l'étiologie forme la base solide.

Jusqu'à ces derniers temps, en s'accordait à dire que l'abcès se compose de deux parties : le contenu et le contenant : en d'autres termes, le pus et la cavité qui le renferme; - que, de ces deux parties, la première est de beaucoup la plus importante, parce qu'il n'y a pas d'abcès sans pus et que, macroscopiquement, c'est le pus qui caractérise l'abcès : - que la cavité contenante au contraire, est accessoire, puisque c'est le pus qui la forme mécaniquement en écartant les tissus en cas d'abcès intestitiels on parenchymateux, ou qui la remplit simplement quand elle préexiste, comme en cas de collection dans les séreuses ou les muqueuses; — que, à la vérité, cette cavité présente, en certains cas, une paroi propre, spéciale : la membrane pyogénique, néo-organe pathologique paraissant sécréter le pas, mais qu'on ne saurait regarder comme partie nécessaire de l'abcès, puisque, d'une part, elle n'est point constante et que, de l'autre, elle suit et ne précède jamais la formation du pus ; — que le pus, produit morbide composé comme le sang, d'un sérum tenant en dissolution des matières organiques et des sels minéraux, et en suspension des éléments figurés visibles au microscope, est anatomiquement caractérisé par ces derniers, appelés globules purulents; - que ceux-ci, longtemps regardés comme éléments hétéromorphes de nouvelle formation, sans analogues dans l'économie, ne sont, en réalité, que les leucocytes du sang ou les cellules migratrices du

<sup>(1)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

tisse conjonctif, constatation d'identité qui mettait fin aux débats sur l'origine, la nature et le mode de formation des globules de pus, désormais considérés simplement comme des éléments normaux en hétérotopie et en hypergenèse.

Tout en fournissant les caractères principaux de la suppuration, y compris sa pathogénie, ces données n'indiquaient pas encore les causes réelles de la pyogénèse et n'expliquaient point pourquoi, ni sous quelle influence les globules blancs du sang traversaient les parois vasculaires pour se collecter dans les espaces conjonctifs ou les cavités préexistantes (1); pourquoi ni sous quelle influence les cellules migratrices rares et éparses dans l'état normal se produisent parfois en quantité énorme et dans un temps fort court.

On savait, sans doute, qu'il existait des rapports étroits entre la suppuration et l'inflammation, mais on ne pouvait pas faire de celleci la cause constante de celle-là, puisqu'on voit plusieurs sortes d'abcès (abcès froids et métastatiques, se former sans être précédées d'aucun phénomène inflammatoire.

On admettait aussi que le pus n'était pas toujours identique et qu'avec les mêmes apparences extérieures il possédait des propriétés pathogènes si diverses, que tantôt, formé ou introduit dans l'organisme, il ne déterminait aucune réaction sensible, tantôt au contraire provoquait des phénomènes inflammatoires locaux et généraux intenses, ou agissait même à la façon des matières infectieuses ou virulentes; mais on connaissait mal la raison de ces différences.

Bref, les choses en étaient là et la pyogénèse restait fort obscure lorsque intervinrent les recherches microbiennes sur la suppuration.

Bien qu'avant 1878 plusieurs auteurs (1872-1875), Klebs, Nepveu, H. Bergeron, aient signalé la présence de micro-organismes divers dans le pus des abcès profonds, c'est surtout après que notre illustre confrère M. Pasteur eut trouvé et décrit dans l'eau commune un vibrion qui, cultivé, isolé et inoculé à un animal, faisait naître une maladie comparable à la pyohémie, que ces recherches se multiplièrent à l'infini à l'aide de trois méthodes qui se contrôlent et se prêtent un mutuel appui, savoir : l'examen microscopique avec emploi de matières colorantes, les cultures et les inoculations.

Or voici ce que ces études ont appris déjà :

l' Le pus n'est plus exclusivement caractérisé au point de vue anatomique par ses globules, car on y découvre aussi des éléments figurés tout particuliers qu'on peut reproduire à volonté et multiplier

<sup>(</sup>l) La diapédèse montre le mécanisme, mais n'indique pas la cause première du phénomène, car elle ne révèle pas sa propre cause.

in vitro comme dans les tissus vivants des animaux et qui appartiesnent au règne microbique.

2º Ces microbes sont, sinon constants, du moins si fréquents, qu'ils semblent inséparables de la pyogénèse et en constituent, suivant toute vraisemblance, la cause unique et réelle, hypothèse à peu près démontrée par ce fait, qu'introduits expérimentalement dans l'organisme, les microbes susdits y font naître la suppuration et les abcès.

3º Le pus est tantôt mono-microbique, na présentant qu'une aspèce de micro-organisme, tantôt poly-microbique, c'est-à-dire contenant à la fois plusieurs genres et espèces différents: microeoques, bactéries, vibrions, bacilles, etc. Dans le premier eas, nul doute possible sur'la propriété pyogène du microbe observé; mais, dans le second, impossibilité de décider encore si tous les microbes constatés ou seulement quelques-uns d'entre sux sont aspables de provoquer la suppuration.

4º Jusqu'à solution de ce dernier problème, il convient provisoirement de répartir les microbes obsarvés jusqu'ici dens les abcès en

deux catégories:

On peut placer dans la première ceux qu'on reacentre si souvent, si régulièrement, si uniquement dans les suppurations superficielles, interstitielles et cavitaires, qu'on est autorisé à les croire normaux et nécessaires, sinon exclusifs : microbes pyogènes proprement dits (microcoques et diplocoques diversement groupés et colorés, streptocoques, zooglées, staphylocoques orangés, citrips, blancs, etc.).

Et dans la seconde, les microcoques, bactéries, vibrions, bacilles, etc., que sans doute on rencontre dans le pus, mais fortuitement, irrégulièrement, tandis qu'ils existent normalement dans l'organisme en l'absence de tout processus pyogénique et en dehors de tout foyer de suppuration, soit qu'ils proviennent directement du dehors, qu'ils habitent une cavité naturelle, ou qu'ils aient envahi l'économie tout entière, comme cela arrive chez les sujets ayant été qu étant encore en proie à une contamination locale ou à une maladia générale infectieuse; microbes inconstants, anormaux, hétérotopes en quelque sorte, et que, par opposition à peux de la première catégorie, on peut nommer microbes accidentellament pyogoles.

Les études dont je viens de donner une idée sommaire n'ont certes pas dit leur dernier mot, et je reconnais si bien les lacunes qu'elles présentent que je les poursuis depuis quelque temps avec l'aide et le concours de mon habile chef de laboratoire, M. le D' Olado. Néanmoins, j'affirme que, dès à présent, elles ont fourni des résultats importants, ne serait-ce que d'avoir complété la théorie de la formation du pas; car on peut dire que la découverte de la cause d'un processus morbide constitue toujours un grand progrès.

Je n'aberderai pas anjourd'hui tous les points de l'histoire des abcès que les recherches microbiennes ont élucidés et permettent d'éclairer davantage encore. Laisses-moi seulement en indiquer un soul ; je pense qu'à l'aide des notions acquises on peut, chose plus utile qu'on ne le croit, remplacer les anciennes classifications des abcès, basées plutôt sur l'observation clinique que sur l'origine des causes et la nature du mal, par un groupement plus naturel et fort simple d'ailleurs, fondé sur l'étiologie de la pyogénèse, aussi bien que sur l'anatomie et la physiologie pathologiques du contenu et du centenant des abcès.

En conséquence, j'admettrai la division suivante :

l'Abcès amples, développés sous l'unique influence des microbes pyogènes normaux et ne renfermant qu'eux seuls à l'exclusion de tous les autres;

2º Abets infectés, nes sous l'influence, soit des microbes pyogènes normaux, soit des microbes pyocoles accidenteffement pyogènes (je laisse la question indécise), mais en tout cas caractérisés par la présence de ces derniers, avec toutes les conséquences de cette juxtaposition microbienne.

Je ne voudrais pas paraître découvrir la Méditerranée et je m'empresse de reconnaître que de temps immémorial on a décrit un pus légitime, pur, bénin, de bonne nature et d'autres pus impurs, infectants, virulents, putrides, etc.; de même, en regard des absès dits idiopathiques, indépendants de tout état pathologique antérieur, développés chez des sujets sains à la suite d'un trauma ou d'un refroidissement et guérissant sans laisser de traces, on a placé d'autres abcès, dits symptomatiques, apparaissant dans le cours ou à la suite de diverses maladies générales, infectiouses, pychémiques, puerpéraux, varieleux, typholdes, etc.

Mais, avant les études microbiennes, les deux colonnes, si elles étaient ouvertes, n'étaient ni bien circonscrites ni exactement remplies : en cût certainement fort embarrasse l'anatomo-pathologiste le plus habile en lui demandant de distinguer le pus de bonne nature du pus infecté avec le seul secours du microscope et des réactifs chimiques. Le chirurgien le plus expérimenté cût été souvent dans la même impuissance, tandis que de nos jours, dans maints laboratoires de la capitale ou de la province, un élève instruit et exercé pourra indiquer en quelques jours, sinon même en quelques heures, la provenance et les propriétés d'un pus soumis à son examen.

Pour ne citer qu'un exemple, il suffit de rappeler qu'il y a peu d'années encore les chirurgiens considéraient les abcès froids, quand ils ne provenaient pas d'une altération du squélette, comme moins graves que les abcès chauds et que moi-même, discutant en 1871 sur

le pus pur et impur, je donnais comme type du premier précisément ce pus des abcès froids, sans songer que, s'il n'était ni pyogène ni phlogogène, grosse question agitée à cette époque, il avait en revanche la redoutable propriété d'être virulent à un haut degré et d'engendrer ou de propager la tuberculose.

Au demeurant, peut-être les recherches que je vante si fort et la classification que j'en déduis seront jugées plus utiles si je mets sous vos yeux la liste des abcès coïncidant avec une maladie générale contagieuse, virulente ou infectieuse et en contenant les germes.

Déjà MM. Cornil et Babes, dans leur important ouvrage les Bactéries, avaient donné quelques indications dans la phrase suivante:

Les arthrites suppuratives secondaires aux infections généralisées montrent, dans le liquide puriforme qu'elles contiennent, les microbes propres à ces maladies générales et ils citent la blennor-rhagie, la pyohémie, la morve, la fièvre puerpérale, l'ostéomyélite, etc. (2º édition, p. 345, 1887).

Mais depuis le nombre s'est singulièrement accru, comme on en pourra juger par le tableau suivant :

Abcès érysipélateux,
Abcès puerpéraux,
Abcès pyohémiques;
Abcès septicémiques,
Abcès septiques ou gangréneux,
Abcès saprogènes,
Abcès morveux et farcineux,
Abcès typhoïdes,

Abcès malariques,
Abcès urineux,
Abcès blennorrhagiques,
Abcès tétaniques,
Abcès tuberculeux,
Abcès de la lèpre,
Abcès de la filariose,
Abcès de l'actinomycose.

Donc seize variétés déjà et la liste n'est certes pas close; on n'y voit pas figurer en effet, les abcès qu'on observe jehez les varioleux, les rubéoliques, les syphilitiques, pas plus que ceux qui succèdent anx chancres mous, parce que les microbes de ces diverses maladies n'ont pas encore été isolés et qu'on n'a pu étudier les qualités virulentes de leur pus par la méthode des inoculations, les maladies susdites n'étant pas trausmissibles aux animaux.

On fera certainement des découvertes dans se champ nouveau en examinant toutes les variétés possibles des abcès, et, comme preuve, j'indiquerai en terminant une très curieuse observation recueillie récemment dans mon service par M. le Dr Clado.

Ayant eu l'occasion d'ouvrir un abcès de l'extrémité du doigt et d'en examiner aussitôt le pus, il y découvrit, non sans surprise, avec les microbes pyogènes ordinaires, un des microbes de la salive, la spirille. Pour s'expliquer le fait, il interrogea soigneusement le malade et apprit de lui que l'abcès était survenu à la suite d'ane écorchure faite au doigt par le crochet d'une pièce prothétique sepportant des dents artificielles.

Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que tout abcès survenant ches un sujet atteint d'une maladie infectieuse renfermera nécessairement le microbe correspondant, mais saulement qu'il pourra le renfermer, et cela dans une proportion et avec une fréquence que de nombreuses observations sauront seules établir. Il est permis cependant d'avancer que toute maladie infectieuse ou virulente à microbes spécifiques, alors même qu'elle ne compte pas la suppuration parmi ses processus habituels, peut déverser les microbes susdits dans des abcès développés sous des influences banales.

Dans une communication ultérieure, je chercherai à montrer l'importance de ces notions au point de vue de la thérapeutique des abcès.

### REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE

LES INJECTIONS MERCURIELLES ET L'HUILE GRISE. — M. Paul Rangé fait connaître (Bulletin Médical, 8 août) les résultats qu'a donnés entre les mains de M. le professeur Lang, de Vienne, et de ses assistants, MM. Herschmann et Trost, les injections sous-cutanées d'huile grise dans le craitement général de la syphilis.

L'huile grise (oleum cinereum) n'est autre chose qu'une pommade mercurielle à la lanoline (lanoline et mercure métallique, parties égales), à laquelle on ajoute pour la diluer quatre parties d'huile d'olive pour six de pommade. Le composé ainsi obtenu contient done un peu moins de 30 0/0 de mercure métallique. C'est une substance demi-liquide, ayant à peu près la couleur et l'aspect de l'onguent gris. Sa fluidité est suffisante pour traverser la canule de la seringue Pravas. Au besoin on peut encore la liquéfier en la faisant chauser avant de s'en servir.

MM. Lang et Trost insistent sur les précautions aseptiques à prendre pendant la confection de la pommade, sans négliger l'asepsie de l'appareil instrumental et de la peau du patient. Ainsi la moindre négligence de l'apothicaire ou de l'opérateur se traduit par des abeès.

Nous oublions de noter que la pemmade grise doit être conservée dans un endroit frais, en été sur de la glace, n'ajouter l'huile qu'au moment de s'en servir, et mettre au rebut toute pommade préparée depuis un mois.

M. Lang injecte chaque semaine dans la région fessière ou entre les deux épaules et par deux piqures distantes de 4 à 6 centimètres trois dixièmes de centimètre cube, soit un peu moins du tiers de la seringue Pravaz, dose représentant dix centigrammes de mercure métallique. A partir de la quatrième semaine, la médication s'individualise, se suspend pour un temps, se prolonge, s'abrège, augment ou diminue seton que les symptômes syphilitiques ont entièrement disparu, persistent ou renaissent.

Nous accordons à M. Lang et à son traducteur et admiraten M. Paul Rangé que les injections hydrargyriques sont plus rapide dans leur action que les frictions et l'usage interne du mercure; donnent-elles plus de garantie contre le retour des poussées syphilitiques? Non, répondent les chirurgiens de l'Antiquaille, derrière l'autorité desquels nous nous abritons.

Le grand inconvénient ou plutôt le danger réel des injections bydrargyriques à fortes dose (injections grises, mercure métallique), c'est que, si des symptômes d'intolérance surviennent, le médecia ne peut rien pour en arrêter les effets; comme le dit avec juste mison M. Besnier, on connaît la dose que l'on introduit sous la peau, mais on ignore avec quelle rapidité elle est absorbée, et ajouteronsnous, on s'expose à tomber sur un sujet d'une idiosyncrasie toute spéciale à l'égard du mercure et alors vous empoisonnes votre malade. Malheureusement des faits récents justifient ces craintes. Il y a quelques mois, on a présenté à la Société des sciences médicales de Lyon un malade intoxiqué par deux injections de mercure métallique, et quelques semaines plus tard son maxillaire inférieur et son intestin ulceré et ramolli. Nous venons de lire dans le dernier numéro du Bulletin médical, page 1113, un article de M. Hallopeau, relatant le cas d'un malade chez lequel cinq injections d'hulle grise, pratiquées en huit jours d'intervalle, ont provoqué une stomatite d'une gravité telle, qu'elle met la vie du malade en danger. Le malade a beaucoup maigri. Espérons qu'une issue fatale ne viendra pas couronner cette tentative therapeutique. (Lyon med., 9 sept. 1888.)

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 11 septembre 1888. — Présidence de M. HÉBARD.

La connessondance comprend: l'une lettre de M. le D' Lingrand (de Lille) qui demande à l'Académie de recevoir en dépôt un pli cacheté sur un nouvel appareil obstétrical; 2° une lettre de M. le D' Duclos, professeur de clinique médicale à l'école de médecine de Tours, qui se porte candidat au titre de correspondant.

Discharation de vacance. — M. le Président déclare une place

vacante dans la section d'acconchement par suite de la mort de M. Biot.

Des signes de la mort. — M. le D' Bénard (de Versailles) lit un mémoire dans lequel il veut montrer que le seul signe cartain de la mert est la putréfaction. Aussi demande-t-il que l'on ne donne pas de permis d'inhumer avant que les premiers symptômes de la putréfaction n'aient été constatés. M. Bénard appelle l'attention sur la nécessité d'enseigner, même dans les écoles, les moyens de prévenir les inhumations prématurées, d'organiser dans toutes les communes le service de constatation des décès et de multiplier le plus possible les dépôts mortuaires.

Sur la nature infectiouse du tétance. — M. L. G. Richelot lit un travail basé sur deux observations et qu'il termine de la façon mirante:

« En résumé, ces deux observations, rapprochées l'ane de l'autre, me paraissent établir nettement, comme tout d'autres faits aujour-d'au conaus, la nature infecticuse et contegieuse du tétancs. Mais vous savez que les travaux récents vont plus loin, et charchent à preuver que le tétancs nous vient du cheval. Là-dessus, l'histoire de mes malades n'apporte aucune preuve; le fumier de l'hôpital Tenon est un bien faible argument. D'autre part, les médenins de la marine nous assurent qu'ils ont observé le tétancs dans des milieux où l'influence du cheval ne pouvait être incriminée. La poussière de fois, dont l'incoulation paraît avoir réussi entre les mains de M. Rietsch, viendrait-elle un jour concilier les deux opinions rivales? Je n'insisterai pas davantage sur un côté de la question où je n'aurais à prodaire ancan argument personnel. » (Renvoyé à la commission déjà nommée pour examiner le travail de M. Paul Berger sur le même sujet; M. Verneuil, rapp.).

Traitment du cancer de la Bouche. — M. Prengrueber. J'ai l'homeur de présenter à l'Académie un malade auquel il y a six mois j'ai di enlever la plus grande partie de la langue, tout le plancher de la bouche et une grande étendue du maxillaire inférieur, pour remédier à un volumineux cancer ulcéré.

La grande étendue de la perte de la substance que j'ai dû faire pour enlever la totalité du mal, la guérison rapide et complète du malade, la situation satisfaisante dans laquelle il se trouve toujours àlheure actuelle, donnent un intérêt tout particulier à l'observation de cet homme; la voici résumée en quelques mots:

Il s'agit d'un homme de 43 ans, qui n'avait jamais été malade, jusqu'au moment où est apparue l'affection qui l'a amené à l'hôpital. Il n'est pas syphilitique, mais il avoue boire et surésut fumer d'une façon exagérée. Vers le mois de mars 1887, il constata sur la partie médiane de se gencives inférieures, une ulcération à laquelle il n'attacha d'about pas grande importance, mais qui ne tarda pas à s'étendre et à envahir les parties voisines. Peu après, l'ulcération devenait le siège d'un écoulement sanieux, abondant et fétide; elle s'accompagné d'hémorrhagies fréquentes, que provoquaient les traumatismes les plus légers; enfin, elle était douloureuse, et la douleur vive, landnante, partant du siège du néoplasme, s'irradiait dans la tête, priseit palement du côté de l'oreille droite.

La déglutition, la mastication et la parole étaient devenues tres difficiles, et l'état général du malade déclinait de jour en jour.

C'est dans ces conditions un peu tardives qu'il entra à l'hôpitel Saint-Louis, dans le service de M. Péan. M. Péan étant à ce moment souffrant, voulut bien me confier le malade. Voici dans quel état je le trouvai à la date du 2 mars 1888.

Lorsqu'il ouvre la bouche, ce qui ne peut être obtenu qu'ave difficulté et incomplètement, on constate que la branche horizontale de la machoire inférieure et les gencives correspondantes, la totalité du plancher de la bouche, et la portion attenante de la base de la langue, sont remplacées par un tissu dur, mamelonné, bourgeonmant, ulcéré et ramolli par places; l'exploration de la région sous-maxillaire montre qu'elle est remplie par des prolongements du néoplasme buccal ayant envahi les glandes sous-maxillaires et les ganglions; notons enfin que des prolongements de ce même néoplasme peuvent être suivis du doigt jusqu'au voisinage des piliers antérieurs. De côté droit, ils font sur le bord de la langue une saillie plus volumineuse qu'une grosse amande. En somme, on peut estimer que la langue, complètement immobilisée par le néoplasme, est envahie dans les trois quarts de sa substance environ. Il ne reste plus que la muqueuse dorsale qui avoisine l'épiglotte, doublée d'une couche per épaisse de substance musculaire.

La déglutition, la parole sont extrêmement gênées, il s'écoule constamment de la bouche un mélange de salive, de sanie purulente et de sang; enfin le malade souffre atrocement, il ne dort pas, et son amaigrissement, la teinte derreuse de sa peau, indiquent un état cachectique avancé.

Voici l'opération que j'ai pratiquée. Je fais une longue incision parallèle au bord inférieur du maxillaire, et ayant l'étendue de ce bord, remontant même sur le bord postérieur de la branche montante à droite.

Disséquant la lèvre antérieure de l'incision, je taille un vaste lambeau comprenant toute la lèvre inférieure et une partie de la joue. Dans ce lambeau j'ai conservé la partie inférieure du périoste maxil-

laire. La partie supérieure envahie par le néoplasme est laissée adhérente au maxillaire. L'os est ensuite scié en deux endroits au moyen de la scie du polytritome. A gauche l'incision porte à 1 centimètre en avant de la branche montante, à droite elle porte sur la branche montante elle-même préalablement séparée du masseter sur une hauteur de 5 à 6 centimètres.

Cela fait, je dissèque la lèvre inférieure de l'incision de façon à former un lambeau avec la peau de la région sus-hyoldienne. Les glandes et les ganglions sous-maxillaires, ainsi mis à nu, sont rattachés à la masse principale de la tumeur qui se trouvait ainsi libérée en avant et sur les côtés. Pour sectionner sa base, j'ai tout d'abord assuré l'hémostasie préventive au moyen des pinces courbées de Péan placées en travers de la langue en arrière du néoplasme, et j'ai enlevé tout ce qui était placé en avant de ces mêmes pinces.

Après m'être assuré que je ne laissais pas de tissu morbide dans la plaie, j'ai rapproché mes lambeaux cutanés et je les ai suturés, suf à leurs deux extrémités par lesquelles passaient les pinces hémostatiques laissées en place.

Les suites opératoires furent simples, et au bout de quarante-huit heures on enlevait les pinces.

On alimenta tout d'abord le malade avec la sonde œsophagienne, pais celle-ci devint inutile. Le 21 mars, le malade se promenait, et le 4 avril il quittait l'hôpital.

Aujourd'hui, 11 septembre, la plaie opératoire est parfaite. L'absence du menton est en partie dissimulée par la barbe, et la partie de la langue respectée, adhérant à la face postérieure de la cicatrice cutanée, forme un plancher buccal très satisfaisant; toutefois nous devons signaler en dehors, le long de la carotide, loin de la plaie opératoire, un gros ganglion indolore et qui, paraît-il, reste stationnaire depuis plus d'un mois.

L'alimentation s'exécute facilement, au moyen d'un entonnoir muni d'un tube en caoutchouc, qui porte les aliments dans l'arrière-bouche. Le goût est parfaitement conservé. La parole est à peu près incompréhensible.

L'état général est aussi satisfaisant que possible, et malgré l'énorme difformité dont il est atteint, cet homme se rappelant l'état misérable dans lequel nous l'avons pris, se déclare heureux et reconnaissant de l'opération que nous lui avons faite et que deux chirurgiens qu'il avait vus avant nous lui avaient refusé. (Comm. : MM. Cusco, Polaillon. Péan.)

DE L'ENTÉRITE DIARRHÉIQUE DES JEUNES CHIENS. — M. Trasbot fait un rapport sur un travail envoyé par M. Martin, chef des travaux cliniques à l'école vétérinaire de Lyon. L'auteur a voulu démontrer que la maladie dont il parls est de nature missobienne et identique à la diarrhée verte des enfants. Malhoureusement extre idée, exacte pent-être, n'est pas suffissimment établie par les faits recueillis jusqu'à ce jour pour être acceptée des maintenant comme vérité scientifique. De nouvelles preuves expérimentales sont encore nécessaires pour la mettre à l'abri de toute contestation.

M. Trasbot eite des faits qui montrent qu'un écart de régime, une alimentation excessive à un moment donné dans quelques cas, insuffisante, mauvaise eu mai adaptés à l'organisme dans d'autres, constitue une condition nécessaire de l'apparation de la maladie. Si de n'est pas la seule condition, les autres au moins ne sont pas encore démontrées.

Paux Vannois. — M. Trasbot lit un rapport sur les divers travaux envoyés pour le consours du prix Vernois. Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret.

. A 5 houres, l'Académie se forme en comité secret.

### NÉCROLOGIE

Le D' Bonnans père, maire de Les Cabaunes (Ariège), consciller général du canton, chevalier de la Légion d'homnest, repu docteur en 1834. Le D' Bonnans laisse un fils qui exerce dens la même locatité.

Le Dr Challand, directeur de l'asile d'aliènés de Céry, canton de Lausanne. La Dr Challand était un élève de notre Faculté de Paris et il avait bravement fait son devoir dans nos ambulances pendant la campagne de 1870-1871.

### BOUYELLES

LÉGION D'HONNEUR. — Est nommé chevalier, M. le D' Bourienne, professeur d'accouchements et de gynécologie, directeur de l'École de médecine et de pharmacle de Caen.

LE NOMBRE DES MÉDECINS EN ANGLETERRE. — D'après un rapport récemment publié, le General medical Concil constate l'augmentation de ce nombre, dans la proportion de 21 0/0. Il s'élevait en 1887 à 16,930, soit un médecin pour 1,662 habitants. En 1881 on comptait un praticien pour 1,747 habitants. Brighten en compte un pour 727 habitants. Londres, un paur 929, et Salford, 4 sur 3,908.

VIN DE BAYARD pepto-phesphate, le plus puissent reconstituent.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIX.

Paris. -- A. Panerr, imprimeur de la Paculté de méderne, A. Davi successeur 52, vac Madame et ru. Commille, 3.

# CUNIUM ROY

A DESCRIPTION OF

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et lous les Algeloïdess il terré actie du propre pale du milleur qui mant de la 2 ole d'alemoides. L'emple desse pale le vien de 2 de l'alemoides de la limite desse pale le vien de

## ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.
14 kilomètres de Paris (A trains par jour).
8AISON DU 10 MAI AU 15 OCTOBBE

Maladies des vo es respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affections

Rhumatismes: Affectione articulaires ou transmatiques, paralysic musculaire of liphterique, chorée, NEVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques éva voice génifo-unimaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHERAPIE SUBJURITIES.

Salles d'inhabetion et de pairérfration, à température chande variable solair les

Inhalations Renthydriques. NISTALLATIONS HOUVELESS D'AÉROTHÉSAPIE

Inhalatione d'anygène, bains sulfureux disctriques.

. Poutes ur requirements sul demande

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Phagueuseus ou marchan d'eaux minérales

## ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement legalisathérapique de Rouen a été féridé en 1853. Il est installé cans un ancien couveut stué à mi-côte d'une collins de 125 mêtres, au milieur de vastes et Boux jardius. Cet, établissement est alimenté par une source abondante à une témpérature de 2º contignades.

Douches en jui, en pluis, en carcles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses, beux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation cautiont, en enine, des solles d'étaves et des cabinets de sudificas.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nemteuses: hystérie, chouse, hypogendhia, névadigies longum et milelles, chlorose, apémie, lymphatisme, surfaut ches les entints, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement calles da faisie et de la mostie épanière, cortaines paralysies, rhumatismes chroniques, serofule, diabète, albuminurie, floures intermittents. récentes en anciennes, eschenies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des saternes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, FROMENSERS COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D' Bescamps, 36 bis, rue du Champ-des-Otseaux. Rogen.

Cet aliment, dont la base est le bon lait, et l pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insufficase maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valits cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substante CHRISTEN Frères, 46, rue du Pare-Royal, PARIS, et dans toutes les P

# QUASSINE

# The state of the state

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APERITIF, DIURETM Très efficace contre Dyspepsie atonique Chlorose, Débilité générale, Inap tence, Vomissements, Irrégula desionctions digestives, Constipati Coliques hépatiques et néphréti Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous form Pilules exactement dosées à 2 centigramme Quassine amorphe. Dosz : de 2 à 4 par avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Phart

## .ES or BL

à l'Iodure ferreux inaltérable approuvées par l'agadémie de médecine

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Lencorrhée, l'Arrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., de

N. B. - Exiger toujoure la Signature ci-contre :

## YSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHIS

Allment Physiologique complet au vin vieux de Mala le VIII de BAYARD contient, à l'état de Peptone peps de viande de bœuf et b'10° de Chlerhydro-Phosphate de Reconstituent énergique expérimenté par les Médécias des Ré

« C'est un sociant putasset de l'activité fonctionnelle des organ « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant « phosphate de chaux, la transformation des substances asotées en c

(Gazette des Ho

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Le VIN de BÁYARO se prend à la docs de une à doux cultierdes par repas. Dipôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazere, Parie, et dans toutes in 🍱

Pour les annonces s'adresser à M. POULAIN rue Claude-Bernard, 5

On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

LECROSNIER et BABÉ

UN AN

Place de l'École-de-Médecine

FRANCE. ..... 15 fr. UNION POSTALE... 18 fr.

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Profess Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie demédecine. M

eseur de pathologie médicale. Médecin des hôpitaux,

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

nfesseur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Adresser co qui concernt la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine

EN SOLUTION représentant trois parties de viante

EN POUDRE représentant 8 à 10 parties de viande

Vin de Peptone Catillon Complément de nutrition très utile à tous les malades affai-

Aprepara - LixiRsont; la viande.

l'alcool et les écorces d'oranges amères. Il est d'une excellente con-servation et d'un goûl tres agréable.

Paris, 20, pl. des Vosges, et toutes Ph

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les personnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

ALIMENTAIRE

que leur inspirent allments

DUBOIS

La préparation de chloral la mieux supportes des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mémes affets à dose moins élévée .. Il perd sa causticité...

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selos l'âge dans les 24 heures. PARIS,20,Pl.desVosges,et U\*\*Ph'\*\*.

## COALTAR SAPONINÉ

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. 'SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Pour Inhaiations

Une Dose par Ampouk 8. G. D. G.

BREVETÉES

Soulagement immédiat et guérison ANGINES de POITRINE Syncopes, Mal de Mer, Migraine, Hystere-Epilopsie

LA BOITE, 4 PR., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

TRAITEMENT de l'ASTEME Par la Méthode iodurée, Gairien complite.

# SIROP & PATE de BERTHE

Pharmiteien, Lauriai des Hopitatos de Paris.

« La Codeine pure dit le professeur Gubler (Commentaires thérapeutiques du Codex, p. 587) doit être presente aux personnes qui supportent mai l'opium, aux « enfants, aux femmes, aux vicillards et aux sujets menacés de congestions cérébrales. »

Le Sirop et la Pâte Berthé à la Godéine pure possèdent une efficacité incontentable dans les cas de Rhumes, Bronchites, Catarrhe, Asthme, Maux de Gorge, Insomnies, Teux serveuse et fatigante des Maladies de Poitrine et pour saider-les Irritations de toute naturé.

Les personnes qui font usage de Sirop ou de Pâte Berthé ont un sommeil calme, et réparateur la mais suivi ni de lourdeur de tête; m' de perte d'appétit di de constipation.

Prescrire et bien specifier Siren ou Pate Berthé et comme garantie eniger in Signature Berthé et le Timbre bieu de l'Etut français:

Paris, chez CLIN & Cio, 14, Rue Racine, Pres la Faculte de Médécine, Paris. Et par l'entremise des Pharmacles de Prance et de l'Etranger.



# BISMUTH-ROGÉ

50 Centigfam. de S. N. de Bismut

Dérangements littestinaux, Marrhées chroniques, Diarrhes instatus, Affections catarrhales des organes digestifs.

B'ill godt spendile, des inhibites sonferment noun un path virkend une dask floubill de Bibmuth et supprimers d'emploi lés potions d'une employ and or déficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

# COTON IODÉ

Prépare par J. THOMAS, Plantmation de 1º Classe

Re prépareteur de l'écrie supérieure de phormacie de Pare, — 40, avenue Tétalic, Paris

Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, en emploie avec de grands avantages le coton édé. C'est l'agent le pils foréable à l'absérption de l'iode par la peau un
révulsif énergique, deut en peut graduer les effets à voionité, il remplace avec avantage le
papier moutarde, l'huile de creton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia et souvent
même les vésicatoires. On a obténu lé succès les plus éclatants dans les hôpitaux de Paris;
lé lumbago, la pleurodynie, les douléurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épanche,
ments afficilisées, les pandnements dans la plèvre, les engoigements gaits nomble les écons en
les du grands de la peau en un tour apase de témps, a fris en flacon en
l'ance: 3 fr. 50. — Se trouve dans toutes les pharmacies.



## LA FRANCE MÉDICALE

### **SOUTH A TRE**

Thérapeutique chirurgicale: De la réunion par première intention pour la cure rapide de la fistule à l'anua, par M. le D' Verchère. — Physiològie Action physiològique du chlorure d'éthylène sur la cornée, par M. Raphael Dubois. — Revue de la presse française. — Variétés: La maladie de l'empereur d'Allemagne. —Neuvelles.— Bulletin bibliographique.

### THÉRAPEUTIQUE CHIRURGIGALE

## De la réunion par première inténtion pour la eure rapide de la fistule à l'anus,

Par le D' VERCHERE. Ancien chef de clinique chirurgicale de la Faculté.

Les procédés mis en pratique pour la cure de la fistule anale ont été depuis un long temps multipliés: les chirurgiens adoptant tel où tel souvent pour l'avoir vu employé ou pour l'avoir plus fréquemment appliqué. Très souvent tous ou presque tous les procédés mis en usage donnent des résultats qui jusqu'à nos jours paraissaient suffisants. La guérison était obtenue, c'est tout ce que l'on pouvait demander au mode opératoire.

Ajoutons que les graves complications qui assombrissalent le tablean des opérations pour la fistule à l'anus sont devenues pour beaucoup de chirurgiens soigneux des souvenirs lointains et ne doivent plus réapparaître. L'infection purulente qui suivait si fréquemment l'incision simple d'un trajet fistuleux doit avoir fui pour toujours les services hospitaliers où l'on fait de la vraie chirurgie.

L'écraseur linéaire, l'écraseur de Chassaignac, la ligature élastique, le thermo-cautère, etc., furent les moyens employés pour éviter cette redoutable éventualité. Mais actuellement qu'elle n'est plus à craindre ou tout au moins que l'on peut éviter son apparition par l'antisepsie, il était naturel de songer à revenir à la méthode la plus simple, à l'instrument le plus répandu, à l'incision et au bistouri.

Bientôt on voulut encore faire mieux et au cito, au tuto, on voulut joindre le jucunde. Guérir était bien, on voulut guérir vite. Après avoir détruit le trajet fistuleux on voulut reconstituer l'anus par la suture et la réunion immédiate.

Cette tentative sut faite en 1852 par Chassaignac qui en rapporte listoire dans son traité de l'écrasement linéaire, mais le résultat ne tpas favorable, tout au moins saut-il le croire, puisque c'est à l'écrabur qu'il donne la présérence. De nouveau mise en pratique la réunion par première intention fut adoptée en Amérique, puis en Russie, en Italie, et enfin par un certain nombre de chirurgiens de son pays d'origine, de France.

Emmet, Weir, Lange et Chamberlain, de New-York, Jenks, de Chicago, eurent de brillants succès; puis parut, dans le Medical Record de New-York, un important travail de Stephen Smith sur la réunion immédiate et la cure rapide de la fistule à l'anus. Vinceszo Torini publia cette même année, dans la Sperimentale, un mémoire sur le traitement de la fistule anale par la réunion primitive. Enûn, Rydowski, de Moscou, dans le Medicisna Obozrenie Mosk., a publié une observation de fistule opérée avec suture.

En France, quelques chirurgiens tentèrent ce nouveau mode opératoire: citons MM. Terrier, Brun, Bazy, Ch. Nélaton, puis parut alors un travail auquel nous avons en grande partie emprunté cet historique, la thèse de M. Longo, intitulée: Recherches sur la cure rapide de la fistule anale. Quelque temps après cette thèse, eut lieu une importante discussion à la Société de chirurgie, à propos de neuf observations présentées par M. Quénu.

De cette discussion à laquelle prirent part MM. Segond, Berger, Pozzi et Terrillon, il semble résulter que la réunion par première intention ne doit être cherchée que dans les cas où la fistule est simple, ne remonte pas très haut, et qu'il faut se tenir prêt à enlever très rapidement les points de suture si quelques phénomènes fébriles apparaissaient, si quelques douleurs de rétentions purulentes survenaient au niveau de la région opérée. Ajoutons aussi, avec M. Longo, que ne sont pas justiciables du procédé les fistules entourées, dans un large rayon, de tissus pathologiques, et quelques fistules coïncidant avec des hémorrhoïdes.

Malgré ces conclusions, malgré ces travaux, les observations relatant un succès absolu ne se sont pas multipliées outre mesure. C'est que là, plus que partout ailleurs, si l'on veut obtenir le succès il faut exagérer, outrer les précautions antiseptiques.

Il faut, oserais-je dire, en faire trop pour en faire assez. Longo insiste avec juste raison sur les précautions à prendre. Voici celles que j'avais indiquées à un malade que je délivrai en huit jours d'une fistule anale.

C'était un jeune homme de 29 ans, et portant une fistule longue de 3 à 4 centimètres, complète, dont l'orifice rectal était à 4 centimètres à peu près de l'anus. Pendant les trois jours qui précédérent l'opération, je lui fis prendre chaque matin une purgation légère, deux verres d'une eau purgative, puis, matin et soir, un lavage du rectum avec une solution saturée d'acide borique. Après chaque garde-robe devait être fait un même lavage. Dans l'intervalle des

ĺ

garde-robes le malade maintenait en permanence une mèche de gaze iodoformée dans l'anus et une compresse trempée dans une solution à 1/1000 de sublimé.

Le matin de l'opération, il dut prendre un bain.

L'opération fut conduite de la façon la plus simple, et telle qu'elle est décrite dans la thèse de Longo.

Je pris sur ma sonde cannelée le pont cutanéo-muqueux formant la paroi inférieure de la fistule et le sectionnai, puis, avec une pince à griffe et un bistouri, je disséquai et enlevai soigneusement tout le trajet.

Pour faire facilement cette dissection, je fis préalablement la dilatation anale avec le spéculum dilatateur de Trélat et maintins l'anus largement béant avec l'écarteur à large vulve de Richelot.

Lorsqu'il existe plusieurs trajets, on doit leur faire subir la même dissection. Si celle-ci est impossible, il est permis de se contenter du râclage consciencieux des trajets avec la curette tranchante.

Pour éviter une inondation fécale, d'ordinaire peu à redouter si l'on a fait suivre exactement le traitement préopératoire que j'avais fait suivre à mon malade, on peut introduire avant toute incision un fort tampon de gaze iodoformée fermant exactement la lumière du rectum au niveau de l'extrémité profonde de l'écarteur. Ce tampon a encore un autre avantage, il déplisse et soutient la muqueuse rectale et empêche en grande partie sa procidence qui, dans nombre de cas, peut venir gêner l'œil du chirurgien pendant la dissection du trajet fistuleux.

On recommande, pour faire le point de suture, soit le catgut, soit le crin de Florence. C'est à ce dernier que je crois devoir donner la préférence. En effet, chez mon malade, les sutures au catgut me firent craindre un moment un échec. Il n'y avait eu à aucun moment de douleur. En aucun point n'était appara de suppuration. La température était restée parfaitement normale. Et le sixième jour, lorsque je regardai pour la première fois la région, je fus fort surpris et contrarié de voir que deux de mes points de suture extérieurs du côté de la peau étaient résorbés. Il y avait là une légère tendance à la désunion superficielle. Les parties n'étaient pas encore assez solidement soudées et je pouvais craindre que n'ayant plus le soutien donné par le fil, la désunion se produisit dans toute l'étendue, surtout si mes fils profonds étaient de même résorbés.

Henreusement qu'il n'en sût rien et que le dixième jour, le malade ayant été à la selle et après avoir nettoyé la région, je pus constater la réunion parsaite, absolue et complète. Néanmoins, la résorption du catgut peut, dans certains cas, être trop rapide, et par suite ne pas laisser à la cicatrice le temps de se faire assez solide

pour résister à la première garde-robe, et je crois qu'il vaut mieux avoir à retirer ses points de suture au dixième jour comme on est forcé de le faire en employant le crin de Florence plutôt que de s'exposer à un échec par insuffisance de durée du catgut.

Comment doivent être faites les sutures? Suivant deux plans répondant aux deux plans de la région normale. Un plan muqueux, reformant la parei postérieure du rectum, un plan cutané perpendiculaire au premier. Si l'on emploie le crin de Florence, on devra faire la suture à points séparés; mais on aura soin comme dans la périnéorrhaphie par la méthode d'Emmet de faire ses points de sutures interstitiels, c'est-à-dire que du point d'entrée au point de sortie le crin devra toujours rester dans l'épaisseur des tissus, de façon à accoler la plus grande sur étendue possible de surfaces cruentées et aussi de ne laisser aucun vide par lequel pourrait s'infiltrer quelque liquide, ou même quelque gaz septique.

La suture faite, on effectue un lavage avec du sublimé, puis en retire le tampon rectal souillé, et en le remplace par un tampon de gaze iodoformé propre, dans lequel passe une sonde de caoutchouc souge qui permettra aux gaz de sortir sans inoculer la plaie. Puis on introduit une mèche iodoformée enduite de pommade boriquée et on recouvre le tout avec de la gaze iodoformée ou mieux de l'ouate hydrophile trempée dans une solution de sublimé. Un bandage en T maintient le pansement. Le matade est ceuché sur le dos, les jambes légèrement fléchies et rapprachées.

Parfois, et mon malade a présenté cette complication, il peut survenir de la rétention d'urine. La sonde en caoutchouc rouge remédiera facilement à cet inconvenient.

La température doit rester normale: — Comme régime on donnera au malade de la viande saignante, en crue, peu d'aliments, peu de liquides. — On donnera des pilules d'extrait thébalque, de 0,65 à 0,10 centign par jour. — Des pilules de naphthol comme le recommande le profasseur Bouchard pour la désinfection intestinale ou la préparation suivante que recommande Longo.

 Iodoforme
 2 grammes

 Extrait d'absinthe
 Q. S.

 Coumarine
 0,50 centigr

#### R. S. A. 36 pilules, 4 par jour 🕆

Les premières garde-rebes devront être facilitées soit avec une légère pungation, eau de Pulina, de Rubinat, et des lavements anaquels on ajoutera une ouillerée d'huile d'olive, ou de glycérine ou avec une solution de chloral au centième (Longo).

Si avant la réunion le sujet allait à la garde-robe, il faudrait aussitât pratiquer un lavage au sublimé (solution au 1/1000) et renouvoier le passement en appliquant un nouveau tampon vectal pour rempiacer celui qui aura presque toujours été chassé par les matières fécales.

Quelles complications doit-on craindre? La suppuvation, la formation d'un aboès, la rétention du pus, toutes complications que l'on doit écarter par les précautions méticuleuses et nécessaires sur lesquelles j'ai tant insisté, et avaquelles on devra toujours remédier facilement et hâtivement par l'abiation rapide des points de autave. Quel inconvénient alors d'avoir cherché à guérir son malade en dix jours an lieu de le guérir en un mois et demi? Aucun. La guérison se fait de la profondeur à la superficie exactement comme si l'on s'était contenté de l'ancien procédé.

En résumé excellente méthode pour qui veut s'astroindre aux règles de l'antisopsie et ne présentant d'autre danger, en cas d'insucée, si le chirurgien surveille attentivement son malade et est rapidement résolu à ne pas poursuivre la réunion en cas de complications, que celui de ramener le patient dans les conditions où il aurait été si on l'avait traité immédiatement par l'incision simple sans sourc.

#### PHYSIOLOGIE.

Action physiologique du chlorure d'éthylène sur la cornée (1).

Par M. RAPHARL DUBOIS.

Dans une note précédente (2), nous avons signalé un phénomène singulier, qui s'est présenté au cours des expériences aptreprises aves la collaboration de M. Léon Roux, maître de conférences de chimie à la Faculté des sciences de Lyon, pour déterminer les relations existant entre les propriétés physico-chimiques des composés chlorés de l'éthane et leur action physiologique. Nous evons montré que le chlorure d'éthylène (C'H·Cl'), introduit dans l'organisme per une vois quelconque, produissit, chez le chien, physiques houres après le réveil, une opacité tout à fait singulière de la corpée.

Quello est la nature de cette altération et par quel mésenisme se produit-elle (3)?

L'opacité cornécuse survient après l'élimination du chlorure d'éthylène. Elle est constituée par la formation d'un réseau dont les

<sup>(1)</sup> Note présentée par M. Brown-Séquard à l'Académie des aciences,

<sup>(2)</sup> Voir Comptes rendus, t. CIV. n. 26, 1887.

<sup>(3)</sup> Nous ne donnons ici que les conclusions du Mémoire, qui sera publié dans es Archives de physiologie.

mailles, d'une teinte blanc bleuâtre à contours flous, feraient croire tout d'abord à la formation d'une véritable vascularisation lacunaire du tissu cornéen.

Au bout de plusieurs mois, cette opscité disparaît de la périphérie vers le centre par élargissement et effacement progressif des mailles du réseau.

Sur une coupé, on constate que la cornée devenue opaque est épaissie, surtout vers le centre, où elle acquiert deux à trois fois l'épaisseur d'une cornée normale. Cet épaississement explique la déformation de la courbure cornéenne et la résistance plus grande à la pression qui pourrait faire croire à une augmentation de tension intra oculaire.

En réalité, l'opacité, l'épaississement et la déformation cornéenne sont dus à une infiltration lymphatique des cellules à protoplasma vitreux et surtout au gonflement des éléments conjonctifs de la trame cornéenne. On ne rencontre ni granulations graisseuses, ni aucune autre altération pouvant faire croire à un processus inflammatoire.

Dans nos expériences, les vapeurs de chlorure d'éthylène n'ont pas pu agir directement sur la cornée. Le résultat a été le même quand on s'est servi de la voie hypodermique ou que l'on a fait l'occlusion parfaite d'un des deux yeux pendant l'inhalation.

L'instillation de chlorure d'éthylène entre les paupières ne détermine qu'une vive irritation et l'extirpation préalable des glandes laorymales n'empêche pas l'opacité de se produire.

On ne saurait attribuer cette lésion aux mêmes causes que celles qui déterminent les désordres consécutifs à la section du nerf de la cinquième paire. Dans notre cas, la sensibilité est conservée et il n'y a pas d'ulcérations consécutives.

On ne peut pas non plus accuser la tension intra-oculaire exagérée, puisqu'elle n'est qu'apparente, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Mais, si l'on introduit une goutte de chlorure d'éthylène dans la chambre antérieure, on voit au bout de quelques heures se produire les accidents signalés. Il est évident que l'humeur aqueuse se charge de chlorure d'éthylène pendant l'anesthésie et que, par cet intermédiaire, l'action se produit par la face postérieure de la cornée.

On peut reproduire le phénomène. Un fragment de cornée, placé dans de l'humeur aquense saturée de chlorure d'éthylène ou mieux directement dans ce liquide, se déshydrate rapidement et diminue d'épaisseur; mais, transporté de nouveau dans l'humeur aqueuse ou dans l'eau pure, il se gonfie outre mesure et acquiert par son hydratation deux à trois fois l'épaisseur de fragments témoins abandonnés dans l'eau pure et qui n'ont pas subi l'action du chlorure d'éthylène.

Cette simple expérience nous explique ce qui se produit pendant l'anesthésie par le chlorure d'éthylène (astigmatisme irrégulier), et après le réveil (opacité, épaississement, déformation des courbures normales de la cornée).

#### REYUE DE LA PRESSE FRANÇAISE

L'OPHTHALMOPLÉGIE EXTERNE ET LES PARALYSIES DES NERFS MOTEURS BULBAIRES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE GOITRE EXOPHTHALMIQUE ET L'HYSTÉRIE. — M. Gilbert Ballet, agrégé de la Faculté et médecin des hôpitaux de Paris, publie dans la Revue de médecine (juin et juillet 1888), un mémoire dont voici les conclusions:

l'On sait que l'ophthalmoplégie externe consiste dans la paralysie des muscles moteurs du globe de l'œil, avec intégrité possible des fonctions du releveur de la paupière et conservation constante des mouvements du constricteur de la pupille et du muscle de l'accomodation.

- 2º Ce syndrome peut s'observer chez les individus atteints à la fois de goitre exophthalmique et d'hystérie, d'hystérie seule, de goitre exophthalmique seul.
- 3º Dans ces cas l'ophthalmoplégie externe signifie qu'il existe une paralysie des nerfs moteurs oculaires, dont la cause, certainement centrale, réside au niveau ou au-dessus de l'origine réelle de ces nerfs.
- 4º La coïncidence possible de l'ophthalmoplégie externe et du goitre exophthalmique constitue dès lors un argument en faveur de la théorie qui rattache la maladie de Basedow à un trouble du système nerveux central, particulièrement à un trouble bulbaire.

5º On peut d'ailleurs observer chez les individus atteints de goitre exophthalmique la paralysie des autres nerfs moteurs émanés de la moelle allongée, branche motrice du trijumeau, nerf facial, nerf grand hypoglosse. Ces symptômes inconstants ont la même signification pathogénique que l'ophthalmoplégie.

6° Les troubles habituels de la maladie de Basedow relèvent euxmêmes de paralysies bulbaires nucléaires, paralysie nucléaire du pneumogastrique, qui engendre la tachycardie et quelquefois la dyspnée, les troubles gastriques; paralysie des centres vaso-moteurs qui donne naissance aux poussées congestives de la face et du cou.

Le goitre et l'exophthalmie résultent de la coïncidence de ces deux ordres de troubles : paralysie vaso-motrice et tachycardie.

7º Ces diverses paralysies ne dépendent pas d'une lésion matérielle. Ce sont de simples troubles fonctionnels susceptibles d'amélioration ou d'aggravation, de guérison et de récidives.

8º Il résulte de ce qui précède que la maladis de Basedow est avant tout une névrose bulbaire.

9° Souvent cependant les troubles fonctionnels se diffusent au delà de la sphère d'action de la moelle allongée : aux désordres d'origine bulbaire s'ajoutent alors des troubles d'origine médullaire ou corticale.

10° La maladie de Graves s'associe fréquemment à d'autres névroses: hystérie, épilepsie, vésanies. Cela tient à ce qu'il y a. entre ces affections et le goitre exophthalmique, affinité de nature. Toutes en effet font partie de la famille névropathique (Charcot, Féré) et se développent sur un terrain préparé d'ordinaire de longue date par une hérédité défectueuse.

#### **VARIÉTÉS**

### La maladie de l'empereur d'Allemagne.

Nous empruntons les réflexions suivantes au Journal de médecine et de chirurgie pratiques de M. Lucas-Championnière, et nous nous y associons complètement.

Il est difficile, même sans consacrer un article considérable à la question, de ne point parler de la maladie de l'empereur Frédéric. Nous nous en sommes occupé une première fois. Après le dénouement, nous avons aujourd'hui la preuve que nos prévisions étaient exactes.

M. Mackenzie va, dit-on, publier un volume pour se défendre des attaques virulentes des médecins allemands. Il est difficile de croire que ce volume puisse changer beaucoup les faits aujourd'hui historiques. Il n'aura guère qu'à mettre en lumière des procédés peu confraternels et des relations sociales qui manquent d'aménité.

La question scientifique et la question de pratique restent entières. Que le Kronprinz et l'empereur d'Allemagne, comme la plupart des grands de la terre, ait été assez mal soigné, c'est chose probable et l'on peut dire naturelle. Il y a pourtant à ajouter quelque chose d'instructif pour tout le monde dans l'histoire de son cas.

En somme, on peut réduire l'histoire aux termes suivants. L'année dernière, enrouement. Au laryngoscope on constate qu'une corde vocale porte une verrus de très petit volume. Le spécialiste allemand amené par le médecin ordinaire pense trouver un beau succès en enlevant la petite tumeur; il le fait : aucune amélioration. Bergmann propose d'abord d'ouvrir le larynx et d'extirper directement la tumeur.

Peut-être cette proposition était-elle prématurée, mais elle était la seule raisonnable. Il faudrait bien que le public se déshabituât, en même temps que beaucoup de médecins, d'admettre que toute opération faite par les voies naturelles est plus simple que celles faites par un orifice pratiqué artificiellement. Ce qui était vérité il y a dix ans est erreur aujourd'hui. L'ouverture du larynx que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois n'est pas plus grave que la trachéotomie, et sauf certaines interventions pour des polypes laryngiens très bien pédiculés, la laryngotomie est infiniment plus simple que les opérations faites à l'aide du laryngoscope. Elle a l'avantage d'être complète; c'est la seule opération avec laquelle on voit bien ce que l'on fait.

La proposition du chirurgien Bergmann effraya et sir Morell Mackensie entra en scène. Il promit d'opérer par le larynx et il le fit. Mais la tumeur tourmentée à Berlin et à Londres se mit à végéter. Il est vrai que dans les fragments enlevés Virchow ne trouva pas les caractères du cancer; on continua à prononcer les noms de verrue et de papillôme. Les choses empirent; le prince respire mal. Faut-il admettre, comme l'insinue gracieusement le rapport allemand, que dans sa première tentative opératoire, M. Mackenzie ayant blessé la corde vocale avait beaucoup aggravé la situation du patient. Ce serait en enfantillage même si cela était vrai.

La cachexie ne venait pourtant pas. On partit pour San Remo, La en propose au Prince de lui enlever le larynx. Cela avait déjà été proposé à Berlin. Cela n'avait pas de bon sens et on refusa. La trachéotomie fut faite sous la pression de l'asphyxie, ce qui était une faute. Il fallait carrément la faire aussitôt qu'il y avait eu encombrement du larynx, mortification et putréfaction de fragments de tumeur.

L'empereur part pour Berlin et agonise pendant deux mois surtout avec des accidents pulmonaires.

On fait l'autopsie; on devait, suivant les pronostics allemands, trouver une tumeur ayant envahi l'esophage, la base de la langue, les ganglions du cou. Il n'en est rien: tumeur végétante à surface gangrenée, du pus et un ganglion dégénéré, la tumeur a végété en bas vers la canule. Les poumons sont altérés; on y trouve de la dilatation bronchique et de petits foyers purulents.

Font-ce bien là les caractères d'un cancer dont la marche a été longue, somme toute? La description microscopique est aussi confuse qu'on puisse la souhalter. Cela n'empêche pas de déclarer que c'était là un cancer et que M. Mackenzie était à la fois criminel et ignorant en le méconnaissant.

Qu'une tumeur de ce genre finisse quelque peu à la manière des cancers, cela nous semble incontestable. Mais qu'on ait eu le droit de dire, dès le début, que c'était un cancer, je ne suis pas de cet avis.

Voici comment on peut, je erofs, reconstituer l'histoire patholo-

gique de l'empereur Frédéric. Il avait un papillôme d'une corde vocale qui, laissé bien tranquille, l'eût rendu quelque peu aphone, mais ne se serait accru que bien lentement.

On coupaille ce papillôme, il pousse; cela est bien naturel; on en porte un fragment à Virchow qui dit : « Cela n'est pas du cancer », et il a bien raison. On propose alors la seule opération rationnelle : laryngotomie et extirpation; mais c'est un chirurgien; les spécialistes ne s'en soucient guère. On opère à Londres comme à Berlin, par les voies naturelles; ailleurs on en eût fait autant.

Au lieu de trachéotomiser de bonne heure, autant pour assurer l'intégrité des poumons que la liberté du cours de l'air, on attend à la dernière minute. Mais, à cette époque, pourquoi préférer l'extirpation du larynx, abominable opération laissant une atroce infirmité après avoir fait courir de grands dangers? La laryngotomie n'ajoutait rien en gravité à la trachéotomie et risquait de guérir. Il fallait encore commencer par là. J'ai eu, dans un cas de ce genre, une guérison durable absolument inattendue. Cette opération a en outre l'immense avantage d'empêcher la chute des débris de tumeur dans les bronches : je puis citer ce fait aujourd'hui que l'empereur est mort.

Mais le trouble était si grand que l'on ne trouva pas moyen de construire des canules convenables. Les débris de tumeur, le pus tombaient sans cesse dans les bronches et le malade succombe avec une sorte de pneumonie septique.

Ce fameux cancer du larynx est-il cancer au véritable sens du mot? Pas de propagation, un seul ganglion, permettant d'admettre qu'au moins la lésion avait été si longtemps localisée qu'on aurait pu faire quelque chose.

Il est bien certain que l'empereur Frédéric a été soigné beaucoup plus mal que ne le serait le premier venu parmi les malades d'hôpital, au moins en France. Ce n'était peut-être pas une raison pour crier si fort sur sir Morell Mackenzie, car les médecins allemands ont encore pris une belle part à ces soins. Dans ce fameux rapport de plaintes sur le médecin anglais, il y a un passage qui fait rêver. Les médecins allemands se plaignent qu'on ne leur ait pas permis d'examiner assez souvent le patient. Il semblerait, à les entendre, que ce pauvre homme n'ait pas encore assez souffert de toutes ces ambitions anatomo-pathologiques.

Il y a vraiment pour nous autres qui ne sommes pas les grands de la terre une consolation: c'est que, malades, nous avons chance d'être mieux soignés et qu'à l'occasion on nous laissera mourir un peu plus tranquillement.

#### HOUVELLES

Légion d'sonneur. — Est promu au grade de grand officier M. le D'Didiot, directeur de l'Ecole de santé du Val-de-Grâce.

Est nommé chevalier M. le D' Guindey, chirurgien en chef de l'hospice d'Evreux.

ASILE D'ALIÉNÉS EN GRÈCE. — On vient d'ouvrir à Attica le premier saile d'aliénés de la Grèce, Jusqu'à ce jour on enfermait les personnes atteintes d'aliénation mentale dans les couvents.

LA CONCURRENCE MÉDICALE EN ALLEMAGNE. — Le journal Allgemeine medizinal Zeitung raconte un fait qui dépeint bien l'intensité de la concurrence des médecins de campagne en Allemagne. Dans un village, un crieur public annonçait au son des trompettes que le docteur un tel faisait des visites à raison de 60 pfnings (75 centimes). Deux heures plus tard ce même crieur informait ses concitoyens qu'un autre docteur ne voulait prendre que 50 pfnings (60 centimes) par visite.

FEMME-PHARMACIEN. — Nous lisons dans les Actes du Conseil d'hygiène de la Gironde que, pour la première fois dans ce département, une pharmacie est tenue par une femme reçue pharmacien.

Pour LES ADVERSAIRES DE LA LOI ROUSSEL. — Il existe encore seize Conseils généraux qui refusent toute allocution pour l'application de la loi Roussel, ou n'accordent que des crédits insuffisants.

Au nombre des départements qui ont longtemps contesté l'utilité de cette loi, citons l'Orne et l'Ille-et-Vilaine. Pour donner une idée des abus que la loi Roussel a rendus dans ces deux départements, nous détacherons de l'article de M. J. de Crisenoy, sur les travaux des Conseils généraux le passage suivant : « Dans l'Orne, où l'industrie nourricière est très développée, la mortalité frappait le tiers des enfants placés en nourrice, et les faits les plus révoltants ont été dénoncéa par les maires dans l'Ille-et-Vilaine; l'inspecteur a fait interdire une nourrice chez laquelle étaient morts, en dix-huit mois, sept nourrissons âgés de 11 à 50 jours, et qui continuerant encore son honnète commerce si le Conseil général n'y avait mis bon ordre. Certaines nourrices et gardeuses tuent sciemment et volontairement les enfants par ce seul motif que l'enfant qui meurt promptement leur gagne dix fois autant que l'enfant vivant. »

LA CHEVELURE FÉMININE. — A l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 17 septembre M. Le Blant donne lecture d'une note assez curieuse
sur la chevelure des femmes. Il rappelle que de tout temps, aussi bien
dans l'antiquité que sous l'ère chrétienne et de nos jours, on l'a entourée
de soins tout particuliers. On sait le rôle que jouait la teinture dans la
chevelure : les femmes blondes dont les grands peintres vénitiens nous
ont laissé les portraits étaient des brunes teintes; un vieux recueil conservé à la bibliothèque Marciana, intitulé le Ricettario de la comtesse
Nani, nous fait connaître de quels parfums et de quelles drogues se servaient les femmes pour modifier la couleur de leur chevelure.

Les évêques, des les premiers siècles, s'élevèrent contre ces pratiques

qui devaient conduire en enfer celles qui en faisaient usage; faire de la sorte, ajoutaient-ils, — c'est se montfer au regret d'être nées Romaines et de n'avoir point reçu le jour en Gaule ou en Germanie; c'est vouloir braver le Seigheur, qui a dit : « Qui de vous peut noirell un chéveu blanc et blanchir un cheveu noirel « Saint Jérôme fuinine contre celles qui se persent les ofeilles, se couvient le visage de céruse et de poufpre et se teignent les cheveux de cette couleur qui présage les flammes de l'ehfer. De leur côté, les rabbins dissient que le diable dansait suf les cheveux des femmes teintes. Dans les premiers siècles, on vôit, à midintes reprises, le diable associé aux chevelures blondes; Mi Le Blant cite des cus d'axorcisme où l'esprif du mai s'était réfugié dans les cheveux dorés.

Sans parlet de la légende de Samson, on sait que les antiens accoffidaient certains pouvoirs aux cheveux; les Gentils pensaient qu'ils étaitent le siège d'une vertu magique; ils troyaient que les chrétiens martyly puisaient en eux une partie de leur courage; en raconte que les bouts reaux; s'imagiment qu'une jeune vierge ne devait sa force de résistable qu'à sa chevelure, lui rasèrent la tête pour la déterminér à apostation. Enfis, dans l'antiquité, nous voyons une divinité préposée à la chévétain une autre que sourcits; de ces derniers détails, M. Le Blant se déminér si les diverses parties du corps n'avaient pas toutes un dien spécial.

Bulletten en la muntahité du 2 du 8 septembre 1888. — fiévre typholde, 17. — Variole, 2. — Rudgeule, 17. — Scatistine, 1. — Coquelucite, 3. — Diphtérie, Croup, 22. — Pathisie pulmonaire, 166. — Autres tubérculuses, 18. — Tumours cancércuses et autres, 57.

Méningite, 29. — Congestion et hémorrhagie cérébraies, 86. — Paraignie, 08. — Ramollissement cérébral, 13. — Maladies organiques du ocur, 47.

Bronchite aigue et chronique, 30. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 26. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 137.

Flèvre et péritonite puerpérales, 3. — Autres affections puerpérales, 2.

Débilité tongenitale, 18. — Sértilité, 26. — Suicides et autres morts violentes, 30. — Autres tauses de murt, 149. — Causes inconnues, 15.

Nombre absolu de la semaine : 672; - Résulfat de la semaine préésdente : 853.

#### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

LECROSNIER et BABE, libraires-éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-médecine. Recherches cliniques sur le délire hypochendrisque, valeur sémétolegique, par le Dr Journiac, in-8 2 ft. 50.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro pepsiques (amers et ferment digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vemissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D. E. BOTTERTUET,

Paris. — A. Parent, imprimetr de la faculté de médecine, A. Davi successeur 52, res Madame et ru Odriville, 3.

## D'après l'epigion PURTING PHIL

/ROSES, deš NEVRALGIES, õü NERV

QUINQUINA SOLUBLE

GRANULÉ contenant exactement tons little at DALOIDES do QUINQUIN

Quinquina soluble Schuhkrafft est une bonne Le vinogina soluble soluble en rincipes actifedu a préparation qui contient tous les principes actifedu a quinquina Elle estampelées rendre de grands services ann Thérapeutique dans les étamps du sage du men Therapeutique dans les cas de l'usage Quinquina est Indiqué. » D' GENDRIN. Médecin hon des Hopitaux de Par QUINQUINA EFFERVESCENT : Le Flacoa de 125 gr. 3 fr. 3 ASTIER, 72. Av Kléber, PARIS, et toutes Ph'

## ETABLISSEMENT HYDROTHER: APIOUE DE ROUEN

FONDE EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien seuvent situé à mi-côte d'une colline de 195 mètres, au miliet The vacuum of beauti jarding. Cot établissement un alimenté par une source abondante à ûne température de 🗗 centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tiveli, douches sulfureuses. Deux vastes pissines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

Linstallation contient, en outre, des salles d'et ves et des cabinets de sudation.

Treitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses : hystérie, chorée, hypocondrie; nevralgles longues et rebelles, chlorose, aneistis, lythogratisme, surport chez les suants, ayabensis, inflammation de l'appareil digustif, de la matrice et de la vestie, peries séminales, confections, particulièrement celles du feie et de la meelle épinière, certaines paralysies, thumatismee chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente, récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et regoit des pensionnaires et des externes salons de lecture, de jeu, billards, próménoirs gouverts, etc.

Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps. 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux

# Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mei

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mei pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudins cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharm

# SALICOL, DUSAULE

## Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 8 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'esu. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

## PILULES DE BLANCARD

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

à l'Iodure ferreux inaltérable Approuvées par l'académie de médecine

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.,

N. B. — Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacien à Paris, 40, Rue Bonaparts.

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Scule employée per les médecins des Hópitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBRAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont tonjours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traitées e par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce qu'elle est plus absorbable et suriout parfaitement supportée par l'estomac,

(Gazette des Hopitaux.)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas.

DÉPOT à La PHARMACIE, 34, RUE SAINT-LAZARE, PARIS, ET DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Pour les annonces s'adresser à M. POULAIN rue Claude-Bernard,

LA

On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

ECROSNIER et BABÉ Place 4 | Boole-de-Médecine PARIS COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

sseur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Brede l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hópitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

nfessur agrégé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultantaux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

um es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Cattellans. is surages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

TONIQUE RECONSTITUANT
Précieux pour les personnes qui ne peuvent
vaincre la répugnance leur QUA

inspirent aliments

el la écorces d'oranges al tresagreable. pl.des Voagas, ettoutes Phise

ALIMENTAIRE

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..' Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tiss Phies.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE, ENFANTS DÉBILES, ETC.

LE PLUS PUISSANT RECONSTITUANT DOSE: UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloides; il repré-sente son propre poids du meilleur quipquina titrant 3 o/o d'alcaloides. Soluble dans l'eau, le vin, etc. . ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

BROMURE DE POTASSIUM (exempt de salorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

Le SIROP de HENRY MURE Aterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 PRANCS Henry MURE, 1 Pont-St-Isprit (Gard). - A. GAZAGNE, Phis de 1 d. et succe ET DANS TOUTES LES PHARMACIES Constitution of

Four les annonces s'adresser à M. POULAIN rue Claude-Bernard, 63.

: .. SOURCE:REIGNIER

# **SAINT-YORR**

Auforisée par l'Etat, approgréée par l'Asad de médecine

Plus froide, plus ganeuse, plus ferrugineuse et plus lithiace que les Célestins et les autres sources; la plus eco aptituaite at la plus riche du bussin; ne nuble-, sant nucleus altération par le transport; souveraine contre les maladies du fele, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire. - 1

Priz ; 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt this tous ise phormaciens de France et de l'Etranger Adresser les cemmandes à l'adm. de la Source REIGNIER



# POUDRES ET PASTILLES

astilles : 2 fr. 50.—Poudres : 3 et 5 fr. 1£ Bofts DETHAN, Phien à Paris, r. Bandin, \$5, sage. Pharmonies.





Physiologique, Histotrophique » Nevrosthénique d'ancès les Travaux histochimiques exposés dans l'Ouvrage LES PHOSPHATES loure functions char les êtres vivants, et L. JOLLY 9, g. in-8 (20 fr.)

**Fer Hemat**ique Michel

Policies and the second has prosperated and alino-perhaus du sang. Cost us. Cóntroy Amómio. Il doit ours donns aux mères se, and rourries qui allaitent, aux enfants pendant la

Groissande. Une sull'érette accompagne chaque flacon.

Dess. - Fafaille des cultarette à chaque repas dissoute dans la boissan. Adultes, une
sull'érette à suivant sons par dissoute de Nouverfois deux sull'erettes.

minetum phosphate Jolly

Association des principes amers alcalbidiques des quinas débarrasses du tannin (rouge cinchonique), avec le phospho-glycerate de potasse constituant spécial du système nerveux, Paresse de l'estomac, Gastralgies, Névropathies, ne constipe pas. — Doses. — Un verre à madèré évant le lepas, Il est préparé au Muscas et au Madère. Ce dernier est recommandé aux Diabétiques.

Elixir Phosphovinique

Teinture aromatique contenant 0 s. 10 d'acide phosphovinique par gramme. NEVROSTHÉNIQUE, il est l'agent sédatif et curatif spécial des affections nerveuses. Stimulant pour les convalescents et les vieillards. Donne des succès

dans les affections obsenses, Rachitisme, Carle, Nécrose, etc.

Doss. — Enfants, 5 à 20 gouttes progressivement. Adultes, 20 à 40 gouttes deux fois par join.

Contre indication, dans les dyspepsies acides.

## nosphovinate

Contient 0 . 10 d'acide phosphovinique et 0 . 002 d'or par gr.: S'emploie dans les affections graves, Impuissance, Ramollissement, Paralysies, Ataxie, Solérose, Tabès, etc., il réussit d'autant mieux qu'elles sont plus récentés. Doss. — 10 à 80 gouttes par jour progressivement en deux fois (diminuer ou suspendre en cas d'étitation généralque génante). Contre indication, dyspepsies àtièes.

# Iodo-Phosphaté du Dr

L'Iode en combinaison organique comme dans les plantes agit à dese dix Tois moindre qu'à l'état d'iodure et n'incommode jamais. L'addition du Phosphoglyberatede petaweregularise of read utile son action stimulante. Lynn phatisme, Scrofule, Croissance difficile, États diathésiques. Doss. — 1 à 3 cuillerées par jour selon l'âge.

DEPOT: — Pharmacie JOLLY, 64. Faub. Poissonnière. PARIS

Travaux eriginaux; L'analyse spectroscopique du sang par la méthode hématoscopique du D' Hénocque (à suivre). — Révue de la presse étrangère. Bibliographie. - Varietes : Choses d'Allemagne. - Neavelles. idiolla bibliographique:

## L'analyse spectroscopique du sang par la méthodo. hématoscopique du D. Ménosque.

Sous le nom d'hématamopie, M. le D'. Hénoque a institué une méthode d'analyse du sang applicable à la clinique et qui permet de doser en quelque sorte l'hémpglobine du sang et de tradaire en chiffres précis l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine. Si dette méthode est assen exacte pour remplir ses promesses, on bonviendra qu'elle est précieuse, car elle substitue des notions précises à des opérations vagues et nous donne en outre le mayen de sous rendre compte, du moins jusqu'à un certain point, de l'état de la nutrition. L'hématoscopie telle que l'a imaginée le Dr Hénecque répond sinci à cette tendance qui pense les observateurs de notre époque à remplacer les données toujours variables d'impressions sahjectives par des procédés de mensuration que tout le monde peut facilement contrôler, et qui, par la perfection des instruments et des procédés, donne des résultats précis d'une grande valeur. En exposant aujourd'hui les travaux de M. Hénocque d'après les leçons qu'il a faites au Collège de France, nous espérons que chacun se rendra compte de la perfection des procédés et des services qu'ils pervent rendre dans la clinique.

## I. — Caractères et propriétés de l'hémoglobine et de ses dérivés

La méthode hématoscopique repose tout entière sur l'examen des caractères que fournit la matière colorante du sang ; la richesse, la panyraté de ce liquide nous sont données directement par la quantité d'hémoglobine renfermée dans un volume donné de sang. Ainsi l'appréciation qui se base uniquement sur la numération des globules est incomplète ou même fautive, puisqu'avec un nombre normal de globules, la matière colorante, qui représente, comme on l'a dit, la valeur de notre monnaie respiratoire des globules, peut être en même temps considérablement diminuée. Bien que l'hémoglobine soit renfermée dans les globules, on peut cependant dire que le sang en

est une solution, car on obtient toujours les mêmes caractères à l'examen spectroscopique, que l'hémoglobine soit dissoute ou non dans le sérum.

L'hémoglobine possédant la propriété de fixer l'oxygène se présente dans le sang sous deux états, d'hémoglobine oxygénée et d'hémoglobine réduite; la première est désignée sous le nom d'oxyhémoglobine. Celle-ci est contenue dans les globules rouges et peut en être extraite sous forme de cristaux. Rollet a obtenu très simplement la cristallisation par l'action du froid. Du sang défibriné tombe goutte à goutte dans un vase entouré d'un mélange réfrigérant; en portant la température à 20°, le sérum dissout la matière colorante; par la réfrigération ou par l'addition d'alcool ou d'éther, il se forme des cristaux d'oxyhémoglobine.

On peut séparer encore l'oxyhémoglobine des globules en soumettant le sang à l'étincelle électrique qui produit de l'ozone.

Kühne, Hoppe Seyler, Preyer ont indiqué pour obtenir l'oxyhémoglobine cristallisée des procédés que nous ne pouvons mentionner en raison de la complication des opérations. Si l'on veut observer au microscope des cristaux, on peut se servirdu sang défibriné de cochon d'Inde, qui cristallise facilement, mais ces cristaux n'ont qu'une durée courte et ne se conservent pas. On les obtient plus facilement en faisant tomber goutte à goutte du sang de cobaye dans une solution de sulfate de soude et en le traitant par l'éther.

Les cristaux d'oxyhémoglobine ont une forme variable suivant la provenance du sang. Ceux qui proviennent du sang de l'homme et de la plupart des mammifères appartiennent au système rhombique. Ceux du cobaye se rapprochent du tétraèdre mais sont formés de moitiés de pyramides rhombiques.

Les cristaux chez l'homme forment des rectangles allongés ou des prismes à six pans; chez d'autres animaux les formes les plus communes sont des tablettes hexagonales, des tables rhombiques, des aiguilles ou des prismes allongés.

Les cristaux d'oxyhémoglobine ont une belle coloration rubis, ils sont transparents et biréfringents.

La composition de l'oxyhémoglobine n'est pas encore déterminée d'une façon définitive et malgré les analyses répétées, les formules qui en sont données présentent une complexité extraordinaire, telle que celle-ci:

## C1200 H000 Az154 Fe1 St O364

Ce qui nous montre déjà que la matière colorante du sang diffère des autres albuminoïdes par la présence du fer. Les analyses de Zinofisky sont plus précises; cet auteur a opéré sur 100 litres de sang de cheval et a obtenu 200 grammes d'oxyhémoglobine dont il a établi ainsi la formule:

D'après cette formule, le fer se trouverait combiné au soufre dans la proportion définie de 1 atome de fer pour 2 atomes de soufre.

On peut doser l'hémoglohine par la quantité de fer et de soufre que renferme le sang, et la quantité de fer peut être prise pour fonction de la richesse du sang.

En admettant que l'hémoglobine contient 0,42 p. 100 de fer, la formule

$$\frac{100}{0.42} \times f = f \times 238$$

donne la quantité d'hémoglobine correspondant à la quantité trouvée de fer. C'est ce dernier coefficient qui a servi jusqu'en ces derniers temps au dosage de l'hémoglobine par le fer. Zinossely a montré que l'évaluation de la quantité de fer avait été exagérée, ce qui l'a conduit à proposer le chiffre de 320. Mais comme la plus petite erreur sur le dosage du fer est multipliée par ce dernier chiffre, on est obligé pour le moment de renoncer à faire l'analyse du sang par le dosage du fer.

L'oxyhémoglobine cristallisée ne peut se conserver indéfiniment que dans le vide; exposée à l'air et à l'humidité elle se transforme en ses dérivés qui possèdent d'autres formes cristallines; toutefois les cristaux d'oxyhémoglobine conservent leur forme dans l'oxyde de carbone, car ceux-ci sont isomorphes avec les cristaux de l'hémoglobine oxycarbonée. L'oxyhémoglobine n'est soluble dans l'eau que dans la proportion de 2 grammes p. 100; ce fait semblerait indiquer qu'il n'y a pas véritable dissolution dans le sérum, sauf dans l'hémoglobinurie. Les solutions peuvent se conserver pendant plusieurs jours. Au point de vue chimique, il faut se rappeler qu'elles ne doivent pas précipiter par le sublimé, l'acétate de plomb, ni présenter la réaction du phosphore. Toutefois il faut agir à zéro degré, car à une plus haute température les réactifs produisent des précipités.

L'oxyhémoglobine fixe l'oxygène en quantité assez grande; 100 gr. de cette substance peuvent absorber 160 à 170 cc. d'oxygène. Il suffit de faire le vide pour voir l'oxyhémoglobine changer de couleur par suite de l'abandon de l'oxygène. C'est sur ces propriétés physiologiques qu'on a basé une méthode d'analyse du sang. Les agents réducteurs enlèvent à l'oxyhémoglobine son oxygène; cette réduction a lieu surtout dans les tissus, la matière colorante abandonne son oxygène dans les capillaires et devient l'hémoglobine réduite, le

sang arteriel prend alors les caractères du sang veineux, il devient plus foncé et si on l'examine du spectroscope on constate des différences considérables.

Certaines substances comme le nitrite de sodium, le nitrite d'amyle, produisent une altération grave du sang qui prend une teinte laquée. L'oxyhémoglobine se transforme en methémoglobine, produit intermédiaire au point de vue de la quantité d'oxygène entre la première et l'hémoglobine réduite. La méthémoglobine présente au spectroscope trois bandes d'absorption, deux analogues à celles de l'oxyhémoglobine et une intermédiaire entre les deux. La présence de ce produit dans le sang est liée à certaines intoxications. L'hémoglobine se transforme en hémoglobine réduite en perdant tout son oxygène. On la rencontre seulement dans le sang veineux à l'état normal; le sang des capillaires en renferme dans la cyanose; lorsque la mort a lieu, tous les tissus renferment de l'hémoglobine réduite. L'analyse spectroscopique indique cette substance par une bande unique large, un peu diffuse qui occupe les trois quarts de l'espace DE en dépassant la ligne D vers C. On peut préparer l'hémoglébine réduite en faisant le vide sur l'oxyhémoglobine cristallisée, ce qui lui enlève l'oxygène. Les eristaux se dissolvent dans leur eau de constitution, car l'hémoglobine réduite est très soluble. Lorsqu'on porte une solution de cette matière à l'ébullition, il se produit un précipité rouge d'hémochromogène. L'hémoglobine réduite exposée à l'air absorbe l'oxygene; elle se combine avec l'oxyde de carbone et le bioxyde d'azote.

Une des combinaisons les plus importantes est celle que forme l'hémoglobine avec l'oxyde de carbone, ce dernier gaz remplace l'oxygène et le produit se présente sous forme de cristaux semblables à ceux de l'oxyhémoglobine. Ces cristaux solubles dans l'eau donnent une solution rouge. Examinée au spectroscope l'hémoglo inte oxycarbonée présente deux bandes caractéristiques très analogues à celles de l'oxyhémoglobine, mais qui en différent par leur position relative dans le spectre; tandis que la première bande de l'oxyhémoglobine cache la raie D en la dépassant à gauche, la même bande de l'hémoglobine oxycarbonée est légèrement reculée à droite, de manière à laisser voir cette raie D. La dernière bande est en tout semblable dans les deux cas.

En outre ces deux bandes persistent en traitant le sang par un agent réducteur, le sulfhydrate d'ammoniaque. Les caractères de l'hémoglobine oxycarbonée se conservent pendant des années.

Il existe plusieurs dérivés de l'hémoglobine que l'on peut observer dans la pratique.

L'hématine ou hématine brune, oxyhématine se produit lorsqu'on fait agir des acides, l'alcool, l'éther sur l'hémoglobine; on la ret-

contre dans le sang des hématémèses, du melona, de l'hématurie. Elle est constituée par une poudre brun rougeâtre d'aspect métallique; elle est insoluble dans l'alcool, l'eau, le chloroforme, soluble dans l'alcool acidulé ou alcalinisé, sa solution est brune et possède des reflets dichroïques.

L'hématine réduite, hématine rouge ou hémochromogène provient de la décomposition de l'hémaglobine réduite par les alcalis, les acides et les agents réducteurs. Elle absorbe l'oxygène pour sa transformer en oxyhématine.

(A suivre.)

L. JUMON.

#### REVUE DE LA PRESSE ETRANGÈRE

Vessie irritable et mictions fréquentes chez la femme. — Le D' Duke, gynécologiste du Steevens' Hospital, publie dans le The medical Press (5 septembre 1888) un article sur ces troubles, communs chez les femmes qui souffrent d'une affection interne et dont il n'est pas toujours facile de retrouver la cause.

Dans le cas où, après un examen complet, l'urine elle-même ne peut être mise en cause, et où les lésions utérines ne sont pas suffisantes pour provoquer par action réflexe ces troubles continuels, on est obligé de chercher une autre cause. Duke a remarqué dans un grand nombre de ces cas un aspect anormal du méat urinaire dont l'ouverture est beaucoup plus petite et plus arrondie, rappelant la forme d'un trou d'épingle, coîncidant avec un col utérin conique.

Le cas ainsi décrit est curable d'une façon relativement facile par la dilatation forcée du méat ou du canal de l'urethre, mais Duke a noté un phénomène plus curieux; c'est l'émission d'une quantité considérable d'urine lorsque les lames du dilatateur sont ouvertes, même lorsque la vessie avait été peu d'instants auparavant vidée selon toute apparence par le cathétérisme; dans quelques cas même la quantité d'urine est largement égale à celle qui avait été retirée antérieurement.

Cela est toujours une énigme que de savoir d'où vient cette urine, car le diagnostic de la cystocèle est relativement facile et la dilatation de la vessie ne pouvait exister dans tous les cus où l'auteur a noté cette particularité. On sait que lorsqu'il y a une tendance au prolapsus utérin et que les parois vaginales sont relâchées, la cystocèle peut se montrer: la paroi postérieure de la vessie, perdant son support nécessaire, fait saillie en arrière dans le vagin et forme un sac suffisant pour contenir une quantité d'urine considérable, mais il me s'agit pas ici de ces cas.

La dilatation du canal de l'urêthre est le traitement le plus efficace dans tous les cas où l'urine est normale et où il y a en même temps des spasmes et de l'excitabilité de la vessie, mais lorsqu'il existe manifestement un manque de tonicité de la vessie, un mélange à parties égales de fer, de poudre de cantharide et de poudre de noix vomique donne toujours des résultats satisfaisants. Dans certains cas exceptionnels, Duke s'est bien trouvé d'un vésicatoire appliqué sur le sacrum. En dernier ressort, il a employé avec succès l'électricité galvanique; il a eu les résultats les plus satisfaisants dans certains cas qui paraissaient incurables, par exemple chez une dame qui, depuis plus de cinq ans, portait nuit et jour un urinal.

#### BIBLIOGRAPHIE

Pathogénie et traitement de la kérato-conjonctivite phlycténulaire, par le D<sup>r</sup> Augagneur, agrégé de la Faculté de médecine de Lyon, chirurgien en chef (désigné) de l'Antiquaille, in-8, 30 pages Lyon, 1888.

M. Augagneur commence son travail par une rapide description clinique de la kérato-conjonctivite phlycténulaire et il déclare, nous ne savons pourquoi, que le malade est le plus souvent un enfant de 4 à 12 ans. Avant l'âge de 4 ans, la kératite phlycténulaire est au contraire extrêmement commune; cette restriction tiendrait-elle à ce que dans le service d'enfants scrofuleux dont est chargé M. Augagneur on ne reçoit que des malades de 5 à 15 ans?

L'auteur continue: « L'affection débute par un petit point blanchâtre entouré d'un pinceau vasculaire et siègeant sur le lombe cornéen ». Ce petit point blanchâtre n'est nullement « entouré » d'un pinceau vasculaire, il représente le sommet de ce pinceau provoqué par lui. De plus la phlyctène siège très souvent en effet sur le limbe cornéen, mais elle peut également sièger sur tous les points de la cornée

Dans les six premiers mois de l'année 1888, M. Augagneur a eu à traiter 40 cas de maladies oculaires, ce qui n'est guère, et il a recueilli 26 observations de kérato-conjonctivite phlycténulaire sur lesquelles son travail s'appuie. Son but est de démontrer que dans presque tous les cas les phlyctènes de la cornée succèdent à une rhinite.

Les observations qu'il publie en faveur de cette idée nc sont pas suffisamment démonstratives : Dans l'observation II, il n'est même pas question de kératite ; dans l'obs. III, il n'y a que des taies anciennes des cornées, dans l'obs. IV pas de kératite, dans l'obs. VI pas de kératite, mais une conjonctivite granuleuse qui est tout à fait en dehors de la question; obs. VIII pas de kératite, obs. IX pas de kératite ou du moins simplement une « tache sur la cornée droite » qui n'était peut-être nullement consécutive à une phlylctène, et dont on ne voit nullement les relations avec une rhinite qui peut n'être survenue que très longtemps après; de même dans l'obs. X il n'est parlé que d'une tache centrale et dans l'obs. Xl il n'est même question d'aucune affection de la cornée. Mêmes remarques pour les obs. XIV, X VI et XXVI.

Dans une affection si commune, même croyons-nous dans la région lyonnaise où les scrofuleux ne manquent pas, il eût été sans doute facile à M. Augagneur de réunir en plus grand nombre des observations plus concluantes. Il aurait également pu nous dire si, dans les cas assez communs où la kératite phlycténulaire siège d'un seul côté, la rhinite existe du même côté ou surtout de ce côté-là.

Quoiqu'il en soit, voici l'idée de M. Augagneur : il attribue à la rhinite l'immense majorité des cas de 'kérato-conjonctivite phlycténulaire. Il existe dans les fosses nasales une lésion inflammatoire, misrobienne puisqu'elle produit du pus. Le principe virulent passe du nez dans les voies lacrymales, pénètre dans la cavité conjonctivale, s'y inocule et de là passe dans la cornée. L'auteur trouve une confirmation de cette idée dans le fait que les phlyctènes débutent le plus souvent au-dessous de l'équateur du globe et toujours, dit-il, près du limbe conjonctival.

Comme conséquence, M. Augagneur dit supprimer toute médication active du côté des yeux et se borner à l'expectation pure et simple; cependant toutes les fois que la cornée est atteinte il prescrit un bandeau flottant et un collyre à l'atropine, ce qui est la partie la plus importante du traitement actif de la plupart des praticiens. Il dirige toute son activité du côté des fosses nasales et emploie surtout une poudre antiseptique composée de camphre pulvérisé, acide borique et sous-nitrate de bismuth à parties égales, que les malades prisent dix à douze fois par jour. Sous l'influence de cette médication la rhinite et la kérato-conjonctivite se modifient toujours rapidement et parallèlement.

De quelle nature est cette rhinite? M. Augagneur a réuni 28 observations. Dans 9 cas il n'y avait aucune conclusion pathogénique è en extraire. Dans 4 cas, l'inflammation nasale a paru consécutive à la rougeole, mais la cause la plus générale, celle que l'auteur considère comme presque unique, c'est l'impétigo du cuir chevelu inoculé aux fosses nasales. Les enfant s'inoculent la rhinite en mettant dans leur nez les doigts qui viennent de gratter leur cuir chevelu. L'impétigo du cuir chevelu est lui-même une affection micro-

bienne, sans relation aucune avec la constitution de l'enfant, à supposer que l'auteur admette encore des constitutions.

L'idée du distingué chirurgien de l'Antiquaille est ingénieuse, sé duisante même, mais il lui manque d'être appuyée sur des bases plus larges. Avec une affection aussi fréquente que la kératite phlycténulaire (il n'est pas d'oculiste tant soit peu occupé qui n'en voit au moins un nouveau cas tous les jours) il est très facile de grouper rapidement un certain nombre de cas dans le but de démontrer n'importe quoi. Par exemple, et pour ne prendre qu'un point au hasard, on observe très fréquemment la coïncidence de la kératite phlycténulaire et de la carie dentaire et sì l'on voulait prouver que la première est la conséquence de la seconde les observations arriveraient en foule à l'appui de cette opinion. Il ne faut donc pas oublier le travail de M. Augagneur, mais en réservant ses conclusions jusqu'au jour où elles seront mieux appuyées.

### A. CHEVALLERBAU.

TRAITÉ D'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. Recherches physiologiques et cliniques, par les D'é E. Onimus et Ch. Legros. 2° édition, revue par le D' E. Onimus, in-8°, 1088 p., Paris F. Dekan, 1888.

La première édition de cet ouvrage avait en un légitime succès. M. Onimus, le seul survivant des deux auteurs, tout en respectant l'ordre suivi dans la première édition, a fait subir au livre des modifications nombreuses. Plusieurs chapitres ont été considérablement augmentés, en particulier ceux qui traitent des courants autonomes des tissus, des lois des courants électriques, des phénomènes d'électrolyse, des phénomènes de la circulation, de l'influence de la direction des courants sur le système nerveux, des affections de la matrice.

Plusieurs chapitres ont été entièrement créés: ce sont ceux qui traitent de la crampe des télégraphistes, des paralysies obstétricales, des paralysies consécutives aux accidents de chemins de fer, de la contraction pseudo-paralytique infantile. Il a donné un grand développement aux affections musculaires au point de vue de l'orthopédie et aux signes donnés par les réactions électro-musculaires au point de vue du diagnostic de la mort réelle.

Non seulement le plan, mais les idées de cet ouvrage ont été quelque peu modifiés, ainsi M. Onimus accepte aujourd'hui l'utilité de l'électricité statique dans un grand nombre d'affections nerveuses, utilité qu'il piait auparavant.

Ce volumineux ouvrage rendra de réels services à tous les médecins, car il n'est aucune branche de la médecine dans laquelle l'électricité ne puisse actuellement avoir des applications nombreuses.

QUELQUES PAITS DE TUBEROULOSE PULISORAIRE CONSÉCUTIVE À LA PIÈ-VRE TYPHOÎDE, par le D' H. Bodinet (de la Chapelle-aux-Lys), in-8°, 53 pages. Paris, G. Steinheit, 1888.

Le but de cette thèse est de démontrer que la fièvre typholde prépare très bien le terrain à l'infection tubereuleuse. Cette vérité n'est pas souvelle, Laënnec l'avait déjà formulée. Depuis, de nombreux auteurs l'ont de nouveau démontrée comme le rappelle M. Bebinet dans un historique bien fati; mais le but de netre confrère est d'apporter de nouvelles observations de cette succession pathologique et d'en montrer le mode de preduction.

M. Bobinet termine son travail en formulant quelques déductions pratiques. Les convalescents de flèvre typhoïde doivent être placés dans des chambres bien aérées, n'ayant jamais été habitées par des phihisiques; en devra les soustraire autant que possible au contact de tout individu tuberculeux. De plus, la médication tonique lui paraît indispensable; il est nécessaire, dit-il, de nourrir le typhique pendant toute la durée de sa muladie à l'aide de bouillon et de lait de provenance sûre, de mapière qu'il s'affaiblisse le moins possible et puisse mieux résister à l'invasion du bacille tuberculeux.

A l'hôpital, M. Bobinet se refuse Midée d'isoler tes tuberculeux, mesure qui lui paraît trop cruelle, mais il demande qu'on isole les typhiques. En outre, il demande des hôpitaux spéciaux pour les taberculeux, hôpitaux placés de préférence à la campagne, désir pour lequel M. Bobinet s'accorde avec beaucoup de bons esprits.

A 0=

#### VARIÉTÉS

## Choses d'Allemagne.

Nons tradujaons du *Pharmacousical Era* les deux notes suivantes où l'auteur émet des idées très judicienses sur la responsabilité des médecins qui commettent des errours ou des négligences dans leurs prescriptions.

NEGLIGHNON DANS LES PRESCRIPTIONS. — Un juge d'Australie a récemment décidé qu'un médecia, et aussi touts autre personne qui rédige une ordonnance, est responsable des erreurs qu'il commet en écrivant sa prescription. L'objet qui a motivé cette décision était une spécialité, dénommée *Phényle* par son auteur, à laquelle le phermacien, qui ne connaissait pas ce produit spécial, substitua le phénol. La négligence de celui qui a fait la prescription résultait de l'emploi de ce nom de phényle, sans autre explication, nom que le phermacien a pu croire mis pour désigner l'hydrate de phényle qui fait partie de la matière médicale usuelle, alors surtout que la préparation prescrite ne se trouvait consignée sous ce nom de *phényle* dans aucun des ouvrages qu'il est dans l'usage de consulter.

Cette décision nous paraît juste, bien que les médecins qu'elle atteint ne soient pas, dans les cas de ce genre, les principaux coupables; il y aurait lieu en effet de faire remonter la plus grande part de responsabilité à ceux qui donnent à des mélanges empiriques des noms de fantaisie qui prêtent à l'équivoque. Mais c'est là une autre question. Ce qui ressort du jugement dont nous parlons, c'est que le médecin, le vétérinaire même, endossent une certaine responsabilité quand ils ne donnent pas à leur prescription une clarté suffisante.

Une réforme nécessaire. — Un médecin allemand avait négligemment inscrit dans deux de ses ordonnances: Extrait au lieu de Teinture de colchique; les deux malades succembérent. En apprenant le résultat de sa coupable insouciance, il se mit en devoir, avec le concours de l'élève qui avait exécuté la prescription, de se procurer le reste des médicaments dont il changea les étiquettes; pois il fit confectionner un double du livre-copie d'ordonnances dans lequel il substitua aux formules qui avaient causé l'accident des formules correctes. En justice, le médecin, le pharmacien et son élève furent condamnés à un court emprisonnement.

On croit généralement que la législation pharmaceutique est très sévère en Allemagne et que les contraventions y sont rigoureusement punies; cependant l'issue du procès dont nous parlons est étrange à divers points de vue. La négligence de celui qui écrit une prescription est chose malheureusement trop fréquente; mais que le coupable puisse supprimer les preuves de sa faute, faire disparatre par des moyens criminels tout ce qui peut l'accuser, et finalement se tirer d'affaire avec un châtiment fictif, cela est l'indice d'une situstion qui ne fait pas honneur à un gouvernement. Aux États-Unis, dont les lois sont cependant si mal faites, nous sommes certain que de telles pratiques seraient hautement condamnées et frappées de peines sévères. La négligence, encore qu'elle ait été suivie de conséquences fatales, peut être dans une certaine mesure excusée, pardonnée même en raison des circonstances, mais quand elle est suivie d'actes prémédités dans le but d'en faire disparaître les traces, la chose doit être considérée autrement. Le fait d'avoir altéré, falsifié le livre des prescriptions méritait un châtiment rigoureux, et l'on est saisi de surprise et d'indignation en voyant un juge, un tribansi oublier à ce point leurs devoirs envers la médecine et la pharmacie et surtout envers l'intérêt public.

Si nous considérions ce jugement comme un exemple de l'adminis-

tration des affaires en Allemagne, il est évident qu'une réforme radicale serait indispensable. Nous aimons mieux croire qu'il s'agit d'une exception, d'un fait accidentel, et que tous les médecins et pharmaciens d'Allemagne se joindront à nous pour dénoncer énergiquement une telle aberration de la justice.

(Union pharm.)

#### HOUVELLES

LE D' FERRAN ET LA VACCINATION DU CHOLÉRA. — Le médecin espagnol Ferran, qui fit en 1884 et 1885 des expériences de vaccination du choléra, écrit à M. Pasteur et à M. Gamaleia, auteur de la récente communication à l'Académie des sciences, pour réclamer la priorité de la découverte du vaccin obtenu à l'aide de cultures stérilisées par la chaleur. Selon M. Ferran, la soule découverte qui appartienne en propre à M. Gamaleïa est « l'exaltation de la virulence du bacille-virgule par la culture dans le pigeon. » M. Ferran demande, en conséquence, qu'on l'inscrive au nombre des candidats au prix Bréant.

BIBLIOTRÉQUE DE L'ARSENAL. — Le D'Robinet vient d'être nommé bibliothécaire de l'Arsenal, en remplacement de M. Robertet, récemment décédé.

CENTENAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER EN 1889-1890. — Les membres de l'enseignement supérieur de Montpellier ont résolu, à l'exemple de la ville de Bologne, de concert avec les membres de l'Académie des sciences et des lettres de cette ville, de fêter avec grande pompe, l'année prochaine, le sixième centenaire de la fondation de l'Université de Montpellier. Cette décision a été prise dans une séance plénière tenue récemment à la Faculté de médecine, et la cérémonie a été fixée au commencement de l'année scolaire 1889-1890, c'est-à-dire pendant l'hiver qui suivra l'Exposition internationale de Paris. Il est certain que les professeurs et étudiants des autres centres universitaires français seront iavités à assister à ces fêtes; et, d'autre part, il est plus que probable que les universités étrangères seront priées d'y envoyer des délégués. Nous souhaitons vivement que le prochain centenaire de Montpellier soit aussi brillant que celui qui vient d'avoir lieu à Bologne (Province médicale, 11 août 1888).

INSPECTION DES EAUX MINÉRALES. — Le Conseil général des Hautes-Pyrénées a émis un vœu tendant à la suppression de la fonction de médecin-inspecteur des œux minérales.

CONCOURS D'ARCHITECTES-HYGIÉNISTES. — L'Ecole spéciale d'architecture, dirigée per M. E. Trélat, a institué depuis deux ans, à côté de son diplôme de sortie, un certificat d'architecte-hygiéniste.

Voici les parties principales du programme de l'épreuve du concours pour 1888 :

On fera le projet d'un petit hôtel occupé par une famille de modeste

L'hôtel devra être aménagé pour une habitation agréable. La distriction y sera commode, Mais ce que l'étude doit particulièrement complètement montrer, c'est la suite des installations qui assure l'entière salubrité du lieu, l'aération et l'éclairage des locaux, l'apparaionnement des eaux, l'évacuation des déchets de la vie (liquid solides), etc.

L'argumentation de ce projet sera poursuivie de manière à fourniscandidat l'occasion de faire valoir ses connaissances relativement à salubrité. C'est ainsi qu'il trouvera l'occasion de parler avec compétdu régime de l'air ou de la température dans les habitations, du nettoya méthodique de ces locaux, de l'ablation sous les voies municipales d déjections de la maison, du traitement de toutes les eaux résiduaires de villes et de l'entretien de la pureté des eaux de la rivière qui les travers

MM, les élèves pourront joindre à leur travail un mémoire succitraitant un point spécial de salubrité. Ce mémoire sera apprécié compartie importante de l'argumentation.

#### BULLETIN BIBLIDGRAPHIQUE

LECROSNIER et BABE, libraires éditeurs, 29, place de l'Ecole-de-Médecine.

L'année mèdicale (10° année 1887). Résumé des progrès réalisés de les sciences médicales, publié sous la direction du Dr BOURNEVILLE, modecin de l'hospice de Bicêtre, etc. 1 vol. in-18, 4 francs.

Prix des tomes 1 à 93 net, 12 francs. - Prix de chacun de ces volume

séparément, 2 francs,

Traité clinique des maladies mentales, par le Dr Schule, médecim d'l'asile d'Ilenau, etc., 3° édition 1886, traduite par les Dr. J. Dagonet G. Duhamel, revue et augmentée par l'auteur. Préface de M. le Dr. H. Dagonet, etc., 2° fascicule, 1 vol. in-8, 5 francs.

Prix de l'ouvrage complet, 1 vol. in-8, 9 francs:

Psoriasis et arthropathies, par le D' C. Bouantllon, i voi. in-8. 5 francs.

L'éditeur Octave Doin publie un nouveau volume du D. E. Monte Intitulé : l'Alcoolisme, étudé médico-sociale. Dans ce remarquable travais qui a obtenu le premier prix de la Société française de Tempérand l'auteur s'attache, avec metteté et compétence, à vulgariser les mant de buveurs, l'action de l'alcool sur la descendance, dans les différentes races et professions, chez les soldats, la femme, l'enfant, etc. Le derinier chapitre intéressera surtout par ses aperçus philosophiques et éconismiques et ses formules nouvelles de traitément.

L'ouvrage du D' Monin, écrit d'une manière très finé et très littéraire, est précéde d'une intéressante préface de Boundoin-Bandmars.

Le Proprietaire-General : Dr E. Borranseite

Paris, - A. PARSET, imprimeur de la Fáculté de méditune, A. Dave successeur 52, rue Madame et ru- Corneille, 8.



# MANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Chaque granule représente une % boutelle d'Eau sulfureuse

le r'ent ageun des incopyenients des Eaux sulfureuses transportées ; produisent sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le fer à l'état naisant seus ér notations à troubles d'abouné espèce.

rechite - Catarrie - Asthme humide - Enrouement - Anemie - Cachenie syphilitique
Peris - Pharmacie I, Thomas, 48, avenue d'Italie - Paris,

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé in un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu tastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source siante à une température de 9° centigrades.

Duches en jet, en pluie, en cércles, écossaisés, tivoli, douches sulfure source vastes piscines, destinées I une aux hommes, l'autre aux dames.

Par vastes piscines, destinées I une aux hommes, l'autre aux dames l'entallation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de l'autrement des malaires chroniques, particulièrement des malaires hystèrie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles min, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, in pormi digestif, de la matrice et de la vessie, pertes sémine

cullèrement celles du foir moelle épinière,

# ARINE LACIE VESTI Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le ma

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le ma pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance d maternel, facilite le sevrage.

2 -- En outre, pour les adultes convalescents ou valétudin cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle CHRISTEN Frères, 46, que du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Plan

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptés par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — **Boissons**: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisanes, etc. — **Lotions**, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — **Pulvérisations**: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

# VIN DE BUGEAUI

TONI NUTRITIE AU CACA

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaum Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PAR



# Alimentation des Enfan LACTAMYLE

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avet du LAIT SUIS Nourriture rationnelle des enfants et des personnes délivant de la composition pouvant véritablement remplacet et maternel. Aisément digestible et assimilable, la LACTAN contient tous les éléments propres à la formation des muset des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athreparent et la contenant point de sucre en exet minutes les Phormacies.—GROS: VERDEIL. 12, ree Sainte-Anna.

On s'abonne chez ROSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

BONNEMENTS

Place Ecole-de-Médecine

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr. UNION POSTALE .. . 18 fr.

PARIS

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

ssur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. ndel'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hópitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecin des hôpitaux.

seur agrègé à la Paculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Argien des hôpitaux. Médecin consultant aux Esux de Plombières.

SECRETAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitanx.

mer ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. lorages romis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine

Diplôme

EN SOLUTION représentant trois parties de viande

EN POUDRE représentant 8 à 10 parties de viande

one Catillon Compiément de nutrition très utile à tous les malades affai-blis. Rétablit les forces, l'appètit et les digestions.

## DANS LES HOPITAUX DE PARIS

ámie des Sciences par Berthelot) EUL obtenu à l'état de

a Sal Ferragine

qui permet de

4'BONNEUR, Médaille d'OR et d'ARGINT Sans aucune sa-

veur de fer, essentiellement assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement ferregineux, les résultats les plus prompts et les plus constants, sans

ais occasionner ni maux d'estoni constipation. Depot dans the pharmeter. anco s'adr.: Phete ROBIN à Bourges.

BRONCHITES, TOUX, CATARRHES

CREOSOT

VINAHUILE CRÉOSOTES (0.20 par Soule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph. de la MADELEINE, 5, r. Chanveau-Lagarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

. de Quinoldine par Dragée. — Fl. de 100 : 4 fr fr. — PARIS, 20, Place des Vosges, et toutes Ph

## COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

## MEDICATION

DYSPEPSIE Anoréxie

CHLORHYDRO-PEPSIOUS mers et Ferments digestifs

omissements pas. — Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert s Grez, adultes, 2 à 3 à chaque repas Doses: Adultes, 1 verre à liqueur par repas.— Enfants, 1 à 2 cuilleres Pluies Chlorhydro-Pepsiques Grez, adultes, 2 à 3 à chaque repas Envoi franco Echantillons.— Ph's GREZ, 34, res La Brayère, PARIS.

# QUINQUINA SOLUBLE SCHUHKRAFF7

EXTRAIT GRANULE contenant exactement togal Une demi-cuiller à cufé représente une dose de quie Le FLACON DE 125 on. : 4 fr. - Le FLACON DE 30 of. [bost UN LITRE DE VIS]: 1 fr. 50. - PAR 6 FLACONS: 1fr. 15 « Le Quinquina soluble Schunkrafft est une bap

« Le Quinquina soluble Schuhkraft est une bon « préparation qui contient tous les principes sulfide « Quinquina Elicestappelée à rendre degrands servies « en Thérapeutique dans les 224 où l'usage se « Quinquina est indiqué. » D' GENDRIN. Médecin hon des Hépitaux de Paris, QUINQUINA EFFER VESCENT : Le Placon le 18 fg. 3fr. M' ABTIER, 72. Ay Kléher, PARIS, et toutes Phone

# #<del>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>\$ VIANDE, QUINA, PHOSPHATES

Tonique, Analeptique, Reconstituant có des substances indispensables à la formation et à la nutrition des systèmes musculaire et esseux.

Nous laissons au Médecin le soin d'apprécier tout le parti qu'il paut tirer da l'hourause asso-ciation de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUK Pharmacie J. VIAL, 14, rus Bourbon, LYON

\*\*\*\*\*\*\*

la COCA du PER plus efficace des TONIQUES et des str Le RÉPARATEUR par EXCELLENCE

Organes de la digestion et de la res Le TENSEUR des cordes vocales Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés et

le ROI des ANTI-ANEMIQU

Son goût delicat l'a fait adopter comme Vinde de il rend ainsi, sous une forme agreable, la lara si Pharmacie MARIANI, 41. Ba Haussmann, et toutes P.

(Lauréat de l'Académie de Médecine)

AU PHOSPHATE DE CHAUX GELATINEUX

Le Phosphate de Chaux est la substance minérale la plus abondante dan l'organisme, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résultante affection organique grave. — Les nombrenses suérisons oblenues par SIROP du Docteur REINVILLIER ont classé ce médicament comme spécifique le plus sir contre la Phothète pulmonaire, la Bronchis chronique, l'Anémie, le Rachitisme, la Débilité erganique les Maladies du Système nerveux et des Ce.

Le SIROP du Docteur REINVILLIER, administré quotidicament sur enfait facilite la Dentition et la Croissance. — Ches les Neurries et les Méres, il rend le meilleur et empèche la Carie et la Perte des Dents qui suivent auvent la grosse Dépêt : Pharmade VIRENQUE, 8, place de la Madeleise, à PARIS, et éaux toates Phrantic.

NEVRALGIES, MIGRAINES Coliques hépatiques, nephrétiques, utérines

#### BRUEL CAPSULES

(Ether amyl-valerianique) SPÉCIFIQUE DES MALADIES NERVEUSES SPECIFIQUE DES MALADIES IL-AVEUELS.
L'Ether Amyl-Valérianique, qu'il pe faut pas confondre avec l'Ether Valérianique, est le plus puissant et le plus inofiensif des calmants et antispamodiques. C'est aussi le mellieur dissolvant de la Cholestérine.

Gros: 11. rue de la Perle

CHAQUE TABLETTE CONTIENT ESA

50 centigram. de S. N. de I Dérangements intestinaux, l' rhées chroniques, Diarrhée infan Affections catarrhales des orga-

digestifs. D'un goût agréable, ces tablettes ren

sous un petit volume une des notales muth et suppriment l'emploi des potes conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

ase de PEPSINE, DIASTASE et b espondant à la Digestion de la chair musqulaire, des féculents et des cer

PHO GENERALE, 54, Chaussée d'Antin, et 69, Rue de Proyence et Pharmacie

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SONNAIBE

Premier Paris. — Travaux originaux : L'analyse spectroscopique du sang par la méthode hématoscopique du D' Hénocque (suite). — Memento pratique. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 18 septembre 1888, — Méorologie. — Mouvelles.

Paris, 19 septembre 1888.

Dans la séance d'hier, où les orateurs étaient presque aussi nombreux que les membres de l'Académie de médecine, nous avons entendu plusieurs communications de médecins étrangers à l'illustre Compagnie.

M. le Dr Clozier (de Beauvais) attribue à l'attitude bipède ou verticale de l'homme la dilatation dite primitive de l'estomac et la dyspepsie idiopathique. Le seul remède logique contre ces affections désagréables serait donc d'adopter l'attitude des quadrupèdes qui semblent en souffrir beaucoup moins que nous. S'il en est ainsi, il est probable que malgré les sages observations de notre confrère, l'espèse humaine continuera longtemps à souffrir de l'estomac.

M. le D' Suarez de Mendosa (d'Angers) propose une sonde à seuttière qui a pour but de laisser une bougie à demeure dans la trompe d'Eustache, après que la sonde a été enlevée.

M. Gréhant, le physiologiste bien connu, montre les inconvénients du séjour, dans l'air que nous respirons, des produits de la combustion du gaz de chauffage et d'éclairage. Le seul remède à employer est d'expulser ces gaz au dehors aussi rapidement et aussi complètement que possible.

M. Lagneau a résumé devant l'Académie la discussion qui s'est devée au sein de la commission nommée par le ministre de l'instruction publique pour étudier la question du surmenage intellectuel et de la sédontarité scolaire. Les opinions formulées ont d'ailleurs été confermes aux conclusions déjà adoptées par l'Académic.

La partie la plus importante de cette séance a été la discussion qui s'ast élevée entre M. Charpentier et M. Guéniot au sujet du râciese, du curage et de l'écouvillonnage de l'utérus. M. Charpentier est très partisan de cette méthode qui lui a donné de très beaux succès. M. Guéniot en est également partisan; il demande seulement qu'on ne l'applique pas à tous les cas, en particulier à ceux dans lesquels les injections intra-utérines permettent d'assurer la guérison.

A. Ch.

## L'analyse spectroscopique du sang par la méthode hématoscopique du D' Hénocque.

(Suite) (1).

II. Hématoscope. Dosage de l'hémoglobine.

Ce sont les caractères spectroscopiques des substances colorantes du sang qui ont servi de base à l'analyse de ce liquide par le spectroscope. Preyer, le premier, a utilisé cet instrument pour le dosage de l'hémoglobine. Preyer se basait sur ce fait qu'une solution sanguine qui produit les mêmes effets optiques qu'une dissolution titrée d'oxyhémoglobine renferme une quantité d'oxyhémoglobine égale à celle de cette solution. Mais l'emploi des dilutions offre certains inconvénients et l'avantage de la méthode de M. Hénocque est de pouvoir examiner le sang pur tel qu'il sort des vaisseaux, afin d'apprécier la qualité et la quantité de la matière colorante. Telle qu'elle a été imaginée par cet auteur, l'hématoscopie comprend deux modes d'observation:

le L'analyse spectrale du sang pur non dilué, déterminant la quantité d'oxyhémoglobine contenue dans le sang;

2° L'étude de la durée de la réduction de l'oxyhémoglobine par l'examen spectroscopique de l'ongle du pouce.

Le rapport entre ces deux données représente l'activité de la réduction de l'oxyhémoglobine dans ce pouce. Enfin, la méthode est complétée par l'emploi des procédés accessoires d'examen diaphanométrique, de reproduction photographique.

Les instruments nécessaires pour ce mode d'analyse sont un spectroscope à vision directe et un hématoscope.

Le spectroscope à vision directe est constitué par deux prismes de croion et un prisme de fiint intermédiaire enfermés dans un tube. Cette association permet la dispersion sans la déviation, de sorte que la fente placée à l'extrémité du tube donne par vision directe l'image du spectre. Tout spectroscope ainsi construit peut servir à l'examen du sang pourvu qu'il donne un spectre suffisamment large et des raies bien nettes. Il faut, en outre, connaître exactement en millimètres la distance qui sépare la fente du rebord du collimateur.

L'hématoscope est une cuve de forme spéciale, destinée à recevoir le sang pur à examiner; il a été imaginé par M. Hénocque qui a supprimé l'inconvénient du sang dilué par l'examen du sang pur sous une épaisseur progressivement variable. L'instrument est constitué par « deux lames de verre de largeur inégale, superposées de façon que, maintenues en contact à l'une de leurs extrémités, elles s'écar-

<sup>(1)</sup> V. France med., n. 109.

tent à l'autre extrémité d'une distance de 300 millièmes de millimètre, laissant ainsi un espace prismatique capillaire. » (f.g. 1).



Deux agrafes de laiton nickelé fixées à la lame de verre inférieure retiennent la lamelle supérieure mobile. La lame inférieure li est séparée de la lamelle supérieure par l'espace prismatique s un peu exagéré sur la figure. L'agrafe ag de gauche maintient les lames en contact, tandis que l'agrafe de droite présente un talon t ayant 3 dixièmes de millimètre d'épaisseur, qui maintient l'écartement des lames. L'espace qui sépare les deux agrafes est de 60 millimètres indiqués par des divisions gravées sur la lame inférieure. Il est clair maintenant que si l'on introduit du sang entre les deux lames, le liquide présente des épaisseurs qui varient de 0 à 300 millièmes de millimètre. Chaque division millimétrique représente une épaisseur de 5 millièmes de millimètre. Pour calculer l'épaisseur en millièmes de millimètre, il suffit de multiplier le chiffre de l'échelle par 5. Le sang introduit entre les deux lamelles présente ainsi une teinte progressivement plus foncée de gauche à droite. Plus l'épaisseur est grande, plus la couleur est foncée, et plus grande est la quantité d'oxyhémoglobine.

Pour que l'hématoscope puisse rendre les services qu'on lui demande il faut que les épaisseurs soient bien celles qui sont indiquées. Pour cela le fabricant se sert de plusieurs procédés de vérification et ne livre ainsi que des instruments parfaitement semblables. En outre, les plaques doivent être exactement planes.

L'espace de l'hématoscope peut recevoir 90 milligrammes d'eau, mais le sang est plus lourd et il en faut six gouttes pour remplir l'instrument. L'évaporation qui pouvait se produire même pendant une longue observation n'influe pas sur l'état de concentration du sang ni par conséquent sur les résultats de l'examen.

On introduit le sang recueilli par la rainure inférieure de l'instrument qu'on incline de façon que le liquide pénètre entre les plaques par la pesanteur et l'action de la capillarité. Chez l'homme, la simple pique d'une aiguille ordinaire ne donnerait pas une quantité suffisante de sang, la pique doit être faite avec une lancette ou mieux avec l'aiguille hématoscopique en acier doré qui donne une section linéaire de 1 millimètre et qui possède un talon limitant l'étendue et la profondeur de la pique. On aura soin auparavant de stériliser l'aiguille par le flambage. M. Hénocque a indiqué le côté externe du

petit doigt comme étant la partie qui fournit facilement du sang avec le moins de douleur. Le sang ne sort pas immédiatement après la piqure, il y a un moment d'arrêt, et il ne faudrait pas céder à la tentation de comprimer le doigt au-dessus, car on s'exposerait à recueillir du sang contenant de l'hémoglobine réduite Or, le sang fourni par les capillaires contient toujours à l'état normal de l'oxyhémoglobine, autrement dit du sang artériel.

L'hématoscope ainsi préparé est prêt pour un examen; il suffit alors de le placer devant la fente du spectroscope. On tient l'hématoscope de la main gauche et verticalement, en se plaçant de manière à recevoir de la lumière blanche diffuse. Le spectroscope tenu de la main droite est appliqué directement par sa fente sur l'hématoscope au niveau de l'agrafe de gauche et on le promène de manière à pouvoir examiner successivement toutes les parties de 0 à 60. Naturellement les phénomènes varient selon l'épaisseur sous laquelle on observe le sang. En procédant comme il est dit, on voit apparaître successivement les deux bandes d'absorption de l'oxyhémoglobine, puis leur élargissement, enfin leur confusion et la disparition de l'espace vert qui les séparait. Tout se passe, en définitive, comme si l'on examinait des solutions graduées de sang variant de 1/60 à 1.

Le phinomène que M. Hénocque a choisi comme point de repère dans l'examen du sang au moyen de l'hématoscope est l'apparition des deux bandes égales en obscurité et en longueur d'onde. C'est le phénomène pris pour type, qu'il faut s'habituer à reconnaître dans l'analyse spectroscopique du sang.

Or à l'état normal le sang renferme 14 p. 100 d'oxyhémoglobine. Si on l'examiné, comme il a été dit, à une épaisseur de 70 millièmes de millimètre c'est-à-dire à la division 14 avec le spectroscope à vision directe et à une distance ne dépassant pas 1 millimètre, on observe les deux bandes avec une teinte également obscure et occupant dans le spectre une égale étendue en longueur d'ondes. Un mot d'explication sur ce dernier point.

Pour fixer une position dans le spectre on se servait d'une échelle portant des divisions égales mais arbitraires. Mais tous les spectroscopes ne se ressemblent pas, de sorte qu'une échelle faite pour un instrument ne peut pas donner les mêmes résultats avec un autre. C'est ce qui a décidé à prendre comme points de repère fixes les chiffres exprimant les longueurs d'ondes correspondant aux raies A. B. C. etc., du spectre et aux positions intermédiaires. Les chiffres donnés expriment des millionièmes de millimètre. (\lambda) La raie D du sodium par exemple répond à la division 589 c'est-à-dire à une longueur d'onde de 580 millionimètres ou \lambda. Mais les positions des chiffres indiquant les longueurs d'onde ne sont pas distribuées dans le spec-

tre à des distances égales, ces distances augmentent à mesure qu'on s'avance dans le violet, il s'ensuit que lorsque les deux bandes d'oxyhémoglobine sont égales en longueurs d'onde, celle de droite paraît plus large que celle de gauche. Il importe d'autaut plus de rappeler le point en commençant que par abréviation on désigne le phénomène sous celui des deux bandes égales. La première en effet occupe les espaces de 530 à 550, la seconde de 570 à 590 \(\lambda\), mais à l'œil le dernier espace est plus large que le premièr.

Il est évident maintenant que ce phénomène se produira sous une épaisseur d'autant plus grande que le sang sera moins riche en oxyhémoglobine et inversement. Pour faire la lecture de l'échelle on lit le chiffre sur la tangente gauche ou droite du rebord de l'instrument appliqué sur l'échelle et on ajoute où l'on retranche le nombre de millimètres exprimant la distance entre la fente et la tangente verticale, c'est-à-dire 6 à 8 millimètres suivant l'instrument.

Pour trouver la quantité d'oxyhémoglobine répondant à la division où l'on a observé le phénomène des deux bandes égales, on se sert d'une échelle de concordance qui donne sans calculs la quantité cherchée. Si par exemple ces deux bandes égales sont vues à 16 millimètres, il y a 12 p. 100 d'oxyhémoglobine, à 22 millimètres 9 p. 100, à 49 millimètres 4 p. 100. On peut toujours évaluer la quantité d'oxyhémoglobine au moins à un vingtlème près.

Ce procédé d'examen permet sinsi d'établir les variations de la quantité d'oxyhémoglobine chez l'homme et chez les animaux; dans l'état de santé et de maladie chez l'homme les variations se font sentir suivant l'âge, selon le genre de vie, etc; il résulte dés recherches multipliées de M. Hénocque qu'on peut évaluer en moyenne à 14 p. 100 la quantité d'oxyhémoglobine chez un adulte sain et vigoureux, à 13 ou 13,5 chez la femme; on a observé 15 p. 100; la limite compatible avec la santé paraît être de 11 à 12 p. 100-La quantité est de 14 p. 100 chez l'enfant qui vient de naftre, elle diminue un peu dans la suite.

Voici quelques chiffres trouvés chez les animaux: 10, 18, 14, chez le singe macaqué; 14, 15 chez le chien; 9, 11, chez le pigeon; le ver de vase qui est rouge et qui sert comme amorce aux pêcheurs contient de l'hémoglobine pure en suspension.

Enfin les variations diurnes par suite des repas, de l'exercice sont peu considérables; l'abstention des liquides et des sueurs répétées augmentent la proportion de l'oxyhémoglo!nne, l'inantion la modifie peu.

Mais les variations sont surtout grandes dans les états patholotiques.

Il est rare d'abord que l'oxyhémoglobine soit en excés dans le sang;

dans certains cas de pléthore on la veit s'élever à 14,5 ou 15 p. 100. D'ailleurs les phénomènes pléthoriques peuvent s'observer avec un chiffre normal, ils peuvent donc dépendre d'autres conditions. M. Hénocque cite même des cas de pléthore individuelle; il est dans les villes des personnes qui sont pléthoriques avec 14 p. 100 d'oxyhémoglobine et qui se portent mieux lorsque cette quantité redescend à 13 p. 100; une jeune femme aménorrhéique présentait jusqu'à 15 p. 100 à la suite de plusieurs mois sans règles.

Chez les emphysémateux et les cardiaques on peut trouver une faible quantité d'oxyhémoglobine, mais la quantité d'hémoglobine réduite est augmentée, de sorte qu'en fin de compte la quantité de matière colorante n'est pas changée; on trouve seulement à l'examen du sang de la piqûre un mélange des deux sangs.

La diminution de la quantité d'oxyhémoglobine est un fait des plus communs. Elle est le phénomène pathologique par excellence des anémies dans lesquelles on peut observer des variations très étendues. Les observations de M. Hénocque montrent que la quantité peut s'abaisser à 4 p. 100 sans que la vie soit définitivement compromise; cependant 2 malades ayant 4 p. 100 et un autre ayant 3, 3 p. 100 ont succombé à l'anémie pernicieuse. L'état anémique se manifeste avec le chiffre 9 5 p. 100.

Les hémorrhagies font baisser la quantité d'oxyhémoglobine surtout si elles sont graves et répétées (4, 5 p. 100), mais l'abaissement est souvent de 2 à 5 p. 100, puis la reproduction des globules se fait rapidement. « Pendant la menstruation, dit M. Vauthrin (Thèse de doctorat 1888) il y a déperdition d'oxyhémoglobine variant de 1 à 3, 5 p. 100. Cette diminution du principe actif du sang qui est en moyenne de 2,5 p. 100 met la femme dans les conditions d'une perte sanguine temporaire dont la réparation se fait rapidement, en 2 ou 3 jours le plus souvent. »

D'après M. Hénocque, les maladies fébriles, les maladies infectieuses ont sur la quantité d'oxyhémoglobine une action en rapport avec la nature de l'agent infectieux plutôt qu'avec la durée ou l'intensité des phénomènes. Il résulte de ses recherches faites avec M. Baudouin que dans la fièvre typhoïde, la quantité diminue des le huitième jour quelquefois avant, pour tomber à 9, 8, 7 p. 100 et s'y maintenir pendant la période d'état; dans la convalescence la période remonte à 8, 9, 12 p. 100.

Dans le rhumatisme articulaire la diminution de la quantité a lieu surtout pendant les accès.

Dans la tuberculose, la diminution est d'autant plus grande que la maladie est à une période plus avancée. La marche de la maladie a quelque influence, car dans la granulie la diminution est beaucoup

plus considérable et dans un cas la quantité est descendue à 2, 7, p. 100.

Il est encore nombre de maladies qui se signalent par la diminution de l'oxyhémoglobine, telles sont la leucocythémie, le mal de Bright, la goutte, etc.

Les variations de l'oxyhémoglobine s'observent enfin sous l'influence des médicaments. Le fer qui entre dans la composition de cette substance agit rapidement sur la quantité d'oxyhémoglobine qui peut s'élever de 8 à 12 p. 100 en quelques semaines. L'iodure de sodium, l'acétanilide et d'autres médicaments qui agissent sur la nutrition diminuent l'oxyhémoglobine.

Les agents physiques, les médications thermales ou hydrominérales modifient la quantité de cette dernière selon les conditions dans lesquelles on les emploie. Mais il importe de ne pas tenir compte uniquement de la variation de l'oxyhémoglobine, qu'il faut rapprocher d'une autre action des plus importantes, à savoir l'activité de la réduction.

(A suivre.)

### MEMENTO PRATIQUE

Traitement de l'eczèma de la face chez les enfants reconnaît trois formes. La première se rencontre ches les sujets lymphatiques ou scrofulo-tuberculeux; elle a pour caractères principaux d'être peu pruriginense, de se développer autour des orifices, comme le nez et la bouche, et de déterminer de grosses adénopathies qui peuvent être le point de départ de lésions tuberculeuses. Sa sécrétion est très abondante et la cornée est souvent atteinte de kératite phlycténulaire.

La seconde forme d'eczéma appartient à la première enfance et coîncide avec le travail de la dentition. Très prurigineux, cet eczéma couvre la figure comme un masque, respectant tous les orifices, le nez, les yeux, la bouche et même les plis des oreilles; il gagne souvent aussi le dos des mains et des poignets. En même temps existent des traces d'irritation buccale, telles que sensibibilité des gencives, salivation abondante, indiquant qu'on se trouve en présence d'un eczéma réflexe, en rapport avec le travail de la dentition. Aussi les meilleurs moyens de le combattre sont-ils de diminuer l'irritation des gencives en faisant macher de la racine de guimauve ou du bois de réglisse et surtout de calmer le prurit gingival par des attouchements fréquemment répétés à l'aide de la préparation suivante:

Si le sommeil est agité, on donne le bromure de potassium à l'intérieur à la dose de quatre cuillerées à café (une par heure) de la solution suivante :

> Sirop de fleurs d'oranger... 50 grammes Bromure de potassium.... 1 —

Comme traitement local, on a recours à la pommade suivante :

Oxyde blanc de zinc.... 25 grammes
Vaseline...... 75 —

La troisième forme d'eczéma diffère de la précédente par l'absence de prurit, mais ne se montre pas non plus au pourtour des orifices; siégeant dans la partie de la peau qui confine aux glandes sébacées et sudoripares, cet eczéma débute par le cuir chevelu où il se caractérise par une desquamation abondante et l'aspect des cheveux qui sont rares et grêles; de là, il gagne les sourcils, la face et souvent aussi le cou, le dos et les épaules.

Son mode de traitement est des plus simples : au cuir chevelu, on fera couper les cheveux et faire des lavages avec le savon; sur la face on fera faire des lotions avec de l'eau tiède à laquelle on ajoute un peu de laît pour mieux dissoudre les sécrétions grasses de la peau et l'on fait ensuite les applications de résorcine.

On peut remplacer la résorcine par le soufre à la dose de 4 ou 5 grammes.

Quant à l'eczéma scrofuleux-tuberculeux, le plus grave de tout, on commence par faire deux fois par jour des lavages avec un liquide tiède composé de : une cuillerée de liqueur de Van Sweiten pour un bol d'eau, et peu à peu on arrive à employer la liqueur pure. On fait en même temps des applications de pommade au calomel à 1 gramme pour 30 grammes, puis on a recours au précipité rouge à la dose de 0,05 centigrammes pour 50 grammes. Mais comme ces préparations sont irritantes, il faudra en surveiller attentivement l'usage. (Journ. de méd. et de chir. prat.)

### AGABEMIE DE MÉDECINE

Séance du 18 septembre 1888. - Présidence de M. HERARD.

Le correspondance comprend: l'un rapport manuscrit de M. le D' Gente, sur les épidémies observées, en 1887, dans l'arrondissement de Puget-Théniers; 2° une lettre de M. Plicque, interne à l'hôpital Lariboisière, qui prie l'Académie d'accepter le dépôt d'un pli cacheté; 3° une lettre de M. le D' Vincent (de Guéret) et de M. le D' Duclos (de Tours), qui se portent candidats au titre de correspondant national (1° division); 4° des lettres de MM. Maret, étudiant en médecine, et Regnault, interne des hôpitaux de Paris, qui se font inscrire pour le concours du prix Vulfranc-Gerdy.

SUR L'ETI OLOGIE DE LA DILATATION DITE PRIMITIVE DE L'ESTOMAC ET LA DYSPEPSUE IDIOPATHIQUE. — M. le D' Clozier (de Beauvais) lit un rapport dont voici les conclusions:

Nous croyons que l'attitude verticale ou bipède de l'homme serait le point de départ de l'impotence fonctionnelle des parois de l'estomac, et que cet état pathologique, plus ou moins accusé, ne serait lui-même que l'expression ultime des phénomènes morbides successifs, étroitement liés entre eux, et se passant tous exclusivement dans la cavité de l'organe.

Les autres troubles, qu'ils intéressent soit le système nerveux central ou périphérique, soit des organes voisins ou éloignés, seraient seulement consécutifs à la lésion initiale de l'estomac (Comm.: MM. Bouchard, Féréol, Bucquoy).

DE LA BOUGIE A DEMEURE DANS LES OBSTRUCTIONS DE LA TROMPE D'EUSTACHE. — M. le D' F. Suarez de Mendosa (d'Angers) lit une note sur l'emploi de la bougie à demeure dans le traitement des obstructions de la trompe, et présente une sonde à gouttière qu'il a inventée pour pouvoir laisser la bougie à demeure après que ladite sonde a été enlevée.

DES EFFETS DE LA COMBUSTION DES GAZ DE L'ÉCLAIRAGE. — M. Gréhant communique des recherches physiologiques d'où il résulte qu'en général, chaque fois qu'on emploie le gaz de la houille, soit pour l'éclairage, soit pour le chauffage, on ne se préoccupe pas asses du mélange des produits de la combustion avec l'air que nous respirons. Ce mélange est auisible, il serait utile et hygiénique d'expulser au dehors aussi complètement que possible, les gaz riches en acide carbonique jet pauvres en oxygène (Comm. de MM. Marey, Gariel et François Frank).

Du curage et de l'écouvillonnage de l'utérus dans l'endométrite septique puerpérale. — M. Charpentier recommande cette pratique beaucoup plus active que les moyens antérieurement employés et sans danger pour les malades. Les faits recueillis par M. Charpentier comme ceux observés par d'autres médecins, tant en France qu'à l'étranger, sont aujourd'hui assez nombreux pour qu'on puisse en tirer des conclusions solides. Ce moyen réussit non seulement dans les cas légers, mais a donné des succès inespérés chez des malades que l'on pouvait considérer comme absolument perdues.

M. Charpentier rapporte des observations et expose le manuel opératoire de ce mode de traitement que M. Doléris a eu le mérite et la hardiesse d'introduire en France le premier.

M. Guéniot ne veut pas modérer l'enthousiasme de M. Charpentier pour le curage et le râclage de l'utérus, il en est lui même partisan, mais il faut appliquer le traitement d'après l'intensité des lésions. Le curage et le râclage constituent une opération véritable, excellente dans les cas tout à fait graves, mais trop compliquée dans les cas légers, où les injections intra-utérines sont suffisantes. C'est réellement une découverte importante de nos jours que celle qui a montré que l'on pouvait sans inconvénient traiter l'utérus d'une manière beaucoup plus violente qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, pourve qu'on prenne les précautions antiseptiques.

Le premier fait de M. Charpentier n'est pas aussi démonstratif qu'il le croit, car la malade dont il s'agit, qui était d'abord dans un état très grave, était déjà fortement améliorée par les injections intra-utérines lorsqu'on a fait le curage.

M. Guéniot se rappelle avoir observé des cas de septicémie très graves dans lesquels les femmes ont été sauvées par les injections intra utérines.

La septicémie qui vient du dehors forme une classe très grave attrefois, mortelle généralement et qui maintenant peut parfaitement guérir.

M. Guéniot est donc partisan du curage et du râclage, mais il fast le réserver pour les cas qui ont résisté aux moyens de douceur.

Il n'est pas bien sûr que ces infections putrides dérivent toujours d'une muqueuse altérée. Ce sont généralement les débris de l'œuf qui restent dans l'uterus et qui se putréfient.

M. Charpentier. M. Guéniot semble croire que je veuille faire de râclage le moyen de combattre toujours la septicémie puerpérale, je crois au contraire qu'il faut procéder du simple au composé et qu'il faut commencer par les injections intra-utérines. Ces injections réussissent dans bon nombre de cas, mais elles échouent dans d'autres. Il ne faut donc pas avoir en elles une confiance illimitée. Quant elles ne donnent pas tout ce que l'on en espérait, il ne faut pas hésiter à pratiquer le curage et le râclage.

Quand on trouve un utérus puerpéral il y a toujours une muqueuse plus ou moins altérée. C'est là où précisément se trouve le point de départ des accidents. Avec les lavages intra-utérins on n'enlève que la superficie et non pas toute la muqueuse.

M. Guéniot. Ce n'est pas la muqueuse, c'est une sorte de matière putrilagineuse qu'on peut comparer à la boue splénique.

M. Charpentier. Le lavage n'enlève pas toute cette matière putrilagineuse; il faut avec le râclage et le curage enlever toute cette matière septique et faire une plaie simple au niveau de laquelle on n'a pas à redouter l'absorption.

Surmanage intellectuel et sédentarité scolaire. — M. Lagneau indique les résultats auxquels est arrivée la commission nommée par le ministre de l'instruction publique pour étudier la question du surmanage, commission qui s'est occupée de la revision de l'enseignement primaire et dont les conclusions sont d'accord avec les vœux formulés par l'Académie.

La séance est levée à 4 heures trois quart.

### NÉCROLOGIE

M. le D'Oscar Cadlat, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, est décédé dimanche à l'âge de quarante-quatre ans.

Ancien élève et collaborateur de Robiz, M. Cadiat a été emporté par une longue maladie qui le tenait éloigné depuis quatre ans de la Faculté et du laboratoire qu'il y dirigeait.

M. Cadiat laisse de nombreux travaux qui font autorité, principalement sur l'anatomie générale.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi, à midi, en l'église Notre-Dame-de-Grâce, à Passy. On se réunira à la maison mortuaire, 1, rue Pajou. L'inhumation aura lieu au cimetière Montparnasse.

### MOUVELLES

STATISTIQUE LES SUICIDES EN 1887. — Le nombre des suicides en 1887. dans les 87 départements de la France, a été de 7,572, sur lesquels le département de la Seine seul figure pour 1,420, soit pour près d'an cinquième, alors que, normalement, eu égard à sa population, il ne devrait figurer que pour un quinzième. Le mois qui a fourni le plus de suicides est le mois de juillet, dont le total a été de 790, alors que la moyenne des autres mois est de 550 à 600. La proportion du nombre des femmes qui se donnent la mort est très inférieure à celle des hommes. Ainsi, sur cas 7,572 suicides on compte 5,964 hommes et 1,608 femmes seulement. Dans le département de la Seine, sur les 1,420 morts volontaires, les femmes ne figurent que pour 295, c'est-à-dire un sixième du total environ. On se suicide de préférence de 50 à 60 ans. En effet, le chiffre dès gens qui se sont donné la mort, entre ces limites, a été dans toute

France, de 1,506, tendis que de 80 à 10 ans; il n'a été que de 922. Il de 10 à 50 ans, la proportion se relève et attelat 1,894. Le période apports volontaires aont le moins fréquentes est l'extrême visiblesse. On ne compte que 166 suicidés âgés de plus de 80 ans. Quelles sont les causes les plus fréquentes du suicide? La statistique officielle a pris soin de les relever. Nous les lui empruntons :

| 1 <b>38</b> |
|-------------|
|             |
|             |
| 31          |
| 31          |
| 31          |
| 31          |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 25          |
| #D          |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| <b>05</b>   |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| 68          |
|             |
|             |
| 57 <b>5</b> |
| 572         |
|             |

On remarquera que de toutes les causes de suicide groupées sous des rubriques générales, c'est la misère qui fournit, au total, le moindre contingent.

(Le Province médicale.)

Le Propriétaire-Gérant : Di E. Regisserus.

Parien.-A. Parser, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successeur bz, rue Madame et rue Corneille, 3.

# Dragées Demazière CASCARA SAGRADA IODURE FER CASCARA

Docces à 0 gr. 125 de Poudre.
Véritable Specifique
de la Constipation habituelle.
Dépôt général: Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris

Echantillons franco aux Médecins.

Ampoules Pour Innatations Une Dose per Ampoule Boiss;
NITRITE D'AMYLE d'Al'IODURE d'ETHY

Soulagement immediat et gugrison

ANGINES de POITRINE

TRAITEMENT de l'ASTRI

Spacopes, Mai de Mer, Migraine, Hyster-Epilepsie

LA BOITE, 4 FB., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.,

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

m Pharmacian à Paris, 40, Rue Bonaparte.

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé uns un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nercuses: hystèrie, cherée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, némie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, articulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, humatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. Récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 26 bis, rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.

Pour les annonces s'adresser à M. POULAIN rue Claude-Bernard, 63.

L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloide et principe s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à l'euillère à café — (dose : de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 cube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret m d'accidents locaux.

Vente en Gros : Ch. TANRET, 14, Rue d'Aiger, PARIS. Détail à Paris : Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempari



# CAPSULES DARTOIS

# à la CRÉOSOTE de HÉTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacane 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses : Be à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisit)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, les médecins procureront à leurs malades uproduit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Gréssotes ordinaires, dont on distinuite souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérés.

# -LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU les MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affecte catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc. Rhumatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire diphtérique, chorée, névroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Sailes d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon i indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'exygène, bains sulfarenx électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On transa les Peny d'Enghien ches tons les Dharmacions ou monte

On s'ahonne cher ROSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

UN AN

Place a-de-Médecine

FRANCE. ..... 15 fr.

PARIS TOTAL

COMITÉ DE RÉDACTION :

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

surés dinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Médicale médicale. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux. P. BERGER

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

eur agrégé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris. Argier des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des höpitaux.

SECRETAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

e es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. major remis en double sont annoncés et analysés, a'il y a liou.

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

es affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque pétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. - La Boîte fcs 2.50.

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloïdes; il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes. Soluble dans l'eau, le vin, etc. A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

CHLOROSE - ANEMIE - TROUBLES DE LA MENSTRUATION

DES FERRUGINEUX

Le SIROP de HENRY MURE BROMURE DE POTASSIUM (exempt decliorure et d'iodurs), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable deguérisons. Les recueils scientifiques s plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépa-nation bromurée en France, en Angle-Benry MURE, & Pont-St-Esprit (Gard).

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU PLACON : 5 FRANCS - A. GAZAGNE, Phie de 1re cl. et succr ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ur les annonces s'adresser à M. POULAIN rue Claude-Bernard, 63.

# Dragées de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut de France. - Prix de Thérapeutique.

Les études comparatives faites dans les Hôpitaux de Paris, au moyen de instruments les plus précis, ont démontré que les Dragées de Fer Rabute régénèrent les globules rouges du sang avec une rapidité qui n'a jamais cobservée en employant les autres ferrugineux: Prendre 4 à 6 Dragées chaque jour. Elixir de Far Rabuteau, recommandé aux personnes qui ne penvent avaler les Dragées: Un verre à liqueur matin et seir au repas.

Sirop de Fer Rabuteau, spécialement destiné aux enfants.

La médication martiale par le Fer Rabuteau est la plus rationnelle de thérapeutique: Mi constipation, ni diarrhée, assimilation complète.

Le traitement ferrugineux par les Dragées de Rabutean est très économique. Exiger et prescrire le Véritable Fer Rabuteau de chez CLIN & Cie. Pa

# ADIES DE L'ESTOMAC

fanque d'appétit, Aigreurs, Flatuosités

# POUDRES ET PASTIL

Au Bismuth et Magnésie Pastilles : 2 fr. 50. — Poudres : 3 et 5 fr. la Boîte DETHAN, Phien & Paris, r. Baudin, 23, et pr. Pharmacies

ភាពលើលើពេញរណ្ណារណ្ណាញពេលប្រាយពេលប្រាជាពេលក្រ **VÉSICATOIRE LIQUIDE** 

DE BIDET Proprets. — Effet certain. — Application facile sur tous tes points enillants ou creax. Page d'acceldants cambardicas. Fixtil ebcolus, quels que soient les mouvements. GROS: 11, rue de la Perle, Paris. TERITABLES GRAINS de Santé du docteur FRANCK

Le purgatif et le dépupius utile et le plus co Très imité et con Demander des BOITES avec l'Etiquette ci-le Imprimée en 4 COUL 1 fr. 50 la 1/2 bolte 3 fr. la bo.te (105 NOTICE DANS Dépât : Phie LEROY, res ET TOUTES LES PH

(Pilules de Coloquinte comp expérimente de la després de la destrucción de la després després després de la després de la despré frimenter,

Eréparé par J. THOMAS, Pharmacien de 1º Classe Es préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Ita Partout en l'indu est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grat tages le com test. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la révulsit energique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec avan papier montante, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia et s'même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hôpitaux de le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épaule. ments asticulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaire ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. — Prix du fa Prance: B fr. 50, - Se trouve dans toutes les pharmacies.

# Dragées Demazièr \SCARA SAGRADA! IODURE: FER «CASCARA

Desies à 0 gr. 125 de Poudre. Véritable Spécifique Véritable Spécifique Le plus actif des Ferrugineux de la Constipation habituelle. n'entrainant pas de Constipation.

Ogr.10 d'Todure - Ogr. 03 de Cas

Dépôt général: Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris Echantifions franco aux Médecina.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SON WAIRT

Travaux originaux: L'analyse spectroscopique du sang par la méthode hématoscopique du D' Hénocque (suite et fin). — La mobilisation de l'étrier et son procédé opératoire, par M. Boucheron. — Revue de la presse étrangère. — Variétés; Le nouvel asile d'aliénés de Bâle. — Néorologie. — Mouvelles.

## L'analyse spectroscopique du sang par la méthode hématoscopique du D. Hénocque.

(SUITE ET PIN) (1).

III. Durée de la réduction.

Divers auteurs, parmi lesquels notamment Stofmann, Strogenoff, Vierordt avaient tenté de tirer parti de l'examen du sang à travers les tissus. Dès le début on a reconnu qu'on pouvait étadier au spectroscope les parties transparentes à travers lesquelles en pouvait obtenir le spectre de l'hémoglobine. Mais en raison des difficultés, Cobservation était restée un objet de carlosité. Cependant M. Hénocque est arrivé à des résultats concluants en choisissant comme région l'observation la surface sous-unguéale du pouce. On examine cette surface avec le spectroscope à la lumière du jouv, on aperçoit alors Apremière bande d'absorption dans le jaune et s'étendant sur la raie D, si l'éclairage et l'intensité de la teinte de l'ongle le permettent. On peut voir plus loin vers la raie E, dans le jaune vert, la deuxième bando, plus étroite et moins foncée que la première. Voici comment on arrive à apprécier la durée de la réduction de l'oxyhémoglobine : En appliquant une ligature autour de la première phalange du pouce, en empêche l'arrivée du sang artériel et on emprisonne celui qui se treave au-dessous de la ligature, or il suffit de quelques secondes pour que toute l'oxyhémoglobine se transforme en hémoglobine réduite. Si dès le début de la ligature on observe avec le spectroscope, en voit en quelques secondes la deuxième bande pâlir et disparaître, puis au bout de 25 à 30 secondes eu moyenne la première bande pâlit el disparaît à son tour, le spectre est alors continu. M. Hénoeque appelle vivage le moment de la disparition de la première bande ou de l'apparition du jaune ou de la raie D et durée de la réduction tout le temps qui sépare l'application de la ligature et la disparition complète de la bande principale. En pratique et dans le cas particulier, on se

<sup>(</sup>i) V. France méd., n. 109 et 110.

préoccupe seulement de la première bande qui reparaît aussitôt qu'on enlève la ligature. Si après le phénomène du virage on retirait du sang du pouce pour l'examiner, on reconnaîtrait la présence de l'hémoglobine réduite, mais la bande qui appartient à celle-ci n'est pas assez sombre pour pouvoir apparaître au spectroscope à travers les tissus, voilà pourquoi le spectre paraît à peu près continu.

La durée de la réduction de l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire le temps nécessaire pour la consommation de l'oxygène du sang dans le réseau vasculaire placé sous l'ongle du pouce, varie entre vingt-cinq et quatre-vingt-dix secondes, la moyenne est de soixante secondes. Mais une foule de conditions peuvent la faire varier. Elle n'est pas la même lorsqu'on place la ligature sur le poignet ou sur un autre doigt que le pouce; il importe donc, lorsqu'on veut avoir des résultats comparables, de placer la ligature à une distance toujours la même de l'extrémité de la phalange du pouce.

La durée de la réduction varie dans la journée chez le même individu selon que l'observation est faite à jeun ou après le repas, dans le repos ou après un effort; elle est plus grande après le repas, plus courte après les efforts. Le froid, l'électrisation augmentent en général la durée.

Les états pathologiques influencent considérablement la durée de la réduction; on a vu celle-ci s'abaisser au-dessous de 30; la durée devient nulle chez les cancéreux, dans la convalescence de la dysenterie de Cochinchine; l'abaissement à zéro de la durée est un signe de mort prochaine dans les états cachectiques seulement. Dans l'anémie des métrorrhagies abondantes, la durée de la réduction s'abaisse à 30 ou 40 secondes. Dans la fièvre typhoïde la durée augmente, surtout au début et dans les deux ou trois premiers septénaires, mais elle diminue dans la convalescence; les complications font également varier le facteur.

Les médications modifient la durée; les pratiques hydrothérapiques, faites avec l'eau simple ou l'eau faiblement minéralisée, diminuent plus ou moins la durée.

Il faut enfin tenir compte des particularités que font naître dans l'intensité et l'étendue des bandes, les colorations de la peau, la teinte ictérique, la cyanose. L'ictère diminue la largeur de la bande qui est diffuse dans la cyanose. Les phénomènes spectroscopiques peuvent être étudiés néanmoins avec plus ou moins de facilité, car la pigmentation noire chez les nègres n'empêche pas l'examen.

### IV. Activité de la reduction.

Mais la connaissance de la durée de la réduction ne fournit qu'une notion incomplète, si on ne la rapproche pas de la quantité de

l'oxyhémoglobine afin de pouvoir se rendre compte de l'activité de la réduction. Ce dernier phénomène représente en effet une des formes les plus importantes des échanges, et lorsque la mort arrive, l'hémoglobine est réduite dans tous les tissus. L'activité de la réduction se mesure par la quantité d'oxyhémoglobine qui est réduite en une seconde. Si l'on admet en moyenne qu'un individu dont le sang contient 14 p. 100 d'oxyhémoglobine met 65 secondes pour opérer cette réduction avec 13 p. 100 d'oxyhémoglobine, chacun d'eux aura réduit en une seconde, le premier 14/70 p. 100, le second 13/65 p. 100, soit 0,2 de la quantité d'oxyhémoglobine du sang. Cette quantité est prise pour unité d'activité de réduction, qui est le rapport entre la quantité d'oxyhémoglobine et la durée de la réduction, mais comme par le calcul on n'obtient que l'expression fractionnaire 0,2 pour l'unité de l'activité, il suffit pour ramener la fraction à 1 de multiplier le numérateur ou le quotient de la fraction par 5, et l'on a

M. Hénocque a fait un grand nombre d'observations pour fixer cette notion dans les conditions les plus diverses de santé, de maladie et sous l'influence des agents thérapeutiques.

L'activité est diminuée, c'est-à-dire au-dessous de 1, et varie entre 0,19 et 0,75 dans les chloro-anémies, les anémies des métrorrhagies et de la phthisie chez les diabétiques et surtout les épileptiques, chez les obèses, en dehors même de l'anémie. En général mais non toujours, la diminution d'activité est en rapport avec la diminution de l'oxyhémoglobine. L'activité de réduction est moindre le matin; elle augmente dans la journée, au moment du repas, pour diminuer à la fin de la journée.

Toutes les manifestations fonctionnelles, la marche, les efforts tendent à augmenter l'activité de la réduction. Cette augmentation coıncide avec l'amplitude plus grande de la respiration. Les agents physiques modifient la valeur de E. L'activité s'abaisse par le froid pour dépasser la normale dans la réaction; les bains chauds augmentent l'activité. Dans la flèvre typholde, l'activité est diminuée, surtout au début et dans la période d'état; elle reste abaissée dans la période de réparation, mais se relève peu à peu avant la disparition de l'anémie.

L'angmentation de l'activité de réduction, d'après M. Hénocque, varie de 1, 22 à 2; on l'observe dans l'état de santé passagèrement, chez des individus sanguins ou dans les diverses manifestations de l'arthritisme. Chez les alcooliques l'augmentation de la durée coïncide avec 8 à 9 pour 100 d'oxyhémoglobine.

La recherche de l'activité de la réduction est féconde en applications thérapeutiques, car elle fait apprécier l'effet des médicaments et de tous les agents thérapeutiques en général sur l'activité des échanges, c'est-à-dire sur la nutrition elle-même. Les préparations martiales, les amers, la noix vomique augmentent l'activité de réduction, d'autre l'abaissent comme l'acétanilide, d'autres enfin agissent en la régularisant.

L'étude des médications thermo-minérales est pleine d'enseignements lorsqu'elle est faite à ce point de vue. L'action des eaux minérales sur la nutrition est très variable suivant leur composition et la manière dont on les emploie. Mais d'ores et déjà, la recherche de l'activité de la réduction s'impose si l'on veut suivre de près l'action d'un traitement hydro-minéral.

## V. Procédés complémentaires, diaphanométrique et photographique.

L'hématoscopie peut être complétée ou simplifiée si l'on veut par l'étude diaphanométrique ou chromométrique du sang. Le procédé est basé sur l'appréciation de la transparence du sang observé en couche minoe d'une épaisseur progressive. Pour cela, on superpose l'hématoscope chargé de sang sur une plaque d'émail blanc sur laquelle on a tracé des chiffres, des lettres et des divisions en millimètres servant d'échelle. La partie la plus mince et la moins colorée permet de lire les chiffres et les lettres qui ne sont plus visibles dans la partie plus épaisse et plus colorée. Plus le sang est riche en ouyhémogiobine plus on lira de chiffres.



Fig. 2. Hématoscope superpose à la plaque d'émail.

L'échelle construite à la suite de recherches comparatives multipliées à été établie de façon à ce que les chiffres correspondent à des quantités d'oxyhémoglobine déterminées. Le dernier chiffre lu distinétement indique la quantité d'oxyhémoglobine contenue dans 100 grammes de sang. Par exemple dans la figure 2 (sang d'un individu affaibli) on distingue nettement :

Les lettres Hématoscope d'H et les chiffres 15, 14, 13, 12, 11, 10.

La quantité d'oxyhémoglobine contenue dans le sang est donc de 10 pour 100. Si on transporte la partie remplie de sang sur les millimètres, on ne pourra plus apercevoir les divisions à partir de 38 ou 40, c'est-à-dire à une épaisseur de 190 à 200 millièmes de mm.

Si on laisse passer la lumière à travers l'hématoscope chargé de sang et qu'on reçoive les rayons sur une plaque sensibilisée, la partie de la plaque qui répond à la plus grande épaisseur du sang restera intacte, tandis que les rayons chimiques passent en partie à travers les épaisseurs moindres. L'image photographique représente une teinte dégradée, et si on applique derrière l'hématoscope une échelle à jour taillée dans une plaque de laiton, la photographie reproduira un nombre de divisions d'autant plus grand que le sang est moins riche en oxyhémoglobine. M. Hénocque a ainsi présenté à la Société de biologie des clichés photographiques obtenus par ce procédé, qui mettent en évidence la sensibilité et la précision des résultats donnés par la photographie.

L'importance de la méthode hématoscopique imaginée et perfectionnée par M. Hénocque ressort avec évidence par suite de la facilité avec laquelle on peut déterminer la richesse du sang et l'activité des échanges.

Nous n'avons pas besoin d'en faire remarquer l'utilité par les services qu'elle peut rendre dans le diagnostic, le pronostic et surtout dans la thérapeutique.

L. JUMON.

## La mobilisation de l'étrier et son procédé opératoire

Par M. Boughmeon (de Paris).

La nonvelle opération de la mobilisation de l'étrier est indiquée : l'olorsque l'étrier commence à s'ankyloser, et que les moyens simples de le mobiliser sont devenus impuissants; 2° lorsque la compression labyrinthique de cause externe (otopiésis) reste persistante et compromet la vitalité du nerf acoustique.

M. Boucheron a pratiqué déjà soixante fois la mobilisation de l'étrier, sans accidents, grace à l'antisepsie, sauf quelques otorrhées.

La période favorable pour l'opération, c'est le début de l'ankylose de l'étrier; c'est-à-dire le moment où l'audition de la parole, à hauts voix moyenne, est encore entendue et comprise à 1 mêtre de dis-

tance, et où les harmoniques de la parole (voix murmurée) sont entendues à 0m. 50, à 0m. 75. Alors la mobilisation de l'étrier produit une audition de la parole à haute voix à 3 mètres, 4 mètres et même 5 mètres. (Avec l'ouïe normale la parole est entendue, dans ces conditions, à 15 mètres et 20 mètres).

Il n'est plus temps d'opérer quand l'ankylose de l'étrier est devenue osseuse, ou que les terminaisons du nerf acoustique sont écrasées et altérées par l'excès de pression.

Procédé opératoire. — 1° Antisepsie du conduit auditif externe et cocalnisation; 2° myrindectomie de la moitié postérieure de la membrane tympanique; 3° dislocation de l'enclume d'avec l'étrier à l'aide d'un crochet. (Pour les cas moins graves cette dislocation n'est pas faite); 4° mobilisation de l'étrier dans le sens de la décompression soit par traction légère avec un crochet simple, à double courbure en équerre, soit avec un crochet double, ébranlant l'étrier de haut en bas, et d'avant en arrière, dans le sens de la traction du muscle de l'étrier; 5° ténotomie du tensor tympani; 6° ablation facultative du marteau et de l'enclume. (Dans cette manœuvre, la corde du tympan est assez souvent tiraillée ou rompue, et alors le goût disparaît pour quelque temps, dans les deux tiers antérieurs de la moitié correspondante de la langue. Ce qui indique le passage des nerfs gustatifs dans la corde du tympan.)

Comme un certain nombre de maladies qui produisent le mécanisme de l'otopiésis sont des maladies à rechutes, il peut arriver que la compression labyrinthique se reproduise. Aussi le traitement de la cause, goutte, rhumatisme, syphilis, catarrhe infectieux ou a frigors, etc., doit être prescrit concurremment à l'opération. L'opération peut aussi être renouvelée.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

LES INDICATIONS DE L'ATROPINE, par le D' Leplat. — L'atropine est un médicament qui possède sur l'œil une action puissante, mais son emploi est régi par des indications spéciales, absolument déterminées et l'on serait mal venu de la prescrire au hasard, sans raison. Nous croyons rendre service à nos confrères, en leur rappelant les usages de cette substance. Ceux-ci sont la conséquence naturelle des propriétés physiologiques de l'atropine : cet alcaloïde dilate la pupille, paralyse l'accommodation et augmente la tension oculaire.

Mydriatque. — En dilatant la pupille, l'atropine diminue le calibre des vaisseaux de l'iris et agit donc en le décongestionnant. Elle trouvera un emplei justifié, par conséquent, dans les cas d'inflamma-

tion ou seulement de congestion de l'iris. Or, dès que l'iris est hyperémié, il existe toujours une injection ciliaire (cette forme spéciale d'injection violacée, limitée au pourtour de la cornée); de sorte que nous pouvons éliminer toutes les affections conjonctivales qui ne montrent pas cette injection particulière. La conjonctivite catarrhale simple, sans complication, n'est donc pas justiciable de l'atropine.

On emploiera l'atropine dans l'iritis. On l'instille en solution à 1 0/0 jusqu'à dilatation de la pupille, puis, celle-ci obtenue, on diminue le nombre des instillations, car il s'agit simplement maintenant de conserver l'effet obtenu. Si l'inflammation est très vive, ou si des synéchies fixent déjà l'iris au cristallin, il faudra procéder énergiquement et siors on emploiera l'atropine en substance. On dépose dans le culde-sac inférieur de la conjonctive un grain de sulfate d'atropine du volume d'une petite tête d'épingle.

La congestion de l'iris est le plus souvent la conséquence d'une affection de la cornée; elle se caractérise par une paresse de la papille. Si, dans une kératite, la pupille réagit vivement, l'atropine et intila.

Lorsqu'un ulcère central de la cornée perfore cette membrane, on dilate la pupille pour éviter que l'iris s'engage dans la perte de subtance.

Dans l'iritis chronique, où la pupille est d'ordinaire déformée par de nembreuses synéchies, il sera utile de tenir l'iris sous l'influence de l'atropine, afin d'éviter l'oblitération des petits pertuis par lesquels la chambre antérieure communique encore avec la chambre postérieure. On fera donc instiller une ou deux gouttes par jour de la solution ordinaire d'atropine. Si l'on veut tenter de déchirer des synéchies, on instillera de l'atropine en substance, mais il ne faut pas faire renouveler 10 on .12 fois par jour des applications de solution faible d'atropine. C'est tout à fait superflu.

Paralysie de l'accommodation. — On profitera de l'action de l'atropine sur le corps ciliaire dans les cas d'hypermétropie ou d'astigmatisme, où le muscle ciliaire est en état de contraction spasmodique.
Dans ces cas, les verres correcteurs sont rejetés par le sujet qui ne
parvient pas à relâcher sa crampe accommodative et il faut un traitement de plusieurs jours à l'atropine, pour que toute l'amétropie
devienne manifeste. On doit évidemment faire porter les verres
pendant que les yeux sont encore sous l'influence de l'alcaloïde,
sinon la crampe se reproduit et tout est à recommencer.

On emploie aussi l'atropine pour paralyser l'accommodation des jeunes hypermétropes qui commencent à loucher.

Augmentation de la tension. — Les mydriatiques possèdent cette action commune d'augmenter la tonicité de l'æil. On doit donc être

très prudent chez les vieillards, dans l'emploi de l'atropine. On a va une instillation de cet alcaloide déterminer une attaque de glaucome dans des yeux prédisposés. A plus forte raison, dans le glaucome aigu, ne doit-on pas employer l'atropine. Cette erreur s'est commise bien souvent, parce que le médecin avait méconna le giancome et l'avait pris pour une iritis. Dans les deux affections, l'iris n'apparaît plus nettement; seulement dans l'iritis o'est l'humeur aqueuse louche qui constitue l'obstacle à la vision, tandis que dans l'autre affection c'est la cornée qui perd de sa transparence. Dans le glaucome aigu, la cornée est dépolie, finement piquetée, elle est légèrement grisdre et insensible. Dans l'iritis, au contraire, elle a gardé son poli et sa sensibilité. La chambre aquense est normale ou plus profonde dans l'iritis, elle est plus basse dans le glaucome. Dans celui-ci la pupille est immobile et dilatée, dans l'autre affection, elle est immobile et rétrécie. Enfin le glaucome se caractérise par l'augmentation de la tension. Pour percevoir celle-ci, il faut appuyer les deux mains sur le visage du patient et tâter l'œil fermé légèrement, entre les deux index, comme lorsqu'on cherche la fluctuation d'un aboès. On ne peut arriver à aucun résultat, en palpant l'œil à l'aide d'un seul doigt et à main levée. Grâce à ces divers signes, on diagnostiquera le glaucome et l'on se gardera bien de prescrire de l'atropine.

Il est parfois nécessaire (et c'est le cas surtout chez les vieillards), de dilater une pupille trop étroite pour permettre l'examen à l'ophtalmoscope. Avec un peu d'habitude du maniement de cet instrument, on réduira fortement le nombre de cas où cette dilatation devient nécessaire. Quand on devra recourir à cette mydriase, on choisira de préférence, pour la produire, l'homatropine, dont l'action plus fugace que celle de l'atropine disparaît dans le cours de la journée, ou la cocaïne qui entraîne après quelques minutes une dilatation de la pupille suffisante pour l'examen. (Ann. de la Soc. méd. chir. de Liège.)

DE LA PERFECTIBILITÉ DU SENS CHROMATIQUE DANS L'ESPÈCE HUMAIRS. par M. Denesse, — L'éducation du sens auditif est faite depuis très longtemps, tandis que l'éducation du sens chromatique est encore à faire. Ce n'est même que depuis une centaine d'années que l'on sait que certaines personnes ne perçoivent pas les couleurs normalement. C'est ches l'homme que les imperfections du sens chromatique sont les plus commanes. La proportion des daltoniens est de 2,28 p. 100 ches l'homme, de 0,079 p. 100 seulement ches la semme. Parmi les individus qui reconnaissent bien les couleurs, on constate que la semme y met bien plus d'aisance que l'homme.

A quoi tient cette impuissance optique? A une absence des éléments percepteurs de la couleur, on au moins des éléments percepteurs de l'une des trois couleurs fondamentales. Dans ce cas, le mal est sans remède. Un autre motif peut résider dans une excitabilité amoindrie de ces éléments et l'éducation pourra perfectionner le sens chromatique.

A Crefeld, il n'existe, d'après Kroll, que 0,3 p. 100 de daltoniens. Ce chiffre restreint, on doit l'attribuer à ce que plus de la moitié de la population est occupée au tissage de la soie et surtout de soies colorées.

En général, le nombre des viciés est moindre chez l'adulte que chez l'enfant. Sur 39,177 garçons de 5 à 14 ans examinés, on trouve 3,22 p. 100 de daltoniens; sur 164,206 hommes, on n'en rencontre que 2,05 p. 100. L'auteur a examiné 2,118 adultes qui ont fourni 1,98 p. 100 de daltoniens; 4,412 enfants, 3,98 p. 100, soit 2 p. 100 en moins chez l'adulte.

Le sens chromatique est plus développé chez les sujets appartenant aux classes aisées de la société, parce que la couleur joue un plus grand rôle dans la vie de ces personnes. Brayley a trouvé dans les classes aisées de la société 2,5 p. 100 de daltoniens, et 3,7 p. 100 dans les classes pauvres. Denesse arrive aux mêmes résultats.

Il se résume dans les conclusions suivantes : « par le fait de l'éducation voulue ou inconsciente, personnelle ou héréditaire au point de vue du sens chromatique, la femme l'emporte sur l'homme, l'adulte sur l'adolescent, l'adolescent sur l'enfant. L'homme qui a reçu une éducation générale ou spéciale l'emporte sur ceiui qui ne l'a point reçue, et il en est de même chez l'enfant. »

L'anteur demande qu'on fasse, dans les écoles, l'éducation du's sens des couleurs. (Bull. Acad. méd. de Belgique.)

### VARIÉTÉS

### Le Nouvel Asile d'aliénés de Bâle.

Nous empruntons aux Annales médico-psychologiques la description de cet établissement.

Pour organiser le nouvel asile de Bâle, le professeur Wille s'est impiré des idées de Griesinger qui demandait, en s'en souvient, la création de trois sortes d'asiles.

l'Un asile urbain (qui sera clinique dans les villes universitaires), situé dans le voisinage immédiat des villes pour recevoir le plus promptement possible les cas aigus de toute nature;

2º Un établissement à la campagne pour les malades chroniques

qui n'ont pas besoin de soins médicaux particuliers et qui sont capables de travailler;

3º Un hospice pour les aliénés malades ou infirmes de corps.

Comme il ne pouvait être question de construire trois établissements distincts pour Bâle ville, le professeur Wille réunit ces trois asiles en un seul, au moyen de pavillons assez éloignés les uns des autres pour former des individualités propres, mais suffisamment reliés entre eux cependant pour être groupés en une seule grande institution, dans laquelle tous les services sont centralisés sous une administration commune.

Ces pavillons sont au nombre de dix, soit cinq pour chaque sexe. Aux trois pavillons répondant aux divisions de Griesinger sont venus s'ajouter une villa destinée aux pensionnaires et un pavillon pour les aliénés chroniques agités et bruyants.

Les dix pavillons sont aménagés pour recevoir 220 malades des deux sexes. Ce système ne rend vraiment tous les services qu'on lui demande que si le nombre des malades dans chaque division ne dépasse 15 à 30, suivant la destination du pavillon. Dès que ce chiffre atteint 60 ou 100, comme dans certains asiles, il ne peut plus être question des avantages dont nous parlons.

Le pavillon clinique et celui des agités ont le moins grand nombre de malades, tandis que ceux des pensionnaires et des chroniques tranquilles en renferment le plus grand nombre. Chaque « petite maison » est adaptée le mieux possible aux besoins des différentes catégories des malades qu'elle doit recevoir. Voilà ce qui a permis d'éviter la monotonie dans l'architecture simple et variée de ces villas. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ces constructions qui nous ont paru répondre parfaitement à leur but. Nous dirons seulement que le principe du no-restraint est appliqué partout d'une manière complète et que les pavillons des agités sont organisés en conséquence. L'impression qui nous est restée de notre visite à Bâle est des plus favorables.

On respire partout dans cet asile le calme et la sérénité, et l'on se croirait plutôt au milieu de riantes villas que dans un hôpital de fous. Tous les travaux de la maison et du jardin sont exécutés par les malades, dont 60 à 70 sur 100 y ont été employés en 1887. On s'aperçoit, dès l'abord, que rien n'a été négligé dans la construction et l'aménagement de cet asile pour satisfaire le plus complètement possible aux exigences de l'hygiène et aux principes de la science psychiatrique. L'établissement a été inauguré le 28 octobre 1886 avec 118 malades. Au 31 décembre 1887, il en renfermait 179.

### MÉCROLOGIE

Le D' PBUT, médecin inspecteur des écoles de la ville de Paris et du Dispensaire fondé par la Caisse des écoles du XVII arrondissement, vient de mourir à 36 ans de la diphtérie contractée près d'un enfant qu'il soignait de cette maladie. Le D' Pent était très aimé dans son quartier.

M. le D' BLANCHET, de Vichy.

M. le D' NIELLY, médecin de la marine en retraite.

### HOUVELLES

Légion d'Honneur. — Est nommé chevalier M. le D'Fauvel, chirurgien en chef de l'hôpital du Havre.

ASSISTANCE MÉDICALE. — Le Conseil général de la Charente-Inférieure a voté un crédit de 3,000 francs, à titre d'essai d'organisation, dans ce département, d'un service de secours à domicile pour les vieillards et les infirmes indigents.

Dans la Vienne, le Conseil général a décidé de se réunir en session extraordinaire, du 1<sup>es</sup> au 8 octobre, afin de discuter un rapport de M. le D<sup>e</sup> Guillon sur l'organisation d'un service de médecine et de pharmacie gratuites pour les indigents. Les médecins et les pharmaciens du département seront convoqués d'ici là, afin de donner leur avis sur le projet en question, qui semble différer très peu de celui que l'Association générale a déjà adopté au mois de mars dernier.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. — Au cours de son voyage en Normandie, qui finit à peine, M. Carnot, Président de la République, a décoré de la Légion d'honneur M. le Dr Guindey, d'Evreux, et M. Bourienne, directeur de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Caen.

Nous applaudissons à ces récompenses, mais elles sont données à des situations un peu particulières. Combien de médecins en province, si le dévouement à la chose publique, les vrais services rendus au pays étaient les titres les plus puissants à ces distinctions, devraient voir rougir leur boutonnière.

Nous n'avons pas eu le plaisir, ici, de recevoir cette rosée bienfaisante qui, à Paris,.... Mais nous constatons, sans nous étonner. Les traditions ne se perdent pas à Rouen. Pourrait-on oublier qu'une administration municipale refuse de demander la croix pour un vieux et digne médecin, lorsque tous ses collègues la sollicitaient pour lui; que dans la longue suite des années, jamais une administration hospitalière ne fit obtenir cet honneur à ses médecins, qu'elle a toujours cru suffissemment payés par la permission qu'ils ont de soigner ses malades?

Ce qui nous étonnerait, c'est que l'administration supérieure, mieux disposée peut-être que jamais, ait été sollicitée à ce sujet. (Normandie médicale.)

Notre confrère n'est pas content; la décoration décernée depuis cet

article à l'un de nos plus distingués confrères du Havre, la ville rivale, n'a pas dû diminuer ses regrets.

Concours pour les Bourses de doctorat aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le jeudi 25 octobre 1888.

Les candidats s'inscriront au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident.

Les registres d'inscription seront clos le lundi 15 octobre, à 4 heures.

Sont admis à concourir:

1º Les candidats pourvus de quatra inscriptions qui ont subi avec la note bien le premier examen probatoire prévu par l'article 3 du décret du 20 juin 1878;

Les épreuves porteront sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle médicale;

2º Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note bien le premier examen probatoire et qui justifient de leur assiduité aux exercices pratiques;

Les épreuves porteront sur l'estéologie, l'arthropologie et la myologie

3º Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note bien la première partie du deuxième examen probatoire;

Les épreuves porteront sur l'anatomie, la physiologie et l'histologie;

4º Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note bien la seconde partie du deuxième examen probatoire;

L'épreuve écrite portera sur la pathologie interne ou externe,

Les candidats pourvus des grades de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences restreint, qui ont subi chacun de ces examens avec la note bien, pourront obtenir sans concours une bourse de première année,

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 9 au 15 septembre 1888. — Fièvre typhoide, 16. — Variole, 1. — Rougeole, 13. — Scarlatine, 1. — Coqueluche, 3. — Diphtérie, Croup, 18. — Phthisie pulmonaire, 169. — Autres tuberculoses, 28. — Tameurs canoéreuses et autres, 54.

Méningite, 23. -- Congestion et hémorrhagis cérébrales, 36. -- Paralysia., 66. -- Ramollissement cérébral, 06. -- Maladies organiques du cœur, 42.

Bronchite aiguë et chronique, 39. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 32. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 127.

Fièvre et péritonite puerpérales. 1. - Autres affections puerpérales. 4.

Débilité congénitale, 19. — Sénilité, 26. — Suicides et autres morts violentes 28. — Autres causes de mort, 143. — Causes inconnués, 13.

Nombre absolu de la semaine : 855. — Résultat de la semaine précédente : 872.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chiorhydre-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anovexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# Hunyadi János

La plus sure, la plus efficace, la pins agréable des Laux purgatives naturelles.

Approuvée par l'Académie de Médecine de Paris, par Liebig, Bunsen et Fresenius, Autorisée par l'État.

Unique d'après les appréciations de nombreuses «<sup>u--</sup>brités en médecine de France et de l'Étranger qui lui attribuent les avantages suivants;

# EFFET PROMPT, SÛR ET DOUX

Alexance de cellique et de malaise. — Sans constipation consécutive. — Jusage prelongé ne fatigue pas l'estomac. — Action durable et régulière. — le produit pas l'escontumence. — Petite dose. — Pas désagréable à prendre.

They total be merchands d'esse minérales et dans les Pharmacies.

Se mélier des contrefaçons

Pritro d'exiger l'étiquette et Andreas Saxlehner.

MAPPETENCE - MALADIES de l'ESTOMAC - DYSPEPSIE

# LIXIR TRI-DIGESTIF JARLET FILULES

Préparations à bass de PRPSINA, DIABRANE et PANCRÉATINE (
condant à la Digustion de la chair masonleire, des tioniques et des coups proune campe conllerte après coloque repas.

PINGERALE, 84, Chaussée d'Antin, et 89, Rue de Provence et Pharmacies.

# TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé les un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu s vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies neruses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, témie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de ppareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, rticulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, nunatismes chroniques, scrofula, diabète, albuminurie, fièvres intermittente.

Jenues on anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes MESES DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRE COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Dascemps, 16 bû, rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meille pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinai cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharm

# FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique. Chlorose, Débilité générale, Inappé QUASSINE tence, Vomissements, Irregularité desfonctions digestives, Constipation, Coliques hépatiques et néphrétiques,

Cystites, etc.
La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies



Paris, 20, pl. des Vosges, etteutes Ph

préparation de chloral la mieux supp des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne a effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité. Maladies nerveuses, Insomnie Birop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillaress si l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tie

# CAPSULES & DRAGÉES

Au Bromure de Camphre

# Docteur

Laureat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTYON)

- · Ces préparations sont indiquées toutes les fois que l'on veut produire une séd
- énergique sur le système circulatoire, et surtout sur le système nerveux cérébro-spinal Æ Elles constituent un antispasmodique et un hypnotique des plus efficaces. (Gaz. Hop. Æ Ce sont les Capsules et les Dragées du D' Clin, au Bromure de Camphre ou cont servi à toutes les expérimentations faites dans les Hôpitaux de Paris. (Union Med.

Les Capsules du D. Clin renferment 0,20 centigr. | Bromure de Camphre pur.

Vente en Gros: chez CLIN & C., Paris. - Détail dans les Pharmacies.

BURBAUX On s'abonne ches

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

UN AN

CROSNIER at BARR Leele-de-Médecine

UNION POSTALE. 18 fr

COMITÉ DE RÉDACTION : PARADOMENTA DE do r in et de l'a pared uri core

PARIB A. RICHET

Prix : 2008 Marke do . U i.l. :: 2008 De la Prix : 2008 De la Prix meur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie, médicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Médecin des hópitaux.

E. BOTTERTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

..

وبالله يها

leur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, rugien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRETAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôgitaux.

r caqui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellage. torages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine

EN SOLUTION représentant trois parties de Viande-EN POUDRE représentant à 2 10 parties de viande

de Peptone Catillon Complément de nutrition très utile à tous les malades affai-



# BRONCHITES, TOUX, CATARRHES APSULES CRÉDSOTÉES

Du Docteur FOURNIBE VIN & HUILE CREOSOTES 0.20 per cuill. Souls Recompenses I' Exposit. Univ. Paris 187) Ph. de la MADELEINE, 5.r. Chauveau-Lagarde Pari Medaille d'OR Paris 1885

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alculins, ferrugineux, sulfureux, surlout les Bains de mer. Faringe Timbre de l'Riat - PHARMACIES BAINS

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

ALIMENTAIRE

ELIXIR sont la viande Hi les écorces d'oranges Jiet d'une excellente cona gout tresagreable. 2 pl.desVosges, ettentes Ph

QUA inspirent DUBOIS

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, la chloral donne mêmes effets à dose moinsélévée. Il perd sa causticité. Maladies nerveuses. Insomnies,

Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerces se l'âge dans les 24 heures. PARIS, 20, Pl. des Vosges, et timPhies.

leur

aliments

# SOURCE REIGNIER

Autoritée par l'État, approuvée par l'Acad de médecine

Pine froids, plus gazonse, pius fermicitrones et cius lithinée que les Célestins et les autres sources ; la plus nungas que les constants plus riche du bassin; ne sublis-sant ancune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estoppe, de le 1848, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix: 20 Fr. la Galese de 50 LITRES.

Digitales tous les pharmacieus de Prance et de l'Etrang

Adresser les commandes à l'adm. de la Source HEIGNIEN

Cologuinte compo

purgatives, laxatives, dépurati√es les Médecins qui désireraient les expérimenter, en recevront g bolte sur demande adressée à M.

# APPAUVRISSEMENT DU SANG

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités du Sang, Pales couleurs, Pertes, etc. – On l'emploie en Pitules, Dracess on Staor (3'), Sousman (2'50), et Vin (5'), an choix des malades.

AU QUINQUINA ET COLOMBO

Ce Vin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guerit les affections scrofuleuses, nevres, nevroses, diar-rhées chroniques, pales couleurs, etc.—Prix:4. DETHAN, Phin, à Paris, ree Baudin, 23, et pr. Pharmaeies.



Une Dose per Ampoule

8, G. D. G.

TRAITEMENT de l'ASTRICE I Machodo sodurée. Sairins camplis. 4 FR. PLANAGE BOISOV Place Ve iome, Paris

# DE RIII

OUINQUINA ET AU CACAO TONI NUTRITIE

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumur. Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

Dépôt général : Pharmatie G. DEMAZIÉRE, 71, 146806 de Villiérs, Paris

Echantillons france aux Médecine.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Revne de thérapeutique: Le traitement de la migraine.—Revne de le presse étrangère. — Memento pratique. — Variétés: Création d'un laboratoire micrographique. — Congrés pour l'étude de la tuberculose. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### REVUE DE THÉRAPEUTIQUE

Le traitement de la migraine.

Une des questions les plus obscures de la pathologie est certainement la physiologie pathologique de la migraine. Les opinions qui ont été formulées sur la nature de l'affection sont des plus variées, il ne faut donc pas s'étonner de la multiplicité des traitements qui hi out été appliquée et qui reflètent pour ainsi dire les idées théoriques qui ont servi de guide à la thérapeutique. Loin de nous la pensée de vouloir exposer ces théories, nous voulons simplement passer rapidement en revue les traitements qu'on a pu proposer récomment contre la migraine. Disons seulement que l'opinion la plus répandus et à laquelle se rattache l'auteur d'un excellent mémoire sur se sujet, M. Thomas, est que la migraine est due à une irritation du symphatique qui aurait pour point de départ un rameau du trijumeau. D'autres auteurs ont fait jouer le principal rôle à l'irrigation suguine défectuouse de l'encéphale, mais il s'agit encore ici de troubles nerveux vaso-moteurs. Eulenburg, par exemple, suppose que la dilatation des vaisseaux encéphaliques, dans un certain territelre, produit une distribution irrégulière du sang qui irrite les terminaisons sensibles du trijumeau. D'après cet auteur, les oscillations dans la masse sanguine intra-oranienne, qui produisent les accès, se divelopperaient sans la participation des vaso-moteurs à la suite, Par exemple, d'une hémorrhagie, d'un trouble dans la fonction cardiaque, etc. Les individus prédisposés à la migraine sont les névropathes d'abord, ce qui semble indiquer la prédominance pathogénique de l'élément nerveux, pais les goutteux, les rhumatisants, les diabétiques, les anémiques, ce qui montre que l'état dysorasique joue un rôle. Les troubles dans la vascularisation de l'encéphale ne sont pas douteux, mais ils ne sont probablement que secondaires. Eulenburg explique les différences de résistance au passage du courant galvamque qu'il a constatées dans les deux moitiés du crâne chez les sujou confirmat de la migraine et chez les hystériques atteintes d'hémianesthésie, par la distribution irrégulière du sang à la surface du cerveau.

Dans toute question de thérapeutique, la première chose est de suivre l'indication causale, mais dans le cas particulier, si l'observance de ce principe est de rigueur, elle échoue dans beaucoup de cas, sans quoi l'on ne s'expliquerait pas la profusion des moyens plus ou moins empiriques qui ont été mis en vigueur pour combattre la migraine.

C'est d'abord le massage qu'on a employé dans une forme appelée myopathique par Rosenbach parce qu'elle reconnaîtrait pour cause une action mécanique exercée sur les muscles du cou ou leurs attaches, ainsi qu'en témoigne la douleur provoquée à la pression sur les insertions musculaires.

Le procédé de traitement consiste dans un tapotement rapide des régions frontale, temporale et occipitale ainsi que dans une sorte de massage.

L'acide salicylique, l'antipyrine, l'acétanilide comptent des guérisons à leur actif, mais souvent aussi la récidive ne tarde pas à se montrer ou bien on ne constate qu'un apaisement momentané de la douleur. Cependant l'emploi de ces dernières substances constitue un véritable progrès.

On sait que la migraine est une affection particulièrement fréquente chez les goutteux; or, M. A. Haig s'est efforcé de montrer qu'il y a un rapport entre cet état morbide et l'excrétion de l'acide urique qui est augmentée; il y a dans ces cas une exacerbation dans l'uricémie. Pour combattre cet excès, M. Haig a proposé l'emploi des acides, de l'acide citrique ou nitro-chlorhydrique, par exemple, dont les doses doivent être assez fortes lorsque la migraine succède à la digestion. Dans tous les cas, il faut que l'acidité de l'urine soit accrue, et qu'il y ait simultanément une diminution de l'acide urique pour pouvoir compter sur l'efficacité des acides. C'est par ce mécanisme que M. Haig explique l'action analgésique de l'antipyrine dans la migraine, car l'acidité urinaire est augmentée après son emploi. L'emploi des acides activerait dans ces cas la sécrétion urinaire et l'élimination de l'acide urique. Les malades doivent s'abstenir en même temps d'une alimentation trop azotée, de viande, de fromage, de bière.

C'est par une action chimique que le même auteur explique les bons effets du chlorure de sodium qui a été employé avec succès par Batom, Nothnagel, Rabow. Une demi-cuillerée à thé de sel gris, prise avec les premiers symptômes prémonitoires de l'accès de migraine, arrête parfois l'accès en une demi-heure. On a remarqué les mêmes effets favorables dans l'épilepsie dont on a pu prévenir les accès. Dans la migraine, le sel marin serait utile surtout lorsqu'il

existe des symptômes du côté de l'estomac. Mais cette action favorable s'explique plus simplement par un réflexe inhibitoire dont le point de départ se trouve dans l'excitation plus on moins intense des extrémités nerveuses sensibles de la bouche, du pharynx, de l'estomac, et, ce qui paraît le démontrer, c'est qu'on obtient des effets analogues par l'ingestion d'une petite quantité de stimulant, d'une liqueur forte, par exemple.

Tout ce qui peut exciter les terminaisons nerveuses et en modifier l'état est susceptible de combattre la douleur dont les nerfs sont le siège, ainsi s'explique le succès des excitations périodiques faites par la percussion rhythmique avec les doigts ou avec le diapason appliqué sur la région douloureuse.

D'autres médications tiennent plutôt compte de l'état général qui peut contribuer à produire les accès de migraine. Une personne fortement obèse, traitée par Eulenburg par la méthode d'Œrtel, vit disparaître des accès douloureux et tenaces. Mais cette méthode n'est pas applicable dans tous les cas, on peut cependant retirer de grands avantages de pratiques hydrothérapiques souvent fort simples. Voici un procédé qui a été vanté par Pelizaeus. Avant de prendre un bain, surtout un bain froid, le malade doit s'abstenir de tout travail physique ou intellectuel, il doit être à jeun et ne pas éprouver de frissons. Après un bain chaud, le repos est de rigueur; il faut au contraire de l'exercice, promenade ou gymnastique après un bain froid. Tous les jours le patient prend un bain froid de 18° à 23º R. de deux à cinq minutes de durée, plus tard, il fait des ablutions froides le matin avec une éponge. Le régime doit être substantiel et l'exercice actif pendant toute la durée du traitement. Enfin le patient termine sa cure après quatre semaines par l'enveloppement dans le drap mouillé pendant une heure à une heure et demie, après quoi il se frictionne avec de l'eau froide. Dans l'observation de l'auteur, le malade n'avait pas souffert de la migraine deux ans et demi après un traitement qui avait duré six semaines.

Parmi les substances empiriquement employées contre la migraine, il faut citer la cysticine employée par Krœpelin qui injecte sous la peau de 2 à 5 milligrammes de cette substance tout à fait au début de l'attaque. Celle-ci disparaitrait presque immédiatement.

Enfin un médecin américain Dunn (Therapeutic Gazette, 8,88) a obtenu un succès complet en s'injectant sous la peau 6 centigrammes de chlorhydrate de cocaïne. Les effets physiologiques furent marqués mais il n'y eut pas d'accident. Il y eut de l'insomnie, de l'agitation, avec de l'exagération de tous les réflexes, de celui du genou surtout, et la volonté fut impuissante à calmer l'excitation. En même temps le pouls devint précipité et il y eut quelques palpitations. L'auteur a

remarqué qu'il avait, sons l'influence de la coesine, la faculté de suspendre les mouvements respiratoires sans en éprouver les indentésnients habituels, pendant deux minutes. Dans la suite la respiration
n'en était pas plus précipitée. Le résultat du traitement a été la diminution très notable de fréquence des accès de migraine. Après
chaque injection, il se manifeste un peu d'abattement, mais ce symptôme paraît avoir moins d'intensité que si on abandonnait la maladis
à son cours. L'augmentation de l'excitabilité réflexe, l'inquiétudeune loquacité plus grande, des palpitations légères sont les phénomènes habituellement observés dans ces cas à la suite de l'injection
hypodermique de cocaïne. Les patients se plaignent aussi d'une certaine sensation de froid qu'il est facile de dissiper par les stimulants.
Dunn a associé enfin avec un certain avantage la cocaine à la morphine (cinq milligrammes) en injections sous-cutanées.

L'action que la cocaïne exerce sur la fonction respiratoire a été mise à profit pour combattre les accès d'atthme. Mosler l'a employée dans ses cas avec succès. Il semble que le médicament diminue l'exotabilité du centre respiratoire, ce qui annihile l'action des causes qui provoquent le spasme bronchique. La faculté que les individus sommis à l'action de la docaïne ont de pouvoir suspendre leur respiration pendant un temps relativement long semble confirmer cette opinion.

L. JUMON.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Sur la diphthèrie scarlatineuse, par le D' V. Filatow (Archiv. f. Kinderheilkunde, t. 9, fasc. 1.)

Le point spécial que l'auteur s'efforce d'élucider dans ce travail est de savoir si la diphthérie scarlatineuse est identique à la diphthérie commune.

Cette question de l'identité de la diphthérie scarlatineuse et de la diphthérie commune se réduit à ceci : le contage de la scarlatine est-il en état de provoquer l'apparition de la même maladie que le poison de la diphthérie vraie?

Il est d'abord hors de doute que, dans les régions qui sont abselument indemnes de diphthérie, on observe fréquemment dans le cours de la scarlatine des inflammations diphthéritiques graves qui s'accompagnent d'une nécrose de la muqueuse.

D'autre part, lorsque dans une même famille, il existe simultanément plusieurs cas de scarlatine, on peut observer tantôt une simple angine catarrhale, tantôt une angine folliculaire, d'autres feis une angine diphthéritique, bien que les malades seient eouchés les uns à côté des autres. En outre, il n'est point rare de vois surveuir dans les hôpitaux, une diphthérie commune ches un individu qui est à poine entré en convalescence d'une diphthérie searlatineuse (Hènoch).

L'auteur tire de ces faits cette conclusion que le soutage de la scariatine peut à lui seul provoquer l'apparition d'une angine pseudo-diphthéritique, sans qu'il se produise à se moment-là, aucune intervention du poison de la diphthérie vrais.

Les partisans de l'identité des deux processus s'appuient sur l'identité des modifications anatomiques d'une part, et d'autre part sur la possibilité de l'apparition d'une angine diphéhéritique sans exanthème dans des familles où règne la scarlatine.

Mais ces derniers cas nous montrent nettement que le poison de la scarlatine peut produire l'inflammation diphthéritique qui lui est spéciale, sans qu'il y ait nécessairement un exanthème, de même qu'il existe d'autres formes d'angines scarlatineuses sans exanthème scarlatineux.

Des cas de ce genre confèrent également l'immunité vis-à-vis d'une seconde infection scarlatineuse et ne propagent aucune infection diphthéritique.

Au point de vue clinique, les différences qui séparent la diphthérie scarlatineuse de la diphthérie commune sont les suivantes :

1° La diphthérie scarlatineuse, lorsqu'il n'existe pas en même temps, et la chose arrive rarement, une complication de diphthérie vraie, survient généralement vers le 3°, le 4° ou le 5° jour de la maladie, jamais plus tard;

2º Dans presque tous les cas de scarlatine qui se compliquent de diphthérie scarlatineuse, on observe des températures initiales très élevées et d'autres symptômes dénotant une intoxication grave;

3º Dans une épidémie de scarlatine, l'angine scarlatineuse peut se présenter avec toutes les formes de transition imaginables, depuis l'angine catarrhale la plus légère jusqu'à la pharyngite diphthéritique la plus grave. Il n'est guère possible de considérer toutes ces formes autrement que comme l'effet d'un seul et même poison, le poison scarlatineux;

4° La diphthérie scarlatineuse a une tendance manifeste à s'étendre en haut et non point dans le larynx. Lorsque ce dernier fait se produit, c'est que la diphthérie s'est développée à une période exception-nellement avancée de la maladie, et alors on est en droit de la considérer comme une diphthérie vraie;

be La propagation de la diphthérie scarlatineuse dans l'espace naso-pharyngien, n'entraîne pas un pronostic grave. Au contraire, lorsque la diphthérie vraie s'étend dans cette région, le pronostic prend une gravité extrême, parce que, dans ces cas, l'on a presque toujours affaire à une forme septique;

6º Dans la diphthérie vraie, la tuméfaction des ganglions lymphatiques et du tissu cellulaire de la région cervicale ne se termine presque jamais par suppuration, contrairement à ce que l'on peut observer le plus habituellement dans la scarlatine. Dans un cas, c'est souvent un cedème plus ou moins considérable du tissu cellulaire, dans l'autre une infiltration dure, inflammatoire, qui accompagne ces tuméfactions.

D'autres différences résultent encore de l'apparition des paralysies consécutives que l'on observe si souvent dans la convalescence de la diphthérie vraie, (Rev. des mal. de l'enf.)

### MEMENTO PRATIQUE

Des propriétés de la mandragore, par M. Richardson. — Ces expériences ont été faites avec la teinture de racine de mandragore que l'on administrait soit par la voie buccale, soit par la voie souscutanée.

Les effets obtenus sont ceux du narcotisme : la mydriase, des paralysies sensitivo-motrices, un état comateux auquel succédait de l'excitation au moment du réveil.

Appliquée sur la muqueuse linguale, la teinture alcoolique de mandragore provoque une sensation d'engourdissement persistant durant plusieurs minutes. Ingérée à l'intérieur par doses modérées, elle amène le sommeil, une sensation de plénitude vasculaire à la tête, et des troubles de la vision et de l'ouïe. Finalement, l'état nerveux est comparable à la neurasthénie.

La mandragore emprunte vraisemblablement ses vertus à un alcaloïde comparable à l'atropine. Elle lui doit ses vertus analgésiques dont les anciens chirurgiens faisaient usage pour atténuer les douleurs opératoires. A ce point de vue, la mandragore mérite d'être à nouveau étudiée. (Asclepiad, mai 1888, n° 958 et Gaz. hebd.)

### VARIETES

## Création d'un laboratoire micrographique.

M. Ch. Girard, chef du laboratoire municipal, vient d'adresser au Conseil municipal de Paris un rapport tendant à l'installation d'un laboratoire micrographique dont la direction serait confiée à des médecins.

Voici les passages essentiels de ce rapport :

La recherche des bactéries pathogènes s'impose de plus en plus dans le lait et dans l'eau que l'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître comme figurant au premier rang des moyens de propagation des maladies infectieuses. Sans parler des germes de variole et de scarlatine transportés par le lait, la transmission de la tuberculose par ce liquide, qui est si vivement discutée depuis quelques années, compte aujourd'hui bien peu d'adversaires dans le monde médical et déjà plusieurs commissions d'hygiène d'arrondissements de la Seine ont émis le vœu que la recherche des bacilles de la phthisie dans le lait fut effectuée au laboratoire, concurremment avec l'analyse chimique.

Ce vœu n'a pu être réalisé, faute d'un local et d'un personnel suffisants. La bactériologie exige, en effet, des connaissances médicales et chimiques générales, une étude spéciale des méthodes de coloration et de culture des microbes, qui ne peut être acquise que par un travail pratique dans les laboratoires spéciaux, tels que celui de bactériologie à l'Ecole de médecine de chimie biologique à la Sorbonne, enfin celui de M. Pasteur.

Outre l'étude des laits, le même employé pourrait faire au laboratoire municipal la recherche dans les eaux des bacilles de la fièvre typhoïde, et à l'occasion de celui du choléra, recherches souvent demandées par les municipalités de province, qui soumettent fréquemment leurs eaux d'alimentation à l'analyse du laboratoire de Paris. En l'absence d'installation convenable, le laboratoire a dû s'entendre avec le docteur Chantemesse, chef des travaux de bactériologie à l'Ecole de médecine, pour effectuer ces recherches, moyennant honoraires payés par les intéressés; mais il serait à désirer, pour la garantie de la rapidité et de la vigilance des recherches, que cet examen fut fait dans un local et par un personnel dépendant complètement du chef du Laboratoire municipal.

Enfin, le même service serait chargé de l'examen des cidres, des bières, des vins et des conserves, au point de vue des altérations et des maladies dont ils sont l'objet. A plusieurs reprises, des analyses de ces denrées alimentaires ont dût être complétées par des recherches microscopiques pour lesquelles jusqu'ici le Laboratoire a pu donner des réponses satisfaisantes, mais qui gagneraient évidemment en sûreté et en autorité à être confiées à un personnel spécialement exercé.

Afin de revêtir d'un caractère tout spécial ces nouvelles fonctions, nous estimons qu'il importerait de les confier à un chimiste ayant le titre de docteur-médecin, et auquel il serait alloué des émoluments en rapport avec la nature et l'importance de ses attributions.

L'étude des aliments, faite dans le sens que nous venons d'indiquer, présente de grandes difficultés et exige, de la part de celui qui en est chargé, une attention soutenue et des capacités techniques incontestables.

Le titulaire de ce service devrait donc satisfaire aux conditions exigées par l'Administration et subir, comme tous les chimistes du Laboratoire, un concours dont le sujet serait approprié à ses fonctions et dont le jury serait le jury habituel du Laboratoire, auquel on adjoindrait, par exemple, le professeur de bactériologie de l'Ecole de médecine, et l'un des professeurs suivants: Dre Grancher, Roux ou Nocard, du laboratoire de M. Pasteur.

Le Laboratoire devra, à notre avis, offrir des avantages pécuniaires assez larges pour attirer vers lui les candidats sérieux qui voudraient concourir pour l'emploi dont il s'agit.

Dans ces conditions, nous estimons qu'il y aurait lieu de fixer à 4,500 fr. le traitement de début du titulaire dudit service et pouvant être porté à 6,000 fr. par augmentations périodiques.

D'autre part, il serait utile d'adjoindre à cet expert un aide au traitement de 2,400 fr., qui serait choisi parmi les candidats du Laboratoire.

En outre, il serait indispensable qu'il fut installé une salle spéciale pour les recherches qui nécessitent une atmosphère aussi calme que possible et un outillage approprié à ce genre de travail.

## Congrès pour l'étude de la tuberculose.

A la suite du Congrès pour l'étude de la tuberculose, le président, M. A. Chauveau, a adressé à M. le président du Conseil des ministres, ministre de l'intérieur, la lettre suivante, qui renferme les vœux formulés à diverses reprises par les membres du Congrès:

- « Monsieur le Président du Conseil,
- a Vous avez bien voulu vous faire représenter auprès du Congrès pour l'étude de la tuberqulose par M. le directeur de l'Assistance publique. Le Congrès vous en a été très reconnaissant et m'a chargé de vous transmettre tous ses remerciements. Il m'a donné également la mission de vous adresser les résolutions votées par le Congrès dans la dernière séance. Ces résolutions résument les divers desiderate qui se sont produits au cours des discussions et auxquels il ne peut être donné satisfaction que par les pouvoirs publics.
- « Elles ne concernent pas seulement la France, mais elles tendent encore à améliorer l'hygiène publique dans tous les pays du monde, dont les représentants à notre Congrès ont sanctionné par leur vote unanime les vœux exprimés 'dans ces diverses proportions.

- « L'une d'elles, la première, est déjà réalisée en France depuis quelques jours. C'est un bon exemple, qui ne tardera pas à être suivi par les autres nations.
- « Les voici toutes, dans l'ordre où elles ont été votées par le Congrès :
- " l' Il y a lieu d'inscrire la tuberculose dans les lois sanitaires de tous les pays du monde, parmi les maladies contagleuses nécessitant des mesures prophylactiques spéciales, tombant sous le coup des lois et règlements sur la police sanitaire des animaux;
- « 2º Il y a lieu de pourauivre, par tous les meyens possibles, y compris l'indemnisation des intéressés, l'application générale du principe de la saisie et de la destruction totales, pour toutes les viandes provenant d'animaux tuberculeux, quelles que soit la gravité des lésions spécifiques trouvées sur ces animaux;
- « Il y a lieu de soumettre à une surveillance spéciale les vaches ries consacrées à la production industrielle du lait destiné à être consommé en nature, pour s'assurer que les vaches ne sont pas atteintes de maladies contagieuses la tuberculose entre autres susceptibles de se communiquer;
- « 4º Il y a lieu de rédiger des instructions simples, qu'on répandrait à profusion dans les villes et dans les campagnes, et dans lesquelles on indiquerait les moyens à employer pour se mettre à l'abri des dangers d'infection tuberculeuse par l'alimentation, particulièrement avec le lait et pour détruire les germes virulents contenus dans les crachats, linges, literie, etc., des tuberculeux;
- « 5° Il y a lieu de placer dans les attributions des Conseils d'hygiène toutes les questions relatives aux maladies contegiouses des animaux domestiques, y compris celles qui ne semblent pas, quant à présent, transmissibles à l'homme : à la vaccine, à la morve, la rage, le charbon, la tuberculose, peuvent en effet s'ajouter plus tard d'autres maladies infectieuses communes, exigeant une protection également commune;
- « Le Comité permanent d'organisation du Congrès se tiendra à la disposition des divers gouvernements, pour leur donner tous les renseignements propres à faciliter, la réalisation des vœux axprimés dans les propositions ci-dessus.
- « Il me reste à ajouter, monsieur le président, que tous les délégués étrangers présents à nos réuniens emportent des assises auxquelles ils ont assisté, la meilleure impression. Ils ent multiplié et varié de toutes manières les témoignages de leur satisfaction. C'est un grand succès pour la France.
  - « Je tiens beaucoup à vous rappeler qu'il est du surtout aux efforts

de M. le D' L.-H. Petit, secrétaire général, auquel le Congrès a voté les plus chaleureux remerciements.

« Veuillez agréer, etc. »

### HOUVELLES

Mission scientifique. — M. Louis Wickham, interne des hôpitaux de Paris, est chargé d'une mission scientifique à l'effet d'étudier l'organisation de l'enseignement dermatologique en Angleterre.

LÉGION D'HONNEUR. — Est nommé au grade de commandeur M. le médecin inspecteur Widal, directeur du service de santé du 19° corps d'armée.

Concours pour Les Bourses de Pharmacie. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de pharmacie aura lieu, au siège des Ecoles supérieures de pharmacie et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le jeudi 25 octobre 1888.

Les candidats s'inscriront au Secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident.

Les registres d'inscription seront clos le lundi 15 octobre à 4 heures. Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de 4, 8 ou 12 inscriptions qui ont subi avec la note bien les examens de fin de première et de deuxième année et l'examen semestriel;

2º Les pharmaciens de 1º classe aspirant au diplôme supérieur.

Ces différents concours porteront sur les matières suivantes :

Candidats au grade de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe. — Élèves apant quatre inscriptions. — Composition écrite: Physique. Chimie minérale. Organographie et anatomie végétale.

Épreuve orale : Pharmacie galénique.

F Élèves ayant huit instriptions. — Appréciation des notes méritées au travaux pratiques de première année.

Compositions écrites : Chimie organique. Famille des plantes phanérogames. Matière médicale.

Épreuve orale : Pharmacie chimique.

Élèves ayant douze inscriptions. — Appréciation des notes méritées aux travaux pratiques de deuxième année.

Composition écrite: Analyse chimique. Toxicologie. Hydrologie.

Epreuve orale : Zoologie et cryptogamie.

Candidats au diplôme supérieur. — Appréciation des études antérieures. — Notes des travaux pratiques de troisième année et des travaux probetoires.

Section des sciences physico-chimiques. — Composition écrite : Physique. Chimie analytique. Histoire naturelle générale.

Épreuve orale : Toxicologie.

Section des sciences naturelles. — Composition écrite : Botanique. Zoologie. Chimie générale.

Épreuve orale : Hydrologie, minéralogie.

Les candidats pourvus du grade de bachelier ès lettres ou de bachelier ès sciences complet, qui ont été admis à ce grade avec la note bien, peuvent obtenir sans concours une bourse de première année.

LES SOCIÉTÉS MÉDICALES AU CONSEIL GÉNÉRAL DU REONE. — Le Conseil général du Rhône, a dans sa dernière session, supprimé les subventions qu'il accordait depuis de longues années à plusieurs Sociétés médicales. Sur quatre médecins siégeant au Conseil général un seul a voté cette suppression. (Bull. méd.)

LES MÉDECIAS DE L'HOPITAL DE ROMANS. — Le Conseil d'administration de l'hospice de Romans a décidé que les médecins en résidence à Romans, au nombre de sept, sont chargés semestriellement et à tour de rôle du service médical de l'hospice. Les places sont au nombre de deux, chaque médecin aura donc un service pendant six mois tous les trois ans. Le Lyon Médical qui rend compte de cette organisation en fait ressortir la bizarrerie et croit qu'il y avait mieux à faire dans l'intérêt des malades surtout.

L'ANESTHÉSIE EN OBSTÉTRIQUE ET LA COTE D'ADAM. — Ai-je le droit de recourir au chloroforme pour m'éviter les douleurs de l'enfantement? Telle est la question posée par une femme à M. Hugues Le Roux, le spirituel chroniqueur du Temps. Abritant sa modestie derrière l'opinion de Saint Sulpice et d'un philosophe, M. Hugues Le Roux répond en ces termes à sa cliente: « Vous n'avez pas le droit de mettre en péril, pour vous épargner la souffrance, ni votre vie, ni la vie de l'enfant à naître de vous. Si un médecin digne de confisace accepte la responsabilité de ce risque, agissez selon votre bonne foi et selon votre scrupule. Le souvenir du texte biblique: « Tu enfanteras dans la douleur » ne doit point vous troubler. L'enfantement est autant un acte moral qu'un phénomène physique: il survit à la naissance, et pour les douleurs d'âme, conséquence de la maternité, la médecine ne trouvera point de remède. »

- c—Et enfin voulez-vous que je vous donne mon avis? m'écrit une femme qui me paraît avoir plus d'esprit que de foi. Vous nous la baillez belle avec votre verset biblique qui nous obligerait nous autres, pauvres créatures, à supporter les douleurs sans chercher à y porter remède.
- « Il y a un homme, un seul, qui ait accouché une fois en sa vie... et il s'est fait endormir.
- «Rouvrez, je vons prie, les écritures. Vous y verrez que Dieu, syant en à prendre une des côtes d'Adam pour en créer Ève, exécuta cette opération pendant le sommeil de notre aïeul. »
- BELGIQUE: ABUS DE LA CONSULTATION GRATUITE A LIÈGE. La Société médicale de Liège s'est occupée de la question des policifiques, et à ce propos, le Dr Brasseur a présenté certaines considérations sur les abus auxquels ont donné lieu l'installation des services de policiniques. Il a fait remarquer que, depuis leur installation, le nombre des malades qui viennent réclamer des soins à la consultation des hôpitaux a à peu près doublé; pourquoi cette augmentation? Elle est due, en grande par-

tie, à ce que nombre de gens ailés ou fiches vienhent châque jour à la policitinique réclamer des soins auxquels ils n'ont aucun droit. Cet état de choses est déplorable, non seulement pour le corps médical, qui est dans ces circonstances véritablement dupe, mais également pour le bien des pauvres qui est, pour une part considérable, employé à l'assge des personnes aisées au détriment des indigents.

. M. Branseur proposa de ne plus admettre suz policitiques que les personnes qui se présontemunies d'un certificat d'indigent.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Lucutemen et Bant, libraires-éditeurs, 22, place de l'Engle-de-Médicine.

Etude medico-philosophique sur les pertes seminales involontaires, spermathorrée, par le D' Pouller, 3º édition. 1 vol. in-18, 3 fr. 50.

Manuel de diagnostic chimique, au lit du malade par le professeur H. TAPPEINER, traduction faite sur la deuxième édition allemande par M. Nicolle interne des hôpitaux et mise au courant des dernières connaissances par l'auteur, avec une préface par le Dr Albert Robin 1 vol, in 16, avec 8 figures intercalées dans le texte, 2 francs.

De la situation des fœtus et de la disposition des œnis dans les cas de grossesse gemellaire par le D: M. Lamior. In 8° avec figures dans le texte 3 fr. 50

Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque, valeur séméiologique, par le D' Jouannac, in-8 2 fr. 50.

L'année médicale (10° ensée 1887). Résumé des progrès réalisés dans les sciences médicales, publié sous la direction du D' Bounneville, mêdecin de l'hospice de Biestre, etc. 1 vol. in-18, 4 francs.

Prix des tomes 1 à 98 not; 12 france. — Prix de chacan de ces volumes séparément, 2 france.

Traité diffique des méladies mentales, par le D° Schelle, médecia de l'asile d'Henau; etc., 3º édition 1886, traduite par les D° J. Dagenet et G. Duhamel, revus et augmentée par l'autour. Préface de M. le D° H. Dagenet, étc. 3º fascicule, 1 vol. in-8, 5 france.

Prix de l'ouvrage complet, 1 vol. in-8, 9 francs.

Proriasis et arthropathies, par le B C. Bouantition, 4 vol. in 80, 5 Wants.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. - A. PARINT, impriment de la Faculté de médacine. A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# BLENNORRHACIE, CYSTITE BLENNORRHACIE, CYSTITE BLOUISMENTS signs on chroniques de l'Unitable on de le Valenta Guérison desurée en quelques jouirs sans fatique pour l'estomac, ni renvois, ai diarrhée, ni odeur des urines, par les Fibris si mirguis fibre Sennies, l'Ero, s'ir

KAVA FOURNIER DE FOURNI

Carper Pilips on marges Anna Southern, Party, or Historion Au Kaya pen astroria rus "Reacon of Brigor la Bignature Dr FOURNIER, 22, Place de la Hadeleise, Parts,

Médaille d'Off, Paris 1885



## Alimentation des Enfants LACTAMYLE

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LAIT SUISSE Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant veritablement remplacer le lait malernel. Aisèment dijestible et assimilable, la LACTAMYLE conficet tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

Ba seule Carine lastes de contenant point de sucre en excés nuisible.

Toutes les Pharmacies.—GROS: F.F. P. E.L. 12, rue Salate. Anne. Paris

## Granules ferro-sulfureux de J. Thomas

Cathair practic suprisects and a potential desar Salfaronia

is n'ont aucun des inconvénients des Baux sulfureuses transportées; produisent as sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le for à l'état maissent sals étratifications ni troubles d'aucune espèce.

Promobile — Canarole — Adhito huistele — Enroventele — Anemie — Cachenie egyphikingue
finis — Primate I. TRONIA. 10, crosse Claim — Para.

## ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN»

FONDE EN 1869

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été feudé en 1868. Il est instailé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, ecossaises, tívoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinete de sudation.

Traitment des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypécondrie, névralgies langues et rebelles, chlorose, anémie, lymphatisme, austout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la veute, perten séminales, congestions, particulièrement celles du foié et de la moelle épinière, certaines paralgeses, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albüminurie, flèvres intermittente, récentes ou anciennes, cachezies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENDIES COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Bescamps, 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.



En outre, pour les adultes convalescents ou valitait cet aliment consultue une nourriture à la fois légère et substanti CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Plu

# SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. — Antiépidémique

A base d'essence de Vintergreen (Salicylide méthyle). Le Salicol a une odeur très agrible et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 on cuillerées par verre d'eau il s'emploie commend de toilette en lavages, compresses, in tions et pour cicatriser les plaies qu'il de fecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale d'ea Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les plag

### PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

## VOSGES PLOMBIERES VOS

Station Thormale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affectiens Rhumatismales et des Veiss

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLONDIÈRES EN 8 HEURES

BOISSON. — BAINS CONCENTRÉS

Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Les Mann de Flombières sont transportées sans altération, elles se conservent indéfiniment.
Les Bains Concentrés sont obtens par l'évaporation de l'Ean minérale, et ont tostes les praidét du Bain de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C° de Ples cue au Dépot Principal, Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, à

## DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHIS'

# VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très artille VIII de MAYARD contient, à l'état de Poptone pepsique, moitié de son pu de viande de bœuf et 0° 20° de Chlorhydre-Phosphate de Chanx par caillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médécins des Hôpitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrité « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par se » phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculine.

(Débilité, Cachezies, Scrofule, <u>Alimentation des Vieillards et des Infantes VIN de BAYARID se prend à la doss de une à deux cuillerles par reps.</u>

Dépôt à la Phèrmacie, 36, rue Saint-Lazure, Parie, et dans toutes les Phr.

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

LECROSNIER et BABÉ

UN AN 13 : . 110 PRANCE. ..... 15 fe

de l'École-de-Médecine

COMITÉ DE RÉDACTION : " PAYS D'OUTE LAMES SOITE

. . . . UNION POSTALES ... 18 fs.

PARIS

A. RICHET

MICHEL PETER DAMASCHINO

Professeur de climique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Professour agrégé à la Faculté, Ancien interne des hépitaux de Paris, Médecin des hôgitaux, Chirurgian des hôpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plemblères,

Médecin des hôgitaux.

SUCRÉTAIRE DE LA BÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des Adpitant.

dièsser en qui concérnt la Rédaction à M. je D. BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 118, rue de Chitolidue 🕕 Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu. east shibitis

### MEDICATION CHLORHYDRO-PEPSIOU

DYSPEPSIE

Anorézie Vomissements

CHLORAYDRO-PEPSIQUE mers ot Ferments digestifs

11

Doses : Adultes, i verre à liqueur par repas Enfants. Envol franco Echantillons. - Phis GREL, 34, ras La Brayere, PARIS.

## COALTAR SAPONINE

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Forme de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloïdes; il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes Soluble dans l'eau, le vin, etc. A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Auge, PARIS, et Pharmacies

au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'éodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

e succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

e SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au docage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque ouillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DII PLACON : 5 PRANCE

- A. GAZAGNE, II- 4 I- de suc Honry MURE, & Post-St-Reprit (Sard). SET DANG TOUTES LES PHARMACIES

### HYDROTHÉRAPIQUE INSTITUT

ET KINÉSITHÉRAPIOUE

Directeur E. SOLEIROL

49, rue de la Chaussée-d'Antin, 49.

La Kinésithérapie est composée de mouvements physiologiques de deux ordre uns sont passifs, les autres sont actifs selon les affections pour lesquelles on les préco Ces mouvements peuvent être variés et multipliés jusqu'à production de la moi même de la sueur.

Ces mouvements sont, en outre, susceptibles d'être dosés en nombre et en l'affection qui les commande est un guide pour ceux qui doivent lui être particulier

appliqués.

Cette méthode possède des mouvements sédatifs et excitants congestifs et décon et enfin des mouvements respiratoires, qui présentent un intérêt considérable par directe qu'ils exercent sur les poumons, dont ils régularisent le jeu respiratoire, l'addition de la constant de la développant la cage thoracique.

Il est incontesté que cette thérapeutique du mouvement est un des précieux adj des applications de l'Hydrothérapie. La Kinésithérapie est encore un puissant modificateur des constitutions lymphatiq

scrofuleuses.

Les affections tributaires de cette méthode sont : l'hypochondrie, l'anémie, la ch le diabète, la goutte, les dyspepsies, les névroses, les mauvaises attitudes, les colatérales et antéro-postérieures de la colonne vertébrale, les raideurs articulaires chexies, et finalement l'impuissance,



Composé des substances indispensables à la formation et à la nutrition des systèmes musculaire ot osseux.

Nous laissons au Médecin le soin d'apprécier tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse asso-ciation de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUX Pharmacie J. VIAL, 14, rue Bourbon, LYON

### ADIES DE L'ESTOMAC Digestions difficiles

e d'appétit, Aigreurs, Flatuosités

Au Bismuth et Magnésie Pastilles: 2 fr. 50.—Poudres: 3 et 5 fr. la Boîte DETHAN, Phien & Paris, r. Baudin, 23, et pr. Pharmacies.

A la COCA du P Le plus efficace des TONIQUES et des Le RÉPARATEUR par EXCELLEN des Organes de la digestion et de la res Le TENSEUR des cordes voca

Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés

### le ROI des ANTI-ANEMIO

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vi il rend ainsi, sous une forme agreable, la f Pharmacie MARIANI, 41, 84 Haussmann, et to

la récidives des flevre Dix cantigr, de Quincidine par II. de 20 : 1 ft.— FARIS, 20, Plac

PRÉPARÉ SPÉCIALEMENT POU L'ANESTHÉSIE

On le trouve en divisions dans toutes les Ph

# NAPPÉTENCE - MALADIES de l'ESTOMAC

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATI Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des co

UNE GRANDE CUILLEREE APRES CHAQUE REPAS.

PHic GENERALE, 54, Chaussée d'Antin, et 69. Rue de Provence et Pharmacie

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux priginaux : Quelques remarques à propos du curetage de l'utérus, par M. de Tornéry. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 25 septembre 1888. — Elibtiographie. — Correspondance. — Neuvelles.

Paris, le 26 septembre 1888.

M. Albert Robin a lu à l'Académie un mémoire très étudié sur l'albuminurie dans le cours de la variole. Il en distingue quatre variétés: l'albuminurie prémonitoire, survenant avant l'éruption, dont on ne connaît encore qu'un seul cas; l'albuminurie transitoire et peu marquée qui apparaît au début de l'éruption ou de la suppuration; l'albuminurie abondante qui peut survenir à une époque quelconque de la période aiguë; enfin l'albuminurie de la convalescence qui présente elle-même deux formes, l'une transitoire et peu sérieuse, l'autre relevant d'une véritable néphrite variolique dont les caractères sont décrits par le professeur Renault (de Lyon), dans une note que M. Albert Robin a jointe à son travail.

M. Lejars, prosecteur à la faculté de médecine de Paris, a utilisé la propriété de la racine d'orcanette et de la racine de curcuma de se dissoudre dans les matières grasses, pour injecter les veines au moyen des artères. C'est assurément le meilleur moyen d'étudier les origines des veines et les voies de communication artério-veinement.

M. Onimus a étudié à Nice les conditions de ce qu'on a appelé la journée médicale, c'est-à-dire la période de la journée pendant laquelle les malades penvent et doivent sortir; il y a la de curieuses études de température dont les médecins et les malades de la Riviera le seront pas seuls à faire leur profit.

M. Siredey a fait un court rapport sur un travail intitulé: Etude fir le traitement de la fièvre puerpérale, étude trop résumée et manquant d'observations sur les quelles on puisse appuyer des conclusions. M. Guéniot et M. Charpentier ont rappelé à ce propos ce qu'ils avaient dit dans la dernière séance à propos du curage et de l'écouvillonnage de l'utérus, mais il n'y a pas eu à proprement parler de discussion.

A. Ch.

## Quelques remarques à propos du curetage de l'utérus,

Par M. de Tornéry.

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Nous n'entreprendrons pas ici de faire ressortir les avantages d'un curetage de l'utérus bien fait ni d'en indiquer le manuel opératoire; la chose est connue depuis longtemps. Nous voulons seulement, comme l'annonce le titre de notre article, insister sur certains détails de technique, dont l'expérience nous a démontré l'utilité. Et d'abord comment faut-il pratiquer la dilatation préalable du col? Divers movens ont été employés. Tout le monde est à peu près d'accord pour rejeter les cônes d'éponge préparée, qui rugueuse, éraillant facilement les tissus, d'une asepsie difficile, est bien inférieure à la laminaria; mais malgré cette supériorité évidente faut-il recourir à cette dernière? Nous ne le pensons pas, malgré la vogue dont elle jouit à l'heure actuelle, et nous allons dire les motifs qui nous ont amené à l'exclure de notre pratique. Si les cônes de laminaria peuvent être maintenus parfaitement aseptiques, il est nécessaire qu'ils restent un jour ou deux dans le col avant de produire l'effet désiré. Pendant un jour ou deux les malades doivent être soumises à une surveillance rigoureuse, si l'on tient à éviter tout accident. Il faut qu'elles gardent le lit. Avec la dilatation mécanique nul besoin de toutes ces prescriptions gênantes. Les séances durent de quatre à cinq minutes et deux ou trois suffisent pour atteindre le résultat qu'on se propose. La femme peut, après chacune d'elles, vaquer à ses occupations, elle n'a qu'à prendre quelques précautions bien faciles à suivre.

Voici comment nous procédons. Dans beaucoup de cas nous n'abaissons pas le col, et alors pour opérer avec plus d'aisance, nous nous servons de dilatateurs à manche très long et présentant une courbure à l'extrémité libre, celle qui doit agir sur le col. Comme nous croyons qu'il est nécessaire d'élargir ce dernier dans toutes les directions à la fois, il sera bon de donner à son instrument une double courbure, l'une périnéale et l'autre suivant l'axe normal de l'utérus.

Une fois que l'élargissement du col a atteint un degré convenable. nous passons alors des bougies d'un calibre progressivement croissant, construites sur le type de celles d'Hégar, mais plus longues. Il est utile de leur donner aussi une double courbure. Nous arrivons avec la bougie qui dilate dans tous les sens, plus complètement et d'une façon plus parfaite au but que nous nous proposons que si nous continuions l'usage des dilatateurs. D'autre part, en procédant d'emblée avec les bougies, on éprouve plus de difficultés, et on cause plus de douleurs aux patientes, qu'en se servant d'abord des dilatateurs.

La dilatation mécanique ne cause guère plus de douleur que le

ferait l'introduction d'une tige de laminaria; et les femmes qui ont été soumises aux deux procédés déclarent se trouver beaucoup mieux de notre manière de faire. Cela est facile à comprendré. Le petit cylindre de laminaria irrite pendant des heures une muqueuse parfois très sensible, souvent enflammée, et par conséquent d'autant disposée aux réflexes; il en résulte une inquiétude nerveuse, des coliques utérines, un sentiment de tension dans le bas-ventre, quelque-fois même des nausées, des vomissements, du péritonisme. Avec les instruments dont nous avons indiqué plus haut les dispositions, la rapidité de l'exécution met à l'abri de tous les symptômes. Pour s'en convaincre on n'a qu'à employer l'excellent dilatateur du D' Chéron, médecin de Saint-Lazare.

Une fois le col élargi, faut-il procéder immédiatement au curetage. sans se donner la peine de préparer l'utérus ? Nous ne sommes pas de cet avis et voici pourquoi. Le râclage de la muqueuse utérine n'est pas l'opération bénigne, de petite chirurgie, que certains auteurs imaginent volontiers. Il suffit de parcourir les Revues de gynécologie françaises et étrangères pour y trouver bientôt d'assez nombreux cas de morts déterminés par le curetage de la matrice. Tantôt dans ces cas la muqueuse était le siège d'une inflammation plus aiguë qu'on ne le pensait, tantôt il existait un peu de périmétrite passée inaperçue tellement elle était légère, mais qui n'en avait pas été moins dangereuse pour cela. Pour nous mettre à l'abri de pareilles éventualités, nous saisons pendant quelques jours des injections intra-utérines prolongées d'eau chaude à 40° pendant trois quarts d'heure environ. Ces injections jouissent, en effet, d'une efficacité remarquable contre les métrites et les périmétrites. Nous renvoyons pour plus amples détails sur ce sujet à une monographie sur l'emploi de l'eau chaude en gynécologie, que nous nous proposons de faire paraître sous peu et à la thèse d'un de nos élèves, du D' Gérard, sur le traitement des périmétrites chroniques par les injections d'eau chaude prolongées. Parsois les effets produits par ces dernières sont tels, qu'ils dispensent du curetage. S'il n'en est pas ainsi, on a toujours modifié heureusement la muqueuse utérine, et les annexes de la matrice. Admettons qu'il faille râcler la muqueuse. Il est facile, il est même peu dangereux d'abaisser l'utérus, on se donne ainsi beaucoup plus de facilité, les mouvements sout plus sûrs et on atteint mieux toutes les parties de l'utérus. Mais cette manœuvre est parfois fort douloureuse et nécessite alors le chloroforme. Elle réclame aussi des aides assez nombreux. Enfin elle répugne à beaucoup de bons esprits.

Quand la métrite fongueuse est légère nous croyons qu'on peut s'en passer et voici alors notre manière de faire. Nous nous servons de curettes très longues et dont le manche est en métal flexible, par exemple en argent par ou en cuivre mou. Nous recherchons avant de les introduire, la situation execte de la matrice par le toucher bimanuel et par l'hystérométrie. Nous courbons la tige de notre curette suivant la direction qu'a prise cet organe, ce qui nous permet d'introduire l'instrument sans aucone difficulté. On arrive ainsi à cureter des utérus en rétroversion très marquée et retenus inébranlablement par des adhérences fibreuses. Notre excellent ami, M. Batuaud, interne & Saint-Lazare, à modifié ses curettes suivant qu'il veut gratter la paroi antérieure, la paroi postérieure, la paroi latérale gauche et la paroi latérale droite. Ces modifications très ingénieuses rendent, en effet, le curetage plus facile et permettent de se passer d'aides. Quant à nous, nous aimons mieux nous contenter de deux curettes dont l'une un peu tordue sur son axe comme les curettes laterales de M. Batuaud, et dont nous augmentons au besoin la torsion dans vertains cas pour mieux atteindre l'orifice des trompes. Chaque curette presente de chaque côté du tranchant, à mi-hauteur de l'anneau, un rébord saillant pour limiter l'enfoncement de la lame.

Nous croyons cependant, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que lorsque la métrite fongueuse est intense, il faut abaisser l'utérus si l'on veut avoir une opération bien complète.

Immédiatement après le curetage, nous faisons une injection intrautérine de trois quarts d'heure environ avec de l'eau chaude à 40°. On obtient ainsi une obturation des valsseaux solide et durable, et l'on échappe, par conséquent, aux hémorrhagies consécutives.

Puis le pouvoir antiphlegmasique de l'eau chaude prévient touts inflammation et cette opération relativement dangereuse avec les anciennes méthodes devient ici tout à fait bénigne. A la fin de l'injection il sera bon de désinfecter la muqueuse avec un liquide antiseptique. En outre des substances en usage actuellement, nous avons employé deux corps nouveaux, la créoline et l'acide fluorhydrique. Employés depuis quelque temps en Allemagne, Max Kortum et Braune l'ont introduite en obstétrique. M. le D. A. Weber, de Paris, déclare aussi s'en être bien trouvé dans plusieurs cas de maladies de femme. Sans ajouter foi aux qualités magnifiques que lui assigne l'enthousiasme de Max Kortum, nous croyons que c'est un bon antiseptique utile surtout dans la blennorrhagie de la femme. Récemment, Braunes cité un cas dans le Central blatt für gynécologie où l'usage de la créoline avait amené des urines noires. Nous-même en ayant recommandé l'emploi dans un cas de fièvre puerpérale légère, nous avois vu survenir des symptômes nerveux inquiétants. Facile à émulsionner dans l'eau, d'une odeur goudronneuse moins désagréable que celle de l'acide phénique, la créoline, sans avoir des qualités bien supérieures à celles des autres antiseptiques et sans être aussi dépourvue de qualités nocives que l'ont proclamé Fechner, Eulembourg, Esmarch, mérite d'être étudiée avec soin. Nous avons employé les solutions à 3 et à 4/000. D'après les auteurs allemands qui se sont occupé de cette question, elle serait précieuse en ce qu'elle tue rapidement les microbes du pus.

Quant à l'acide fluorhydrique à 6/000, à 5/000 et à 4/000 que nous expérimentons depuis longtemps, sans être supérieur à l'acide phénique et sans être aussi désinfectant que le sublimé, il a au moins pour lui d'être bon marché et de n'être pas vénêneux. Nous continuons, du reste, nos recherches pour être fixé définitivement sur sa valeur.

Quelque soit l'antiseptique choisi, nous prolongeons quelque temps nos injections intra-utérines d'eau chaude. Nous pensons qu'on se met ainsi mieux à l'abri des complications infiammatoires, on y trouve encore l'avantage de faire diminuer considérablement la subinvolution utérine, compagne habituelle de la métrite fongueuse. D'après les faits que nous avons observés, nous croyons qu'on évite ainsi les récidives des fongosités assez fréquentes quand on se borne simplement au curetage. Nous renvoyons pour plus amples détails à la thèse d'un de nos élèves, le Dr Duval, sur le traitement des subinvolutions utérines par les injections prolongées d'eau chaude. Les observations qu'elle contient permettront su lecteur de se convaincre de la grande efficacité et de l'inoculté parfaite de cet agent thérapeutique d'un prix insignifiant et d'un maniement très simple.

### ACADÉMIE DESMÉDECIRE

Séance du 25 septembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

LA COMMISSIONDANCE COMPTEND : 1º une lettre de M. le D. E. Verrier, qui se porte candidat dans la section d'accouchements; 2º une lettre de M. Peyraud (de Libourne), qui se porte candidat au titre de correspondant (1º division); 3º M. le D' Ginili, d'Alexandrie (Egypte), adresse un pli cacheté sur certains remèdes contre la diphthérie (envoyé pour le prix Saint-Paul).

L'inferton des venues par les artères. — M. le D' Lejars, prosecteur à la Faculté de médecine de Paris, présente à l'Académie deux spécimens d'une méthode nouvelle d'injection des veines. M. Lejars a employé deux substances colorantes solubles dans les corps gras : la racine d'organette et la racine de cureuma. En injectant le système veineux par ses racines, cette méthode permet

l'étude complète de ses origines. Si la question des canaux dérivatifs, des voies de communication artério-veineuses, autres que les capillaires, reste problématique, c'est par cette méthode que l'on obtiendra sans doute une solution définitive.

LA JOURNÉE MÉDICALE DANS LES STATIONS HIVERNALES, par le D' Onimus. — Nous voulons signaler quelques observations faites l'hiver dernier, sur les conditions de ce qu'on a appelé « la journée médicale », c'est-à-dire sur le moment pendant lequel les malades peuvent et doivent sortir. Nous ne nous occuperons que du midi méditerranéen, car c'est là seulement que nous avons pu faire des observations personnelles et comme ces observations ont été faites au moyen des thermomètres enregistreurs de MM. Richard, nous croyons que les indications en sont plus précises, et que dans tous les cas l'ensemble des phénomènes est par ces procédés, plus facile à comparer et à étudier.

En examinant les courbes thermiques on aperçoit nettement que toujours, ce qui d'ailleurs est connu depuis longtemps, le minimum de température a lieu au moment du lever du soleil. Ce minimum est surtout très prononcé, lorsque la journée sera belle; il forme alors sur le tracé comme une sorte de crochet. Il n'y a au contraire, aucune baisse de la température lorsque le ciel est couvert ou lorsqu'il pleut. Dans ce cas, le tracé reste presque en ligne droite toute la journée, et il n'y a pour ainsi dire ni minimum ni maximum.

Dès que le soleil est levé, la température monte brusquement et d'une façon continue jusqu'à un maximum qui varie selon le mois, au point qu'à la vue du tracé selon l'heure du maximum on peut facilement deviner dans quel mois il a été pris.

Le maximum avance avec la saison, car pour les 4 premiers mois de l'année, il arrive aux heures suivantes : en janvier de 2 à 3 heures, en février de 1 à 2 heures, en mars vers midi et en avril, il a lieu déjà quelquefois à 10 heures du matin. En même temps, à mesure qu'il est en avance, il persiste pendant plus longtemps, car à la fin d'avril la ligne se maintient à peu près au même niveau de 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi.

Si l'on compare ces tracés avec ceux qui ont été recueillis à Paris, on remarque que les mois de mars et d'avril correspondent à peu près comme caractères généraux à nos tracés du mois de janvier. Même baisse au moment du lever du soleil et maximum aux. mêmes heures, c'est-à-dire de 2 à 4 heures; seulement à Paris les tracés de cette époque sont bien plus irréguliers et la différence d'un jour à un autre est bien plus considérable.

 Nous pourrions signaler encore une foule de détails, surtout pour la température de la nuit, mais les deux points les plus importants su point de vue des malades qui viennent dans les stations hivernales, c'est le moment où ils peuvent sortir et celui où ils doivent rentrer à la maison.

La journée médicale d'après la plupart des auteurs ne commence qu'après dix heures du matin et même onze heures. A notre avis c'est une erreur et les malades peuvent et doivent sortir dès 8 heures du matin. Dès se moment la température va en augmentant avec rapidité et la ligne du tracé est presque verticale.

Cette particularité est peut-être plus marquée dans la région (route de Nice à Monaco) où nous avons fait nos observations, que sur les autres points du littoral. Les conditions topographiques sont telles en effet, que tous les moyens de contrôle indiquent qu'en ce point dans la première partie de la journée, la température est plus élevée qu'ailleurs. A partir de 11 heures, elle : est, à peu de chose près, la même partout, et dans l'après-midi, ce n'est guère que l'exposition aux vents qui influe sur les variations de température et qui détermine les climats locaux.

La journée médicale doit donc varier selon les localités, et rien ne peut mieux la déterminer que l'ensemble des tracés obtenus par les thermomètres enregistreurs.

Ceux-ci incontestablement indiquent le commencement de la journée médicale, mais ils ne peuvent en indiquer la fin. Dans ce rapport ils donneraient comme tous les instruments de physique mesurant la chaleur, des notions erronées. La différence entre l'impression reçue et la température réelle est même une des choses les plus curieuses et qui montre bien combien les instruments physiques ne peuvent pas donner toutes les indications nécessaires à l'hygiène des malades. Certes l'impression ne peut faire loi pour les observations météorologiques, mais celles-ci ne pourraient qu'être nuisibles au médecin s'il en tenait compte d'une façon rigoureuse.

En effet, la baisse de la température au moment du coucher du soleil n'est jamais très brusque et, ce qui est à peine croyable, il fait à peu de chose près la même température de 4 heures à 5 heures du soir que de 11 heures à midi. Le tracé pris fin janvier donne en effet la même température à ces heures, et le thermomètre ordinaire nous a également donné le même nombre de degrés ce jour-là.

Nous voulons même admettre que cette journée a été exceptionnelle, mais pour tous les tracés nous trouvons les mêmes conditions, c'est-à-dire que le point indiqué est au même niveau à 10 heures du matin et à 4 heures.

Or, si l'on s'en rapporte aux impressions éprouvées et nou seulement à ses propres impressions, mais à celles éprouvées par tout le monde, il n'y a aucune analogie entre ces deux moments de la journée: à 10 heures, il fait chaud, à 4 heures en janvier il fait froid.

Tout le monde a constaté cette différence, et le danger d'être dehors au moment du coucher du soleil a été signalé par les médecins. Mais ce qui n'est pas exact, c'est de dire qu'à ce moment de la journée le thermomètre tombe brusquement. Le D' Bennet lui-même, dont l'ouvrage est d'une exactitude remarquable, commet l'erreur de croire qu'au moment du coucher du soleil la température arrive souvent au minima des vingt-quatre heures.

Il y a réellement une baisse et une baisse accentuée, mais cette même différence de température peut exister dans la matinée, sans qu'en éprouve une sensation bien grande; dans tous les cas il n'y a aucun rapport entre l'impression et les données thermométriques, et cela est si vrai, que nous disions même à propos du commencement de la journée médicale qu'à 8 heures du matin il fait assez chand pour que les malades puissent sortir, tandis qu'à 4 heures, alors que le thermomètre marque même 3 et 4 degrés de plus, il fait froid et les malades doivent rentrer.

A quoi tient ce phénomène, qui paraît être un paradoxe météorologique? A l'absence de soleil? Non, puisque quelques houres après, pendant la nuit, la même impression n'existe plus, et que le phénomène a lieu alors que le soleil n'a pas disparu complètement.

Les causes en sont assez nombreuses et les principales sont une humidité plus grande de l'atmosphère et surtout la radiation.

Dès que le milieu ambiant est plus froid qu'un corps précédemment chauffé, celui-ci rayonne sa chaleur, et cette restitution se fait d'autant plus rapidement que la masse calorique a été plus considérable.

Les thermomètres ne peuvent guère apprécier ce rayonnement et souvent selon la position à quelques mètres de distance, il y a plusieurs degrés de différence.

Il se passe pour le corps humain au moment du coucher du soleil, ou dans la journée lorsqu'on va du soleil à l'ombre, le même phénomène que pour les plantes qui gèlent souvent alors que l'air ambiant est à quelques degrés au-dessus de 0. Dans ces cas, un nuage, un pail-lasson, de la fumée, une toile d'araignée suffisent pour protéger les plantes les plus délicates. De même un vêtement léger, mais de tissu serré, empêche le refroidissement et remplace même les fourrures. Il faut un en-cas presque plutôt qu'un vêtement, et nous avons vu un grand parapluie ouvert préserver du refroidissement. Ce fait est saississant par sa bizarrerie et il indique bien les éléments du problème.

En résumé, c'est au moment du lever du soleil que toujours le minimum de la journée a lieu.

A partir du lever du soleil et surtout dans le climat de Monaco, la

température s'élève aussitôt très rapidement, au point qu'une demiheure après le lever du soleil, les malades peuvent sortir.

Au moment où le soleil se couche, il y a une baisse de la température, mais celle-ci est très faible, comparativement à l'impression du froid que nous éprouvons. Même avec une température supérieure au thermomètre, l'impression est très nettement plus froide que dans la matinée.

Lorsque le ciel est couvert, eu lorsqu'il pleut, cette impression de froid n'existe pas. Elle existe par contre dans le milieu de la journée lorsqu'on passe à l'ombre.

Le moyen le plus pratique pour obvier aux inconvénients de ces refroidissements est de faire usage de vêtements qui mettent obstacle à la radiation.

De l'Albuminurie dans la variole. — M. Albert Robin lit un travail qu'il termine ainsi :

Cette étude sommaire me conduit à établir quatre variétés d'albuminurie dans la variole. Il est bien entendu que je me place ici au point de vue symptomatologique en laissant tout à fait de cêté ce qui tient à la pathogénie de ces albuminuries et aux lésions anatomiques qu'elles peuvent sous-entendre.

l' C'est d'abord l'albuminarie prémenitoire survenant avant l'éruption. Elle est grave quand elle est abondante et qu'elle coïncide avec la présence de éylindres graisseux dans le sédiment. On n'en connaît encore qu'une observation résamés dans ce travail;

- 2º Puis vient l'albuminurie transitoire et peu marquée qui apparaît au début de l'éruption ou de la suppuration. Elle est fréquente, mais sans valeur diagnostique ni pronostique;
- 3º En troisième lieu l'albuminurie abondante qui survient à une époque quelconque de la période aiguë. Elle est en rapport avec une intensité plus grande de la maladie, une forme maligne, une complication. Elle est relativement rare, mais d'un grave propostic;
- 4º Enfin, l'albuminurie de la convalescence qui doit être également divisée en deux variétés. La première accompagne ou précède les retours fébriles de la convalescence, dus à une complication tardive, abcès, parotidite, etc. Elle est transitoire, peu abondante et sans pronostic sérieux. La seconde, étudiée par Cartaz, Leudet, etc., est analogue à l'albuminurie post-scarlatineuse et relève comme celle-ci d'une néphrite particulière dite néphrite variolique dont les caractères anatomiques viennent d'être bien étudiés par M. Renault dans une note annexée à ce travail.

La note de M. Renault se termine ainsi :

La néphrite considérée commence par des points d'œdème congestif d'abord disséminé, qui peuvent se rejoindre et constituer un codème aigu généralisé qui, comme celui qu'on observe dans la scarlatine, annule temporairement le rein, bien que les lésions épithéliales soient nulles. Si cet codème est passager, la restitution ad integrum peut suivre; s'il subsiste, comme tous les codèmes permanents, il détermine une néoformation de tissu conjonctif dans les limites de l'infiltration codémateuse. On a alors affaire à une néphrite interstitielle vraie et fixe qui subit ensuite son évolution fatale, indépendante de l'action variolique qui n'a fait que l'induire, à proprement parler, dans l'organisme contaminé.

ÉTUDE SUR LE TRAITEMENT DE LA FIÈVRE PUERPÉRALE. — M. Siredey lit un rapport sur un travail présenté par le D' Misrachi, il s'abstient de conclure, le travail analysé ne contenant pas d'observations. C'est une simple note qui manque de détails, aussi le rapporteur ne veut-il pas entrer dans le vif de la question.

Prix Civribux. — M. Blanche lit le rapport sur le seul mémoire envoyé pour ce prix.

Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret. A 4 heures 1/2, l'Académie sé forme en comité secret.

### BIBLIOGRAPHIE

LES HOPITAUX D'ISOLEMENT EN EUROPE, par les D' Dubrisay et H. Napias, broch. in-8°, 43 p. Paris 1888.

Cette brochure est la reproduction d'un mémoire lu à la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle.

La question n'est pas nouvelle puisque déjà au commencement du siècle Ténon lui avait donné, dans les Sociétés savantes, l'appui de son éloquence et de son autorité, mais elle est absolument rajeunie et aujourd'hui pleine d'actualité. Elle a fait l'objet des premières discussions de la Société de médecine publique et plus récemment elle a été le sujet d'un remarquable mémoire du Dr A.-J. Martin.

Depuis le commencement du siècle, les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on aurait pu le désirer. Cependant les améliorations out été très sensibles; par exemple à l'hôpital Trousseau les enfants atteints de diphthérie ne sont plus soignés dans les salles communes, les opérés trouvent dans tous nos hôpitaux une atmosphère salubre et si l'on n'isole pas encore les femmes atteintes d'affections puerpérales contagieuses, on arrive néanmoins à empêcher toute propagation.

MM. Dubrisay et Napias ont recherché pour chaque pays d'Europe le mode d'isolement pratiqué, l'éloignement plus ou moins grand des hôpitaux spéciaux, les mesures de désinfection prises, les moyens de transport des contagieux, les précautions indiquées pour la désinfection à domicile. Ils ont rédigé dans ce but un questionnaire qui a été adressé par le ministre des affaires étrangères à tous ses agents diplomatiques et consulaires.

Ce travail est le résumé d'ensemble des diverses réponses fournies; les auteurs ont excepté la France qui mérite bien d'être traitée à part et l'Angleterre pour laquelle ils ont un grand nombre de documents et qui fera de même l'objet d'un travail spécial. Ils examinent donc la question des hôpitaux d'isolement en Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Serbie, Suède et Norvège, Suisse.

L'enquête faite par nos deux distingués confrères montre qu'il n'existe pas en Europe un seul pays où la question de l'isolement ait été complètement et rigoureusement résolue; chaque pays a ses opinions et aussi ses habitudes. Partout on veut éviter le choléra, la diphthérie et la variole, mais il y a des pays qui n'isolent pas la scarlatine, d'autres qui n'isolent ni la rougeole, ni la coqueluche. Dans certaines contrées, on isole les malades atteints de flèvre typhoïde, ailleurs les dysentériques, ailleurs les phthisiques.

MM. Dubrisay et Napias pensent que la liste des maladies qu'il faut isoler doit être plutôt restreinte qu'étendue outre mesure, elle peut être aujourd'hui allégée des affections puerpérales transmissibles et ne plus comprendre que la variole, la scarlatine, la rougeole, la diphthérie, le typhus et le choléra.

Quels moyens d'isolement faut-il employer? Les hôpitaux spéciaux sont encore extrêmement rares dans les divers pays de l'Europe, les pavillons isolés dans l'enceinte des hôpitaux généraux sont beaucoup plus nombreux, cette solution n'est acceptable qu'avec une surveillance très étroite et des mesures de désinfection bien prises; quant aux services séparés dans les bâtiments de l'hôpital, ils doivent être absolument condamnés.

A. Ch.

### CORRESPONDANCE

Paris, le 25 sept embre 1888.

Très cher et très honoré Confrère,

En présence du succès obtenu par notre association, et pour permettre à nos confrères les moins fortunés de participer aux avantages qu'assure la solidarité professionnelle pratiquée comme nous l'entendons, nous croyons devoir créer un second groupe, empruntant nos statuts et dans lequel la cotisation nouvelle sera réduite à 5 francs, et donnant droit à une indemnité de 5 francs pour toute journée d'incapacité professionnelle par suite de maladie ou d'accident.

Cette nouvelle création fera disparaître la seule objection qui nous est faite maintenant et qui consiste dans la difficulté qu'éprous vent un certain nombre de confrères à verser une somme de 10 frair par mois.

Elle permettra en mêma temps à ceux qui font partie de l'association mutuelle d'augmenter a'ils le jugent convenable l'indemnité à laquelle ils ont déjà droit.

Ainsi, en sonscrivant à l'une ou à l'autre, ou aux deux grouper réunis, tout confrère pourra s'assurer en versant 5, 10 ou 15 france par mois, le droit à une indemnité de 5, 10 ou 15 francs par jour en cas de maladie.

Cette société nouvelle sera, s'il y a lieu, fondue avec l'association médicale mutuelle à l'expiration de la période des cinq années avant laquelle les atatuts de cette dernière ne peuvent être modifiés.

Désormais certains de la sympathie de toute la presse médicale à laquelle nous témoignons de nouveau toute notre reconnaissance pour l'aide et l'appui qu'elle nous a déjà donnés, nous espérons la même acqueil pour ce complément nécessaire de notre œuvre de prévoyance.

Renevez, je vous prie, mon cher confrère et ami, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Dr G. GALLET-LAGOGUEY.

### MOUVELLES

LES TROUSSES DE PANSEMENT DANS L'ARMÉE. — Les directeurs des services administratifs et de santé ont été invités par le ministre de la guerre à établir un projet permettant de foursir en campagne une trousse de pansement à tous les officiers, sous-officiers et soldats.

Le modèle soumis consiste en une enveloppe de toile huilée imperméable, renfermant une bande de batiste de 2 mètres 75 à 3 mètres, deux petites compresses antiseptiques et une épingle de sûreté.

Après le lavage d'une blessure, l'application de ces compresses, protégées par la toile huilée, préviendrait les complications jusqu'à l'arrivée du chirurgien.

Nous avons déjà mentionné l'introduction de trousses à peu près identiques dans l'armée allemande.

VIN DE BAYARD popto-phosphate, le plus puissant reconatituant.

La Propriétaire-Gérant: Dr E. Bottskeuis.

Paris. A. PARRIT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# SIROP ET SOLUTION REINVILLIER

(Leurées de l'Académie de Médecine)

### AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphaie de Chaux est la substance minérale la plus abondante dans le proposition de la quantité normale est diminuée, il en résulte métalle affection organique grave. — Les nombreuses guérisons obtenues par le ROP du Bocteur BELEVYLLIEM ent classé ce médicament comme le scrique le plus sur contre la Pichicia pulmonaire, la Hironchite tronique. L'Anémia, le Hachitisme, la Débilié erganique. Hatenies du Système norveux et des 9s.

Le SIROP du Doctour REINVILLIER, administré quetidieunement sur spiacis nillie la Dentition et la Oroissance.—Chez les Hourices et les Mères, il rand le la milieur et empleche la Carle et la Perte des Dents qui suivent souvent la groupes.

Dipit : Pharmach VIRINGER, C, place do la Madeleine, à PARIS, et dans jantes Physmasi

## PILULES DE BLANCARD

<del>^</del>

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Empleyées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujoure la Signature ci-contre :

Pharmacien à Paris, 40, Rue Bonaparte.

## TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé us un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bendante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, mémie, lymphatisme, surtout chez les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente, récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRE COUVERTS, ETG. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 bg., rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.

Le PELLETIERINE de TANRET, lauréat de l'Institut, est le principe te l'écorce de racine de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de la comme de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de la comme de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de la comme de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de la comme de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de la comme de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. Cest un militaire de grenadier de grenadie à prendre et qui, bien administré, donne des succès à peu près constants; aussi, la Pellété Tannet est-elle adoptée exclusivement par les Hôpitaux de la Marine et les Hôpitaux d Elle ne se délivre que par doses avec mode d'emploi détaillé.

> Vente en Gros : CH. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à PARIS : Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart



## GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adopté par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour admi nistrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, fections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vit, bière, tisa es, etc. — Lotions, injections : 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. - Les préparations , similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

## M-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfurenses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU les MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affective. catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coquelucle.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acné, etc.

Rhumatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire diphtérique, chorée, NÉVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

> Inhalations fluorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'exygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On tronve les Reny d'Enghien aber tone les Dhamasta

On s'abonne chez LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

FRANCE. . . . . . . 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

de l'Ecole-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Professour agrègé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitanx.

Adressor ce qui concorne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 19, rue de Castellahe. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine

### EN SOLUTION regrésantant trois parties de Viane EN POUDRE

résortant 8 à 10 parties de viande Vin de Peptone Catillon Complément de nutrition très utile à tous les malades affai-



en de chioral la mieux supportés des maindes.

"Associé au Bromure, le chlorel donne mêmes ffets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité...' Maladies nerveuses, Insomnies. Strop presents à la doss de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 34 houres. PARIS, 30, PL des Vosges, et ter Phice.

### HYDROTHÉRAPIQUE .. INSTITUT

ET KINÉSITHERAPIQUE

Directeur E. SOLEIROL

49. rue de la Chaussée-d'Antin, 49.

La Kinésithérapie est composée de mouvements physiologiques de deux ordres: les uns sont passifs, les autres sont actifs selon les affections pour lesquelles on les préconise. Ces mouvements peuvent être variés et multipliés jusqu'à production de la moiteur et même de la sueur.

Ces mouvements sont, en outre, susceptibles d'être dosés en nombre et en qualité; l'affection qui les commande est un guide pour ceux qui doivent lui être particulièrement

appliqués.
Cette méthode possède des mouvements sédatifs et excitants congestifs et décongestifs, et enfin des mouvements respiratoires, qui présentent un intérêt considérable par l'action directe qu'ils exercent sur les poumons, dont ils régularisent le jeu respiratoire, tout en

développant la cage thoracique.

Il est incontesté que cette thérapeutique du mouvement est un des précieux adjuvants des applications de l'Hydrothérapie.

La Kinésithérapie est encore un puissant modificateur des constitutions lymphatiques et

scrofuleuses. Les affections tributaires de cette méthode sont : l'hypochondrie, l'anémie, la chlorose, le diabète, la goutte, les dyspepsies, les névéoses, les mauvaises attitudes, les courbures latérales et antéro-postérieures de la colonne vertébrale, les raideurs articulaires, les cachexies, et finalement l'impuissance.

# NEVRALGIES

## Pilules au Dr Moussette

Les Pilules Moussette, à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent les Migraine, la Scialique et les Névralgies les plus rebelles.

L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par

L'action sédatire que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, per « l'intermédiaire des neris vasq, moteuns, indique leur emploi dans les Névralgies du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales doulou- reuses et inflammatoires. »

« L'acontine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumour intracrànienne, alors même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments, » (Sultité à Biologia, stosse du 28 fivres 1889), «

Dose : Prendre de 3 . . . Gepiques dans les 24 heures.

Exiger les Véritables Pilules Moussette de chez CLIN et C', Paris.

DE TOUS LES ALCALOIDES, FAITS AU PILULIER ET MATERINATIQUEMENT DOMES

DANS TOUTES LES PHARMACIES Exiger le cachet de la Société française.

# **COULNOIDINE DURI**

Puissant tonique. - Très efficace les récidives des flèvres intermités Dix centigr, de Quincidine par Dragés. - IL de 18 Pl. de 10; 1 fr. - PARIS, 20, Place des Vosges et tra

## COTON IODÉ

Ex-préparateur de l'école supérieure de phermacies de l'action.

Partout où l'iode est applicable à la surface de la pean, on emploie avec de grandy tages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la perévolaif énergique, dont on peut gradur les effets à volonté, il remplace avec avant papier moutarde, l'h-ile de croton tiglium, les emplaires émétisés, le thapsia et même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hôpitaux de l'enchage, le plus des les doulous articulaires du ganoux, de l'épaule, les épa monts articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires, out été guéris sans lésién de la peau en les court espace de temps.— Pris de fieur les les cours espace de temps.— Pris de fieur les les cours espace de temps.— Pris de fieur les les cours espace de temps.— Pris de fieur les les pharmactes.



Symposes, Bar de Her, Migrales, Bysters-Billegete

LA BOITE, 4 FR., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendome, Paris.

# Dragées Demazière CASCARA SAGRADA (IODURE «FER «CASCARA

Doses à 0 gr. 125 de Poudre.
Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.

Ogr. 10 d'Iodure — 0 gr. 62 de Casa
Le plus actif des Forragins
wentrainant pas de Constipati

Depôt général : Parmeie G. DEMAZIÈRE, 71, avese de Villers, Paris Eshantifions franco lux Mideelns.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Travaux originada: Ectasie de l'aorte et de la sous-clavière; compression des filets radiculaires du plexus brachial, par M. Besançon. — Physiologie: L'entre-croisement incomplet des fibres nerveuses dans le chiasma optique elec le chies, par M. Alexandre N. Vitson. — Ethiographie. — Récrétégle. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

## Ectasie de l'acrte et de la sons-clavière; compression des filets radiculaires du plexus brachial (1)

Par M. Breançon. Interne des hòpianes.

C'est dans un traumatisme, accidentel ou obstétrical, qu'on trouve presque constamment la raison étiologique des paralysies radiculaires du plexus brachial. Les observations publiées jusqu'à ce jour s'invequent guère d'autre notion causale. Les productions pathologiques de la région supra-claviculaire, capables d'englober ou de comprimer les filets originels du plexus, engendrent souvent des symptômes irréguliers dans la sphère des nerfs du bras et du symptômes irréguliers dans la sphère des nerfs du bras et du symptômes irréguliers dans la sphère des nerfs du bras et du sympthique oculaire; elles ne créent que très exceptionnellement un type net et limité de paralysie radiculaire. A peine avons-nous pu trouver dans la thèse, si riche en faits, de Secrétan (1), une unique observation de plexiplégie brachiale due à la compression lente des racines; il s'agissait, dans l'espèce, d'un mal de Pott cervical avéc impotence museulaire du groupe Duchenne-Erb.

Dans les observations id'anévrysme spontané de l'artère sousclavière, il est vaguement question de douleurs et de troubles trophiques. Nulle part on n'y trouve la description d'une forme paralytique.

Chez le malade dont nous allons dire l'histoire, les troubles d'innervation provoqués par le contact d'une sous-clavière dilatée et soulevée ne reproduisent sacune des trois figures officielles de la paralysie radiculaire. Bien plus, la traduction des symptômes observés aboutit à un contresens, et semble démentir des notions admises de physiologie.

OBSERVATION. - S... (Eugène), télégraphiste, 41 ans.

Il est tombé malade pour la première fois en 1874. A cette époque, attaque de rhumatisme aigu, qui l'a tenu à la chambre pendant

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clínique de Paris.

près de six mois. On ne constata rien du côté du cœur, et le malade guérit sans conserver de troubles cardiaques. En 1878, seconde attaque de rhumatisme qui dura deux mois et demi. On s'aperqut alors que le cœur était touché. Après la disparition des douleurs, il reprit son travail; mais il souffrait de palpitations, et s'essouffait vite par la marche ou par les efforts. Il continua ainsi son service au Ministère des Postes jusqu'à la fin de 1882. — A cette date, il fut arrêté par une troisième attaque qui se prolongea pendant deux mois.

A chaque atteinte de rhumatisme, les douleurs se localisaient exclusivement aux grandes jointures; le malade avait de la fièvre, des sueurs abondantes, et se relevait pâle et anémié.

Lors de sa troisième attaque on lui applique des ventouses scarifiées et des vésicatoires à la région précordiale. Il souffrait de palpitations violentes et d'étourdissements. Il reprend néanmoins son travail. Mais les désordres cardiaques doublent d'intensité, et, à la fin de 1884, il est forcé de demander sa mise en disponibilité.

Comme autres antécédents, nous notons des excès avoués de boissons alcooliques (3 absinthes par jour); il en garde actuellement un peu de tremblement et de l'hypéresthésie généralisée.

Pas de syphilis. - Pas d'impaludisme,

Depuis le mois de juillet 1886 il se sent plus malade; les palpitations l'empêchent de marcher; la nuit, il se réveille souvent en étouffant, avec de violents battements de cœur. Pendant ces crises, il est couvert de sueurs froides. Etourdissements fréquents, surtout quand il se lève de son lit, ou bien quand il se relève après s'être baissé pour ramasser un objet.

Nous le voyons pour la première fois en mars 1888, dans le service de M. le professeur Proust, à l'Hôtel-Dieu.

Il est, à cette époque, en pleine attaque de rhumatisme (4° atteinte). En juillet, il subit une cinquième poussée de polyarthrite fébrile, celle-ci rapidement modifiée par l'antipyrine. Depuis cette dernière attaque, ses urines sont plus abondantes, plus pâles, à densité moins élevée, et il est forcé de se relever plusieurs fois la nuit pour uriner. L'état local de ses organes n'a pas varié depuis un an que nous l'observons. Au 1° février 1888, il passe dans le service de M. Bucquoy, salle Saint-Augustin, n° 12.

Etat actuel. — (février 1888). Sujet pâle, non amaigri; muqueuses non décolorées. Yeux très brillants; fréquentes bouffées de chaleur, traversant la pâleur habituelle du visage. Il se plaint surtout d'étour-dissements, de vertiges, de crises d'oppression nocturnes, et d'une sensation d'angoisse précordiale s'exaspérant parfois en crises douloureuses qui durent quatre ou cinq minutes.

Pendant ces crises, il scuffre uniquement de constriction thoracique; sa respiration se précipite, son pouls se raientit un peu; mais il n'a pas d'irradiations douloureuses dans le bras ni vers l'épigastre. Quelquefois, la nuit, accès de pseudo-gastralgie accompagnant les crises de palpitations.

Pas d'œdème. Le malade a remarqué pourtant que ses pieds enfisient légèrement, le soir, quand il avait marché. Le foie est un peu sensible à la pression; mais il ne semble pas augmenté de volume.

Légère voussure de la région précordiale; le cœur est manifestement hypertrophié. La pointe bat très en dehors de la ligne mamelonnaire, à égale distance de celle-ci et de la ligne axillaire, dans le sixième espace intercostal. Le creux de la main appliqué à ce niveau sent le choc violent de la pointe sur une assez large surface, et un léger frôlement diastolique sans frémissement vibratoire vrai. L'auscultation révèle un rythme à trois temps, surtout bien net un peu an-dessus de la pointe. Ce rythme a les caractères ordinaires du bruit de galop diastolique gauche, tel qu'on l'observe communément dans la néphrite interstitielle; le premier temps étant précédé d'un redoublement présystolique. M. Bucquoy l'attribue ici à des adhérences péricardiques.

Les bruits de la pointe sont sourds, mais non souffiés. Il paraît probable que la mitrale est saine et suffisante. En s'avançant vers la base, on trouve un souffie systolique intense, râpeux, superficiel: il a son maximum sous le sternum au voisinage de la région aortique, et est peut-être attribuable à une modification péricardique. A l'orifice aortique même, on entend encore un souffie systolique; mais il est très court et peu 'accentué. En revanche, on perçoit un éclat tympanique du second temps, et un souffie diastolique débutant avec le bruit tympanique et couvrant le grand silence. Le siège de ce souffie est distinct du siège du tympanisme; il s'entend surtout audessous du foyer aortique, et se propage exclusivement le long du bord droit du sternum: il est moins aspiratif, moins léché que le souffie ordinaire de l'insuffisance sigmoïde.

Au-dessous de l'articulation sterno-claviculaire gauche, il existe manifestement une voussure arrondie. La tête de la clavicule paraît même un peu soulevée. La main appliquée à ce niveau, a la sensation nette d'un second centre de battements. En cet endroit, l'auscultation révèle un souffie systolique et un double battement caractéristique. On sent le sommet de la poche aortique battre au-dessus de la fourchette sternale. Il y a, à n'en pas douter, une ectasie de la crosse dans sa partie ascendante et antérieure.

Les vaisseaux du cou sont soulevés et battent violemment. I)ans le creux sus-claviculaire droit, on sent battre l'artère sous-clavière;

mais de vaisseau, quoique soulevé, ne semble pas très dilaté, et la région conserve sa dépression normale. Au contraire, le creux suclaviculaire gauche est effacé par une tuméfaction marronnée, animée de mouvements d'expansion et correspondant à un soulèvement de l'artère dilatée.

Le pouls a les caractères du pouls de Corrigan; il est bondissant, dépressible. Les deux pulsations radiales sont isochrones, de force sensiblement égale, mais présentant un retard très appréciable sur la pulsation cardiaque. Le sphygmographe donne les caractères du pouls de l'insufficance aortique, l'ascension verticale brusque, et le crochet; ces caractères sont plus marqués du côté gauche que du côté droit. Pas de double souffie crural, ni de pouls capillaire des ongles. Le phénomène de la raie du front est au contraire facile à mettre en évidence.

L'ensemble de cas signes conduit au diagnostic saivant: Hypertrophie du cœur avec adhérences péricardiques probables; insuffsance aortique; dilatation de l'aorts ascendants; ectasie et soulimment de la sous-clavière gauche.

Si l'on cherche les symptômes d'une compression exercés par l'anévrysme, on ne découvre aucune gêne fonctionnelle de la voix, de la respiration ni de la déglatition, aucune stase veineuse ni lymphatique. Seule, une dilatation de la pupille gauche vient indiquer une perturbation de l'innervation sympathique, résultat vraisemblable d'une irritation de voisinage.

Le malade dit s'âtre aperçu pour la première fois de l'inégalité de ses pupilles au mois de juillet 1886. Sa vision est restée la même. L'iris réagit normalement à la lumière età l'accommodation. Il n'existe aucune modification de l'ouverture palpébrale, aucune tendance à l'exarbitisme ni à la retraction du globe de l'œil. La jone du côté correspondant n'est ni aplatie ai tuméfiée, et ne présente aucun trouble vaso-moteur.

La coexistence de la mydriasa avec une tumeur sus-clavière attirant l'attention sur l'état du plexus brachial, nous avons interrogé le malade pour savoir s'il avait ressenti des douleurs névralgiques, ou simplement des sensations d'engourdissement, des fourmillements, dans la sphère des nerfs du bras. Il n'a jamais éprouvé rien de semblable. La pression du point de Erb ne provoque qu'une douleur très modérée.

Les divers mouvements de l'épaule et du bras s'exécutent comme à l'état normal. Pas trace de paralysie du type Duchenne-Erb, ni de paralysie cubitale. Le malade ne s'est pas aperçu que la force de son bras gauche ait diminué. Au dynamomètre, il est vrai, la main droite donne 43 à l'échelle de pression et la main gauche 31 seulement.

Mais cette différence correspond à une inégalité physiologique, le malade étant droitier. Les muscles de l'épsule, et de tout le membre, ont conservé leur relief normal; on ne constate aucun trouble trophique, ni de la peau, ni des poils, ni des ongles; pas d'ordème, pas d'adipose sous-cutanée. Mais, il existe une anesthésie absolue de la main et de l'avant-bras, remontant à deux travers de doigt au-dessus du coude. C'est une anesthésie totale peur les différents modes de sensibilité. Cependant la thermanesthésie n'est pas complète. Une ligne circulaire très nette sépare les parties sensibles de la zone anesthésiée. La sensibilité du bras et de l'épaule est complète, aussi bien en dehors qu'à la fate interne du membre.

La recherche de la réaction à la pilocarpine montre un léger retard dans la sudation, et une dimination appréciable de la sécrétion au niveau des parties anesthésiées.

Nous avons essayé, mais en vain, de mettre en évidence la réaction de dégénérescence des nerfs sensitifs au bras, suivant la formule indiquée par Mendelsohn chez les ataxiques.

A peine est-il besoin d'ajouter que notre malade ne porte aucune tare hystérique.

Ainsi donc, voilà un malade qui, du fait d'une compression susclavière, réunit les deux symptômes saivants : mydriase unilatérale, et anesthésie à distribution spéciale du membre supérieur correspondant.

La paralysie sensitive, par ses caractères et sa topographie, porte le cachet de l'anesthésie propre à la plexiplégie radiculaire totale; la mydriase traduit l'excitation des racines inférieures du plexus, ou, pour mieux préciser, du premier nerf dorsal et de son rameau communicant: d'un côté, un accident d'ordre paralytique, de l'autre, un phénomène d'ordre purement irritatif.

Les deux symptômes sont contradictoires, et leur combinaison réalise un paradoxe clinique et une invraisemblance physiologique.

La dissociation des désordres paralytiques — l'anesthésie existant seule à l'exclusion des troubles moteurs et trophiques — n'est pas moins singulière.

Il ne peut être question ici d'une paralysie de Duchenne-Erb: le groupe musculaire deltoïde, biceps, long supinateur, etc., est absolument respecté. Ce n'est pas davantage une plexiplégie radiculaire totale, car netre maladen'en offre qu'un seul symptôme, l'anesthésie. Puis-je dire qu'il s'agit d'une paralysie radiculaire inférieure? Pas en tont, puisque la griffe cubitale et les troubles trophiques font défant. Aussi bien, quand les filets inférieurs du plexus sont paralysés, ce n'est pas une dilatation pupillaire qui s'observe, c'est du myosis avec rétraction de l'œil, avec diminution de l'ouverture palpébrale,

quelquefois même avec aplatissement de la joue correspondante. Il nous est donc interdit d'appliquer à ce fait l'étiquette de paralysis radiculaire, au sens vulgarisé de cette expression, notre observation ne ressortissant à aucun des trois types de la plexiplégie brachiale. La compression nerveuse a produit ici des effets inattendus, à savoir une paralysis sensitive pure, dégagée de tout élément trophique ou moteur, et irrégulièrement combinée avec un symptôme d'excitation, la mydriase. Il est aussi malaisé de classer cette observation dans un groupe défini que d'en interpréter les anomalies.

Les trois variétés, aujourd'hui classiques, de la paralysie radiculaire sont des types bien réels, très heureusement institués pour l'étude, et correspondent à des schémas de physiologie normale. La modalité clinique indiquée par Féré (exorbitisme et mydriase avec névralgie brachiale) satisfait également à la loi physiologique. Mais à côté de ces formes fixes et circonscrites, il y a des fonctions morbides qui ne sont plus superposables aux fonctions normales du plexus, il y a des syndrômes variables, incomplets ou mixtes, qui échappent au classement et déconcertent l'explication. C'est ainsi que, dans son remarquable mémoire, Klumpke rapporte deux observations de Seeligmuller où la mydriase, signe d'excitation, accompagne le rétrécissement de l'orifice palpébral, indice de paralysie, Ici, l'alliance symptomatique jest absolument illégitime, et défie la compréhension. Notre fait personnel n'est pas moins embarrassant.

### PHYSIOLOGIE.

L'entre-croisement incomplet des fibres nerveuses dans le chiasma optique chez le chien.

### par M. ALEXANDRE N. VITZOU. (1)

Dans une précédente Communication sur le centre cérébro-sensitif visuel chez le chien, j'ai montré que l'ablation d'un seul lobe occipital détermine la cécité de l'œil du côté opposé à la lésion expérimentale.

L'animal étant complètement guéri, cette cécité n'est pas absolue. En voici la preuve : le 2 octobre 1887, M. Obregia, mon préparateur, enleva le lobe occipital gauche d'un chien de taille moyenne.

Immédiatement après l'opération, lorsque l'animal s'est réveillédu sommeil chloroformique, je constate que la vue est abolie dans l'œil

<sup>(1)</sup> Note présentée par M. de Lacase-Duthiers, à l'Académie des eciences.

opposé à la lésion effectuée. Cet état dure aussi longtemps qu'on maintient un bandeau sur l'œil sain du côté correspondant au lobe occipital enlevé; mais, après la guérison de la plaie (26° jour), on remarque les faits suivants:

La mobilité et la sensibilité sont à l'état normal, l'animal a le regard un peu égaré et les pupilles sont légèrement dilatées. Le chien ne voit pas de l'œil droit; en effet, en mettant un petit morceau de viande à 0°,30 au-devant de l'animal et sur la ligne médiane, on remarque que l'animal le regarde avec envie. Lorsqu'on déplace la viande vers la gauche, l'animal la suit du regard. En ramenant de nouveau la viande sur la ligne médiane, on remarque que l'animal ne cesse pas de la regarder; mais, au delà de la ligne médiane, du côté droit, la viande n'est plus vue par le chien, car il reste indifférent ou bien il dirige son regard ailleurs.

Les faits deviennent plus évidents lorsqu'on applique un bandeau sur l'œil gauche. Immédiatement la pupille droite atteint le maximum de dilatation, l'animal a le regard égaré et donne des signes d'inquiétude, en cherchant à enlever le bandeau. Les menaces que l'on fait devant l'œil droit avec le doigt ou bien avec un corps allumé ne sont pas capables d'éveiller le clignement; mais la sensibilité de la conjonctive est intacte, car elle est éveillée par le moindre attouchement.

Les modifications dans l'intensité lumineuse provoquent la dilatation et la contraction de la pupille, ce qui prouve que le siège du réflexe pupillaire est en dehors des lobes occipitaux.

Cependant la vue n'est pas complètement perdue dans l'œil droit, comme le prouve l'expérience suivante:

Lorsqu'on applique un bandeau sur l'œil gauche et qu'on excite le chien à marcher en l'appelant, on observe ce fait curieux : c'est qu'au lieu de s'avancer en droite ligne, le chien appuie, en marchant, vers le côté gauche, comme s'il ne trouvait de la lumière que de ce côté-là, et il évite les obstacles.

Si l'on contrarie la marche de l'animal et qu'on le force à appuyer sur la droite, il devient hésitant et n'évite plus les obstacles.

Il existe donc une différence très marquée selon que les objets extérieurs viennent plutôt impressionner la partie externe ou la partie interne du champ visuel de l'œil atteint de cécité.

Nous avons cherché à nous rendre compte des raisons de ces différences par l'expérience suivante :

On présente su chien un morceau de viande dans le champ visuel externe et l'on remarque que l'animal ne le regarde pas; mais lorsque la viande est apportée dans le champ visuel interne, l'œil droit suit

les mouvements qu'on imprime au morceau de viande dans le plan vertical asses étroit du champ visuel interne. Néanmoins, la perception ne paraît pas parfaite. L'animal a bien l'impression visuelle de l'objet qu'on agite devant son œil, mais les notions qu'il en retire n'éveillent pas en lui l'idée de la nature de l'objet aperçu ni le désir de s'en emparer.

Lorsqu'an enlève le bandeau et qu'on l'applique sur l'œil droit, l'attitude et le regard sont changés, la pupille gauche n'est plus distée et le chien, en marchant, évite tous les obstacles: il connaît les objets. Le morceau de visnde présenté à distance devant l'œil gauche est vu, et l'animal cherche à le prendre; ceci prouve que l'animal voit et qu'il reconnaît ce qu'il voit.

Copendant, la vue dans le quart externe du champ visuel est anéantie, parce que, dans le plan vertical correspondant, le morceau de viande n'est pas aperçu.

Ces faits nous démontrent jusqu'à l'évidence que, lorsqu'un seul lobe occipital est enlevé, le chien est atteint d'hémianopsie latérale homonyme, comprenant les trois quarts du champ visuel externe de la rétine de l'œil opposé à la lésion expérimentale et le quart externe de l'œil correspondant.

Conclusion: chez le chien, les fibres nerveuses partant des lobes occipitaux et se rendant à la rétine ne s'entre-croisent pas complétement dans le chiasma optique, comme on l'a soutenu jusqu'ici; la plus grande partie de ces fibres (les trois quarts environ) se portent du lobe occipital à l'oil du côté opposé, tandis qu'un certain nombre d'entre elles mont innerver directement, sans subir d'entre-croisement dans le chiasma, l'œil du côté correspondant.



BIBLIOGRAPHIE

ETUDE MÉDICO-PHILOSOPHIQUE SUR LES PENTES SÉMINALES INVOIDE TAIRES, SPERMATORRHÉE, 1 par le Df Pouillet. (Lecrospier et Babé, édit. Paris 1888).

L'auteur a déjà publié plusieurs volumes, deux entre autres sont caractéristiques. Etude médico-psychologique sur l'onanisme ches l'homme précédée d'une introduction sur les autres (?) abus génueux.—Etude médico-philosophique aur l'onanisme chez la famme.

Celui qui nous est soumis aujourd'hui ne dépare pas. l'easemble La philosophie spéculative y joue, nous a t-il paru, un rôle plus important que la médecine à proprement parler.

Disons qu'à ce derrier point de vue, d'après l'auteur, les peries séminales seraient extrêmement fréquentes (il admet une spermator-

rhée féminine, avouant, du reste, qu'il appelle ainsi, l'émission de liquide des glandes de Bartholin), et entraîneraient une pléiade de maux tous plus graves les uns que les autres. Tous les appareils, générateurs, digestifs, circulatoires, phonateurs, respiratoires, musculaires, tous les systèmes, nerveux, visuel, audit if, toutes les facultés, intellectuelles, morales, affectives, tout, le cœur, le corps, l'esprit, tout est atteint, détruit par les pertes séminales.

Les animaux eux-mêmes sont frappés de la terrible maladic.

A croire l'auteur, le cholera fait moins de victimes.

J.-J. Rousseau, Newton, Louis XIV, Bl. Pascal étaient des ta-

Ceci est le point consolant.

Consolez-vous donc, tabescents mes amis, vous êtes en bonne compagnie et les pertes séminales, si tant était qu'elles fussent aussi fréquentes que le voudrait prouver M. Pouillet, ne sont pas si mauvaises diablesses qu'il semble vous le dire. — Devenez J.-Jacques, Newton ou Pascal et je ne vous plaindrais pas de votre légère incommodité, que vous étudierez, si vous le voulez bien, dans la thèse de Malécot que ne cite pas notre auteur.

Lisez néanmoins le livre de M. Pouillet, oubliez les côtés médicaux qu'il affecte; gaudissez-vous du côté philosophique et no le laissez s'égarer en des mains profanes, il n'est pas plus ad usum puellez que ad usum Delphini.

D' H. FEVRE.

DE LA SITUATION DES FORTUS ET DE LA DISPOSITION DES ŒUFS DANS LES CAS DE GROSSESSE GÉMELLAIRE, par le D' Lamiot. Lecrosnier et Babé, édit., Paris 1888.

La situation respective des destas dans la grossesse gémellaire peut présenter trois types principaux :

l'Les fœtus sont situés l'un à côté l'autre, de chaque côté de l'utérus.

- 2 Les fœtus sont situés l'un au-dessus de l'autre.
- 3º Les fœtus sont situés l'un devant l'autre.

Dans chaque variété, les fœtus peuvent se placer de différentes manières l'un par rapport à l'autre.

Dans le type I: ils sont situés parallèlement et de haut en bas et de plus, ils peuvent arriver:

- l' Tous deux la tête en bas ;
- 2º Tous deux la tête en haut ;
- 3° L'un la tête en haut et l'autre en bas.

Dans le type II:

- 1º Le fœtus supérieur est transversal et l'inférieur vertical;
- 2º Le supérieur est vertical et l'inférieur transversal;

3° Tous deux sont transversalement placés.

Dans le type III:

- 1° Tous deux sont verticalement placés et l'antérieur s'engage au détroit supérieur ;
- 2º Tous deux verticalement placés, mais c'est le postérieur qui s'engage;
  - 3º Le postérieur est vertical et l'antérieur transversal.

Les symptômes que l'on observe varient dans les différents cas.

L'examen des arrière-faix peut aider à contrôler, parfois à compléter le diagnostic de la variété; dans certains cas même, il permet à l'accoucheur de faire rétrospectivement le diagnostic.

Il est très utile de savoir diagnostiquer ces diverses variétés, car la situation des fœtus peut avoir une certaine influence sur le mécanisme et le pronostic de l'accouchement et par conséquent sur la conduite que doit tenir l'accoucheur.

D'autres variétés sont assurément possibles et seront sans doute signalées ultérieurement.

Telles sont les conclusions du travail de M. Lamiot. Nous nous contentons de les rapporter intégralement, n'ayant rien à y ajouter et y trouvant résumé en quelques lignes tout ce qui peut se trouver dans cette thèse d'accouchements.

Nous ne doutons pas, comme le dit M. Lamiot, que d'autres variétés seront ultérieurement signalées et ajoutons que les accoucheurs y attacheront autant d'importance vaine qu'ils veulent en trouver à toutes ces descriptions minutieuses et d'un intérêt pratique secondaire.

Dr. F. Verguerer.

BÉGROLDOIE.

M. le D' JOBERT (d'Alger), reçu en 1840.

### HOUVELLES

CORPS DE SANTÉ MILITAIRE. — Par décret, en date du 18 septembre 1888, ont été promus dans le corps de santé militaire :

Au grade de médecin principal de première classe. — M. le médecia principal de deuxième classe Milon.

Au grade de médecin principal de deuxième classe. — 1616. les médecinsmajors de première classe Regnier.

Au grade de médecin-major de première classe. — MM, les médecinsmajors de deuxième classe Laval et Auban.

Au grade de médecin-major de deuxième classe. — MM. les médecins aides-majors de première classe Lafille, Beylier et Couénon.

Au grade de pharmacien principal de première classe. — M. le pharmacien principal de deuxième classe Warnier.

Au grade de pharmacien principal de devxième classe. — M. le pharmacien-major de première classe Rebuffat.

Au grade de pharmacien-major de première classe. — M. le pharmacien-major de deuxième classe Karcher.

Au grade de pharmacien-major de deuxième classe. — MM. les pharmaciens aides-majors de première classe Barthe et Lebourgeois.

- Par décret, en date du 20 septembre 1888, ont été promus dans le cadre du corps de santé militaire :

Au grade de médecin-inspecteur général. — M. le médecin-inspecteur Colin, en remplacement de M. le médecin-inspecteur général Didiot, admis dans la section de réserve.

Au grade de médecin-inspecteur. — M. le médecin principal de première classe Papillon, en remplacement de M. le médecin-inspecteur Colin, promu au grade de médecin-inspecteur général.

—Par décision ministérielle, en date du 20 septembre 1888, M. le médecin-inspecteur général Colin est relevé de ses fonctions de directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, et nominé président du comité technique de Santé, en remplacement de M. le médecin-inspecteur général Didiot, admis dans le section de réserve; M. le médecin-inspecteur Baudouin, membre des comités techniques de santé et de l'intendance, est nommé, tout en conservant ses fonctions actuelles, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris; — M. le médecin-inspecteur Papillon est nommé directeur du service de santé du 15° corps d'armée, à Marseille, en remplacement de M. le médecin-inspecteur Paulet, retraité.

REJET DE LA CRÉATION D'UNE 2º CHAIRE DE CLINIQUE OBSTÉTRICALE. — La commission du budget a repoussé le crédit demandé pour la création d'une deuxième chaire de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de Paris.

Bibliothèques pes l'Acultés.—La commission du budget a également réduit de 200,000 francs le crédit affecté aux bibliothèques et collections des Facultés.

Cette réduction compense l'augmentation de crédit qui résulte de ce fait que les Facultés de médecine de Lyon et de Lille vont désormais être à la charge exclusive de l'Etat, les contrats avec ces deux villes pour l'entretien à frais commun de ces Facultés étant arrivés à expiration.

Ecoles de Médecine navale.—Le ministre de la marine vient d'adresser aux ports des instructions pour la réouverture des cours dans les écoles de médecine navale.

Les candidats devront justifier dorénavant des diplômes de beccalauréat ès lettres et ès sciences restreint pour la médecine ; ès sciences complet pour la pharmacie.

S'ils n'ont pas d'études antérieures dans une faculté ou une école de médecine ou de pharmacie, ils devront compter au plus vingt-trois ans d'âge dens le cours de l'ennée de leur inscription. LE BUSTE DE BRÉANT. — On a procédé mercredi dernier à Ajou (Eure) à l'inauguration du buste de Bréant, le créateur du prix de 109,900 france qui porte son\_nom, prix auquel, comme on le sait, aspire en ce moment le Dr Ganaleïa, d'Odessa, l'auteur du travail sur la vaccination du choléra, que M. Pasteur vient de lira à l'Institut.

Ce buste porte l'inscription suivante :

« Dans cette commune est né, le 26 octobre 4774, Jean-Robert Bréent, ancien commissaire général den Monnaies, officier de la Légion d'henner, auteur d'importants travaux scientifiques et industriels, fondateur d'an prix de 100,000 francs pour la guérison du choléra. — Brigé per la Société libre de l'Eure (Section de Bernay). — 1888. a

L'association normande, qui a princette initiative, procéders prochains ment à l'inauguration d'un buste de Daviel l'inventeur de l'opération ét la cataracte.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 16 au 22 septembre 1888. — Fièvre typholée, 13. — Variole, 4. — Rougeole, 7. — Scarlatine, 1. — Coqueluche, 6. — Diphtérie, Croup, 12. — Phthisie pulmonaire, 167. — Autres tuberculoses 16. — Tameurs cancéreuses et autres, 39.

Méningite, 35. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 37. —Paralysie, 4. — Ramollissement cérébral, 09. — Maladies organiques du cœur, 43.

Breachite signé et chronique, 32. — Broncho-pueumonie et pueumonie, Gastro-entérite : Sein, biberon et sutres, 133.

Fièvre et péritonite puerpérales, 5. — Antres effections puerpérales, 2.

Débilité congénitale, 23. — Sénilité, 36. — Suicides et autres morts violents 33. — Autres causes de mort, 119. — Causes inconnues, &

Nombre absolu de la semaine : 838. — Résultat de la semaine presedente : 855.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

LECROSNIER et BABÉ, libraires-éditeurs, 23, place de l'École-de-Médiche.

Recherches cliniques sur le délire hypothondrisque, valour similaire gique, par le Dr Journiac, in-8 2 fr. 50.

Traité clinique des maladies mentales, par le Dr Schutz, médech le l'asile d'Henau, etc., 31 édition 1886, traduité par les Drs J. Dageset & G. Duhamel, revue et augmentée par l'entéurs Préfecs de M. 16 Dr H. Bergonet, etc. 2º fencione, 1 voisin-8; 5 frances

Prix de l'ouvrage complet, i voluin-8, 9 france.

Pacrimia et arthropathies, par le De C. Bouabellon, 4 vol. in 8, 5 francs.

L'ELIXIR ET PALULES GREZ. chlorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

..... Le Preprideire-Gérant : De B. Borranteure

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAYY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

# D'ANTIPYRINE D'CLIN

« L'Antipyrine peut être considérée scientifiquement domnés le médicament le plus puissant contre la douleur. »

(Academie des Sciences, Séance de 18 avril 1887.)

La Solution d'Antipyane du Dr Cain d'un dosage rigoureusement exact, contient :

1 gr. Antipyrine pure par cuillerée à bouche; 0,25 cent. par cuillerée à café.

Dose: de 1 à 3 cuillerées de Solution d'Antipyrine Clin par jour; augmenter progressivement, s'il y a lieu, en tenant compte de la suaceptibilité du malade.

Exiges la Véritable Solution d'Antipyrine Clin (par l'entremise des Pharmaciens.)

VENTE IN CROS MAISON CLIN & CO, I PARIS

## BLENNORRHAGIE, CYSTITE

diarrhée, ni odeur des drines, par les Fillulis De Eava Foundis.

Chapte Phote en surgeis dies Genetics, par les Fillulis De Eava Foundis.

Chapte Phote en surgeis dies Genetics, 1874, 55

KAVA FOURNIER

Chapse Pitale en marque Alex. Standas, L'Brat, St 481ECTIOS AU EAYA per marce legisles, Passes Ar. Exiger la Signature :

D' FOURNIER, 22, Plote de la Metelebre, PARIS

## ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien convent situé à mi-côte d'une colline de 125 mêtres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluis, en carcles, écossaises, tiveli, deuches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses à hystérie, chorde, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, anémie, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, anémie, hypocondrie, austicules characters, de la vestici perfes seminales, cargestious, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est onvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, 36 %, rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.



En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaire cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmas

# CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boirs immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE PLACON 9 PRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, le. médecins procureront à leurs malades ne produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolerées

## PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

<del>}</del>

Pharmacion à Paris, 40, Rue Bonaparts

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAN-QUAY, DOLBBAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette préparation d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

- Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats ont toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chioroses traitées par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, parce qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac.
  - Gazette des Hôpitoux.)

    La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repasDépot à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

On s'abonne chez ROSNIER of BARR

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

COMITE DE REDACTION : PARIS

UN AN .

PRANCE, .......... 46 \$ UMON POSTALE... 40 ft.

PAYS D'OUTRE-MER SO &.

DAMASS BURG

... A. RICHET MICHEL PETER TO ... ٠; neeur de pethologie médicula. Rédecia des hôpitaux. pur de clinique chirurgicale, Professour de pathologie "médicale, Pro pérfacedémie de médecine. Membre de l'Acatégaie de médecipe.

E. BOTTENTUIT

F. LABABLE-LAGRAYE

Médocia dos hôpiteux.

tragrigé à la Faculté. Ancien interne des hôpitaux de Paris. Ighe des hôpitaux. Médocia consultaufaux Haux de Plombières

SECRÉTAIRE DE LA BÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des inffluers.

osene la Rédaction à M. to D' BOTTENTULT, Aédacteur en chaf; 18, :rus de A i sureger remis en double sont annoncés et analysés, e'il y a lieu-

PHTISIE. ANÉMIE, ÉPUISEMENT. DOSE: UNE OU DEUX CUILLERE

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur valnere Inspirent ALIMENTAIRE allments BLIXIR sont: la viande, of a les écorces d'oranges le.Hest d'une excellente con-ionet d'un goût tres agréable. 0,pl.tes Vosges, ettoutes Ph

de chierei in i

"Associé au Bramure, le chioral denne i ets à doss moins élévée.. Il pard sa cauetfeité. Maladies nerveuses, Insemnies p. presenti & in door do I & 0 out l'Age dans les M houres.

PARIS, 30, PL.des Vooges, et warm

Formé de l'extrait agrant et du quimium, contenant ainsi le Tannim et lous les Alcaloidese il repro-sente son propre poids du meilleur quinquius titrant 3 e/e d'alcaloides. Seluble dans l'eau, le vin, etc. MOY, Pharmacies, 3, rps Michel-Ange, PARIS, et Phermacies

en macomume de Potassium(compt de élécturé et d'iodure), expériments avec tent de soin par les Médecins des hospices apéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guéris ons. Les recneils scientifiques

la plus autorisés en font foi. Le succès immense de cette prépa-ration bromprée en France, en Angle

chimique absolue et au dosage mathé: matique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux

écores d'aranges amères d'une que-lité très supérieure. Cheque culturés de SIROP de MENRY MUNE contient à grammes de bramari de

PRIX NO PLACON : 5 PRANC - A. GAZAGNE, Bin 6 1" d.d suit MICHARY MELIFICATION AND PROPERTY OF THE PHARMACIES

utorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad de médecine Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithmée que les Célestias et les autres sources ; la plus constituante et la plus riche du bassin; ne subis-sant aucune altération par le transport; souveraine contre les maladies du foie, de l'estomac, de la rate, du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etranger Adresser les commandes à l'adm. de la Source REIGNIER

GRAINS de Santé Le purgatifet le dépuratii le plus utile et le plus commode. Très imité et contrefait. Demander des BOITES BLEUES

permander des BOILES BLECCH avec l'Étiquete ci-jointe d Imprimée en 4 COULEURS. 1 fr. 50 la 1/2 boîte (50 grains) 3 fr. la bo.te (105 grains) NOTION DANS CHAQUE BOITE Dépôt : Phis L.E.ROY, rue Baunou, 2 ET TOUTES LES PHARMACIES

FFECTIONS OF COUR & DE LA RESPIRA

Asthme, Affections valvulaires du ce Hypertrophies du codt, Emphysica Caturrhes pulmonaires, Palpuaicas Oppressions et gene de la respirit

Du Dr SAISON Pharmaciende in Sulfate de Sparteine, Convallamarise Gros: 11, rue de la Perle, PAI

(Pilules de Coloquinte PURGATIVES, LAXATIVES, DEP

MM. les Médecins qui di expérimenter, en recevront boite sur demande adressée à Pharmacien, 28, rue de Gra



QUINQUINA SOLUBLE

EXTRAIT GRANULE contenant exacte

UN LITTE DE VIN): 1 fr. - LE PLACO « 1.º Quinquina soluble Schuhkraft est in « préparation qui contient tous les principes » « Quinquina . El le est appelée à rendradagrands » « Quinquina est indiqué. » D' GEUDRII. «Quinquina est indiqué.» Wedecin hon des Hopitaus de Medecin hon des Hopitaus de la Fizon de 125 f. D' GENDRII

QUINQUINA EFFERVESCENT: La Fiacon de l'alla la ASTIER, 72. Av. Kléber, PARIS, et tout

# )ER

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CAO

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réand Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PA

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Revue critique: De quelques conditions pathogéniques de l'albuminurie. -Thérapeutique: Une cau anti-apoplebtique. -- Revue de la presse étrangère. -- Bouvelles. -- Bullétin bibliographique.

### REVUE CRITIQUE

## De quelques conditions pathogéniques de l'albuminurie.

L'albuminurie peut reconnaître les causes les plus diverses, et nous n'avons pas la prétention de faire une énumération qui ne pourrait être que la reproduction d'un chapitre de pathologie. Notre intention est simplement de rappeler quelques travaux récents qui ont trait à la pathogénie de l'albuminurie et du mal de Bright. Etant donné notre but, on conçoit qu'il est difficile de suivre un ordre rigoureux qui n'est guère compatible avec la diversité des points de vue sous lesquels la question a été envisagée par leurs auteurs.

Une des formes les plus intéressantes de l'albuminurie est certainement celle qu'on observe dans le cours ou à la suite de la grossesse : l'albuminurie gravidique. Le professeur Alph. Hergott, de Nancy, en distingue trois catégories : la première, l'albuminurie proprement dite de la grossesse; la deuxième, l'albuminurie du travail; la troisième est l'albuminurie des suites de couches.

La première se produit au cours de la grossesse et se termine à l'accouchement, parfois même disparaît, lorsque se produit la mort intra-utérine du fœtus. On a proposé plusieurs théories pour expliquer le fait. Gubler admettait une production exagérée d'albumine, une hyperalbuminose, tandis que d'autres rattachaient ce phénomène à l'augmentation de la pression sanguine. Mais s'il en était ainsi, l'albuminurie gravidique serait beaucoup plus fréquents qu'elle ne l'est en réalité. Plus récemment M. Doléris a trouvé dans l'urine des femmes enceintes atteintes d'albuminurie des bacilles, dont l'inoculation sur des lapins a pu reproduire l'albuminurie chez ces animaux. L'albuminurie gravidique se rencontre avec une fréquence très variable, selon les conditions dans lesquelles les auteurs ont observé. Il est certain cependant que les jeunes femmes et les primipares sont plus fréquemment atteintes que les multipares. On l'observe surtout dans les trois derniers mois de la grossesse, parfois

plus tôt. Les phénomènes par lesquels elle se manifeste sont ceux du mal de Bright, et l'existence de fortes douleurs de tête peut faire redouter l'éclampsie. L'albuminurie gravidique expose à certaines complications, telles que l'hémorrhagie utérine, la déchirure facile des tissus, celle du périnée notamment. Le pronostic est grave à la fois pour la mère et pour l'enfant : la première est menacée d'éclampsie, le second est menacé directement dans son existence par suite du décollement prématuré et fréquent du placenta. D'ailleurs la surcharge du sang par les produits dont l'organisme ne peut se débarrasser par une dépuration rénale incomplète est encore plus dangereuse pour l'enfant que pour la mère.

Dans le diagnostic, M. Hergott recommande de tenir compte des variations qui peuvent s'observer dans la quantité d'albumine des urines. Le régime lacté est encore le meilleur traitement à opposer à cette forme; on pourra en outre prescrire le tannin avec quelque avantage.

La deuxième forme d'albuminurie, celle du travail, est beaucoup plus fréquente que la première. Elle disparaît avec la cause qui la produit : l'augmentation de la pression sanguine pendant l'accouchement.

La troisième forme est la conséquence de l'une des formes précédentes. Elle ne persiste en général que peu de temps; mais il peut subsister des traces d'albumine, indice d'une maladie rénale qui peut s'aggraver subitement et suivre fatalement son cours.

M. Wiedow (Deutsche med. Zert, 2 noût 1888) a envisagé l'albuminurie gravidique à un autre point de vue, celui de ses rapports avec les maladies du placenta. Il a produit six observations prises à la clinique de Fribourg, dans lesquelles l'albuminurie suivie d'avortement s'était accompagnée d'infarctus blancs dn placenta. La plupart des patientes eurent des accès éclamptiques qui déterminèrent l'accouchement prématuré. Dans tous les cas, le placenta était altéré. De volume normal ou atrophié, l'organe présentait sur la face utérine des nodosités d'un jaune blanchâtre, arrondies, du volume d'un pois et s'enfonçant à la façon d'un coin dans la profondeur du tissu. L'épithélium des villosités placentaires était gonflé et comme vitrifié; la tunique adventive des gros vaisseaux était épaissie, et les petits vaisseaux compris dans la lésion étaient oblitérés par une masse granuleuse provenant de l'endothélium altéré. D'après l'auteur, les nodosités blanches d'un placenta sont dues à la nécrobiose des épithéliums, et la fibrine ne jouerait dans ce processus qu'un rôle accessoire. Du reste, il ne faudrait pas exagérer la valeur de ces lésions placentaires qui ne sont très probablement que les conséquences de la maladie rénale. Elles peuvent expliquer tout naturellement beaucoup d'avortements succédant à l'albuminurie gravidique. Mais pour qu'on sache à quoi s'en tenir sur le rôle de ces lésions et leur place dans l'enchaînement des phénomènes morbides, il faut avoir soin de noter aussi exactement que possible l'ordre dans lequel apparaissent les symptômes. Les troubles de la vue et les lésions du fond de l'œil, qui souvent précèdent l'apparition de l'albuminurie, sont à ce titre d'une grande valeur.

Mais la grossesse au point de vue étiologique joue surtout un rôle prédisposant; son influence pathogénique directe est limitée, elle favorise plutôt l'action des causes réellement pathogènes en modifant le terrain. Ces causes pathogènes ont été cherchées par quelques auteurs dans l'existence des micro-organismes dont la présence est liée au développement des maladies infectiouses. Beaucoup de néphrites étant infectieuses, il devenait vraisemblable qu'on devait retrouver du côté des voies urinaires ces agents infectieux. Nous avons déjà fait allusion aux recherches de M. Doléris. Des études analogues ont été faites par le Dr Julien Mannaberg (de Vienne) qui dans 8 cas sur 11 de mal de Bright aigu, a retrouvé dans l'urine fraiche recueillie dans des récipients stérilisés des streptococcus dont l'abondance était en rapport direct avec la gravité des périodes de la maladie ou de la maladie elle-même. Ces organismes libres dans l'urine ou renfermés dans les éléments figurés se comportaient par la culture d'une manière tout à fait différente des streptococcus connus jusqu'à présent. Ils ressemblent au streptococcus pyogène, mais ils en diffèrent par un développement beaucoup plus rapide. Inoculés sur de la gélatine, ils forment d'abord une bande blanche composée de granulations; au bout de trois à quatre semaines, la surface de la gélatine se creuse en entonnoir en même temps que les parasites constituent des touffes en pinceaux caractéristiques. Ce streptococcus précipite la caséine du lait en douze heures avec une réaction fortement acide. Des contre-épreuves faites avec l'urine provenant de différents malades, à l'exception des albuminuriques, ont donné des résultats tout différents.

L'injection intra-veineuse de ce streptococcus produit au bout de trois ou quatre jours chez les lapins et les chiens des accidents du côté des reins, qui se traduisent par la présence dans les urines de globules rouges, de cristaux d'hématoldine, de cellules épithéliales des reins, de cylindres, d'albumine et des mêmes streptococcus. A l'examen, la substance corticale des reins est parsemée d'hémornagies, et tout l'organe est enflammé et augmenté de volume. Au microscope, on retrouve ces hémornagies et une prolifération de noyaux le long des capillaires à leur entrée dans les glomérules, et des foyers disséminés dans tout le rein. Il est donc permis de croire,

d'après les propriétés biologiques spéciales de ce microbe et l'action pathogène qui s'exerce exclusivement sur les reins, qu'on est en présence d'un streptococcus qui joue un rôle spécial dans le développement de certaines néphrites. C'est ce qu'apprendront d'ailleurs les observations poursuivies avec les reins de sujets morts du mal de Bright.

Les résultats auxquels est arrivé J. Mannaberg n'ont rien de surprenant, puisque l'on sait aujourd'hui que l'albuminurie ou, si l'on veut, certaines néphrites, naissent sous l'influence des mêmes foyers infectieux d'origine tellurique ou cosmique qui provoquent les maladies infectieuses.

Le professeur Semmola, qui a consacré de nombreuses recherches à élucider la question de la pathogénie de l'albuminurie, divise dans un travail (Riforma medica 1888) les albuminuries en hématogènes et en néphrogènes. Pour les distinguer, il s'appuie sur trois phénomènes caractéristiques qui sont:

1º Dans les albuminuries hématogènes, la quantité d'albumine rendue dans les vingt-quatre heures est beaucoup plus considérable que dans les albuminuries néphrogènes;

2º La qualité dans les albuminuries hématiques rappelle les propriétés physico-chimiques et les réactions de l'albumine du sérum (sérine), tandis que l'albumine des formes néphrogènes ne possède aucune de ces réactions et ne prend pas à froid la belle coloration violette de l'albumine du sérum ni celle que prend l'albumine du vrai mal de Bright en présence de l'ozyde de cuivre dissous dans la potasse caustique;

3º La présence des éléments figurés dans l'urine qui est constante dans les albuminuries néphrogènes manque complètement dans les hématogènes, ou se trouve hors de proportion avec l'albumine émise.

Voici d'autre part comment Semmola conqoit d'après ses observations les conditions pathogéniques de l'albuminurie : Le passage de l'albumine dans l'urine a pour condition fondamentale un état dyscrasique du sang, c'est-à-dire une altération spéciale physico-chimique qui rend cette albumine impropre à l'assimilation, en sorte qu'elle doit être éliminée par les organes et principalement par les reins. A cette catégorie appartiennent toutes les albuminuries dites physiologiques qui sont le symptôme d'une nutrition défectaeuse, car on ne peut admettre qu'à l'état vraiment normal l'albumine soit destinée à être éliminée de l'organisme.

Semmola n'admet pas que l'augmentation de pression seule puisse produire la sortie de l'albumine par les reins, tout au plus pourraitelle accroître une albuminurie dyscrasique existant déjà.

Enfin les lésions rénales ne donnent lieu à l'albuminurie que lors.

qu'elles sont le réstitat d'un processus inflemmatoire aigu ou chronique, tandis que dans les lésions nutritives, la dégénéresquace amyloide par exemple, l'albumintrie dépend nou de ses lésions, mais de l'anomalie metritive: générale dont la lésion répale n'est qu'un ess particulier.

D'après Semmola, cette explication: est démontrée par l'observation clinique, surtout si on rapproche l'albumique, de la dégénéressence amyloïde des albuminurées de la syphiliu rénale, de l'alcoquisme, de la goutte, etc. On ne doit pas, suivant ces auteurs, admettre l'existence d'une néphrita par cala seul qu'on constate l'albuminurie, et même lorsqu'on trouve dans l'urine les traces d'un processes pathologique dans les reins, il faut examines quelle part l'altération nutritive générale peut avoir dans la genèse de ne symptôme. Au point de vue du traitement, l'auteur pense, que, c'est une erreur de vouloir chercher à répaser les pertes es albumine, par un régime foriement azoté, car le seul traitement, qui diminue les pertes en albumine consiste dans le régime lacté.

La théorie de l'albuminurie hématogène, à la défense de laquelle Semmela a sensatré tant de talent, a fait surtout du chemin dans ces demières années et, quelle que soit la part que que que laissent aux reins dans cette forme d'albuminurie, il n'en est pas moins vrai qu'on observe ce symptôme à peu près toutes les fois qu'on constate une grave altération nutritive au ceurs d'une maladie aigué ou chranique.

THERAPEUTIQUE

打団 4 コンデ Ho Weat Notice デールシング

The same anti-depople of the same of the s

Les affections paralytiques d'origine centrale sont assurément selles qui échappent le plus à pos moyens d'action. Lorsqu'un malade est pris d'une attaque d'hémorrhagie où de ramollissement cérébral, nous pouvons beaucoup, en particulier par une révulsion énergique, pour combattre les premiers accidents, lorsque nous arrivons assez tôt, et conserver la vie du malade; mais lorsque l'attaque ellemème est terminée et qu'il reste ses métaits. l'hémiplègie, par exemple, notre rôle se borne à l'emploi de moyens malheureusement bien anodins; l'immanquable iodure de potassium, l'électricité, les frictions, en font à peu près tous les frais, et les résultats ne sont pas brillants. L'amélioration, quand elle existe, est extrêmement lente, et les malades conservent, pendant le reste de leurs jours, les traces d'une crise tant soit peu intense.

En outre des paralysies très étandues, bien d'autres affections de même ordre, pour être parfois moins graves, n'en sont pas moins tenaces et pas moins pénibles pour les malades; par exemple, les paralysies limitées tenant à des causes centrales ou périphériques, les monoplégies localisées à un membre ou à un segment de membre, les paralysies de la face, de la langue, du laryax, du pharyax, des muscles oculaires, les névralgies; les céphalalgies tenaces, les phénomèmes congestifs du côté de la tête, vertiges, éblouissements, bourdonnements d'oreilles.

Voilà toute une partie de la pathologie contre laquelle nos moyens sont très variés, mais souvent, hôlas ! également impuissants.

Un honorable médecin de Strasbourg, le D' Romain Weissmann, a cherché à combler cette lacune. Il a eu le malheur, mais en même temps la benne fortune, de pouvoir expérimenter, sur lui-même un produit qu'il avait déjà employé chez ses malades et qui, pour lui en particulier, a amené un plein succès. Un jour, à l'âge de 63 ans, il fut pris, après son repas, d'une attaque d'apoplexie qui amens immédiatement de l'hémiplégie droite et de l'aphasie. Sa famille employa aussitôt son eau anti-apoplectique comme elle le lui avait vu faire à lui-même, et notre confrère recouvra successivement la parole et l'usage de tous ses membres.

Ces propriétés, un peu merveilleuses, sont confirmées par des certificats émanant de médecins très connus, les Dr. Kohn, médecin en chef de l'hépital Salem, de Stettin, Corazza, de Venise, Jechl, médecin de l'état-major, de Vienne, et hien d'autres. Ce sont là des noms étrangers; l'eau enti-apoplectique du Dr Weissmann vient à peine en effet d'être introduite en France, mais il n'y a pas de raison peur qu'elle produise chez nous de moins bons résultats que dans les pays voisins.

L'emploi de cette sau est d'ailleurs bien simple. Son action est basée sur le principe de l'absorption par la peau des principes extractifs d'ailleurs très divers, qu'elle contient.

On mélange donc chaque matin à l'eau destinée aux ablutions vingt à trente goutées de l'eau anti-apoplectique et on lave comme à l'ordinaire la tête, le visage et la nuque. Il faudrait assurément un nombre de goutées plus considérable pour des ablutions plus étendues. On procède ainsi lorsque divers phénomènes font craindre la congestion cérébrale ou l'apoplexie. Après l'attaque, ces lavages devraient être faits en outre sur la partie paralysée.

Le mode d'emplei est donc des plus faciles, il est en outre très agréable à cause du parfum balsamique de cette eau.

Il est bien peu de médecins qui n'aient dans leur clientèle des malades atteints de la sorte. Toute leur thérapeutique est rapidement à bout et les malades passent volontiers de l'un à l'autre confrère sans éprouver plus d'amélioration. N'attendons pus d'avoir tout épuisé, même nos malades, pour employer l'eau anti-apoplectique du D' Weissmann. Notre clientèle et noire considération s'en trouverent également bien.

## REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE, que la comme

I. Cas de cysto-sarcome fascicule de la région pectorale et de la paroi antérieure du creux de l'aisselle (observé chez un garcon de 17 ans); enlèvement de la tuméurpae l'a méthode des caustiques chimiques; guérison complète et sans récidive, par les D. J. Féra et Alf. Stocquart (Arch. de méd. et de chir. pratiques, Bruxelles, 1888, 2 fascicule B). — II. Observation d'un cas de carcinome encéphaloide ulcèré du sein gauche opèré par la méthode du D. Jules Félix (Scalpel, 1888, n. 38, Bruxelles). — Il s'agit dans ces deux cas de tumeurs malignes opérées par la méthode des caustiques chimiques.

Le premier cas fut opéré d'après la méthode du D' Bougard. Ce procédé consiste :

l'A enlever, au moyen de la pâte caustique de Viènne, l'épiderme dans toute l'étendue de la tumeur et même au délà des limites de celle-ci, par exemple lorsque la présence d'arborisations velneuses indique que la peau est malade dans une étendué plus grande;

2º A appliquer pendant 6 heures sur toute l'étendue de la tumeur que couche de la pâte caustique suivante :

| Farine de froment            | ~ 20             |
|------------------------------|------------------|
| Amidon                       | er oo grammes.   |
| Arsenic                      | 1 -              |
| Cinabre                      | 5                |
|                              | ;) —             |
| Sublimé corrosif             | 50 centigrammes. |
| Solution de chlorure de zinc |                  |
| à 52°                        | 245 grammes.     |

On fait une pate molle et homogène, en mélangeant dans un mortier en verre ou en porcelaine les six premières substances, triturées séparément et réduites en poudre fine, et en y versant ensuite doucement la solution de chlorure de sinc, en même temps qu'en tourne rapidement le mélange avec le pilon, de façon qu'il ne s'y forme pas de grumeaux. Dès que le mélange est parfais, on le verse dans un pot en falence à couverole, où il peut se conserver plusieurs mois sans perdre de ses qualités. Ils pâte sinsi préparés: est n'un rouge grenat; elle doit être homogène, facile à manier, très élastique et fort adhésive. Il est indispensable de se mouiller les doigts pour la manier, sinon elle adhère à la peau de l'opérateur.

Quand les six heures d'application de cette pâte sont écoulées, on enlève celle-ci et on la remplace jusqu'au lendemain par un cataplasme émollient, composé de trois parties de farine de lin et d'une partie de farine de guimauve.

3º A enlever par tranches successives, au moyen du bistouri, l'escharre produite, de façon à ne pas léser les tissus non cautérisés; outefois en cas d'hémorrhagie, on peut recourir efficacement, comme hémostatique, à l'application du crayon de nitrate d'argent avec tamponnement au moyen de petites boulettes de charpie. Quand on est arrivé sur du tissu non encore cautérisé, on applique une nouvelle couche de pâte et on procède de nouveau comme plus haut, jusqu'à ce qu'on arrive au tissu sain. Fait important à noter, l'action du caustique est toute différente sur les tissus sains que sur les tissus malades.

Le 2º malade a été opéré par cette méthode modifiée par le docteur Félix.

Pour la dénudation de l'épiderme, il trempe un tampon d'ouate ou de charpie dans une solution sursaturée de potasse caustique, frictionne rapidement toute l'étendue de la peau qu'il veut cautériser, et des que l'épiderme se détache, il applique une couche de caustique. Ce caustique est aussi un peu différent de la pate Bougard, en voici la formule:

| Farine de Froment            | 112 | grammes.      |
|------------------------------|-----|---------------|
| Amidon                       |     |               |
| Bichlorure de mercure        | 1   |               |
| Iodol pur                    |     |               |
| Croton-chloral               | 10  |               |
| Bromure de camphre           | 10  |               |
| Acide carbolique cristallisé | 10  | , <del></del> |
| Chlorure de zinc sec         | 110 |               |

On mélange dans un mortier en verre ces diverses substances préalablement pulvérisées et l'on ajoute peu à peu la quantité d'ean distillée suffisante pour en faire une pâte homogène, ductile et de la consistance du mastic des vitriers. En ayant soin de se mouilles les doigts, on manie cette pâte comme on veut parce qu'elle n'attaque pas l'épiderme.

On en applique une couche de l'épaisseur de 5 millimètres plus ou moins, d'après l'action plus ou moins presonde que l'on veut obtenir, on recouvre avec une couche d'ouate ou de coten charpie et

on laisse en place pendant 24 heures, s'il s'agit d'une tumeur à enlever. S'il s'agit d'une tumeur à enlever, s'il faut faire une cautérisation légère, modificatrice d'un ulcère, d'une cicatrice vicieuse, d'un lupus, etc., quelques heures suffisent.

E. Deschamps.

### HOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Statistique en 1888. — Voici quel a été le mouvement de la Faculté de Paris.

Pendant l'année scolaire 1887-1888, 373 élèves ont été reçus docteurs en médecine. Ce chiffre se décompose de la manière suivante :

Hommes, Français, 321—hommes, étrangers, 50—femmes, Françaises, 1 [Mas Soller-Dubois) femmes, étrangères, 1.

En outre, ont été reçus officiers de santé : hommes, Français, 10.

Hommes en cours d'étude à la fin de l'année scolaire 1887-1888 : 3,668. Les étrangers appartiennent aux nationalités suivantes : Allemagne, 4; Amérique, 131; Angleterre, 34; Australie, 1; Autriche, 4; Belgique, 4; Bulgarie, 3; Danemark, 1; Egypte, 9; Espagne et colonies, 41; Grèce, 19; Hollande, 4; Hongrie, 1; Ilalie, 8; Norvège, 1; Perse, 1; Portugal, 10; Roumanie, 60; Russie, 136; Serbie; 16; Suède, 1; Suisse, 18; Turquie, 56.

Femmes en cours d'études à la fin de l'année scolaire 1887-1888 : 114.
Françaises, 12 (10 aspirantes au doctorat, 2 à l'officiat de santé); Américaines, 1 (M. Dejerine-Klompke, la seule femme qui soit arrivée jusqu'ici à l'internat des hôpitaux de Paris); Anglaises, 8; Autrichiennes, 1; Grecques, 1; Russes, 90 (presque toutes sont Poionaises); Turquie, 1.

Rigoureusement, la nationalité des femmes est assez difficile à préciser, quelques-unes ayant changé de nationalité par suite de leur mariage.

ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE. — Le Conseil cantonal de Genève ayant été saisi d'un projet de loi sur l'assurance obligatoire de la maladie, a nommé une commission pour l'étude du projet.

Voici les principales dispositions adoptées par cette commission :

Il est institué, dans le canton de Genève, un service d'assurance contre la maladie, dont tous les citoyens genevois, de l'un et l'autre sexe, sont tenus de faire partie des l'âge de dix-huit ans, à moins qu'ils ne justifient d'être assurés par une société de secours mutuels contre la maladie reconnue par l'Etat.

Le service d'assurance a pour but de garantir :

a) Les frais du traitement pendant la maladie;

b) Une indemnité temporaire de chômage, à laquelle n'auront aucun droit les citoyens qui n'auront pas payé leur cotisation annuelle, si leur indigence est notoirement le résultat de leur paresse ou de leur inconduite.

L'Hospice général est chargé, conjointement avec les communes ou les groupes de communes, de l'organisation de ce; service, aux obligations duquel il devra faire face avec les ressources ordinaires qu'il consacre du service des malades, augmentées du produit des cotisations, de l'alloca-

tion de l'Etat, des subventions éventuelles des communes, et des dons et legs avec destination spéciale.

Une allocation annuelle, qui ne pourra excéder 150,000 francs, sera inscrite au budget cantonal en faveur de l'Hospice général, pour le service d'assurance.

La loi règlera l'organisation de ce service, le mode d'intervention des communes, les conditions auxquelles devront se soumettre les sociétés reconnues par l'Etat, le taux de la cotisation pour les citoyens genevois et les citoyens suisses et son mode de perception.

Disposition transitoire. — Dans un délai de six mois, à partir de l'acceptation de la présente loi, l'Hospice général adressera au Conseil d'Etat un projet d'organisation de ce service d'assurance, avec indication des prévisions de recettes et de dépenses.

Nous ferons remarquer que, si d'après ce projet tout citoyen de Genère doit s'assurer en cas de maladie, la seule sanction de cette obligation, c'est la suppression de toute indemnité pour les malades qui refusent de payer leur cotisation. Dans ces conditions l'obligation devient facultative et le but poursuivi n'est pas atteint. Il est vrai qu'on peut se demander si, dans la pratique, un pareil but est facile à atteindre; il est permis d'en douter.

ORGANISATION DU CONCOURS POUR LES PLACES DE MÉDECIN ADJOURT DES ASILES PUBLICS D'ALIÉNÉS. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur : Sur la proposition du directeur de l'Assistance publique et des institutions de prévoyance; — Vu la loi du 30 juin 1838, l'ordonnance du 18 décembre 1839 et les édécrets des 6 juin 1863 et 4 février 1875; Vu le décret du 25 mars 1852; Vu l'arrêté ministériel en date du 6 mars 1888 instituant une commission chargée d'étudier le meilleur mode de concours à organiser pour l'admission aux emplois de médecins adjoints des asiles publics d'aliénés; Vu le rapport présenté par ladite commission (1); Vu l'avis de M. le ministre de l'instruction publique et des heaux-arts; Arrête:

Article premier. — Il est constitué un concours pour l'admissibilité aux emplois de médecins adjoints des asiles publics d'aliénés.

Art. 2. — Le concours sera régional; il y aura autant de régions que de Facultés de médecine de l'Etat. — La circonscription de chaque région sera composée comme il est indiqué dans le tableau annexé au présest arrêté.

Art. 3. — Les candidats devront être Français et docteurs d'une des Facultés de médecine de l'Etat. — Leur demande devra être adressée su ministre de l'intérieur qui leur fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au concours. Ils ne devront pas être àgés de plus de trente ans au jour de l'ouverture du concours, ils auront à justifier de l'accomplissement d'un stage d'une année au moins, comme

<sup>(1)</sup> Cette commission était composée de MM. Bourneville, président et rapporteur; Donnet, médecin-directeur de l'asile de Vaucluse; Giraud, médecin-directeur de l'asile de Quatre-Mares;

internes dans un asile public ou privé consacré au traîtement de l'aliénation mentale. Toute demande sera en conséquence accompagnée des pièces faisant la preuve de ce atage, de l'acté de naissance du postulant, ainsi que de ses états de services quelconques. Les candidats seront libres de concourir, à leur choix, 'dans l'une ou l'autre des régions. Au fur et à mesure des vacances d'emplois qui se produiront dans les asiles publics de la région où ils auront passé le concours, les candidats déclarés admissibles seront désignés au choix des préfets, suivant l'ordre de classement établi par le jury d'après le mérite des examens.

Art. 4. — Un premier concours sera ouvert en 1888 dans chaque région pour l'application du présent arrêté, à une date qui sèra ultérieurement déterminée. Ce concours aura lieu en vue de l'admission de trois candidats dans la région de la Faculté de médecine de Paris et de deux candidats dans chaque des autres régions. — Un nouveau concours n'aura lieu ensuite dans chaque région que lorsque la liste des candidats déclarés admissibles y sera épuisée à une seule unité près.

Chaque concours sera annoncé au moyen d'insertions faites au Journal Officiel et dans le Recueil des Actes administratifs de la préfecture et du chef-lieu de chaque région. Tout admissible qui n'aurait pas été pourvu d'un emploi dans un délai de six ans à compter de la date du concours, aurait à se soumettre de nouveau aux épreuves instituées par le présent arrêté, à moins qu'il ne justifiat avoir, dans l'intervalle, été attaché, pendant trois ans au moins, à un asile d'aliénés en qualité d'interne.

A titre exceptionnel, et lorsqu'il y aura urgence à nommer le médecin adjoint d'un asile dans une région où la liste des admissibles se trouverait épuisée, l'administration supérieure conserverait la faculté d'appeler à cet emploi un candidat d'une autre région, à la condition que celui-ci déclarera expressément renoncer au droit qui lui appartient d'obtenir son poste de début dans la région où il a subi le concours. A titre exceptionnel également et lorsqu'une nécessité d'ordre supérieur le recommanderait, ou encore par mesure disciplinaire, tout médecin adjoint nommé pour son début dans la région où il aura concouru, pourra être ensuite envoyé avec ses mêmes fonctions dans un asile situé hors de cette région.

Art, 5. — Les médecins-adjoints pourront être nommés médecins en chef ou directeurs-médecins dans toute la France.

Art. 6. — Le jury chargé de juger les résultats du concours sera composé, dans chaque région: 1° de trois directeurs-médecins ou médecins en chef de la région; 2° d'un inspecteur général des établissements de bienfaisance; 3° d'un professeur désigné par la Faculté de médecine de la région. Les directeurs-médecins et les médecins en chef appelés à faire partie du jury seront désignés par voie de tirage au sort parmi les docteurs qui remplissent l'une ou l'autre de ces fonctions dans un des asiles publics de la région. Il sera procédé, en outre, au tirage au sort d'un juré suppléant pris également parmi les directeurs-médecins et médecins en chef.

Art. 7. — Les épreuves sont au nombre de quatre :

<sup>1</sup>º Une question écrite portant sur l'anatomis et la physiologie du système

nerreux pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats maximum des points sera de 30; 2° Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie ordinaires pour laquelle il sera accordé 20 minutes de réflexion et 15 minutes pour la dissertation; le maximum des point aera de 20; 3° Une épreupe clinique aux deux malades aliénés. Il sera accordé 30 minutes pour l'examen des deux malades, 15 minutes de réflexion et 30 minutes d'exposition. L'un des deux malades deven examiné et discuté plus spécialement au point de vue médico-légale maximum des points sera de 30; 4° Une épreuse sur titres. Les travascientifiques antérieurs des candidats seront examinés par le jame feront l'objet d'un rapport qui pourra être communiqué aux capéli sur leur demande. Le maximum des points sera de 10. Les points au lecture des compositions écrites.

Art, 8. — Ne sera pas soumis aux épreuves du conçours institués le présent arrêté le chef de la clinique des maladies mentales organistà l'asile Sainte-Anne; lorsqu'il sera chargé des fonctions de médica adjoint dans cet établissement, conformément aux dispositions particles 3 et 4 de l'arrêté ministérial du 8 octobre 1879.

Art. 9. — Le directeur de l'Assistance publique et des institutions prévoyance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 18 juillet 1888. Pour le président du conseil, le nous-accrété d'Etat, signé : Léon Boungmois.

— Dimanche dernier a eu lieu à Bourg l'inauguration du buste de professeur Ch. Robin, qui est élevé à l'intersection de deux rues de l' ville. Sur le piédestal on lit ces mots :

## A CHARLES ROBIN

MEMBRE DE L'INSTITUT, SÉNATEUR DE L'AIN

Le gouvernement était représenté par le ministre des travaux publics, qui a rappelé en quelques mots la vie politique de l'illustre savant. Puis M. Sappey, ami et collègue de Robin, et M. Pouchet, délégué par le ministre de l'instruction publique, ont retracé la carrière scientifique de regretté professeur de la Faculté de médecine de Paris.

## BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

LECROSNIER et BABÉ, libraires-éditeurs, 23; place de l'Ecole-de-Médeciné.

Traité clinique des maladies mentales, par le Dr Schule, médecin de l'asile d'Ilenau, etc., 3° édition 1886, traduite par les Dr J. Dagonet et G. Duhamel, revue et augmentée par l'auteur. Préface du M. le Dr H. Bulgonet, etc. 2° fascicule, 1 vol. in-8, 5 france.

Prix de l'ouvrage complet, 1 vol. in-8, 9 francs.

Le Propriétaire-Gérant : Dr E. BOTTENTUIL.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successeur 52, rue Madame et sue Corneille, 3.

# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Chapter granzale regulaterite bare # Boutelle Cales dell'erquel

Is r'est anom des ingeprénients des Baux sulferouses transportées ; produisent mais de l'organisme l'in y droggème multuré et le for à l'état maisant sus ér motations ai troubles d'aueuse appèse,

# BLENNORRHAGIE, CYSTITE

KAVA FOURNIER

Chagna Plinie est marquée Acoro Sousenies, L'ETUI, 40 ILLEG TION AU KAVA poer assurer la goirfiste, Places 40

Exiger la Signature : D' FOURNIER, 22, Place de la Madeleise, PARIS

Maille COR, Paris 1885



# Alimentation ... Enfants

## TABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN

FONDE EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé ms un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu vastes et heaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bondante à une température de 2° centigrades....

Penales en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Neur vastes piscines, destinées l'une aux hommes. Pautre aux dames.

L'installation contient en eutre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des ingladées chroniques, particulièrement des maladies deriess: hystèrie, chorde, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, finie, lymphatisme, surteut chet les enfants, dyapepsie, inflammation, de appareit digentif, de la restalcuat de la vessie, pertes séminales, congestions, reticulièrement colles du foie et de la moelle épinière, cortaines paralysies, humatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. Etentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes d'ALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, 66 %; rue du Champ-des-Oiseaux. & Rogen.



# MALADIES DE L'ESTO

## PASTILLES BOUTY

0,10cs PEPSINE EXT. s. 0,005 mill. Chl. COCAHE per p

De nombreux essais out prouvé que, par nion de la Pepsine et de la Cocaine, n tilles sont un precieux spécifique pour tom Gastrites, Gastrutgies, Dyspey Vomissements de la grossesse de mer et toute affection ayant son also l'appareil digestif.

Mode D'Emplos ; 3 Pastilles après chaq-PRIX : LA BOITE 3 FR

PARIS, 119, Rue d'Aboukir, 119, PA

## PEPSINE-COCAIN

QUINA + FER Chlorose, Anémie

Membre de l'ACADEMIE de MEDI Professeur d'Ecole de Phormas BAIN & FOURNIE 43, Rue d'Amsterdam, Pari

# APPAUVRISSEMENT DU SANG

Enrol gratuit d'un Flacon à MM. les Médecins.

## YROPHOSPHATE DEFER ROBIOUET

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités du Sang, Pales couleurs, Pertes, etc. — On l'emploie en Prouve, Dasons ou Sinor (3'), Sourron (2'50), et Vin (5'), an choir des malades.

## DE BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO CeVin fortifiant, fébrifuge, antimerveus guérit magications scrofuleuses, fleures, neuroses, dis-nées circoniques, pales contisues, etc. — Priz: 4. ETHAR, Ph'an, à Paris, que Baudin, 23, et pt. Pharmasics.

# MAN Marent de l'Académie de Méde

AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphate de Chaux est la substance minérale la plus abondante dans lorganisme, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résulte une affection organique grave. — Les nombreuses guérisons obtenues par le SEROY du Docteur REINVILLIER ont classé ce médicament comme le spécifique le plus sur contre la Phénésie publicamente. La Bronchité chronique, l'Anémie, le Rachtiteme, la Débilité organique, les Maladies du Système nerveux et des Os.

Le SIROY du Docteur REINVILLIER, administré quetidismement aux matinabilité la Densition et la Croissunce. — Chez le Nourries et les Mars, it raid le la muilleur et emplone la Carrie et la Perit des Densit qui nivent souvent la grand.

Dépât : Pharmach VIRENQUE, 8, place de la Madeleine, à PARIS, et dans textes Fharmacies.

# Diurèlique, Rédificateur des sécrétions externales, Maladies des voies respiratoires et génito-arinaires CAPSULES DE TERPINO ADRIAN Le Terpinol a les propriétés de l'es-sonce de Térébenthine dont il dérive, mais il est plus facilement absorbé et plus surfout très bien toléré. Il n'a pas l'incon-vénient grave de provoquer chez les mala-des des nausées, souvent même des vomis-sements.

CHAQUE TABLETTS CONTIENT EXACT

50 centigram. de S. N. de Bismi

Dérangements intestinaux, Din rhées chroniques, Diarrhée infantil Affections catarrhales des organi digestifs.

D'un goût agréable, ces tablette realemes sous un petit volume une dese notable de l'unit et suppriment l'emploi des potions d'a conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

SAMPLE AND POST OF

ķ.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SUTHATE

Premier Paris. — Thérapoutique chirargicalé: Traitement des corps fibreux de l'utérus, par le De Verubère. — Comptes sendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance du 2 octobre 1888. — Société clinique de Paris, seance du 22 mars 1888. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

## Paris, le 3 octobre 1888.

L'Académic de médecide a untendu une importante communica-, tion de M. Laborde sur les alcoels dits supérieurs et d'industrie, sur les bouquets artificiels et sur leurs propriétés toxiques.

M. Dujardin-Beaumetz a contesté la valeur du precédé expérimental employé par M. Laborde : les injections intra-veineuses ; il leur préfère l'ingestion par l'éssomme qui lui paraît seule à l'abri de toute, eritique, il conteste de même l'importance attribuée aux accidents épileptiformes chez les absinthiques ; il n'en reste pas moins les aurieuses socherches de M. Laborde sus la compusition des bouquets artificials, sur l'action consulaivante du furfurol, de l'aldéhyde salique, lique et d'autres poisons véritables qu'un bea nombre d'individus ingergitent avec une déplorable régularité.

M. le professeur Bouchard a lu au nom de M. A. Mossé, l'un des agrégés les plus distingués de la Faculté de médecine de Montpeleist, une note sur la glycesurie dans le paludisme. Le chapitre de l'urologie de la fièvre palustre est entièrement à refaire. La glycesurie qui se montre à la suite des accès de fièvre intermittente est un accident rare et ordinairement transitoire, et l'intoxication paludique ne jone qu'un rôle très secondaire dans sa production. Ce qu'on observe plus souvent dans ces cas c'est une polyurie parfois très abondante, survenant plusieurs jours après les accès.

M. Verrier a communiqué à l'appui de sa candidature dans la section d'accouchements l'observation d'une femme qui, à sa dixième grossesse, est un exceptannement du placents avec adhérences accumales, une délivrance incomplète et de la septicémie purpétale. Cette femme gréfit par les injections vaginales et intra-utémies antisoptiques. M. Verrier considère ces injections comme très stélemates dans ces cas et il repousse le curetage qui ne serait pas sans danger.

A. Ch.

. . . . .

### THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE

## Traitement des corps fibreux de l'utérus (1),

Par le D' F. VERCHÈRE
Ancien chef de clinique chirurgicale de la Faculté.

Les polypes de gros volume, polypes énormes de Pozzi peuvent varier du volume d'une orange à celui d'une tête de fœtus. On pouvait s'étonner de ce que cette définition embrasse des tumeurs de volume aussi dissemblables, et ranger dans la même classe de tumeurs énormes au point de vue thérapeutique des corps pouvant varier du double au simple. Aussi cette définition doit-elle être complétée et M. Pozzi propose d'appeler énormes polypes ceux qui, remplissant la cavité du vagin, ne laissent pas le doigt arriver au pédicule et ne peuvent ordinairement franchir la vulve qu'au prix de certaines manœuvres. J'ajouterai que l'on peut faire entrer en ligne de compte l'obstacle apporté par la présence même du polype à l'écoulement hors du vagin des produits de sécrétions utérines. Il est facile de comprendre en effet que la masse polypeuse s'appuyant sur l'anneau vulvaire distendu et aminci, arrête tout écoulement au dehors et détermine une rétention absolue des liquides provenant de l'utérus (catarrhe utérin, sang).

De là une source d'infection à laquelle la malade peut difficilement se soustraire même par les soins de teilette les plus minutieux. Les injections ne peuvent pénétrer dans cette partie reculée du vagin et peu à peu les liquides externes se transforment en un ichor fétide qui épuise la malade et détermine une sorte de septicémie lente par résorption, amenant peu à peu les malades à la cachexie. Cette infection locale est possible et pour ainsi dire constante dans les différents cas qui ont été observés, c'est une indication opératoire formelle étant donnée l'aggravation considérable apportée par cette complication au pronostic des polypes fibreux en général.

La thérapeutique devra donc s'occuper dès l'abord de cet état septique du lieu opératoire. On ne devra pas opérer d'emblée dans cette cavité infectée. Ce serait s'exposer aux complications les plus graves par auto-intoxication en blessant un foyer pathologique. Ces principes sur lesquels a insisté M. Verneuil trouveront ici plus que partout ailleurs, leur application. L'antisepsie vaginale devra être faite très rigoureusement avant de songer à l'ablation du polype. Nous ne rappellerons pas tous les moyens que nous avons indiqués dans un précédent article, mais nous dirons que dans le

<sup>(1)</sup> V. France méd. du 26 mai 1888, nº 61, t. I, p. 733.

cas particulier, c'est au chirurgien lui-même qu'incombera le soin de préparer le champ opératoire. Il ne devra pas se fier à la malade pour faire les lavages, les injections nécessaires. Dans bien des cas même, il lui sera difficile de faire parvenir un liquide antiseptique jusqu'au fond dilaté du vagin où sont accumulés les liquides utérins; souvent même, il existe des matières putrides externes qui ne pourront s'échapper malgré un courant de liquide abondant.

Il ne faudra pas se contenter de lancer un jet de solution au niveau des foyers putrides, il faudra porter cette solution au-dessus de la tumeur, soit au moyen d'une sonde de caoutchouc, soit en conduisant une sonde à double courant sur le doigt entre les parois vaginales distendues et la tumeur. Les liquides employés seront la solution de sublimé ou la solution phéniquée faible. Ces lavages seront répétés assidûment et régulièrement matin et soir jusqu'au moment où l'odeur aura disparu, où la flèvre puerpérale, septique, sera éteinte. Un pansement sec à l'iodoforme ou des compresses trempées dans la liqueur de Van Swieten seront appliquées en permanence audevant de la vulve, et ce n'est qu'après ce traitement pré-opératoire que le chirurgien pourra tenter une ablation radicale sans craindre de s'exposer aux terribles complications qui rendraient presque toujours fatales les opérations dans ces cas. Il nous faut ajouter néanmoins qu'il existe des cas dans lesquels avant la désinfection totale préalable il faudra intervenir. Ce sont ceux où cette désinfection est rendue impossible par le volume même de la tumeur, ceux où l'état de la malade est d'une telle gravité qu'il faut opérer sans tarder, sous peine de voir la malade périr de faiblesse et d'anémie avant qu'on ait eu le temps de parfaire la désinfection. Sauf ces deux cas, c'est à ce traitement pré-opératoire que l'on devra la plupart du temps le succès après l'ablation des polypes énormes. J'ajonterai que pendant l'opération et après la suppression de la tumeur, la même antisepsie rigoureuse et prolongée devra être faite surtout dans les deux cas que j'ai cités où elle avait été impossible avant.

Le principe sur lequel s'appuyait l'ablation des polypes d'un moyen volume, c'est-à-dire d'après les tractions sur le col utérin et non sur la tumeur elle-même, devient ici d'une application difficile. On ne peut introduire les doigts sur les côtés de la tumeur, on ne peut y diriger des instruments, on ne peut y conduire des pinces; que faire ? S'abstenir de toute traction, telle doit être alors la règle, sous peine d'amener une inversion utérine, ou un décollement des ligaments larges, et même du péritoine de la fosse iliaque avec épanchement de sang énorme sous-péritonéal comme dans les cas malheureux publiés par M. Le Dentu à la Société anatomique.

Il faudra donc agir sur la tumeur elle-même sur la partie acces-

sible de la tumeur et agir de façon à réduire son volume et à dilater l'ouverture vaginale après la section du pédicule.

La section du pédicule (parfois très mince) peut être faite par torsion, mais ce moyen ne doit pas être employé; dans la plupart des cas, c'est un moyen aveugle, agissant sur un pédicule dont on n'a pa constater la résistance et dangereux, parce qu'il peut déterminer une traction fâchense sur les parois amincies de l'atérus au niveau du point de son implantation. Restent donc les deux seuls moyens que nous avons déjà indiqués pour les polypes des petits et moyens volumes, l'écraseur et l'instrument tranchant. Mais leur emploi est lei plus difficile et demande à être modifié suivant les circonstances.

La chaîne de l'écraseur pourra être placée avec le porte-chaîne ou porte-ligature d'Emmet que nous avons décrit; mais souvent ce moyen sera infidèle et la chaîne ne pourra être placée.

Voici alors un procédé que recommande Pozzi : « Il consiste à attacher de place en place la chaîne de l'écraseur à un de ces petits deroles élastiques que l'on trouve chez tous les papetiers. »

Ce cercle doit être d'un diamètre plus petit que celui de la tameur, de manière à ce que son élasticité soit mise en jeu pour l'embrasser. Une chaîne d'écraseur ainsi préparée forme une série de festons autour de la bande élastique au repos, mais ces festons disparaissent quand celle-ci est distendue. On comprend sans qu'il soit nécessaire d'y insister qu'il sera facile de faire glisser de proche en proche la chaîne reliée à ce support qui prend un point d'appui constant sur la tameur, épouse et suremant tour à tour ses sinuosités, sans risquer, comme quand la chaîne est laissée libre, de reculer en un point tandis qu'on la fait avancer dans un autre. 2 Maigré ces moyens ingénieux îl arrive qu'on ne peut enuore passer et attendre le pédicule de la tumeur. Il faudra des lors et sans plus attendre avoir recours à ce moyen sur lequel Chassaignac a si justement insisté, au morcellement.

Ce morcellement de la tumeur peut être fait avec l'écraseur. Malheureusement ce procédé est long, difficile, et souvent impossible. Le volume de la tumeur est tel qu'il résiste à la chaîne, celle-ci ne peut le sectionner et il est arrivé qu'après avoir brisé une ou deux chaînes, l'opérateur a été contraint d'en arriver à un procédé moins bénin mais plus efficace, et plus incontestablement rapide. Je veux parier de l'Instrument tranchant.

Celui-oi sera le bistouri pour certains auteurs, ou un instrument spécial pour d'autres.

Le bistouri sera porté directement sur la tumeur et on taillers de véritables tranches qui enlevées successivément la réduisent peu à peu et permettront d'arriver au pédicule que l'on retranchers d'un seul coup au bistouri et avec une chaîne d'écraseur. Emmet, Depaul, Mathews, Duncan, regardent cette méthode comme la plus rationnelle et y ont eu recours avec succès.

Le seul danger qu'elle présente est l'hémorrhagie. Quoique Simon ait fait remarquer que la coque du polype est la partie la plus résistante, qu'il est possible, après l'avoir incisée, d'énucléer en queique sorte les parties profondes de la tumeur et d'obtenir son allongement; quoique le tissu fibreux des polypes soft peu musculaire, il n'en est pas moins vrai que l'hémorrhagie a pu dans nombre de cas effrayer à juste titre les chirurgiens et mettre en grand danger la vie des opérées.

Aussi s'est-on préoccupé de cette grave complication et a-t-on cherché à y remédier. M. Pozzi a proposé après avoir rapidement pratiqué l'évidement de la tumeur par une excavation conoïde faite au bistouri au centre même de la tumeur, d'arrêter l'écoulement sanguin par la contriction du pédicule que l'évidement aurait rendu accessible. Je n'ai vu nulle part signalé comme moyen de prévenir l'hémorrhagie, le morcellement au thermo-cautère, mais îl est certain que certains auteurs ont du l'employer et je crois que ce procédé doit être beaucoup moins dangereux que l'évidement au bistouri.

Ce même danger, l'hémorrhagie, a suscité divers instruments, et les indications qu'ils devalent remplir étaient les suivantes : Diminuer le volume de la tumeur tout en maintenant une compression hémostatique. Ces deux indications ont été remplies par l'instrument de M. Segond et c'est à lui très certainement que l'on devra avoir recours pour cette ablation des polypes énormes de l'utérus. C'est une espèce de céphalotribe qu'a construit M. Colin. Les deux cuillers sont poussées entre les pareis vaginales et la tumeur; minces et résistantes elles peuvent facilement être glissées, puis mises en place élies embraceur la tumeur et, au moyen d'une vis de rappel, elles la compriment dans son ensemble. Au centre, entre les deux quillers, s'enfonce une sorte de tarière, qui vient tarauder le centre de la tumeur, enlevant, égrugeant pour ainsi dire le noyau de la tumeur, qui peu à peu diminue en même temps que les cuillers la compriment et empéchent toute hémorrhagie. Cet instrument, que je ne saurais mieux comparer qu'à certains couteaux employés dans l'art culinaire pour enlever le centre d'une pomme sans toucher au fruit lui-même, doit être désormais considéré comme l'instrument de choix pour l'évidement hémostatique des polypes énormes.

Une difficulté sur laquelle je dois maintenant insister a trait à la difficulté que l'on éprouve dans les cas où on a pu avec l'écraseur sectionner le pédicule d'un polype énorme, je veux parler de l'impos-

sibilité où l'on est de faire franchir au polype libre dans le vagin l'orifice vulvaire. Dans beaucoup de cas de simples pinces suffirent, si cela est nécessaire on pourra avoir recours à un petit forceps duquel on devra toujours être muni, mais pour ne s'en servir qu'après que l'on sera assuré de la section parfaite du pédicule.

Enfin, d'autres auteurs ont recommandé de faire des débridements vulvaires. Dupuytren incisait en arrière, Verneuil de la fourchette au sphincter anal; on a pratiqué les incisions latérales de Dubois (Heywood, Smith et Barnes). Mais je crois que le morcellement avec le bistouri pourrait alors être fait beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement sans danger, puisque la tumeur est séparée de l'utérus et qu'il n'y a plus de crainte d'hémorrhagie. Peut-être pourait-on se servir, même dans ce dernier temps, de l'instrument de Segond, qui réduirait par pression la tumeur, la diminuerait par évidement et servirait en même temps de tracteur pour lui faire franchir le détroit vulvaire.

Je terminerai ce qui a trait à l'ablation des polypes intra-vaginaux, quelque soit le volume, petits ou énormes, par cette recommandation formelle et indispensable, qu'il ne faut entreprendre cette opération que si l'on est assuré d'être capable de faire une antisepsie postopératoire et qu'on ne doit quitter la malade qu'alors que le pansement antiseptique a été scrupuleusement fait. J'ajoute que si le point d'implantation du polype donnait un léger écoulement de sang, si une cautérisation superficielle n'avait pu l'arrêter complètement, il n'y aurait aueun inconvénient à faire un tamponnement du vagin et même de l'utérus, sous condition formelle que ce tamponnement soit fait avec de la gaze ou des tampons d'ouate iodoformée irréprochable.

### · ACADÉMIE DE MÉDEÇINE

## Séance du 2 octobre 1888, - Présidence de M. HERARD.

LA CORRESPONDANCE comprend: 1º une lettre du ministre du com merce et de l'industrie qui transmet le rapport de M. le D' Lafosse, médecin inspecteur des eaux minérales de Vals, sur la saison thermale de 1886; 2º une lettre de M. le D' Budin, candidat dans la section d'accouchements; 3º une lettre de M. le D' Sérac, de Vichy, candidat au titre de correspondant national (première division); 4º M. le D' Landarrabilco de Barbaste (Lot-et-Garonne) envoie un travail manuscrit intitulé: Des propriétés thérapeutiques du café vert dans les affections calculeuses du foie; 5º l'Académie reçoit un rapport manuscrit sur une épidémie de flèvre typhoïde observée au camp de Pontgouin.

OBSERVATION D'ENCHATONNEMENT AVEC ADHÈRENCES NORMALES DU placenta. Délivrance incomplète, septicémie puerpérale. Guérison PAR LES INJECTIONS INTRA-UTÉRINES ET VAGINALES ANTISEPTIQUES. -M. le D' Verrier lit l'observation d'une femme de 40 ans. avant déjà su neuf enfants, complètement guérie des accidents signalés dans le titre de ce travail. Il conclut de cette observation et d'autres faits analogues que dans les cas les plus graves d'infection putride après abandon forcé d'une partie du placenta dans l'utérus, les injections fortement antiseptiques et fréquemment répétées suffisent pour débarrasser la malade des débris placentaires qui n'ont pu être extraits et rendre antiseptiques ceux qui ont conservé des adhérences et pourraient devenir un champ de culture pour les colonies des microbes de la fièvre puerpérale. Il n'est donc pas absolument indiqué d'infiger à la femme qui vient d'accoucher et de subir une délivrance manuelle toujours pénible et dangereuse, le traumatisme nouveau d'un abaissement utérin, d'un curetage et d'un écouvillonnage dans un utérus déjà si malmené.

Le curetage d'ailleurs est d'application récente aux cas post-puerpéraux; M. Verrier ne le proscrit pas dans des cas déterminés; mais il pourrait bien ne pas être sans danger quand l'utérus développé par un produit de conception à terme a été aminci, quand le col est ramolli, flasque, largement entr'ouvert, pantelant, ne domant pas prise à la pince de Museux et surtout si la femme a déjà subi des tentatives multiples de délivrance artificielle par la pénétration de la main.

GLYCOSURIE OU POLYURIE DANS LE PALUDISME. RECHERCHES SUR L'EXCRÉTION URINAIRE APRÈS LES ACCÈS DE FIÈVRE INTERMITTENTE. — M. le professeur Bouchard lit, au nom de M. le D' Mossé, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, un travail dont voici les conclusions:

- l'L'urologie de la fièvre palustre mérite d'être reprise. Les propositions classiques sur les caractères et la marche du syndrome urologique pendant les paroxysmes et après l'accès, subissent de nombreuses exceptions. Elles ne peuvent être données comme règles que sous réserves :
- 2º A la suite des accès de flèvre intermittente la glycosurie peut se montrer, mais elle constitue un accident rare et ordinairement transitoire;
- 3º La glycosurie qui se montre dans ces circonstances paraît tenir surtout aux conditions inhérentes à l'individu et résulter d'un état spécial de l'organisme, passager ou permanent (diathèse arthritique, lactation, état de la nutrition, etc.);
  - 4º L'intoxication tellurique n'a dans sa production qu'un rôle se-

condaire puisque chez les paludéens cachectiques et dans les fièvres intermittentes pernicieuses, la glycosurie ne paraît pas plus fréquente que dans l'impaludisme moins grave ou moins invétéré;

5° Après les accès de fièvre intermittente, il est fréquent maisna constant de voir survenir une polyurie aiguë à caractères spéciaux. La quantité d'urine émise varie de 2 litres et demi à 3 litres et demi ou 4 litres dans les vingt-quatre heures. Elle a pu atteindre 5 et même 8 litres.

6° Cette polyurie aiguë commence d'habitude plusieurs jours après les accès et ne s'accompagne pas ordinairement d'une azoturie proportionnelle.

Elle ne doit pas cependant être regardée comme une hydrane simple. Dans les cas où les chlorures ont été analysés, ces sels et trouvaient excrétés en grande abondance.

7º Dans son allure et par ses caractères principaux, cette polyuries rapproche plutôt des polyuries observées dans la convalescence des maladies aiguës qu'elle ne constitue à proprement parler un syndrome critique.

8º Pour mieux pénétrer sa nature, il serait utile de savoir si cette polyurie s'accompagne d'une augmentation de la toxicité urinsire.

9° Au point de vue séméiologique il faut recommander de faire pendant plusieurs jours consécutifs l'examen de l'urine, après la disparition des accès fébriles.

10° Le fait observé par M. S. Ringer que le sulfate de quinne diminuerait les éléments de la flèvre (d'une part l'augmentation de température qu'il fait disparaître, d'autre part l'augmentation de matières excrémentitielles qu'il laisserait subsister et qui paraîtraient dans l'urine au moment précis où l'accès aurait éclaté, si on n'avait pas institué la médication quinique), mérite d'être confirmé par de nouvelles analyses.

L'ALCOOL ET SA TOXICITÉ. LES ALCOOLS DITS SUPÉRIBURS ET D'INDUSTRIE ET LES BOUQUETS ARTIFICIELS. — M. Laborde résume quelques expériences qui montrent les dangers auxquels exposent quelques-uns des produits qui sont actuellement livrés à la consommation.

Le vin est fabriqué de toutes pièces avec de l'alcool, des matières colorantes et une huile essentielle à laquelle on donne le nom de bouquet. Le bouquet est un produit très complexe. Il y en a deux variétés, l'huile de vin française et l'huile de vin allemande, cette dernière étant généralement employée de préférence par l'industrie.

Ces produits proviennent de l'oxydation par l'acide nitrique d'huile de coco, de beurre de vache, d'huile de ricin, et quelquefois d'antres matières grasses: ils ont un parfum tellement pénétrant que pour

per qu'en sit manié les flacons qui les contiennent on est imprégné pour longtemps de leur odeur.

Il résulte des expériences que nous avons faites avec ces bouquets qu'ils peuvent déterminer des phénomènes toxiques se résumant ainsi :

L'action de poison porte d'abord et en général sur le système nerveux dont l'excitabilité est accrue, et ensuite sur la fonction respiratoire par l'arrêt de laquelle se produit la mort. Mais le poison d'origine allemande est sensiblement plus actif.

Quelque minime que soit la quantité employée, elle n'en effre pas pas moins des dangers réels, en raison de la répétition fréquente de l'absorption et des quantités totales du liquide absorbé dans la consommation.

Un point restait à élucider, le caractère convulsivant de l'action toxique de l'alcool, ce caractère ne semblant pouvoir être attribué qu'aux essences qui entrent dans la composition de certaines liqueurs dites spiritives, dont l'absinthe est le type. On sait même à quels agents l'alcool emprunte sa puissance convulsivante.

C'est, non pas à la pyridine, qu'il contient, mais à déux aldéhydes, l'aldéhyde pyromucide ou furfurol, pour les alcools d'industrie, et l'aldéhyde salicylique pour les liqueurs et les bouquets.

Le furfurol se trouve en particulier dans les alcools de grain, d'avoine, de seigle, d'orge. Il se preduit vraisemblablement, aux dépens de son, dans la saccharification sulfurique des céréales et passe dans les produits de la distillation du liquide fermenté. C'est un liquide incolore, mais qui brunit facilement à l'air, d'une odeur rappelant l'essence de cannelle et l'essence d'amandes amères. Sa densité est de 1,68; il bout à 162°. De nombreuses expériences physiclogiques nous ent montré, d'une façon indubitable, la faculté convulsivante et épileptisante du furfurol employé en injentions intra-veineuses. Cette action ne se produit pas à la suite de l'ingestion stomacale, parce que le médicament n'est pas supporté par cette voie.

Deux autres produits, l'aldéhyde salicylèque et le salicylate de méthyle donnent aux liqueurs et aux bouquets cette même propriété convulsivante, et même à un degré plus élevé.

Actuellement, dans la pratique ordinaire de l'industrie des liqueurs, on met en présence d'alcools inférieurs, de mauvaise qualité, des essences avec lesquelles on obtient des liqueurs demi-fines. Les bouquets masquent ainsi habilement les alcools de mauvais goût. Il en résulte même que les liqueurs les plus et les mieux parfumées sont précisément celles où entrent les alcools les plus mauvais.

Parmi ces bouquets il en est d'inoffensifs, mais la plupart sont des poisons.

Le type de ces poisons est la liqueur d'absinthe, bien connue depuis les travaux de Magnan, et donnant l'idée typique des convulsivants et épileptisants.

Mais dans le vermouth et le bitter il existe aussi un bouquet arificiel des plus dangereux, c'est l'aldéhyde salicylique que les fabricants substituent à l'essence de reine des prés, laquelle entre dans la composition de ces liqueurs.

Retiré de l'essence de reine des prés, l'aldéhyde salicylique apour formule C'H'O'; c'est un aldéhyde phénol. On le prépare en faisant agir une partie de bichromate de potasse et huit parties d'eau sur un mélange d'acide sulfurique et d'eau.

L'aldéhyde salicylique ainsi obtenu est un liquide neutre, incolore prenant une teinte rougeatre au contact de l'air. Il a une odeur aromatique spéciale.

Il nous reste dans cette catégorie, à examiner encore un produit; c'est l'essence de noyau.

(La fin de la communication de M. Laborde est remise à la prochaine séance).

M. Dujardin-Beaumetz veut parler du mode opératoire de M. Laborde. Chez le chien, l'administration de l'alcool par l'estomac est difficile. Avec M. Ridji nous avions pris d'abord comme base de nos expériences la peau, nous avions injecté l'alcool sous la peau. On nous a fait diverses objections et nous avons employé l'estomac en grisant les cochons comme on grise les hommes.

Quant au procédé de M. Laborde, l'injection intra-veineuse, c'est le plus mauvais que l'on puisse employer. Il y a là des chances d'erreurs multiples. En injectant directement l'alcool dans le sang, il est possible qu'on produise des embolies qui changeraient complètement les conditions, surtout quand on veut étudier l'action convulsivante de l'alcool. L'absinthe injectée dans les veines, comme le furfurol, produit très nettement des attaques épileptiques chez le chien. Quand l'absinthe ou le furfurol sont injectés par l'estomac, ces attaques épileptiques ne se produisent plus. D'ailleurs l'épilepsie n'est pas plus commune chez les absinthiques que chez les autres alcooliques.

M. Laborde. La critique de M. Dujardin-Beaumetz me permet de faire ici une déclaration de principe: l'injection intra-veineuse, à condition qu'elle n'ait pas d'action destructive sur le sang, est le procédé le plus pur, le procédé typique. On peut être sûr de cette façon de déterminer l'action médicamenteuse sans avoir la moindre obser-

rité dans les expériences. D'autre part la clinique a parfaitement montré que les absinthiques sont de véritables épileptiques.

Malgré les injections intra-veineuses, on emploie d'autres procédés : injection sous-cutanée et injection par l'estomac; on observe exactement les mêmes phénomènes. Le furfurol donné pendant un certain temps et à petites doses produit parfaitement des attaques épileptiformes pourvu que l'absorption se fasse régulièrement.

A 4 heures et demie l'Académie se forme en comité secret pour entendre le rapport de M. Duplay sur le concours du prix Menot.

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 22 mars 1888. — Présidence de M. RENDU.

- M. Ballet demande la parole à propos du procès-verbal pour signaler une récente communication de M. Jeannel, au congrès de chirurgie, qui corrobore les vues qu'il a émises dans la dernière séance de la Société clinique sur la pathogénie des accidents nerveux liés à l'intoxication iodoformique.
- M. Besançon relate une observation intitulée: Ectasie de l'aorte et de la sous-clavière gauche. Compression des filets radiaclaires inférieurs du fiexus brachial. (V. France méd., n° 114.)
- M. Bourdel rapporte un cas de scarlatine anormale. (V. France méd. nº 69.)
- M. Bouchard. Dans l'observation de M. Bourdel, la fièvre a manqué ainsi que l'angine; la langue n'a pas pris son aspect spécial; la desquamation a été insignifiante. Le tableau clinique est loin d'être celui de la scarlatine.
- M. Balzer rapporte l'observation d'une petite fille chez laquelle une scarlatine légitime s'est développée deux ou trois jours après une chute. Il rapproche cette observation des faits de scarlatine traumatique.
- M. Comby. Sous le nom de scarlatine traumatique, les chirurgiens décrivent un exanthème scarlatiforme qui débute autour des plaies. Cet exanthème est bien distinct de la scarlatine véritable.
- M. Liandier signale deux faits de variole dans lesquels le contact d'un varioleux n'était point facile à retrouver.
- M. Galliard a observé un cas de scarlatine anormale dans lequel des accès febriles se sont montrés pendant la convalescence sans qu'il fût possible de les rattacher à une complication.

Les Secrétaires des séances, A. Gilbert, M. Lebreton.

### douvell eg

Licion D'Honnron. -- A été nommé au grade de clieveller dé la Légh d'honnror, M: le D' Démoulin, maire de Landresies (Nord).

Distinction nonoripique. — A sté nommé eu grade d'dificier d'As démis, M. le Dr Légés, chirurgien de l'Hôtelr Dieu, à Abbeville. (Sonne

— Sur la proposition du Comité consultatif d'hygiène publique?
France, le ministre du commèrce et de l'industrie a décemble a compenses suiventes aux médecins qui se sont distingués par leur par cipation dévouée aux travaux des Conseils d'hygiène publique et é salubrité pendant les années 1884 et 1885 :

Médailles d'or. — MM. 185 D's Africhs (de Line) et Gibert (du Hav Médailles de vermeil. — MM. Ies D's Bancel (de Meulun), Chartier Nantes) et Paris (de Verssilles).

Médailles d'argent. -- MM. les Dre Bertin-Sans (de Montpellier), Jahle (de Poitiers) et Liétard (de Remiremont),

Médailles de bronze. — MM. les Dr. Pujos (d'Auch), Grellet (de Méda Lécuyer (de Beaurieux), Counand (de Besançon), Lhuissier (de Ressi Marfan (de Castelnaudary) et de Font-Réaulx (de Saint-Junien).

Ecole de médecine de Plein exercice à Algèr. — La Commissio du budget vient de décider que l'École de médecine d'Alger serait classique parmi les écoles de plein exercice.

En conséquence, il est institué trois chaires avavelles,

Une deuxième chaffe de clinique médicale.

Une deuxième chaire de clinique chirurgicale.

Une chaire d'abatobnie pathologique.

Les titulaires de ces diverses chaires toucheront 5,000 francs comm les professeurs actuels, mais ils n'auront pas droit au quart colonisi, ques derniers continueront à percevoir comme par le passé.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIOUS

Publications du Progrès Médical, 14, rue des Carmes, Paris.

La mort par la décapitation, par le docteur Paul Love, avec une preface de M. I. professeur BROUARDEL, un beau volume in-8 de 300 pages prix : 6 fr.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus essimilable des ferragineux, apécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Prepriétaire-Gérant: D' E. BOTTENTUIS.

Paris. — A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

<u>Leekkakka</u>

oestituent

A la COCA du PEROT

Le plus efficace des TONIQUES et dés stimulants Le RÉPARATEUR per EXCELLINGE des Granes de la dissertion et de la respiration. anse de la digestion et de la re Le TENSEUR des cerdes vocals

Prédirable au Quinquina, dent il n'a pas les propriétés échanfiantes, il est

le BOI des ANTI-ANEMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Pisa de d U Fend ainsi, sous une forme agrésise, la lerie e harmacies MARZANZ, 41, M Hausemann, of Sputer Pharmacies

# OUINQUINA

Détail à PARIS, Phi Lebeault, 68, Rue Réauman lénéral: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, P

# DESCHIENS OLUBLE de

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS)

'ER**RUCINEUX NATUREL. —** RÉPARATEUR DES GLOBULES DU SANG masionnant jamais ni maux d'estomac ni constipation.

s de Chloroce et d'Anémio rebelles aux moyens thérapeutiques ordinaires, les préparations so de V. Bésekuele, expérimentées dans tous les Hôpitaux, ont donné les résultats les plus MAISS. — Vente en Greet II, aus as La Panis, P

## |-LES-BAINS

trèse calciques très abondantes les plus sulfurences de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

\$AISON DU 100 MAI AU 15 OCTOBRE

ne voies respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affections chites chroniques, tuberculleation pulmonaire. Asthme, comeluche.

le peau: Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acne, etc.

1. Affections articulaires ou traumatiques, paralysic musculaire et rée, mévrosme et anémies. lysas abs raios gásiste-kallasibáb,

INSTALLATIONS COMPLÈTES

UCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE alation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les

Inhalations Sworhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉRÔTHÉRAPIE halations d'exygène, bains sulfureux électriques.

MOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

Benz d'Enghien ches tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloïde et principe actif s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à 1/4 cuillère à café — (dose: de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 militeube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne production d'accidents locaux.

Vente en Gros : Ch. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à Paris : Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# NARINE ACE VEST

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance maternel, facilite le sevrage.

E -- En outre, pour les adultes convalescents ou valétade cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substanti CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pa-

# SALICOL DUSAULE

## Antiseptique. - Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylat de méthyle). Le Salicol a une odeur très agreble et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou cuillerées par verre d'eau ils 'emploie comme de toilette en lavages, compresses, injetions et pour cicatriser les plaies qu'il des fecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale de Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pur

PULVERISATEUR DUSAULE FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

THARPETENCE - WALADIE & FETOMAC - DVERFROET

## INAPPÉTENCE — MALADIES de l'ESTOMAC — DYSPEPSIE LIXIR TRI-DIGESTIF JARLET ET PILUL

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATINE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corre une grande cuillente appas chaque repas-PHis GÉNERALE, 54, Chaussée d'Astin, et 59. Rue de Provence et Pharmacir-

77,777

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

ANCE. . . . . . . . 15 fr.

HOH POSTALE... 18 fr.

ATE D'OUTRE-MER 30 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION : MICHEL PETER

DAMASSHING

thirurgicale, Professour de pathologie médicale, Professour de pathologie médicale. de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecin des hôpitaux.

a Faculté, Ancies interne des hépitaux de Paris, pitaux. Médesit consultant sux Roux de Plombiés

B LA BÉDACTION : A. OMEVALLEREAU, Ancien interne des hôpiteux.

me la Réduction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellans. double seat zanetode et aselysée, s'il y a Hou.

rtient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Se

a fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

ANEMIE - TROUBLES DE LA MENSTRUATION

IMILABLE DES FERRUGINEUX

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tanmin et tous les Alcaleises, il répré-sente son propre podés du meilleur quinquina titrait 3 o/o d'alcaloides. Soluble dans l'eau, le vin, etc. . MOT, Pharmacies, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmaci

RE DE POTASSIUM (ACCUMPI et d'iodure), expérimenté de soin par les Médecias es spéciaux de Paris, a dé-nombre très considérable 15. Les recueils scientifiques itorisée en feut foi-

is immense de cette prépa-murée en France, en Angle MELIPARIS & Post-St-Repril (Seri).

OP de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque millerés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DE PLACES : 5 FRANCS . GAZAGNES, PA- 6: 1" 4. et s ET DANS TOUTES LES PHARMAGIES



récidives des flèvres intermittente x centige, de Quinoidine par Dragée. — Fl. de 100 : 4 de 20 : 1 fr. — PARIS, 20, Place des Vosges, at toutes Ph

# POUDRE DE BIFTECK (PURE VARIE DE BEUF FRANÇAIS) POUDRE DE VARIE S

ADRIAN

(RCUF D'ANTAIQUE)
Admises dans les hôpitaux de Paris
Ces poudres conservent tous les principes de digestion, d'assimilation et de nutrition, et sont les seules bien digérées et supportées longtemps par les malades. Gros: 11, rue de la Perie, PARIS

GRAINS de Santë du docteur Franck

of the state of the department. distortane to delani po Demander des BOITES BLEUES aves l'Etiquette di-jointe di Imprimée en 4 COULEURS.

I fr. 50 la 1/2 bolté (50 grains)

R fr. la So.te (195 grains)

NOTIOR DARS CHAQUE BOITE Bopt: Phi LEROY, rue Daunou, ? ET TOUTES LES PHARMACIES

DICATIONS : Chic e obre

norshée, etc. 2. Place Vendôme, PARS

draie, dont la surpasse tout of left jusqu'a ce d S on U. ent en o force de compi ne laisse rien à ils procurent un si immédiat. E PRIX DES BAS DALPWZ THE POPULAR AND THE PARTY OF TH

> Les terffer a REMISE DUSAGE. Phie DALPIAZ, 275, r. St.

A Bareloppe brince de Chaca

Au Copahu et à 12 passace de Santal, Au Copahu, au Cubebe, et à 12 sence de Santal, Au Copahu, au Fer et à l'Essence de Santal,

« Les Capsules Mathey-Caylus à l'Essence de Santal associa « Balsamiques, possèdent une efficacité incontentable et sont employées avoir « grand succès pour guérir rapidement les Esoulement in incient de 1900 » Blennorrhagie, la Blennorrhée, la Leucorrhée, la Cystile du Chillie « le Catarrhe et les autres Maladies de la Vesse et contes les affections de

Grâce à leur enveloppe mince de Gluten, essentiellement assimilaité.
Capsules Mathey-Caylus sont digérées par les personnes les plus délimités des languages des languages des languages des languages de l'applique VERTE EN GROS. CLIN et CIO Paris. - DÉTAIL DANS LES PHARMACIES

Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmagie de Paris, — Es avanus Chi Partont où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de retages le coton codé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à veloaté, il remplace avet papier moutarde, l'huile de creton tiglium, les emplatres émétisés, le thands même les vésicatoires. On a ebtenu le suécès les plus éclatants dans les hépitus le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les ments additublices, les épanshements dans la plèvre, les engorgements graphes ont été guérie sans légion de la peau en un court espa-France: 8 fr. 50, - Se trouve dans tautes les phermasies.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Physiologie: Sur l'action physiologique de l'Hedwigia balsamifera, par MM. E. Gaucher, Combemale et Marestang. — Revue de la presse étrangère. — Memento pratique. — Milliographie. — Nécrélegie. —

### PHYSIOLOGIE.

Sur l'action physiologique de l'Hedwigla belsamifera Par MM. E. GAUGHER, COMBRIALE et MARESTANG (1).

L'Hedoigia balsamifera (vulgo bois-cochon, suerier de montagne) est un arbre de la famille des Térébinthaéées, qui croit aux Antilles et qui a été classé et décrit par Descourtils (Flore des Antilles, LHL, p. 203).

Pear l'étude des effets physiologiques de l'Hedwigia, nous avons préparé des extraits alcoolique et aquent des écoress de racina et de tige. La tige donne 19 pour 100 d'extrait alcoolique et 17 p. 100; d'extrait aquent; la racine, 18 pour 190 d'extrait alcoolique et 25 pour 100 d'extrait aquent. Toutes ses expériences ont été faites par injections hypodermiques.

Avec les entraits alcooliques (écorde de tige et écorde de racine), que nos expériences nous ont montrés d'une égale activité, il a suffi de 0 gr. 146 par kilogramme d'animal peur déterminer, chez le nobaye, des troubles graves et 0 gr. 161 pour produire la mort.

A raison de 0 gr. 023 par kilogramme, on produit un affaissement immédist; le cohtye répond à peine aux excitations. A raison de 0 gr. 07, l'affaissement est beancoup plus marqué; cependant l'animal se relève encore avec peine, quand on l'a conché sur le côté. Avec une dose double, 0 gr. 14, les symptômes précédents augmentent, la respiration devient irrégulière et fréquente (96 respirations, un lieu de 80 par minute avant l'expérience), la température baisser de 1°,5 en trente-cinq minutes (de 38°,8 à 37°,3). Le lendemain l'animal est encore prostré, sa température reste à 37°,5 et son poids a diminué en vingt-quatre heures da 79 grammes, soit 1/10 environdes 823 gr. à 743 gr.).

A la dose de 0 gr. 161 par kilogramme, sinq minutes après l'in-

<sup>(1)</sup> Note présentée à l'Académie des sciences par M. le professeur Bouchard.

jection l'animal a l'oreille basse et congestionnée; au bout d'un quart d'heure, on observe des frissons et des secousses convulsives des membres; au bout d'une demi-heure, une parésie du train postérieur, qui devient peu à peu de la paralysie, laquelle remonte ensuite au train antérieur, où elle est moins marquée; la température a baissé de 1°,6 (de 37°,5 à 35°,9). Au bout d'une heure et demie l'animal meurt, après une éjaculation spermatique abondante. L'autopsie montre une congestion intense de tous les viscères, particulièrement du poumon.

Avec 0 gr. 298 par kilogramme, un cobaye meurt en une heure, après avoir présenté les mêmes symptômes que le précédent et, de plus, de la diminution de la sensibilité des réflexes dans les premières minutes de l'expérience; vingt minutes après l'injection, la température avait baissé de 2°,4 (de 38°,5 à 36°,1). Mêmes lésions que cidessus à l'autopsie.

Les extraits aqueux sont moins toxiques que les extraits alocoliques. L'extrait aqueux de tige est plus toxique que celui de racine.

L'extrait aqueux de racine est deux fois et demie moins toxique que l'extrait alcoolique ; il faut 0 gr. 65 par kilogramme pour amener la mort en une heure. Les symptômes sont les mêmes que ceux que produit l'extrait alcoolique.

Avec 0 gr. 1 d'extrait, chez un cobaye pesant 615 gr., en vingt minutes la température baisse de 0°,5; la paralysie du train postérieur se manifeste après l'injection de 0 gr. 3, avec des frissons, une respiration convulsive, de la dilatation pupillaire et l'abelition des réflexes. Cette paralysie s'étend au train antérieur et aux muscles du cou. Au bout de quarante-cinq minutes, la températare a baissé de 1º,9. Au bout de cinquante minutes, les battements cardiaques se ralentissent, la respiration s'arrête quelques minutes et reparaît ensuite ; les quatre imembres et la mâchoire inférieure sont agités de convulsions synchrones; une éjaculation se produit, puis la respiration s'arrête, les convulsions deviennent plus rares et se localisent à la machoire inférieure, les battements de cœur s'arrêtent et l'animal meurt une heure après le début de l'expérience. A l'autopsie, tous les organes sont congestionnés, le cour en diastole.

En espaçant les injections pendant quatre jours, pendant lesquels un cobaye reçoit 0 gr. 888 d'extrait par kilogramme, on produit le mort au bout de quinze jours. Les symptômes observés sont les mêmes: frissons, hypothermie, convulsions, paralysie.

Sur le lapin on obtient des phénomènes analogues, avec des doses comparables: à 0 gr. 35 par kilogramme on détermine l'hypothermie 77. 7. 7. 7. 7. ----

HOMNEWENTS Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN MCB. . . . . . 15 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

HION POSTALE... 18 fr. ATS D'OUTRE-MER 30 fr.

MICHEL PETER

DAMASSNING chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Profess de médecine. Membre de l'Académie de médecine. M esseur de pathelegie médicale. Médecin des hôpitaux,

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

la Faculté. Ancien interne des hépitaux de Paris, pitaux. Médecit consultant aux Esca de Flombières

Médecin des hôpitaux.

ME LA MEDACTION: A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpiteux.

inc la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédactour en chef, 18, rue de Castellane. double seat annoteds of acalysis, s'il y a lieu.

et O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de Chaux, Potasse et Se a fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la est succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

SE - ANÉMIE - TROUBLES DE LA

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tanmin et tous les Alcaleidess îl répré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloides Soluble dans l'eau, le vin, etc. A., MOT, Pharmacies, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharm

e spéciaux de Paris, a dé-nombre très considérable . Les recueils scientifiques orisés en feut foi.

immense de cette prépa-urée en France, en Angle-MELIANE, A Post-St-Report (Sard). -

P de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté

B DE POTASSIUM (accupt

et d'indure), expérimenté

s soin par les Médecias

s spéciaux de Paris, a dé
décorres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Cheque ouillards de SIROP de MENRY MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX DV FLAGH: 5 FRANCS - A. GAZAGNE, PA- 6 1" 4.4 su ET DANS TOUTES LES PHARMAGIES

tion de 0.75/8, soit environ 1/10. Elle est très peu soluble dans l'éther, le chloroforme, la benzine, les alcools méthylique et éthylique; plus soluble dans l'alceol amylique, qui en dissout 1/300. Elle est bien plus toxique que l'alcaloïde. Injectée à des cobayes, elle produit une hypothermie de plusieurs degrés, qui persiste vingt-quatre heures après; une paralysie ascendante, bientét généralisée, sans convulsions, et la mort plus on moins rapide snivant la dose employée.

Injectée en solution saturée dans l'alcool amylique (1/300), à la dose de 0 gr. 00224 par kilogramme, elle détermine en trois minutes une paralysie flasque, complète et généralisée, avec perte des réflexes, ralentissement et affaiblissement de la respiration. En sept minutes, la température baisse de 0°,3. Au bout de treize minutes, la respiration reprend peu a peu son amplitude et sa fréquence; puis l'animal remue les paupières et les pattes de devant. Au bout de quarante-quatre minutes, la température est tombée de 4°,8; le mouvement est revenu dans les pattes de derrière, Au bout de une heure vingt minutes, l'animal est complètement ravenu à lui et marche.

Seize heures après, l'hypothermie est encore de 2°, hien que l'animal soit aussi vif qu'avant l'expérience. La mort arrive de vingt-quatre heures à trente-six heures après l'injection.

D'après ces expériences, l'alcaloide est surtout convulsinant; il est aussi paralysant et hypothermisant, à un moindre degré que la résine.

La résine est exclusivement paralysante et hypothermisante, d'une façon beaucoup plus active que l'alcaloïde. En dehors de son action antithermique, qui est tout à fait spéciale, elle semble agir comme le curare,

### REVUE DE LA PRESSE ETRANGÈRE

LE SALOL DANS LA DIARRHÉE. (Therapeutic Gazette, nº 6, 1888.)—
Le Dr Osborne rapporte un certain nombre de cas de diarrhée chez les adultes et les enfants pour lesquels l'usage du salol lui a donné d'excellents résultats: pour un enfant de 2 ans, il donne environ 2 à 3 centigrammes, de 2 à 5 ans 8 centigrammes, de 5 à 12 ans 15 centigrammes, et au-dessus de 12 ans il pense que 25 centigrammes représentent une dose suffisante. Ces doses peuvent paraître faibles, mais on peut les renouveler toutes les deux heures jusqu'à la cessation des selles liquides. Le salol se trouve indiqué dans les affections intestinales, lorsqu'il y a de la diarrhée, des vomissements, des crampes, particulièrement dans la diarrhée infantile et dans la dysenterie. Dans ces conditions, les selles deviennent moins fréquentes et repres



AHOMNIEMENTS

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

ANGE. ..... 15 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

HOW POSTALE ... 18 fr. ATS D'OUTRE-MER 30 fr.

MICHEL PETER

DAMASCHING

hirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professio médecise. Membre de l'Académie de médecise. esseur de pathelegie médicale. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecia des hôpitaux.

ı Paculté. Ancien interne des höpitaux de Paris, itaux. Médecia consultant sux Esux de Plombiés

B LA MEDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpiteux.

ic la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane.

fovele seat annoteds et assiyate, s'il y a lieu.

ationt O gr. 60 des 3 Phosphatos organiques de Chaux, Potasse et Se i fois et avec avantage, surtout en été, l'huile de morue dont la st succédanée, le quinquina et les divers phosphates de chaux.

- ANEMIE - TROUBLES DE LA MENST

IMILABLE DES FERRUGINEUX

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tanmin et lous les Alcaleices îl répré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloides Soluble dans l'eau, le vin, etc. MOT, Pharmades, 3, rue Michel-Luge, PARIS, et Pharma

t d'écours), expérimenté soin par les Médecins spéciaux de Paris, a dé-iombre très considérable . Les recueils scientifiques riote en font foi-

immense de cette prépante en France, en Angle-

P de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à la pureté I DE POTASSIUM(essempt | chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qua-lité très supérieure.

Cheque entilerés de SIROP de MENRY

MURE contient 2 grammes de bromure de

PRIX MY FLAGRE : 5 FRANCE GAZAGNE, Nº 6 1º 4.4 se RUMM, A Rust St. Espett (Sant). -- A. GAZAG ET DANS TOUTES LES PHARMAGIES

main où les organismes pathogènes jouent un rôle. Dans les malades septiques, par exemple, le sang montre une grande tendance sous le microscope à laisser l'hémoglobine en liberté, qui cristallise. Au bout de vingt à trente heures l'hémoglobine transsude dans le sérum près des bords de la plaque du couvre-objet, tandis qu'à l'intérieur les globules ont perdu leur forme sphérique et sont remplacés par des cristaux prismatiques aciculaires.

Cette cristallisation serait d'autant plus manifeste que les symptômes sont plus graves. L'auteur a étudié depuis longtemps ce phénomène dans les maladies infectieuses.

Dans les intoxications septiques, la cristallisation est d'autant plus marquée que les symptèmes de la résorption des matières septiques sont plus intenses, on l'observe surtout peu après le frisson ou l'ascension thermique. Mais pour obtenir ce résultat, il faut de hautes doses de matières septiques.

Dans la septicémie et la pyémie, la tendance à la cristallisation est moindre, mais elle est très nette dans les cas mortels surtoutvers la fin de la maladie.

Dans l'érysipèle et les phlegmons, le sang donne de l'hémoglobine cristallisée lorsqu'on le retire des parties enflammées, et ce n'est que dans ces cas extrêmes que la tendance à la cristallisation est générale. L'érysipèle de la face, par exemple, est une affection troplocalisée pour pouvoir produire l'altération en question dans toute la masse du sang.

Dans la diphthérie, la tendance à la cristallisation n'est pas constante; elle ne se produit pas dans la fièvre typhoïde ni dans les cus de rougeole, de variole non compliquées. Elle s'observe surtout dans le noma et dans la période terminale de la phthisie. On peut dire qu'elle est surtout marquée dans les maladies dans lesquelles il y a résorption de produits toxiques.

L. Junon.

### MEMENTO PRATIQUE

Du traitement des hémoptses par l'iodoforme. — Les Dra Chauvin et Jorissenne ont publié dans le Progrès médical, n° 20, la relation d'un certain nombre de cas d'hémoptysie traités par l'iodoforme avec un succès aussi constant que rapide; en outre, la cessation de l'hémoptysie après l'administration de l'iodoforme ne serait pas seulement momentanée, comme il arrive souvent après l'emploi de l'ergotine, mais resterait définitive.

ty and the spin-

Les auteurs ont cru pouvoir tirer de leurs observations les condusions suivantes : le L'iodoforme constitue un moyen hémostatique excellent, très rapide et certain des crachements de sang ainsi que des hémoptysies graves :

2º Les récidives sont très rares, ne surviennent en tous cas que longtemps après et ne sont jamais aussi abondantes, loin de la, que les premières hémorrhagies;

3º L'iodoforme agit à faible dose; quelques pilules de 5 centigr. suffisent, 2, 3, 4. Il est rare de devoir dépasser 8 à 9 pilules; c'est là, disent-ils, un avantage précieux sur d'autres moyens moins rapides, tels que l'ergotine, qui offrent d'ailleurs souvent de grands inconvénients:

4º Aucun sas de décès par hémoptysie ou récidive d'hémoptysie n'a été constaté durant une période de dix mois ;

5º L'iodoforme a réussi dans des cas où l'ergotine, à dose plus forte pourtant, restait en défaut;

6° L'emploi des révulaifs, tels que ventouses, etc., n'a été usité que dans les cas d'hémorrhagies trop graves pour exposer la vie du malade à des expériences sur la valeur d'une méthode nouvelle de traitement:

7º Bien que dans la plupart des cas nous ayons associé l'iodoforme au tannin, plusieurs observations prouvent que c'est bien l'iodoforme qui est l'agent actif. D'ailleurs, les doses de tannin étaient trop petites pour pouvoir agir avec cette rapidité.

Les formules employées sont les suivantes :

Extr. de gentiane ou de quinquina... Q. S. p. f. une pilule.

: 170

Iodoforme...... 0,05 centigr.

Tannin ..... 0,10 —

Excipient quelconque...... Q. S. pour une pilule.

Trois à cinq pilules par jour. (Revue médicale).

### BIBLICORAPHIE

LA MORT PAR LA DÉCAPITATION, par le D' Paul Loye, avec une préface de M. le P' Brouardel (Lecrosnier et Babé, éditeurs. Paris 1888).

Confiant dans les paroles que M. le P'Brouardel a mis en tête du volume de M. P. Loye, nous avons ouvert ce livre sans trembler, la nuit, solitaire, dans le silence absolu du cabinet, convaincu qu'après l'avoir lu et analysé, comme nous le demande notre rédacteur en chef, nous aurions un sommeil tranquille et réparateur que

la conscience du devoir accompli aurait readu, creyions-nous, plus doux et plus calme.

La préface dans un style, que possède seul notre savant et aimable Doyen, nous annonçait que l'auteur avait maintenu la question sur le terrain scientifique, et qu'il avait laissé volontairement de côté tout ce qui relève de la sentimentalité, M. P. Loye lui-même ajoutait que son livre : « n'est pas le roman de la guillotine, que ceux qui l'ouvriraient pour y chercher de fortes émotions, pour y trouver la description de scènes terribles, pour y lire des légendes maissantes, ceux-là seraient rapidement déçus »; aussi c'est sans songer à mai que nous avons ouvert le volume.

Mais des la première partie le frisson vous prend, des l'historique de la décapitation nous voyons grimacer, sourire, cligner maliciousement, les têtes qui roulent sous le glaive de la let. Ces têtes qui voltigent hagardes, ou rieuses autour de nous dans la nuit, vous les voyez examinées, prises, reprises, palpées, interrogées; sententelles? perçoivent-elles? comprennent-elles? Brr !!! rien que la question ainsi posée fait dresser, si cela est possible, les cheveux sur la tête.

En 1767, un jeune docteur, Pierre Gautier, se posait déjà cette question métaphysicophysique. On éprouve seulement un léger apaisement quand, à la fin de ce premier chapitre, on peut voir que la plupart des auteurs qui ont étudié la question sont convaincus « que ce souffe d'acier, qui passe entre le cœur et le cerveau, a déjà anéanti l'intelligence et la douleur physique au moment où la tête du supplicié tombe sur l'échafaud.

La deuxième partie est intitulée: Recherches empérimentales. Dans ce chapitre que je conseille aux membres de la ligue antivivisectionniste, l'auteur jongle avec les têtes de chien. La description de l'instrument qui a servi à toutes ces décapitations est délicieuse. En quelques lignes l'auteur met sous les yeux le dispositif simple, élégant, impeccable qui tranche la tête malgré les poils qui ornent le cou de l'animal et la laisse sur un support qui la soutenait avant la décapitation et permet de l'observer avec soin.

a Au moment où la tête se détache, la bouche est presque toujours démesurément ouverte. La langue est appliquée sur le plancher buccal. Les paupières sont fermées... puis les yeux s'ouvrent et roulent dans leurs orbites, de 'droite à gauche, en haut et en bas... Les machoires s'écartent et se rapprochent, tous les muscles de la face sont pris de convulsions, rapides. Les commissures labiales se déplacent violemment, les ailes du nez frémissent, les lèvres tremblent, les oreilles se dressent. Tous ces mouvements réunis consti-

tuent une grimace affreuse : cette physionomie convulsée semble exprimer l'anguisse la plus vive et la douleur la plus intense ».

Mais ceci n'est rien. Ce ne sont que les mouvements spontanés. L'auteur stimule, excite, irrite, taquine cette tôte grimaçante, puts après elle une autre, puis après cette autre une série, et l'on voit en rêve cette longue suite de têtes se souriant, se regardant, bâillant, éternuant, se communiquant, par les yeux, entre elles les impressions fâcheuses que leur a fait ressentir « le conteau triangulaire en acier surmenté d'une masse de plomb de 10 kilogs et ayant passé au niveau de la 3º vertèbre cervicale. »

Certains animaux sont décapités pour leur tête, c'est elle qui est examinée, mais d'autres (membres antivivisectionnistes, ories : anathème, au courage de M. Loye!) moins bien partagés (sans jeu de not macabre) ne sont sacriftés que pour l'examen de leur corps après la résection capitale.

M. Loye examine les diverses théories qui peuvent amener la solution du problème qu'il a ou l'énergie d'étudier. C'est par asphyxie immédiate subite que meurt l'animal. Le sang s'échappe et assis ne s'artérialise plus. Il y a copendant autre chose que l'hémorrhagie, que l'asphyxie, c'est la section de la moelle épinière dans la région du cou, qui est un facteur très important dans la perte de la connaissance et de la volonté.

Cette notion de la perte instantanée de la connaissance, de la disparition immédiate de la perception, de la mort subite du moi nous avait à peine rassérénés que le physiologiste implacable nous soumet de nouveau aux émotions effroyables et aux spectacles affolants. Une nouvelle question à résoudre, c'est une nouvelle question à imposer aux pauvies bons chiens. — Quie ino (horresco-referens)! Certains physiologistes ont en l'incroyable courage de la faire subir à des têtes humaines. — La vie peut-elle être rappelée dans la tête décapitéef Et nous voyons ces pauvres têtes, convainces qu'elles en ont à tout jamais fini avec les misères de ce monde, reprises par les expérimentateurs, se ranimer sous l'influence d'injections d'exu salée. Les muqueuses récupérent leurs conleurs roses, et, par l'union étrange d'une artère de cheval vivant avec une carotide de chien décapité, les contractions, les grimaces persistent plus longtemps, L'hémorrhagie et l'asphyxie sont arrêtées par cette circulation artificielle, il n'y a plus qu'un des facteurs de la mort qui agit, et. Dieu merci ! il est suffisant pour avoir détruit le côté intellectuel et ne laisser persister que des mouvements qui ne semblent être que la continuation de ceux qui se manifestent spontanément après la décapitation. Sans cela « supposez l'expérience réussie et imaginez sur la table sanglante cette tête coupée qui sent, voit, entend, comprend. Voyez ces lèvres qui remuent, silencieuses, le larynx traché ne leur fournissant aucun son. Si elles parlent, c'est pour exprimer l'atroce torture physique de la plaie énorme et la torture morale, plus épouvantable encore. Le plus cruel des bourreaux qui brûle, tenaille et roue est une colombe à côté de ce savant qui pompe tracquillement son sang soigneusement artérialisé. »

Enfin, M. Loye nous démontre qu'on est mort et bien mort après la décapitation, cela est rassurant, malgré les histoires si curieuses de Lacenaire, de de la Pommerais, de Charlotte Corday, que le lecteur trouvers dans ce livre troublant, dirait un littérateur moderne. Citons aussi les cures merveilleuses à la suite de décapitation de Saint-Denis, de Bohuslaus Balnibus, puis l'histoire adorable de Rabelais au sujet d'Espistemon, etc. Ce sont des passages où le lecteur pourra retrouver un peu de calme et verra pour un irstant disparaître l'horrible cauchemar auquel l'a convié M. Loye depuis qu'il a ouvert ce livre qui, fort heureusement, se termine par ces lignes tranquilisantes: «La douleur produite par la section du cou n'a pas le temps d'être perçue. Les seules souffrances physiques imposées au patient résultent de la ligature des membres et de la position du corps sur la bascule: l'humanité ne peut guère exiger moins la veritable douleur c'est l'angoisse morale, c'est la frayeur de la mort, et aucun supplice n'est capable de la supprimer, puisque la loi ne pormet pas de frapper le condamné sans que celui-ci soit prévenu.

Tout est bien qui finit bien, mais c'est égal, on a beau savoir que l'opération n'est pas douloureuse pour le patient, la lecture de cette longue série de décapitations humaines et animales, ces observations calmes et attentives avant, pendant et après la chute du couteau, cet examen calme scientifique dans le blanc des yeux de ce condamné, de cet homme qui va périr, qui périt ou qui a péri.... brrr!!! quel courage ! quel sang-froid!

Lecteurs, lises le livre de M. Loye, mais lisez-le le matin. Pour Dieu! ne le prenez pas comme livre de chevet. L'insomnie brêlerait vos paupières, à moins que les rêves les plus funèbres ne peuplent votre sommeil de fantômes décapités ou de têtes sanglantes roulant leurs yeux agrandis d'effroi, crispant leurs lèvres grimaçantes. Maperto credite! Croyez-mei, lecteurs, croyez-mei sur parole.

D' F. VERCHERE.

NÉCROLOGIE

M. le D' Ponner, de Neuville-sur-Saone (Rhône), reçu en 1848.

### **GOUVELLES**

F COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE. — Dans sa dernière séance, le Comité consultatif d'hygiène publique de France a approuvé un rapport de M. Brouardel sur la déclaration obligatoire par le médecin traitant des maladies épidémiques, ainsi que sur la déclaration des causes de décès et les moyens de rendre cette déclaration compatible avec le secret professionnel.

Le Comité a été d'avis, conformément aux conclusions du rapport, qu'il y a lieu de préparer un projet de loi qui rendrait obligatoire pour le médecin la déclaration d'un certain nombre de maladies, indiquées sur une liste nominative qui pourrait être modifiée par décret, suivant que les découvertes scientifiques rendraient des adjonctions utiles à la santé publique. Dès maintenant, cette liste pourrait comprendre les maladies suivantes : choléra, choléra infantile, coqueluche, diphtérie, dysenterie, fièvre jaune, fièvre typholde, maladies infectieuses puerpérales, maladies septicémiques, peste, rougeole, scarlatine, suette, typhus exanthématique, variole.

En ce qui concerne la déclaration des causes de décès, le comité a, en outre, émis le vœu qu'une statistique de ces causes, basée sur les déclarations des médecins traitants, fût organisée dans toute la France avec le concours des conseils d'hygiène, d'après le système adopté pour les villes et notamment pour la ville de Paris, par l'Académie de médecine, et, pour les autres communes, par l'assemblés générale des médecins de France.

LE DOCTORAT DANS LES UNIVERSITÉS ALLEMANDES. — Pendant l'année 1886-87, les vingt facultés de médecine de l'empire d'Allemagne ont conféré le diplôme doctoral à 847 candidats. L'année précédente le nombre s'élevait à 689. Les plus favorisées de ces Facultés sont celles de Berlin avec 132 docteurs et Würzbourg avec 188, puis viennent après, Munich avec 124, Bonn avec 62, Erlangen 33, Breslau 25, Fribourg 13, Gottingue 19, Giessen 8, Halle 26, Greifswald 60, Heidelberg 13, Kiel 27, Iéna 29, Kænigsberg 26, Strasbourg 17, Tubingue 21, Rostock 4, Marburg 18. Une seule, Leipaig n'en compte pas. Il est vrai que ces chiffres ne sauraient donner une idée de la population scolaire de chacune de ces Universités; chaque étudiant étant libre de choisir la Faculté devant laquelle il subira ses examens.

STATISTIQUE DES UNIVERSITÉS SUISSES. — L'Académie de Lausanne vient d'être transformée en Université. A cette occasion les journaux suisses publient la statistique des quatre Universités actuelles, Zurich, Genève, Berne, Bâle, pendant ce semestre d'été. Elles comptent 2,050 étudiants, dont 197 dames, les Facultés de médecine comptent 801 élèves; les autres étudient le droit, la philosophie et la théologie. Des étudiants du sexe féminin, 103 étudient la médecine. Des 2,050 étudiants, 1,237 sont Suisses, les autres sont des étrangers, surtout des Allemands (170) et des Russes (160). Les étudiants français sont au nombre de 24.



Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mel pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de maternel, facilite le sevrage.

einer - di H

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudina cet aliment consultue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Plans

QUASSINE

SHARL BEEF TO THE SHARLES

- 53

. 22

Yr.

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique Chlorose, Débilité générale, Inappertence, Vomissements, Irrégularité des fonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétiques Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

## VOSGES PLOMBIERES VOSGE

Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies II

Tajet direct de Paris à Plondières en 8 heures

FAU EN BOISSON. — BAINS CONCENTRÉS
Éxpédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Les Baux de Plombières sont transportées sans altération, elles se conservent indéfiniment.

Les Eaux de Plombleres sont transportees sans alteration, elles se conservent indefiniment.

Les Eains Concentrés sont obtenus par l'evaporation de l'Ean minerale, et ont toutes les propriété
de Bain de Plomblères. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT À LA C° de Plomble
ouveau Dépot Principal, Maison ADAM, 81, Boulevard des Italiens, 4 P



ANÉMIE — DIABÈTE — FIÈVRES INTERMITTENTES

: ches ot Bal

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

FRANCE. ..... 15 fr. UNION POSTALE ... 18 fr.

Efdecky

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTES MER 30 ft.

HOHET

MIGHEL PETER

DAMASCHINO

nique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, démis de médecine. Membre de l'Académie demédecine. Médecin des hépitaux.

E. BOTTENTUIT

P. LABADIE-L'AGRAYE

Médocia des Mpitaux.

égé & la Faculté, Ancien interne des hépitaux de Paris, les hépitaux, Médecin consultant aux Baux de Plembig LIRE DE LA BÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancies interne des hôpiteux.

l comparere la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT; Rédacteur en chef, 18, rue de Gastéllane.

emie en deuble sont annencés et analysés, s'A y a Neu.

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

ections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ontient aucun drastique. — La Botte 🟞 2.50.

### MEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIOUE

rexie ements

CHLORHYDRG-PEPSIOUF mers ot Ferments

Enfants, 1 à ites, 1 verre à liqueur par repas.— Enfants, 1 à 2 cuilleré Pliules Chiorhydro Pepsiques Grez, adultes, 213 à chaque repas Enrol franco Echantillons. — Phi 2012, 34, res La Brayira, PARIS. cuillerées à dessert Adulte

### OALTAR SAPONINE LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

## BEUF - TO

Approuvés par la Haute Commission du Codex. es trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

### 4444444444444444444 LES HOPITAUX DEPARIS nie des Sciences par Berthelot) obtenu à l'état de l Ferragineux. at Puret Neu-Biplôme permet de d'RONNIER. forme de : Médaille d'OR et d'ARGENT Sans aucune saveur de fer, essentiellement assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement ferrugineux, les résultats les plus

prempts et les plus constants, sans

iamais occasionner ni maux d'esto-

Bac, niconstipation. Depit dans t'" pharm" franco s'adr.: Phois ROBIN à Bourges. D/\$(\$(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)

# VINAHUILE CREOSOTES(6.25 per

Seule Récompense à l'Exposit. Univ. Parta 187 Ph. de la WADELEINE, 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris

Medaille d'OR, Paris 1885

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Exiger Timbre de l'État. — PHARMACIES, BAINS



Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mell pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudin cet aliment conscitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phar

BARR BY STATE OF LAND SE

47

92 175

> TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inapp tence, Vomissements, Irrégularité desfonctions digestives, Constipation, Coliques hépatiques et néphrétiques Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Placon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

### **JOSGES** vosc

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobr

Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies l'Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies l'Traite direct de Paris a Plondières en 8 neures BAUS CONCEINTRES Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Les Bains de Plombières sont traisportées sans atteration, elles se conservent indéfiniment.

Les Bains Concentrés sont obtenus par l'évaporation de l'Eau minérale, et ont toutes les propriétes de Bains de Plombières. — Adresser des Demandes directement à La C de Plombiers.

Dépot Principal, Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, a

EAU ARSENICALE EMINEMMENT RECONSTITUANTE Enfants Débiles - Maladies de la Peau et des Os

Rhumatismes - Voies respiratoires ANEMIE - DIABETE - FIEVRES INTERMIT

Pour Inhalations

Soulagement immédiat et guérison
ANGINES de POITRINE TRAITEMENT de
ANGINES de POITRINE Par la Méthode iodurée
Syncopes, Mai de Mer, Migraine, Hystere-Epilepsie Par la Méthode iodurée
LA ROTTE, 4 PR., PHARMACIE BOISSY, 2, Mace Vendôme, Paris

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

LRAD doctor

UNION POSTALE .. 18 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTHE-MER 30 fr.

TENC

MIGHEL PETER

BAMASCHINO

que chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Profess imai e de médecine. Membre de l'Académie demédecine. M seeur de pathologie médicale. Médecin des hépitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-L'AGRAYE

A la Faculté, Ancien interne des hépitaux de Parie,
 hépitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plembiq

Médecia des hôgitaux.

RE DE LA BÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpiteux.

ionogene la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT; Rédactour en chef, 18, rue de Castellans. rie en deuble sont annencés et analysés, s'A y a Nou.

Fruit laxatif rafraichissant

Contre CONSTIPATION

tions qui l'accompagnent : Hémorrhoides, Bile, Manque mbarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ntient aucun drastique. — La Botte & 2.50.

### IEDICATION CHLORHYDRO - PEPSIOUE

bxio

CHLORHYDNO-PEP SIQUE

cuillerées à dessert. Pilules Chiorhydro Popsiques Grez, scultes, 24 3 à chaque repas Enrol franco Echantillone. Phi SEEZ, 34, rue La Brayere, PARIS.

## ALTAR SAPONINE LE

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

## BFUF - TO

Approuvés par la Haute Commission du Codex. trois produits se trouvent dans les principales pharmacies.

SE MÉFIER DES CONTREFACONS.

### SHOPITAUX DEPARIS e des Sciences par Berthelot) btenu à l'état de Ferragineux, Puret Neu-Biplôme ermet de d'HONNIER, rme de : Médaille d'OR at d'ARGENT Sans aucune saveur de fer, essentiellement assimilable, il donne chez les personnes reballes à tout traitement ferreginent, les résultats les plus prompte et les plus constants, sans jamais occasionner ni maux d'estoit, niconstipation, Depôt dans the pharmeier franco s'adr.; Phais ROBIN à Bourges. )(G)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(\alpha\)\(

BRONCHITES, TOUX, CATARRHES

VINAHUILE CREOSOTES(4.20 per Seule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1879 Ph. de la MADELEINE, 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris Medaille d'OR, Paris 1885

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Exiger Timbre de l'Etat. - PHARMACIES, BAINS



danger même aux enfants. Depat : Phie FRAUDIN, Boulogne, PARIS

Envol gratuit d'un Flacon à MM. les Médecine.

### APPAUVRISSEMENT DU SANG ANEMIE, CHLOROSE

## YROPHOSPHATE DEFER

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités de Sang, Pales couleurs, Pertes, etc. — On l'emploie en Prouse, Daages on Sigor (31), Sourron (2150), el Vin (51), an thoir des malades.

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fort filmen, fébrifuge, antinerveux guérit es affections scrofuleuses, pares, neurose, diar-hées chroniques, pates couleurs, etc.—Priz: 4'. ETHAN, fèrm, à Paris, re Haudin, 81, et pt. Pharmasies.

## PASTILLES BOUTY

0,10ca PEPSINE EXT ... 0,005 mill. Chl. COCAIRE per

De nombreux essis ont prouvé que, par le nion de la Pepsine et de la Cocame, as tilles sont un précieux spécifique pour conta Gastrites, Gastrataties, Duspey, Vomissements de la grossesse, de mer et toute affection ayant son sign l'appareil digestif.

Mode D'EmpLot : 3 Pastilles après chaque n PRIX : LA BOITE 3 FR.

PARIS, 119, Rue d'Aboukir, 119, PAR ENVOI FRANCO CONTRE MANGAT-POSTE

## PEPSINE-COCAINE

## QUINA + FER Chlorose, Anémie

Professeur à l'Ecole de Pharma Professour d l'Ecole de Pharmoon.
BAIN & FOURNIER
43, Rue d'Amsterdam, Paris

Dix centigr, de Quincidine par Di Pl. de 30 : 1 fr.— PARIS, 20, Place

(Lauréat de l'Académie de Médecine)

## AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphate de Chaux est la substance minérale la plus abonante dans l'organisme, et chaque fois que la quantité normaie est diminuée, il en résulte une affection organique grave. Les nombreuses guérisons obtenues par le SIROP du Docteur PRIM VILLIER Ont classé ce médicament comme le specifique le plus sur contre la Phithésie putmonaire, la Bronchite chronique, l'Anémie, le Eachitieme, la Débilité organique, les Maladies du Système nerveux et des Os.

Le SIROP du Docteur PRIM VILLIER, administré quotidicament sur sant hautite la Destition et la Oroissurice. Ches le Nourios et le Mère, il roil à la melleur et empéche la Carie et la Perte des Dents qui suivan souvent le graces.

Bépôt : Frarmade VIRENQUE, & place de la Madabine, à PARIS, et dans teutes Phirmides.

## THE THE MENT OF THE STATE OF TH Diurélique, Modificateur des aécrétions catarrantes, Maiadies des volus respiratoires et génito-arimaires, CAPSULES DE TERPINO ADRIAN

Le Terpinol a les propriétés de l'es-sence de Térébenthine dont il dérive, mais il est plus facilement absorbé et surtout très bien toléré. Il n'a pas l'incon-vénient grave de provoquer chez les mala-des des nausées, souvent même des vomis-

acments.

Cros. al. rue de la Pede, Paris

(Carlo Carlo Carl

malfarence surious to that an also

## BISMUTH-ROGE

CHAQUE TABLETTE CONTIENT EXAUTEMENT

50 centigram. de S. N. de Bismut

Dérangements intestinaux, Diarrhées chroniques, Diarrhée infantit Affections catarrhales des ergandigestifs.

D'un goût agreable, ces tablete resten-sous un petit volume une dose neishle de le muth et suppriment l'emploi des rotions de conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

STREET, PART BRIDEN & CONTRACT

N

## LA FRANCE MÉDICALE

### SUTTATE

Premier Paris. — Thérapoutique chirurgicalé: Traitement des corps fibreux de l'eférus, par le D' Verchêre. — Compuse sendus analytiques des Sociétés ravantes: Açadémie de médeoine, séance du 2 octobre 1888. — Société clinique de Paris, séance du 22 mars 1888. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

Paris, le 3 octobre 1888.

L'Acadèmia de médecine a untendu une importante communication de M. Laborde sur les alcoels dits supérieurs et d'industrie, sur les bouquets artificiels et sur leurs propriétés toxiques.

M. Dujardin-Beaumetz a contesté la valeur du procédé expérimental employé par M. Laborde : les injections intra-veineuses ; il leur préfère l'ingestion par l'ériomne qui lui paraît seule à l'abri de toute, estique, il conteste de même l'importance attribuée aux accidents épileptiformes chez les absinthiques ; il n'en reste pas moins les curieuses recherches de M. Laborde sur la composition des bouquets suificials, sur l'action convulsivante du furfurol, de l'eldéhyde saligyelique et d'autres poisons véritables qu'un bea nombre d'individus inguigitent avec une déplorable régularité.

M. le professeur Boubhard a lu au nom de M. A. Mossé, l'un des agrégis les plus distingués de la Faculté de médecine de Monapel-lier, une note sur la glycosurie dans le paludisme. Le chapitre de l'urologie de la fièvre palustre est entièrement à refaire. La glycosurie qui sa montre à la suite des accès de fièvre intermittente est un accident rare et ordinairement transitoire, et l'intoxication palumique ne joue qu'un rôle très secondaire dans sa production. Ce qu'on observe plus souvent dans ces cas c'est une polyurie parfois très abondante, survenant plusieurs jours après les accès.

M. Verrier a communiqué à l'appui de sa candidature dans la section d'accomblements l'observation d'une femme qui, à sa dixième grossesse, est un eschâtonnement du placents avec adhérences mermales, une délivrance incomplète et de la septicémie puerpérale. Cette femme gréfit par les injections vaginales et intra-utérises antissiptiques. M. Verrier considère ces injections comme très
réfignates dans une cas et il repousse le curetage qui ne serait pas
sans danger.

A. Ch.

### THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE

### Traitement des corps fibreux de l'utérus (1),

Par le D' F. Verchère

Ancien chef de clinique chirurgicale de la Faculté.

Les polypes de gros volume, polypes énormes de Pozzi peuvent varier du volume d'une orange à celui d'une tête de fœtus. On pouvait s'étonner de ce que cette définition embrasse des tumeurs de volume aussi dissemblables, et ranger dans la même classe de tumeurs énormes au point de vue thérapeutique des corps pouvant varier du double au simple. Aussi cette définition doit-elle être complétée et M. Pozzi propose d'appeler énormes polypes ceux qui, remplissant la cavité du vagin, ne laissent pas le doigt arriver au pédicule et ne peuvent ordinairement franchir la vulve qu'au prix de certaines manœuvres. J'ajouterai que l'on peut faire entrer en ligne de compte l'obstacle apporté par la présence même du polype à l'écoulement hors du vagin des produits de sécrétions utérines. Il est facile de comprendre en effet que la masse polypeuse s'appuyant sur l'anneau vulvaire distendu et aminci, arrête tout écoulement au dehors et détermine une rétention absolue des liquides provenant de l'utérus (catarrhe utérin, sang).

De là une source d'infection à laquelle la malade peut difficilement se soustraire même par les soins de toilette les plus minutieux. Les injections ne peuvent pénétrer dans cette partie reculée du vagin et peu à peu les liquides externes se transforment en un ichor fétide qui épuise la malade et détermine une sorte de septicémie lente par résorption, amenant peu à peu les malades à la cachexie. Cette infection locale est possible et pour ainsi dire constante dans les différents cas qui ont été observés, c'est une indication opératoire formelle étant donnée l'aggravation considérable apportée par cette complication au pronostic des polypes fibreux en général.

La thérapeutique devra donc s'occuper dès l'abord de cet état septique du lieu opératoire. On ne devra pas opérer d'emblée dans cette cavité infectée. Ce serait s'exposer aux complications les plus graves par auto-intoxication en blessant un foyer pathologique. Ces principes sur lesquels a insisté M. Verneuil trouveront ici plus que partout ailleurs, leur application. L'antisepsie vaginale devra être faite très rigoureusement avant de songer à l'ablation du polype. Nous ne rappellerons pas tous les moyens que nous avons indiqués dans un précédent article, mais nous dirons que dans le

<sup>(1)</sup> V. France méd. du 26 mai 1888, nº 61, t. I, p. 733.

Une cuillerée à soupe trois fois par jour dans du lait.

Il attache en outre une grande importance à la pureté du produit. Le traitement créosoté est indiqué d'après lui dès qu'on a trouvé des bacilles dans les crachats, car le succès est d'autant plus prompt que la phthisie est moins avancée.

L'hémoptysie ne serait pas une contre indication, s'il faut en croire les expériences de Ummettrun qui a trouvé une augmentation de coagulabilité du sang après l'ingestion de la créosote. Enfin on ne peut plus espérer d'amélioration durable lorsque l'infection bacillaire est assez avancée pour que le terrain sur lequel vivent les bacilles ne puisse plus se modifier.

Groh (de Vienne) a imaginé d'administrer la créosote mélangée à de la poudre de cacao en cachets; sous cette forme elle est bien supportée, et les malades en prennent facilement 25 gouttes par jour. Dans un cas, une tuméfaction ganglionnaire du cou disparut à peu près sous l'influence du traitement.

Depuis quelques mois, Rosenbusch a essayé de faire des injections de créosote dans les poumons tuberculeux. Il s'est servi d'une solution à 3 p. 100 dans l'huile d'amandes douces qu'il injecte tous les deux ou trois jours. Les résultats seraient la diminution ou la suppression de la toux et de l'expectoration et la cessation de la fièvre. L'auteur de cette méthode choisit pour faire ces injections le deuxième espace intercostal ou la fosse sus-épineuse.

L'aniline a été expérimentée dans le traitement de la tuberculose par Pietro Bertalero (Deutsche Med. Zeit. 60.88) qui a cherché à déterminer son action délétère sur les bacilles, à établir si son emploi prolongé n'offre pas certains inconvénients, enfin quelle dose un malade peut absorber sans danger. Voici comment Bertalero a répondu à toutes les questions:

Tous les malades ont été soumis à la même préparation qui provenait du charbon fossile et non de la nitrobenzine. Ceux qui présentaient des symptômes incontestables de tuberculose héréditaire ont seuls été traités. Enfin on tint non seulement compte de l'examen physique mais encore de l'examen des crachats pendant et après le traitement qui fut employé à l'exclusion de tout autre.

Sur 8 malades qui furent ainsi traités, 4 étaient à la première période, 3 au commencement de la dernière et 1 dans la dernière période de la tuberculose. L'auteur conclut de ce petit nombre d'expériences, que l'aniline pure possède à un très haut degré une action curative considérable contre la tuberculose des poumons et des organes digestifs, à tel point qu'à la première période ce serait un remêde efficace. Employée à la dose de 50 à 60 centigrammes à l'intérieur et de 1 gramme en inhalations, l'aniline serait complètement

sible de la tumeur et agir de façon à réduire son volume et à dilater l'ouverture vaginale après la section du pédieule.

La section du pédicule (parfois très mince) peut être faite par torsion, mais ce moyen ne doit pas être employé; dans la plupart des cas, c'est un moyen aveugle, agissant sur un pédicule dont on n'a pu constater la résistance et dangereux, parce qu'il peut déterminer une traction fâcheuse sur les parois amincies de l'utérus au niveau du point de son implantation. Restent donc les deux seuls moyens que nous avons déjà indiqués pour les polypes des petits et moyens volumes, l'écraseur et l'instrument tranchant. Mais leur emploi est lei plus difficile et demande à être modifié suivant les circonstances.

La chaîne de l'écraseur pourra être placée avec le porte-chaîns ou porte-ligature d'Emmet que nous avons décrit; mais souvent es moyen sera infidèle et la chaîne ne pourra être placée.

Voici alors un procédé que recommande Possi: « Il consiste à attacher de place en place la chaîne de l'écraseur à un de ces petits cercles élastiques que l'on trouve chez tous les papetiers. »

Ce cercle doit être d'un diamètre plus petit que celui de la tumeur, de manière à ce que son élasticité soit mise en jeu pour l'embrasser. Une chaîne d'écraseur ainsi préparée forme une série de festons autour de la bande élastique au repos, mais ces festons disparaissent quand celle-ci est distendue. On comprend sans qu'il soit nécessaire d'y insister qu'il sera facile de faire glisser de proche en proche la chaîne reliée à ce support qui prend un point d'appui constant sur la tameur, épouse et suremant tour à tour ses sinuosités, sans risquer, comme quand la chaîne est laissée libre, de reculer en un point tandis qu'on la fait avancer dans un autre. » Malgré ces moyens ingénieux il arrive qu'on ne peut enuore passer et atteindre le pédicule de la tumeur. Il faudra dès lors et sans plus attendre avoir recours à ce moyen sur lequel Chassaignac a si justement insisté, au morcellement.

Ce morcellement de la tumeur peut être fait avec l'écraseur. Malheureusement ce procédé est long, difficile, et souvent impossible. Le volume de la tumeur est tel qu'il résiste à la chaîne, celle-ci ne peut le sectionner et il est arrivé qu'après avoir brisé une ou deux chaînes, l'opérateur a été contraint d'en arriver à un procédé moisse bénin mais plus efficace, et plus incontestablement rapide. Je veux parier de l'instrument tranchant.

Celui-ci sera le bistouri pour certains auteurs, ou un instrument spécial pour d'autres.

Le bistouri sera porté directement sur la tumeur et on taillers de véritables tranches qui enlevées successivément la réduisent peu à peu et permettront d'arriver au pédicule que l'on retranchers d'un seul coup au bistouri et avec une chaîne d'écraseur. Emmet, Depaul, Mathews, Duncan, regardent cette méthode comme la plus rationnelle et y ont eu recours avec succès.

Le seul danger qu'elle présente est l'hémorrhagie. Quoique Simon ait fait remarquer que la coque du polype est la partie la plus résistante, qu'il est possible, après l'avoir incisée, d'énucléer en quelque sorte les parties profondes de la tumeur et d'obtenir son allongement; quoique le tissu fibreux des polypes soft peu muscufaire, il n'en est pas moins vrai que l'hémorrhagie à pu dans nombre de cas effrayer à juste titre les chirurgiens et mettre en grand danger la vie des opérées.

Aussi s'est-on préoccupé de cette grave complication et a-t-on cherché à y remédier. M. Pozzi a proposé après avoir rapidement pratiqué l'évidement de la tumeur par une excavation conoïde faite au bistouri au centre même de la tumeur, d'arrêter l'écoulement sanguin par la contriction du pédicule que l'évidement aurait rendu accessible. Je n'ai vu nulle part signalé comme moyen de prévenir l'hémorrhagie, le morcellement au thermo-cautère, mais si est certain que certains auteurs ont du l'employer et je crois que ce procédé doit être beaucoup moins dangereux que l'évidement au bistouri.

Ce même danger, l'hémorrhagie, a suscité divers instruments, et les indications qu'ils devalent remplir étaient les suivantes: Diminuer le volume de la tumeur tout en maintenant une compression hémostatique. Ces deux indications ont été remplies par l'instrument de M. Segond et c'est à lui très certainement que l'on devra avoir recours pour cette ablation des polypes énormes de l'utérus. C'est une espèce de céphalotribe qu'a construit M. Colin. Les deux cuillers sont poussées entre les pareis vaginales et la tumeur; minces et résistantes elles peuvent facilement être glissées, puis mises en place élies embrassent la tumeur et, au moyen d'une vis de rappel, elles la compriment dans son ensemble. Au centre, entre les deux quillers, s'enfonce une sorte de tarière, qui vient tarauder le centre de la tumeur, enlevant, égrugeant pour ainsi dire le noyau de la tumeur, qui pou à pou diminue en même temps que les cuillers la compriment et empéchent toute hémorrhagie. Cet instrument, que je ne sanrais mieux comparer qu'à certains couteaux employés dans l'art culinaire pour enlever le centre d'une pomme sans toucher au fruit lui-même, doit être désormais considéré comme l'instrument de choix pour l'évidement hémostatique des polypes énormes.

Une difficulté sur laquelle je dois maintenant insister a trait à la difficulté que l'on éprouve dans les cas où on a pu avec l'écraseur sectionner le pédicule d'un polype énorme, je veux parler de l'impos-

sibilité où l'on est de faire franchir au polype libre dans le vagin l'orifice vulvaire. Dans beaucoup de cas de simples pinces suffiront, si cela est nécessaire on pourra avoir recours à un petit forceps duquel on devra toujours être muni, mais pour ne s'en servir qu'après que l'on sera assuré de la section parfaite du pédicule.

Enfin, d'autres auteurs ont recommandé de faire des débridements vulvaires. Dupuytren incisait en arrière, Verneuil de la fourchette au sphincter anal; on a pratiqué les incisions latérales de Dubois (Heywood, Smith et Barnes). Mais je crois que le morcellement avec le bistouri pourrait alors être fait beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement sans danger, puisque la tumeur est séparée de l'utérus et qu'il n'y a plus de crainte d'hémorrhagie. Peut-être pourait-on se servir, même dans ce dernier temps, de l'instrument de Segond, qui réduirait par pression la tumeur, la diminuerait par évidement et servirait en même temps de tracteur pour lui faire franchir le détroit vulvaire.

Je terminerai ce qui a trait à l'ablation des polypes intra-vaginaux, quelque soit le volume, petits ou énormes, par cette recommandation formelle et indispensable, qu'il ne faut entreprendre cette opération que si l'on est assuré d'être capable de faire une antisepsie postopératoire et qu'on ne doit quitter la malade qu'alors que le pansement antiseptique a été scrupuleusement fait. J'ajoute que si le point d'implantation du polype donnait un léger écoulement de sang, si une cautérisation superficielle n'avait pu l'arrêter complètement, il n'y aurait aueun inconvénient à faire un tamponnement du vagin et même de l'utérus, sous condition formelle que ce tamponnement soit fait avec de la gaze ou des tampons d'ouate iodoformée irréprochable.

### ·· AGADÉMIE DE MÉDEGINE

### Séance du 2 ootobre 1888. - Présidence de M. HERARD.

La correspondance comprend: lo une lettre du ministre du com merce et de l'industrie qui transmet le rapport de M. le Dr Lafosse, médecin inspecteur des eaux minérales de Vals, sur la saison thermale de 1886; 20 une lettre de M. le Dr Budin, candidat dans la section d'accouchements; 30 une lettre de M. le Dr Sérac, de Vichy, candidat au titre de correspondant national (première division); 40 M. le Dr Landarrabilco de Barbaste (Lot-et-Garonne) envoie un travail manuscrit intitulé: Des propriétés thérapeutiques du café vort dans les affections calculeuses du foie; 50 l'Académie reçoit un rapport manuscrit sur une épidémie de flèvre typhoïde observée au camp de Pontgouin.

prendre les précautions les plus minutieuses; les substances et les instruments dont on se sert doivent être irréprochablement aseptiques; la pommade est conservée dans un lieu frais, et en été dans la glace; l'addition de l'huile d'olives ne se fait qu'à mesure des besoins; au bout d'un mois de préparation, la pommade 'doit être renouvelée. Ces précautions sont indispensables, et si elles ne sont pas régulièrement observées, on s'expose à voir se produire des abcès.

L'huile grise est une substance demi-fluide, ayant la couleur de l'osguent gris; sa fluidité est suffisante pour lui permettre de traverser les canules des seringues à injections; d'ailleurs, au moment de l'injection, on la chauffe légèrement pour la rendre plus liquide.

On doit pratiquer une injection de 3 dixièmes de centimètre cube d'huile grise chaque semaine, pendant six ou huit semaines. A chaque séance, l'injection se fait par deux piqures distantes de 4 à 6 centimètres. La canule et la seringue doivent être nettoyées chaque fois avec le plus grand soin. Quand toutes les précautions indiquées par MM. Lang et Trost sont observées, il ne doit pas se produire d'abcès.

### BIBLIOGRAPHIE

L'URTICAIRE PIGMENTÉE, par le D' Paul Raymond (Thèse de Paris, 1888, O. Doin, éditeur.

Maladie rare et encore peu connue, l'urticaire pigmentée est une affection de la première enfance, survenant en général dans les trois premiers mois, quelque fois même dès le 1er, le 2e ou le 3e jour après la naissance.

Cliniquement l'urticaire pigmentée se présente sous la forme d'élevares ortiées auxquelles succèdent des plaques, les unes saillantes, les autres aplaties, dont la couleur, les dimensions, le nombre et la configuration sont extrêmement variables suivant les points du corps que l'on examine et suivant l'ancienneté, la température, les excitations, etc. D'ailleurs des poussées congestives s'accompagnant de la production de vésicules ou de bulles se présentent dans la majorité des cas pendant toute la période d'état de la maladie. L'éruption s'accompagne de démangeaisons, souvent intenses.

L'urticaire pigmentée a une durée variable, mais qui peut être valuée à dix ans environ; on peut lui reconnaître trois périodes :

Une première période d'augment, de développement de la maladie [ui, dans un au environ (parfois quelques mois) et pendant laquelle de nouvelles plaques surviennent par poussées.

Une deuxième période d'état, qui dure de deux à quatre et cinq

condaire puisque chez les paludéens cachectiques et dans les fièvres intermittentes pernicieuses, la glycosurie ne paraît pas plus fréquente que dans l'impaludisme moins grave ou moins invétéré;

5° Après les accès de fièvre intermittente, il est fréquent maisnes constant de voir survenir une polyurie aiguë à caractères spéciaux. La quantité d'urine émise varie de 2 litres et demi à 3 litres et demi ou 4 litres dans les vingt-quatre heures. Elle a pu atteindre 5 et même 8 litres.

6° Cette polyurie aiguë commence d'habitude plusieurs jours après les accès et ne s'accompagne pas ordinairement d'une azoturie proportionnelle.

Elle ne doit pas cependant être regardée comme une hydrarie simple. Dans les cas où les chlorures ont été analysés, ces sels se trouvaient excrétés en grande abondance.

7° Dans son allure et par ses caractères principaux, cette polyuriese rapproche plutôt des polyuries observées dans la convalescence des maladies aiguës qu'elle ne constitue à proprement parler un syndrome critique.

8° Pour mieux pénétrer sa nature, il serait utile de savoir si cette polyurie s'accompagne d'une augmentation de la toxicité urinaire.

9° Au point de vue séméiologique il faut recommander de faire pendant plusieurs jours consécutifs l'examen de l'urine, après la disparition des accès fébriles.

10° Le fait observé par M. S. Ringer que le sulfate de quinine diminuerait les éléments de la fièvre (d'une part l'augmentation de température qu'il fait disparaître, d'autre part l'augmentation de matières excrémentitielles qu'il laisserait subsister et qui paraîtraient dans l'urine au moment précis où l'accès aurait éclaté, si on n'avait pas institué la médication quinique), mérite d'être confirmé par de nouvelles analyses.

L'ALCOOL ET SA TOXICITÉ. LES ALCOOLS DITS SUPÉRIRURS ET D'INDUSTRIB ET LES BOUQUETS ARTIFICIELS. — M. Laborde résume quelques expériences qui montrent les dangers auxquels exposent quelques-uns des produits qui sont actuellement livrés à la consommation.

Le vin est fabriqué de toutes pièces avec de l'alcool, des matières colorantes et une huile essentielle à laquelle on donne le nom de bouquet. Le bouquet est un produit très complexe. Il y en a deux variétés, l'huile de vin française et l'huile de vin allemande, cette dernière étant généralement employée de préférence par l'industrie.

Ces produits proviennent de l'oxydation par l'acide nitrique d'huile de coco, de beurre de vache, d'huile de ricin, et quelquefois d'autres matières grasses: ils ont un parfum tellement pénétrant que pour Il existe heureusement une échappatoire, c'est l'article 378 du Code pénal nous forçant à garder le secret médical. Il y a quelques années, M. le D' Berrut, se retranchant derrière cette obligation, porta à la mairie du VII arrondissement une enfant du sexe féminin, à laquelle il donnaît les noms de Louise-Armande, en refusant de divulguer le nom et le domicile de sa mère. L'officier de l'état civil ayant refusé à son tour d'inscrire l'enfant, l'affaire fut portée devant le tribunal de la Seine et celui-ci, considérant que l'article 346 du Code pénal, relatif aux déclarations de naissance, ne vise que les articles 55 et 56 du Code civil, mais, garde le silence sur l'article 57, qui obligerait le médecin à déclarer le nom de la mère et le lieu de naissance, décida qu'il fallait que le médecin affirmat que l'enfant était né dans la circonscription de la mairie, mais qu'on ne pouvait pas lui en demander davantage. Depuis cette jurisprudence s'est établie.

J'ai à intervenir, en moyenne, dix fois par an, auprès du procureur de la République, pour des médecins qui n'ont pas accompli les formalités légales au sujet des déclarations de naissances. Ces déclarations doivent être faites dans les trois jours qui suivent l'accouchement. Vous pouvez vous trouver en présence de diverses circonstances. D'abord, dans une famille que vous connaissez, vous vous contentez de rappeler au père qu'il doit passer à la mairie et vous n'avez pas à vous préoccuper davantage.

Mais il peut arriver que vous croyiez le père et la mère mariés, sans qu'ils le soient. Dans ces conditions, le père ne déclare pas son enfant, et comme la recherche de la paternité est interdite, vous ne pouvez pas vous couvrir en le dénonçant. Dans le cas où vous aurez un doute, passez donc à la mairie deux ou trois jours après la naissance de l'enfant et assurez-vous que les formalités ont été remplies.

Un médecin a été condamné à 100 francs d'amende pour n'avoir pas déclaré un enfant et parce que le père n'avait pas assisté à l'accouchement. Le médecin, qui l'avait rencontré en sortant de l'opération, lui avait pourtant rappelé qu'il avait à passer à la mairie.

Il y a plusieurs aunées, au *Prado*, dans un bal public, une femme fut prise subitement des douleurs expulsives, et un médecin de l'île Saint-Louis, qui se trouvait là, fit l'accouchement. N'ayant pas pensé ensuite à faire la déclaration de cette naissance, il fut poursuivi et condamné.

A Agen, un docteur R..., appelé vers dix heures du matin pour voir une fille qui avait des attaques de nerfs, s'aperçoit que ces attaques doivent se terminer par un accouchement et donne l'adresse d'une sage-femme. Il repasse le soir et on lui présente le cadavre d'an enfant, cans qu'il puisse savoir s'il a vécu ou non; il dit qu'on le

Parmi ces bouquets il en est d'inoffensifs, mais la plupart sont des poisons.

Le type de ces poisons est la liqueur d'absinthe, bien connue depuis les travaux de Magnan, et donnant l'idée typique des convulsivants et épileptisants.

Mais dans le vermouth et le bitter il existe aussi un bouquet arificiel des plus dangereux, c'est l'aldéhyde salicylique que les fabricants substituent à l'essence de reine des prés, laquelle entre dans la composition de ces liqueurs.

Retiré de l'essence de reine des prés, l'aldéhyde salicylique apour formule C'H'O'; c'est un aldéhyde phénol. On le prépare en faisant agir une partie de bichromate de potasse et huit parties d'eau sur un mélange d'acide sulfurique et d'eau.

L'aldéhyde salicylique ainsi obtenu est un liquide neutre, incolore prenant une teinte rougeatre au contact de l'air. Il a une odeur aromatique spéciale.

Il nous reste dans cette catégorie, à examiner encore un produit; c'est l'essence de noyau.

(La fin de la communication de M. Laborde est remise à la prochaine séance).

M. Dujardin-Beaumetz veut parler du mode opératoire de M. Laborde. Chez le chien, l'administration de l'alcool par l'estomac est difficile. Avec M. Ridji nous avions pris d'abord comme base de nos expériences la peau, nous avions injecté l'alcool sous la peau. On nous a fait diverses objections et nous avons employé l'estomac en grisant les cochons comme on grise les hommes.

Quant au procédé de M. Laborde, l'injection intra-veineuse, c'est le plus mauvais que l'on puisse employer. Il y a là des chances d'erreurs multiples. En injectant directement l'alcool dans le sang, il est possible qu'on produise des embolies qui changeraient complètement les conditions, surtout quand on veut étudier l'action convulsivante de l'alcool. L'absinthe injectée dans les veines, comme le furfurol, produit très nettement des attaques épileptiques chez le chien. Quand l'absinthe ou le furfurol sont injectés par l'estomac, ces attaques épileptiques ne se produisent plus. D'ailleurs l'épilepsie n'est pas plus commune chez les absinthiques que chez les autres alcooliques.

M. Laborde. La critique de M. Dujardin-Beaumetz me permet de faire ici une déclaration de principe: l'injection intra-veineuse, à condition qu'elle n'ait pas d'action destructive sur le sang, est le procédé le plus pur, le procédé typique. On peut être sûr de cette façon de déterminer l'action médicamenteuse sans avoir la moindre obser-

Mexiste heureusement une échappatoire, c'est l'article 378 du Code pénal nous forçant à garder le secret médical. Il y a quelques années, M. le D' Berrut, se retranchant derrière cette obligation, porta à la mairie du VII° arrondissement une enfant du sexe féminin, à laquelle il donnaît les noms de Louise-Armande, en refusant de divulguer le nom et le domicile de sa mère. L'officier de l'état civil ayant refusé à son tour d'inscrire l'enfant, l'affaire fut portée devant le tribunal de la Seine et celui-ci, considérant que l'article 346 du Code pénal, relatifaux déclarations de naissance, ne vise que les articles 55 et 56 du Code civil, mais, garde le silence sur l'article 57, qui obligerait le médecin à déclarer le nom de la mère et le lieu de naissance, décida qu'il fallait que le médecin affirmât que l'enfant était né dans la circonscription de la mairie, mais qu'on ne pouvait pas lui en demander davantage. Depuis cette jurisprudence s'est établie.

J'ai à intervenir, en moyenne, dix fois par an, auprès du procureur de la République, pour des médecins qui n'ont pas accompli les
formalités légales au sujet des déclarations de naissances. Ces déclarations doivent être faites dans les trois jours qui suivent l'accouchement. Vous pouvez vous trouver en présence de diverses circonstances. D'abord, dans une famille que vous connaissez, vous vous
contentez de rappeler au père qu'il doit passer à la mairie et vous
n'avez pas à vous préoccuper davantage.

Mais il peut arriver que vous croyiez le père et la mère mariés, sans qu'ils le soient. Dans ces conditions, le père ne déclare pas son enfant, et comme la recherche de la paternité est interdite, vous ne pouvez pas vous couvrir en le dénonçant. Dans le cas où vous aurez un doute, passez donc à la mairie deux ou trois jours après la naissance de l'enfant et assurez-vous que les formalités ont été remplies.

Un médecin a été condamné à 100 francs d'amende pour n'avoir pas déclaré un enfant et parce que le père n'avait pas assisté à l'accouchement. Le médecin, qui l'avait rencontré en sortant de l'opération, lui avait pourtant rappelé qu'il avait à passer à la mairie.

Il y a plusieurs années, au *Prade*, dans un bal public, une femme fut prise subitement des douleurs expulsives, et un médecin de l'île Saint-Louis, qui se trouvait là, fit l'accouchement. N'ayant pas pensé ensuite à faire la déclaration de cette naissance, il fut poursuivi et condamné.

A Agen, un docteur R..., appelé vers dix heures du matin pour voir une fille qui avait des attaques de nerfs, s'aperçoit que ces attaques doivent se terminer par un accouchement et donne l'adresse d'une sage-femme. Il repasse le soir et on lui présente le cadavre d'un enfant, sans qu'il puisse savoir s'il a vécu ou non; il dit qu'on le

fasse déclarer. Cette déclaration n'ayant pas été faite, il a été condamné à 200 francs d'amende.

Mais je crois que, si un cas semblable se présentait de nouveau, la solution ne serait plus la même. En effet, on ne pouvait pas dire qu'il n'y ait pas eu substitution d'enfant et que cette fille ait réellement accouché du cadavre qu'elle présentait.

La théorie admise contre le docteur R... est très grave. Une femme simule une grossesse pour se faire épouser. Quelques jours avant la date qu'elle avait fixée pour son accouchement, elle va voir un jeune médecin de son quartier. Celui-ci, un peu timoré, n'ose pas porter une main téméraire, et déclare que tout paraît aller bien. Au bout de peu de jours, elle envoie chercher le docteur, trois ou quatre heures après le prétendu accouchement, et, cette fois encore il ne fait aucune constatation sur la mère et va déclarer la naissance à la mairie. Bientôt après on apprend que l'enfant avait été pris à une autre femme. Ce n'est que parce qu'il a pu justifier de la façon dont on avait escroqué sa signature que ce jeune docteur n'a pas été pour-snivi.

Actuellement, il y a de ce côté un véritable danger pour le médecin quand il n'a été témoin de rien.

On peut se trouver, dans certains cas, particulièrement embarrassé. A Angers, un docteur C..., ayant accouché une fille, avait déclaré la naissance en disant qu'il ne pouvait révéler ni l'adresse, ni le nom de la mère. Il était médecin des Enfants-Assistés: le lendemain, on lui présente un enfant portant des traces de strangulation, en lui demandant le nom de la femme qu'il avait accouchée la veille. Il s'est retranché derrière le secret professionnel et il a refusé de répondre. Eu définitive, après une première condamnation devant le tribunal, la cour d'Angers lui a donné raison.

Aussi, malgré la possibilité que vous avez de garder le silence, il faut vous exécuter toutes les fois que vous le pourrez, à cause des embarras que peut vous amener cette manière de faire.

Pour les enfants morts-nés, la jurisprudence est extrêmement compliquée. Un décret du 4 juillet 1806 dit à ce sujet :

« Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie, afin de ne pas préjuger la question de savoir s'il y a eu vie ou non. »

Mais il faut considérer trois périodes dans la vie utérine au point de vue de la jurisprudence. Le produit de la conception est un embryon jusqu'au quatrième mois; c'est un fœtus pendant le cinquième et le sixième mois; c'est ensuite un mort-né ou un nouveau-né viable.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant mort-né, il faut absolument vous conformer au décret du 4 juillet 1806 et faire la déclaration, sans quoi l'article 358 du Code pénal vous serait appliqué. Les filles qui ne déclarent pas, sont condamnées en général à trois mois de prison, lorsque l'enfant n'a pas respiré, pour infraction aux lois sur l'inhumation.

Un propriétaire avait une bonne qui, ayant accouché d'un enfant mort-né, l'avait enfoui dans le jardin. Le tribunal de Montélimar condamna la fille à trois mois de prison, le maître à deux mois, et l'officier de santé qui avait fait l'accouchement à deux mois de prison et à 300 francs d'amende.

Passons maintenant aux fœtus. Ici, il est beaucoup plus difficile de connaître la jurisprudence exacte. Vous savez que les fœtus peuvent avoir des mouvements et que leur cœur bat quelquefois pendant plusieurs heures. Bien plus, il est arrivé à un médecin portant à la mairie, dans un petit panier, un petit produit de ce genre, de l'entendre crier tout d'un coup devant l'officier de l'état civil.

Aussi, un arrêt de la cour de Paris du 15 juillet 1865, déclarait qu'il fallait présenter « tous les enfants morts, à quelque époque de la gestation qu'ils soient parvenus, pourvu qu'ils aient les formes d'un être humain. »

Au contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 août 1874, alléguait en des termes un peu singuliers « qu'une telle représentation, sans utilité pour l'intérêt social, pourrait, dans certains cas, blesser la pudeur publique. »

Ce mot avait été provoqué par une circulaire où on se plaignait du grand nombre de fœtus qui flânent dans les égouts et dans les boîtes à ordures. Après plusieurs hésitations, le préfet de la Seine prit, en 1882, un arrêté d'après lequel tous les fœtus ou embryons devaient être déclarés, pourvu qu'i.s aient six semaines. Il fut décidé en même temps que des voitures spéciales des pompes funèbres iraient dans la journée les prendre à domicile et qu'ils seraient enterrés au cimetière sans cérémonie.

Cette circulaire de M. Floquet a provoqué, au sein de quelques sociétés médicales, un profond étonnement. Le préfet donnait extension au code ! Cette interprétation est fausse, puisque les tribunaux ne jugent pas d'après le préfet. Ceux qui ne se conforment pas à son règlement sont condamnés en simple police à 1 franc d'amende.

Ce qui manque encore dans cette organisation, ce sont de petites boîtes qui recevraient dans chaque mairie les fœtus qu'on y va présenter.

Je dois ajouter que la population de Paris n'a pas été du tout émue par les scrupules des médecins. En 1886, sept cents foatus environ

ont été inhumés et il en résulte qu'à la Morgue nous en recevrons cinq fois moins qu'autrefois.

Remarquez d'ailleurs que la circulaire de M. Floquet ne vent que pour le département de la Seine.

Je termine par une recommandation.

Certains étudiants aiment à collectionner des fœtus; de toutes les collections, c'est la plus dangerque. En effet, lorsque vous your maries, ne voulant pas apporter un pareil cadeau de noces à votre femme, vous jetez ces pièces dans les fosses d'aisance, et le jour où elles seront trouvées par les employés de la Compagnie Richer. vous ne pourrez peut-être pas établir que vous n'avez pas violé les lois sur l'inhumation.

C'est ce qui est arrivé, il y a deux ans. à un ancien interne, an moment où il était en pourparlers matrimoniaux. Jamais le mariage n'a pu être renoué et il a fallu avoir affaire à un juge d'instruction très parisien pour que l'incident n'ait pas de suites.

### NÉCROLOGIE

Nous annoncions récemment la mort du D' Decaisne père ; aujourd'bui nous avons le regret d'annoncer la mort de son fils, le D' Gaston Du-CAISNE, ancien interne des hôpitaux de Paris (1874), ancien chef de clinique adjoint à la Faculté de médecine de Paris, médecin de la Société clinique de Paris, décédé le 4 octobre à l'âge de 36 ans.

### MOUVELLES

Légion D'Honneur. -- Est promu au grade de commandeur, M. le D' Gailleton, maire de Lyon, professeur de clinique des maladies entenées et syphilitiques à la Faculté de médecine de Lyon, chirurgien de l'Antiquaille.

Est nommé chevalier M. Tripier, professeur de clinique chirurgicale à la même Faculté.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 23 au 29 septembre 1888. - Fièvre typhoide, 10. — Variole, 1. — Rougeole, 12. — Scarlatine, 5, — Coqueluche, 3. — Diphterie, Group, 13. — Phthisie pulmonaire, 186. — Autres tuberculoses, 22. — Tumeurs cancereuses et autres, 54.

Méningite, 23. - Congestion et hémorrhagie cérébrales, 32. - Paralysie, 04. Ramollissement cérébral, 04. — Maladies organiques du cœur, 43.

Bronchite aigue et chronique, 44. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 57.

Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 147.
Fièvre et péritonite puerpérales, 3. — Autres affections puerpérales, 2.
Débilité congénitale, 1. — Sénilité, 26. — Suicides et autres morts violentes,

18. — Autres causes de mort, 138. — Causes inconnues, 14.

Nombre absolu de la semaine : 873. — Résultat de la semaine précédente : 888.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. ... A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successur 52, rue Madame et rue Corneille, 3,

177210

BUREAUX On s'abonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UN AN

LECROSNIER of BABE

FRANCE. ..... 15 fr.

l'Boole-de-Médecine

COMITÉ DE RÉDACTION :

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

PARIS . . A. RICHET'

MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de puthologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE

ofesseur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux, Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sont annencés et analysés, s'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine

EN SOLUTION représentant trois parties de Viande

EN POUDRE représentant 8 à 10 parties de Viande

Vin de Peptone Catillon Complément de nutrition très utile à tous les malades affai-blis. Rétablit les forces, l'appêtit et les digestions.

## COALTAR SAPONINE LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hôpitaux de Paris.

## GOUDRON LF

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREPAÇONS.

GORGE, LARYNX, BOUCH CONSTIPATION HABITUELLE controces Affections 113 le meilleur Lebourg School curatif est le PARIS Env. Franco et toutes Echantillons Pharmacies Tablette Cocaliorateritables P 31.

e Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté au BROMURE DE POTASSIUM (exempt | chimique absolue et au dosage mathéau BROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

e succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

matique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque ouillarés de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bronnes de polassium.

PRIX DU FLAGON : 5 FRANCE

Henry MURE, A Pot-St-Esprit (Gard). - A. GAZAGNE, Pho do In old suct TOUTES LES PHARMACIES

Paragraphic Control

la COCA du PEROU Le plus efficace des TONIQUES et des stimulants Le REPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Préférable ap Quinquina, dont il n'a pas les propriétés échauffantes, il est le ROI des ANTI-ANEMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vin de desser il rend ainsi, sous une forme agreable, la ferce et la santé. Pharmacie MARTANI, 41, 84 Haussmann, et toutes Pharmacies

### ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET

Par cuill. a cate : Ergot, 0.05. Citr. de fer amm., 0.40

Indications: Chlorose des jeunes filles, anémie liée à des troubles utérins, Métrite chronique, inertie de la matrice. Incontinence d'urine, Spermator-rhée, Leucarrhée, Métrorrhagie, Dysménorrhée, etc.

2, Place Vendôme, PARIS



QUASSINE DRIAN La QUASSINE ADRIAN, essentielle-ment différente de toutes celles du commerce, est la seule dont les effets réguliers aient été constatés. Elle excite l'appéris, développe les forces, combat efficacement les dyspepales atoniques, les coliques hépatiques at GROS: 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

## \*\*\* QUINA, PHOSPHATES

\*\* # L

12 64 5

Tonique, Analeptique, Reconstituant Composé des substances indispensables à la formation et à la nutrition des systèmes musculaire et osseur.

Nous laissons au Médecin le soin d'apprécier tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse asso-clailon de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUX

Pharmacle J. VIAL, 14, rue Bourbon, LYON

Chlorose, Anémie

Membre de l'ACADEMIE de MEDEO! Professeur à l'Ecole de Pharmacie. BAIN & FOURNIER
48, Rue d'Amsterdam, Paris



plus Depuis 1867, les recompenses aux grandes Exposit Internationales.

Hors concours depuis 188;

Précieux pour Ménages et Malades

Eniger la signature du Bin LIBBIG en eucre bleue per l'étique SE MEFTER DES IMITATIONS

## (Lauréet de l'Ac mie de Médecine)

AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphete de Charge est la substance minérale la plus abondante dess l'organisme, et charque fois que la quantité normale est désinuée, il en résulte une affection organique grave. — Les nombreuses guerisons obtenues par le SIROP du Decemen Marie V.L. Limit out dans ce médicament comme le cifique le plus sitr contre l

a il feed to halt

## INAPPÉTENCE - MALADIES - l'ESTOMAC - DY

ase de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATINE Correspondent & la Digestion de la chair musquiaire, des féquients et des cerps gras une danner cuillante Après Chaus heras. PHO GENERALE, 64, Chassosse d'Astin, et 66, Rue de Frevence et Pharmesies.

## LA FRANCE MÉDICALE

### SAWWAIN'S

Premier Paris. — Dermatologie: Zena bilatéral à rechutes, par le D'éteorges T. Hiliott. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes :

Académie de médecine, séange du 9 ogiobre 1882. — Bibliographie. — Correspondance. — Nécrologie. — Nouvelles.

Paris, le 20 octobre 1888.

M. Chauvel, professeur au Val-de-Grace, a lu à l'Académie un travail sur les abcès intra-craniens consécutifs aux suppurations de l'oreille moyenne, sur leurs symptômes, leur siège et leurs moyens da traitement. Quand la myringotomie et le nattoyage antiseptique de l'oreille moyenne, combinés avec la trapanation de l'apophyse mastoïde, ne produisent pas d'amélioration dans les phénomèmes cérébraux, en est autorisé à ouvrir le crane en suivant des règles que M. Chanvel indique d'une façon très précise.

M. Maurice Parria a fait ensuite un rapport sur un travail récemment le par le même professeur Chanvel, sur deux eas d'extraction tardive de projectiles perdus dans les oa de la face. M. Chauvel est arrivé à cette conclusion dont M. Perris confirme la véracité : quoiqu'il exista dans le seisnos un certain nombre de faits dans lesquels des projectiles ont séjourné longtemps dans les tissus sans provoquer de désordres notables, ces cas resterent des curionités de la nature et, comme règle générale, il faut toujours aller aussitôt que possible à la recherche des corps étrangers, quels qu'ils soient, exception faite cependant pour les projectiles qui niègent dans la poiteine ou dans l'abdomen.

M. le préfesseur Vernauil, revenant sur la communication faite dens le dernière séance par M. le professeur Bouchard au nom de M. Mossé, de Montpellier, demande que cette question des rapports de paludisme et du diabète soit réservée jusqu'à plus ample enquête. Il est possible en effet qu'il s'agisse là d'une question de géographie médicale, les complications du paludisme pouvant varier beaucoup selon les pays,

M. Lagreau a lu un travail très étudié, comme le sont tous les traveux qu'il apporte à l'Académie, sur les sonditions d'accreissement et de dégroissange des familles légitimes. Il arrive à cette agnelusion que l'accreissement, très faible d'ailleurs, de la population de la France, est dû aux naissances illégitimes et surtout à l'excédent de l'immigration sur l'émigration.

## VIN MARIANI

A la COCA du PEROU

Le pine efficace des TONIQUES et des stimulants Le RÉPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Pristrable ap Quinquina, dont il n'a pas les propriétés échaustantes, il et

le ROI des ANTI-ANÉMIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme **Fin de Gessett**; il rend ainsi, sous une forme agréable, la lerse et la santé.

Pharmacle MARIANI, et Haussmann, et toutes Marmacles

## ELIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

mill. a cale : Eryot, 0.05. Citr. de fer anna., 0.40

imicarioss : Officrose des jeunes giles, apinie liée à des troubles utéries, Métrite chronique, ianto de la matricaincentinence d'unies, Spormeterrhée, Leucarrhée, Métrorrhagie, Dysmétorrhée, etc.

2, Place Vendôme, PARIS





# SIROP ET SOLUTION REINVILLIER

AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Prophete de Chaus est la substance minèrale la pins abondante des l'organisme, et chaque lois que la quantité normale est claminuée, il en rémiture affection organique grave. — Les nombreuses guérisons obtenues pri le Mille P. de l'est de la montre de médicament comme le spécifique le pius sir contre la Phillèrie publicament comme le spécifique le pius sir contre la Phillèrie publicament comme le spécifique le pius sir contre la Phillèrie publicament comme le montre de l'est de l'est de l'est de l'est de la Phillèrie de l'est de l'est

Le MANGO des Doctour ROUN VILLENDE, afginistré qualifiquent de considére le Doctour de la Company de la Company de Compan

## ELIXIR TRI-DIGESTIF JARLETET PILUL

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCREAULE Correspondant à la Digestion de la chair musquiaire, des Signients et de SP

## LA FRANCE MÉDICALE

### SCHHAIRE

Premier Paris. — Dependencies : Zona bilatéral à rechutes, par le D'écorges T. Hiliott. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 9 octobre 1888, — Hibliographie. — Correspondance. — Nécrologie. — Mouvelles.

Paris, le 20 octobre 1888.

M. Chauvel, professeur au Val-de-Graqe, a lu à l'Académie un tratail sur les abcès iptra-crapiens consécutifs aux suppurations de l'oreille moyenne, sur leurs symptômes, leur siège et leurs moyens de traitement. Quand la myringotomie et le nationage antisaptique de l'oreille moyenne, combinés avec la trépanation de l'apophyse masteide, na produisent pas d'amélioration dans les phénomènes cérélieux, en est autorisé à ouvrir le crane en suivant des règles que M. Chanvel indique d'une façon très précise.

v. M. Maurice Perrin e fait ensuite un rapport sur un travail récemment le per le même professeur Cheuvel, sur deux eas d'extraction tertive de projectiles persus dans les on de la face. M. Chauvel est errivé à cette escolusion dent M. Perrin confirme la véracité : quoiqu'il existe dans le science un certain nombre de faits dans lesquels des projectiles ont séjourné longtemps dans les tissus sans provoquer de désordres notables, ces cas resterent des auricaités de la nature et, comme règle générale, il faut toujours aller sussitôt que possible à la recherche des corps átrangers, quela qu'ils soient, exception faite copendant pour les projectiles qui niègent dans la poileise ou dans l'abdomes.

M. le professeur Vernezil, revenent sur la communication faite deus le dernière séance par M. le professeur Bouchard au nom de M. Mossé, de Montpellier, demande que estte question des rapports de paludisme et du diabète soit réservée jusqu'à plus ample enquête. Il est possible en effet qu'il s'agisse là d'une question de géographie médicale, les complications du paludisme pouvant varier beaucoup seton les pays.

M. Lagueau a la un travail très étudié, comme le sont tous les traveux qu'il apporte à l'Académie, sur les conditions d'accroissement et de dégroissange des familles légitimes. Il arrive à cette essension que l'accroissement, très faible d'ailleurs, de la population de la France, est dû aux naissances illégitimes et surtout à l'excédent de l'immigration sur l'émigration.

M. Terrillon, qui apporte de temps à autre à l'Académie la relation d'une très belle opération pratiquée sur l'abdomen, a exposé l'histoire d'une femme de trente ans chez laquelle il a fait l'ablation d'un rein ectopié et tuberculeux. Cette femme, dont l'état général était déplorable, a augmenté de trente livres depuis son opération faite il y a neuf mois.

A. Ch.

### DERMATOLOGIE

## Zona bilatéral à rechutes (1).

Par le D' Georges T. Elliott.

Dermatologiste du dispensaire Demilt, à New-York.

Charles S..., Allemand, agé de 39 ans, portefaix, se présente à ma clinique du dispensaire Demilt le 29 avril 1887. Il me dit qu'il a contracté la syphilis cinq ans auparavant, lorsqu'il était encore en Allemagne, et qu'il a été traité pour cela. Trois semaines avant de venir au dispensaire, il avait eu un accès de fièvre intermittente pour lequel il avait pris de la quinine. Une semaine après il observa une éruption sous forme de boutons sur le côté gauche du cou, s'étendant depuis la ligne médiane en arrière jusqu'au bord du sternomastoïdien. L'éruption ne s'accompagnait ni de douleurs, ni de démangeaisons. Des lésions semblables se montrèrent sur le côté droit du cou huit ou neuf jours plus tard.

En examinant l'éruption, on voyait que sur le côté gauche du cou les boutons étaient nettements distincts, mais les croûtes restaient à la surface et on voyait çà et là quelques lésions avortées, tandis que du côté droit les groupes de vésicules étaient très marqués. Le plus large était situé près de la ligne médiane postérieure, comprenant une vingtaine de vésicules d'herpès caractéristiques, discrètes ou confluentes selon les points. La base sur laquelle reposaient ces vésicules était d'un rouge brillant et légèrement saillante. L'éruption était située sur une portion du champ de distribution des branches postérieures des quatre derniers nerfs cervicaux et du plexus cervical.

Sous l'influence des toniques et du traitement local, l'éruption disparut, mais le malade se plaignait, au moment de sa seconde visite, de souffrir de douleurs musculaires très aiguës occupant tout le corps-On lui fit prendre de l'acide salicylique et de l'iodure de potassium la dose de 50 centigrammes, mais il retourna deux jours plus tard

<sup>(1)</sup> Traduit du Journal of cutahcous and genito-urinary diseases, septembre 1888.

DES ABCÈS INTRA-CRAMMES COMMICUTURE AUX SUPPUMATIONS DE L'ORBILLE ET DE LEUR TRAFFIMIEUT. — M. Chauvel, professeur su Valde-Grâce, lit un travail dont voici les conclusions : l' Les abcès intra-crâniens qui succèdent aux suppurations de ll'oraille muyenne ne se décèlent pas d'habitude par un ensemble de symptômes qui leur soit propre, mais en tonant compte des phénomènes morbides, il est possible d'en soupçonner l'existence.

2º Les aboès siègent le plus souvent au voisinage du rocher. Le foyer sera rencontré dans le lobe temporo-sphénoïdal vers sa partie moyenne ou postérieure et près de sa face inférieure; c'est là qu'il faut l'aller chercher.

3º Quand la myringotomie et le nettoyage antiseptique de l'oreille moyenne, combinés avec la trépanation de l'apophyse mastoïde, ne produisent pas d'amélieration dans les phénomènes cérébrasx; quand la thrombose du sinus et la méningite semblent pouvoir être éliminées et que l'abcès cérébral est probable, l'ouverture du crâne est autorisée.

4º Suivant que les symptômes indiquent une lésion du cerveau ou du cervelet, le trépan est appliqué directement au dessus de méat suditif à distance égale des doux verticales qui circonssivent le pavillon de l'oreille, ou à un doigt plus en arrière, à hauteur ou près du bord supérieur du pavillon.

b' Le crâne ouvert largement, la dure-mère est divisée et un fin trocart enfoncé dans la substance cérébrale indique la présence du pas, le siège du toyer et sert de guide au bistouri.

O' L'abcès largement ouvert est prudemment netteyé et drainé avec soin. Au besoin, une contre-ouverture déslive assure l'écoulement du pus et favorise la cicatrisation.

DEUX CAS D'EXTRACTION TARDIVE DE PROJECTILES PERDUS DANG LES OS DE LA FACE. --- M. M. Perrin lit un rapport sur un travail récemment lu à l'Académie par M. Chauvel.

M. Chauvel a rapporté deux cas d'extraction de projectiles. Cas deux observations montrent l'habileté et la sagacité du chisurgien et l'utilité qu'il y a à ne pas abandonner ou précepte d'aller aussitôt que possible à la recherche des projectiles quels qu'ils soient.

Il existe assurément dans la science un certain nombre d'observations montrant que dans certains cas, les projectiles peuvent rester longtemps sans danger dans l'économis; M. M. Perrin lui-même a rapporté des faits du même genre; mais ces faits resterent des enticsités de la nature et ne peuvent servir de règle aux chirurgiens. Il faut sependant faire exception pour les projectiles siégeant dans le thorax et l'abdomen.

PALUDRIER ET CLYCOSURIE. - M. Vernouil revient sur la lecture

faite par M. le professeur Bouchard, dans la dernière séance, du travail de M. Mossé, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier. M. Mossé est arrivé à des conclusions différentes de celles auxquelles avait été amené M. Verneuil lui-même. Avant de conclure, il faudrait savoir s'il ne s'agit pas la surtout d'une question de géographie médicale et si les rapports du diabète avec le paludisme ne différent pas d'après les pays.

Dans les pays chauds où les maladies du foie règnent d'une manière endémique, on a considérablement de chances de voir le paludisme produire le diabète. Il faut donc faire une réserve avant de trancher la question que M. Verneuil a autrefois soumise à l'Académie, il faut attendre que des renseignements soient venus de divers points du globe.

Un fait curieux, par exemple, c'est qu'en Tunisie le paludisme se complique généralement d'oxalurie, fait qui ne se rencontre pas ailleurs et qu'il était impossible de prévoir.

Sur les conditions d'Accroissement et de décroissement de l'Aisne, ce que sont devenues les familles depuis trois cents ans environ. Un très petit nombre de ces familles existent encore aujourd'hui, si l'on en juge par les noms relevés dans des actes qui datent de cette époque et par les dernières listes électorales. Il examine de même ce qui s'est passé dans la famille des Capétiens prise comme exemple.

Le nombre des enfants par famille a baissé et en outre un grand nombre de mariages resteront stériles; la proportion des mariages stériles est de 15 à 20 pour 100; à Paris même, cette proportion s'élève à 31 pour 100.

La proportion des garçons décédés de l'enfance à l'âge moyen, à 28 ans, est de 40 pour 100. Avant l'appel à l'armée, durant 20 ans, d'après Chenu, la proportion des décès est de 33,34 pour 100 pour les enfants légitimes et de 74 pour 100 pour les illégitimes. Parmi les garçons qui restent, tous ne se marient pas, tous n'ont pas d'enfants légitimes. Sur 100 familles ayant 300 enfants, le nombre des garçons qui contractent mariage diminue avec chaque génération.

L'accroissement de la population en France s'explique d'une par l'adjonction de la natalité illégitime à la natalité légitime, et par l'excédent de l'immigration sur l'émigration, excédent considérable en France.

Néphrectomie pour un rein ectopié et tuberculeux. Guérison.

— M. Terrillon. Une femme âgée de 30 ans s'estaperçue depuis sept ans d'une grosseur existant dans le flanc droit et douloureuse à la pression. Les douleurs, survenant par crises, augmentèrent jusqu'an

mois de décembre, époque où M. Terrillon vit pour la première fois la malade. On ne notait aucun trouble dans le rein gauche. La miction était normale, l'état général était très mauvais, il y avait de la toux, des sueurs et de l'amaigrissement.

Le diagnostic n'était pas douteux : c'était une suppuration du rein droit ectopié. L'opération fut faite au mois de janvier dernier. Les adhérences ne permirent de dénuder le rein que dans l'espace de quelques centimètres; M. Terrillon chercha à faire la décortication de l'organe, il ne put y arriver que par morcellements successifs. L'opération dura une heure et demie.

Le rein fut examiné par M. Brault dans le laboratoire de M. Cornil, il y avait des lésions tuberculeuses parfaitement caractérisées.

Les suites de l'opération furent parfaites. La malade pouvait se

lever au mois de février, l'état général s'améliora rapidement. Trois mois après l'opération il ne restait plus qu'une légère fistulette qui s'est guérie par la suite. La malade a engraissé de trente livres depuis son opération. (Comm. MM. Verneuil, Duplay, Cornil).

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret pour entendre le rapport de M. Hayem sur les travaux envoyés pour les concours du prix Desportes.

### BIBLIOGRAPHIE

ÉTUDE CLINIQUE SUR LE DÉLIRE RELIGIEUX, par le D' J.-M. Dupain (Thèse de doct., Paris 1888, Lecrosnier et Babé, éditeurs).

Les idées religieuses délirantes peuvent affecter entre elles des rapports plus ou moins étroits qui leur ont fait donner le nom de délire religieux. Ces rapports peuvent être si bien marqués, et les idées religieuses délirantes peuvent être si bien enchaînées entre elles, qu'il paraît convenable en ce cas de les désigner sous le nom de délire religieux systématisé. Mais faut-il conserver la folie religieuse dans le cadre des classifications en tant qu'entité pathologique, le D' Dupain ne le peuse pas.

En effet, le délire religieux, quelle que soit sa systématisation, peut s'observer dans les diverses formes mentales.

Dans l'idiotie et l'imbécillité, les idées religieuses délirantes, lorsqu'on les constate, sont peu actives.

Dan la débilité mentale et les démences, le délire religieux est enfant n, niais, ridicule, parfois incohérent, mais cette incohérence est plus s manifeste dans les démences.

Dan le délire chronique à évolution systématique et dans la dégéle delire religieux n'est pas rare; c'est princi-

#### CORRESPONDANCE

#### Monsieur le Rédacteur.

Ce n'est nullement un buste de Jean-Robert Bréant, qui a été inauguré solennellement à Ajou dans la séance du 19 septembre dernier, mais bien une simple plaque commémorative en marbre non, portant gravée en lettres d'or, l'inscription que vous citez textuellement.

Les honneurs du buste sont réservés à Daviel, buste qui sen inauguré à la Barre-en-Ouche, à une époque encore indéterminée.

La plaque de Bréant est placée au-dessus de la porte d'entrée de la mairie d'Ajou, coustruction des plus modestes la maison où est né Briant ayant été démolie et l'immeuble qui l'a remplacé ne se prêtant pas à l'exhibition de la plaque.

Agréez l'expression de mes sentiments bien distingués,

Dr Bougavel.

#### NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Henri GAUTIER, interne à l'hôpital Beaujon, décédé à l'âge de 28 ans.

#### HOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS (10º trimestre de l'année scolaire 1888-89). — I. Inscriptions, consignations et travaux pratiques. — Le registre d'inscriptions sera ouvert le jeudi 11 octobre. Il sera clos le samedi 24 novembre, à 8 heares. Les inscriptions seront délivrées dans l'ordre ci-après, de midi à trois heures de l'après-midi : 1º Inscriptions de première, de deuxième et de troisième année de doctorat, - de première et de deuxième année d'officiat, les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, et samedi 27 octobre, et les mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre. 2º Inscriptions de quatrième année de doctorat, de troisième et quatrième année d'officiat, les mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 novembre. MM. les étudiants sont tenus de prendre leur inscription aux jours et heures ci-dessus désignés. L'inscription trimestrielle ne sera accordée en dehors de ces dates que pour des motifs sérieux et approuvés par le Conseil de la Faculté. MM. les étudiants sont priés de déposer, un jour à l'avance, leur feuille d'inscription chez le concierge de la Faculté;

il leur sera remis en échange un numéro d'ordre indiquant le jour et l'heure auxquels ils devront se présenter au secrétariat pour prendre leurs inscriptions. Les numéro d'ordre pour les inscriptions de 4° année de doctorat et de 3° et 4° années d'officiat (soumises au stage), ne seront distribués qu'à partir du mardi 13 novembre 1888.

Avis spécial à MM. les internes et externes des hôpitaux. — MM. les étudiants, internes et externes des hôpitaux, seront tenus de joindre à leur feuille d'inscriptions un certificat de leur chef de service, indiquant qu'ils ont rempli avec exactitude leurs fonctions d'interne ou d'externe pendant le 4º trimestre 1887-88. — Ce certificat doit être visé par le directeur de l'établissement hospitalier auquel l'étudiant est attaché. Ces formalités sont de rigueur: Les inscriptions seront refusées aux internes et externes des hôpitaux qui négligeraient de les remplir.

II. Consignations pour examens. — Les bulletins de versement des droits de consignation pour tous les examens seront délivrés, à partir du 8 octobre, le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures. En ce qui concerne le premier examen de doctorat et les examens de fin d'année, les bulletins de versement ne seront délivrés que le lundi 8 et le mardi 9 octobre, conformément à l'avis déjà donné au mois de juillet. Les consignations pour examens de fin d'année ne seront reçues que sur présentation d'une autorisation spéciale: Sont dispensés de cette autorisation les élèves ajournés en juillet.

III. Travaux pratiques. — Les travaux pratiques sont obligatoires ou facultatifs. Ils sont obligatoires pour tous les étudiants aspirant au doctoret ou à l'officiat. Ils sont facultatifs pour les étudiants ayant 16 inscriptions. Les droits afférents aux travaux pratiques obligatoires sont soldés en prenant l'inscription trimestrielle correspondante. Sont admis à prendre part aux travaux pratiques facultatifs, à la condition d'y être autorisés par M. le Doyen sur leur demande écrite : 1° les étudiants ayant 16 inscriptions; 2° les docteurs français; 3° les docteurs et étudiants en médecine étrangers à la Faculté. L'autorisation est valable pour la durée de l'année scolaire. Les droits sont de 40 fr., payables en une fois. (Des affiches ultérieures feront connaître la date d'ouverture des travaux pratiques).

IV. Cartes d'étudiant. — Les cartes d'étudiant, pour l'année scolaire 1888-89, seront délivrées au secrétariat de la Faculté, aux jours et heures indiqués pour les inscriptions et les consignations.

ASILES D'ALIÉNÉS DE LA SEINE. — Concours pour la nomination à huit places d'interne titulaire en médecine dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine (Sainte-Anne, Villejuif, Ville-Evrard, Vaucluse et le Dépôt des aliénés près la Préfecture de police. — Le lundi 10 décembre 1888, à midi précis, il sera ouvert à l'asile Sainte-Anne, rue Cabanis, 1, à Paris, un concours pour la nomination à huit places d'interne titulaire en médecine actuellement vacantes dans lesdits établissements.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, Pavillon de Flore, aux Tuileries (Bureau du personnel). — Entrée sous la marquise dans le cour, corridor d

droite, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de ouze heurs à trois heures, depuis le jeudi 8 novembre jusqu'au samedi 24 novembre fuclusivement.

Concours pour la nomination à trois places vacantes d'interne titulaire es pharmacie dans les asiles du département de la Seine (Sainte-Anne, Ville-juif, Ville-Evrard et Vaucluse). — Le lundi 26 novembre 1888, à une heure précise, il sera ouvert à l'asile Sainte-Anne, rue Cabanis, 1, à Paris, un concours pour la nomination à trois places d'interne titulaire es pharmacie vacantes dans leadits établissements.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, Bureau du personnel, tous les jours dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures. Le registre d'inscription sera ouvert du jeudi 25 octobre au samedi 10 novembre 1888, inclusivement.

Association des médecins de LA Seine, — Par décrat, la Commission générale de l'Association des médecins de la Seine, reconnue d'utilité publique par décret du 16 mars 1851, est autorisée à accepter le legatait à cette œuvre par le sieur Jean-Baptiste Mège, suivant son testerment olographe du 10 mars 1863, et consistant en une rente perpétuelle de 20 francs.

En cas de remboursement de cette rente, le capital en provessat sen placé en rentes 3 0/0 sur l'Etat.

Nouveau journal. — Nous recevons les premiers numéros de Le Equicionedia, journal de médecine et de pharmacie, organe officiel de l'Acque démie médico-pharmaceutique de Barcelone.

Une épidémie or juin et juillet dernier, sur cinq familles habitant dans Parkhead. Un homme de 36 aps succombait le 8 juillet et on attribusit son décès à l'ictère avec atrophie jeune du foie. Son fils, âgé de 15 aps, toubait malade le 7 juillet et succombait bientôt avec les symptômes de l'ictère. Un autre enfant, de 2 à 3 ans, succombait le 13 juillet à un « catanhe gastrique avec congestion du foie et ictère ». La 14 juillet, nouveau déche avec les mêmes symptômes d'un enfant de 2 ans 1/2. Dans une sant famille habitant le même quartier, six anfants furant atteints d'ictère. M. Russell compare cette épidémie d'ictère à celles dont Hirach a description dans sa géographie médicale, et place la cause de ces épidémies de famille et de maison dans l'insuffisance du drainage et la siagnation des eaux ménagères.

La Société clinique de Paris reprendra ses séances le jeudi 25 odobre, au lieu ordinaire de ses réunions.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro pepsiques (amers et ferment digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Parie, ...A. PARENT, impriment de la Paculté de médecine, A. Barr, successer 52, rue Màdame et rue Corneille, 3.

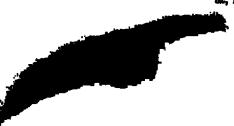

# ALIMENT COMPLET ADRIAN

### Ainsi appelé parce qu'il peut à lui seul entretenir la vie

L'aliment complet Adrian renferme à l'état sec et sous un pest volume de la viande rôtie, du pain spaile, au suers de lait, des légumes cuts à la vapeur et du mait, en un mot tous les éléments nécessaires et indispensables à la nutrition. It convient particulierement aux convalements, aux enfants chétifs et malades, aux vieillards, aux personnes faibles privées d'appétit, atteintes d'affections d'essoumés où de toutes surres maladies qui empêchent de prendre les Simessus en nature. D'un goût très agréable, il peut remplacer les poudres de viande et autres produits similaires.

GROS: #1, Pué de la Perle, PARIS

Pharmacien & Paris, 40, Rue Bonapart

### PILULES DE BLANCARD

*à l'Iodure ferreux maltérable* PROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECI**NE** 

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachezie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Dragées Demazière

# CASCARA SAGRADA: 180URE. FER. CASCARA

Desdes à 0 gr. 126 de Pondre.

Vértiable Spénifique
de la Constipation habituelle.

Dépôt général: Parasse G. DEM AZIÈRE, 71, Avens évillier, Paris

Echantillons franço aux Médecine,

### TABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE DE ROU**E**N

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé une un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu e vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source bondante à une température de 9° centique des.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation. Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nereuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, némie, lymphatisme, surtout ches les enfants, dyspepsie, inflammation de apparail digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, articulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, humatismes chroniques, serofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. écentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des autermes lancous de l'actual, de sui, de l'année, programments de Couverts, etc. Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, 16 bis, rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.

L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloïde et principe actif s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à ils cuillère à café — (dose: de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à i milli-eube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne prodeccidents locaux.

Vente en Gros: Ch. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à Paris: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.



# FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURETIO Très efficace contre Dyspepsie atonique Chlorose, Débilité générale, Inapp tence, Vomissements, Irrégular QUASSINE tence, Vomissements, Irrégularion des fonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétique Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme Pilules exactement dosées à 2 centigrammes Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jou avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmades

### -LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voes respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affecti catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Astime, coqueleda Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc. Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire diphtérique, chorée, nevroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

#### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHERAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon indications.

> Inhalations Suorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

### Ainsi appelé parce qu'il peut à lui seul entretenir la vie

L'aliment complet Adrian renferme à l'état sec et sous un petit volume de la viande rôtie, du pain grille, du sucre de lait, des légumes cuits à la va-peur et du mait, en un mot tous les éléments néces saires et indispensables à la nutrition. Il convient safres et indispénsables à la nutrition. Il convient particulièrement aux convellagents, aux enfants chétifs et malades, aux vieillards, aux personnes faibles privées d'appétit, atteintes d'affections d'estomac ou de toutes autres maladies qui empèchent de prendre les aliments en nature. D'un goût très agréable, il peut remplacer les poudres de viande et autres produits similaires.

GROS: 11, rue de la Perle, PARIS

### PILULES DE BLANC

à l'Iodure ferreux inaltérable prouvées par l'académie de médéci**nt** 

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménor née, la Cachezie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.,

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Pharmagien à Paris, 40, Rue Bonapari

Ogr.10 d'Toda 3 pd Le plus actif des Ferrugineux n'entrainant pas Le Consilpation. de la Constipation habituelle. Dépôt général : Pharmasie Q. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris

Echantillons franco aux Médecins.

### ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE DE ROU**E**N

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milieu de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9º centigéades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, ecossaises, tivoli, douches sulfureuses. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses : hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, anémie, lymphatisme, surtout ches les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofule, diabète, albuminurie, fièvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et recoit des pensionnaires et des externes ie liigture, die jeut, dillards, prominogra gouverts, etc.

Adresser, les demandes de renseignements au Directeur, M. le D. Descamps, 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux. à Rouen.



Pilules de Coloquinte composées

URGATIVES, LAXATIVES, DÉPURATIVES

MM. les Médecins qui désireraient les expérimenter, en recevront gratis une boite sur demande adressée à M. HERTZOG, Prermacien, 28, rue de Grammont, Paris

ense & l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph.de la MADELEINE, 5, r. Cheavean-Legardo, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

### ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET

cuill. a cafe : Ergot, 0.05, Citr. de fer amm., 0.10

hronarios: Chlorose des jounes filles, anémie liée à des troubles utérias. Métrite chronique, inertie de la matries. Incontinence d'urine, Spormotor-rhée, Leucorrhée, Métrorrhagie, Dysménorrhée, etc. 2, Place Vendôme, PARIS





## SIROP & PÂTE de BERTHÉ

Pharmacien, Laureat des Hôpitaux de Paris.

\* La Codéine pure dit le professeur Gubler (Commentaires thérapeutique Codex, p. 567) doit être prescrite aux personnes qui supportent mai l'opini. Le enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congestions cérèbel

Le Siron et la Pate Berthé à la Codéme pure possèdent une efficacité le catable dans les cas de Rhumes, Branchites, Catarrhe, Asthme, Maux de d'insomnies, Toux nerveuse et fatigante des Maladies de Poitrime et pour sein rritations de toute nature.

Les personnes qui font usage de Sirop ou de Pâte Berthé ont un sommeil éparateur jumnie suivi ni de lourdeur de tôle, ni de perte d'appétit ni de costip Prescrire et bien spécifier Sirop ou Pâte Berthé et comme garantie eige Signature Berthé et le Timbre bleu de l'Etat français.

PRÈS LA FAGULTÉ DE MEDECINE, PARI Paris, CHEZ CLIN & Cio. Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Elranger.

ará par J. THOMAS, Pharmacien de 4ª Classe Ex-preparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'heile Pariont où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grad tages le coton iode. C'est l'agent la plus favorable à l'absorption de l'iode par la propulsif énousies. révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec an papier moutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsis et même les vésicationes. On a obtenu le aucois les plus éclatante dans les bositant de lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épane, les ments articulaires, les épanehements dans la pateure, les engargements grantes ont été guéris sans lésion de la page au les cours de les pages de services de la page d ont été guèris sans lesion de la peau en un court espace de temps. -France: 3 fr. 50. - Se trouve dans toutes les pharmacies.

1110,0

BUREAUX On s'abonne ches LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

Place de l'École-de-Médecine

PRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

**PARIS** 

COMITÉ DE RÉDACTION : MICHEL PETER

DAMASCHING

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hépitaux,

E. SOTTENTUIT

efsesour agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris. Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux faux de Plombières.

F. LABADIE-LAGBAVE Médecia des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancieu interne des hôpitaux.

Adresser es qui concerns la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sent annoneés et analysés, s'il y a lieu.



"Associé au Bromure, le chloral donna même: Neta à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..' Maladies nerveuses, Insomnies Brop preezit à la dese de 1 à 6 cuillerées selos l'âge dans les 24 houres. PARIS,20,Pi.desVongus,et 100 Phine.

Pour Inhalations BREVETÉRA

Une Dose per Ampoule

8, G. D. G.

Soulagement immédiat et guérison LNGINES de POITRINE TRAITEMENT de l'ASTEMI Systemes, Mal de Mer, Migraine, Hystere-Epileptie
LA BOITE, 4 FR., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

D'après l'opinion des Professeurs

BOUCHARDAT

GUBLER

TROUSSEAU

Tr. Pharme page 300.

est un névrosthenique et un puissant sédatif

DES NÉVROSES, DES NÉVRALGIES, DU NERVOSISME Une suillerée à safé, matin et soir, dans un demi-verre d'eau sucrée.

THÉ SAINT-GERMAIN (Codex, p. 538) DE PIERLOT : Pargatif sur et agréable.

de la maladie n'est pas changée; et toute autre affection, évoluant sur certains sujets, dans des conditions analogues, pourrait donner lieu à ce même aspect typhoïde. Je n'insiste pas davantage sur cette forme de pneumonie que nous avons étudiée dans notre dernière séance: il s'agit là de faits bien nets, parfaitement connus, qui appartiennent nettement à la pneumonie franche et n'ont aucune relation avec la dothiénentérie à laquelle on a cependant quelque tendance à les vouloir rattacher.

Voici, d'autre part, une seconde catégorie de faits. Vers la troisième semaine d'une fièvre typhoïde, ou pendant la convalescence, apparaît tout à coup un état fébrile: les accidents de dépression se développent à nouveau; le malade est affaissé, plongé dans une adynamie plus ou moins grande; la dyspnée est très marquée, la fièvre, qui à cette période était légère et nulle, se rallume tout aussitôt, et le thermomètre peut même atteindre un chiffre plus élevé.

Ordinairement le malade ne se plaint pas d'un point de côté: l'examen de l'abdomen ne donne aucun renseignement: le ventre n'est pas météorisé, la pression de la fosse iliaque droite n'est point douloureuse; mais, fait important, le malade respire avec une fréquence inaccoutumée et si l'on vient à examiner la poitrine, ou trouve tous les signes d'une pneumonie lobaire, avec un souffe excessivement marqué. L'expectoration fait défaut.

Cette pneumonie peut présenter une marche envahissante, ou évoluer sur place. Les symptômes vont en s'aggravant progressivement, et le malade meurt, quelquefois très rapidement, de la complication pulmonaire, alors qu'il etait guéri de sa fièvre typhoïde. A l'autopsie, on trouve une pneumonie lobaire à la période d'hépatisation franche ou d'hépatisation grise avec tous les caractères anatomiques et bactériologiques d'une pneumonie vraie.

La pathogénie de cette pneumonie était autrefois très discutée et presque inexpliquée : on disait que c'était une maladie qui était ve nue compliquer la fièvre typhoïde; comme chez un jeune typhique qui mourut ainsi de cette complication pneumonique à l'hôpital Lariboisière en 1866, dans le service du Pr Tardieu dont j'étais alors l'interne.

Aujourd'hui la bactériologie a jeté un jour nouveau sur cette question jusqu'alors obscure, et nous a montré que nous étions en présence d'une infection secondaire par pneumocoque, au cours d'une fièvre typhoïde. Ces faits ont été bien étudiés au point de vue clinique par M. Galissart de Marignac en 1861 dans sa thèse inaugurale, et très complètement par M. Polguère dans sa thèse toute récente, au mois de janvier dernier. M. de Marignac, tout en ayant interprété ces faits avec une grande justesse, n'avait pu en donner

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMAIRE

Travaux originaux: Des formes typhoïdes et infectieuses de la pneumonie, par M. le Dr Damaschino. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 10 octobre 1888. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles.

Des formes typholdes et infectieuses de la pneumonie,

Par M. le P' Damaschino, Leçon recueillie par M. Martha, Interne des hôpitaux.

Messieurs.

Parmi les différentes formes que peut présenter la pneumonie, je vous ai déjà écrit la forme typhoïde, ou mieux asthénique, à laquelle Grisolle avait donné le nom de forme ataxique. Nous avons vu que son début, sa marche, sa température, sont celles de la pneumonie ordinaire; la défervescence est franche, se traduit par une crise et une série de phénomènes oritiques en tout semblables à ceux de la pneumonie normale. Il en est de même de ses symptômes d'auscultation et des phénomènes généraux. Stokes, il est vrai, a prétendu que cette forme pouvait donner lieu à une rétraction thoracique, parce que la résolution se faisait lentement : cette rétraction est bien plutôt la conséquence d'un épanchement pleurétique consécutif à la paeumonie, comme l'a dit avec juste raison Grisolle.

La fièvre typhoïde peut d'ailleurs être abortive comme la forme ordinaire; la crise survient alors du quatrième au cinquième jour. Notons enfin ce fait important, et qui est admis par tous les auteurs, c'est la courte durée de la convalescence.

Mais pourquoi la pneumonie lobaire donne-t-elle naissance dans ces cas à des phénomènes de dépression, à un état adynamique si marqué? C'est que la pneumonie évolue sur différents terrains, et que la nature du terrain est très importante à considérer : la forme typhoïde s'observe en effet chez des individus surmenés, ou déjà malades, dont la force de résistance est, par conséquent, affaiblic par une affection antérieure ou par des fatigues extrêmes.

Peu importe que le malade présente cet aspect typhoide: la nature

<sup>(1)</sup> Nous reproduisons textuellement d'après les Annales médico-chirurgicales, sette remarquable laçon de M. le professeur Damaschino.

volume. Véritablement il est difficile dans de semblables conditions d'admettre, malgré les symptômes apparents de fièvre typhoïde, l'existence d'une dothiénenthérie chez ce malade atteint de presmonie. M. Hérard était, selon moi, en présence d'un pneumonique et non d'un typhique.

Les mêmes remarques sont applicables aux deux observations publiées par Lorain. Cependant mon collègue et ami, le Pr Lépine, de Lyon, qui a publié sur cette question de remarquables travaux, les regarde comme des cas de pneumo-typhoïde, et il ajoute: « L'erreur est excusable, car la courbe est celle de la pneumonie. » Il n'y a rien d'étonnant que la courbe ait été celle de la pneumonie vraie, ces malades étaient des pneumoniques et n'avaïent pas de fièvre typhoïde.

(A suivre.)

#### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 10 octobre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Suture a distance. — M. Nicaise. J'ai fait autrefois un rapport ici même sur un travail de M. Decès, sur la suture à distance, travail antérieur à celui de M. Després.

M. Decès, le père, avait employé ce procédé en 1838 et Velpeaz avait fait une communication en 1840 à l'Académie.

M. Després. Le procédé de suture de Decès est un procédé qui a pour but de passer les fils loin des lèvres de la plaie, il ne ressemble pas au mien.

TAILLE HYPOGASTRIQUE. — UTILITÉ DU BALLON DE PETERSEN. — M. Tillaux. Dans un cas de taille hypogastrique pour calculs matiples, l'emploi du ballon de Petersen m'a rendu de très grands services. Le ballon est surtout utile dans les cas de paroi abdominale très épaisse, quand la vessie ne peut être distendue, et aussi dans les cas de cathétérisme rétrograde, quand on ne peut pas passer, ni injecter des liquides dans la vessie. Il facilite beaucoup l'opération. Les accidents qui ont été cités dans la dernière séance sont exceptionnels et d'autre part je ne saurais accepter les idées de M. Després sur l'inutilité du ballon.

M. Després. La taille hypogastrique a été remise en honneur par Giraldès qui a eu aussi à lutter pour elle de 1873 à 1875.

En 1875, M. Devers a communiqué deux observations de taille hypogastrique, il avait employé le doigt mis dans le rectum pour refouler la vessie. Ces moyens les plus simples sont les meilleurs.

M. Quénu. Le ballon de Petersen m'a rendu service dans deux

cas de taille hypogastrique et dans un cas j'ai injecté 350 grammes.

M. Périer. La taille hypogastrique est autrement facile avec le ballon que sans lui.

Si on injecte dans un ballon plus de liquides qu'il n'en peut contenir sans être distendu, on peut avoir des accidents.

M. Nicaies. Dans mon cas, le ballon était loin d'être distendu.

Plair contuse de la région malaire par un coup de pied de cheval. — Tétanos céphalique, par M. Charcot. — rapport. — M. Terrillon. L'observation peut se résumer ainsi :

Plaie contuse de la région malaire droite, paralysie faciale droite le huitième jour, puis trismus au cinquième jour avec erises convulsives de la face, puis mort brusque quatre jours après le début des accidents. La température reste basse jusqu'au moment de la mort.

Cette observation est l'analogue de celle que j'ai publiée ici en 1887, mais dans la mienne la mort a en lieu au 19° jour.

Le tétanos céphalique est celui qui succède à des traumatismes dans la zone du trijumeau. La paralysie faciale est un des premiers symptômes et un symptôme capital. Il peut tuer sans se généraliser. Le tétanos céphalique a été appelé aussi hydrophobique quand il s'étend au pharynx, mais le céphalique doit être distingué de l'autre.

M. Charvot considérant que la douleur sur la région molaire était exagérée par la pression, fit la section du sous-orbitaire sans résultat; elle aurait pu être plus précoce.

Ici encore se trouve confirmée la théorie de l'origine équine du tétanos défendue par M. Verneuil.

M. Verneuil. Je ferai une remarque à propos de la localisation primitive du tétanos sur le côté de la face atteint par le traumatisme.

Car il faut rapprocher ce fait des faits expérimentaux. M. Nocard à inoculé comme vous savez le tétanos en série au moyen de ràclures de casseaux provenant de chevaux morts de tétanos. Il fait ces inoculations au flanc. Or, le tétanos débutait par le pleurothotonos du côté du flanc inoculé.

M. Tillaux. La forme céphalique ou hydrophobique, je l'ai observée dans monservice. Il s'agissait surtout de la forme hydrophobique, cile était consécutive à une plaie du membre supérieur et non à une plaie de la face.

M. Verneuil. Je crois qu'on peut observer cette forme hydrophobique à la suite de plaies d'une autre région que la tête. Il vaut mieux l'appeler pharyngée parce que ce dernier mot indique la localisation anatomique des spasmes. Cette forme s'accompagne d'asphyxie par spasmes du larynx. Dans un cas, j'ai pu sauver mon malade par la trachéotomie.

M. Reclus. Je viens d'observer un cas de tétanos à l'hôpital. La mort est survenue au 7° jour, dans un service où il y a eu déjà deux cas de tétanos. Il s'agit d'une plaie fermée et comme dans les deux autres cas il s'agissait aussi de plaies fermées, et que le tétanos s'est développé au 7° jour, il s'ensuit que la période d'incubation du tétanos paraît être de 7 jours.

La malade est morte en vingt-six heures. Les symptômes ont consisté en trismus et symptômes pharyngés.

M. Tillaux. L'expression de tétanos hydrophobique me parattrès juste, parce que mon malade ressemblait à un enragé.

M. Berger. Il ne faut pas confondre le tétanos hydrophobique avec le tétanos céphalique.

M. Terrillon. J'ai différencié le tétanos céphalique du tétanos hydrophobique, car dans le tétanos céphalique, il s'agit d'un tétanos d'une forme spéciale.

DE LA CONDUITE A TENIR DANS LES CAS DE BALLES DE PETIT CÁLBES DANS LA CAVITÉ DE L'OREILLE. — M. Berger. Dans le cas de plaie par coup de feu des cavités splanchniques, la règle est de s'abstenir toutes les fois qu'il n'y a pas d'accident.

Pour l'oreille la suppuration est la règle, de plus il y a impossibilité pour le projectile de sortir, d'où possibilité d'inconvénients et de dangers graves et même de mort par propagation de la suppuration aux méninges et au cerveau.

Il y a lieu de rechercher ces projectiles et de les enlever, si on me l'a pas fait c'est qu'on n'a pas réfléchi à la facilité aussi grande qu'on a de le faire.

L'appareil à sonnerie électrique Trouvé est un précieux auxiliaire pour l'exploration et aussi pour l'extraction, car il guide les instruments d'extraction.

Pour cette extraction, j'ai recours à une voie indiquée par M. Verneuil. Je détache le pavillon de l'oreille en haut, et j'arrive facilement vers la caisse, surtout si on ajoute la section des parties molles du conduit auditif externe. On évide l'os et quelquesois la partie extérieure de l'apophyse mastoïde.

L'enlèvement des projectiles peut être facile, mais dans un cus j'ai dû évider le corps étranger avec des curettes tranchantes pour le réduire; après je fais l'extraction.

On fait la suture du pavillon et on tamponne la cavité avec la gate iodoformée. Après ma première opération, je m'attendais à des accidents douloureux et fébriles. Rien de cela ne s'est produit. Cette simplicité opératoire doit engager à faire ces opérations.

Voici le résumé de mes deux cas:

Dans un premier, entrée de la balle en avant du tragus; il traverse le conduit auditif.

Le 8° jour, je fis l'exploration avec l'appareil Trouvé. Je fis l'extraction, et les suites furent très simples : mais le malade resta sourd du côté blessé, cela se comprend.

Dans le deuxième cas, je suis intervenu à la fin du premier mois; le malade s'était tiré une balle dans le conduit auditif externe. Après l'opération, il y eut une paralysie partielle de la moitié correspondante de la langue, ce qui semble indiquer le rôle gustatif de la corde du tympan.

Au bout d'un certain temps, on vit se produire peu à peu une paralysie faciale.

Je procédai à l'opération, comme je ne pus enlever que les 2 tiers d'une balle du calibre 7, je craignis d'en avoir laissé une portion, mais comme l'appareil de Trouvé ne m'avait rien révélé, je pensai que la partie manquante (1/3) était sortie avant; mais après, la suppuration continuant, je fis l'exploration, je trouvai le troisième tiers de la balle, je l'enlevai. Ce malade est guéri.

M. Terrillon. J'ai enlevé une balle il y a sept ou huit ans dans des conditions analogues à celles de M. Berger.

Un homme de 28 ans s'était tiré une balle de revolver dans l'oreille, trois mois après il eut des accidents cérébraux. Il vint à Paris, je l'explorai avec un stylet, et trouvai un corps dur ; je l'explorai avec l'appareil de Nélaton qui ne donna rien : l'appareil Trouvé me donna un résultat positif.

J'ai pratiqué une couronne de trépan à côté du trajet; j'ai fini par saire sauter la balle. La guérison a eu lieu en quelques semaines.

Les troubles cérébraux ont disparu par enchantement, mais le malade est resté sourd du côté blessé.

M. Després. J'ai trois cas présents à l'esprit ; dans un cas il s'agit d'une balle du calibre 9, je me suis gardé d'intervenir. Le sixième jour, le malade eut des symptômes céphaliques et mourut quatre jours après. Je me suis félicité de n'être pas intervenu.

Dans le deuxième cas, la balle était dans les cellules mastoïdiennes, je ne fis rien, le malade guérit.

Dans le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme qui s'était tiré une balle qui avait perforé la paroi extérieure du conduit, il eut, une paralysie faciale, limitée à la bouche et à l'aile du nez. J'introduisis le stylet de Nélaton qui pénétra à 2 cent. et demi, je ne sentis rien et n'obtins rien. Le malade est guéri et vit encore, sauf qu'il a une paralysie de la commissure des lèvres et de la narine.

M. Berger. Les faits de M. Després ne prouvent pas grand chose. Le premier cas est un fait en dehors de ceux que j'ai cités.

Dans le deuxième fait, il n'est pas certain que la balle fut dans la cellule mastoïdienne.

Le troisième fait prouve qu'on peut guérir avec une balle dans la cellule mastoïdienne. Nous le savions, mais il y a tant d'observations contraires, qu'il faut mieux faire l'extraction.

Corps etranger dans la vessie. — Canule d'irrigateur. — M. Nicaise. Homme de 65 ans, qui s'est introduit une canule d'irrigateur Eguisier. Cystite assez légère. Dix à quinze mictions par jour.

Le toucher rectal ne donne rien.

Le cathétérisme était positif.

Le canal était large. J'essayai de retirer par les voies naturelles. Je me suis servi du redresseur de Collin avec le doigt dans le rectum comme l'a indiqué M. Guyon. On peut guider très bien le corps étranger pour le mettre en bonne position.

Le calibre de l'instrument est de 8 millimètres. Le canal mesurait 12 millimètres.

Il y a eu une uréthrite assez violente après l'opération.

Le deuxième jour, il y a eu une éruption quinique à la suite de l'administration du sulfate de quinine.

Le malade avait travaillé autrefois dans une fabrique de sulfate de quinine et il avait une éruption quinique analogue.

J'insiste surtout sur le volume du corps étranger et la possibilité du passage à travers les voies naturelles, et sur l'utilité du toucher rectal pour placer le corps en bonne position dans l'instrument d'extraction.

M. Bazy lit une observation d'anévrysme cirsoïde de la main et du membre supérieur droit.

Bazy.

#### BIBLIDGRAPHIE

PSORIASIS et ARTHROPATHIES, par Ch. Bourdillon, Lecrosnier et Babé, édit., Paris 1888.

La diathèse rhumatismale peut présenter des manifestations multiples et en apparence indépendantes; telle est l'opinion qui semble prévaloir. Mais il faut savoir, et c'est ce qu'a tenté de montrer, dans un travail étudié et soigné, M. Bourdillon, que ces manifestations peuvent en quelque sorte se compléter les unes les autres, qu'une certaine dépendance les relie ensemble et que des phénomènes morbides, bien que longtemps passés inaperçus ou considérés comme exceptionnels ou encore simplement rattachés à titre banal au rhu-

mailsme dans l'acception ancienne de ce mot, ne sont pas des rencontres fortuites. >

Chez certains malades atteints de psoriasis existent des douleurs dont le siège est multiple (névralgies, myalgies, mélalgies), mais aussi des troubles articulaires pouvant varier depuis la simple arthralgie jusqu'aux arthropathies proprement dites.

Il n'existe pas de rapport chronologique constant entre la manifestation cutanée et la manifestation articulaire. Elles peuvent apparaîtrent simultanément, l'une peut précéder l'autre, sans que quelque symptôme de la dermatose ou de l'arthropathie puisse faire préciser l'association future.

Aucune cause ne peut expliquer l'apparition de ces arthropathies; c'està tort qu'on a cherché à leur décrire les différents aspects du rhumatisme chronique. Ce qui paraît plus probable, étant donné surtout un ensemble de phénomènes nerveux que l'on rencontre avec une fréquence remarquable chez les malades ou chez leurs ascendants, c'est que l'on a probablement affaire à des arthropathies de cause médullaire.

On tend de plus en plus à regarder le psoriasis comme étant de nature trophonévrotique, et l'association du psoriasis et des arthropathies nerveuses serait une confirmation de cette hypothèse.

Ces arthropathies, en raison de leur marche à peu près fatale, lorsqu'elles sont généralisées, ont une gravité très grande et conduisent le malade à l'impotence, résultat de déformations irrémédiables.

Aussi la thérapeutique médicale est-elle à peu près désavouée et doit-on surtout prévenir par les procédés chirurgicaux et orthopédiques, appareils ou redressement, les attitudes et les déformations.

Ces conclusions résumées du travail de M. Bourdillon sont insuffisantes et nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage lui-même où on trouvera développée dans un style clair et précis une des questions les plus importantes de la pathologie générale, l'arthritisme.

D' F. VERCHÈRE.

#### MÉCROLCOIE

M. le D' Henri Collin, médecin-major.

M. le D' Quiquandon, de Vernet-la-Varenne (Puy-de-Dome).

#### HOUVELLES

LEGION D'HONNEUR. — Est nommé chevalier, M. le D' Rebatel, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Lyon, conseiller général.

HOPITAUX DE PARIS. — Concours de l'internat. — La composition du jury du concours de l'internat des hôpitaux de Paris est provisoirement fixée comme suit : MM. d'Heilly, Du Castel, Labric, Le Dentu, Peyrot, Auvard, Félizet.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Travaux pratiques d'histologie. — Le laboratoire des travaux pratiques d'histologie, sous la direction de M. Rémy, agrégé, chef des travaux (Ecole pratique, rue de l'Ecole-de-médecine), sera ouvert tous les jours, à partir du mardi 23 octobre 1888, de une heure à trois heures de l'après midi.

Les travaux pratiques d'histologie sont obligatoires, pendant le semestre d'hiver, pour tous les étudiants de troisième année.

Des lettres de convocation seront adressées au domicile de MM. les Etudiants.

Médecine opératoire. — M. le Dr Broca, prosecteur, assisté d'aides d'anatomie, fera, à partir du mardi 16 octobre 1888, une série de démonstrations opératoires suivies d'exercices pratiques.

Ce cours ne pourra comprendre plus de quarante-huit élèves.

Il est spécialement destiné aux étudiants que les circonstances obligent à passer prochainement leur examen pratique de médecine opératoire.

MM. les étudiants qui désirent suivre ce cours devront se présenter, le plus tôt possible, à partir du mercredi 10 octobre, à l'Ecole pratique, 15, rue de l'Ecole-de-médecine, de une heure à quatre heures, au buresu du chef de matériel, qui leur donnera les renseignements nécessaires.

Travaux pratiques d'anatomie pathologique. — Les travaux pratiques d'anatomie pathologique, sous la direction de M. le docteur Brault, chef des travaux, commenceront le lundi 22 octobre 1888.

MM. les étudiants, pourvus de douze inscriptions, sont priés de se faire inscrire à l'Ecole pratique, 15, rue de l'Ecole-de-médecine (laboratoire d'anatomie pathologique) pour les travaux pratiques concernant l'anatomie pathologique, tous les jours à partir du lundi 8 octobre 1888 jusqu'au samedi 24 novembre inclus, et de deux heures à trois heures de l'après midi.

Une carte d'admission leur sera délivrée.

Ils sont prévenus que, dans le cas où ils négligeraient de se faire inscrire aux dates ci-dessus indiquées, les inscriptions ultérieures leur seront refusées.

Exercices de dissection. — Les élèves de seconde année, avant d'être admis à disséquer, doivent subir l'examen préalable d'ostéologie.

Ils sont invités à se faire inscrire, dans le plus bref délai, à l'Ecole pretique, 15, rue de l'Ecole-de-médecine, au bureau du chef de matériel, de midi à quatre heures.

Les démonstrations d'ostéologie, sous la direction de M. Poiries, agrégé, chef des travaux anatomiques, commenceront le lundi 15 octobre.

Les pavillons de dissection seront ouverts à partir du jeudi 8 novembre tous les jours, de midi à quatre heures.

Les prosecteurs, chefs de pavillon, et les aides d'anatomie dirigent et

surveillent les travaux des élèves. Ils font une démonstration quotidienne dans chaque pavillon.

- A. Les étudiants de première année ne prennent point part aux travaux anatomiques.
- B. Les exercices de dissection sont obligatoires pour les étudiants de deuxième et troisième année: les inscriptions ne leur sont point accordées sans certificat de dissection, et ils ne peuvent être admis à subir le deuxième examen de doctorat (anatomie) s'ils n'ont disséqué deux semestres d'hiver complets.
- C. Pour les autres étudiants et les docteurs, les exercices de dissection sont facultatifs. S'ils désirent y prendre part, ils devront se munir d'une autorisation du doyen.

La mise en série sera faite dens l'ordre suivant :

1º Elèves obligés, 2º et 3º année (suivant la date de leur inscription à l'Ecole pratique).

2º Elèves non obligés et docteurs (suivant la date de leur inscription à l'Ecole pratique).

Nota. — Nul ne peut être admis à l'Ecole pratique d'anatomie, s'il ne s'est fait préalablement inscrire au bureau du chef de matériel et n'a reçu une carte d'entrée.

Ce bureau, 15, rue de l'Ecole-de-médecine, sera ouvert tous les jours, de midi à quatre heures jusqu'au 15 novembre.

Pour recevoir une carte d'entrée, chaque étudiant devra présenter :

1° Sa feuille d'inscription mise à jour par le secrétariat de la Faculté; 2° La quittance constatant le paiement des droits.

Passé le 15 novembre, nul ne pourra être admis à l'Ecole pratique d'anatomie sans une décision spéciale.

Délais d'ajournement aux examens. — Les jurys d'examens et de thèse pourront, s'ils le jugent convenable, d'après le résultat de l'examen, imposer aux candidats un ajournement dont la durée ne pourra être moindre de trois mois ou excéder un an.

Cette disposition est applicable à tous les examens, sauf aux examens de fin d'année, au 1er examen de doctorat, et à l'épreuve pratique de médecine opératoire.

Examens de fin d'année. — Les candidats aux examens de fin d'année doivent se présenter au mois de juillet, à moins d'obtenir l'autorisation de se présenter à la session d'octobre-novembre; s'ils subissent un échec en juillet, ils ont le droit de renouveler leur examen en octobre-novembre; s'ils sont refusés en octobre-novembre ou s'ils ne se sont pas présentés à cette dernière session, ils sont renvoyés au mois de juillet suivant et le cours de leurs inscriptions est suspendu pendant l'année scolaire.

1er examen de doctorat. — Les candidats au 1er examen de doctorat doivent se présenter au mois de juillet ou au mois d'octobre, à leur choix. Tout candidat qui n'aura pas subi avec succès le 1er examen en octobre-novembre, au plus tard, sera ajourné à la fin de l'année scolaire et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de cette année.

Epreuve pratique de médecine opératoire. — Il est imposé aux candi-

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meille pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance dul maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalencents ou valétudina cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phase

# SALICOL DUSAULE

#### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme cau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm

#### PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE Ó FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

### `` PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.,

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacian à Paris, 40, Ru

### AFFECTIONS UTERINES CHRONIOUES, CHLOROSE, ANE

L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBRAU, FREMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette prépar-tion d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la rend précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

- Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats on toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traitées par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'aibuminate, parce qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac,
- (Gazette des Höpitaux.)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas. DÉPOT A LA PHARMACIE, 34, RUE SAINT-LAZARE, PARIS, ET DANS TOUTES LES PHARMACIES.

surveillent les travaux des élèves. Ils font une démonstration quotidienne dans chaque pavillon.

- A. Les étudiants de première année ne prennent point part aux travaux anatomiques.
- B. Les exercices de dissection sont obligatoires pour les étudiants de deuxième et troisième année: les inscriptions ne leur sont point accordées sans certificat de dissection, et ils ne peuvent être admis à subir le deuxième examen de doctorat (anatomie) s'ils n'ont disséqué deux semestres d'hiver complets.
- C. Pour les autres étudiants et les docteurs, les exercices de dissection sont facultatifs. S'ils désirent y prendre part, ils devront se munir d'une autorisation du doyen.

La mise en série sera faite dans l'ordre suivant :

- 1° Elèves obligés, 2° et 3° année (suivant la date de leur inscription à l'Ecole pratique).
- 2° Elèves non obligés et docteurs (suivant la date de leur inscription à l'Ecole pratique).

Nota. — Nul ne peut être admis à l'Ecole pratique d'anatomie, s'il ne s'est fait préalablement inscrire au bureau du chef de matériel et n'a reçu une carte d'entrée.

Ce bureau, 15, rue de l'Ecole-de-médecine, sera ouvert tous les jours, de midi à quatre heures jusqu'au 15 novembre.

Pour recevoir une carte d'entrée, chaque étudiant devra présenter :

1° Sa feuille d'inscription mise à jour par le secrétariat de la Faculté; 2° La quittance constatant le paiement des droits.

Passé le 15 novembre, nul ne pourra être admis à l'Ecole pratique d'anatomie sans une décision spéciale.

Délais d'ajournement aux examens. — Les jurys d'examens et de thèse pourront, s'ils le jugent convenable, d'après le résultat de l'examen, imposer aux candidats un ajournement dont la durée ne pourra être moindre de trois mois ou excéder un an.

Cette disposition est applicable à tous les examens, sauf aux examens de fin d'année, au 1er examen de doctorat, et à l'épreuve pratique de médecine opératoire.

Examens de fin d'année. — Les candidats aux examens de fin d'année doivent se présenter au mois de juillet, à moins d'obtenir l'autorisation de se présenter à la session d'octobre-novembre; s'ils subissent un échec en juillet, ils ont le droit de renouveler leur examen en octobre-novembre; s'ils sont refusés en octobre-novembre ou s'ils ne se sont pas présentés à cette dernière session, ils sont renvoyés au mois de juillet suivant et le cours de leurs inscriptions est suspendu pendant l'année scolaire.

1º examen de doctorat. — Les candidats au 1º examen de doctorat doivent se présenter au mois de juillet ou au mois d'octobre, à leur choix. Tout candidat qui n'aura pas subi avec succès le 1º examen en octobre-novembre, au plus tard, sera ajourné à la fin de l'année scolaire et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de cette année.

Epreuve pratique de médecine opératoire. - Il est imposé aux candi-

dats refusés à l'épreuve pratique de mêdec. \_\_\_\_aloire un ajournement dont la durée ne peut être moindre de six semaines.

MISSION SCIENTIFIQUE. — M. le Dr Lesguillons est adjoint à la mission dont MM. les Dra Huchard, médecin de l'hôpital Bichat, et Schwartz, chirurgien des hôpitaux, ont été chargés, à l'effet d'étudier l'installation des laboratoires et des hôpitaux et les progrès de la thérapeutique en Allemagne, en Autriche et en Russie.

ASILE D'ALIÉMÉS DE LA SEIME. --- Par décret du Conseil d'Etat, le service de la recette et la dépense des asiles publics du département de la Seine sera désormais confié à un receveur unique, qui prendra le titre de receveur des asiles publics d'aliémés de la Seine. Ce fonctionnaire remplira, en cette qualité, les fonctions prévues par la loi du 30 juin 1888, c'est-à-dire celles d'agent comptable pour les biens appartenant aux aliémés séquestrés et non interdits.

Punce au cercle militaire. — Un punch d'honneur a été offert samedi soir au Cercle militaire par les médecins et pharmaciens militaires et les officiers d'administration du service des hôpitaux résidant à Paris aux médecins inspecteurs généraux Didiot, Colin et au médecin inspecteur Maillot, du cadre de récerve. On fétait la promotion à la dignité de grand-officier de la Légion d'honneur de M. Didiot qui, atteint par la limite d'âge, prend sa retraite; la nomination de M. Colin, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, au grade de médecin inspecteur général, et le vote de la loi, accordant au De Meillot, à titre de récompense nationale, une pension de 6,000 fr. pour avoir introduit et généralisé en Afrique et en Europe l'emploi du sulfate de quinine. Beaucoup de médecins militaires des départements étaient venus se joindre à leurs collègues de Paris. (Bull. méd.).

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 30 septembre au 6 octobre 1888. — Fièvre typhoide, 8. — Variole, 2. — Rougeole, 9. — Scarlatine, 3. — Coqueluche, 4. — Diphtérie, Croup, 24. — Phthisie pulmonaire, 183. — Autres tuberculoses, 16. — Tumeurs cancéreuses et autres, 49.

Méningite, 18. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 39. —Paralysie, 05. — Ramollissement cérébral, 07. — Maladies organiques du cour, \$1.

Bronchite algue et chronique, 46. --- Broncho-pneumonie et pneumonie, 42. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 131.

Fièvre et péritonite puerpérales, 3. — Autres affections puerpérales, 3.

Débilité congénitale, 7. — Sénilité, 16. — Suicides et autres morts violentes, 25. — Autres causes de mort, 118. — Causes inconnues, 7.

Nombre absolu de la semaine : 846. — Résultat de la semaine précédente : 873.

#### Le Propriétaire-Gérant : D. E. BOTTENTUIT.

Paris. — A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successe ur. 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMAIRE

Travaux originaux: Des formes typhoïdes et infectieuses de la pneumonie, par M. le Dr Damaschino (suite et fin). — Revue de la presse étrangère. — Bibliographie. — Variétés: Les maladies à noms propres. — Néorologie. — Nouvelles.

Des formes typhoïdes et infectieuses de la pneumonie,

Par M. le Pr Damaschino,
Leçon recueillie par M. Martha,
Interne des bépitaux.
(BUITE ET FIR) (1).

Si nous nous refusons à considérer ces faits comme des pneumotyphoïdes, ce n'est pas que nous voulions rejeter absolument cette forme de pneumonie; elle spent exister, et quelques faits récents semblent favorables à cette manière de voir, sans toutefois que la preuve ait été faite d'une façon irréfutable.

C'est ainsi que M. Lannois, agrégé à la Faculté de Lyon, en a publié une observation dans le Lyon Médical, en 1882. Il s'agissait d'un sujet qui mourut au septième jour d'une fièvre typhoïde, après avoir présenté des signes de pneumonie. Les lésions anatomiques consistaient en une hépatisation fibrineuse d'un lobe, et en un gonfement des plaques de Payer. Notons que la fièvre typhoïde, d'après l'observation, était au septième jour; je veux bien qu'il y ait une erreur de deux ou trois jours, peu importe.

Le P' Pierret fit l'étude histologique et put constater la présence d'un exsudat fibrineux dans les alvéoles, mais l'observation est très sobre de détails micrographiques. N'était-ce pas une bronchopneumonie? Dans la broncho-pneumonie, ainsi que je l'ai démontré, le premier, il peut y avoir çà et là des noyaux d'exsudation fibrineuse, mais cette exsudation n'est pas continue, elle ne remplit pas toutes les alvéoles comme dans la pneumonie lobaire vraie.

Enfin, dans ce cas, l'examen bactériologique n'a pas été pratiqué, et cet examen seul pouvait trancher la question, suivant la remarque de M. Lannois lui-même.

Les autres faits que je dois vous signaler sont encore plus discu-

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 120.

tables. M. Lépine cite le cas d'un individu qui, le 30 octobre, à la suite d'un refroidissement, présenta les symptômes d'une pneumonie adynamique, et plus tard les signes d'une fièvre typhoïde avec taches rosées, etc. Or, malgré la résolution de la pneumonie le malade était encore fébricitant à la fin de novembre; il présentait une adynamie profonde, avait des eschares, et c'est dans cet état qu'il succomba. A l'autopsie on ne trouva aucune trace de pneumonie; il n'existait pas de lésions des plaques de Payer; l'intestin présentait seulement de la psorentérie. Je ne puis admettre dans ce cas une pneumo-typhoïde.

En réalité, les faits de pneumo-typhoïde, jusqu'à présent peu nombreux, sont loin d'être démonstratifs.

Il faut se défier de ces prétendues pneumo-typhoïdes, qu'il est facile de confondre soit avec une autre affection, soit avec une bronchopneumonie si fréquente dans le cours de la dothiénenthérie.

Il existe du reste des grandes variations dans les complications pulmonaires de la flèvre typhoïde, suivant les épidémies et les constitutions médicales. Autrefois on disait que les phénomènes bronchiques et broncho-pulmonaires étaient tardifs, se montraient à la deuxième période dans le second septenaire de la flèvre typhoïde, et coïncidaient avec les taches rosées: c'est ce que vous trouvez dans tous les ouvrages classiques.

Ces données ne sont plus vraies aujourd'hui. De même que M. Peter a dit, faisant allusion à la température : « On a changé notre flèvre typhoïde », je le dis depuis longtemps pour les manifestations thoraciques qui depuis huit ou dix ans sont devenues précoces ; les râles ronflants et sibilants, les sous-crépitants même s'étendent dès le quatrième, le troisième et même le deuxième jour. En 1880, j'ai vu avec mon interne, M. Variot, un cas de broncho-pneumonie très précoce avec tendance aux suffusions hémorrhagiques et formation d'infarctus véritables, mais ce ne sont pas là des cas de pneumotyphoïde.

Pour l'admettre il faudrait: 1º une observation clinique irréprochable; 2º une observation nécroscopique comprenant l'étude des lésions pulmonaires, intestinales et viscérales, au point de vue macroscopique et microscopique. Il sera nécessaire de s'assurer si l'on est vraiment en présence d'une pneumonie lobaire avec dépôts fibrineux, non pas péribronchiques, mais existant dans toutes les parties envahies par la pneumonie. En troisième lieu, on devrait pratiquer l'examen bactériologique, faire des cultures et des inoculations. Quand toutes ces conditions auront été remplies et qu'on aura ainsi prouvé qu'il s'agit d'une pneumonie lobaire sans pneumocoque, mais avec bacilles typhiques, l'existence de la pneumo-typhoide

pourra être admise, mais jusqu'à présent pareille démonstration n'a pas encore était faite.

Dans une observation du D' Polguère, où l'examen bactériologique a été très sérieusement pratiqué, il ne s'agissait pas de pneumonie lobaire, mais de splénisation simple; c'était une détermination pulmonaire de la flèvre typhoïde, ce n'était pas une pneumonie lobaire.

En résumé, la pneumo-typhoïde est possible, mais son existence n'est pas encore démontrée.

Il me reste à vous parler des pneumonies dites infectieuses.

Dans l'esprit de ceux qui ont proposé cette dénomination, c'est une espèce de pneumonie à part, distincte de la pneumonie commune inflammatoire. Pour eux cette pneumonie infectieuse serait une maladie générale à détermination locale sur le poumon, comparable à la flèvre typhoïde à détermination spéciale au niveau des plaques de Payer; pour eux elle se distinguerait complètement de la pneumonie bénigne, simple inflammation du poumon.

Je ne puis admettre cette distinction. Pour moi, la preumonie est une, sans présenter toujours la même intensité, la même forme, les mêmes manifestations: il n'y a pas deux sortes de pneumonies, l'une infectieuse et l'autre non infectieuse, pas plus qu'il n'y a de classes distinctes dans les autres maladies infectieuses. Par exemple, la variole confluente, la variole discrète, la varioloïde présentent entre elles de grandes différences, mais n'en constituent pas moins une seule et même maladie; ce ne sont pas des pyrexies distinctes. De même, la rougeole grave avec complications broncho-pneumoniques, intestinales, etc., et la rougeole simple bénigne avec très léger catarrhe ne sont pas deux affections différentes: la scarlatine maligne qui tue en deux jours, la scarlatine de moyenne intensité avec néphrite, et la scarlatinette sont toujours dues au poison scarlatineux: la nature en est identique.

Pour ces trois fièvres éruptives, du reste, la démonstration d'unité est faite. Elle a été donnée péremptoirement, expérimentalement même pour la variole. En effet, vous savez qu'avant la découverte de la vaccine, et de nos jours encore en certaines localités où la vaccine fait défaut, c'était et c'est une règle de choisir une varioloïde très discrète pour pratiquer l'inoculation aux hommes bien portants: par cette pratique on cherche à développer une variole discrète suffisante pour conférer l'immunité; et cependant, malgré cette précaution, on a vu le virus, quoique pris sur un malade atteint de varioloïde, être le point de départ d'une variole plus grave, et même d'une variole confluente, mortelle.

Quoique la scarlatine et la rougeole ne soient point inoculables, l'unité de nature en est prouvée de par la clinique : nous avons tous

va une rougeole grave naître de rougeole îtible, une scarlatine ligère, et même fruste contractée d'un sujet atteint de scarlatine grave, et inversement; je n'ai pas besoin d'insister sur ces faits qui sont connus de tous.

Or, la passimonie ne se comporte pas autrement. Bien que la démonstration en soit moins facile, parce que, pour cette maladie, la contagion est moins nette, cependant les exemples de contagion ne sont pas tout à fait rares. Je vous rappellerai l'épidémie de passime, nie qui a éclaté cette année dans mon service de l'hôpital Laënnec, salle Bayle: un malade entre avec une passiment grave et succombe (il n'y avait pas eu de passiment dans la salle depuis un mois); puis quatre autres malades sont pris successivement, et sur ces quatre, trois succombent. Les trois malades qui sont morts présentaient tous une tare; l'un était artério-seléreux et aphasique; l'autre portait des lésions tuberculeuses avancées; le troisième était atteint de bronchite chronique et d'authme avec dilatation du éœur droit.

Le seul qui ait guéri, après avoir en une pneumonie abortive, était soigné à l'hôpital pour un léger rhumatisme chronique.

Pourquoi cette évolution différente dans cette épidémie? La graine était la même; chez les cinq malades, c'était bien le pneumocoque qui avait envahi le poumon, comme l'ont montré l'examen bactériologique et les inoculations aux animaux.

Mais si la graine était la même chez tous ces malades, le terrain était variable; sur un terrain mauvais, et par la même favorable su développement du pneumocoque, les micro-organismes ont prospéré; sur le bon terrain, peu propice par conséquent à la culture, la postmonie a évolué en trois jours, et le malade a rapidement guéri.

Outre ces preuves fournies par la clinique, il en est d'autres non moins importantes, pour démontrer l'unité de la pneumonie; ce sont celles que nous cherchons dans la pathogénie expérimentale.

En effet, les inoculations faites à des souris, avec des crachats de pneumonie grave et de pneumonie abortive, donnent dans les deux cas le même résultat. Les animaux inoculés meurent dans le même temps, après avoir présenté les mêmes phénomènes d'intoxication pendant la vie ; les lésions sont les mêmes après leur mort ; et, sous le microscope, ce sont les mêmes pneumocoques réagissant de la même façon sous l'action des matières colorantes et des acides. Vous réalisez ainsi sur l'animal avec le pneumocoque l'expériente faite sur l'homme avec le virus varioleux.

Enfin si, non satisfaits de ces preuves cliniques et expérimentales, vous vous adressez à la bactériologie, si vous ensemencez dans des tubes de gélatine des parcelles de crachats de pneumonies graves et bénignes, des gouttes de sang pris à des souris, mortes après inocu-

lation de crachats de pneumonies graves et bénignes; dans tous les eas, si vous avez soin de placer vos tubes dans des conditions identiques de culture et de chaleur, vous obtiendrez le même pneumocoque; et ni la culture sur gélose, ni le microscope ne vous permettront de distinguer l'un de l'autre les micro-organismes de deux formes de pneumonie.

Je vous ai démontré d'une façon suffisamment nette, je crôis, par la clinique, par la pathologie expérimentale et par la bactériologie, qu'il n'y a pas deux espèces de pneumonies, et que, si l'évolution et les signes de la pneumonie varient selon les individus, l'agent toxique est toujours identique dans tous les cas; seul le terrain de éulture varie selon les individus.

Mais pourquoi la maladie présente-t-elle de si grandes différences, tuant tel sujet en quelques jours, avortant rapidement chez tel autre? N'y a-t-il qu'une question de terrain? Doit-on faire jouer un rôle à la qualité de la graine? Est-il une condition ou étiologique ou barométrique qui favorise le développement du microbe? Il y a là, Messieurs, une inconnue, et je ne puis, pour le momeut, vous donner la solution du problème.

La pneumonie évolue donc comme les autres maladies infectiouses telles que la rougeole ou la variole; certaines épidémies sont particulièrement bénignes, d'autres sont fort graves, mais quelle que soit la marche de l'affection, que le malade guérisse ou qu'il meure, vous n'aurez eu affaire, dans tous les cas, qu'à une seule et même maladie.

#### REVUE DE LA PRESSE STRANGÈRE

Opération pour l'incontinence d'unine chez les femmes. — A la séance du 25 avril dernier de la Société anglaise de Gynécologie, le D' William Alexander a lu un travail dans lequel il rapportait l'observation d'une femme de théâtre qui, souvent forcée de retenir ses urines pendant trop longtemps, avait eu à la fin une paralysie du sphincter de l'urèthre. Divers traitements avaient été employés sans pouvoir empêcher cette regrettable infirmité; le D' W. Alexander eut alors l'idée de disséquer l'urèthre et de le faire s'ouvrir dans le rectum espérant utiliser ainsi le sphincter de l'anus pour retenir les urines. A la troisième tentative il réussit enfin et la malade fut très soulagée.

Le même auteur a lu les observations de deux autres malades chez lesquelles, pour remédier à des fistules vésico-vaginales, il eut l'idée de fermer la vulve et de faire écouler l'urine dans le rectum. Anévrysme traumatique chez un enfant de moins d'un an. — La Indian Medical Gazette du mois de juillet dernier rapporte un cas intéressant, sinonmême unique, d'anévrysme traumatique chez un enfant âgé de moins d'un an. La malade, une petite fille de onze mois, en jouant tomba par terre et se fit une contusion de la joue gauche suivie de la formation d'une large tumeur pulsatile du volume d'un œuf de poule. La santé de l'enfant ne souffrit nullement de cette tumeur jusqu'au jour où elle se déchira avec ses ongles la peau qui la recouvrait; des symptômes inflammatoires se montrèrent, un médecin fit appliquer des cataplasmes et finalement ponctionna la tumeur. Cette ponction fut suivie d'une hémorrhagie grave que l'on ne pouvait arrêter.

Lorsque le D' Bosc qui rapporte le cas fut appelé près de cette enfant. elle était à peu près exsangue. On enleva le pansement et on retira les caillots; une petite branche de la faciale, la malaire, donnait un peu de sang, on en fit la ligature. Les tissus situés sur le pourtour de la plaie étaient ramollis. Le lendemain matin l'hémorrhagie continuait encore, la tuméfaction avait gagné jusqu'à l'angle externe des paupières. On tint une consultation dans laquelle on décida de nouvelles mesures. On lia l'artère faciale, on incisa largement les tissus enflammés, on enleva tous les caillots et on pansa la plaie avec une pommade à l'acide borique. L'hémorrhagie cessa à partir de ce moment, mais l'enfant succomba le troisième jour.

#### BIBLIOGRAPHIE

RECHERCHES CLINIQUES SUR LE DÉLIRE HYPOCHONDRIAQUE, par le D' A. Journiac. (Thèse de doctorat. Paris 1888, Lecrosnier et Babé, édit.)

Elève du D' Magnan, dont il a été pendant deux ans l'interne à l'asile Sainte-Anne, le D' Journiac ne voit, comme son maître, dans la forme délirante qu'un symptôme au-dessous duquel se trouve le terrain mental sur lequel il évolue, terrain mental que doit surtout rechercher le clinicien. Aussi, considère-t-il l'hypochondrie comme un symptôme. « C'est, dit-il, un trouble intellectuel qui porte l'individu à se préoccuper continuellement de sa santé et à attacher à ses sensations réelles ou imaginaires, une importance exagérée. » Mais ce n'est qu'un symptôme qui n'a de valeur diagnostique que par l'état mental sur lequel il se greffe.

Le plus souvent alors, il s'agit d'hypochondrie chez des dégénérés ou des déments et le D' Journiac rapporte un grand nombre d'obserpourra être admise, mais jusqu'à présent pareille démonstration n'a pas encore était faite.

Dans une observation du D' Polguère, où l'examen bactériologique a été très sérieusement pratiqué, il ne s'agissait pas de pneumonie lobaire, mais de splénisation simple; c'était une détermination pulmonaire de la fièvre typhoïde, ce n'était pas une pneumonie lobaire.

En résumé, la pneumo-typhoïde est possible, mais son existence n'est pas encore démontrée.

Il me reste à vous parler des pneumonies dites infectieuses.

Dans l'esprit de ceux qui ont proposé cette dénomination, c'est une espèce de pneumonie à part, distincte de la pneumonie commune inflammatoire. Pour eux cette pneumonie infectieuse serait une maladie générale à détermination locale sur le poumon, comparable à la fièvre typhoïde à détermination spéciale au niveau des plaques de Payer; pour eux elle se distinguerait complètement de la pneumonie bénigne, simple inflammation du poumon.

Je ne puis admettre cette distinction. Pour moi, la pneumonie est ume, sans présenter toujours la même intensité, la même forme, les mêmes manifestations: il n'y a pas deux sortes de pneumonies, l'une infectieuse et l'autre non infectieuse, pas plus qu'il n'y a de classes distinctes dans les autres maladies infectieuses. Par exemple, la variole confluente, la variole discrète, la varioloïde présentent entre elles de grandes différences, mais n'en constituent pas moins une seule et même maladie; ce ne sont pas des pyrexies distinctes. De même, la rougeole grave avec complications broncho-pneumoniques, intestinales, etc., et la rougeole simple bénigne avec très léger catarrhe ne sont pas deux affections différentes: la scarlatine maligne qui tue en deux jours, la scarlatine de moyenne intensité avec néphrite, et la scarlatinette sont toujours dues au poison scarlatineux: la nature en est identique.

Pour ces trois fièvres éruptives, du reste, la démonstration d'unité est faite. Elle a été donnée péremptoirement, expérimentalement même pour la variole. En effet, vous savez qu'avant la découverte de la vaccine, et de nos jours encore en certaines localités où la vaccine fait défaut, c'était et c'est une règle de choisir une varioloïde très discrète pour pratiquer l'inoculation aux hommes bien portants: par cette pratique on cherche à développer une variole discrète suffisante pour conférer l'immunité; et cependant, malgré cette précaution, on a vu le virus, quoique pris sur un malade atteint de varioloïde, être le point de départ d'une variole plus grave, et même d'une variole confluente, mortelle.

Quoique la scarlatine et la rougeole ne soient point inoculables, l'unité de nature en est prouvée de par la clinique : nous avons tous

| ALIBERT (maladie d') Mycosis fongoïde.  ARAN-DUCHENNE (mal. d'). Atrophie musculaire progressive.  ASTLET-COOPER (hernie d') H. crurale à sac multilobé.  ARGYLL-ROBERTSON (sig. d') Absence du réflexe pupillaire.  BASEDOW (maladie de) Goitre exophthalmique.  BAZIN (maladie de) Psoriasis buccal.  BÉCLARD (hernie de) H. à travers l'orifice de la saphène. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELL (paralysie de) Paralysie de la 7º paire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bell (spasme de) Tic convulsif de la face.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bunganon (maladie de) Chorée rythmique localisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boudin (los de) Antagonisme de l'impaludisme et de la tubéroulose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boyne (kyste de) Kyste sous-hyoïdien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bright (mal de) Néphrite albumineuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BROWN-Shouard (syndro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| me de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cazenave (lupus de) Lupus érythémateux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CHARCOT (maladie de) Arthropathie des ataziques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CHARCOT (maladis de) Sclérose latérale amyotrophique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CHEYNES-STORES (resp. de). Respiration uremique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CLOQUET (hernie de) H. pectineale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colles (fracture de) Fr. de l'extrémité inférieure du                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| radius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colles (loi de) Non-infection de la mère par son enfant syphilitique.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrigan (maladie de) Insuffisance aortique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Convisant (faciles de) Facies asystolique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CRUVELLHIER (maladis ds) Uloère simple de l'estomac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Donders (glaucome de) Gl. simple atrophique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dressler (maladie de) Hémoglobinurie paroxystique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dunta (maladie de) Chorée électrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duchenne (maladie de) Ataxie locomotrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duchenne (paralysis de) Paralysis pseudo-hypertrophiq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dunring (maladie de) Dermatite herpétiforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DUPUTERAM (hydrocèle de). H. en bissac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dupurrann (maindée de) Rétraction de l'aponévrose pal-<br>maire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E. Wilson (maladie d') Dermatite exfoliatrice généra-<br>lisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eichstedt (maladie d') Pityriasis versicolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erb (paralysie d') P. radiculaire du plexus brachial                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ere-Charcot (maladie d') Tabes dorsal spasmodique.                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fouchard (maladie de) Périostite alvéolo-dentaire.                              |
| FRIEDREICH (malatie de) Ataxie locomotrice héréditaire.                         |
| Gerlier (maladie de) Vertige paralysant.                                        |
| GIBERT (pityriasis de) P. rosé.                                                 |
| Gibbon (hydrocèle de) H. avec hernie volumineuse.                               |
| G. DE LA TOURETTE (mala-                                                        |
| die de) Încoordination motrice avec è-                                          |
| cholalie et coprolalie.                                                         |
| GOYRAND (hernie de) H. inguino-interstitielle.                                  |
| GRAVES (maladie de) Goitre exophthalmique.                                      |
| Gazera (signe de) Dissociation des mouvements du                                |
| globe de l'œil et de la paupiè-                                                 |
| re supérieure.                                                                  |
| Guyon (signe de) Ballottement rénal.                                            |
| HARLEY (maladie de) Hémoglobinurie paroxystique.                                |
| HEBERDEN (rhum. de) Rh. des petites jointures avec                              |
| nodosités.                                                                      |
| Hebra (maladie de) Erythème polymorphe.                                         |
| Hebra (pilyriasis de) P. rubra chronique.                                       |
| Hebra (prurigo de) Pr. vrai idiopathique.                                       |
| Henoch (purpura de) P. avec symptomes intestinanx.                              |
| Heselbach (hernie de), H. crurale à sac multilobé.                              |
| HIPPOCRATE (facies de) Facies agonique.                                         |
| Hodgkin (maladie de) Adénie.                                                    |
| Hogdson (maladie de) Athérome de l'aorte.                                       |
| Huguier (maladie de) Fibro-myômes uterins.                                      |
| Hurchinson (dent de) Dent syphilitique (échancruré semi-lunaire du bord libre). |
| Hutchinson (triade de) Echancrure dentaire, kérátíté                            |
| interstitielle, otite (syphilis                                                 |
| hérédit.).                                                                      |
| Jacob (ulcère de) Ulcère cancroïdal.                                            |
| Jacksonnienne (épilepsie) Ep. partielle.                                        |
| Kaposi (maladie de) Xeroderma pigmentosum.                                      |
| Kopp (asthme de) A. thymique; spasme de la glotte.                              |
| RECOLLEIN (hernie de) H. inguino-propéritonéele.                                |
| LAENNEC (cirrhose de) C. atrophique.                                            |
| LANDRY (maladie de) Paralysie ascendante aiguë.                                 |
| LAUGIER (hernie de) H. à travers le ligament de d'im-                           |
| bernat.  Leber (maladie de) Atrophie optique héréditaire.                       |

| LEVRET (loi de)          | Insertion marginale du cordon avec placenta prævia.                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LITTRE (hernie de)       | H. diverticulaire.                                                               |
| Ludwig (angine de)       | Phlegmon sus-hyoidien infect.                                                    |
| MALASSEZ (maladie de)    | M. kystique du testicule.                                                        |
| MENIÈRE (maladie de)     | Vertige labyrinthique.                                                           |
| MILLAR (asthme de)       | Laryngite striduleuse.                                                           |
| MORAND (pied de)         | P. à huit orteils.                                                               |
| MORVAN (maladie de)      | Parésie analgésique des extrémités.                                              |
| PARROT (maladie de)      | Pseudo-paralysie syphilitique.                                                   |
| PARROT (signe de)        | Dilatation de la pupille par pin-<br>cement de la peau (méningite)               |
| PAGET (maladie de)       | Eczéma précancéreux du mame-<br>lon.                                             |
| PAGET (maladie de)       | Ostéite déformante hypertro-<br>phique.                                          |
| Parkinson (maladie de)   | Paralysie agitante.                                                              |
| PARRY (maladie de)       | Goitre exophtalmique.                                                            |
| PAVY (maladie de)        | Albuminurie intermittente.                                                       |
| Petit (hernie de JL.)    | H. lombaire.                                                                     |
| Pott (anévrysme de)      | An. par anastomose.                                                              |
| Pott (fracture de)       | Fr. du péroné, par divulsion.                                                    |
| Ротт (mal de)            | Ostéite vertébrale.                                                              |
| RAYNAUD (maladie de)     | Asphyxie symétrique des extré-<br>mités.                                         |
| RECLUS (maladie de)      | Maladie kystique de la mamelle.                                                  |
| RICHTER (hernie de)      | Entérocèle pariétale.                                                            |
| RIVOLTA (maladie de)     | Actinomycose.                                                                    |
| ROMBERG (signe de)       | Vacillation des ataxiques dans l'obscurité.                                      |
| Romberg (trophonévr. de) | Hémiatrophie faciale.                                                            |
| Rosenbach (signe de)     | Abolition du réflexe abdominal.                                                  |
| SALAAM (tc de)           | Salutation convulsive.                                                           |
| Scentisch (ulcère de)    | Ul. infectieux de la cornée.                                                     |
| STORCE (blennorrhée de)  | Bl. des voies respiratoires supérieures.                                         |
| Stokes (loi de)          | Paralysie des muscles sjacents<br>aux séreuses et aux muqueu-<br>ses enflammées. |
| SYDENHAM (chorée de)     | Ch. vulgaire.                                                                    |
| THOMSEN (maladie de)     | Spasme musculaire au début                                                       |
| ,                        | des mouvements volontaires.                                                      |

Tornwald (maladie de) . . . Inflammation de la glande pharyngienne de Luschka.

Velpeau (hernie de) ..... H. crurale en avant des vaisseaux.

Volemann (difformité de) . Luxation congénitale tibio-tarsienne.

WARDROP (maladie de).... Onyxis malin.

Weil (maladie de)..... Typhus abortif avec ictère.

Wels (facies de Sp.).... Facies ovarien.

Werlhoff (maladie de) .. Purpura hemorrhagica.

WESTPHAL (signe de)..... Abolition du réflexe rotulien.

Willan (lupus de) ..... L. à forme tuberculeuse.

Winckel (maladie de).... Cyanose perniciouse des nouveau-nés.

#### #EGROLOGIE

Le D' GUIEYSSE (Eugène), médecin du Chemin de fer du Nord, mort d'une maladie de cœur.

Le D' Saint-Colin, médecin-major à Auxonne.

Le Dr Finot (Louis-Victor-Amédée), ancien président de la Société médicale du IX- arrondissement et de la Société médico-pratique, débédé le 12 octobre, à l'âge de 64 ans.

#### HOUVELLES

HOPITAUX DE PARIS.— Concours de l'internat en médecine. — La composition écrite du concours de l'internat aura lieu à la date fixée, le 19 octobre, à midi, dans la saile Saint-Maurice de l'Hôtel-Dieu annexe (bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu, entrée rue de la Bucherie, 31).

La lecture des copies sera faite, comme par le passé, dans l'Amphithéâtre de l'Administration, avenue Victoria.

L'Administration porte, en outre, à la connaissance de MM. les candidats que le nombre des places d'interne à mettre au concours pour l'année 1889, est invariablement fixé à 46.

Hopitaux de Paris. — Concours d'externat. — Le jury du concours de l'externat vient d'être tiré. Il se compose de MM. Gaucher, Ballet, Birtz, Champetier, Picqué, Reynier, sauf modifications ultérieures.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — La commission du budget vient de repousser le crédit demandé pour la création d'une deuxième chaire de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de Paris.

Elle a également réduit de 200,000 francs le crédit affecté aux bibliothèques et collections des Facultés de médecine. Ecole de médecine de Remes. ... Par arrêtés miniatériels en dete 11 octobre 1888, des concours s'ouvriront à la Faculté de médecine Nancy;

1º Le 1º juin 1889, pour l'emploi de suppléant des chaires de paque et de chimie, à l'Ecole de médecine de Reims;

2º Le 6 juin 1889, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'high naturelle à ladite Ecole.

LAICISATION DE L'HOPITAL SAINT-LOUIS. — L'administration de sistance publique a notifié à la supérleure des Augustines de l'action de l'arrêté du préfet de la Seine, relatif à leur remplaces par des la liques à la date du fet décembre.

MÉDECIN SÉNATEUR. — M. le D' Donnet, de Limoges, ancien député, été étu hier sénateur du département de la Haute-Vienne.

L'incinération des immondices en Amérique. — On vient de contruire, à Chicago, un nouveau crématoire, destiné à l'incinération ordures. Jusqu'ici un seul four a été terminé, en vue de détruire contenu de vingt voitures; mais il fandra encore quelque temps au que cette opération soit terminée. Le crématoire est situé à l'ouest de ville, dans une carrière de pierres, et le sommet est juste au niveau la rue. Les wagons déversent leur contenu à sa partie supérieure; il g transporté sur des planchers d'où il est poussé dans les portes du se puis tombe sur des grilles au-dessus desquelles passe la flamme. Le cendres tombent au-dessous des grilles, dans ces récipients. L'incident tion se fait très rapidement; on brûle les ordures de toute sorte, despère que les autres fours seront bientôt construits et qu'ainsi tout les immondices de la ville seront consumées. Le prix du four est 10,000 dollars.

De même à Malwaukee, on a adopté l'incinération pour se débantes des ordures. Depuis plus de 5 à 6 mois, ce système fonctionne, et chapique les immondices sont consumées. La commission d'hygièse de ville réclame l'honneur d'avoir été la première à adopter ces disposités On a consumé 40,215 livres d'ordures, qui ont donné 5,609 livres cendres, soit 4,8 p. 100 : au printemps le four crématoire ne fonctions que 8 à 10 houres par jour. (Bull. méd.)

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable de farragineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Prepriétaire-Gerons: De E. BOUTENTOIT.

Paris. - A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, succession, suc Madama et rue Corneille, 2.

### LENNORRHAGIE, CYSTITE

SCOUL EMENTS signs on chroniques de l'URSTEER en de la Vesser des assurée en quelques jours sans fatigue pour l'estomac, ni renvoi arrivée, ni essur que grines, par les PLESAU DE EAVA, FQUENCES Caspa filme en seguin de la company de la comp

### **AVA FOURNIER**

Priger la Signature Dr SQURMIER, 22, Place de la Radeleire, PAR.



# Alimentation in Enfants LACTAMYLE

Aliment laste-farineur schale. Priperi ares de LATT SUISSE Neurpriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait maternel, Assement digestible et assimilable, la LAGTANTIE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachttisme et de l'Athrepsis.

La seule Carine lactie me entenent point de spare en exeis mitible, Toules les Pharmacies.— 2000 : PPED BIL. 12.000 Caluta-Anno. Paris

# ÉDICATION PHOSPHATÉE

Physiologique, Histotrophique et Nevrosthénique nes les Travaux histochimiques exposés dans l'Ouvrage LES PHOSPHATES en fonctions che z les êtres vivants, per La JOLLY 0, gr in-80 (20 fr.)

### Fer Hématique Michel

roudre soluble renfermant les Phosphates alcalino-ferreux du sang. C'est est Ferrugineux physiologique. Contre l'Anémie. Il doit être donné aux mères ent la Grossesse, aux nourrices qui allaitent, aux enfants pendant la cissance. Une cuillerette accompagne chaque flacon.

Jesse. — Enfants, demi cuillerette à chaque repas dissoute dans la boisson. Adultes, une crette à chaque repas. Femmes enceintes et Nourrices deux cuillerettes.

### in de Quinetum phosphaté Jolly

Association des principes amers alcaloïdiques des quinas débarrassés du nin (rouge cinchonique), avec le phospho-glycerate de potasse constituant icial du système nerveux, Paresse de l'estomac, Gastralgies, Névrothies, ne constipe pas. — Boses. — Un verre à madère avant le repas. Il est préparé au soat et au Madère. Ce dernier est recommandé aux Diabétiques.

### Elixir Phosphovinique

Teinture aromatique contenant 0 sr. 40 d'acide phosphovinique par gramme. VROSTHÉNIQUE, il est l'agent sédatif et curatif spécial des affections nerasses. STIMULANT pour les convalescents et les vieillards. Donne des succès es les affections osseuses, Rachitisme, Garie, Nécrose, etc. Deens. — Enfants, 5 à 20 gontles progressivement. Adultes, 20 à 40 goutles deux fels par jour. tre indication, dans les dyspepsies acides.

### Phosphovinate d'Or

Contient 0 sr. 10 d'acide phosphovinique et 0 sr. 002 d'or par gr.: S'emploie dans affections graves, Impuissance, Ramollissement, Paralysies, Ataxie, lierose, Tabès, etc., il réussit d'autant mieux qu'elles sont plus récentes. Dans. — 10 à 80 goutes par jour progressivement en dans fois (diminuar ou suspendre en cas d'excion génésique génante). Contre indication, dyspepsies acides.

### Vin Iodo-Phosphaté du Dr Foy

L'Iode en combinaison organique comme dans les plantes agit à dose dix is moindre qu'à l'état d'iodure et n'incommode jamais. L'addition du Phosphoycerate de potasse régularise et rend utile son action stimulante. Lymphatisme, crofule, Croissance difficile, États diathésiques.

Doses. — 1 à 2 enillerées par jour selon l'âge.

ÉPOT. - Pharmacie JOLLY, 64, Faub. Poissonnière, PARIS



# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin bière, tisanes, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verte d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparation similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

### VOSGES PLOMBIERES VOSC

Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Vois

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLOMBIÈRES EN 8 HEURES

EN BOISSON. — BAINS CONCENTRÉS
Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Les Eaux de Plombières sont transportées sans altération, elles se conservent indéfiniment.
Les Bains Concentrés sont obtenus par l'evaporation de l'Ean minérale, et ont toutes les propriée
du Bain de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C' de Plom
ouvau Dépot Principal. Fantson ADAM, 31. Boulevard des Italiens, 6

### DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHIS

# VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très p le VIN de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de soi de viande de bœuf et 0°20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cuillette

Reconstituant énergique expérimenté par les Médecins des Hôpitales C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la mil « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en oure, se phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair muscul

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Entitle VIN de BAYARD se prend à la doss de une à deux cuillerées par reps.

Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes la Paris.

POT. - Pharman

Tornwald (maladie de) ... Inflammation de la glande pharyngienne de Luschka.

Velphau (hernie de) ..... H. crurale en avant des vaisseaux.

Volkmann (difformité de). Luxation congénitale tibio-tarsienne.

WARDROP (maladie de).... Onyxis malin.

Well (maladie de)...... Typhus abortif avec ictère.

Wels (facies de Sp.)..... Facies ovarien.

Werlhoff (maladie de) . Purpura hemorrhagica.

WESTPHAL (signe de)..... Abolition du réflexe rotulien,

WILLAN (lupus de) ..... L. à forme tuberculeuse.

Winckel (maladie de).... Cyanose perniciouse des nouveau-nés.

#### NÉOROLOGIE

Le D' GUIEYSSE (Eugène), médecin du Chemin de fer du Nord, mort d'une maladie de cœur,

Le D' Saint-Colin, médecin-major à Auxonne.

Le Dr Finot (Louis-Victor-Amédée), ancien président de la Société médicale du IXe arrondissement et de la Société médico-pratique, décédé le 12 octobre, à l'âge de 64 ans.

#### HOUVELLES

HOPITAUX DE PARIS.— Concours de l'internat en médecine. — La composition écrite du concours de l'internat aura lieu à la date fixée, le 19 octobre, à midi, dans la salle Saint-Maurice de l'Hôtel-Dieu annexe (bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu, entrée rue de la Bucherie, 31).

La lecture des copies sera faite, comme par le passé, dans l'Amphithéâtre de l'Administration, avenue Victoria.

L'Administration porte, en outre, à la connaissance de MM. les candidats que le nombre des places d'interne à mettre au concours pour l'année 1889, est invariablement fixé à 46.

HOPITAUX DE PARIS. — Concours d'externat. — Le jury du concours de l'externat vient d'être tiré. Il se compose de MM. Gaucher, Ballet, Hirtz, Champetier, Picqué, Reynier, sauf modifications ultérieures.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — La commission du budget vient de repousser le crédit demandé pour la création d'une deuxième chaire de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de Paris.

Elle a également réduit de 200,000 francs le crédit affecté aux bibliothèques et collections des Facultés de médecine,



### VÉRITABLE XTRAITde**VIANDE**

Depuis 1867, les plus bautes recompenses aux grandes Expositions Internationales.

Hors concours depuis 1885

Précieux pour Ménages et Malades

ature du Bon LIEBIG en encre bleue sur l'étiquette

SE MÉPIER DES IMITATIONS

### ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET

Par cuill. a cafe: Ergot, 0.05. Citr. de fer amm., 0.10 Intercerteurs: Chlorose des Jeunes filles, anémie lité à des troubles utérins. Métrite chronique, mette de la matrice. Incontinence d'urine. Spermator-rhée, Leucorrhée, Métrorrhagie, Dysménorrhée, etc.

2. Place Vendôme, PARIS

Coloquinte composées)

PURGATIVES, LAXATIVES, DÉPURATIVES

MM. les Médecins qui désireraient les expérimenter, en recevront gratis une boîte sur demande adressée à M. HERTZOG, Pharmacien, 28, rue de Grammont, Paris ALCO A

Puissant tonique. - Très efficace coutre Très efficace contre Dix centigr, de Quinoldine par Dragée. — Fl. de 100: 40 Fl. de 20: 1 ft. — FARIS, 20. Place des Vosges. et toutes Phie - Pl. de 100 : 4 fr.

0,10 ot PEPSINE EXT .: 0,005 mill. Chl. COCAIN

De nombreux essais ont prouvé que, non de la Pepsine et de la Cocaine, itiles sont un precieux spécifique pour a Gastrites, Gastratgies, Dysp Fomissements de la grosso de mer et toute affection ayant son a l'apparent directif. l'appareil digestif.

MODE D'EMPLOI : 3 Pastilles après chaque

PRIX : LA BOITE 3 FR.

PARIS, 119, Rue d'Aboukir, 119 ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-POS

PEPSINE-COCA

Chlorose, Anen

de l'ACADEMIE Professeur à l'Ecole de Para BAIN & FOURNI 43. Rue d'Amsterdam, P

ADIES DE LA GO DE LA VOIX ET DE LA BOUG

PASTILL

AU SEL DE BERTHOLLET Eriger la Signature de DETHAN, rue Baudin, Nº 33, et pr. Pharmacies.

VÉSICATOIRE LIQU

VÉSICATOIRE LIQU
DE BIDET
Propreté. — Effet certain. — Application
tous less points suitimits on creat
Fixité absolus, quals que avient la
GROS: 11, rue de la Peré,

Pour Inhalations

Une Dose par Ampou

D'

Soulagement immédiat et guérison ANGINESdePOITRINE Syncopes, Mal de Mer, Migraine, Hystere-Epilepsia V Par la Méti LA BOUCE, 4 FB PHARMACIE BOISSY, 2, Place

TRAITEMENT Par la Méthode iodurée

Paris

**QUINQUINA** SOLUBLE SCHUHKRAFFT

EXTRAIT GRANULE contenant executives to

Une demi-cuiller à cafere, Lu el acon de 125 on : 4 fr. Un litre de vin): 1 fr. 50. « Le Quinquina soluble Schunkraft est e

« préparation qui contient tous les principes « Quinquina . Elle est appelée à rendre de grands Therapeutique dans les eas o

«Quinquina ast indiqué. » De GENOR Modecia house des Hopisses de QUINQUINA EFFERVESCENT : Le Place de 1850. h. ASTLER, 72 Av Klober, PARIS, et toutes ASTIER, 72 Av Kleber, PARIS, at ton

ues jours sans fatigue pour l'estomac, ni renvois, ines, par les PILBLES DE RAVA FOURNIER. Charge Pilule est marques Marie Source

Exiger la Signature D' FOURNIER, 22, Piace de la Madeleine, PARIS

Tédaille d'OR, Paris 1885



# Alimentation des Enf

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du L.A Nourriture rationalle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait maternel. Aisément digestible et assimilable, la LACTAMYLE contient tous les élements propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

La seule Farine lactee ne contenant point de sucre en excès muisible, Toutes les Pharmacies. - GROS: VER DELL.12, pue Salnte-Anne. Paris

# CATION PHOSPH

Physiologique, Histotrophique « Nevrosthénique d'après les Travaux histochimiques exposés dans l'Ouvrage LES PHOSPHATES lours fonctions choz les êtres vivants, m L4 JOLLY 9, m in-80 (20 fr.)

# **F**er Hematique Michel

Poudre soluble renfermant les Phosphates alcalino-ferreux du sang. C'est le seul Ferrugineux physiologique. Contre l'Anémie. Il doit être donné aux mères durant la Grossesse, aux nourrioes qui allaitent, aux enfants pendant la Grossesse, aux nourrioes qui allaitent, aux enfants pendant la Grosseance. Une cuillerette accompagne chaque fiacon.

Dosza. — Enfants, demi cuillerette à chaque repas dissoute dans la boisson. Adultes, une cuillerette à chaque repas. Femmes enceintes et Nourrioes deux onillerettes.

# in de Quinetum phosphaté Jolly

Association des principes amers alcaloïdiques des quinas débarrassés du tannin (rouge cinchonique), avec le phospho-glycerate de potasse constituant spécial du système nerveux, Paresse de l'estomac, Gastralgies, Névropathies, ne constipe pas. — Dorre. — Un verre à madère avant le repas. Il est préparé au Muscat et au Madère. Ce dernier est recommandé aux Diabétiques.

# Elixir Phosphovinique

Teinture aromatique contenant 0 sr. 10 d'acide phosphovinique par gramme. NEVROSTHÉNIQUE, il est l'agent sédatif et curatif spécial des affections nerveuses. Stimulant pour les convalescents et les vieillards. Donne des succès dans les affections osseuses, Rachitisme, Carie, Nécrose, etc.

Deces. — Exfents. 5 à 20 gentles progressivement. Adults, 22 à 46 gentles des Doese. — Enfants, 8 à 20 genties aseguessives Contre indication, dans les dyspepsies acides.

## nosphovinate

Contient 0 s. 10 d'aside phosphouinique et 0s. 002 d'er par gr.: S'emploie dans les affections graves, Impuissance, Ramollissement, Paralysies, Ataxie, Actèrose, Tabès, etc., il réussit d'autant mieux qu'elles sont plus récentes.

Desse, ... 40 à 90 genties par just progressivement en dans feis (diminur en sussemer en cus d'excitation générique génante), Contre indication, dyspopsies acides.

# in Iodo-Phosphaté du Dr

L'Iode en combinaison organique comme dans les plantes agit à dose dix fois moindre qu'à l'état d'iodure et n'incommode jamais. L'addition du Pheephoglyceratede potasse régularise et rend utile son action stimulante. Lymphatisme, Scrotule, Croissance difficile, Etats diathésiques.

Doses. — 1 à 3 cuillerées par jour selon l'Age.

DÉPOT. — Pharmacie JOLLY, 64, Faub. Poissonnière, PARIS

M. Léon Labbé défend également la méthode des injections intrveineuses, assez malmenée dans cette séance; il pense même que M. Oré (de Bordeaux) a rendu un très grand service lorsqu'il a fait connaître les injections de chloral dans les veines des malades atteints de choléra.

Au début de cette séance, à propos du procès-verbal, M. Charpentier avait fait connaître les recherches de divers auteurs sur la procréation de l'un ou l'autre sexe. Les résultats ne sont assurément point concluants, mais ceux qui voudront tenter l'épreuve auront moins différents jalons pour se guider dans cette délicate étude.

Signalons enfin un travail de M. de Valurot (de Cannes) qui trouve naturellement que le meilleur mode de traitement pour les malades atteints de scrofule et de tuberculose c'est le séjour sur les bords de la Méditerranée.

A. Ch.

### HISTOIRE DE LA MÉDECINE

### Les médecins juifs au moyen-âge.

Par le Dr F. B. STEPHENSON. Médecin de la marine des Etats-Unis, Membre de la Société d'anthropologie de Paris.

De publications récentes (Münz, Hosmer), il ressort que les monastères n'étaient pas les seules écoles qui aient pu transmette aux temps modernes l'héritage de la haute éducation des Gresses des Arabes. Le travail des Juifs dans cette direction est surtout frupant à cause de l'ostracisme social et politique dont ils ont été l'objet Cependant la dignité de leur vie, la valeur de leur intelligence m pouvaient être ignorées des personnes instruites et dans aucuse profession libérale ils n'ont mieux mérité la réputation et la recornaissance des Gentils que dans la médecine. Les questions théologiques disparaissent lorsque les intérêts matériels sont en jet. Papes et princes n'hésitaient pas à suivre les conseils des médecins israélites. Les pauvres n'étaient pas négligés par eux. Ils leur servaient d'instructeurs. L'Orient et l'Occident les ont honorés comme hommes et praticiens. Non seulement cette race a produit une proportion inaccoutumée de bons chirurgiens pour les opérations ordinaires, mais c'est par eux que, à la Renaissance, la médecine s'est relevée pour montrer la voie aux sciences physiques en général Nous ferons ressortir parmi eux quelques figures particulièrement, saillantes.

Isaac Israëli (mort en 950) fut un praticien rénovateur et son livre: « De Diatetica » publié chez les Arabes, a encore aujourd'hui une valeur réelle. Il vécut jusqu'à l'âge de 110 ans et lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne s'était pas marié, il répondait : « J'ai écrit quatre livres qui sauvegarderont ma mémoire mieux que des esfants ».

Maimonides, dans sa lettre au luxurieux sultan d'Egypte, en lui donnant des prescription pour son corps, ose lui conseiller d'avoir une vie rationnelle.

Un ambitieux enfant d'Israël, médecin fameux cependant, se fit Mahométan; mais cette conversion ne lui apporta pas la réputation qu'il désirait dans une race hostile à ceux de sa religion d'origine; ses derniers jours ne furent pas tranquilles. Un autre médecin instruit devint médecin du grand Khan, à Bagdad, et il usa de son pouvoir pour faire avancer toutes les branches de la science; cependant l'envie et la jalousie provoquèrent sa chute. La haine populaire contre cette race fut alors la cause de la mort de plusieurs milliers d'entre eux (1291); la jalousie comme de nos jours, en fut le motif apparent. Les médecins connaissaient généralement mieux l'astrologie et la magie que l'art de guérir, et même les Juifs essayèrent de conduire les hommes d'après la position des étoiles.

Les Israélites qui exerçaient parmi les Arabes d'Espagne firent beaucoup pour conserver et transmettre à l'Europe centrale et à l'Europe occidentale les leçons médicales des anciens Grecs et des Romains, bien qu'ils semblent n'avoir apporté jusqu'ici que très peu de progrès dans l'étude de la physiologie normale ou pathologique. Les chrétiens contemporains de la péninsule, malgré leur esprit catholique, n'estimaient pas moins les savants fils de David que leurs cousins maures. En même temps le peuple persécute les juifs pour des raisons à la fois religieuses et économiques. Un chirurgien lettré persuadait à Jean II de Portugal de ne rien accorder à Colomb lorsqu'il demandait des vaisseaux pour son voyage de découverte.

Cohen et Halen sont des noms fameux pour leur science et leur vertu.

Vers la fin du quinzième siècle, une sombre tragédie chasse les Israélites et avec eux les médecins d'Espagne et de Portugal, de sorte que ceux qui, à cette époque avaient besoin d'un chirurgien, étaient obligés de s'adresser aux charlatans et aux imposteurs, ou bien ils se trouvaient obligés d'accomplir à grands frais de très longs voyages.

Dans l'Europe centrale, on sait (d'après Livius Fürst) que de Charlemagne à François I<sup>er</sup> (qui demanda à Charles-Quint de lui envoyer un médecin israélite) tous les princes régnants avaient à leur service un médecin israélite. Celui de Charles-le-Mauvais s'était

fait un tel nom par la magie et la sorcellerie, que la rumeur publique l'accusait d'avoir avalé une voiture chargée de foin, avec l'attelage et le conducteur. Bien que moins avancés et moins progressistes que les israélites d'Espagne, ceux d'Allemagne étaient considérés comme instruits relativement à leurs collègues shrétiens, qui connaissaient peu la thérapeutique et étaient voués à l'ignorance et à la superstition.

(A sucore.)

### AGADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 16 octobre 1888. — Présidence de M. HERARD.

LA CORRESPONDANCE comprend: l'une lettre du Ministre de l'Intruction publique et des Beaux-Arts portant ampliation du décret qui antorise l'Académie à accepter le legs Tremblay; 2º un rapport de M. le D' Subert, conservateur du vaccin dans le département de la Nièvre sur le service de la vaccine dans ce département en 1867; 3º une lettre de M. Duboué, correspondant de l'Académie à Pau, qui prie l'Académie d'accepter le dépôt d'un pli cacheté; 4º une lettre de M. Doléris qui prie l'Académie de le comprendre parmi les candidat à la place vacante dans la section d'accouchements, maladies des femmes et des enfants.

DE LA PROCRÉATION DES SEXES — M. Charpestier, à propos de procès-verbal, ajoute quelques chiffres à ceux déjà cités par M. Lagneau. D'un grand nombre de recherches citées par M. Charpentier, il résulte que l'on n'a, à l'heure actuelle, aucune donnée précise ser les causes qui déterminent la création de tel ou tel sexe. La sede chose vraisemblable, c'est qu'il existe un certain nombre de causes qui agissent par leur réunion et qu'il ne faut les chercher exclasivement ni dans l'ovule ni dans les spermatosoïdes, mais que le sexe et déterminé par l'action réciproque de ces deux éléments, du fait de la conception.

Il semble pourtant que l'âge absolu ou relatif des parents donne une certaine influence sur la production du sexe de l'embryon, de même que le degré plus ou moins prononcé de la vigueur sexuelle de père ainsi que le moment où l'œuf a été fécoudé après son expulsion de l'ovaire.

Ainsi, il paraît assez nettement établi que quand l'homme est de 10 ans au moins plus âgé que la femme et que celle-ci se trouve à l'âge de sa plus forte activité reproductrice, il naît plus de garçou que de filles. De plus, le facteur fécondant qui est le plus énergique

sa point de vue du sexe, possède la propriété d'engendrer plus d'individes de son propre sexe

Eulin, le coît prat-qué tardivement après la menstruation (8 jours au minimum) favorise la production des garçons

En un mot, il semble que le sexe tient à la qualité mâle ou femelle de l'ovule. Les ovules mâles seraient plus nombreux et plus aptes à être fécondés dans le joune âge et dans un âge avancé. C'est au contraire pendant la période de pleine floraison de la femme, que les ovules femelles se trouveraient plus nombreux et plus aptes à être fécondés, et à ce moment la femme imposerait son sexe.

M. Lagreau. Relativement à l'influence des âges relatifs des conjoints sur la sexualité des produits, les faits signalés par M. Charpentier corroborent ceux observés antérieurement chez les animaux, par Girou de Busareingues et quelques autres éleveurs d'animaux domestiques, et chez les humains par Sadler, Hofasker, Baudin, Pappenheim et Bertillon père. Le coujoint plus âgé et plus vigoureux que l'autre conjoint semble avoir une influence prédominants sur le sexe des produits.

DE LA CURABILITÉ DE LA SOROFULE ET DE LA TUBERCULOSE OSSEUSE PAR LES BAINS DE MER EN RIVER. — M. de Valcourt (de Cannes) lit un travail d'où il conclut que pour obtenir la guérison rapide de la scrofule, il faut, outre l'intervention chirurgicale, rechercher les meilleures conditions hygiéniques, savoir le grand air, le soleil et les bains de mer, surtout en hiver, et que c'est sur le bord de la Méditerranée qu'on trouve toutes ces conditions réunies.

L'Alcool et sa toxicité. — M. Laborde continue la communication qu'il a commencée dans une des précédentes séances et répond d'abord aux critiques que M. Dujardin-Beaumetz a dirigées contre ses procédés d'investigation. M. Laborde commence ensuite l'étude expérimentale de l'essence de noyau.

La liqueur de noyau renferme 5 grammes d'essence ou de bouquet par litre et ce bouquet se compose d'une petite quantité de benzonitrile et d'aldéhyde benzoïque qui donnent à la liqueur l'odeur d'amandes amères. M. Laborde étudie ces deux substances isolément, mais il fait connaître d'abord l'action d'ailleurs fortement toxique du produit complexe.

Dans deux expériences faites sur des chiens, les principaux symptômes observés ont été la raideur tétanique généralisée et l'arrêt de la respiration, alors que le cœur continuait à battre pendant quelques minutes. Dans un cas, M. Laborde avait procédé par injections intra-veineuses, dans l'autre par injection stomacale. Dans les deux cas, les phénomènes ont été exactement les mêmes, la différence n'a porté que sur la rapidité de leur production et de la mort.

L'auteur étudie les effets toxiques à la suite d'absorption pulmonaire des produits volatils, il raconte les accidents qu'il a éprouvés lui-même et qui l'ont mis dans un état de malaise considérable pendant plus d'un an.

M. Dujardin-Beaumetz applaudit aux conclusions de M. Laborde, il ne diffère avec lui que sur un point, c'est sur la technique expérimentale. Cela n'a rien à faire avec l'expérience. M. Laborde se sert de l'injection intra-veineuse, ce qui est pour moi un procédé mauvais dans la plupart des cas pour juger la valeur toxique du produit à expérimenter. L'introduction directe d'une substance dans le sang ne permet de juger ni de sa valeur thérapeutique ni de sa valeur toxique. Supposons que nous ne connaissions pas les propriétés des sels de soude et de magnésie. Si un expérimentateur étudiait ces substances par les injections intra-veineuses, il en conclurait que la dose toxique est de 20 grammes pour les sels de soude, de 6 grammes pour les sels de magnésie et 2 grammes pour les sels de potasse.

Il conclurait que les sels de soude sont seuls à employer, et queles sels de magnésie et de potasse sont des toxiques pour l'économie.

Voici un autre exemple, déjà cité à cette tribune par M. Séc. Prenons l'iodure de potassium. Introduit dans le sang la dose toxique serait de 25 grammes pour l'homme. Or il n'en est rien, puisqu'os a pu donner l'iodure de potassium jusqu'à 30 grammes. On n'a pas encore démontré que lorsqu'on introduit un médicament directement dans le sang, ce médicament ne modifie pas le sang lui-même.

M. Oré, de Bordeaux, a essayé les injections de chloral dans les veines, les malades en sont morts pour la plupart et le procédé a été vite abandonné.

Il faut donc se servir de la voie sous-cutanée ou de la voie pulmonaire et de la voie stomacale lorsqu'on veut juger de l'action d'un médicament.

Quant à l'action même des substances expérimentées par M. Laborde, j'ai trouvé beaucoup plus souvent la description donnée par M. Lancereaux que celle donnée par M. Magnan chez les maiades atteints d'absinthisme aigu.

M. Laborde. M. Dujardin-Beaumetz se trompe lorsqu'il confond le procédé employé par l'expérimentateur avec les résultats mêmes de l'expérience. Il faudrait être bien novice pour injecter dans les veines des substances qui auraient une action directe sur le sang. On n'injecte dans le sang que des substances qui finissent par arriver en nature dans le sang. Les expérimentateurs agissent ainsi parce qu'ils sont très pressés et qu'ils ne peuvent attendre comme les cliniciens. L'expérience relative aux sels de soude, de magnésie et de potasse

était déjà connu, c'est précisément ainsi que l'on a découvert la toxicité des sels de potasse. Les exemples ont été mal choisis.

Quant à l'exemple du chloral, le chloral injecté dans les veines peut avoir du danger, mais pas toujours. Le chloral injecté ainsi a une action sur les centres nerveux, sur le bulbe, mais il n'a aucune action sur le sang.

M. Laborde a employé d'ailleurs tous les procédés; nous avons donc la comparaison. Les résultats ne sont entachés d'aucune espèce d'infériorité relativement aux procédés.

M. Lancereaux. N'ayant pas expérimenté sur les animaux, je ne critiquerai pas les procédés de M. Laborde ; mais ayant observé l'alcoolisme depuis assez longtemps, il y a des phénomènes que je n'ai jamais mis sur le compte de l'alcoolisme comme l'athérome généralisé et les lésions rénales, que tout le monde y met. Chez l'homme M. Lancereau n'a jamais vu un cas d'épilepsie qu'on pût rattacher à l'alcoolisme, sauf le cas de lésions artérielles des centres nerveux. L'alcool ne provoque jamais chez l'homme d'accidents convalsifs. Il en est autrement de l'absinthe, mais les convulsions provoquées par l'absinthe ne ressemblent pas à des attaques d'épilepsie. Un garçon de pharmacie, observé par M. Lancereaux, qui venait de boire de l'essence d'absinthe, avait des convulsions absolument semblables à celles d'une attaque d'hystérie. J'ai vu un second fait du même genre. Il m'est arrivé de voir dans les hôpitaux des malades qui avaient bu de nombreux verres d'absinthe : dans tous les cas les convulsions ressemblaient à celles de l'hystérie, jamais à celles de l'épilepsie.

Dans les cas chroniques, lorsqu'il y a des lésions matérielles, et dans ces cas seulement, on peut observer des attaques semblables à celles de l'épilepsie.

M. Bouchard. Je désire dire deux mots en faveur des injections intra-veineuses, cela au point de vue expérimental, mais non au point de vue de la thérapeutique. Personne n'a plus recours aux injections intra-veineuses dans la thérapeutique, mais ces injections peuvent servir au point de vue expérimental; c'est un moyen précieux d'étude des médicaments, c'est le seul moyen capable de nous renseigner sur les effets physiologiques des médicaments. Toutes les autres voies d'introduction laissent indécis. On ne sait pas ce qui agit quand on donne un médicament par la voie stomacale; on ne sait pas quelle est la quantité du médicament absorbé, quelle est la quantité arrêtée dans le foie, quelle est la quantité éliminée. On ne sait donc pas ce qui agit; on sait seulement quelle est la quantité que l'on a donnée. Il en est de même pour les injections sous-cutanées.

Au contraire, avec les injections intra-veineuses, quand la mort

arrive sous l'influence des médicaments, on peut dire que c'est à cause de la dose injectée dans le sang Ce que nous voudrions savoir de plus, c'est la dose du médicament contenue dans les cellules qui amène la mort. Mais c'est quelque chose de savoir la dose introduite dans la circulation.

Quand la dose toxique peut être déterminée à un centigramme près, pourquoi se priver de ce moyen de renseignement.

Toutes les fois que nous faisons de la thérapeutique, nous manions des médicaments sachant bien que ce sont des poisons. Ce qu'il est important de savoir c'est la dose à laquelle ces médicaments sont toxiques et les injections intra-veineuses seules peuvent nous donner ces renseignements. On ne peut apprécier cette dose mortelle de médicaments que par cette méthode d'exploration.

M. Laborde dit que l'alcool éthylique pur produit toujours les mêmes effets quelle que soit sa provenance, mais on est difficilement sûr de la pureté de son alcool. Les injections intra-veineuses sont un bien meilleur moyen d'analyser ces produits que l'analyse chronique elle-même. Il est très important de déterminer ces alcools toxiques et la dose à laquelle ils sont toxiques.

Quand on empoisonne par l'estomac, l'empoisonnement ne se produit que lorsque la dose toxique est arrivée dans le sang.

M. Laborde. Des cas d'épilepsie absinthique ont été très nettement observés, ils varient d'après les prédispositions du malade.

M. Léon Labbé s'est trouvé très bien des injections intra-veineuses dans les cas de tétanos. Les recherches de M. Oré out une importance capitale, on ne peut trouver aucune observation dans laquelle toutes les précautions étant prises, il y ait eu d'accidents malgré l'absence de l'antisepsie à cette époque.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret.

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 12 octobre 1888. - Présidence de M. SIREDEY.

FOLLICULITES DÉCOLORANTES. — M. Brocq envisage un groupe assez restreint de faits caractérisés: le par un processus inflammatoire folliculaire et périfolliculaire; 2° par une destruction de la papille pileuse entraînant une alopécie définitive; 3° par une tendance des lésions à se systématiser et à se grouper.

Au point de vue purement clinique et objectif, M. Brocq en distingue trois principales variétés: 1° la pseudo-pelade, décrite par lui en 1885, dans laquelle le processus inflammatoire folliculaire et périfoliculaire n'est caractérisé que par une rongeur modérée et une légère tuméfaction du cuir chevelu et laisse le cuir chevelu alopétique avec un aspect d'un blanc mat, peu ou point cicatriciel; 2º la foliculite parasitaire atrophiante épilante aigué de M. Quinquaud dans laquelle les folliculites suppurées restent distinctes les unes des autres et aboutissent à une cicatrice lisse et simple; 3º le sycosis impoide où les lésions présentent une masse inflammatoire rouge pustuleuse, croûteuse et squameuse avec épaississement et infiltration des tissus et où les lésions s'étendent périphériquement, laissant au centre un tissu cicatriciel irrégulier, induré, presque kéloïdien. A ce dernier groupe de faits, on pourrait rattacher l'affection connue à Saint-Louis sous le nom d'acné kéloïdienne ou de sycosis kéloïdien de la nuque.

Pleurésie hémorrhacique primitive. — M. Troisier résume l'observation d'un homme de 24 ans qui. il y a deux ans, fut pris brusquement d'une pleurésie droite accompagnée de phénomènes généraux graves comme une maladie infectieuse. La thoracentèse, devenue rapidement urgente, donna issue à un litre de liquide franchement sanguinolent et très fibrineux. Le reste du liquide se résorba et au bout de trois semaines, le malade était complètement guéri; aujourd'hui, il est toujours bien portant. La rapidité de l'évolution et la guérison définitive ne permettant pas d'admettre une pleurésie ni cancéreuse, ni tuberculeuse, M. Troisier voit dans ce fait un cas de pleurésie fibrineuse hémorrhagique primitive indiquée par M. R. Moutard-Martin.

M. Féréol rappelle l'observation qu'il a communiquée autresois et où un malade, atteint de cirrhose atrophique du foie, sut pris d'une pleurésie gauche hémorrhagique; il a guéri de sa cirrhose et de sa pleurésie après deux ponctions pour chaque cavité. Depuis trois ans, il vit encore. Le liquide retiré de la plèvre, transparent, d'un rouge presque noir, ne contenait pas de globules sanguins, mais seulement des cristaux d'hématine. N'était-ce point plutôt un hémothorax qu'une pleurésie hémorrhagique?

M. R. Moutard-Martin est de cetavis. Quant au fait de M. Troisier, il n'a pas pu observer anatomiquement un seul fait de pleurésie fibrineuse hémorrhagique, c'est donc une simple vue de l'esprit que d'admettre ou non des néomembranes, d'autant plus que d'après les expériences de Vulpian sur le chien, les néomembranes sont vasculaires au bout de 48 heures.

RECHERCHES SUR LE TRAITEMENT DES KYSTES HYDATIQUES DU FOIR. — M. Debove pense que la laparotomie, si conseillée actuellement par les chirurgiens, doit être réservée pour les cas extrêmes. Il apporte deux faits où la ponction évacuatrice suivie d'injection de sublimé ou

2º Chimie et toxicologie. --- Paris, 2; Nancy, 1 place d'agrégé.

Section d'histoire naturelle et de pharmacie :

1º Histoire naturelle. - Paris, 2; Nancy, 1.

2º Pharmacie. - Paris, 1; Nancy, 1.

Soit ensemble, 9 places d'agrégés dont 6 pour Paris et 3 pour Nancy. Ces concours s'ouvriront à Paris :

Le 17 février 1889 pour la section de physique, chimie et toxicologie.

Le 1er mai 1889 pour la section d'histoire naturelle et de pharmacie.

En exécution des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1868 et du rapport qui le précède (arrêté et rapport insérés au Journal officiel du ter août):

Des deux agrégés de chimie et toxicologie institués, à la suite du concours pour l'Ecole de pharmacie de Paris, le premier restera en exercice pendant dix ans, le second pendant cinq ans.

L'agrégé de chimie et texicologie institué pour l'Ecole de pharmacie de Nancy restera en exercice pendant cinq ans.

Des deux agrégés d'histoire naturelle institués pour l'Ecole de pharmacie de Paris, le premier restera en exercice pendant dix ans, le second pendant cinq ans.

Les conditions à remplir pour être admis à concourir sont d'être Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomptis et pourvu du diplôme de docteur ès-sciences physiques ou naturelles et de celui de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe su da diplôme supérieur de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre.

Les candidats se font inscrire au secrétariet des diverses académies et ils résident, deux mois au moiss avant l'ouverture du concours.

Ils doivent produire, pour la constatation de l'accomplissement des conditions ci-dessus mentionnées :

- 1º Une copie légalisée de leur acte de naissance;
- 2° Leur diplôme de docteur ès-sciences physiques ou naturelles et celui de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe ou leur diplôme supérieur de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

A ces pièces, ils devront joindre l'indication de leurs services et de leurs travaux et un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu'ils ont publiés.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferment digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

VIN DE BAYARD pepte-phosphete, le plus puissent reconstituent.

Le Propriétaire-Gerant : D' E. BOTTENTEL.

Paris. - A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine. A. Davy, successe ur 5z, rue Madame et rue Corneille, 3.

était déjà connu, c'est précisément ainsi que l'on a découvert la toxicité des sels de potasse. Les exemples ont été mal choisis.

Quant à l'exemple du chloral, le chloral injecté dans les veines peut avoir du danger, mais pas toujours. Le chloral injecté ainsi a une action sur les centres nerveux, sur le bulbe, mais il n'a aucune action sur le sang.

M. Laborde a employé d'ailleurs tous les procédés; nous avons donc la comparaison. Les résultats ne sont entachés d'aucune espèce d'infériorité relativement aux procédés.

M. Lancereaux. N'ayant pas expérimenté sur les animaux, je ne critiquerai pas les procédés de M. Laborde ; mais ayant observé l'alcoolisme depuis assez longtemps, il y a des phénomènes que je n'ai jamais mis sur le compte de l'alcoclisme comme l'athérome généralisé et les lésions rénales, que tout le monde y met. Chez l'homme M. Lancereau n'a jamais vu un cas d'épilepsie qu'on pût rattacher à l'alcoolisme, sauf le cas de lésions artérielles des centres nerveux. L'alcool ne provoque jamais chez l'homme d'accidents convulsifs. Il en est autrement de l'absinthe, mais les convulsions provoquées par l'absinthe ne ressemblent pas à des attaques d'épilepsie. Un garçon de pharmacie, observé par M. Lancereaux, qui venait de boire de l'essence d'absinthe, avait des convulsions absolument semblables à celles d'une attaque d'hystérie. J'ai vu un second fait du même genre. Il m'est arrivé de voir dans les hôpitaux des malades qui avaient bu de nombreux verres d'absinthe ; dans tous les cas les convulsions ressemblaient à celles de l'hystérie, jamais à celles de l'épilepsie.

Dans les cas chroniques, lorsqu'il y a des lésions matérielles, et dans ces cas seulement, on peut observer des attaques semblables à celles de l'épilepsie.

M. Bouchard. Je désire dire deux mots en faveur des injections intra-veineuses, cela au point de vue expérimental, mais non au point de vue de la thérapeutique. Personne n'a plus recours aux injections intra-veineuses dans la thérapeutique, mais ces injections peuvent servir au point de vue expérimental; c'est un moyen précieux d'étude des médicaments, c'est le seul moyen capable de nous renseigner sur les effets physiologiques des médicaments. Toutes les autres voies d'introduction laissent indécis. On ne sait pas ce qui agit quand on donne un médicament par la voie stomacale; on ne sait pas quelle est la quantité du médicament absorbé, quelle est la quantité arrêtée dans le foie, quelle est la quantité éliminée. On ne sait donc pas ce qui agit; on sait seulement quelle est la quantité que l'on a donnée. Il en est de même pour les injections sous-cutanées.

Au contraire, avec les injections intra-veineuses, quand la mort



# CAPSULES DARTOIS

### à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie on de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, les médecins procureront à leurs malades et produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérées

### PILULES DE BLANCARD

.......

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc.,

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacien à Paris, 40, Rue Bonas



EAU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANTE Enfants Débiles — Maladies de la Peau et des Os

LA BOURBOULE

Rhumatismes - Voies respiratoires

ANÉMIE — DIABÈTE — FIÈVRES INTERMITTENTES



Nº 423.

abonne ches NIER of BARE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

Place n-de-Médecine PARIR

COMITÉ DE RÉDACTION :

BONNEMENTS

UN AN

FRANCE. ..... 15 fr. UNION POSTALE... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

r de clinique chrurgicale, Professur de pathologie médicale, Professur de pathologie médicale, pl'Académie de médecine. Membre de l'Académie demédecine. Médecin des hôpitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE

ur agraçó à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, rgion des hôpitaux. Médecin consultant aux Esux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

CRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

· ee qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. ages ramis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lleu.

r contient O er. 60 des 3 Ph amplace à la fois et avec avantage, surtout en été, Donge morue dont la s de chaux. irine pure est succédanée, le quinquina et les divers

ions à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATINE tant à la Digestion de la chair musculaire, des Soulents et des corps
UNE GRANDE CUILLEREE APRÈS CHASUE REPAS.

His GENERALE, 54, Shassed d'Astis, et 98, Res de Provesse et Pharmacie

# - ANEMIE - TROUBLES DE LA

PLUS

BROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a détermină un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

e succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerte de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCS

A. GAZAGNE, Phie de 1" d. et succr Honry MURE, & Pont-St-Esprit (Gard). SET DANS TOUTES LES PHARMACIES

de sulfate de cuivre a donné un résultat des plus favorables. M. Debove préfère le sublimé, parce que dans le liquide hydatique il n'y a pas d'albumine et qu'on ne peut produire d'albuminate de mercure. Une série de faits analogues observés en France et à l'étranger viennent à l'appui de l'idée de M. Debove qui s'élève hautement contre la ponction simplement exploratrice; la ponction doit être à la fois exploratrice et évacuatrice pour enlever le plus grand nombre possible de parasites; on tue le reste par l'injection de liquide antiparasitaire et on retire ce liquide pour éviter les accidents aux malades.

HUILE D'OLIVE A HAUTE DOSE DANS LA LITHIASE BULIAIRE. — M. Chauffard a expérimenté le traitement préconisé par le D' Tonatre, de la Nouvelle-Orléans: 400 grammes d'huile d'olive pris chaque jour le matin à jeun, en deux fois à un quart d'heure d'intervalle; décubitus sur le côté droit.

Les résultats obtenus ont été: le soulagement des malades; 2º l'évacuation d'un grand nombre de concrétions demi-solides, verdâtres, du volume d'une tête d'épingle à celui d'une noix; ces corps ne sont d'après une analyse chimique que de l'huile incomplètement digérée; d'ailleurs, il suffirait de mettre un calcul de cholestérine dans l'huile pour s'assurer que celle-ci reste sans action sur le calcul. Des expériences faites sur le cadavre et sur les animaux ont montré que l'huile ne peut pas pénétrer du duodénum dans les voies biliaires. Donc le traitement préconisé par M. Tonatre est empirique; il doit néanmoins être employé puisqu'il soulage les malades et peut produire, comme dans le cas observé dans le service de M. Bucquoy, l'expulsion de véritables calculs biliaires.

### BIBLIOGRAPHIE

DE LA TYPHLITE STERCORALE CHEZ LES JEUNES SUJETS EN PARTICU-LIER ET DE LA PÉRITONITE QUI L'ACCOMPAGNE. DE LA TYPHLO-PÉRITO-NITE A DÉBUT PÉRITONÉAL, par le D' J. BESNIER. (Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'Enfance, février, avril et mai 1888, G. Steinheil, édit.)

Au point de vue anatomique, la typhlite stercorale peut prendre la forme phlegmoneuse (Duguet). Dans cette forme, l'inflammation atteint la couche celluleuse sous-jacente à la muqueuse cæcale, et donne lieu à un véritable phlegmon, qui se développe sans qu'il y ait nécessairement perforation intestinale, et se termine par suppuration ou gangrène. Même dans ce dernier cas, la guérison peut avoir lieu par l'élimination, par les garde-robes des parties sphacélées. Au point de vue clinique et quelle que soit sa forme anatomique, la typhlite stercorale peut se montrer brusquement et s'accompagner dès son début d'une péritonite, qui se localise dans la région cæcale et dont les symptômes sont tout d'abord prédominants. Ces faits, qui sont plus fréquents chez les jeunes sujets que chez les adultes, ont été considérés par certains auteurs comme des phlegmons idiopathiques, et décrits sous le nom de pérityphlites primitives. La dénomination qui leur convient est celle de typhlite et de péritonite, ou de typhlo-péritonite à début péritonéal. Dans ces cas, la typhlite et la péritonite ne forment pour ainsi dire qu'une 'seule maladie, dont la marche est aiguë, et dont la terminaison est précédée ou accompagnée d'évacuations intestinales plus ou moins abondantes, et se fait le plus souvent par résolution.

Du rapprochement de ces faits et de ceux qui portent [le nom de pérityphlites secondaires, il ressort qu'on a compris sous cette dernière dénomination deux ordres d'accidents différents quant au siège de l'inflammation pérityphlitique: 1° des péritonites circonscrites, qui elles-mêmes peuvent être simples, ou bien s'accompagner de phlegmon, par suite de la propagation de l'inflammation du péritoine au tissu cellulaire voisin; 2° des inflammations phlegmoneuses, débutant par le tissu cellulaire rétro-cæcal, et s'accompagnant de péritonites partielles.

La première forme inflammatoire comprend des typhlo-péritonites simples ou compliquées de phlegmons et répond le plus souvent aux pérityphlites bénignes et résolutives. La dernière qui est très rare, constitue la pérityphlite proprement dite, et répond plus particulièrement aux pérityphlites suppurées. Pour la distinguer de la précédente. il y aurait lieu de la désigner sous le nom de typhlocellulite qui, en indiquant son siège et sa nature, ferait cesser toute confusion entre les différentes espèces de pérityphlites.

Tels sont les principaux faits que le Dr J. Besnier a cherché à établir dans ce travail.

E. DESCHAMPS.

ECOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE. — Concours pour neuf places d'agrégés des écoles supérieures de pharmacies. — Par arrêté de M. le ministre de l'instruction publique, en date du 28 juillet 1888, pris en exécution du statut du 16 novembre 1874, il sera ouvert des concours pour neuf places d'agrégés des écoles supérieures de pharmacie, savoir :

Section de physique, chimie et toxicologie : 1º Physique, — Paris, 1 place d'agrégé. professeurs de médecine pour beaucoup d'élèves chrétiens en même temps que pour ceax de leur propre race.

L'école de Montpellier, si puissante dans la première moitié du xme siècle, fut en grande partie fondée et entretenue par eux. Malgré cela, en 1288, un illustre fils d'Abraham fut victime de l'auto-de-fé et plusieurs furent soumis à la torture jusqu'à la mort pour de fausses accusations d'empoisonnement.

Lorsque, en 1453, le croissant l'emporta sur la croix à Constant-nople, les hommes au pouvoir, par habileté et par prudence, se confèrent aux médecins juifs. L'influence que ces derniers acquirent ains fut souvent employée à soulager le poids que les lois faisaient porter sur leurs coreligionnaires. A la fin du xvi siècle, la veuve d'un célèbre praticien soigna le sultan Mahomet II, atteint de la petite vérole. Avec ses médicaments elle lui rendit la santé et le malade reconnaissant l'en récompensa richement. Or l'histoire ne dit pas que les maladies guérissent d'elles-mêmes à cette époque.

En Pologne, qui fut un lieu de refuge pour les Israélites chassés du sud-ouest de l'Europe, leur supériorité intellectuelle et leur habileté médicale leur procurèrent, dans beaucoup d'occasions, la favent des rois et des nobles et les dispensèrent des charges qui étaient imposées à leurs compatriotes.

Un fait curieux, tandis que dans les autres territoires soumis à la hiérarchie romaine les Juiss étaient en général rigoureusement persécutés, en Italie même ils avaient des relations beaucoup plus saisfaisantes avec les autorités ecclésiastiques. Dans presque toutes les grandes cités, ils se livraient activement aux recherches scientif ques, pratiquaient la médecine et restaient en bons termes avecles communautés chrétiennes au milieu desquelles ils vivaient. Cel montre que les lois de la physiologie (lois de la nature, de la science, de Dieu) n'ont pas de préférence spéciale pour aucune des formes particulières de la théologie. L'un de ces médecins, Léon, avait une telle réputation que, en 1331, il fut dispensé par le gouvernement de la République de Venise des examens qui étaient habituellement exigés. Un habitant de Mantoue, en 1376, fut le premier Israélits qui imprima et publia des livres hébreux. Dans ses livres de médecine nous retrouvons des idées qui nous étonnent même au milieu des plus récentes découvertes. Emmanuel, un ami de Dante, écrivit comme lui un « Enfer » qui au point de vue de l'esprit et de l'humour égale celui qui est resté classique et le surpasse même comme élévation et comme noblesse de pensée. Il précipite dans le royaume de Pluton les médecins inhabiles et les charlatans, parce qu'ils ont hâté le pusage dans l'éternel repos des malades qui s'étaient conflés à est Hippocrate fait une station parmi les pécheurs parce qu'il a tenu se

# VINDE OUT PROPERTY

Tonique, Analeptique, Reconstituent Compacé des substances (adispussables à la fairmaille et à la matrities des systèmes muscalaine et consum.

Nous laissons au Médecin le soin d'appréaler tout la part qu'il part tirer de l'houveuse association de ose trois substances :

VIANDE, QUIEA, PROSPRATE DE CRAUR Pharmacie J. VPAL, 14, rue Bourbon, L'USE

# VIN MARIANI

A la COCA du PEROU

Le plus efficace des TONIQUES et des stimulents Le RÉPARATEUR per EXCELLENCE dus Organes de la digestion et de la respiration. Le TEMBEUR des sordes vocales.

o R. Addition as Quantita, dest il n'a pas les pespilitàs échaplanta, il e Le ROI des ANTI-ANTENCIQUES

Son goût délicat l'a fait adopter comme Pise de dessert. Il rênd ainst, sous une forme agréable, le hom et le maié. Pharmacie MARIANE, 41, 8° Haussmann, et toutes Pharmacie.

# **GUINIUM ROY**

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tanuin, et tous les Alcalaïdes (il représente son propre poids du mailleur quanquina titrant 3 ojo d'alcaloïdes. Souvilla dess l'esu, le vin, etc. A. ROY, Pharmades, 3, res Michel-Aage, PANIS, et Pharmades

# PANSEMENTS ANTISEPTIQUES ADRIAN

### DANS TOUTES LES PHARMACIES

PHÉNIQUÉ. . À 5 pour 100 ;
SALICYLÉ. . À 5 -- 100 ;
BORIQUÉ. . À 10 -- 100 ;
IOROFORMÉ. À 10 -- 100 ;
AU SUBLIMÉ. À 1 -- 1000 ;
POUR GLINIQUE DENTAIRE ;
OBSTÉTRICALE ;
OPETRALMOLOGIQUE

RANDES
COMPRESSES
OMATES
MAGNITOSCO
PROTECTIVE
CATGUT
BAMLE
ETOUPE, ETC.

# **ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE ROUEN**

FONDÉ EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milien de vastes et beaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en pluie, en cercles, écossaises, tivoli, douches sulintemes. Deux vastes piscines, destinées l'une aux hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en outre, des salles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traîtement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocendrie, névralgies longues et rebelles, chlorose, anémie, lymphatisme, surtout ches les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, partes sémundes, congestions, particulièrement celles du faie et de la moelle épiniere, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, scrofula, diabète, albuminurie, flèvres intermittente, récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE IEU, BLLARDS PROMENO AS COUVELTE, ETC.

Adressur les de mandes de remaignements au Dire veur, M. le D. Bessamps, 36 les, rue du Champ-de-Oiseann. à Rosson.

écoulés pour chacene d'elles depuis l'opération, il aurive à un moyenne de 29 mois, résultat meilleur que celui du la patmière satistique et qui tient à l'amélioration appartée dans l'epération per la section préalable du oul en doux moitiés.

M. Verneuit n'a eu à corregieure que neut résidives lecales et dus six cas il a pu se rendre compts que son apération avait été innur-plête. Dans douze sutres faits, il y a eu absunce complète de récidiu locate, deux fois jusqu'à la mort, cinq fois jusqu'à la parte de vu des malades. Dans les autres cas, la récidive à appare mais n'a par été locale, elle s'est produite à distance.

Les récidive est donc la plus commune des terminaiseus, mais elle dépend beaucoup de la grandeur de l'extirpation et il est mains difficile qu'on ne pense d'enlever tout le mal sans extirper tout l'organe. Du reste, avec les récidives à distance, l'hystérectomie totale ne donne pas de meilleures gamenties que l'amputation partielle qui est beaucoup plus bénigne et qui permet, sans faire courir de danger aux malades, de supprimer une course d'infection et de faire une bonne antisepsie, en un mot d'être palliative, ce qui n'existe pas avec l'ablation compléte.

L'amputation partielle est en effet très bénigne. Sur 20 opérées divisées en 2 séries, M. Verneuil a eu une seule mort dans he première série qui comprend 4 das d'affections non-cancéreuses. Et encore cette mort est-elle due à une imprudence de la malade que se leva trois jours après l'opération, prit froid et eut une péritonite. Dans la deuxième série formée de 22 opérations pour néoplasmes malins, M. Verneuil ne compte qu'un seul décès; mais c'était en 1872, avant les méthodes antiseptiques. Il faut aussi signaler 3 accident dont un de septicémie vaginale et les deux autres de pelvi-péritonite causés par une section trop voisine du cul-de-sac péritonéal. Jamis il n'a eu d'hémorrhagie, de pincement de la versie, des urethères, éte.

M. Verneuil passe ensuite à l'examen de l'hystérectomie totale pratiquée trois fois dans son service en 1886. Chez une opérée, il y a eu une hémorrhagie secondaire mortelle; chez une autre, une rétidive rapide avec cinq mois de survie; enfin, chez la troisième, guérison locale rapide; mais récidive et seulement une survie de six mois. Enfin, il a reçu dans son service une malatte opérée ailleurs, dont tout le bassin est occupé par le néoplasme qui comprime le rectum.

Il a du lui faire l'anus ilfaque et sa mort qui aura lieu à bre délai ne permet que de lui compter une amée de survie, ce qui porte à 5 mois 1/2 la moyenne d'existence des opérées de l'hysterectomie totale.

Enfin M. Verneuil établit aussi que le diagnostic de l'épithélions du col utérin peut être difficile, qu'il peut y avoir des cas d'affections

On s'abonne ches LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ABONNEMENTS

UN AN

PRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

Place de l'École-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

DAMASCHINO

A. RICHET MICHEL PETER Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

ofesseur agrègé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgian des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Un verre à liqueur contient O gr. 60 des 3 Phosphates organiques de C morue dont la Remplace à la fois et avec avantage, surtout en été, Bitale glycérine pure est succédanée, le quinquina et les divers

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATINE spendant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corps gras UNE GRANDE CUILLERÉE APRÈS CHAQUE REPAS.
PHIS GENERALE, 54, Quausse d'Antin, et 88, Rue de Prevense et Pharmacie

# - ANÉMIE - TROUBLES DE LA LE PLUS AI SIMII

e Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté au BROMURE DE POTASSIUM(exempt | chimique absolue et au dosage mathéde chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi. Le succès immense de cette prépa-

ration bromurée en France, en Angle-Honry MURE, & Pet-St-Reprit (Sard).

matique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque ouillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de polassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCE

A. GAZAGNE, Nº 6 1" d. e suo SET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Suppression du drainage et réunion profonde. — C'est le second travail de M. Galvani analysé par M. Pozzi. De nombreuses opérations suivies de succès ont été pratiquées suivant cette méthode, notamment deux amputations de cuisse. Il faut dans les amputations employer le procédé qui permette l'affrontement le plus facile.

Contribution a la taille hypogastrique. — M. Galvani a fait sept opérations de ce genre et recommande l'emploi du ballon de Petersen, mais rempli seulement de 150 grammes de liquide. Il n'emploie qu'un tube simple comme siphon et maintient son malade assis.

MM. Tachard et Picqué font une lecture et dans le cours de la séance, M. le Président annonce deux vacances, la première parmi les membres titulaires et la seconde parmi les correspondants.

EUGÈNE ROCHARD.

### BIBLIOGRAPHIE

MANUEL DE DIAGNOSTIC CHIMIQUE AU LIT DU MALADE, par le professeur *Tappeiner* (de Munich) (1).

S'il est une vérité bien admise en pathologie générale, c'est que pour assurer le diagnostic et diriger le traitement, la connaissance exacte des troubles nutritifs n'est pas moins utile au médecin que la constatation matérielle des lésions anatomiques. Le seul procédé qui permette de saisir sur le vif les variations survenant dans les échanges organiques, c'est l'étude des altérations que les humeurs peuvent subir dans leurs caractères physiques et leur composition chimique.

Mais si indispensable que soit cette étude qui se rattache directement aux sciences auxiliaires, elle n'est pas encore suffisamment entrée dans la pratique courante. Or l'indifférence trop générale des médecins pour la physique et la chimie biologiques tient surtout à deux causes: d'abord à l'absence de notions assez nettes chez iaplupart des praticiens qui n'ont pas fréquenté les laboratoires spéciaux; en second lieu, à la complication des méthodes analytiques et aux difficultés inhérentes à toute recherche chimique au lit du malade. Aussi M. Nicolle a-t-il rendu un véritable service en traduisant l'opuscule rédigé par Tappeiner sans but plus ambitieux que d'apprendre

<sup>(1)</sup> Trad. par Nicolle, interne des hôpitaux, avec une préface du Dr A. Bobis, in-18 de 116 pages chez Lecrosnier et Babé.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMARK

Elistaire de la médicine : Les médicins juifs au moyen-âge, par le Dr F.-B.

Stephenson (suite). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Société de chirurgie, céance du 17 octobre 1888, —Bibliographie.

--- Variétés : Banyule-aur-Mer, --- Monvelles.

### MISTOIRE DE LA MÉDECINE

Les médecins juits au moyen-âge.

Per le Dr F. B. STEPHENSON, Médecin de la marine des Etats-Unis, Membre de la Société d'anthropologie de Paris.

(Suite) (1).

A fistisbonne des personnes qui leur étaient hostiles se plaignaient de ce que tout le monde se faitait soigner par des médecins israélites. En diverses parties de l'Europe centrale, de Kænigsberg, où en 1836 il leur était défendu d'exercer, jusqu'à Strasbourg, les médecins israélites étaient permi cenx qui étaient d'emblée exemptés des impôsitions. Les impôts appliqués sur les livres de médecine et sur les instruments de chirurgie ne faisaient pas exception à cette règle. Les Etats-Unis seront-ils flattés de cette gomparaison?

A Vienne ils ne purent pendent quelque temps exercer parce qu'ils ne pouvaient prêter le serment habituel sur l'Immaculée Conception; en 1517, toutefois, l'empereur abrogea cette règle. A différentes époques et en divers points de la Germanie les médecins des villes avaient des honoraires déterminés. Pendant le quinzième siècle, les femmes juives eurent des succès en médecine. En 1419, t'uns d'alles fat officiellement reconnue par le gouvernement, et vers 1430, une autre était une aculiste habile. De pareils exemples n'étaient pas rares parmi les Teutons. Le célèbre John Reuchlin avait deux savants médecins israélites comme amis et comme professeurs.

En France nous trouvons use série plus nombreuse et plus brillante de médecias dont quelques uns pessèdent la faveur et la protection des nouverains, depuis Hagues Capet jusqu'à Marie de Méditis. Beaucoup d'entre eux furent éminents dans la science, dans la tittérature médicale (traduite des Arabes), aussi bien que comme

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 1il.

tant que les mesures recommendées par la science et pressrites per la loi étaient encore à l'état d'expérience, les résistances pouvaisst à la rigueur se concevoir. Mais quand les faits sont acquis, indiscutables, ce qui pouvait n'être qu'une divorgence de vuen devient une ignorance coupable, et quand cette ignorance clie-même a da se dissiper à la lumière de l'évidence, comment qualifierons-nous la ségigence, l'apathie ou l'avarlee sacrifiant des existences humaines qui pouvaient être préservées ?

Voici un homme de bien qui s'émeut devant l'effroyable mortalité des enfants mis en nourrice. Il se dit qu'à ces petits êtres, si faibles, sur lesquels leur mère ne peut veiller, la société doit sa protection. Il prépare, il soutient, il fait voter la loi qui restera son honneur et gardera son nom : la loi Roussel. De cette protection de la société, il espère une diminution de la mortalité, supposant que des nourices surveillées et informées perdront moins d'enfante que des nourices same contrôle et ignorantes. Certes, une telle supposition n'était pas hien táméraire. Mais maintenant que des faite nombreux, concordants, sans contradiction possible, en ont démontré la justesse, maintenant qu'il est pronvé que partout cu la loi Roussel est exécutée, que partout où est organisée en faveur des nouvrissons une inspaction médicale sérieuse, le résultat immédiat est la diminution de la mortalité infantile, ne faut-il pas que cette loi soit en effet partori exécutée, et les conseils généraux qui se refeseraient à assurer cette exécution, les administrateurs qui ne s'occuperaient pas de l'assurer, qui répondraient négligemment qu'ils ne croient pas à la protection de l'enfance, n'assumeraient-ils pas une part de responsable lité dans les morts qu'ils auraient pu en partie éviter?

Voulez-vous un exemple d'une portée plus générale?

Depuis une vingtaine d'années, l'étude minutieuse des causes des maladies, et spécialement de celles des maladies contagieuses, a conduit presque tous les peuples civilisés à créer une administration sanitaire, et à édicter des lois préservatrices de la santé publique. S'il est démentré que ces dispositions ont été efficaces, que, par example, la vacaination et la revaccination obligatoires suppriment la mortalité par la variole, si c'est devenu un axiome que l'assamissement des villes et des maisons, assuré par un service d'inspection et des lois coercitives, a pour effet certain la diminution de la mortalité générale, et particulièrement de la mortalité par maladies transmissibles, s'il est vrai que ces maladies transmissibles ou été à juste titre appelées maladies évitables, n'est-ce pas un devoir pour toutes les nations de prendre des dispositions analogues? Oc devoir n'est-il pas étroit, urgent pour les pations ches lesquelles le nombre des victimes des maladies évitables augmente, alors qu'il dimine

crète sa grande science et qu'il a soigneusement caché à ses élèves ses livres de médecine. Dans le traitement des malades exigeants, Emmanuel est spirituel et original, souvent très heureux. Mais les détails sont trop longs pour pouvoir être rapportés ici. Uu Juif figurait parmi les plus éminents des médecins de la fameuse école de Salerne, qui doit également aux Israélites la plupart des traductions de l'Arabe en latin. Sur la demande de Charles I<sup>er</sup>, roi de Naples, un Juif traduisit d'Hippocrate un traité sur les maladies du cheval. Un de ces médecins fut loué par un prince chrétien non seulement pour son habileté professionnelle, mais parce qu'il soignait les pauvres et les nécessiteux et qu'il n'était pas exigeant pour le paiement de ses services.

(La fin au prochain numéro.)

### SOCIÉTÉ DE CHINUNGIE

Séance du 10 octobre 1888. - Présidence de M. POLAILLON.

TAILLE SUS-PUBIENNE. — CALCULS MULTIPLES. — M. Berger, à propos du procès-verbal, dépose sur le bureau une observation de taille sus-pubienne pour calculs mutiples. Il s'agissait d'un sujet atteint de cystite purulente, de ténesme et porteur dans la vessie de deux calculs libres et de huit calculs enchatonnés. Pour extraire ces derniers il fallut dilater l'ouverture des cellules dans lesquelles ils étaient contenus. Ces calculs étaient formés de noyaux polyédriques, composés d'acide urique, de cholestérine et d'oxalate de chaux, entourés d'une couche de phosphate ammoniaco-magnésien.

DE L'AMPUTATION PARTIELLE ET DE L'AMPUTATION TOTALE DE L'UTÉ-RUS. - M. Verneud lit un travail sur l'amputation du col de l'utérus. Le professeur de la Pitié n'a pas changé d'avis depuis la publication des études faites par lui en 1884, dans les Archives de médecine. Il soutenait à cette époque et soutient encore aujourd'hui l'ablation du col par l'écraseur linéaire de préférence à l'hystérectomie totale. Dans la statistique qu'il donnait, ses opérées avaient eu une moyenne de 17 mois de survie : mais M. Verneuil démontre que cette moyenne était trop faible, puisqu'à ce moment il n'avait pu suivre assez longtemps ses malades. C'est ainsi que dans certaines observations, il ne comptait que 3 mois de bonne santé à des femmes qui se portent très bien aujourd'hui, ou qui ont survécu 16 mois à l'opération. Cette statistique corrigée comme elle devait l'être porte à 23 mois de survie la moyenne des opérées de M. Verneuil jusqu'en 1884. Depuis cette époque, il a pratiqué six fois l'amputation du col et pas une de ses malades n'est morte. En additionnant le nombre de mois

années, multiplie autour de cette question les preuves de son dévouement intelligent et ingénieux, qui la traite dans les congrès, dans les revues savantes, qui fait mieux, qui la résout par la pratique, crée à Arcachon un hôpital marin que l'on inaugurait il y a quelques jours, et est l'initiateur de celui que nous inaugurons aujourd'hui. C'est M. Pallu, l'inspecteur des enfants assistés de la Loire-Inférieure, qui se donne à cette œuvre avec la passion la plus ardente et réussit à établir à Pen-Bron, en face du Croisic, un hôpital marin dont les soixante lits sont actuellement tous occupés. C'est le conseil des hospices de Lyon qui est mis à même par la générosité de son président, M. Sabran, de construire à Hyères un sanatorium pour les enfants scrofuleux de la région lyonnaise. Ce sont d'autres hôpitaux qui fonctionnent, ou fonctionneront prochainement, sur d'autres points de la Méditerranée ou de l'Océan.

C'est une société qui se fonde pour créer de tels établissements on seconder ceux qui existent, cette Œuvre nationale des hôpitaux marins à laquelle vous venez de remettre votre hôpital. Tous ces efforts sont louables; tous sont nécessaires : et combien ils sont encore loin de correspondre à l'étendue du mal! Vous en jugerez quand je vous aurai dit que le contingent des scrofuleux fourni par le département de la Seine et pour lesquels le vaste établissement de Berk est absolument insufisant, n'est, d'après les tableaux du ministère de la guerre, que de 1, 2 p. 100 par rapport au chiffre total des exemptions du service militaire pour vices scrofuleux (1).

Ce qui, parmi toutes ces œuvres, constitue l'originalité de la vôtre, c'est que, en dehors de Paris, vous êtes, vous, conseil général des Pyrénées-Orientales, le premier corps constitué qui ait créé un service en faveur des enfants scrofuleux.

Vous n'êtes pas des médecins, vous êtes des administrateurs, mais des administrateurs disposés à écouter les médecins, non pas pour prendre parti entre eux lorsqu'ils discutent, mais pour suivre leurs indications quand les faits les ont mis d'accord. Tel est le véritable rôle de l'administration dans les questions d'hygiène et d'hospitalisation. Les médecins vous ont dit: Nous sommes unanimes à reconnaître l'heureuse et puissante action qu'exerce l'eau de mer, le séjour au bord de la mer, sur les affections scrofuleuses (2). Et. him que le département des Pyrénées-Orientales ne fût pas l'un de seur où la scrofule fait le plus de ravages, vous avez créé le santon de Banyuls. D'autres départements suivront, soyez-en aux in

<sup>(1)</sup> D' Bergeron. Rapport sur les résultats obtenus dans le traitement des fants scrofuleux à l'hôpital de Berck-sur-Mer, + en (2) D' Bergeron, Loc. cit., pare 9.

temps viendra où tous feront leur devoir; mais c'est vous, messieurs, qui aurez imprimé le mouvement : c'est vous, département républicain, qui aurez donné cette preuve que la fraternité républicaine sait se traduire par des actes; c'est vous qui, en présence de ce fléau de la scrofule, aurez les premiers compris qu'à côté des efforts individuels, dignes de tous les éloges, mais aussi soumis à tous les hasards, abondant ici, manquant là, une société démocratique a une mission à remplir. Vous l'avez remplie, cette mission, au prix de sacrifices importants. Et les souscriptions particulières sont venues, importantes aussi, s'ajouter aux fonds votés par vous et vous permettre d'achever votre œuvre. C'est un grand honneur pour vous. messieurs; c'est un grand honneur pour votre préfet, M. Lafargue, qui a conduit cette affaire avec tant de chaleur, de sens pratique et de succès. Je parle ici en qualité de directeur de l'Assistance publique; je suis comme le porte-parole de tous les malheureux; au nom des malheureux, je vous remercie.

La femme de cœur et de sens que l'Œuvre nationale a envoyée diriger le satanorium de Banyuls écrivait peu de jours après son arrivée : Je suis dans un Eden! Son impression sera celle de tous vos visiteurs. Ils partiront émerveillés de cette installation si large, si bien comprise, qui s'est élevée comme par enchantement au milieu de cette splendide nature. Vous les guérirez, messieurs, nos chers petits malades, vous obtiendrez les résultats de Berck; vous les dépasserez, comme M. le professeur Verneuil en a exprimé l'espoir (1). Et, le faisant, vous ne ferez pas seulement une œuvre de fraternité, vous ferez une œuvre de prévoyance patriotique.

L'on ne peut étudier sans une tristesse poignante les tableaux de la natalité et de la mortalité en France comparés à ceux des autres pays de l'Europe. L'excédent des naissances sur les décès — et vous comprenez facilement, messieurs, que c'est par l'excédent des naissances que se mesure la force d'expansion d'une race — est en moyenne de 13 pour 1,000 habitants en Angleterre, de plus de 12 en Allemagne, de 10 à 11 en Italie. Il est de 2, de 1 1/2 pour 1,000 habitants en France. N'y a-t-il pas là de quoi inquiéter, de quoi alarmer tous les cœurs patriotes? N'y a-t-il pas de quoi émouvoir les grands corps de l'Etat?

Peut-être est-il difficile d'augmenter la natalité par des mesures législatives. Mais il est possible de diminuer la mortalité. Il est possible arrivet de diminuer celle de la première enfance. Des établissemente commune ceux que vous venez de fonder y contribueront puis-



samment. Non seulement vous sanverez des existences; mais vous transformerez des existences; d'enfants qui semblaient condamnés à être toute leur vie des charges sociales, vous ferez des forces sociales, de vaillants soldats et de vigoureux travailleurs. Fondateurs du sanatorium de Banyuls, vous avez servi les intérêts de votre patrie en même temps que ceux de l'humanité.

Victor Hugo a dit : « Montrez-moi la femme et l'enfant. C'est à la quantité de protection qui entoure ces deux êtres faibles que se mesure le degré de civilisation. » Et nous pouvons ajouter : Protéges, préserves, fortifies, sauvez les enfants ; c'est à la quantité de protection qui les entoure que se mesure le degré de prospérité et de sécutité nationales.

### BOUVELLES

Ecole de médecine de Reins. — Deux concours s'ouvriront à la l'accité de médecine de l'Amey:

1º Le 1º juin 1869, pour l'emptoi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école de médecine de Reime ;

2º Le 6 juin 1889, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à ladite école.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture de chacun desdits concours.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 7 au 13 octobre 1888. — Fièvre typholde, 7. — Variole, 1. — Rougeole, 10. — Scarlatine, 2. — Coqueluche, 3. — Diphtérie, Croup, 24. — Philisie pulmonaire, 185. — Autres tubercoloss, 30. — Tanagure caneéreuses et autres, 61.

Méningite, 84. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 40. — Paralysie, 41. — Ramollissement cérébral, 10. — Maladies organiques du cœur, 54.

Bronchite aiguë et chronique, 55. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 53. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 120.

Fièvre et péritonite puerpérales, 4. — Autres affections puerpérales, 3.

Débilité congénitale, 28. — Sénilité, 82. — Suicides et autres morts violente. 20. — Autres causes de mort, 118. — Causes incomnues, 7.

Nombre absolu de la semaine : 986. — Résultat de la semaine précidente : 846.

PHTMISIE. — L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation crécostée. Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrition. — De Ferrand (Truité de mélécine, 1887).

Le Propriétaire-Sérant D. E. Borrantuit.

Parls. - A. PAKENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAYY, successeur 56, rue Madame et rue Corneille, 3.

aux élèves les réactions les plus exactes et les plus simples qui peuvent s'exécuter rapidement en clinique.

Ce manuel comprend douze chapitres. Les premiers se rapportent à l'examen de l'urine, des sédiments et des concrétions urinaires. Le onzième est consacré au tube digestif et particulièrement aux liquides gastriques. Enfin on trouvera dans le douzième l'étude du contenu des kystes de l'ovaire, des vésicules hydatiques et des hydronéphroses.

A. P.

### VARIÉTÉS

### Le sanatorium de Banyuls-sur-Mer.

M. le président du conseil des ministres a délégué M. Monod, directeur de l'Assistance publique au ministère de l'intérieur, pour le représenter à l'inauguration du sanatorium de Banyuls-sur-Mer, destiné aux enfants scrofuleux et rachitiques. Cette inauguration a eu lieu le dimanche 7 octobre. Après avoir exprimé les regrets de M. Floquet, député des Pyrénées-Orientales, de n'avoir pu assister à cette céremonie, M. Monod a prononcé un discours que nous reproduisons intégralement. Ce discours a eu un grand et légitime succès dû à la fois aux idées exprimées et à la personne de l'éminent directeur de l'Assistance publique qui a déjà rendu de si importants services dans le poste avec lequel il s'est identifié d'une façon si remarquable et si complète.

Messieurs, comme l'a dit M. le président du conseil des ministres en inaugurant les séances du conseil supérieur de l'Assistance publique, la République doit reprendre la tradition de la Constituante par une organisation rationnelle de l'assistance. Ce devoir est, semble-t-il, plus impérieux encore aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un siècle.

La science progresse et, en matière sanitaire et hospitalière, les progrès de la science augmentent les responsabilités des gouvernements. Les expériences se multiplient; d'observations nombreuses, scrupuleusement étudiées se dégagent enfin des lois, et voici que s'imposent, avec une quasi-certitude de succès, des moyens nouveaux de sauvegarder la santé publique: pensez-vous, messieurs, que les administrations, les corps élus, tous ceux qui détiennent une part de la puissance publique aient le droit de n'en tenir aucun compte? La seule constatation de ces progrès leur crée de nouvelles obligations, une responsabilité grave et faite pour alarmer les consciences les plus rebelles. Tant que ces résultats heureux n'étaient qu'une espérance du savant, ou même si vous voulez, du législateur,

L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloïde et principe actif s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à 1/4 cuillère à café — (dose : de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 miligre cube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne produ d'accidents locaux.

Vente en Gros : Ch. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Detail à Paris: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart



FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTION Très efficace contre Dyspepsie atonique Chlorose, Débilité générale, Inap QUASSINE tence, Vomissements, Irrégulant des fonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétique

CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Plu

Cystites, etc. La QUASSINE FREMINT est sous forme Pilules exactement dosées à 2 centigrammes Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jou avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacie



## a préparation de chioral la l des malades. "Associé au Bromure, le chloral effets à dose moins élévée... Il perd sa Maladies nerveuses, Ins Sirop prescrit à la dose de l à 6 c

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tim?

Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 1<sup>rs</sup> Classe Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, - 48, avenue d'lui Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de gratages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avet repairer moutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsis même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hopitant le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les mentions de les mention ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglion ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. - Pris de France: 3 fr. 50. — Se trouve dans toutes les pharmacies.

URBAUT )n s'abonne chez OSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

**ABONNEMENTS** UN AN

Piece Scele-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

meur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. rede l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAYE

meeur agrégé à la Paculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, krurgies des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecia des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

sser es qui esneerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. corrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.



n de chloral la mieux supporté des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne même effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies Sirop prescrit à la doss de 1 à 6 cuillertes selet l'âge dans les 24 hourse. PARIS, 20, Pl. des Vosges, et timphio.



et toutes



années, multiplie autour de cette question les preuves de son dévousment intelligent et ingénieux, qui la traite dans les congrès, dans les
revues savantes, qui fait mieux, qui la résout par la pratique, crée à
Arcachon un hôpital marin que l'on inaugurait il y a quelques jours,
et est l'initiateur de celui que nous inaugurons aujourd'hui. C'est
M. Pallu, l'inspecteur des enfants assistés de la Loire-Inférieure, qui
se donne à cette œuvre avec la passion la plus ardente et réussit à
établir à Pen-Bron, en face du Croisic, un hôpital marin dont les
soixante lits sont actuellement tous occupés. C'est le conseil des hospices de Lyon qui est mis à même par la générosité de son président,
M. Sabran, de construire à Hyères un sanatorium pour les enfants
scrofuleux de la région lyonnaise. Ce sont d'autres hôpitaux qui
fonctionnent, ou fonctionneront prochainement, sur d'autres points
de la Méditerranée ou de l'Océan.

C'est une société qui se fonde pour créer de tels établissements ou seconder ceux qui existent, cette Œucre nationale des hôpitaux marins à laquelle vous venez de remettre votre hôpital. Tous ces efforts sont louables; tous sont nécessaires : et combien ils sont encore loin de correspondre à l'étendue du mal! Vous en jugerez quand je vous aurai dit que le contingent des scrofuleux fourni par le département de la Seine et pour lesquels le vaste établissement de Berk est absolument insuffisant, n'est, d'après les tableaux du ministère de la guerre, que de 1, 2 p. 100 par rapport au chiffre total des exemptions du service militaire pour vices scrofuleux (1).

Ce qui, parmi toutes ces œuvres, constitue l'originalité de la vôtre, c'est que, en dehors de Paris, vous êtes, vous, conseil général des Pyrénées-Orientales, le premier corps constitué qui ait créé un service en faveur des enfants scrofuleux.

Vous n'êtes pas des médecins, vous êtes des administrateurs, mais des administrateurs disposés à écouter les médecins, non pas pour prendre parti entre eux lorsqu'ils discutent, mais pour suivre leurs indications quand les faits les ont mis d'accord. Tel est le véritable rôle de l'administration dans les questions d'hygiène et d'hospitalisation. Les médecins vous ont dit: Nous sommes unanimes à reconnaître l'heureuse et puissante action qu'exerce l'eau de mer, le séjour au bord de la mer, sur les affections scrofuleuses (2). Et, bien que le département des Pyrénées-Orientales ne fût pas l'un de ceux où la scrofule fait le plus de ravages, vous avez créé le sanatorium de Banyuls. D'autres départements suivront, soyez-en sûrs; le

<sup>(1)</sup> D' Bergeron. Rapport sur les résultats obtenus dans le traitement des enfants scrofuleux à l'hôpital de Berck-sur-Mer, p. 25.

<sup>(2)</sup> D' Bergeron, Loc. cit., page 9.

temps viendra où tous feront leur devoir; mais c'est vous, messieurs, qui aurez imprimé le mouvement ; c'est vous, département républicain, qui aurez donné cette preuve que la fraternité républicaine sait se traduire par des actes; c'est vous qui, en présence de ce fléau de la scrofule, aurez les premiers compris qu'à côté des efforts individuels, dignes de tous les éloges, mais aussi soumis à tous les hasards, abondant ici, manquant là, une société démocratique a une mission à remplir. Vous l'avez remplie, cette mission, au prix de sacrifices importants. Et les souscriptions particulières sont venues, importantes aussi, s'ajouter aux fonds votés par vous et vous permettre d'achever votre œuvre. C'est un grand honneur pour vous, messieurs; c'est un grand honneur pour votre préfet, M. Lafargue, qui a conduit cette affaire avec tant de chaleur, de sens pratique et de succès. Je parle ici en qualité de directeur de l'Assistance publique; je suis comme le porte-parole de tous les malheureux; au nom des malheureux, je vous remercie.

La femme de cœur et de sens que l'Œuvre nationale a envoyée diriger le satanorium de Banyuls écrivait peu de jours après son arrivée : Je suis dans un Eden! Son impression sera celle de tous vos visiteurs. Ils partiront émerveillés de cette installation si large, si bien comprise, qui s'est élevée comme par enchantement au milieu de cette splendide nature. Vous les guérirez, messieurs, nos chers petits malades, vous obtiendrez les résultats de Berck; vous les dépasserez, comme M. le professeur Verneuil en a exprimé l'espoir (1). Et, le faisant, vous ne ferez pas seulement une œuvre de fraternité, vous ferez une œuvre de prévoyance patriotique.

L'on ne peut étudier sans une tristesse poignante les tableaux de la natalité et de la mortalité en France comparés à ceux des autres pays de l'Europe. L'excédent des naissances sur les décès — et vous comprenez facilement, messieurs, que c'est par l'excédent des naissances que se mesure la force d'expansion d'une race — est en moyenne de 13 pour 1,000 habitants en Angleterre, de plus de 12 en Allemagne, de 10 à 11 en Italie. Il est de 2, de 1 1/2 pour 1,000 habitants en France. N'y a-t-il pas là de quoi inquiéter, de quoi alarmer tous les cœurs patriotes? N'y a-t-il pas de quoi émouvoir les grands corps de l'Etat?

Peut-être est-il difficile d'augmenter la natalité par des mesures législatives. Mais il est possible de diminuer la mortalité. Il est possible surtout de diminuer celle de la première enfance. Des établissements comme ceux que vous venez de fonder y contribueront puis-

<sup>(1) «</sup> A Berck, les résultats sont excellents, et l'on pourrait faire bien mieux encore ». Lettre de M. Verneuil à M. Pallu sur l'hôpital maritime de Pen-Bron.

saient la majorité des médecins (moines et sœurs) dans les pays d'Europe appartenant aux autres cultes. Ils ne refusaient leurs services à aucune croyance et à aucune race. Il semble que l'étude très généralisée de la médecine par les Juiss au moyen age sut due non seulement au désir de connaître la vérité dans la nature, mais également à une vive appréciation de sa valeur dans la religion ou la morale comme on le voit dans les divers codes et dans des écrits pédagogiques ; la santé du corps était considérée comme nécessaire à la manifestation d'une âme vertueuse. La conservation de la santé était regardée comme un devoir sacré pour les gens de foi. Ceux-ci reconnaissaient que le seul moyen de perfectionner et d'élever les facultés humaines c'était l'application continuelle des lois de l'hygiène à la conduite de la vie. Les fautes impardonnables sont celles que les lois de la nature ne sont pas impuissantes à punir. A la même époque, la pratique des sciences naturelles était une des rares professions qui s'ouvraient aux Israélites; la médecine en même temps leur donnait accès auprès des puissants, rois ou princes, pour le bonheur ou le malheur de leurs compatriotes.

Tandis que les Juiss pouvaient souvent conserver leurs relations personnelles avec les hauts dignitaires de l'Église romaine, les censures canoniques furent souvent dirigées contre eux; les chrétiens eux-mêmes étaient menacés d'excommunication lorsqu'ils les appelaient pour recevoir leurs soins, « parce que, disait l'édit, il est préférable de mourir que de devoir la vie à un Juif. Bien que cette mesure ait été; la cause de bien des souffrances inutiles et peut-être même de décès, cette logique ne pouvait convaincre un certain nombre de ceux qui avaient besoin d'un médecin; les enfants de l'Eglise les plus dévots et les plus rigides, les prédicateurs les plus zélés se plaignaient souvent que les médecins des monastères et des couvents fussent généralement des Hébreux. Quelquefois, cependant, la loi recut son effet; par exemple, en Sicile, en 1293, où la peine fut pour le malade de trois mois d'emprisonnement, au pain et à l'eau; pour le médecin, de un an de la même peine, ses honoraires étant en outre donnés aux pauvres.

La diffusion de l'instruction dans les temps modernes a fait descendre les savants et les médecins juifs de la situation prééminente qu'ils avaient pendant le moyen âge. Aucun monument de bronze ou de marbre ne conserve les noms de ces héros; aucun poète n'a chanté leur gloire. Les trésors qu'ils ont écrits gisent sous la poussière de plusieurs siècles, dans les rayons oubliés de plus d'une ancienne bibliothèque (1).

<sup>(1)</sup> Traduit du Boston medical and surgical journal, 23 août 1888.

### MEMENTO PRATIQUE

Traitment prophylactique et antiseptique de l'impétigo. —
Les interprétations pathogéniques de cette maladie ont été nombreuses et diverses, dit M. Eloy dans un article intéressant sur ce sujet (Gaz. heb., août 1888). Ici, théorie de l'irritation s'exerçant sur les téguments; là, théorie diathésique en vertu de laquelle l'impétigo serait une manifestation de l'herpétisme, du lymphatisme ou du scrofulisme; là, enfin, théorie exanthématique ayant pour effet de l'apparenter avec les fièvres éruptives. Quoi qu'il en soit, on sait maintenant que c'est une affection parasitaire et contagieuse, il en résulte donc que son traitement doit être prophylactique.

En second lieu, l'auto-inoculabilité de l'impétigo reconnue par Rilliet et Barthez, lesquels avaient dit que la sérosité de cette éruption « propage la maladie aux parties de la peau sur lesquelles elle tombe », démontrée ensuite par les expériences de Vidal en 1876 et en dernier lieu par Dewèvre (Arch. de méd. militaire, 1885), permet de formuler cette autre conclusion : le traitement de l'impétigo doit être anti-virulent.

« La prophylaxie est d'hygiène sociale et individuelle ». Il faut donc réclamer et pratiquer l'éloignement des malades hors des milieux scolaires et militaires.

L'hygiène individuelle doit obéir aux prescriptions suivantes; soins de propreté, lotions fréquentes, ablutions antiseptiques pratiquées tous les jours sur les mains et le visage de l'enfant; « la proscription, dans la famille où il existe des impétigineux, de l'usage commun des ustensiles de toilette, et en particulier des peignes et des brosses pour les cheveux, enfin l'habitude de couvrir les régions malades, têtes et mains ». Les enfants doivent être bien nourris, ce qui est le meilleur moyen d'augmenter la résistance de l'organisme, de stériliser le terrain et de repousser l'agression du parasite.

Enfin il faut pratiquer l'antisepsie médicale. Pour préparer la voie des antiseptiques, on doit d'abord assurer la chute des croûtes et déterger les surfaces malades, puis on applique le topique antiseptique. Pour provoquer la chute des croûtes, on peut les recouvrir d'une compresse de huit à dix doubles de tarlatane et imbibée d'eau boriquée au 50° (Besnier), ou encore de cataplasmes de fécule de pommes de terre aseptiques par l'addition d'eau boriquée (Gaucher). M. Eloy, reconnaissant avec raison que l'usage des cataplasmes présente des inconvénients, recommande les compresses de tarlatane recouvertes d'une feuille de makintosch et imbibée de la solution classique de fleurs de sureau mélangée par parties égales avec l'eau

boriquée à 50 pour mille, l'eau phéniquée à 5 pour 100, ou la solution de sublimé à 2 pour 1000.

Enfin, voici les topiques antiseptiques recommandés:

Acipe borlque.....

1º Vaseline...... 30 grammes. Onguent de Vigo... 5 —

Cette pommade étendue sur un linge fin, est appliquée en forme d'emplâtre sur la surface malade et après la résolution de toute inflammation (Besnier).

> 2º Emplâtre de dischylon... 20 grammes. Minium...... 2 gr. 50.

Cinabre...... 1 gr.

On applique cet emplâtre en petits morceaux, on renouvelle tous les jours ces derniers en faisant précéder chaque pansement d'une lotion avec une solution d'alcool camphré (Vidal).

3º M. Gaucher préfère les onctions aux emplatres sous forme de glycérine boriquée :

Glycerine...... 100 grammes.
Acide borique...... 10

4º Enfin M. Eloy préfère encore la vaseline boriquée d'après cette formule :

Dans les impétigos étendus ou généralisés, il faut employer les bains antiseptiques additionnés de l à 4 gr. de sublimé, ou encore les lotions avec la liqueur de Van Swieten étendue de moitié d'eau tiède.

Enfin, il ne faut jamais oublier le traitement général: huile de foie de morue, iodiques, ferrugineux, alcalins, arsenicaux, etc.

(Rev. gén. de clin. et de thérap.)

### BIBLIOGRAPHIE

Traitement de la tuberdulose pulmonaire, par les pulverisations, par les D'\* P. Miquel et A. Rueff. (Paris 1868, G. Messon, édit.).

Les expériences du D' Miquel lui ayant démontré que le bliodure de mercure est misrobicide à 1/40000 l'ont conduit à l'essayer contre la phthisie pulmonaire, ce qu'il a fait en collaboration avec le D' Rueff.

Ils ont donc fait installer des pulvérisateurs à l'hôpital Rotschild et ont soumis les phthisiques aux vapeurs de bijodure de mercure ou plutôt d'iodhydrargyrate de potassium. Ils se servent en effet pour leurs pulvérisations de la solution suivante :

Biiodure de mercure.... l
Iodure de potassium.... l
Bau distillée......... 1000

Des malades ent d'ailleurs été en ville soumis au même traitement. Mais les liquides médicamenteux pulvérisés pénétrent-ils dans la trachée, les bronches et les ramifications bronchiques? Niée par les uns, cette pénétration est admise par d'autres et semble être démontrée par les expériences des docteurs Miquel et Rueff.

Quoi qu'il en soit, sur 27 malades soumis à ce traitement, 19 ont été améliorés, 8 sont restés stationnaires; le nombre des améliorations serait donc de 70 0/0. Dans ces cas on aurait obtenu l'atténuation des lésions pulmonaires, et surtout la diminution de l'expectoration et l'augmentation du poids des malades; dans deux cas il y aurait même eu disparition des bacilles.

B. DESCHAMPS.

### **VARIÉTÉS**

### Superstitions médicales.

Dans son livre sur la France à vol d'oissau au moyen âge, M. Challemel indique bon nombre de superstitions qui avaient cours à cette époque et dont la plapart persistent certainement maintenant encore.

Les Français ajoutaient foi aux préservatifs contre les maladies et aux moyens infaillibles de guérison.

Pour chasser la fièvre, ils ne mangezient ni chair ni coufs à Pâques et aux fêtes solennelles : il faisaient sécher à la crémaillère un chou dérobé dans un jardin voisin; ils portaient un os de mort en guise d'amulette; ils enfermaient dans un sachet une grenouille verte, et l'attachaient au cou du malade; ils mangezient la première pâquerette qu'ils rencontraient; ils recevalent la bénédiction, le même dimanche, dans trois paroisses différentes. En disant leur chapelet, ils cherchaient une tige de bouillon blanc, qu'ils jetzient aux vents; ils passaient à travers la fente d'un arbre; ils faisaient boire un cheval dans un seau d'eau, et buvaient après; ils traversaient une procession entre la croix et la bannière; ils buvaient de l'eau bénite le samedi saint, on la veille de la Pentecôte; ils s'entortillaient les bras ou le cou avec les ourlets d'un linceul: ils bu-

vaient trois fois, dans un pot neuf, de l'eau puisée à trois puits et mêlée ensemble.

Toujours pour chasser la fièvre, les Provençaux faisaient bénir des pêches le jour de Saint-Césaire. Les Périgourdins, à l'Assomption, allaient, avant le lever du soleil, cueillir à reculons, neuf brins de petite gentiane qu'ils attachaient au cou d'un fièvreux, et alors ils lui en donnaient à boire une infusion. Un crapaud étouffé la veille de la Saint Jean avait la même vertu. Souvent le fièvreux, levé de bon matin, marchait à reculons, et arrachait dans un pré une poignée d'herbes, sans se tourner ni la voir; il la jetait derrière lui et courait toujours sans se retourner: la fièvre passait au diable. Ou bien le fièvreux déposait, avec quelque mômerie, une pièce de monnaie dans un carrefour; celui qui ramassait la pièce, ramassait la fièvre.

L'eau de plusieurs fontaines guérissait ce mal, si commun dans tous les pays. La fontaine de Krignac (Finistère) triomphait de la flèvre tierce.

En général, pour vaincre la peur, il n'y avait qu'à ficher des épingles dans le soulier d'un mort, qu'à porter sur soi une dent ou un œil de loup, qu'à monter sur un ours.

Afin d'enlever ses rhumatismes, le malade faisait frapper trois coups d'un marteau de moulin par le meunier ou la meunière, en disant: In nomine Patris, etc. La fontaine de Moniès, près de Daursir (Tarn) chassait les douleurs, au moyen d'ablutions sur la partie du corps qui était affectée. Dans les Landes, les rhumatisants ou les paralytiques se guérissaient de leurs maux, en s'introduisant à travers les étrines, ouvertures pratiquées dans l'épaisseur des piliers d'église.

Les Bretons préservaient un enfant de toutes les maladies, en lui mettant sa chemise humide sur le corps. Les Périgourdins recueil-laient avec soin les cendres et les charbons de la bûche de Noël, qui enlevaient les affections morbides aux hommes et aux animaux. Dans quelques pays, on conservait du beurre de mai, afin de fermer les plaies. Les paysans de la Montagne Noire tâchaient de se procurer un couteau à manche blanc, remède infaillible contre la colique.

En attachant un clou de crucifix au bras d'un épileptique ou bien en lui faisant porter soit un anneau d'argent, soit une médaille avec les noms de Gaspar, Melchior et Balthasar, on lui retirait sa grave infirmité.

Contre les verrues, un spécifique très simple : les frotter avec de la bourre ou du genêt, envelopper des pois chiches ou des cailloux dans un linge, que l'individu jetait derrière soi dans un chemin. Quiconque avait mal aux dents, les touchait avec une dent de mort; on

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SOWMAIRE

Histoire de la médecine: Les médecins juits auf moyen-âge, par le D. F.-B. Stephenson (Suite et fin). — Memento pratique. — Bibliographie. — Variétés: Superstitions médicales. — Faculté de médecine de Paris: Tableau des actes du 22 au 27 octobre 1888, — Néorologie. — Nouvelles.

#### HISTOIRE DE LA MÉDECINE

### Les médecins juits su moyen âge.

Par le Dr F. B. Stephenson. Médecin de la marine des Etats-Unis, Membre de la Société d'anthropologie de Paris.

(SUITE BT FIN) (1).

Amatus Lusitanus, mort en 1592, s'est fait un grand nom comme médecin. Il étudia l'histoire naturelle de la maladie. A la fin d'une vie longue et laborieuse il pouvait dire qu'il n'avait jamais accepté de riches présents, qu'il avait soigné les pauvres sans s'occuper des honoraires, qu'il n'avait fait aucune différence entre les Juifs, les Chrétiens et les Turcs et que ni les raisons de famille, ni les fatigues ne l'avaient jamais détourné de ses dévoirs. Dans beaucoup de cas la médecine semblait être un héritage de famille.

Paracelse fut un de ceux qui s'efforcèrent de réformer la médecine qui, à cetteépoque, était fortement mélangée d'ignorance et de duperie.

L'une des recommandations du savant Isaae Israeli c'est que le praticien pe doit pas chercher à faire plus que sa propre santé ne le lui permet, parce qu'il est de son devoir de garder son corps et son esprit dans un état suffisant pour soigner les malades dont il a la charge. D'autres aphorismes de ce maître font partie de la pratique rationnelle enseignée par Hippocrate, Sydenham et Bigelow.

Un professeur de la Faculté de Montpellier écrivait récemment que pendant le moyen age l'exercice de la médecine était si complètement dans les mains des Juiss que l'on aurait presque cru nécessaire d'appartenir à cette race pour avoir de l'expérience dans l'art de guérir. Parmi eux l'étude de la médecine faisait partie d'une éducation complète, souvent sans intention d'exercer.

Leur largeur desentiment et leur dévouement apparaissaient surtout en regard de l'étroitesse d'esprit et du funatisme qui caractéri-

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 122 et 123.

Bourgoin, Villejean. — 4° examen, doctorat: MM. Dieulafoy, Ballet, Hutinel.

Vendredi 26. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Regnauld, Gariel, Villejean. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gautier, Pouchet, Blanchard. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Baillon, Lutz, Hanriot.

Samedi 27. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Mathias-Duval, Quenu, Quinquaud. — 4° examen, doctorat: MM. Peter, Troisier, Hutinel. — 5° examen (1° partie), Hôtel-Dieu (1° série): MM. Panas, Peyrot, Campenon. — 5° examen (1° partie), Hôtel-Dieu (2° série): MM. Bouilly, Brun, Maygrier.

Thèses pour le doctorat. — Vendredi 26, à 1 heure. — M. Rossignot: De la gangrène symétrique des extrémités chez l'enfant. Président: M. Damaschino. — M. Ter Grigoriantz: Hémiplégie chez les enfants. Président: M. Damaschino.

#### NÉCROLOGIE

Le D' Duporgia (de Chatou), reçu en 1851.

Le D' Sagor (Paul-Antoire), ancien interne des hôpitaux de Paris (1845), décédé le 8 octobre, à Magny-sur-Yonne, à l'âge de 67 ans.

M. le D' VELTENS, de Versailles, reçu en 1862.

M. le Dr Arsonneau, de Sémillac (Charente-Inférieure), reçu en 1845.

M. le D' Belle (E.-F.), de Moissac (Tarn-et-Garonne), reçu en 1863.

M. le D' GAILLARD (F.-M.), de Pontrieux (Côtes-du-Nord), reçu 🖘 1847.

#### NOUVELLES

HOPITAUX DE PARIS. — Concours de l'internat. — La question posée a été: Triangle de Scarpa; signes et diagnostic de l'étranglement hernigire. — Les autres questions restées dans l'urns étaient; Bronches et ramifications bronchiques; symptômes et diagnostic de la pneumonie lobaire franche aiguë. Rapport de l'utérus; signes et diagnostic du cascer de l'utérus.

Concours de la médaille d'or (médecine). — Les juges de ce concours seront, sauf modifications ultérieures, MM. Mauriac, Guyot, Roques. Chaput et Siredey; ce dernier seul n'a pas encore accepté.

Concours de la médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Ont été tirés au sort, comme juges, MM. Le Dentu, Terrier, Verneuil, Talamon et Ribemont; aucun d'eux n'a encore accepté.

HOPITAUX DE PARIS, -- Amphithéatre d'anatomie (année 1868-1889). -

#### MEMENTO PRATIQUE

Traitement prophylactique et antiseptique de l'impètico. — Les interprétations pathogéniques de cette maladie ont été nombreuses et diverses, dit M. Eloy dans un article intéressant sur ce sujet (Gaz. heb., août 1888). Ici, théorie de l'irritation s'exerçant sur les téguments; là, théorie diathésique en vertu de laquelle l'impétigo serait une manifestation de l'herpétisme, du lymphatisme ou du scrosulisme; là, ensin, théorie exanthématique ayant pour effet de l'apparenter avec les sièvres éruptives. Quoi qu'il en soit, on sait maintenant que c'est une affection parasitaire et contagieuse, il en résulte donc que son traitement doit être prophylactique.

En second lieu, l'auto-inoculabilité de l'impétigo reconnue par Rilliet et Barthez, lesquels avaient dit que la sérosité de cette éruption « propage la maladie aux parties de la peau sur lesquelles elle tombe », démontrée ensuite par les expériences de Vidal en 1876 et en dernier lieu par Dewèvre (Arch. de méd. militaire, 1885), permet de formuler cette autre conclusion : le traitement de l'impétigo doit être anti-virulent.

« La prophylaxie est d'hygiène sociale et individuelle ». Il faut donc réclamer et pratiquer l'éloignement des malades hors des milieux scolaires et militaires.

L'hygiène individuelle doit obéir aux prescriptions suivantes : soins de propreté, lotions fréquentes, ablutions antiseptiques pratiquées tous les jours sur les mains et le visage de l'enfant; « la proscription, dans la famille où il existe des impétigineux, de l'usage commun des ustensiles de toilette, et en particulier des peignes et des brosses pour les cheveux, enfin l'habitude de couvrir les régions malades, têtes et mains ». Les enfants doivent être bien nourris, ce qui est le meilleur moyen d'augmenter la résistance de l'organisme, de stériliser le terrain et de repousser l'agression du parasite.

Enfin il faut pratiquer l'antisepsie médicale. Pour préparer la voie des antiseptiques, on doit d'abord assurer la chute des croûtes et déterger les surfaces malades, puis on applique le topique antiseptique. Pour provoquer la chute des croûtes, on peut les recouvrir d'une compresse de huit à dix doubles de tarlatane et imbibée d'eau boriquée au 50° (Besnier), ou encore de cataplasmes de fécule de pommes de terre aseptiques par l'addition d'eau boriquée (Gaucher). M. Eloy, reconnaissant avec raison que l'usage des cataplasmes présente des inconvénients, recommande les compresses de tarlatane recouvertes d'une feuille de makintosch et imbibée de la solution classique de fieurs de sureau mélangée par parties égales avec l'eau

Léonard-Maurice), Saint-Martin. — 14. Azaïs (Jean-Pierre-Marie Charles), Montpellier. — 15. Lions (Louis-Paul), Saint-Martin. — 16. Beg corbeille (Louis-Justin-Jean-Baptiste); Montpellier. — 17. Beauxil Lagrave (Romain-Engène-Dominique), Montpellier. — 18. Rouquel (Paul-Joseph), Bordeaux. — 19. Burgez (Auguste-Eugène), salles mit taires de l'hospice mixte de Besançon. — 20. Matval (Odilon-Augusti Montpellier. — 21. Mac-Auliffe (Victor-Jean), Gros-Caillou. — 22. Roux (Auguste), Gros-Caillou. — 23. Bonnette (Pierre-Saint-Hilain Saint-Martin. — 24. Vallet (Joseph-Marie-Gabriel), Desgenettes. — 2 Visbecq (Fernand-Maximilien-Hippolyte), Gros-Caillou. — 26. Jaules (Louis-Sully), Montpellier. — 27. Eybert (Julien-Ferdinand - Paul Saint-Martin. — 28. Dercle (Charles-Ursmar), Lille. — 29. Fohan (Léon-Jean-Eugène-Constantin), Rennes. — 30. Zostivirst (Jean-Masinté), Rennes.

Ces élèves devront se présenter, le 10 novembre prochain, à MM. Il médecins-chefs des hôpitaux auxquels ils sont affectés.

CORPS DE SANTÉ MILITAIRE. — Par décret, en date du 12 octobre 18 M. Blin, médecin principal de deuxième classe de l'armée active, retrait a été nommé au grade de médecin principal de deuxième classe dans cadre des officiers de réserve.

— Par décret, en date du 12 octobre 1888, ont été nommés dans cadre des officiers de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de première classe. — MM. les mèdecins principaux de première classe de l'armée active, retraités : Possimassaloup et Lortat-Jacob.

Au grade de médecin-major de première classe. — MM. les médecimajors de première classe de l'armée active, retraités : Champend Lanoaille de Lachèze et Mabboux.

Au grade de médecin aide-major de deuxième classe. — MM. les De Bulin, Lahaye, Semelaigne, Chambor, Le Roy de Langevinière, Tabourne Roi, Raison, Deladrière, Soyer, Foubert, Houtang, Fauvel, Frottier Desforges.

Au grade de pharmacien principal despremière classe. — M. Bouilles pharmacien principal de première classe de l'armée active, retraité.

CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE. — Par décret, enfdate du 15 octobre 1886 ont été promus dans le corps de santé de la marine :

Au grade de médecin principal. — M. Guyot, médecin de première classe. Au grade de médecin de première classe. — MM. les médecins deuxième classe Offret, Dubut et Castagné.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — La distribution des prosecteurs et des aides d'anatomie dans les pavillons de l'Ecole pratique de la Facalité pour le semestre d'hiver est arrêtée de la manière suivante :

Pavillon I: prosecteur, M. Villemin; aides d'anatomie, MM. Leguen, Isch-Wall, Chipault.

Pavillon II: prosecteur, M. Hartmann; aides d'anatomie, MM. Chevalier, Calot, Faure.

Pavillon III : prosecteur, M. Delbet; aides d'anatomie, MM. Pfender, gron, Delagénière.

Pavillon IV: prosecteur, M. Lejars; aides d'anatomie, MM. Thiéry, kffel, Arnould.

Pavillon V: prosecteur, M. Potherat; aides d'anatomie, MM. Mort, Regnauld, Philippe.

Pavillon VI: prosecteur, M. Boiffin; aides d'anatomie, MM. Lyot, ques de Fursac, Lafourcade.

L. FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — Par arrêté ministériel, en le du 16 octobre 1888, la chaire de clinique des maladies mentales et reuses de la Faculté de médecine de Montpellier est déclarée vacante.

ECOLE DE MÉDECINE DE MARSEILLE. — Un concours s'ouvrira le 12 avril 99, devant la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'emploi de ppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de médecine de Marille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit

— M. le D' Nepveu est nommé professeur d'anatomie pathologique à cole de médecine de Marseille.

M. le D. Roux, chargé de cours à l'Ecole de médecine de Marseille, est mmé professeur de thérapeutique à la dite École.

M. le D' Fallot, suppléant à l'Ecole de médecine de Marseille, est mmé professeur d'hygiène et de médecine légale à ladite Ecole, en inplacement de M. Pauchon, dont la délégation est expirée.

ECOLE DE MÉDECINE DE CLERMONT-FERRAND. — M. Imbert-Gourbeyre, desseur d'hygiène et de thérapeutique à l'École de médecine de Clermont, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à irtir du 1er novembre 1888.

CONSEIL D'HYGIÈNE. — A la dernière séance du Conseil d'hygiène puque et de salubrité de la Seine, M. Goubaux a donné lecture d'un apport concluant à la nécessité pour l'administration d'inviter les mucipalités des communes suburbaines à créer, dans un bref délai, des pattoirs publics, de façon à faire disparaître les tueries particulières souchers et des charcutiers. Ce rapport a été adopté.

Ala suite de plusieurs cas de nécrose phosphorée qui se sont produits la la passie personnel employé à la fabrication des allumettes chimiques, Brouardel a été prié d'indiquer les mesures qu'il y aurait lieu de prescrire pour empêcher le retour de ces accidents.

Sur la proposition de M. Brouardel, et après des observations de M. Rochard, baron Larrey, Linder, Riche, Troost, Lancereaux et Lépine, le Conseil émet l'avis qu'il y a lieu de faire examiner tous les mois, par un dentiste, les dents des ouvriers fabriquant les allumettes thimiques, tant qu'on n'aura pas substitué le phosphore amorphe au phosphore blanc, ce qui serait à tous les points de vue très désirable.

M. Brouardel fait connaître que les vapeurs d'essence de térébenthine sont employées dans les fabriques d'allumettes, comme moyen prophy-

lactique de la nécrose phosphorée, et il demande au Conseil quelle que valeur de ce procédé.

MM. Peligot et Lancereaux ne sont pas persuadés de l'efficacité vapeurs de térébenthine comme moyen prophylactique, bien que l'sence de térébenthine soit employée avec succès contre l'intoxient phosphorée.

M. Dujardin-Beaumetz dit qu'il serait bon de faire des expériences. Le Conseil charge MM. Brouardel, Troost, Lancereaux, Trélat, Rid et Peligot, de l'examen de cette question.

LA PELADE DANS LES ÉCOLES. — M. le ministre de l'instruction pub que vient d'adresser aux préfets et aux recteurs une circulaire relativ la prophylaxie de la pelade. Voíci les dispositions prescrites à ce se

Pour les écoles maternelles et les classes enfantines, tant qu'un ficat médical n'aura pas attesté la guérison, la non-admission ou l'sion seront la règle, parce que la rigueur de ces mesures n'a pas les enfants de cet âge la même gravité que pour ceux qui sont plois cés et parce qu'il est impossible de compter en rien sur leur concept.

Dans les autres écoles, les instituteurs seront autorisés à admetité élèves atteints de pelade, après avoir préalablement reçu un cetif médical attestant la possibilité de recevoir le sujet et sous la réserval'observation des prescriptions ci-dessous.

Les enfants peladiques devront être séparés pendant les classes isolés pendant les récréations. Si la présence d'un de ces malades, ado ou conservés par tolérance, venait à occasionner des cas nouveaux, tolérance cesserait aussitôt.

Pour préserver les sujets sains, les contacts immédiats seront étile en obligeant les peladiques à maintenir leur tête couverte ou au moist surface malade. Les autres élèves seront prévenus de n'employer sais objet appartenant à leurs camarades et particulièrement les objets qui le été en rapport avec la tête et la face de geux-ci. L'échange des coissus cause fréquente de transmission, sera sévèrement interdit.

LEGS. — M. le docteur E. Belle, décédé le 8 septembre denier, Moissac, a légué, à l'Association générale (des médecins de France, fortune, évaluée à plus de 100,000 fr., pour fonder des secours de 500 faux médecins maineureux.

LA SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS se réunira le jeudi 25 octobre, su le ordinaire de ses séances, sue Boissy-d'Auglas, 35, salle Pret, 10, du Retiro.

Ordre du jour : 1º M. BESANÇON, su nom de MM. Morand et Richald. Prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille; opération.

20 M. LETULLE: Essai sur le tremblement mercuriel.

3º Communications diverses.

Le Prepriétaire-Gérant : De E. BOTTEMEUR.

<sup>...</sup>Paris...A. l'Arbnt, imprimeur de la Faculté de médecine. A. Davy, succession 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

plantait un clou dans un mur, on demandait trois aumônes en l'honneur de saint Laurent, et la douleur disparaissait. Parfois le son des cloches amenait le même résultat.

Le remède à l'hémorrhagie, c'était de saigner du nez sur des fétus de paille en croix ou de placer dans le dos une clé forée.

Celui'qui courait çà et là dans une église, évitait la pleurésie. Attacher une branche de prunier dans la cheminée, appliquer un soc de charrue, au creux de l'estomac, cela préservait du mal de gorge. La coutume provençale, en ce cas, consistait à bénir, le 3 février, jour de la Saint Blaise, du pain, du sel et du raisiné, regardés comme des spécifiques.

En se roulant tout nu dans un champ d'avoine, en arrachant une poignée d'avoine en grappe et en se laissant sécher sur une haie, on se prémunissait contre la gale. On crachait dans la gueule d'une grenouille vivante, et l'on éloignait la toux.

Les biscotins de Saint-Denis étaient un remède contre la rage. Pour qui plongeait ses mains dans le fumier, le le mai, pas d'engelures possibles. La fontaine de la Reine, sur la montagne de Candiel, près de Laucane (Tarn), [délivrait de la lèpre ceux qui se plongeaient dans son eau.

On extirpait les furoncles en soufflant à jeun trois fois de suite, neuf, jours durant, dans la bouche du malade; on enlevait les maux d'orcille en les touchant avec une main de squelette; on domptait le mal de tête en se liant les tempes avec une corde de pendu.

#### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 22 au 27 octobre 1888.

Lundi 22. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> série): MM. Gariel, Lutz, Villejean. — 1<sup>er</sup> examen doctorat (2<sup>e</sup> série): MM. Gautier, Hanriot, Blanchard.

Mardi 23. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité: MM. Duplay, Brun, Maygrier. — [5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. Proust, Troisier, Hanot.

Mercredi 24. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Baillon. Lutz, Pouchet. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gautier, Bourgoin, Villejean. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Regnauld, Hanriot, Blanchard.

Jeudi 25. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Gariel, Hanriot, Pouchet. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gautier, Lutz, Blanchard. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Baillon,

# Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le ma pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du maternel, facilite le sevrage.

2 -- En outre, pour les adultes convalescents ou valétudins cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Phan

# SALICOL DUSAULE

## Antiseptique. - Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agrésble et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou cuillerées par verre d'eau ils'emploie commet de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désifecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale d'en Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les plans

#### PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50

## BLENNORRHAGIE. CYSTITE

ECOULEMENTS aigus ou chroniques de l'URÉTERS ou de la VESSIE Guérison assurée en quelques jours sans fatigue pour l'estomac, ni rentain ni diarrhée. ni odeur des urines, par les PILULES DE EAVA POURTIE

# KAVA FOURNIER

Chaque Pilule est marquée Mora Sources, L'Era 5

Exiger la Signature
Dr FOURNIER, 22, Place de la Madeleine, Paris
Médaille d'OR, Paris 1885

# VOSGES PLOMBIÈRES VOSGE

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Vaies I

TRAIRT DIRECT DE PARIS A PLOMDIÈRES EN 8 HEURES

EN BOISSON. — BAINS CONCENTRÉS

Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Les Eaux de Plombières sont transportées sans altération, elles se conservent indefiniment.
Les Bains Concentrés sont obtenus par l'evaporation de l'Ean minérale, et out toutes les propriété du Bain de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C' de Plombié ou au Dépot Principal. Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens. « P

# GRANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOM

Chaque granule représente une % bouteille d'Eau sulfurense

Ils a'ont ancun des inconvénients des Eaux sulfureuses transportés; prois au sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le for à l'état na sant sans ér uotations ai troubles d'aucune espèce.

Bronchite - Caterolo - Asthme humide - Enrouement - Anomie - Cachelle appli

Paris - Pharmacie J. TriONAS. 48, avenus d'Italie - Paris.

Saison d'hiver. — MM. les élèves internes et externes des hépitaux et hospices sont prévenus que les travaux anatomiques commencerent le lundi 15 octobre 1888.

Des conférences sur l'Histologie normale et pathologique seront faites par M. le chef du laboratoire.

MM. les élèves serent chaque jour exercés, sous sa direction, au may niement du microscope.

Note, -- Les microscopes et autres instruments nécessaires aux recherches histologiques seront mis gratuitement à la disposition de MM. les élèves per l'administration de l'Assistance publique.

SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE (Concours d'admission en 1888). — Liste, par ordre de mérite et par catégorie, des 60 candidats admis à l'emplai d'élève du service de santé militaire, pour être attachés aux hépitaus militaires ci-après désignés:

I. Etudiants en médecine à 16 inscriptions. — 1: Austic (Gabriel-Jean), Saint-Martin, à Paris. — 2. Beigneux (Louis-Baptiste-Octave), Bordeaux).—3. Verdierre-Coquil (Paul-Antoine-Emile-Bazile), Gros-Caillou, à Paris. — 4. Barré (Henri-Jacqués), Slaint-Martin. — 5. Vialanciy (François-Charles-Edouard), Gros-Caillou.

II. Etudiants en médecine à 12 inscriptions. — 1. Vèzes (Jean), Gros-Caillou. — 2. Allard (Jules-Henri-Frédéric), Gros-Caillou. — 3. Roulet (Léonard), Bordeaux. — 4. Cadet (Auguste-Emile-Marie), Saint-Martin. — 5. Narmord (Louis-Marie-Gustave), Saint-Martin.

III. Etudiants en médecina à 8 inscriptions. — 1. Pichon (Georges-Charles-Eugène), Nancy. — 2. Iversenc (Edmond-Jean-Joseph-Marcelia), salles militaires de l'hospice mixte de Montpellier. — 3. Merciolle (Maurice-Jean-Marie), Gros-Caillou. — 4. Rusquet (Paul-Jacques), Bordeaux. — 5. Laporte (Jean-Edouard), Bordeaux. — 6, Patte (Pierre-Louis-Amédée), Nency. — 7. Le Golc (Victor-Emile), Bordeaux. — 8. Fayot (Albert-Victor), Nancy. — 9. Baisses (Jean-Pierre-René), Desgenettes, à Lyon. — 10, Thomas (Louis-Maurice-Isidore), Nancy. — 11. Briço (Adolphe-Charles-Joseph), Lille. — 12. Teissier (Charles), Montpellier. — 13, Coup (Edmond-Marie-Jean-Baptiste), Gros-Caillou. — 14. Althrifer (André-Charles), Saint-Martin. — 15. Sendrol (Emile-Prosper-Louis), Saint-Martin. — 16. Mauroux (Pierre-Flavien-Prosper-François), Bordeaux. — 17. Moinst (Georges-Auguste-Paul), Gros-Caillou. — 18 Pouy (Jean-François), Saint-Martin. — 19. Marsais (Gaston-Louis), Gros-Caillou. — 20. Boulet (Joseph-André), Bordeaux.

IV. Etudiants en médecine à 4 inscriptions. — 1. Viguié (Gaston), Montpellier. — 2. Dettling (Georges-Edouard), Nancy. — 3. Verse (Léonce-Clément-Louis), Montpellier. — 4. Pécheux (Henri-Constantin), Saint-Martin. — 5. Voulgre (Denis-Joseph-Antoine), Saint-Martin. — 6. Le Mitouard (Alfred-Gustave-Merle), Gros-Caillou. — 7. Denoy (Julien-Elle), Montpellier. — 8. Albouze (Eugéne-Philippe), Saint-Martin. — 9. Biétrix (Adolphe-Emile-Henri), Desgenettes. — 10. Raynaud (taul), Desgenettes. — 11. Coupry (Théodule-Jean-Georges), Bordeaux. — 12. Roqueplo (Antoine-Anatole-Joseph), Marseille. — 18. Bronber (Jacques-

# 48

Tonique, Analeptique, Reconstituant Composé des substances indispensables à la formation et à la nutrition des systèmes musculaire et osseux.

Nous laissons au Médecin le soin d'apprécier tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse association de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUX

Pharmacie J. VIAL, 14, rue Bourbon, LYON

la COCA du PEROL

plus efficace des TONIQUES et des Le RÉPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la resulta Le TENSEUR des cordes vocales.

Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriétés esta

le ROI des ANTI-ANEMIQUE

Son goût delicat l'a fait adopter comme Vin de de il rend ainsi, sous une forme agreable, li bradi Pharmacie MARIANI, 41, 84 Haussmann, et touten

CRANULES

DE TOUS LES ALCALOIDES, FAITS AU PILULIER
ET MATHÉMATIQUEMENT DOSÉS

DANS TOUTES LES PHARMACIES
Exiger le éachet de la Société française.

TOUX, CATARRHES

VIN & HUILE CREOSOTES (0.20 par exil Sculo Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph. de la HADELEIRE, 5, r. Chaureau-Lagarde, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

APPAUVRISSEMENT DU SANG ANÉMIE, CHLOROSE

## ROPHOSPHATE DE FER ROBIQUET

Approuve par l'Académie de Medecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités du Sang, Páles couleurs, Pertes, etc. — On l'emplois en Pilules, Draches ou Staor (3°), Solution (2°50), et Vin (5°), au choix des malades.

## DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guerit les affections scrofuleuses, flèvres, névroses, diar-rhées chroniques, pales couleurs, etc.—Prix: 4. DETHAN, Phien, à Paris, rue Baudin, 23, et pr. Pharmaeles.

## ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNE

Par cuill. à calé : Ergot, 0.05. Citr. de fer

INDICATIONS : Chlorose des le filles, anémie liée à des tryples Métrite chronique, increés la Incontinence d'urine, Sper rhée, Leucorrhée, Métror Dysménorrhée, etc. 2, Place Vendôme, PARIS

Puissant tonique.- Très les récidives des flèvres inte Dix centigr, de Quinoldine par Drasis Fl. de 80 : 1 fr. — PARIS, 20, Placeda V

## UINA Anemie hlorose

de l'ACADEMIE de MEDECINA fesseur à l'Ecole de Pharmade. Professor d'Ecote de Pharmace BAIN & FOURNIER 48, Rue d'Amsterdam, Paris

Rapport favorable de l'Académie de M

Antiseptique, Cicatrisant, Hyp. Purific l'air chargé de missues. Préserve des maladies épidémiques et com Précieux pour les soins intimes du Exiger Timbre de l'État. — TOUTES FRANCE.

# ADIES de l'ESTO

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATNE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corp Pavillon III: prosecteur, M. Delbet; aides d'anatomie, MM. Pfender, Dagron, Delagénière.

Pavillon IV: prosecteur, M. Lejars; aides d'anatomie, MM. Thiéry, Rieffel, Arnould.

Pavillon V: prosecteur, M. Potherat; aides d'anatomie, MM. Mordret, Regnauld, Philippe.

Pavillon VI: prosecteur, M. Boiffin; aides d'anatomie, MM. Lyot, Roques de Fursac, Lafourcade.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — Par arrêté ministériel, en date du 16 octobre 1888, la chaire de clinique des maladies mentales et nerveuses de la Faculté de médecine de Montpellier est déclarée vacante.

Ecole de Médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira le 12 avril 1889, devant la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de médecine de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

— M. le D' Nepveu est nommé professeur d'anatomie pathologique à l'Ecole de médecine de Marseille.

M. le Dr Roux, chargé de cours à l'Ecole de médecine de Marseille, est nommé professeur de thérapeutique à la dite École.

M. le Dr Fallot, suppléant à l'Ecole de médecine de Marseille, est nommé professeur d'hygiène et de médecine légale à ladite Ecole, en remplacement de M. Pauchon, dont la délégation est expirée.

ECOLE DE MÉDECINE DE CLERMONT-FERRAND. — M. Imbert-Gourbeyre, professeur d'hygiène et de thérapeutique à l'École de médecine de Clermont, est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1888.

Conseil d'Hygiène. — A la dernière séance du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, M. Goubaux a donné lecture d'un rapport concluant à la nécessité pour l'administration d'inviter les municipalités des communes suburbaines à créer, dans un bref délai, des abattoirs publics, de façon à faire disparaître les tueries particulières des bouchers et des charcutiers. Ce rapport a été adopté.

A la suite de plusieurs cas de nécrose phosphorée qui se sont produits dans le personnel employé à la fabrication des allumettes chimiques, M. Brouardel a été prié d'indiquer les mesures qu'il y aurait lieu de prescrire pour empêcher le retour de ces accidents.

Sur la proposition de M. Brouardel, et après des observations de MM. Rochard, baron Larrey, Linder, Riche, Troost, Lancereaux et Lépine, le Conseil émet l'avis qu'il y a lieu de faire examiner tous les mois, par un dentiste, les dents des ouvriers fabriquant les allumettes chimiques, tant qu'on n'aura pas substitué le phosphore amorphe au phosphore blanc, ce qui serait à tous les points de vue très désirable.

M. Brouardel fait connaître que les vapeurs d'essence de térébenthine sont employées dans les fabriques d'allumettes, comme moyen prophy-

En outre de ces avantages matériels, nos jeunes collègues auront eu des avantages moraux qu'ils n'auront pas moins pris en considération. Jusqu'ici, le nombre des places d'internes n'était nullement fixé, de sorte qu'à la fin du concours des influences de toutes sortes arrivaient à faire augmenter le nombre de ces places d'après la valeur non des candidats qui venaient à la suite, mais des protections qu'ils pouvaient mettre en jeu.

Une récente décision du directeur de l'Assistance publique, dont nous ne saurions trop féliciter M. Peyron et ceux qui l'ont conseillé, fixe d'avance à 46 le nombre de places qui seront données cette année. Il ne peut donc plus y avoir sur ce point la moindre surprise.

Ce nombre de 46 n'a pas été fixé d'une façon arbitraire. Il a falla faire une sorte de calcul de probabilité, tenir compte du nombre des internes qui sont arrivés à la fin de leur période normale, des décès, des démissions qui se sont produites et de celles qui peuvent être données au commencement de l'an prochain, des volontaires d'un au qui ont été reçus l'année dernière et qui vont entrer en fonction cette année, enfin de deux nouvelles places pour le service de chirurgie infantile qui va être créé à l'hôpital Tenon. Tout cela fera à peu près 46 places vacantes au le février prochain.

Les candidats d'aujourd'hui connaissent donc très nettement le but que ce concours doit leur permettre d'atteindre; c'est un avantage que nous n'avions pas de notre temps.

A. Ch.

#### CLINIQUE MÉDICALE

Hopital des Enfants-Malades. — M. le prof. Grancher.

Spléno-pneumonie chez l'enfant.

(Leçon recueillie par le Dr P. Le Gendre, chef de clinique adjoint, et revue par le professeur).

Le 13 août 1883, je faisais à la Société médicale des Hôpitaus, une communication dans laquelle je décrivais une affection pulmonaire offrant tous les signes de la pleurésie, et pour cette raison, toujours confondue avec elle. Je proposais de consacrer son individualité nosologique en lui donnant le nom de spléno-pneumonie, introduit par M. Joffroy dans le langage médical, pour définir une des formes de la broncho-pneumonie. Quand je suis venu ainsi annoncer à mes collègues l'existence d'une maladie nouvelle, j'ai rencontré, je dois le dire, l'incrédulité; ma communication « fut accueillie avec « froideur et réserve par quelques-uns, sans enthousiasme par le « plus grand nombre », comme le dit M. Paul Bourdel, résumant les

impressions qui se produisirent alors. M. Bourdel a réuni dans une thèse fort bien faite les documents épars sur cette question.

Il rappelle la définition que j'ai donnée de la maladie nonvelle. Ratre la congestion pulmonaire simple, type décrit si bien par « Woillez, et la pneumonie lobaire franche, à côté de la bronchospneumonie, il existe un état morbide du poumon, sorte de pneu-«monie subaiguë, qui simule une pleurésie avec épanchement « moyen, et qui mérite une description et une dénomination propres. » En relisant aujourd'hui cette définition, je n'en regrette pas les termes. Je les avais bien pesés, et ils sont demeurés exacts. Quant à la dénomination, je la crois bonne à conserver aussi; elle est plus brève et plus compréhensible que celle de « congestion pulmonaire pseudopleurétique », que M. Dreyfus-Brissac a proposé de lui substituer. N'est-il pas juste, d'ailleurs, de concéder aux auteurs qui décrivent m état morbide nouveau, le droit de lui choisir un nom? L'étymologie de spléno-pneumonie ne vient pas, comme quelques-uns ont temblé le croire, du mot grec qui signifie rate (la rate n'a rien à wir ici), mais du terme splénisation usité en anatomie pathologique, pour désigner une sorte d'inflammation diffuse, subaigue du poumon, wec exsudat moins fibrineux que celui de la pneumonie lombaire. Au surplus, la nosologie est encombrée du mot congestion pulmomire; nous avons les congestions pulmonaires passives, bilatérales, périphériques ou limitées, le type de Woillez, etc. La dénomination que je propose assure à l'état pathologique que j'ai décrit une autonomie et une entité nécessaires.

Depuis que j'occupe cette chaire de clinique infantile, j'ai renconré assez souvent la spléno-pneumonie, pure ou associée à d'autres états pathologiques chez l'enfant; et le fait nouveau que nous observons en ce moment vous prouvera la similitude presque parfaite les signes de la spléno-pneumonie et de ceux de la pleurésie. Ainsi l'explique la confusion si habituelle des deux maladies, et la méconsaissance de la spléno-pneumonie par quelques médecins qui ne veulent rien oublier.

Le 27 décembre 1887 entrait au n° 27 de la salle Sainte-Geneviève me fillette de 11 ans. Je laisse de côté ses antécédents de famille qui n'ont rien d'important dans ce cas. Les antécédents personnels sont nuls, l'enfant n'ayant pas été malade jusqu'à sa maladie actuelle. Le début de celle-ci fut, dit la petite fillette : un gonflement des pieds et du ventre. Presque en même temps, elle éprouvait une toux légère et de l'essoufflement. Quand on l'examina à son entrée, on trouva un cedème très manifeste des membres inférieurs et une ascite, à liquide mobile, assez considérable. Aucun trouble cardiaque n'existait cependant.

Le thermomètre dénotait une fièvre très légère, la température oscillant entre 38.2 et 38,5. L'examen du thorax fit voir qu'il n'y avait pas d'ampliation du côté gauche du thorax ni de déviation du sternum. M. Peyrot a signalé, dans d'intéressantes recherches sur les modifications que subit la cage thoracique par suite des épanchements pleuraux une déviation de la partie intérieure du sternum du côté de l'épanchement et un changement de forme du thorax, qu'il a baptisé thorax chlique ovalaire. La déviation du sternum peut être rendue: apparente dans les cas douteux par le signe du cordeau, c'est-à-dire en comparant la direction du sternum à celle d'un îll qu'on a soin de tendre de la fourchette sternale à la symphyse pubienne suivant l'axe médiane du corps.

Ches notre petite malade, le cordeau ne révélait aucune déviation sternale, et la mensuration des deux moitiés symétriques du périmètre thoracique montrait leur égalité parfaite : 83 centimètres de part et d'autre. Ces mesures précises ne faisaient que confirmer la sensation fournie par un procédé d'exploration très simple que Lasèque recommandait : l'amplexion, qui consiste à embrasser enus ses deux mains chaque moitié du thorax pour en apprécier le volume.

La palpation nous permit encore de constater que les vibrations vocales allaient s'affaiblissant de la partie moyenne du poumes gauche jusqu'à la base où elles étaient complètement abolies.

La percussion révélait l'existence de la matité dans cette région. La recherche de la zone semi-lumaire de Traube nous fit voir qu'elle avait conservé sa senorité normale. Vous saves que la disparition de cette zone sonore est un très bon signe d'épanchement pleural guche; dans deux cas seulement le signe de Traube peut être en défait, mais ce sont des cas exceptionnels. Certaines adhérences pleurales consécutives à une ancienne pleurésie disparagmatique, peuvent faire disparattre définitivement la zone de Traube. Au contraire, dans certains cas, l'estomac distendu peut, en luttant contre la pression du diaphragme, maintenir sonore la zone de Traube, maigré l'existence d'un épanchement dans la plèvre.

L'ausentation nous sit entendre un soufse expiratoire, à la sit doux et aigu, à tonalité haute; un vrai soufse du type pleurétique. La pectoriloquie aphone, cette qualité factice que prend la voix che chotée en traversant un épanchement, était perceptible. Il y avait de l'égophonie, signe qui est encore considéré par beaucoup de médeins très instruits comme pathognomonique de la pleurésie.

Et pourtant, s'agissait-il d'une plourésie dans ce cas? Nétairon pas en face d'une spléno-pneumonie? C'est la question que se pou mon chef de clinique, M. Queyrat, très au courant des difficultés de

ce problème. Il y avait des raisons pour et dontre. Le seul moyen de sortir d'embarraz était de faire des ponctions exploratrices. Quelquesuns de mes collègues se sont élevés contre ces ponctions qu'ils ont déclarées dangereuses. Ils auraient raison si on les faisait ayec une siguille maipropre et sans avoir pris soin de laver la pean. Mais je puis affirmer que les ponctions sont absolument inoffensives quand elles ont été faites avec le soin nécessaire. J'en ei pratiqué pour ma part un très grand nombre et jamais un seul accident ne s'est produit; il ne dolt jamais s'em produire. M. Queyrat ayant dono pris soin de laver la pean avec une solution phéniquée et la liqueur de Van-Swieten et de flamber l'aiguille de la seringue de Pravas, fit plumears ponotions exploratrices. Il s'assura, au préalable, que le jeu du piston était convenable ; le frottement doit être assez doux pour que le piston puisse redescendre de lui-mànte dans le corps de pompe tant que le vide y existe et pas trop doux espendant, pour que le vide puisse se faire exactement. On peut d'ailleurs faire la ponction et ne tirer le piston qu'après avoir enfoncé l'aignille, ou enfoncer selle-ci après avoir préalablement tiré le piston.

Chez les enfants, il suffit d'enfencer l'aiguille à une profondeur de i à 6 millimètres. C'est ce que fit M. Queyrat, une fois dans le izième et deux fois dans le septième espace intercostal. Chaque bis il ne retira que quelques gouttes de sang et quelques bulles d'air. l est nécessaire de ne pas se contenter d'une seule ponetion, car. ians certaines pleurémes, le poumon ayant été fixé contre la paroi Mr des adhérences pieurales, on peut le rencontrer à une première ponction, tandis que l'aiguille, plengée un peu à côté, eût pénétré lass la conche liquide. Deux jours après, une nouvelle ponction fut laite et, à une profondeur de 8 millimètres, pénétre en plein parenshyme pulmonaire; mais lorsqu'on est ramené l'aiguille de 3 millinètres environ en arrière, en vit pénétrer dans la seringue un peu te liquide séro-sanguinolent, qui provensit de la plèvre, dans laquelle, au cours de la splése pneumonie, pest se produire une très mipoe lame de liquide, sans que cet épanchement insignifiant ait droit au nom de pleurésie.

Le diagnostic de spiéne-pneumonie est donc le seul qui convienne à l'état morbide qu'a présenté notre petite malade; l'évolution s'est faite rapidement, l'enfant est aujourd'hui bien portante quinze jours après le début de la maladie.

Cette durée a été un peu courte pour une splénd-pasamonie

D'ailleurs, je ne puis vous donner ce fait somme une spléno-pneumonie simple, la malade ayant présenté de l'albuminurie, de l'œdème, de l'ascite: tandis que sous la clavieule axistait le schème 3 et non le schème 2. En outre, nous n'avons pas entendu de enépitation dans les foyers de la lésion pulmonaire, les vibrations ne réapparaissaient pas graduellement à mesure qu'on s'éloignait de la zone de matité, comme cela s'observe en général; le début n'avait pas été marqué par un point de côté, ni par des frissons. Sans parler donc de sa brièveté, cette spléno-pneumonie a revêtu une forme légère et un peu fruste. Ce n'en est pas moins une spléno-pneumonie que nous avons eue sous les yeux.

La connaissance de cette maladie, qui emprunte à la pleurésie presque tous ou même tous ses signes et qui notamment s'accompagne de ce signe que Laënnec considérait comme pathognomonique de la pleurésie: l'égophonie, prouve qu'on pouvait encore glaner, même après ce grand ouvrier, dans le champ qu'il a si complètement moissonné. L'œuvre de Laënnec est tout à fait admirable; il a vu tout ou à peu près tout dans la séméiologie pulmonaire. Il a décrit tous les types et créé des noms pour tous; il a eu cette idée de génie d'introduire la physique dans l'étude des signes cliniques. Il a pourtant erré en un point, quand il a admis et proclamé l'existence des signes pathognomoniques, par exemple lorsqu'il a affirmé que l'égophonie ne peut exister que dans la pleurésie.

Cette erreur, d'éminents médecins, certains de mes collègues, la partagent encore. Et pourtant, il n'y a plus à s'abuser sur ce point, le temps des signes pathognomoniques est passé; ni le souffie caverneux, ni la pectoriloquie sonore ou aphone, ni le râle crépitant, ni le souffie tubaire, ni la matité, ni le souffie aigu dit pleurétique, ni le gargouitlement n'ont droit an nom de signes pathognomoniques. Je ne connais plus guère que le frottement pleurétique auquel on puisse accorder cette qualification (et il n'a été d'ailleurs découvert qu'un peu après Laënnec).

Puisqu'il fallait renoncer à la chimère des signes pathognomoniques, j'ai pensé qu'on pouvait tirer, au point de vue du diagnostie, un parti avantageux du groupement des signes physiques dans un certain ordre et c'est à quelques-unes de ces associations de signes que j'ai attribué le nom de schèmes. J'espère vous montrer quelque jour l'utilité que peut offrir leur étude. Mais, pour cesser cette digression et revenir au diagnostic de la spléno-pneumonie, sur quels signes peut-on s'appuyer pour la distinguer de la pleurésie dans un cas comme le suivant?

Un jeune homme de 18 à 20 ans, n'ayant jamais été malade, sans antécédents héréditaires, subit un refroidissement. Il éprouve un point de côté, des frissons, de la flèvre, il a une petite toux sèche. L'examen stéthoscopique de sa poitrine décèle dans un côté du thorax, en général à gamehe, tous les signes d'une pleurésie : matité absolue, diminution des vibrations, souffie expiratoire, égophonie.

On assiste les jours saivants à l'augmentation de tous ces signes, qui peuvent persister quinze jours à trois semaines, puis on constate le retour progressif et lent à l'état normal et la convalescence n'est complète qu'au bout de six semaines. C'est bien là tout le tableau d'une pleurésie, mais c'est bien aussi celui d'une spléno-pneumonie. N'y a-t-il donc pas de signes physiques différentiels qui puissent permettre le diagnostic ? Si ; il y en a quelques-uns qui par leur rapprochement peuvent apporter une grande lumière dans le problème.

D'abord, au lieu d'une égophonie très pure, l'oreille perçoit d'ordinaire dans la spléno-pneumonie des vibrations vocales un peu plus confuses, obscures, d'une tonalité moins haute, c'est plutôt de la broncho-égophonie. Cependant M. Bourdel et M. Queyrat ont rapporté des cas où l'on percevait la vraie voix de jeton, l'égophonie typique.

En second lieu, la fin des inspirations, dans la spléno-pneumonie, on entend souvent de toutes petites crépitations, sèches, discrètes, disséminées par foyers restreints, mais au niveau desquels; elles sont très abondantes; elles persistent pendant une bonne période de la maladie, 10 à 15 jours.

Dans la pleurésie, comme le poumon flottant au-dessus de l'épanchement est densifié, les vibrations vocales reparaissent brusquement et accrues au-dessus de la ligne de matité. On constate le passage sans transition de l'état de vibrations nulles à l'état de vibrations exagésées. Au contraire, dans la spléno-pneumonie la transition est graduelle, les vibrations reparaissent peu à peu.

Enfin, dans la spléno-pneumonie qui siège à gauche, en général l'espace de Traube est conservé, tandis qu'il est effacé dans la pleurésie de côté.

Chacun de ces signes pris isolément ne serait pas d'un grand secours, mais, en les groupant, on arrive au tableau d'une pleurésie insolite, c'est-à-dire d'une spléno-pneumonie. Mais l'hésitation est souvent permise, et dans ce cas, la ponction exploratrice lève tous les doutes.

M. Queyrat a, dans un mémoire fort bien fait sur les diverses formes de congestion pulmonaire, ajouté au tableau de la spléno-pneumonie deux signes à ceux que j'avais indiqués : ce sont le déplacement du cœur et l'absence de déviation du sternum. Dans la spléno-pneumonie gauche, le cœur est légèrement refoulé, comme dans les épanchements moyens; cette constatation ne fait d'ailleurs qu'ajouter à la difficulté du diagnostic, mais, en outre, il n'y a pas de déviation de l'appendice xiphoïde du côté du poumon atteint de spléno-pneumonie, et on s'en rend compte, comme je vous l'ai dit,

par le signe du cordeau. Cependant, MM. Pitres et Franck ont vu, dans des cas très rares, il est vrai, la spléno-pneumonie s'accompagner de déviation du sternum.

Vous retiendrez de cette leçon; messieurs, que la spléno-pneumonie existe ches l'enfant, comme chez l'adulte, à l'état simple, simulant une pleurésie de moyenne intensité, ou à titre de complication d'un état pathologique complexe.

Dans une leçon prochaine, je m'efforcerai de vous tracer les differences étiologiques et pronostiques de la spléno-pneumonie et de la pleurésie.

(Bull. méd.).

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 23 octobre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

M. Le Roy de Méricourt présente à l'Académie de la part de M. Maurel, médecin principal de la marine en retraite, deux cherretions manuscrites de filariose.

M. Regnauld présente de la part de M. Fortuné, de Montpellier, un travail intitulé: Contribution à l'étude des antipyritiques.

M. le Président apponce la mort de M. Abadie, da Nantes, correspondant de l'Académia dans la 3 division.

Norm sun' La contagiosité au La volvo-vacuire des printes. — M. Aug. Ollivier. La contagiosité de la vulvo-vaginite des petites filles a été récessment indiquée par le D' Suchard de Lavey qui a en outre signalé l'un des medes de cette contagion, le bain en commun. Cette contagion n'est pas admise par tout le mente, comme le croit M. Suchard. M. Ollivier rapporte des cas de contagion d'enfant à enfant. Deux patites filles étant soignées pour un écoulement vulvo-vaginal à l'hôpital des Enfants-Malades, il y es cût bientôt l'é autres dans la salle. M. Ollivier considérant cette affection comme contagieuse prit des précautions pour la protestion des sujets sains et en effet l'épidémie s'arrêta complètement.

La contagion était possible par les mains des infirmières, par les éponges, par les vases et le siège des cabinets d'aisance; elle était probable puisqu'il n'y avait pas de vulvo-vaginite dans le serviet avant l'entrée des deux petites filles et qu'il n'y en eut plus après la mise en vigueur des mesures prophylactiques.

Au point de vue de la nature même du contage, M. Ollivier fait actuellement des recherches expérimentales avec M. Luzet, interes du service.

Prix. -- M. le Secrétaire perpétuel donne lecture du programme

d'un prix de 5,000 roubles, récemment fondé en Russie et destiné à stimuler les recherohes sur la nature du poisson qui se développe dans le poisson salé non cuit.

Voici quel est ce programme:

l' Définir, par la voie d'expériences exactes, la nature tant physique que chimique du poison qui se développe dans les poissons;

2° Etudier, en expérimentant sur les animaux, l'effet de ce poison sur le cœur, la circulation du sang, les organes digestifs et le système nerveux:

3º Déterminer la promptitude de l'absorption du poison par les organes digestifs;

4° Etudier et décrire les signes caractéristiques dont on pourrait se servir pour distinguer le poisson contaminé de celui qui ne l'est pas;

5° Indiquer les moyens pour préserver le poisson contre le développement des éléments toxiques;

6 Indiquer le contrepoison et les moyens de seçours médical à donner aux personnes empoisonnées.

Les ouvrages devront parvenir, au plus tard, le 1<sup>er</sup> janvier 1893 au Ministère des Domaines de l'Empire.

Placenta double dans un cas de grossesse simple. — M. Guéniot montre un placenta double. Chacun de ces placentas représente une grossesse de 7 à 8 mois. Le cordon avant d'arriver au placenta se divise en deux cordons entre lesquels se partagent les vaisseaux. L'examen du cordon prend ici une importance essentielle. Cet examen est d'autant plus difficile que ces cordons plus grêles se brisent facilement. Les sages-femmes en général ne se hâtent pas d'avouer qu'elles ont brisé un cordon, et c'est ainsi que des masses placentaires peuvent rester dans l'utérus. C'est ainsi qu'il n'y s dans la science que cinq ou six cas de placenta double avec un seul cordon bifurqué.

Ce fait peut avoir beaucoup d'importance au point de vue médicolégal, par exemple dans les cas où un infanticide ayant été commis dans le voisinage, une femme accouchée d'un seul enfant avec placenta double serait accusée d'avoir eu deux jumeaux et d'en avoir fait disparaître un.

VACCINE. — M. Hervieux lit le rapport officiel sur la pratique de la vaccine pendant l'année 1887.

PRIX DAUDET. — M. Vidal lit le rapport sur les mémoires envoyés pour le concours du prix Daudet.

A 4 h. 1/2, l'Académie se forme en comité secret pour enfendre la lecture des conclusions des deux rapports ci-dessus.

#### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 29 octobre au 3 novembre 1888.

Lundi 29. — Médecine opératoire: MM. Farabeuf, Reclus, Jalaguier. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 1er examen, doctorat (1er série): MM. Gautier, Lutz, Villejean. — 1er examen, doctorat (2er série): MM. Gariel, Bourgoin, Blanchard. — 1er examen, doctorat (3erie): MM. Baillon, Bouchardat, Hanriot. — 2er examen, doctorat (2erpartie): MM. Ch. Richet, A. Robin, Reynier. — 5er examen, doctorat (1erpartie), Hôtel-Dieu: MM. Guyon, Budin, Segond. — 5er examen, doctorat (2erpartie): MM. Potain, Déjerine, Chauffard. — 5erexamen, doctorat (2erpartie), Hôtel-Dieu (2erpartie): MM. Straus, Lancereaux, Landouzy.

Mardi 30. — Dissection: MM. Berger, Campenon, Quenu. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Baillon, Lutz, Hanriot. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gariel, Bourgoin, Blanchard. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Gautier, Bouchardat, Villejean. — 3° examen doctorat, oral (1° partie): MM. Duplay, Bouilly, Maygrier. — 3° examen, doctorat (2° partie) (1° série): MM. Bouchard, Dieulafoy, Hutinel. — 3° examen (2° partie), (2° série): MM. Peter, Ball, Ballet. — 4° examen, doctorat: MM. Proust, Joffroy, Quinquaud. — 5° examen, doctorat (1° partie) Charité: MM. Panas, Tarnier, Brun. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. G. Sée, Grancher, Hanot.

Mercredi 31. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> série): MM. Regnauld, Bourgoin, Villejean. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (2<sup>e</sup> série): MM. Gautier, Lutz, Blanchard. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (3<sup>e</sup> série): MM. Gariel, Bouchardat, Hanriot. — 2<sup>e</sup> examen, doctorat (2<sup>e</sup> partie): MM. Ch. Richet, Reynier, Déjerine. — 2<sup>e</sup> examen, officiat (fin d'année): MM. Straus, Reclus, A. Robin. — 5<sup>e</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> partie), Charité (1<sup>re</sup> série): MM. Trélat, Budin, Jalaguier. — 5<sup>e</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> partie), Charité: MM. Guyon, Kirmisson, Segond.

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 31, à 1 heure. — Mlle Golds-Pire R.: Contribution à l'étude de l'hystérie chez les enfants. Président: M. Charcot. — M. Lie Roux: Contribution à l'étude de l'artérite syphilitique. Président: M. Damaschino.

#### NÉCROLOGIE

Le D' SIRY, Jancien médecin inspecteur des écoles de la ville de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Thorcy (Seine-et-Marne), à l'âge de quatre-vingt-six ans.

#### NOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — Un concours s'ouvrira, le 12 avril 1889, devant la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de médecine de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours,

L'ECOLE D'ANTHROPOLOGIE, qui entre dans sa treizième année d'existence, ouvrira ses cours le lundi 5 novembre 1888, à 8 heures 1/2 du soir, dans son local habituel, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine. Les cours se succéderont dans l'ordre suivant :

Lundi à 4 heures. - M. LETOURNEAU : Histoire des civilisations.

Lundi à 5 heures. — M. Mathias Duval : Anthropogénie et Embryologie comparées.

Lundi à 8 heures 1/2 du soir. — M. G. DE MORTILLET: Antrophologie préhistorique, avec projections.

Mardi à 5 heures. — M. Georges Herve: Anthropologie zoologique. Mercredi à 4 heures. — M. Topinard: Anthropologie générale.

Vendredi à 5 heures. — M. Manouvrier : Anthropologie physiologique.

Samedi à 4 heures 1/2. — M. Bordier : Géographie médicale.

Un FAUX DOCTEUR. - Le sieur Daudé (Joseph), âgé de 59 ans, vient de comparattre devant le Tribunal correctionnel, comme se faisant appeler le D' Grégoire. Il guérissait tous ses malades! A Montpellier, où il a habité longtemps, aucune consultation n'avait lieu, pour un cas grave, sans qu'il y fût appelé en même temps qu'une des sommités de la Faculté de médecine. Il était venu, disait-il, à Marseille, pour y soigner les malades abandonnés par les hommes de l'art. La guérison du mal caduc était une de ses spécialités. Avec de pareils antécédents, Daudé s'était vite créé une clientèle d'autant plus qu'il ne faisait pas payer d'honoraires. Il se bornait à demander des sommes de 10 et 20 francs pour faire venir de Montpellier ou de Paris les médicaments qu'il jugeait nécessaires. Seulement, il oubliait de faire venir les médicaments, ou bien, s'il en remettait, ce n'était que des drogues d'une valeur insignifiante. Cela fit perdre confiance aux malades et quelques-uns d'entre eux portèrent plainte au parquet contre leur trop négligent docteur. La police fit une enquête, et il en résulta que le Dr Grégoire n'était qu'un faiseur du nom de Daudé, non diplômé, et ayant déjà subi plusieurs condamnations, dont

une pour exercice illégal de la médecine. On l'arrêta, et à la suite d'une instruction, Daudé a comparu devant le tribunal, sous la prévention d'escroqueris.

M. le substitut de Brefesshag, qui soutenait la prévention, a demanté contre l'inculpé l'application de l'article 405 du code pénal, se basant sur ce que l'escroquerie résultait de la fausse qualité prise par Daudé pour se faire remettre des sommes destinées à l'achat de médicaments qu'il devait faire venir de Paris ou de Montpellier, alors qu'il ne remettait que des médicaments insignifiants ou d'une valeur nulle.

Le Tribunal, présidé par M. Mallet, n'a pas paru adopter ce système. Il s'est demandé si le délit reproché au prévenu n'était pas celui d'exercise illégal de la médecine, prévu et puni par la loi du 19 ventôse an M.

DE LA DENSITÉ DE LA POPULATION DANS QUELQUES GRANDES VILLES. — Moscon présente une superficie de 627 verstes carrées ou 7,142 hectars et compte 733,182 habitants.

Voici, pour quelques grandes capitales, les chiffres correspondants.

Saint-Péterabourg, superficie : 10,302 hectares. Population : 861,385 habitants.

Londres, superficie: 31,597 hectares, Population: 3,816,483 habitants, Paris, superficie: 7,803 hectares, Population: 2,269,26 habitants.

Berlin, superficie: 6,204 hectares. Population 1,122,230 habitants. Vienne, superficie: 5,340 hectares. Population: 725,658 habitants.

Il en résulte qu'au point de vue de la densité de la population, Para arrive en première ligne avec 290,8 habitants à l'hectare, puis viennement successivement:

Berlin, avec 180,9 habitants à l'hectare.

Vienne, avec 130,9 habitants à l'hectare.

Londres, avec 120,7 habitants à l'hectare.

Saint-Pétersbourg, avec 83,6 habitants à l'hectare.

COURS D'ACCOUCHEMENTS. — MM. les docteurs G. Lepage et J. Potoch, anciens internes des hopitaux, commenceront le lundi 12 novembre, à quatre heures et demie, un cours pratique d'accouchements.

Ce cours gratuit aura lieu tous les jours de quatre heures et demie à cinq heures et demie, 41, rue des Ecoles (à l'Association générale des Etudiants) : ce cours sera complet en 36 leçons et comprendra des exercices pratiques sur le mannequin.

MM. les Etudiants qui désirent suivre ce cours sont priés de se faire inscrire soit chez le docteur G. Lepage, 10, rue Godot-de-Mauroi, soit chez le docteur J. Potocki, 104, rue du Faubourg-Poissonnière, ou su Secrétariat de l'Association générale, 41, rue des Ecoles.

PRINSÉ. — L'Emulsion Marchais est la meifleure préparation crécouté. Elle diminur l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrities. — De Furand (Traité de médesine, 1887).

Le Propriétaire-Gérant : De E. Burranton.

Páris.—A. Passine, imprimetr de la Faculté de médecine, A. Dawy, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

On assiste les jours suivants à l'augmentation de tous ces signes, qui peuvent persister quinze jours à trois semaines, puis on constate le retour progressif et lent à l'état normal et la convalescence n'est complète qu'au bout de six semaines. C'est bien là tout le tableau d'une pleurésie, mais c'est bien aussi celui d'une spléno-pneumonie. N'y a-t-il donc pas de signes physiques différentiels qui puissent permettre le diagnostic? Si ; il y en a quelques-uns qui par leur rapprochement peuvent apporter une grande lumière dans le problème.

D'abord, au lieu d'une égophonie très pure, l'oreille perçoit d'ordinaire dans la spléno-pneumonie des vibrations vocales un peu plus confuses, obscures, d'une tonalité moins haute, c'est plutôt de la broncho-égophonie. Cependant M. Bourdel et M. Queyrat ont rapporté des cas où l'on percevait la vraie voix de jeton, l'égophonie typique.

En second lieu, la fin des inspirations, dans la spléno-pneumonie, on entend souvent de toutes petites crépitations, sèches, discrètes, disséminées par foyers restreints, mais au niveau desquels elles sont très abondantes; elles persistent pendant une bonne période de la maladie, 10 à 15 jours.

Dans la pleurésie, comme le poumon flottant au-dessus de l'épanchement est densifié, les vibrations vocales reparaissent brusquement et accrues au-dessus de la ligne de matité. On constate le passage sans transition de l'état de vibrations nulles à l'état de vibrations exagérées. Au contraire, dans la spléno-pneumonie la transition est graduelle, les vibrations reparaissent peu à peu.

Enfin, dans la spléno-pneumonie qui siège à gauche, en général l'espace de Traube est conservé, tandis qu'il est effacé dans la pleurésie de côté.

Chacun de ces signes pris isolément ne serait pas d'un grand secours, mais, en les groupant, on arrive au tableau d'une pleurésie insolite, c'est-à-dire d'une spléno-pneumonie. Mais l'hésitation est souvent permise, et dans ce cas, la ponction exploratrice lève tous les doutes.

M. Queyrat a, dans un mémoire fort bien fait sur les diverses formes de congestion pulmonaire, ajouté au tableau de la splénopneumonie deux signes à ceux que j'avais indiqués : ce sont le déplacement du cœur et l'absence de déviation du sternum. Dans la spléno-pneumonie gauche, le cœur est légèrement refoulé, comme dans les épanchements moyens; cette constatation ne fait d'ailleurs qu'ajouter à la difficulté du diagnostic, mais, en outre, il n'y a pas de déviation de l'appendice xiphoïde du côté du poumon atteint de spléno-pneumonie, et on s'en rend compte, comme je vous l'ai dit,

# **1668688888**6 LAMOR, QUINA, PROSPEATES

Tenique, Analeptique, Reconstituant cé des substances indispensables à la formation et à la autritien des systèmes musculaire et cassux.

Nous laissons au Médecin le soin d'apprécher tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse asso-ciation de ces treis estatences :

WANDE, GUILA, PHOSPEATE DE CHAUX Pharmacie J. VIAL, 14, ree Sourbon, LYOM

la COCA du PEROU

phis efficace des Weniques et des stanulants Le RÉPARATEUR per EXCELLENGS se Organes de la digestion et de la respiration. Le TENSEUR des cordes vocales.

Prifiquite un Quinquine, dent il n'a pas les propriétés debantants le ROI des ANTI-ANEMIQUES

firm goût délicat l'a fait adopter comme Visa de dessert; il rend ainsi, sous une forme agréable, la lere et la santé. Pharmacie MARTANT, 41, 8 Haussmann, et toutes Pharmacies

#### ] | T 4

DE TOUS LES ALCALOIDES, FAITS AU PILULIER ET MATHÉMATIQUEMENT DOSÉS ET MATRÉMATIQUEMENT DOSÉS

DANS JOUTES LES PHARMACIES. Exiger 

### PHTHISIE

BRONCHITES, TOUX, CATARRHES

CAPSULES CRÉOSOTÉES

VINAHUILE CREOSOTES(0.20 per Seule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph.de la MADELEIRE, 5, r. Cheuveux-Legarde, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

#### APPAUVRISSEMENT DU SANG ANÉMIE, CHLOROSE

## ROPHOSPHATE DEFER ROBIQUET

Approuvé par l'Académie de Médecine Recommandé contre la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités de Sang, Pales couleurs, Pertes, etc.— Ou l'emplois en Pilules, Oracies ou Sinor (3'), Solution (2'50), et Vin (5'), au choix des malades.

## DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifige, antinerveux guerit les affectiones croftsleuses, fièvres, névroses, diar-rhées chroniques, pales couleurs, etc.—Peix: 46. DETHAN, Ph<sup>ia</sup>, a Paris, rue Baudin; 23, et pr. Pharmades.

## ELIXIR FERRO-ERGOTË MANNET



les récidives des flèvres intermittentes. Dix centifr. de Quinoidine par Dragée. - Fl. de 100 : 4 fr. Fl. de 80 : 1 fr. - Pakis, 20, Placedes Vosque, et toutes Phys.

## Date BO, An

Membre de l'ACADEMIE de MEDECINE Professeur à l'Ecole de Pharmacies BAIN & FOURNIER

Rupport favorable de l'Académie de Médecine

isop figusë, lipetripa pt, Aggideshuse No fuit charge de ditames. Eva des maistes épidémiques et contagituses Projects des maisères épidémiques et contag Prégéres des maisères épidémiques et contag Prégéres des maisères de l'étiles de de Earger Timbre de l'Étal. — TéUlus PHARMAQ

RPSINE. DIASTASE et PANCRÉATINE endant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des cerps

PHILE GENERALE, 54. Changedo l'Antig. et 69. Rue de Prevence et Pharmacies

# LA FRANCE MÉDICALE

#### SCHWAIRE

Premier Paris. — Clinique médicale: Spicho-preumonie chez l'enfant. — Campter readus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance du 23 octobre 1888. — Faquité de médecine de Paris: Tableau des actes du 29 octobre au 3 novembre 1888. — Nécrologie. — Nouvelles.

Paris, le 24 octobre 1888.

La contagiosité ne jouait pas jusqu'ici un grand rôle dans l'étiologie de la vulvo-vaginite des petites filles, quoique récemment
M. Suchard (de Lavey) ait signalé l'un des modes de cette contagion,
le bain en commun. M. Aug. Ollivier vient d'avoir, dans ses salles
de l'hôpital des Enfants-Malades, une petite épidémie qui paraît
trancher la question. Peu après l'arrivée dans une salle de deux petites filles atteintes de vulvo-vaginite, quinze autres enfants étaient
prises de la même manière. Il était possible que la contagion se fût
effectuée soit par les mains des infirmières, soit par les éponges, les
vases ou les sièges des cabinets d'aisance; et, en effet, M. Ollivier
fit prendre des mesures prophylactiques à la suite desquelles cette
petite épidémie s'arrêta complètement.

M. Guéniot a présenté à l'Académie un placenta double trouvé dans un cas de grossesse simple. Chaque placenta avait le volume qu'il a dans une grossesse de 7 à 8 mois. Le cordon d'abord simple se divisait près de ses insertions placentaires en deux cordons entre lesquels se partageaient les vaisseaux.

Les faits de ce genre, très rares dans la science, peuvent avoir une certaine importance en médécine légale: que l'on trouve deux placentai alors que la l'emme n'a déclaré qu'un enfant, on pout croire qu'elle a eu deux jumeaux et qu'elle en a fait disparaître un.

La séance de l'Académie s'est terminée par la lecture du rapport de M. Hervieux sur l'exercice de la vaccine pendant l'année 1887 et du rapport de M. Vidal sur le consours du prix Daudet.

Les candidats à l'internat ent fait vendredi dernier la composision écrite dans des conditions qu'auraient beaucoup enviées leurs moins fortunés prédécesseurs. Une salle avait été sinon luxueusement, du moins commodément aménagée, de telle sorte que chaque candidat pouvait écrire sur une table au lieu d'être obligé de subir les positions désagréables et souvent pénibles dans lesquelles jusqu'ici leurs devanciers passaient deux longues heures dans le grand amphithéâtre de l'avenue Vintoria.

#### FAGULTÉ (DE MÉDECIRE DE PARIS

Tableau des actes du 29 octobre au 3 novembre 1888.

Lundi 29. — Médecine opératoire: MM. Farabeuf, Reclus, Jalaguier. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Gautier, Lutz, Villejean. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gariel, Bourgoin, Blanchard. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Baillon, Bouchardat, Hanriot. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, A. Robin, Reynier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu: MM. Guyon, Budin, Segond. — 5° examen, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu (1° série): MM. Potain, Déjerine, Chauffard. — 5° examen, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu (2° série): MM. Straus, Lancereaux, Landouzy.

Mardi 30. — Dissection: MM. Berger, Campenon, Quenu. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 1° examen, doctorat (1° série): MM. Baillon, Lutz, Hanriot. — 1° examen, doctorat (2° série): MM. Gariel, Bourgoin, Blanchard. — 1° examen, doctorat (3° série): MM. Gautier, Bouchardat, Villejean. — 3° examen doctorat, oral (1° partie): MM. Duplay, Bouilly, Maygrier. — 3° examen, doctorat (2° partie) (1° série): MM. Bouchard; Dieulafoy, Hutinel. — 3° examen (2° partie), (2° série): MM. Peter, Ball, Ballet. — 4° examen, doctorat: MM. Proust, Joffroy, Quinquaud. — 5° examen, doctorat (1° partie) Charité: MM. Panas, Tarnier, Brun. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. G. Sée, Grancher, Hanot.

Mercredi 31. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> série): MM. Regnauld, Bourgoin, Villejean. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (2<sup>e</sup> série): MM. Gautier, Lutz, Blanchard. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat (3<sup>e</sup> série): MM. Gariel, Bouchardat, Hanriot. — 2<sup>e</sup> examen, doctorat (2<sup>e</sup> partie): MM. Ch. Richet, Reynier, Déjerine. — 2<sup>e</sup> examen, officiat (fin d'année): MM. Straus, Reclus, A. Robin. — 5<sup>e</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> partie), Charité (1<sup>re</sup> série): MM. Trélat, Budin, Jalaguier. — 5<sup>e</sup> examen, doctorat (1<sup>re</sup> partie), Charité: MM. Guyon, Kirmisson, Segond.

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 31, à 1 heure. — Mlle Golds-Piegel: Contribution à l'étude de l'hystérie chez les enfants. Président: M. Charcot. — M. Le Roux: Contribution à l'étude de l'artérite syphilitique. Président: M. Damaschino.

#### NÉCROLOGIE

Le D' Sirv, ancien médecin inspecteur des écoles de la ville de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Thorcy (Seine-et-Marne), à l'âge de quatre-vingt-six ans

#### MOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — Un concours s'ouvrira, le 12 avril 1889, devant la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de médecine de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

L'Ecole d'Anthropologie, qui entre dans sa treizième année d'existence, ouvrira ses cours le lundi 5 novembre 1888, à 8 heures 1/2 du soir, dans son local habituel, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine. Les cours se succéderont dans l'ordre suivant :

Lundi à 4 heures. - M. LETOURNEAU : Histoire des civilisations.

Lundi à 5 heures. — M. MATHIAS DUVAL : Anthropogénie et Embryologie comparées.

Lundi à 8 heures 1/2 du soir. — M. G. DE MORTILLET: Antrophologie préhistorique, avec projections.

Mardi à 5 heures. — M. Georges Herve: Anthropologie zoologique. Mercredi à 4 heures. — M. Topinard: Anthropologie générale.

Vendredi à 5 heures. — M. Manouvrier : Anthropologie physiologique.

Samedi à 4 heures 1/2. — M. Bordier : Géographie médicale.

Un faux docteur. — Le sieur Daudé (Joseph), âgé de 59 ans, vient de comparattre devant le Tribunal correctionnel, comme se faisant appeler le D' Grégoire. Il guérissait tous ses malades! A Montpellier, où il a habité longtemps, aucune consultation n'avait lieu, pour un cas grave, sans qu'il y fût appelé en même temps qu'une des sommités de la Faculté de médecine. Il était venu, disait-il, à Marseille, pour y soigner les malades abandonnés par les hommes de l'art. La guérison du mal caduc était une de ses spécialités. Avec de pareils antécédents, Daudé s'était vite créé une clientèle d'autant plus qu'il ne faisait pas payer d'honoraires. Il se bornait à demander des sommes de 10 et 20 francs pour faire venir de Montpellier ou de Paris les médicaments qu'il jugeait nécessaires. Seulement, il oubliait de faire venir les médicaments, ou bien, s'il en remettait, ce n'était que des drogues d'une valeur insignifiante. Cela fit perdre confiance aux malades et quelques-uns d'entre eux portèrent plainte au parquet contre leur trop négligent docteur. La police fit une enquête, et il en résulta que le D' Grégoire n'était qu'un faiseur du nom de Daudé, non diplômé, et ayant déjà subi plusieurs condamnations, dont

fusé, il se produit des amas d'hématoblastes qui forment bientôt des masses granuleuses compactes. A ces amas s'ajoutent des globules blancs et un nombre variable de globules rouges. Ainsi prennent naissance de petits caillots constitués par deux parties distinctes: une partie centrale, incolore, hématoblastique; une partie périphérique, rouge, composée d'hématies conglomérées et fortement adhèrentes les unes aux autres. Ces petits caillots innombrables sont pour la plupart, visibles à l'œil nu et rendent, par suite, le sang grameleux (concrétions par précipitation grumeleuse). Charriés par sang, ils vont oblitérer un nombre plus ou moins considérable de petits vaisseaux et produisent des hémorragies par embolies.

En même temps, il y a presque toujours une destruction active des hématies par dissolution de l'hémoglobine. L'action dissolvante s'opère, soit sur l'une seulement des deux espèces de sang, soit sur les deux à la fois. Cependant, la mise en liberté de l'hémoglobine dus le mélange sanguin n'est pas la cause productrice des concrétions par précipitation, car celles-ci se forment instantanément avant toute dissolution globulaire. Les stromas mis en liberté peuvent, s'agglutinant, donner lieu à des amas plus ou moins volumineux; mais, contrairement à l'opinion de Landois, ces amas de stromas me paraissent pas concourir à la production des lésions emboliques.

III. Ce sont les transfusions faites sur le chien avec le sang de bœuf qui provoquent les concrétions les plus volumineuses. La périphérie de ces petits caillots est constituée par des globules de chien fortement cohérents.

Les injections de sang de chien faites au chevreau déterminent des effets analogues. Ici encore ce sont des hématies du chien qui s'attachent au noyau hématoblastique central pour constituer les concrétions emboliques.

De toutes ces transfusions, les mieux supportées sont celles qui sont faites chez le chien avec le sang du cheval. Elles déterminent cependant à très haute dose, et après saignées successives suivies de transfusions, de nombreuses concrétions par précipitation dont la périphérie est formée, comme toujours, par des hématies; mass les globules rouges du cheval ressemblent trop à ceux du chien pour qu'on puisse reconnaître à quelle espèce de sang appartiennent les amas globulaires.

IV. A la suite des injections de sang de bœuf ou de sang de cheval au chien la dissolution globulaire est relativement peu prononcés, ce sont les lésions emboliques qui dominent. Au contraire, lorsqu'ou injecte du sang de chevreau au chien, les lésions emboliques paraissent nulles, tandis que la destruction globulaire est d'une remar-

# HEMOGOOBONE

SOLUBLE de V. DESCHIENS

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS)

PRINCIPE FERRUGINALL NATURAL. - REPARATEUR DES GLOBILES DU SANG n'occasionnant jamais ni maux d'estomac ni consupetion.

Dans les cas de Chierace et d'Andres rédéles aux maseus infequentiques ordifaires, les prépassites d'arémoglichées de V. Describées, espéraissisées dand lou le Edutes, cut éconé les récultais le plus favorables. DANS TOUTES LES PHARMACIES. — Vente en Gros: II, RUE DE LA PERLE, PARIS

# SIROP BY SOLUTION REINVILLIER

(Daurdat de l'Académite de Médecine)

AU PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Le Phosphete de Chous est la substance trinérale la pine abondante dans l'organisme, et chaque fois que la qualitie normale est divinuée, il en résulte une affection organique parte -- Les nombreuses guérisons oblemas par le SIROP du Dectour Elettevallation ont classé ce médicament comme le spécifique le plus air contre la Philiste passacione, la Bronchéts observages, l'Angenie le Raphitique, la Débitié organique, le Raphitique de la Contrata del Contrata de la Contrata de la Contr

Le SIROP du Doctour REINVILLIER, administré quotidisanement aux enfants, facilité le Doctoffices et la Oppobatemes. «Ohie les Remaises et les Mères, il rend le luit mellieur et emphabe la Charie et la Poerte d'on Desente qui extrent souvent le gespenn. Night : Pharmanie VIKINGU, à, place de la Habisine, à PARE, et dans toutes Pharmanies.

# ÉTABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE DE ROUEN

FONDS EN 1853

L'établissement hydrothérapique de Rouen a été fondé en 1853. Il est installé dans un ancien couvent situé à mi-côte d'une colline de 125 mètres, au milleu de vastes et béaux jardins. Cet établissement est alimenté par une source abondante à une température de 9° centigrades.

Douches en jet, en phile, en corcles, ceossaises; tivoff, douches suffurenses.

Deux vastes piscines, destinées l'une anx hommes, l'autre aux dames.

L'installation contient, en obtre, des sulles d'étuves et des cabinets de sudation.

Traitement des maladies chroniques, particulièrement des maladies nerveuses: hystérie, chorée, hypocondrie, névralgies longues et rebelles, chlorese, anémie, lymphatisme, surtout ches les enfants, dyspepsie, inflammation de l'appareil digestif, de la matrice et de la vessie, pertes séminales, congestions, particulièrement celles du foie et de la moelle épinière, certaines paralysies, rhumatismes chroniques, sorofule, diabète, albuminurie, flèvres intermittente. récentes ou anciennes, cachexies, etc.

L'établissement est ouvert toute l'année et reçoit des pensionnaires et des externes SALONS DE LECTURE, DE JEU, BILLARDS, PROMENOIRS COUVERTS, ETC.

Adresser les demandes de renseignements au Directeur, M. le D Descamps, 36 bis, rue du Champ-des-Oiseaux, à Ronen.

ランチ・リスト マの連絡のありにしょうかがらないがらなった。

#### PHYSIOLOGIE PATHOLOGIOUE

Sur l'élimination, par les urines, des matières solubles vaccinantes fabriquées par les microbes en dehors de l'organisme.

par MM. A. Charrin et Armand Rupper.

L'un de nous a établi (Comptes rendus, 24 octobre 1887) que l'on peut conférer au lapin l'immunité contre la maladie pyocyanique, en injectant au préalable à cet animal les produits solubles des cultures débarrassées de tout microbe par la chaleur et la filtration sur porcelaine.

M. Bouchard a ensuite démontré (Comptes rendus, 4 juin 1886) qu'il était possible d'obtenir la même immunité à l'aide des urines provenant de lapins ayant succombé à l'infection pyocyanique, urines également débarrassées de tout microbe.

Ces dernières expériences prouvent que la plus grande part moins des substances chimiques vaccinantes, fabriquées par le microbe dans le corps de l'animal, s'éliminent par le rein.

Nous avons cherché à savoir si les matières solubles vaccinantes, qui prennent naissance en dehors de l'organisme vivant, dans les milieux de culture artificiels, seraient capables de traverser le corps du lapin et de se retrouver dans les urines, sans avoir perdu la propriété de conférer l'immunité.

Pour résendre la question, nous avons semé le bacille du pus bles dans du bouillon de bœuf stérilisé, neutre ou très faiblement akulis, renfermé dans des ballons placés à l'étuve à 35°C., et contenset l'itre de bouillon. Six jours après l'ensemencement, le liquid, agité de temps en temps, présentait les réactions de la pyocyanis.

Nous l'avons alors filtré plusieurs fois sur du papier, puis sons l'avons porté à l'autoclave et chauffé à 115°C. pendant dix minutes. Les bouillons ensemencés avec le liquide ainsi chauffé étant demerrés stériles, ce liquide a été injecté dans le tissu cellulaire de lapine avec toutes les précautions antiseptiques. Les quantités injectées quotidiennement, pendant trois jours de suite, ont été de 20 c.c. par kilogramme. Nous avons soumis au régime lacté les lapins en expérience, afin de diminuer la toxicité de leur sécrétion urinaire. À l'aide d'un dispositif spécial, ces urines ont pu être recueillies aussitôt après chaque miction.

La filtration sur porcelaine les a débarrassées des germes qu'elles pouvaient contenir. Elles ont ensuite été injectées dans la proportion

<sup>(1)</sup> Note présentée à l'Académie des sciences par M. le professeur Bouchard.

BUREAUX On s'abonne chez LECROSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS

UN AN

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

Piace de l'École-de-Médecine **PARIS** 

COMITÉ DE RÉDACTION :

MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Professeur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières,

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. Les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.



Les matieres remières qui oncourent à

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnere la répugnance

que leur inspirent allments

la Aprépara - tion de cet ELIXIR sont; la viande, l'alcool et les écorces d'oranges amères, llest d'une excellente con-servation et d'un goût tres agréable. Paris, 20, pl.dea Vosges, ettoutes Phica

ALIMENTAIRE

Diplôme

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité... Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et ties Phies.

#### ADMIS DANS LES HOPITAUX DEPARIS (Frésenté à l'Académie des Sciences par Berthelot)

Le SEUL obtenu à l'état de Véritable Sel Ferrugineux,

ainsi qu'à l'état Pur et Neutre, ce qui permet de

l'employer sous forme de : VIN Dose : Un verre à

GOUTTES Dose : 10 h 20

DRAGÉES

of the d'HONNEUR, Médaille d'OR et d'ARGENT Sans aucune saveur de fer, essentiel-

lement assimilable, il donne chez les personnes rebelles à tout traitement ferrugineux, les résultats les plus prompts et les plus constants, sans jamais occasionner ni maux d'estomac, ni constipation. Bepot dans t'" pharmeter

Echon franco s'adr.; Photo ROBIN à Bourges.

AFFECTIONS DE CEUR & DE LA RESPIRATION Asthme, Affections valvulaires du cœur, Hypertrophies du cœur, Emphysème, Catarrhes pulmonaires, Palpitations, Oppressions et géne de la respiration

## CARDIAQU

Du Dr SAISON, Pharmaciende 1 \*\* classe. Sulfate de Sparteine, Convallamarine

et lodure de potassium Gros: 11, rue de la Perle, PARIS

## MEDICAT

DYSPEPSIE Anoréxie Vomissements

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amera et Ferments digestifs

2 cuillerées à dessert les, i verre à liqueur par repas. Pliules Chlorhydro-Pepsiques G Envol franco Echantillons. — Ph's ER Doses : Adultes Enfants, 1 - Ph" GREZ, 34, rae La Brayère, PARIS.

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le **Tannin** et tous les **Alcaloïdes**, il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes Soluble dans l'eau, le vin, etc. A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

OSTÉOMYÉLITE TRAUMATIQUE DE LA TÊTE HUMÉRALE. - M. Delens fait un rapport sur un travail de M. Chavasse. Il s'agit d'un matelot ayant fait une chute sur le moignon de l'épaule droite. Epanchements sanguins puis abcès avec fistules qui conduisent dans l'articulation et permettent de reconnaître une ostéo-arthrite. La résection de la tête humérale est pratiquée, M. Chavasse tombe sur un séquestre et pratique la section de l'humérus dans un tissu osseux, sain, mais éburné; après le curage des trajets fistuleux, la plaie est suturée et réunie par première intention sauf sur un point. A l'examen de la pièce, on ne trouve pas de tubercules. Un mois après l'opération, il survient un gonflement de la cuisse droite accompagné de douleur et de fièvre : c'est une périostéomyélite du fémur qui cesse du reste et le blessé ne peut plus être suivi. M. Chavasse pense qu'il act affaire à une ostéomyélite infectieuse et se demande si l'infection s'était produite avant son intervention. M. Delens admet cette opnion et croit qu'elle a pu se produire au moment des premiers abest, l'antisepsie n'ayant peut-être pas été rigoureusement faite.

M. Quenu cite à ce propos une curieuse observation d'ostéomyélite pour laquelle il a pratiqué aussi la résection de la tête humérale, il y a cinq ans. Quelques jours après l'opération il eut aussi des accidents généraux très graves. Il incisa alors les parties molles sur le bord externe de l'humérus, appliqua sur ce point une couronne de trépan et vida complètement le canal médullaire qui servit de drain et le malade alla fort-bien; mais il succomba à une fièvre typhoïde. M. Quenu examina les parties opérées et ne constatu aucune nécrose.

TRAITEMENT DU CANCER DE L'UTÉRUS. - M. Bouilly prend la parole à propos du travail lu par M. Verneuil dans la dernière séance. Certes la bénignité de l'amputation partielle du col utérin parali acquise au début et pour sa part il la fait dans certains cas et prélère même le bistouri à l'écraseur. Mais le point important n'est pas la M. Verneuil attaque l'hystérectomie totale dans la cure des cancers utérins et M. Bouilly s'étonne de voir son maître qui a toujours soutenu les ablations larges et totales pour le sein, pour les épithélions de la langue, faire une exception pour l'utérus. La seule raison est que l'extirpation totale est grave, mais ne l'est-elle pas dans les opérations faites sur la bouche ou sur le rectum. Dans ces conditions faut-il ne pas opérer ou se borner à intervenir dans ces cas idéaux où le mal est limité à une petite partie du col sans prolongements dans le fond de la cavité utérine; car il ne peut admettre l'amputation partielle dans le cas d'envahissement total de l'organe, c'est contraire aux préceptes qui sont enseignés dans le traitemest des cancers. Aussi ne veut-il pas rejeter l'extirpation totale. C'est

encore une opération jeune, pratiquée depuis trop peu de temps pour pouvoir être jugée d'une manière définitive. Les chiffres qu'on peut apporter ne sont pas assez nombreux puisqu'il n'y a que trois ans qu'elle est pratiquée en France. Voici pourtant la statistique de M. Bouilly.

Depuis 1886 jusqu'en 1888, ce chirurgien a pratiqué 30 fois l'hystérectomie et a eu 23 guérisons et 7 morts qui se répartissent de la façon suivante :

Les morts de 1886 sont imputables au chirurgien, deux des malades n'auraient pas dû être opérées à cause du mauvais état des régions environnantes. Aussi M. Bouilly ne put-il pas éviter la déchirure de la vessie dans un cas, une hémorrhagie qui fit mourir la seconde et une péritonite septique chez la troisième.

En 1887, une de ses opérées mourut au cinquième jour de péritonite septique; mais les hémorrhagies constantes avaient rendu impossible l'antisepsie vaginale. La deuxième mort fut causée par le pincement de l'S iliaque. Il s'agissait du reste d'un cas complexe, gros utérus bourré de fibromes et épithélioma du col. Ici, de l'avis de M. Bouilly, il eût fallu faire l'amputation partielle.

En 1888, les deux morts sont dues au diabète et à une pneumonie intercurrente, on peut donc remarquer qu'avec l'expérience du chirurgien les dangers opératoires s'améliorent et finissent même par disparaître.

M. Bouilly n'a pu suivre toutes ses opérées; mais il en a une de 1886 qui est sans récidive et en parfaite santé. De 1887 il a des femmes qu'il suit depuis 16 mois 1/2, 15, 13 et 11 mois et il n'a encore observé que deux récidives. En 1888 il compte 5 guérisons et 5 récidives à l'heure actuelle. Ces résultats lui permettent d'espérer que l'opération s'améliorera. Il a appris à l'école de M. Verneuil à s'acharner et à juger; il attendra donc pour ne plus pratiquer l'hystérectomie totale que l'avenir ait prononcé.

M. Richelot continue le débat et reconnaît que l'ablation totale est certainement plus difficile que l'amputation partielle et par conséquent réservée aux grands centres hospitaliers où rien ne manque. M. Verneuil a apporté une statistique dans laquelle il se place au point de vue de la suture; pour sa part, il veut ne considérer que la cure radicale, la guérison définitive, et dans ces conditions les chiffres du professeur de la Pitié ne sont pas très concluants.

M. Verneuil demande qu'on adopte sa manière de compter et

qu'on recherche la survie moyenne sous peine de voir la discussion s'égarer.

M. Richelot est partisan de l'ablation totale parce que pour lui l'amputation partielle ne s'adresse qu'à une forme anatomique particulière du cancer, à la forme en chou-fleur qui est très rare; pour son compte îl n'en a rencontré que deux cas. Tous les cancers intracervicaux qui sont les plus nombreux remontent jusqu'au fond de l'utérus, sont quelquefois interstitiels et pour eux la section du col est insuffisante.

M. Richelot a pratiqué 24 fois l'hystérectomie vaginale, a eu 9 morts opératoires et 15 guérisons; sur ces 15 guérisons, 2 toutes récentes ne peuvent encore entrer en ligne de compte. Sur les 13 autres, il y en a 2 opérées incomplètement qui portent encore leur cancer, il y en a 6 qui ont récidivé et 5 qui sont indemnes de toute lésion. En terminant, M. Richelot, comme M. Bouilly, demande qu'on attende avant de se prononcer.

M. Verneuil, pour mettre l'hystérectomie totale sur le même terrain que l'amputation partielle, abandonne si on le veut les chiffres donnés en 1884 et demande qu'on lui apporte des survies aussi belles que les siennes.

M. Kirmisson émet le vœu que la discussion ne porte que sur la survie comme l'a fait M. Verneuil; car la cure radicale d'un cancer n'existe ponr ainsi dire pas.

M. Poszi est partisan de l'hystérectomie totale et apporte sa statistique. Il n'a pas fait beaucoup d'opérations parce qu'il considère qu'on ne doit intervenir que dans les cas qui sont tout à fait au début. Il a pratiqué 6 opérations et compte 1 mort et 5 guérisons. Sur ces 5 guérisons une récidive au bout de 5 mois et une malade opérée depuis 2 ans 1/2 sans récidive; mais si on consulte les statistiques étrangères, on voit l'hystérectomie totale vaginale devenir de plus en plus bénigne et donner seulement 15 0/0 de morts opératoires au lieu de 29 0/0 qu'elle donnait autrefois.

Schræder dans ses 50 dernières opérations n'a même eu que 3 morts. L'hystérectomie totale peut donc égaler en bénignité l'amputation partielle. Si on considère la survie, on trouve que Léopold, dans sa statistique, sur 42 opérées, a eu 16 malades qui ont survécu un an, 9 qui ont survécu un an 1/2, 3 qui ont vécu 5 ans et 2 qui ont vécu 2 ans. Martin annonce 35 opérées sans récidive pendant un an et 32 sans récidive pendant un an 1/2; mais il est certain que si on prend les chiffres d'Hofmeyer qui fait un tableau comparatif des résultats des deux opérations, il semble que l'avantage reste à l'amputation partielle. Ce chirurgien trouve en effet qu'au bout de 3 ans il y a 42 0/0 de survie pour l'amputation partielle et 26 0/0 seulement

en faveur de l'extirpation totale. Au bout de 4 ans, 41 0/0 de survie pour l'amputation partielle et pas une guérison avec l'hystérectomie totale; ce qui tient, d'après M. Pozzi, au mement de l'intervention et à l'âge de la malade.

Si maintenant on interroge l'anatomie pathologique, on trouve qu'un cancer limité du museau de tanche est très souvent accompagné d'un noyau situé dans le corps (Cornil), ce qui rend l'amputation partielle insuffisante. Une dégénérescence sarcomateuse de la muqueuse accempagne souvent sussi l'épithélioma du col, il faut donc enlever tout l'utérus.

Pour ce qui est des métrites, Braun, de Vienne, a signalé leur amélioration par la simple section du museau de tanche. Lisfranc avait du reste inventé ce traitement et M. Pozzi s'en est bien trouvé dans maintes circonstances.

M. Terrier, au Congrès de chirurgie française, a prouvé que quatre fois sur dix-huit il y avait en même temps cancer du col et du corps d'après les examens faits au laboratoire de Ranvier. Il n'est pas de l'avis de M. Pozzi au sujet de la dégénérescence sarcomateuse, pour lui c'est une lésion inflammatoire, une métrite du corps. Il ne fera que donner une partie de sa statistique. Il n'a que 17,8 0/0 de mortalité opératoire, ce qui se rapproche beaucoup du chiffre 15 0/0 considéré comme le meilleur.

M. Bouilly voudrait qu'on ne confondit pas l'opération supra-vaginale avec la sous-vaginale, comme cela se trouve dans les statistiques étrangères. L'opération supra-vaginale n'est pas comparable à l'emploi d'une chaîne d'écraseur, c'est un évidement de l'utérus.

M. Trélat est aussi de cet avis. Jamais Hofmeyer ni ses élèves n'ont amputé le col avec l'écraseur ou l'anse galvano-caustique; mais ils pratiquent une section profonde et conique au bistouri.

SÉRIE D'OVARIOTOMIES. — M. Terriflon apporte sa dernière série d'ovariotomies pratiquées de 1887 à 1888. Elle a trait à 35 opérations sur lesquelles il n'a eu que trois morts par l'intervention et jamais par péritonite ou septicémie. Tous les cas à l'exception de six furent compliqués, ce qui tient à la pratique des ponctions. Il faut donc ne pas recourir à ce moyen et opérer de bonne heure. Dans une opération il dut enlever l'utérus farci de fibromes en même temps que le kyste ovarien. Neuf fois sur trente-cinq, il a enlevé les ovaires et n'a pratiqué que trois fois le drainage. Il emploie le catgut préparé à la façon des frères Reverdin, c'est-à-dire dégraissé d'abord, puis soumis à une température de 130° et placé ensuite dans le sublimé.

Hypertrophie éléphantiasique du nez. Décortication. — M. Le Dentu présente un malade à qui il a pratiqué la décortication, pro-

cédé essentiellement français qu'on retrouve dans les Mémoires de chirurgie, qui a été rajeuni par Ollier, ce qu'on oublie trop à l'étranger. Il a fait cette opération suivant le procédé indiqué par Civadier, au bistouri, en rasant les cartilages et en enlevant tout ce qui dépasait. La cicatrisation est rapide, ce qui tiendrait d'après Hébra aux flots d'épithélium glandulaire formés par la section du fond des glandes et qui agiraient comme des greffes.

M. Kirmisson a fait dernièrement une opération semblable; mais devant une hémorrhagie abondante il a laissé le bistouri pour le thermo-cautère. Ce qui l'a frappé c'est la diminution de l'acné périphérique.

M. Th. Anger a aussi pratiqué la décortication; mais n'a pas va l'acné disparattre.

M. Verneuil n'a pas fait cette opération; mais a enlevé dans la même région de nombreux adénomes sudoripares, il préfère le thermo-cautère qui ne nuit en rien à la cicatrisation.

M. Le Dentu n'a pas été gêné par le sang, il craindrait la nécrose de quelques points du cartilage avec le thermo-cautère. Sur ce même malade il a enlevé autrefois 9 centimètres de sternum, on sent en effet le cœur battre sous la main, circonstance qu'il a utilisée pour prendre des tracés.

M. Polaillon présente un malade auquel il a enlevé tout le péroné pour une ostéo-myélite.

M. Routier présente une malade atteinte de panaris accompagné de plaques de sphacèle sur tout le membre supérieur.

M. Richelot présente un instrument appelé par son inventeur le défenseur du périnée et destiné à empêcher la rupture de cette région pendant l'accouchement.

EUGÈNE ROCHARD.



### Faculté de médecine de Paris.

ANNÉE SCOLAIRE 1888-1889.

### COURS

Anatomie. — M. Farabeuf. — Les viscères thoraciques. — Les visceaux sanguins. — Lundi, mercredi, vendredi, à 4 heures (Grand amphithéâtre).

Physique médicale. — M. Gariel. — Phénomènes généraux et applications biologiques de l'électricité et de l'optique. — Lundi, mercredi, verdredi, à midi (Petit amphithéâtre). Pathologie médicale. — M. Dieulafoy. — Maladies des voies respiratoires. — Mardi, jeudi, samedi, à 3 heures (Grand amphithéatre).

Chimie médicale. — M. Gautier. — Chimie organique générale et médicale. — Cours spécial de chimie biologique. — Dérivés azotés des albuminoldes : série urique. — Ptomaines et leucomaines. — Digestion, lymphe, sang. — Jeudi, samedi, mardi, à 1 heure (Grand amphithéâtre).

Pathologie chirurgicale. — M. Lannelongue, M. Bouilly, agrégé, chargé du cours. — Affections chirurgicales de la cavité de l'abdomen et des organes génitaux de l'homme et de la femme. — Lundi, mercredi, vendredi, à 3 heures (Grand amphithéâtre).

Opérations et appareils. — M. Duplay. — Thérapeutique des maladies chirurgicales de l'appareil digestif et de ses annexes (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestins, foie, etc.) — Opérations qui se pratiquent sur ces différents organes. — Chirurgie abdominale. — Mardi, jeudi, samedi, à 4 heures (Grand amphithéâtre).

Histologie. — M. Mathias Duval. — Les éléments de la génération et l'appareil urinaire. — Les tissus conjonctif, cartilagineux et osseux. — Le système nerveux. — Mardi, jeudi, samedi, à 5 heures (Grand amphithéatre).

Anatomie pathologique. — M. Cornil. — Anatomie pathologique spéciale. — Organes de la respiration, de la digestion. — Organes génitourinaires. — Autopsies. — Lundi, vendredi, mercredi à 5 heures, Faculté (Grand amphithéâtre, à 1 h. 1/2, École pratique (Amphithéâtre Bichat), à l'Hôtel-Dieu.

Histoire de la médecine et de la chirurgie. — M. Laboulbène. — L'ancienpe Académie de chirurgie. — Nosegraphie et thérapeutique historiques. — Biographie et bibliographie médicales. — Mardi, jeudi, samedi, à 4 heures (Petit amphithéâtre).

Conférences de médecine légale. — M. Brouardel. — Conférences de médecine légale. — Lundi, mercredi, vendredi, à 2 heures (à la Morgue).

### CLINIQUES

Cliniques médicales. — MM. G. Sée, Potain, Jaccoud, Peter. — Cliniques médicales. — Lundi, mercredi et vendredi, à 9 h. 1/2 (à l'Hôtel-Dieu), mardi et samedi, à 10 heures (à la Charité), mardi et samedi, à 9 h. 1/2 (à la Pitié), mercredi et vendredi, à 9 h. 1/2 (à l'hôpital Necker).

Cliniques chirurgicales. — M.M. Richet, Verneuil, Trélat, Le Fort. — Cliniques chirurgicales. — Mardi et samedi, à 10 heures à l'Hôtel-Dieu, lundi, mercredi, vendredi, à 10 heures à la Pitié, lundi, mercredi, vencredi, à 10 heures à la Charité, mardi, jeudi, samedi à l'hôpital Necker.

Clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale. — M. Ball. — Clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale, dimanche et jeudi, à 10 heures à l'asile Sainte-Anne.

Clinique des maladies des enfants. — M. Grancher, clinique des maladies des enfants, mardi et samedi, à 10 heures à l'hôpital des Enfants-Malades.

Clinique des maladies syphilitiques et cutanées. — M. Fournier, clinique

des maladies syphilitiques et cutanées, mardi et vendredi, à 9 heurs à l'hôpital Saint-Louis.

Clinique des maladies du système nerveux. — M. Charcot, clinique des maladies du système nerveux, mardi et vendredi, à 9 h. 1/2 à la Salpt-trière.

Clinique ophthalmologique. — M. Panas, clinique ophthalmologique, lundi et vendredi, à 9 heures à l'Hôtel-Dieu.

Clinique d'accouchements. — M. Tarnier, clinique d'accouchements, mardi, jeudi, samedi, à 9 heures à la Clinique de la Faculté.

Visite des malades tous les matins.

#### "Conférences

Histoire naturelle. — M. Blanchard, agrégé. — Cryptogames. — Parasitisme animal. — Lundi, mercredi, vendredi, à 2 heures (Grand amphithéatre).

Physiologie. — M. Reynier, agrégé. — Fonctions de la reproduction. Organe des sens. — Lundi, mercredi, vendredi, à 5 heures (Petit amphithéâtre).

Pathologie générale. — M. Ballet, agrègé. — L'hérédité et les maladies héréditaires. Mardi, jeudi, samedi, à 4 heures (Salle Laënnec).

Pathologie interne. — M. Chauffard, agrégé. — Maladie du foie et de l'appareil urinaire. — Lundi, mercredi, vendredi, à 4 heures (Petit amphithéâtre).

Pathologie externe. — M. Schwartz, agrégé. — Maladies des os, des vaisseaux et des nerfs, maladies des membres — Mardi, jeudi, samedi, à 3 heures (Petit amphithéâtre).

Obstétrique. — M. Maygrier, agrégé. — Grossesse auormale et pathologique. — Accouchement simple. — Dystocie — Mardi, jeudi, samedi, i 5 heures (Petit amphithéâtre).

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 14 au 20 octobre 1888. — Fièvre typhoïde, 15. — Variole, 3. — Rougeole, 7. — Scarlatine, 0. — Coqueluche, 7. — Diphtérie, Croup, 19. — Phthisie pulmonaire, 190. — Autres tuberculoses, 22. — Tumeurs éancéreuses et autres, 40.

Méningite, 22. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 42. —Paralysie, 71. — Ramollissement cérébral, 16. — Maladies organiques du cœur, 47.

Bronchite aigus et chronique, 58. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 73. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 86.

Fièvre et péritonite puerpérales, 5. — Autres affections puerpérales, 1.

Débilité congénitale, 24. — Sénilité, 29. — Suicides et autres morts violentes, 24. — Autres causes de mort, 183. — Causes inconnues, 7.

Nombre absolu de la semaine : 928. — Résultat de la semaine présidente : 986.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-popsiques (amers et fermest digestifs). — Dyspepaies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. Borrentoit.

Paris,—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Cornelle, 3.

encore une opération jeune, pratiquée depuis trop peu de temps pour pouvoir être jugée d'une manière définitive. Les chiffres qu'on peut apporter ne sont pas assez nombreux puisqu'il n'y a que trois ans qu'elle est pratiquée en France. Voici pourtant la statistique de M. Bouilly.

Depuis 1886 jusqu'en 1888, ce chirurgien a pratiqué 30 fois l'hystérectomie et a eu 23 guérisons et 7 morts qui se répartissent de la façon suivante:

Les morts de 1886 sont imputables au chirurgien, deux des malades n'auraient pas dû être opérées à cause du mauvais état des régions environnantes. Aussi M. Bouilly ne put-il pas éviter la déchirure de la vessie dans un cas, une hémorrhagie qui fit mourir la seconde et une péritonite septique chez la troisième.

En 1887, une de ses opérées mourut au cinquième jour de péritonite septique; mais les hémorrhagies constantes avaient rendu impossible l'antisepsie vaginale. La deuxième mort fut causée par le pincement de l'S iliaque. Il s'agissait du reste d'un cas complexe, gros utérus bourré de fibromes et épithélioma du col. Ici, de l'avis de M. Bouilly, il eût fallu faire l'amputation partielle.

En 1888, les deux morts sont dues au diabète et à une pneumonie intercurrente, on peut donc remarquer qu'avec l'expérience du chirurgien les dangers opératoires s'améliorent et finissent même par disparaître.

M. Bouilly n'a pu suivre toutes ses opérées; mais il en a une de 1886 qui est sans récidive et en parfaite santé. De 1887 il a des femmes qu'il suit depuis 16 mois 1/2, 15, 13 et 11 mois et il n'a encore observé que deux récidives. En 1888 il compte 5 guérisons et 5 récidives à l'heure actuelle. Ces résultats lui permettent d'espérer que l'opération s'améliorera. Il a appris à l'école de M. Verneuil à s'acharner et à juger; il attendra donc pour ne plus pratiquer l'hystérectomie totale que l'avenir ait prononcé.

M. Richelot continue le débat et reconnaît que l'ablation totale est certainement plus difficile que l'amputation partielle et par conséquent réservée aux grands centres hospitaliers où rien ne manque. M. Verneuil a apporté une statistique dans laquelle il se place au point de vue de la suture; pour sa part, il veut ne considérer que la cure radicale, la guérison définitive, et dans ces conditions les chiffres du professeur de la Pitié ne sont pas très concluants.

M. Verneuil demande qu'on adopte sa manière de compter et

qu'on recherche la survie moyenne sous peine de voir la discussion s'égarer.

M. Richelot est partisan de l'ablation totale parce que pour lui l'amputation partielle ne s'adresse qu'à une forme anatomique particulière du cancer, à la forme en chou-fleur qui est très rare; pour son compte îl n'en a rencontré que deux cas. Tous les cancers intracervicaux qui sont les plus nombreux remontent jusqu'au fond de l'utérus, sont quelquefois interstitiels et pour eux la section du col est insuffisante.

M. Richelot a pratiqué 24 fois l'hystérectomie vaginale, a eu 9 morts opératoires et 15 guérisons; sur ces 15 guérisons, 2 toutes récentes ne peuvent encore entrer en ligne de compte. Sur les 13 autres, il y en a 2 opérées incomplètement qui portent encore leur cancer, il y en a 6 qui ont récidivé et 5 qui sont indemnes de toute lésion. En terminant, M. Richelot, comme M. Bouilly, demande qu'on attende avant de se prononcer.

M. Verneuil, pour mettre l'hystérectomie totale sur le même terrain que l'amputation partielle, abandonne si on le veut les chiffres donnés en 1884 et demande qu'on lui apporte des survies aussi belles que les siennes.

M. Kirmisson émet le vœu que la discussion ne porte que sur la survie comme l'a fait M. Verneuil; car la cure radicale d'un cancer n'existe ponr ainsi dire pas.

M. Poszi est partisan de l'hystérectomie totale et apporte sa statistique. Il n'a pas fait beaucoup d'opérations parce qu'il considère qu'on ne doit intervenir que dans les cas qui sont tout à fait au début. Il a pratiqué 6 opérations et compte l mort et 5 guérisons. Sur ces 5 guérisons une récidive au bout de 5 mois et une malade opérée depuis 2 ans 1/2 sans récidive; mais si on consulte les statistiques étrangères, on voit l'hystérectomie totale vaginale devenir de plus en plus bénigne et donner seulement 15 0/0 de morts opératoires au lieu de 29 0/0 qu'elle donnait autrefois.

Schroeder dans ses 50 dernières opérations n'a même eu que 3 morts. L'hystérectomie totale peut donc égaler en bénignité l'amputation partielle. Si on considère la survie, on trouve que Léopold, dans sa statistique, sur 42 opérées, a eu 16 malades qui ont survécu un an, 9 qui ont survécu un an 1/2, 3 qui ont vécu 5 ans et 2 qui ont vécu 2 ans. Martin annonce 35 opérées sans récidive pendant un an et 32 sans récidive pendant un an 1/2; mais il est certain que si on prend les chiffres d'Hofmeyer qui fait un tableau comparatif des résultats des deux opérations, il semble que l'avantage reste à l'amputation partielle. Ce chirurgien trouve en effet qu'au bout de 3 ans il y a 42 0/0 de survie pour l'amputation partielle et 26 0/0 seulement

en faveur de l'extirpation totale. Au bout de 4 ans, 41 0/0 de survie pour l'amputation partielle et pas une guérison avec l'hystérectomie totale; ce qui tient, d'après M. Possi, au mement de l'intervention et à l'âge de la malade.

Si maintenant on interroge l'anatomie pathologique, on trouve qu'un cancer limité du museau de tanche est très souvent accompagné d'un noyau situé dans le corps (Cornil), ce qui rend l'amputation partielle insuffisante. Une dégénérescence sarcomateuse de la muqueuse accompagne souvent aussi l'épithélioma du col, il faut donc enlever tout l'utérus.

Pour ce qui est des métrites, Braun, de Vienne, a signalé leur amélioration par la simple section du museau de tanche. Lisfranc avait du reste inventé ce traitement et M. Pozzi s'en est bien trouvé dans maintes circonstances.

M. Terrier, au Congrès de chirurgie française, a prouvé que quatre fois sur dix-huit il y avait en même temps cancer du col et du corps d'après les examens faits au laboratoire de Ranvier. Il n'est pas de l'avis de M. Pozzi au sujet de la dégénérescence sarcomateuse, pour lui c'est une lésion inflammatoire, une métrite du corps. Il ne fera que donner une partie de sa statistique. Il n'a que 17,8 0/0 de mortalité opératoire, ce qui se rapproche beaucoup du chifire 15 0/0 considéré comme le meilleur.

M. Bouilly voudrait qu'on ne confondit pas l'opération supra-vaginale avec la sous-vaginale, comme cela se trouve dans les statistiques étrangères. L'opération supra-vaginale n'est pas comparable à l'emploi d'une chaîne d'écraseur, c'est un évidement de l'utérus.

M. Trelat est aussi de cet avis. Jamais Hofmeyer ni ses élèves n'ont amputé le col avec l'écraseur ou l'anse galvano-caustique; mais ils pratiquent une section profonde et conique au bistouri.

SÉRIE D'OVARIOTOMIES. — M. Terrillon apporte sa dernière série d'ovariotomies pratiquées de 1887 à 1888. Elle a trait à 35 opérations sur lesquelles il n'a eu que trois morts par l'intervention et jamais par péritonite ou septicémie. Tous les cas à l'exception de six furent compliqués, ce qui tient à la pratique des ponctions. Il faut donc ne pas recourir à ce moyen et opérer de bonne heure. Dans une opération il dut enlever l'utérus farci de fibromes en même temps que le kyste ovarien. Neuf fois sur trente-cinq, il a enlevé les ovaires et n'a pratiqué que trois fois le drainage. Il emploie le catgut préparé à la façon des frères Reverdin, c'est-à-dire dégraissé d'abord, puis soumis à une température de 130° et placé ensuite dans le sublimé.

HYPERTROPHIE ÉLÉPHANTIASIQUE DU NEZ. DÉCORTICATION. — M. Le Dentu présente un malade à qui il a pratiqué la décortication, pro-

cédé essentiellement français qu'on retrouve dans les Mémoires de chirurgie, qui a été rajeuni par Ollier, ce qu'on oublie trop à l'étranger. Il a fait cette opération suivant le procédé indiqué par Civadier, au bistouri, en rasant les cartilages et en enlevant tout ce qui dépasait. La cicatrisation est rapide, ce qui tiendrait d'après Hébra aux flots d'épithélium glandulaire formés par la section du fond des glandes et qui agiraient comme des greffes.

M. Kirmisson a fait dernièrement une opération semblable; mais devant une hémorrhagie abondante il a laissé le bistouri pour le thermo-cautère. Ce qui l'a frappé c'est la diminution de l'acné périphérique.

M. Th. Anger a aussi pratiqué la décortication; mais n'a pas vu l'acné disparaître.

M. Verneuil n'a pas fait cette opération; mais a enlevé dans la même région de nombreux adénomes sudoripares, il préfère le thermo-cautère qui ne nuit en rien à la cicatrisation.

M. Le Dentu n'a pas été gêné par le sang, il craindrait la nécrose de quelques points du cartilage avec le thermo-cautère. Sur ce même malade il a enlevé autrefois 9 centimètres de sternum, on sent en effet le cœur battre sous la main, circonstance qu'il a utilisée pour prendre des tracés.

M. Polaillon présente un malade auquel il a enlevé tout le péroné pour une ostéo-myélite.

M. Routier présente une malade atteinte de panaris accompagné de plaques de sphacèle sur tout le membre supérieur.

M. Richelot présente un instrument appelé par son inventeur le défenseur du périnée et destiné à empêcher la rupture de cette région pendant l'accouchement.

EUGÈNE ROCHARD.

### HOUVELLES

### Faculté de médecine de Paris.

ANNÉE SCOLAIRE 1888-1889.

### COURS

Anatomie. — M. Farabeuf. — Les viscères thoraciques. — Les vaisseaux sanguins. — Lundi, mercredi, vendredi, à 4 heures (Grand amphithéâtre).

Physique médicale. — M. Gariel. — Phénomènes généraux et applications biologiques de l'électricité et de l'optique. — Lundi, mercredi, vendredi, à midi (Petit amphithéâtre). - 43-44-41

# LA FRANCE MEDICALE

#### SOMMATRE

Tevens agiusos: Permatis exfoliatrice survenue chez brightique, par M. Rebert Leudet (Hépital Necker, M. le professeur Peter). — Memento pratique, — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale des hópitasses, séance du 26 octobre 1888. — Variétés. — Néorologie. — Nouvelles.

HOPITAL NECKER. — M. LE PROFESSEUR PETER.

Dermatite exfoliatrice survenue chez pne brightique. - Mort.

Par M. Robert Leuder (1).
Interne des opiteux.

La nommée C..., 27 ans, blanchisseuse, entre à l'hôpital Nacker, service de M. le Prof. Peter; elle a toujours en une bonne santé jusqu'an moment de son mariage, il y a environ un an et demi.

Après trois ou quatre mois elle devint enceinte; en mars 1887, ses jambes commencent à ensier, l'ædème angmentant atteint le ventre vers le mois de juin. Dans les derniers temps de sa grossesse, vomissements très abondants, lais pour toute nouvriture; à partir de ce moment surtout, elle ensie beaucoup, les jambes, les bras et la face étaient ædématiés quand elle entre à Necker le 2 août pour y accescher le 12 d'un ensant mort; l'accouchement se sait bien.

C... reste enfiée pendant les mois d'août et septembre, pois l'endéme diminue petit à petit et elle sort vers la fin d'actobre; elle s'alimente toujeurs avec du lait; vomit encore mais beaucoup moins. A sa sortie on ventre était encore gros, l'edème des membres légèrement persistant, elle éprouvait de la séphalalgie.

Bentrée chez elle, la faiblesse accompagnée de dyspnée l'empêche de travailler. Elle revient le 26 janvier dans le service avec de l'odème des membres inférieurs, de l'ascite, des vomissements; cet état s'accompagne de palpitations, de céphelée et de dyspnée.

Nous la trouvons à notre arrivée dans le service en février dans l'état suivant :

Cédème très prononcé des jambes augmentant quand la malade se lève, moins accentué aux cuisses.

Ascite aboudante.

<sup>(1,</sup> Communiquies à la Societé clinique de Paris.

Pouls petit, fréquent; palpitations fréquentes. A la pointe du cœur souffle systolique bien net, en jet de vapeur.

Matité aux bases des deux poumons; râles sous-crépitants à grosses bulles au même endroit. Râles de bronchite disséminés dans toute sa hauteur.

Uu peu de toux; 'crachats blancs peu abondants. Au moindre exercice, dyspnée; mais il n'y a plus d'étouffements la nuit comme autrefois.

Céphalées fréquentes; les yeux se fatiguent facilement. Insomnie. Règles suspendues depuis l'accouchement.

A peine un litre à un litre et demi d'urine par jour; albumine très abondante.

Traitement. Régime lacté exclusif; sirop de codéine, café, sirop de Lodd.

21 mars. Ponction abdominale; liquide citrin 7 litres et demi.

5 avril. Deuxième ponction: 6 litres. L'état général n'a pas changé; l'œdème augmente aux cuisses et au tronc, la face est également très bouffie.

23 mai. Troisième ponction: 8 litres.

Bruit de galop à la pointe. Les étouffements sont moins prononcés qu'autrefois.

Urines environ 1 litre dans les vingt-quatre heures, toujours très albumineuses. Parfois la malade mouche un peu de sang.

Pendant le mois de juin, on pratique une quatrième ponction, bientôt suivie d'une cinquième.

La malade commence à s'affaiblir beaucoup.

7 juillet. Sixième ponction : 8 litres de liquide, toujours de même aspect.

Le 15. Septième ponction, 8 litres et demi; huitième ponction à la fin du mois.

Vers le 21 juillet, apparition sur les membres iuférieurs de larges plaques rougeâtres, avec un bourrelet très net, plutôt jallongées que rondes; elles gagnent rapidement et en quelques jours les parties génitales, le tronc et arrivent à la face; elles sont accompagnées de démangeaisons insupportables, qui provoquent un grattage continuel. La malade se met littéralement en sang et ne peut reposer in jour, ni nuit.

Ces plaques persistent environ une dizaine de jours, puis elles sont remplacées par une rougeur intense qui envahit tout le corps et ressemble absolument à la coloration de la scarlatine, elle envahit également tout le corps; elle est un peu moins marquée au cuir chevelu (Glycérolé d'amidon, vaseline).

Cet état s'accompagne d'une élévation de la température qui reste

du 27 juillet au 7 août dans les environs de 39° et même dépasse ce chiffre à plusieurs reprises.

Puis les démangeaisons, quoique encore continuelles, deviennent moins vives; tout le corps desquame; aux pieds et aux mains l'épiderme s'enlève par larges plaques comme dans la scarlatine; aux jointures on constate également de larges squames, elles sont plus petites sur le reste du corps, principalement à la face et au cuir chevelu. Pas d'humidité sous les squames.

Le lit est rempli de squames qui tombent et se reproduisent continuellement.

En même temps l'œdème de tout le corps diminue et disparaît totalement à la face et aux membres supérieurs; il persiste encore à l'abdomen et aux cuisses; là même il finit par devenir à la longue presque insensible.

Amaigrissement général.

Vers le 11 septembre neuvième ponction : six litres (il est à noter qu'il n'en a pas été fait depuis la fin de juillet, tandis que jusqu'à cette date, on était arrivé à retirer huit litres et plus au bout de huit jours.

Le 15 septembre, il ne reste presque plus de grandes squames, sauf quelques-unes aux bras et au niveau de certaines articulations, telles que les coudes et les genoux. Sur le reste du corps desquamation furfuracée très abondante; sur le cuir chevelu égale ent. Les cheveux, auparavant, assez abondants, s'éclaircissent rapidement, on les enlève par poignées. Queiques larges squames subsistent encore au niveau de l'orifice de la dernière ponction.

Amaigrissement de plus en plus prononcé; sensation de refroidissement; même les jours de chaleur la malade réclame toujours des couvertures et un édredon.

Les lèvres sont sèches, enflées. Quelques squames à l'orifice des narines.

Les paupières rougeatres, encore garnies de leurs cils, sont légèrement en ectropion, surtout les inférieures.

Les urines se maintiennent toujours dans les environs d'un litre et restent très albumineuses.

25 septembre. Squames fines toujours abondantes, principalement aux membres inférieurs. La peau semble épaissie quand on la pince entre deux doigts.

il s'est formé depuis quelques jours à la partie postéro-interne de la cuisse gauche un vaste anthrax qui, ponctionné, guérit en quelques jours.

15 octobre. Toutes les larges squames ont disparu. Les ongles, à la racine, sont rongés et s'effritent; ils sont légèrement striés dans le sens longitudinal. La malade ne se plaint plus de démangeaisons; du

reste depuis plus d'un mois, depuis que les vives démangeaisons ont disparu, elle est dans un état d'apathie presque continuel, ne demande rien, toujours enveloppée de ses couvertures.

Diarrhée continuelle depuis trois semaines.

L'ascite ne se reproduit que très lentement.

Mort le 21 octobre dans la nuit, survenne dans un état d'affaiblissement complet ; aucune réaction douloureuse dans les derniers moments, ni plaintes, ni convulsions, ni dyspnée ; en un mot la malade s'est éteinte sans souffrances.

Autopsie le 22 octobre : Cordon très amaigri ; ædème très léger des malléoles.

Le système pileux a presque disparu; il ne reste que quelques poils épars au pubis et aux aisselles, les cheveux sont réduits à quelques touffes dans la région occipitale.

Quatre ou 5 litres de liquide utérin s'écouleut à l'incision de l'abdomen; sur les anses intestinales quelques fausses membranes.

Périhépatite; le foie d'un volume normal présente sur certains points vers les bords antérieurs un tour de la stase dans les veines sus-hépatiques, mais ce n'est pas encore le foie muscadé, son volume est normal.

Rein gauche 75 grammes, le droit, 90 grammes, tous deux petits, se désortiquent très difficilement. La substance articule a presque disparu; sur certains de ces points il existe quelques petits kystes visibles à la loupe; à la surface quelques dépressions. Leur coloration générale est rouge grisatre.

Rate: saine.

Cœur très volumineux grâce à une hypertrophie considérable du ventricule gauche avec dilatation. Le myocarde est altéré, autour des vaisseaux, à la coupe de la pointe et du pilier antérieur de ce ventricule on remarque que le tissu est d'un blanc grisâtre.

Toutes les valvules sont intactes, même la mitrale au feyer de laquelle on avait entendu un souffle net tout le temps, mais il était évidemment causé par la dilatation très considérable que l'on constate à l'orifice mitral.

Aorte petite, mais saine, sans athérome.

Les poumons sont adhérents, couverts de fauestes membranes. Il n'y a pas de tubercules, ni d'autres lésions apparentes.

Rien dans les plèvres.

Remarques. Plusieurs points nous ont fait croire que esté observation méritait d'être rapportée. C'est d'abord la dermatite exfolitrice elle-même, puisque jusqu'ici le nembre des observations repportées est encore restreint, ainsi que le faisait remarquer dernièrement en en citant un cas, notre collègue le Dr Girode (Annales de dermatologie et de syphiligraphie, 25 septembre 1883); la nature de la maladie primitive le mal de Bright probablement consécutif luimême à la grossesse.

Le sexe, la dermatite exfoliatrice ayant encore été plus fréquémment constatée chez l'homme; puis l'évolution des manifestations des divers appareils après apparition de la dermatite, la disparition presque totale de l'œdème, la grande diminution de l'épanchement péritonéal.

L'apparition d'un anthrax de la cuisse.

Enfin la terminaison évidemment due à l'état de faiblesse amené par la lésion cutanée.

La malade n'est pas morte par son cœur; elle n'a pas succombé non plus par son rein, car elle n'a eu ni dyspnée, ni asystolie, ni phénomènes d'urémie, les urines n'ont jamais énormément haissé. Ce sont les troubles de l'appareil cutané qui ont changé la façon dont elle était primitivement destinée à mourir, étant donné l'état du rein d'abord, du cœur ensuite.

### MEMENTO PRATIQUE

Caime na Tolletta a La Languiss, per M. Viscent Fassati, pharmessen à Prague (Bohême). — Avec le mélange suivant, j'ai obtenu une pâte cosmétique très affinance contre les boutons, tannes, considons et autres affections de la peau:

| Langline                        | 5 grammes.             |
|---------------------------------|------------------------|
| Huiles d'amandes douqes         | Б                      |
| Soutre prédigité                | <b>5</b> <del></del> , |
| Oxyde de zind                   | 2 gr. 50               |
| Extrait de violette,            | 0.gr. 50               |
| d'orcenette (Anchuea tinatoria) | Q. S., pour obtemir    |

une couleur de chair plus ou moins foncée.

Cette pâte présente l'avantage d'être facilement absorbée par la peau, à cause de la présence de la lametime; sa couleur permet d'en faire usage même pendant le jour. Il suffit d'en appliquer une couche très mince et de saupondrer ensuite de stéctite on d'amiden pulvérisé.

(Arch. de pharme.)

Un nouvel, anastrasique locale: La aktar, .... D'après les commuatsuions faibes: La docisté de médevine de Berlin; le thérapertique se strait envictio d'un nouveau médicament analgénique, appelé à dévoner la coccine. Il s'agirait d'une substance qui nous vient de l'Afrique et porte le nom de hagir; chieves présente sous le termie d'une masse rouge; une solution aqueuse, instillée dans l'œil d'animaux, a déterminé, au bout d'un quart d'heure, une anesthésie locale très prononcée, qui dura de 10 à 24 heures; l'analgésie était telleque des excitations très fortes ne purent provoquer la moindre douleur, la moindre réaction.

(Rev. méd. de l'Est.)

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 26 octobre 1888. - Présidence de M. SIREDRY.

TRAITEMENT DE LA LITHIASE BILIAIRE PAR L'HUILE D'OLIVE A HAUTE DOSE. — M. Millard communique une lettre qu'il a reçue en 1886 du D' Feillée, d'Angers, et dans laquelle ce confrère relate qu'il a obtenu l'expulsion d'une vingtaine de calculs en faisant prendre le soir 125 grammes d'huile d'olive et le lendemain matin 40 à 60 grammes d'huile de ricin.

M. Chauffard rappelle que les travaux des médecins américains remontent à 1884. Il est probable que M. Feillie n'avait pas eu connaissance de ces travaux.

Tuberculoses anatomiques et lymphangites tuberculeuses.—
M. Morel Lavallée présente, au nom du professeur Fournier et de
M. Quinquaud, un ancien garçon de pavillon de dissection chez lequel on constate à la suite de tubercules anatomiques des lymphangites et des gommes tuberculeuses. Le traitement consiste en injections sous-cutanées de vaseline iodoformée faites à la racine du
membre. L'état général est resté satisfaisant.

CORNE DU GLAND. — M. Chauffard présente le moulage d'une come du gland qui s'est développée chez un homme d'une soixantaine d'années à la suite de l'ablation d'un petit papillôme du frein. Cette opération a eu lieu il y a deux ans; depuis lors, la corne se reproduit tous les quatre à six mois; elle mesure 8 centimètres et demi de long et 2 centimètres et demi de diamètre à son point d'implantation.

KYSTE HYDATIQUE DU POIR. — M. Troisier présente un malade ponctionné en novembre 1886 et qui, depuis deux ans environ, souffrait de l'épaule droite et présentait des accidents dyspeptiques. Ce malade a guéri par une seule ponction aspiratrice et est resté guéri depuis deux ans: la palpation profonde permet cependant de constater que le foie est moins gros, bien que M. Troisier, qui suit depuis longtemps ce malade, a noté une diminution graduelle de ce volume.

M. Bucquoy, après avoir palpé le malade, pense qu'à première vue on ne saurait affirmer la guérison de ce malade; pour lui, il ferait volontiers une ponction aspiratrice.

- M. Féréol fait remarquer que le malade éprouve encore quelques douleurs qui doivent faire penser qu'il existe encore en ce point un certain travail.
- M. Labbé est d'avis qu'il faut avoir recours aux ponetions suivies d'injections antiseptiques; il admet cependant qu'exceptionnellement la ponetion simple peut être suivie de guérison.

Pouls lent permanent et uramis. — M. Debove rappelle les phénomènes et l'historique de cette affection que l'on attribue avec M. Charcot à une lésion anatomique du bulbe. M. Debove a pu, il y a deux ans, examiner histologiquement le bulbe et les méninges d'un malade chez lequel il svait pendant trois ans observé le pouls lent permanent; il n'a pu constater aucune lésion.

Dernièrement il a observé un vieillard atteint de cette affection qui était accompagnée d'accès de dyspnée, de syncopes et de crises épileptoïdes. L'examen des urines a montré une diminution considérable de l'urée sans la moindre trace d'albumine. Le régime lacté a fait disparaître les accidents dyspuéiques syncopaux et épileptoïdes et remonter le taux de l'urée. Le pouls resta à 32°.

- M. Debove rappelle les expériences de Claude Bernard et de Gall; il les rapproche des faits cliniques et croit pouvoir conclure que le ralentissement du pouls produit un abaissement de la pression artérielle qui a pour conséquence une dépuration urinaire insuffisante; de cette dépuration insuffisante résulte l'urémie et comme conséquence de celle-ct les accidents nerveux.
- M. Rendu n'admet pas que ce malade, dans les urines duquel il n'y avait pas d'albumine, fût atteint d'affection rénale. D'autre part il n'accepte pas la pathogénie proposée par M. Debove, d'abord parce que l'amélioration du malade a pu tenir au relèvement du taux de sa nutrition, d'autre part parce que dans le mal de Bright la pression artérielle est élevée et non pas abuissée.
- M. Gingeot observe depuis plusieurs années une vieille dame albuminurique avec pouls lent; il y a deux ans une diminution de l'urine avec chute du taux de l'urée de 17 à 7 grammes par litre a été accompagnée d'accidents hyposthéniques et syncopaux. Chez elle comme chez le malade de M. Debove le lait a amené, avec la diurèse, la disparition des accidents.

  Sapelier.

### VARIÉTES

Les étudiants Russes à la Faculté de médecine de Paris.

Les étudiants Russes de Paris (1) se divisent naturellement en deux groupes, les Slaves et les Jaraélites. Ils résident plutôt sur la

<sup>(1)</sup> Extraits d'une étude publiée par le Temps.

rive gauche, eax environs du quartier Latin. Les Slaves sont au nombre de quarante, les Israélites au nombre de deux cents enviros. Sur les quarante étudiants slaves, trente au moins appartiennent au sexe faible, ce qui s'explique par le fait que maintenant les époles supérieures de femmes sont en Russie, difficilement accessibles. La position économique, de ces jeunes gens n'est guère meilleure que celle des autres réfugiés russes. Leur budget moyen est de 80 à 100 francs par mois. Aussi sont-ils obligés pour la plupart de faire des correspondances et des copies pour ne pas mourir littéralement de faim. Mlle X..., aujourd'hui licenciée ès sciences, fut blanchisseuse au commencement de ses études. D'autres furent magons ou charpentiers. Les étudiants israélites sont au nombre de 200, dent 90 femmes. L'amnée dernière, leur nombre total ne s'élevait pas au delà de 100. La cause de cette augmentation soudaine des étudiants israélites provient de ce qu'en certaines parties de la Russie, et sutout dans la Russia médidionale, leur admission dans les Universités a été limitée à un tant p. 100, La moyenne de leurs ressources est de 70 francs par mois. D'ailleurs l' « Alliance israélite » les protège très efficacement et fournit des subsides à la moitié d'entre eux. De plus, ils ont formé une « caisse de secours mutuels des étudiants de Russie résident à Paris », qui compte environ 110 membres, det 2 on 3 Slaves, et qui a pour but de payer les inscriptions des étediants très panvres et de leur prêter même, de l'arrent pour achever leurs études. Quelques uns envoient des egressondences politiques et littéraires sux journaux roumains, bulgares, américains; d'antres font des traductions ou donnent des legens.

Les étadiants russes, indistinctement, suivent en majorité les cours de la Faculté de médocine. Leurs examens, terminés, ils retournent en Russie. On ne sait guère qu'un soul d'entre eux qui se soit établi comme docteur en médocine en pravince. Durant leur sancées d'études à Paris, ces jamies gens, avec les ressources que nous indiquous plus hant, sont naturellement réduite à une existence sobre et recluse.

Ils en profitent pour travailler plus ardemnaent. Mais encore, sur un appointement aussi minime bear scrait-il absolument impessible de vivre, s'ils n'avaient amoindri cette difficulté en formant un cartain nombre d'associations. Une véritable communauté d'étudiants et d'étudiantes est établie dans un vaste appartement de la rue Flatters. D'autre part presque tous ces Russes vivent en communauté. Le plus généralement ils louent, it trois ou quatre, un petit appartement; d'une chambre ils font un dertoir pour les hommes; d'une autre un dortoir pour les femmes; une pièce commune leur sert en même temps de réfectoire et de salles d'études. Ces communautés

iont nombreuses au quartier Latin, où l'on a'est habitué à voir eniemble, ces jeunes gens et ces jeunes filles. Même les concierges se
ient amadoués ; lorsqu'une jeune fille se présente, afin de choisir un
appartement ou une chambre, il lui suffit de décliner sa qualité d'éindiante russe pour que les règlements, toujours élastiques du reste,
se conforment à son désir. L'autorisation même; lui est facilement
accordée de recevoir à une heure quelconque du jour ou de la soirée
ses compagnons ou ses compagnes d'études.

Ces appartements sont sommairement meublés. Le samoyar luinême est un objet de luxe qu'on n'y voit pas souvent. Les murs sont lenjours nus, sans autre décoration que l'étagère où sont rangés les livres. Parfois pourtant une photographie est accrochée à un clou : m portrait de famille, ou d'une célébrité, ou encore la reproduction in tableau de Répine, les Bourlaky (les Hâleurs), dont le sujet est iré du livre de Rechetnikov : « Caux de Podlionaïa. » Jusqu'à la fia le l'an dernier, le plupart de ces jounes gens stangeaient à leur orfinaire de la viande de cheval. Quelques-una, plus fortunés, vivaient lans divers restaurants russes, rue de Saine, rue de l'Arbelète, rue Monsieur-le-Prince ou encore rue de la Glacière. Mais il s'est récemment fondé, avenue des Gobelins, une sorte de cuisine coopéralive, où ces jeunes gens, au nombre de cent à cent cinquante, viennent faire leurs deux repas quotidiens. Un comité dirige et surveille Institution; pour éviter les frais de service, ce sont les consommaæurs eux-mêmes qui servent : chaque jour, quatre membres de la ociété sont désignés pour cet office. Quelques-uns se dispensent de sette corvée au moyen d'une effrande destinée à de moins heureux. Au déjeuner, pour la somme de 55 centimes, on obtient une viande, m légume et du paini à disprétion ; le soir, pour 65 centimes, on a m potage en plus. La tasse de thé ou de café coûte un sou. Quant su vin. il est inconnu. Da reste, a ceux qui sont moins riches, des facilités sont accordées. On geut d'abord leur donner des demi-portions au prix de 25 centimes. En outre, les offrandes de ceux qui ne pervent pas à table lorsque vient leur tour, les dons des Russes riches s'intéressant à cette œuvre, sont transformés en cachets et ceux-ci sont délivrés gratuitement aux étudiants pauvres. Ce curieux restaurant russe est d'ailleurs très simplement installé. Dans chacune des trois chambres de l'appartement, une grande table blanche en sapin est entourée d'autant de chaises que possible. Pas de nappe. ni de serviette, et des chaises peu confortables. Mais on n'a pas le temps d'y songer et l'on y mange bruyamment et gaiement le borstek national. D'autres établissements privés sont installés en divers endroits du quartier.

Les étudiants juifa est fendé une calese de secones mutuels. Les

étudiants slaves ont plus récemment organisé une société sous ce titre : « La jeunesse slave ». Cette société dont un comité fonctions dans toutes les villes où se trouvent des étudiants russes, est destinée à favoriser les études de leurs coreligionnaires pauvres. Elle a été fondée sous le patronage de M. Lockroy, ministre de l'instruction publique, et de MM. les D<sup>m</sup> Letourneau et Zaborowski, anthropologistes distingués.

Les étudiants russes, sans distinction de culte, possèdent en commun une bibliothèque, sise rue de la Glacière. Cette bibliothèque, fondée en 1875, grâce surtout au concours de Tourguenef, compte actuellement un millier de volumes de littérature, d'histoire et de philosophie. Les membres de la Société de la Bibliothèque sont au nombre de soixante-cinq, qui payent, pour le loyer et pour les about nements, 1 fr. 50 par mois. Un comité surveille le fonctionnement régulier de l'institution. Chaque membre de ce comité remplit alternativement les fonctions de bibliothécaire. Du reste, tout le monde peut entrer dans la salle de lecture et lire les revues et les journant russes, moyennant une petite offrande glissée dans un tronc.

### NÉCROLOGIE

M. le D'CHEVALIER, de Paris, reçu en 1858, chevalier de la Légie d'honneur.

### HOUVELLES

### Facultó de médecine de Paris.

ANNÉE SCOLAIRE 1888-1889.

### TRAVAUX PRATIQUES

Anatomie. — M. Poirier, agrégé, chef des travaux anatomiques. — Dissection. — Démonstrations par les prosecteurs et les aides d'anatomie. — Tous les jours de midi à 4 heures (15, rue de l'École-de-Métroine).

Histoire naturelle. — M. Faguet, chef des travaux. — Exercices pretiques: Zoologie et botanique. — Conférences et démonstrations. — Lundi et jeudi (1<sup>ro</sup> série), mardi et vendredi (2<sup>o</sup> série), de 9 heures à 11 heures (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine).

Chimie médicale. — M. Hanriot, agrégé, chef des travaux. — Manipulations de chimie. — Conférences et démonstrations. — Mardi, jeudi, samedi, de 8 heures à 10 h. 1/2 (École pratique, rue Vauquelin).

Physique médicale. — M. N..., agrégé, chef des travaux. — Menipulations de physique. — Conférences et démonstrations. — Mardi, matologie et de syphiligraphie, 25 septembre 1888); la nature de la maladie primitive le mal de Bright probablement consécutif luimême à la grossesse.

Le sexe, la dermatte exfoliatrice ayant encore été plus frequentment constatée chez l'homme; puis l'évolution des manifestations des divers appareils après apparition de la dermatite, la disparition presque totale de l'ædème, la grande diminution de l'épanchement péritonéal.

L'apparition d'un anthrax de la cuisse.

Enfin la terminaison évidemment due à l'état de faiblesse amené par la l'ésion cutanée.

La malade n'est pas morte par son cœur; elle n'a pas succombé nôn plus par son rein, car elle n'a eu ni dyspnée, ni asystolie, ni phénomènes d'urémie, les urines n'ont jamais énormément baissé. Ce sont les troubles de l'appareil cutané qui ont change la façon dont elle était primitivement destinée à mourir, étant donné l'état du smalded proffer rein d'abord, du cœur ensuite.

## MEMENTO FRATIQUE ability of the February of the second of the

the contract of the second of the

CREME DE TOLLETTE A. LA LAMOLDES, per M.: Viscent Fasseti, pharmacien à Prague (Bohême). — Avec le mélange suivant, j'ai obtenu une pate cosmétique très efficace contre les boutons, tannes, comédons et autres affections de la peau :

Lanoline nouse programmes. 5 grammes. Huiles d'amandes douges ..... 5 -, Soufre précipité...... 5 ---... d'orcanette (Anchusa tinetoria). Q. S., pour obtenir une couleur de chair plus ou moins foncée.

Cette pâte présente l'avantage d'être facilement absorbée par la peau, à cause de la présence de la languime ; sa couleur permet d'en faire usage même pendant le jour. Il suffit d'en appliquer une cou-, che tres minos et de saupondrer ensuite de stéctite ou d'amiden pulvérisé. (Arch. de pharm.)

Un nuuvel ensethèsique local: Le hatap, .... D'après les commuabutions faites: a la Societé du médevine de Berlin, le thérapentique se secan envictue d'un nouveau médicament analgément, appelé à détroner la coccime. Il s'agirait d'une substance qui nous vient de l'Afrique et porte le nom de kayup; elle se presente sons la ferme

d'une masse rouge; une solution aqueuse, instillée dans l'œil d'animaux, a déterminé, au bout d'un quart d'heure, une anesthésie locale très prononcée, qui dura de 10 à 24 heures; l'analgésie était telle que des excitations très fortes ne purent provoquer la moindre douleur, la moindre réaction.

(Rev. méd. de l'Est.)

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 26 octobre 1888. - Présidence de M. SIREDEY.

TRAITEMENT DE LA LITHIASE BILIAIRE PAR L'HUILE D'OLIVE A HAUTE DOSE. — M. Millard communique une lettre qu'il a reçue en 1886 du Dr Feillée, d'Angers, et dans laquelle ce confrère relate qu'il a obtenu l'expulsion d'une vingtaine de calculs en faisant prendre le soir 125 grammes d'huile d'olive et le lendemain matin 40 à 60 grammes d'huile de ricin.

M. Chauffard rappelle que les travaux des médecins américains remontent à 1884. Il est probable que M. Feillie n'avait pas eu connaissance de ces travaux.

Tuberculoses anatomiques et lymphangites tuberculeuses.— M. Morei Lavallés présente, au nom du professeur Fournier et de M. Quinquaud, un ancien garçon de pavillon de dissection chez lequel on constate à la suite de tubercules anatomiques des lymphangites et des gommes tuberculeuses. Le traitement consiste en injections sous-cutanées de vaseline iodoformée faites à la racine du membre. L'état général est resté satisfaisant.

Corne du Gland. — M. Chauffard présente le moulage d'une corne du gland qui s'est développée chez un homme d'une soixantaine d'années à la suite de l'ablation d'un petit papillôme du frein. Cette opération a eu lieu il y a deux ans; depuis lors, la corne se reproduit tous les quatre à six mois; elle mesure 3 centimètres et demi de long et 2 centimètres et demi de diamètre à son point d'implantation.

KYSTE HYDATIQUE DU FOIR. — M. Troisier présente un malade ponctionné en novembre 1886 et qui, depuis deux ans environ, souffrait de l'épaule droite et présentait des accidents dyspeptiques. Ce malade a guéri par une seule ponction aspiratrice et est resté guéri depuis deux ans: la palpation profonde permet cependant de constater que le foie est moins gros, bien que M. Troisier, qui suit depuis longtemps ce malade, a noté une diminution graduelle de ce volume.

M. Bucquoy, après avoir palpé le malade, pense qu'à première vue on ne saurait affirmer la guérison de ce malade; pour lui, il ferait volontiers une ponction aspiratrice.

- M. Féréol fait remarquer que le malade éprouve encore quelques deuleurs qui doivent faire penser qu'il existe encore en ce point un certain travail.
- M. Labbé est d'avis qu'il faut avoir recours aux ponctions suivies d'injections antiseptiques; il admet cependant qu'exceptionnellement la ponetion simple peut être suivie de guérison.

Pouls lent fermanent et urémis. — M. Debove rappelle les phénomènes et l'historique de cette affection que l'on attribue avec M. Charcot à une lésion anatomique du bulbe. M. Debove a pu, il y a deux ans, examiner histologiquement le bulbe et les méninges d'un malade chez lequel il svait pendant trois ans observé le pouls lent permanent; il n'a pu constater aucune lésion.

Dernièrement il a observé un vicillard atteint de cette affection qui était accompagnée d'accès de dyspnée, de syncopes et de crises épileptoïdes. L'examen des urines a montré une diminution considérable de l'urée sans la moindre trace d'albumine. Le régime lacté a fait disparaître les accidents dyspnéiques syncopaux et épileptoïdes et remonter le taux de l'urée. Le pouls resta à 32°.

M. Debove rappelle les expériences de Claude Bernard et de Gall; il les rapproche des faits cliniques et croit pouvoir conclure que le raientissement du pouls produit un abaissement de la pression artérielle qui a pour conséquence une dépuration urinaire insuffisante; de cette dépuration insuffisante résulte l'urémie et comme conséquence de celle-cf les accidents nerveux.

M. Rendu n'admet pas que ce malade, dans les urines duquel il n'y avait pas d'albumine, fût atteint d'affection rénale. D'autre part il n'accepte pas la pathogénie proposée par M. Debove, d'abord parce que l'amélioration du malade a pu tenir au relèvement du taux de sa nutrition, d'autre part parce que dans le mal de Bright la pression artérielle est élevée et non pas abaissée.

M. Gingeot observe depuis plusieurs années une vieille dame albuminurique avec pouls lent; il y a deux ans une diminution de l'urine avec chute du taux de l'urée de 17 à 7 grammes par litre a été accompagnée d'accidents hyposthémiques et syncopaux. Chez elle comme chez le malade de M. Debove le lait a amené, avec la diurèse, la disparition des accidents.

Sapelier.

### VARIETES

Les étudiants Russes à la Faculté de médecine de Paris.

Les étudiants Russes de Paris (1) se divisent naturellement en deux groupes, les Slaves et les lisraélites. Ils résident plutôt sur la

<sup>(1)</sup> Extraits d'une étude publiée par le Temps.

rive ganche, anx environs de quartier Latin. Les Slaves sont au nombre de quarante, les Israélites au nombre de deux cents environ. Sur les quarante étudiants slaves, trente au moins appartiennent au sexe faible, ce qui s'explique par le fait que maintenant les écoles supérieures de femmes sont en Russie difficilement accessibles. La position économique, de ces jeunes gens n'est guère meilleure que celle des autres réfugiés russes. Leur budget moyen, est de 80 à 100 france par mois. Aussi sont-ils obligés pour la plupart de faire des correspondances et des copies pour ne pas mourir littéralement de faim. Mlle X..., aujourd'hui licenciée ès sciences, fut blanchisseuse au commencement de ses études. D'autres furent maçons ou charpentiers. Les étudiants israélites sont au nombre de 200, dont 90 femmes. L'année dernière, leur nombre total me s'élevait pas au delà de 100. La cause de cette augmentation sondaine des étudiants israélites provient de ce qu'en certaines parties de la Russie, et surtout dans la Russia médidionale, leur admission dans les Universités a été limitée à un tant p. 100. La moyenne de leurs ressources est de 70 francs par mois. D'ailleurs l' 4 Alliance israélite » les protège très efficacement et fournit des subsides à la moitié d'entre eux. De plus, ils ont formé une « caisse de sceques muincle des étadiants de Russie résident à Paris », qui sompte environ 110 membres, dest 2 on 3 Slaves, et qui a pour but de payer les inscriptions des étadiants très pauvres et de leur prêter même, de l'arrent pour achever leurs études. Quelques-uns envoient des agressondences politiques et littéraires aux journaux roumains, bulgares, américains; d'aptres font des traductions ou donnant, des legens.

Les étudiants russes, indistinctement, suivent en majorité les cours de la Faculté de médecine. Leurs examens, terminés, ils retournent en Russie. On ne sait guère qu'un soul d'entre eux qui se soit établi comme docteur en médecine en prevince. Durant leurs samées d'études à Paris, ces jeunes gens, avec les ressources que nous indiquems plus haut, sont naturellement réduits à une existence sobre et recluse.

Ils en profitent pour travailler plus ardenment. Mais encore, avec un appointement aussi minime beur serait-il albohanent impossible de vivre, s'ils n'avaient amoindri cette difficulté en forment un certain nombre d'associations. Une véritable communauté d'étudiants et d'étudiantes est établie dans un vaste appartement de la rue Flatters. D'autre part presque tous ces Russes vivent en communauté. Le plus généralement ils louent, a trois ou quatre, un petit appartement; d'une chambre les font un dertoir pour les hommes; d'une autre un dortoir pour les femmes; une pièce commune leur sert en même temps de réfectoire et de salles d'études. Ces communautés

# LA FRANCE MEDICALE

#### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux originaux : Considérations sur la pathogénie du vomissement et spécialement du vomissement dans les maladies à toux quinteuse, par le Dr Séjournet (à suivre). — Comptes rendus acalytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine séance du 30 octobre 1888. — Bibliographie. — Nouvelles.

### Paris, 31 octobre 1888.

M. Alphonse Guérin a présenté à l'Académie de la part de M. A. Mossé, de Montpellier, un travail sur la réimplantation des rondelles osseuses après la trépanation. Il suffit de conserver le périoste pour que cette réimplantation puisse se faire à peu près à coup sur.

M. Jaccoud a étudié l'action de l'acide fluorhydrique sur le bacille de la tuberculose; il a injecté sons la peau des cobayes des crachats de phthisiques dans lesquels la présence des bacilles avait été dument constatée; ces crachats étaient les uns purs, les antres modifiés par l'acide fluorhydrique à divers degrés de dilution. Les nombreuses expériences qui ont été faites ont toutes répondu par la négative à la question posée, c'est-à-dire que l'acide fluorhydrique, en solutions graduellement concentrées, jusqu'à égalité d'acide et d'eau, ne supprime pas et ne modifie à aucun degré la virulence des crachats tuberculeux bacillifères. — M. Hérard doit, au contraire, apporter, dans la prochaine séance, des faits montrant l'action de l'acide fluorhydrique sur le bacille tuberculeux.

Des relevés faits à la suite du dernier recensement de 1886, il résulte d'après M. Chervin, que, sur tOU familles françaises, 20 n'ont pas d'enfant, 24 en ont 1, 22 en ont 2, 15 en ont 3, 9 en ont 4, 5 en ont 5, 3 en ont 6, 2 en ont 7 et plus. Le nombre des familles sans enfant à augmenté de 3 0/0 depuis trente ans.

M. le professeur Verneuil a introduit dans la science la notion de la contagion du tétanos et il suit le développement de cette idée avec une sollicitude toute paternelle. A propos des travaux récemment lus à la tribune de l'Académic par M. Paul Berger et M. Richelot, il a de nouveau exposé la question d'une façon magistrale, et il est arrivé à des conclusions très modérées. Il y a deux formes de contagion, dit-il, la contagion immédiate et la contagion médiate. La première n'est encore établie par aucun fait décisif, la

seconde, au contraire, s'appuie sur des preuves cliniques assez nombreuses. La question doit donc rester à l'étude, la contagion du tétanos étant, d'après M. Verneuil, rare peut-être, mais indiscutable.

A. CH.

# Considérations sur la pathogénie du vomissement et spécialement du vomissement dans les maladies à toux quinteuse.

Par le D' SÉJOURNET. Lauréat de l'Académie de médecine.

Ce que nous voulons étudier dans ce travail, ce n'est ni le mécanisme du vomissement qui a donné lieu à tant de discussions, et qui est à peu près connu aujourd'hui. (1) Ce ne sont ni les caractères, ni l'étiologie de cet acte morbide. Nous nous bornerons à discuter la pathogénie ou plutôt la physiologie pathologique du vomissement, et nous envisagerons spécialement celui-ci dans les maladies à toux quinteuse, car l'acte du vomissement dans ces maladies nous paraît insuffisamment expliqué.

Peu nous importe donc l'ensemble des troubles physiologiques qui précédent ou accompagnent le vomissement, peu nous importe la nature des matières vomies, que celles ci soient composées d'un mélange de bile et de mucus ou de glaires et d'aliments ingérés, de sang ou de pituite, leur analyse ne dissipe en rien l'obscurité qui règne sur les véritables causes du vomissement, en certains cas; elle aide à la discussion du diagnostic et à la connaissance de la maladie, c'est vrai, et c'est beaucoup pour le clinicien, mais il faut dire aussi que bien souvent, la maladie étant parfaitement connue, la vraie cause du vomissement est encore à découvrir.

Voyez le phthisique qui vomit tous les jours, souvent à la même heure, après des quintes de toux; nous connaissons sa maladie, nous savons que chez lui la toux provoque des nausées et des vomissements, mais savons-nous bien pourquoi ? Pourquoi la toux de la coqueluche aboutit-elle à des efforts de vomissement et à l'expulsion de mucosités ou de matières alimentaires ? On a donné de ces faits différentes explications, on a invoqué pour les élucider des raisons qui ne nous paraissent pas suffisantes. Aussi nous réservons-nous de les discuter plus loin.

<sup>(1)</sup> Voir pour cette étude : Sappey. Traité d'An. descriptive.

Arnozan. Etude expérimentale sur les actes mécaniques du vomissement. Th. de Paris, 1880.

Magendie. Mémoire sur le vomissement.

Schiff. Lewns sur la physiologie de la digestion. T. II, 1867.

L'acte du vomissement est sous la dépendance du système nerveux, c'est indiscutable; en un point de l'encéphale existe un centre coordinateur des divers actes qui concourent au phénomène vomissement, telle est encore la vérité; il est admis par les physiologistes que ce centre a son siège dans le bulbe. Il peut être impressionné directement ou indirectement dans la plupart des cas. Le vomissement, en effet, est le plus souvent le résultat d'actions réflexes dont le point de départ siège dans des organes plus ou moins éloignés ou dans l'estomac lui-même. Que celui-ci soit atteint d'embarras catarrhal, d'ulcère ou de squirrhe, s'il expulse son contenu, c'est par suite d'une impression réagissant à travers le bulbe sur les nerfs moteurs qui concourent à l'acte du vomissement.

Que les voies biliaires, les intestins, le péritoine ou les organes excréteurs de l'urine soient lésés dans leurs tissus ou troublés dans leurs fonctions, et que leurs désordres fonctionnels ou organiques provoquent le vomissement, le phénomène est tout de suite expliqué par voie réflexe. Ainsi se comprennent également les évacuations gastriques de la grossesse et des maladies utérines.

Les affections cérébrales: apoplexie, méningites, hémorrhagies du cerveau, tumeurs intra-crâniennes, lésions du bulbe, de la protubérance ou du cervelet peuvent agir aussi par influence réflexe, ou bien elles impressionnent le bulbe lui-même et provoquent le vomissement en excitant directement le centre coordinateur. Ici pas de réflexes, pas d'intermédiaires, pas de courants centripètes à invoquer; le centre vomitif est au contact de la lésion, il en subit directement l'influence.

Quant aux vomissements d'origine toxique, leur pathogénie peut également s'interpréter par une impression directe ou indirecte du centre bulbaire. Dans le premier cas, les poisons, tels que l'oxyde de carbone, le chloroforme, après absorption font sentir leurs effets immédiats sur le bulbe; dans le second, la substance toxique n'agit que par suite de l'irritation des voies digestives. L'impression partie de ces dernières atteint le bulbe par voie centripète et aboutit par réflexe à l'acte du vomissement.

Pour expliquer la pathogénie du vomissement, il n'est donc pas nécessaire d'invoquer des actes réflexes dans tous les cas. Il est fort probable même que le vomissement est bien souvent sous la dépendance directe d'un désordre fonctionnel, sinon matériel de la région bulbaire. Nous allons voir si d'après ces considérations il n'est pas possible de donner une explication rationnelle de l'acte vomitif dans des cas encore discutés et qui sont, en effet, sujets à contestations.

Nous allons donc examiner et discuter la pathogénie du vomisse-

ment dans les maladies à toux quinteuse, la phthisie, la coqueluche, etc., maladies qui tiennent la première place dans le débat, car les phénemènes qui servent de trait d'union entre la toux et l'acte du vomissement sont encore à élucider.

Considérons d'abord le vomissement dans la phthisie pulmonaire. Nous avons, en ce moment, en traitement plusieurs phthisiques qui vomissent. L'une âgée de 40 ans et que nous soignons depuis dixhuit mois n'est encore qu'à la deuxième période de la maladie, au ramollissement îdes deux sommets : elle stousse beaucoup, mais elle n'a de vrais quinte que le matin. Cette quinte qui dure quelques minutes est, chaque fois, suivie de vomissement composé de mucosités et de liquide glaireux. Nous ferons remarquer que le vomissement de cette malade a lieu le matin, au réveil, c'està-dire avant qu'aucun aliment ou aucune boisson aient été ingérés.

Il y a peu de fièvre, peu d'amaigrissement, l'appétit est assez bon et la malade fait quelques petits repas dans la journée.

Une autre femme agée de 45 ans, phthisique depuis six mois, en est à la troisième période: des cavernes sont constatées dans les deux poumons. De la flèvre, des sueurs nocturnes, des douleurs thoraciques, de la toux et particulièrement tous les soirs une toux quinteuse suivis de vomissement muqueux, complètent l'ensemble des signes rationnels de la phthisie.

Ajoutons que l'appétit est perdu et que la malade ne mange pas depuis six semaines. A peine boit-elle un peu de lait, de bouillon ou de tisane rafraîchissante. Tout autre médicament est absolument refusé. La teinture d'iode seule, en applications extérienres, est admise par cette femme qui, du reste, est très nerveuse, très affaissée et très affectée d'une maladie dont elle se rend parfaitement compte.

Nous pourrions signaler d'autres phthisiques, actuellement en observation, qui vomissent après leurs quintes de toux, soit les aliments qu'ils ont pris, soit de simples mucosités. Nous pourrions rappeler les observations de nombreux malades dont les vomissements se produisaient dans les mêmes conditions; mais nous persons qu'il est suffisant de signaler ces deux malades dont l'une vomit chaque matin, et l'autre chaque soir, après une quinte de toux. Nous insistons encore sur ce fait que le vomissement dans les deux cas n'est pas consécutif à l'ingestion de substances alimentaires, et qu'il n'a aucune relation avec l'heure des repas, ni avec l'état plus on moins dyspeptique des organes de la digestion.

(A suivre.)

### AÇADÉMIR DE MÉDECINE

Séance du 30 octobre 1888. - Présidence de M. HÉRARD.

LA CORRESPONDANCE comprend: 1º une lettre de M. le D' Porak qui se porte candidat dans la section d'accouchement; 2º des lettres de MM. les D's Guelliot (de Vouziers), Lacassagne (de Lyon) et de Brun du Boisnoir (de Smyrne), Drimus (de Nice) et Vaslin (d'Angers) qui se portent candidats au titre de correspondant national; 3º le rapport de M. le D' Bec, médecin inspecteur, sur les eaux minérales de Gréoulx (Bassès-Alpes) pendant la saison thermale de 1886.

Rémplantation des rondelles osseuses après la trépanation.

— M. A. Guérin présente de la part de M. A. Mossé, professeur agrégé à la faculté de médecine de Montpellier, un travail manuscrit sur se sujet.

Les opérations de M. Mossé ont été faites sur le lapin, le chien et le singe ; elles doivent être classées ainsi :

- l' Réimplantation d'une rondelle du crâne enlevée par la trépanation;
  - 2º Transplantation de la rondelle sur un animal de même espèce; 2º Transplantation sur un animal d'espèce différente.

Dans tous les cas, la couronne du trépan a été appliquée sur l'as dont le périeste était résié et éloigné avec la peau, sans précautions tendant à assurer sa conservation. La rondeile ayant été remise en place, les parties molles ont été simplement réunies au-dessus d'elle par des points de suture.

Une particularité très remarquable de ces expériences, c'est qua la rondelle enleyée est dépouillée de son périoste. Quand elle le retrouve, il suffit à lui donner la vie.

Les faits autorisent à penser qu'il ne faut jamais désespérer de la greffe quand une partie a été momentanément séparée du corps.

Action de l'actor pluorexpaique sur le saque turrequieux. — M. Jaccoud a cherché si l'acide fluorhydrique supprime ou modifie les matières tuberculeuses démontrées inoculables en leur état de pureté. Il a employé le procédé suivant :

Des cobayes ont été inoculés par injection sous-cutanée dorsale, avec des crachats de phthisiques dans lesquels la présence de bacilles avait été d'ûment constatée, les inoculations ont été pratiquées avec une même quantité, une seringue de Pravaz, des crachats les uns purs, les autres modifiés par l'acide fluorhydrique à divers degrés de dilution. Cette modification a été obtenue par l'exposition des crachats, durant un temps toujours le même, quarante-cinq minutes, à l'action directe des vapeurs d'une mixture d'acide fluorhydrique et d'eau.

M. Jaccoud a fait choix de ce procédé parce qu'il est comparable à l'inhalation thérapeutique, tout en étant beaucoup plus puissant, en raison de l'arrivée immédiate des vapeurs sur les matières bacillifères.

M. Jaccoud raconte les nombreuses expériences qui ont été faites sous sa direction, par son chef de clinique, M. Bourcy, assisté de ses deux chefs de laboratoire, MM. Duflocq et Ménétrier.

Ces expériences répondent toutes par la négative à la question posée : l'acide fluorhydrique, en solution graduellement concentrée, jusqu'à égalité d'acide et d'eau, ne supprime pas et ne modifie à aucun degré la virulence des crachats tuberculeux bacillifères.

M. Hérard annonce que dans la prochaine séance il apporters des faits montrant au contraire l'influence de l'acide fluorhydrique sur les bacilles tuberculeux.

Du nombre des enfants par mémaces. — M. le D' A. Chervés. Lors du dernier recensement, le 30 mai 1886, la question suivante a été posée à tous les habitants: Combien avez-vous d'enfants actuellement vivants? Il résulte du dépouillement des bulletins que les familles françaises peuvent se classer de la manière suivante: 20 p. 0/0 n'ont pas d'enfants, 24 p. 0/0 ont 1 enfant; 22 ont 2 enfants; 15 en ont 3; 9 en ont 4; 5 en ont 5; 3 en ont 6; 2 en ont 7 et plus. En trente ans, la proportion des familles sans enfants a augmenté de 3 p. 0/0. M. Chervin étudie la distribution géographique des familles ayant le moins ou le plus d'enfants. Il recherche enfin les causes de cette infécondité volontaire ou non.

Présentation de Malades. — M. Perrier présente à l'Académie deux malades opérées à l'hôpital Lariboisière. A la première il a fait une résection étendue de la paroi abdominale pour une éventration consécutive à une hystérectomie pratiquée quatre ans auparavant.

A la deuxième, il a fait l'extirpation par laparotomie d'un grand kyste hydatique du bassin et de l'abdomen qui simulait un kyste de l'ovaire. (Comm.: MM. Panas, Lannelongue, Cusco.)

DE LA CONTAGION DU TÉTANOS. — M. Verneuil, rapporteur, analyse les communications récemment faites à l'Académie sur ce sujet par MM. Paul Berger et Richelot et fait un historique complet de la question; il termine sa communication par les conclusions suivantes:

- le La transmission intra-herniaire qu'en ne saurait contester en principe n'est encore démontrée que par un petit nombre de faits.
- 2º Cette transmission ne paraît pas emprunter la voie atmosphérique et semble se faire exclusivement par contact direct ou indirect.
  - 3º Le premier mode « contagion immédiate » n'est encore établi

par aucun fait décisif. Le second mode « contagion médiate » s'appuie au contraire sur des preuves cliniques assez nombreuses.

4º Il est parfois très difficile encore de découvrir le véritable agent de transfert parmi les intermédiaires nombreux et variés échelonnés entre le premier tétanique et les suivants.

5º Cette recherche doit donc être poursuivie avec opiniâtreté, car seule elle nous apprendra à prévenir un mode d'extension du mal, rare peut-être, mais tout à fait indiscutable.

Prix de l'Hygiène de l'enfance. — M. Vallin lit le rapport sur ce concours.

Prix Orfila. — M. Gautier lit le rapport sur les deux mémoires envoyés pour ce prix.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions des deux rapports ci-dessus.

### BIBLIOGRAPHIE

Traité d'Hygiène sociale, par le D' Jules Rochard, inspecteur général du service de santé de la marine en retraite, membre de l'Académie de médecine. Un vol. in-8°, 692 pages. Paris, E. Lecrosnier et Babé, 1888.

«Les nations n'ont pas de plus grand intérêt que celui de la santé publique, dit M. Rochard dans sa préface, l'hygiène est donc la science sociale par excellence. Elle touche à tous les problèmes qui concernent la vie des peuples... Il est bon de prouver à tous que le bien-être et la salubrité marchent ensemble et que c'est l'hygiène qui paie les dépenses de la communauté, à l'aide des économies qu'elle réalise sur les frais de maladie, de chômage et sur la vie humaine, ce capital de premier ordre dont la valeur est si mal connue.

Il est un second fait sur lequel on ne saurait trop insister, une chose qu'on ne saurait trop redire, dût-on fatiguer l'attention de ceux qui écoutent et de ceux qui lisent, c'est qu'un peuple qui veut continuer à vivre doit, avant tout, entretenir sa population, parce que le jour où son développement cesse d'être en rapport avec celui des nations qui l'entourent, c'en est fait de sa prospérité dans le présent et de son existence dans l'avenir. Il faut que tout le monde sache bien, que pour la France, c'est le véritable péril social et qu'il n'est pas d'effort, pas de sacrifice qu'elle ne doive faire pour le conjurer. Cette question domine à ce point toutes les autres que c'est autour d'elle que j'ai groupé les différents chapitres de ce livre. »

C'est en effet le but essentiellement patriotique que M. Rochard Poursuit dans tout le cours de ce livre où trouveront beaucoup à apprendre, non seulement les médecins et les hygiénistes de profession, mais tous ceux qui s'intéressent à l'économie sociale et à

l'avenir de notre pays.

De tous temps, il y a eu une hygiène, du moins Hippocrate déjà avait commencé à formuler quelques notions sérieuses, mais l'hygiène envisagée au point de vue des besoins de notre époque est réellement une science nouvelle, parce qu'elle a dû attendre que la physique, la chimie et la physiologie lui aient fourni des bases solides. Déjà ce n'est plus une science de second ordre, enseignée à la hâte et apprise plus légèrement encore; elle s'est taillée dans l'enseignement une large place qui ne peut que s'accroître de plus en plus, Bientôt sans doute, l'hygiène publique aura conquis son autonomie et lorsque la direction de la santé publique, réclamée de toutes parts avec une persistance qui ne cessera qu'avec le succès, lorsque cette direction sera définitivement créée, alors le rôle de l'hygiène grandira encore et aurtout les solutions déjà prêtes auront enfin une application efficace. Il y aura à reprendre les questions de police sanitaire internationale, empêcher la propagation des affections contagieuses, assainir les villes et de nombreuses campagnes où la sevre intermittente sévit encore. Constituée à l'état de pouvoir administratif, l'hygiène aura d'ailleurs à faire sentir son influenc e dans la plupart des services publics, dans tout ce qui touche aux intérêts et à la vie de la nation,

L'une des questions que M. Rochard a déjà traitées avec le plus d'éloquence, c'est l'hygiène des villes et son influence sur les budgets municipaux; il ne pouvait manquer de lui donner une large place dans ce livre, et en effet, elle en constitue l'un des chapitres les plus instructifs et les plus importants. Il compare les villes d'autrefois, si laides et si insalubres, aux villes de construction moderne; dans celles-ci, deux conditions doivent primer toutes les autres toute agglomération humaine doit avant tout se procurer de bonne eau et se débarrasser rapidement de ses immondices. Paris laisse peu à désirer sous ce rapport, mais la plupart des villes de province sont très loin d'être dans le même état. Les autres pays d'Europe ne sont pas plus avancés que nous, surtout ceux des régions méndionales,

Les égouts forment une grosse question qui sera longtemps encore de pleine actualité. Il ne suffit pas de construire une canalisation complète, il faut encore savoir ce qu'on peut y mettre. Les détrites des villes peuvent se ranger en trois groupes : les ordures solides, les eaux d'égout proprement dites, enfin les matières de vidange. Il existe deux moyens de se débarrasser des eaux d'égout : 1º On peut les conduire à la mer ou dans le cours d'eau le plus rapproché;

### LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux originaux : Considérations sur la pathogénie du vomissement et spécialement du vomissement dans les maladiés à toux quinteuse, par le Dr Séjournet (à suivre). — Comptes rendus assalytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine séance du 30 octobre 1888. — Bibliographie. — Nouvelles.

### Paris, 31 octobre 1888;

M. Alphonse Guérin a présenté à l'Académie de la part de M. A. Mossé, de Montpellier, un travail sur la réimplantation des rondelles osseuses après la trépanation. Il suffit de conserver le périoste pour que cette réimplantation puisse se faire à peu près à coup sûr.

M. Jaccoud a étudié l'action de l'acide fluorhydrique sur le bacille de la tuberculose; il a injecté sous la peau des cobayes des crachats de phthisiques dans lesquels la présence des bacilles avait été dûment constatée; ces crachats étaient les uns purs, les antres modifiés par l'acide fluorhydrique à divers degrés de dilution. Les nombreuses expériences qui ont été faites ont toutes répondu par la négative à la question posée, c'est-à-dire que l'acide fluorhydrique, en solutions graduellement concentrées, jusqu'à égalité d'acide et d'eau, ne supprime pas et ne modifie à aucun degré la virulence des crachats tuberculeux bacillifères. — M. Hérard doit, au contraire, apporter, dans la prochaine séance, des faits montrant l'action de l'acide fluorhydrique sur le bacille tuberculeux.

Des relevés faits à la suite du dernier recensement de 1886, il résulte d'après M. Chervin, que, sur 100 familles françaises, 20 n'ont pas d'enfant, 24 en ont 1, 22 en ont 2, 15 en ont 3, 9 en ont 4, 5 en ont 5, 3 en ont 6, 2 en ont 7 et plus. Le nombre des familles sans enfant à augmenté de 3 0/0 depuis trente ans.

M. le professeur Verneuil a introduit dans la science la notion de la contagion du tétanos et il suit le développement de cette idée avec une sollicitude toute paternelle. A propos des travaux récemment lus à la tribune de l'Académie par M. Paul Berger et M. Richelot, il a de nouveau exposé la question d'une façon magistrale, et il est arrivé à des conclusions très modérées. Il y a deux formes de contagion, dit-il, la contagion immédiate et la contagion médiate. La première n'est encore établie par aucun fait décisif, la

coup les plus nombreuses. Dans la catégorie des logements insalubres, on strouve à Paris même tout ce que l'imagination peut rêver de plus infect.

Les édifices publics sont de deux sortes: les uns sont uniquement destinés à remplir un but utilitaire; les autres servent en même temps à l'ornementation de la ville. Parmi les premiers sont les casernes, les hôpitaux, les lycées et les écoles, les crèches, les établissements pénitentiaires; M. Rochard y fait entrer également les cimetières, tout en demandant la liberté de la crémation; au même ordre d'idées se rattachent les dépôts mortuaires. Dans la seconde catégorie d'édifices publics figurent les théâtres, et les incendies qui se sont produits si fréquemment dans ces dernières années fdonnent à la question de l'hygiène et de l'éclairage des théâtres une saisissante actualité.

L'habitation est pour beaucoup un problème, mais il n'est difficile à résoudre que dans les grandes villes; l'alimentation est au contraire la préoccupation constante des classes pauvres dans toutes les conditions de la vie sociale. M. Rochard fournit à ce sujet les renseignements les plus nombreux et les plus précis. Il traite de même d'une façon très complète la question du logement des ouvriers.

Le meilleur ou même le seul moyen pour les classes laborieuses de se procurer les moyens de vivre dans les conditions d'hygiène et de salubrité désirable, c'est d'unir leurs efforts. « Le travailleur, quand il est isolé, dépense pour vivre beaucoup plus qu'il n'est nécessaire. Il paie tout plus cher que le riche, parce qu'il achète au détail et au jour le jour, parce qu'il ne peut pas s'approvisionner en temps utile et qu'il est obligé de subir la dîme que tous les intermédiaires ont déjà prélevée sur le produit dont il a besoin. Le vin sophistiqué qu'il achète au cabaret lui coûte plus cher que le vin de bonne qualité qui paraît sur les tables aisées. Il en est de même de tous les objets de consommation, de tous les éléments de la vie matérielle. »

Les sociétés coopératives constituent le moyen d'échapper à ces impôts par trop répétés, et parmi elles, les sociétés de consommation; seulement, il faut que les associés paient comptant, ce qui est la pierre d'achoppement de la plupart de ces sociétés. Dans le même ordre d'idées viennent les institutions de crédit, la participation aux bénéfices et le familistère qui en est actuellement l'expression la plus parfaite.

Le plus grave des problèmes dont la solution s'impose à l'hygiène est celui qui concerne la population française et l'arrêt qui se produit dans son accroissement. M. Rochard reproduit sur le mouveL'acte du vomissement est sous la dépendance du système nerveux, c'est indiscutable; en un point de l'encéphale existe un centre coordinateur des divers actes qui concourent au phénomène vomissement, telle est encore la vérité; il est admis par les physiologistes que ce centre a son siège dans le bulbe. Il peut être impressionné directement ou indirectement dans la plupart des cas. Le vomissement, en effet, est le plus souvent le résultat d'actions réflexes dont le point de départ siège dans des organes plus ou moins éloignés ou dans l'estomac lui-même. Que celui-ci soit atteint d'embarras catarrhal, d'ulcère ou de squirrhe, s'il expulse son contenu, c'est par suite d'une impression réagissant à travers le bulbe sur les nerfs moteurs qui concourent à l'acte du vomissement.

Que les voies biliaires, les intestins, le péritoine ou les organes excréteurs de l'urine soient lésés dans leurs tissus ou troublés dans leurs fonctions, et que leurs désordres fonctionnels ou organiques provoquent le vomissement, le phénomène est tout de suite expliqué par voie réflexe. Ainsi se comprennent également les évacuations gastriques de la grossesse et des maladies utérines.

Les affections cérébrales: apoplexie, méningites, hémorrhagies du cerveau, tumeurs intra-crâniennes, lésions du bulbe, de la protubérance ou du cervelet peuvent agir aussi par influence réflexe, ou bien elles impressionnent le bulbe lui-même et provoquent le vomissement en excitant directement le centre coordinateur. Ici pas de réflexes, pas d'intermédiaires, pas de courants centripètes à invoquer; le centre vomitif est au contact de la lésion, il en subit directement l'influence.

Quant aux vomissements d'origine toxique, leur pathogénie peut également s'interpréter par une impression directe ou indirecte du centre bulbaire. Dans le premier cas, les poisons, tels que l'oxyde de carbone, le chloroforme, après absorption font sentir leurs effets immédiats sur le bulbe; dans le second, la substance toxique n'agit que par suite de l'irritation des voies digestives. L'impression partie de ces dernières atteint le bulbe par voie centripète et aboutit par réflexe à l'acte du vomissement.

Pour expliquer la pathogénie du vomissement, il n'est donc pas nécessaire d'invoquer des actes réflexes dans tous les cas. Il est fort probable même que le vomissement est bien souvent sous la dépendance directe d'un désordre fonctionnel, sinon matériel de la région bulbaire. Nous allons voir si d'après ces considérations il n'est pas possible de donner une explication rationnelle de l'acte vomitif dans des cas encore discutés et qui sont, en effet, sujets à contestations.

Nous allons donc examiner et discuter la pathogénie du vomisse-

### ROUVELLES

EDUCATION PHYSIQUE. — Il vient de se fonder à Paris, dans les départements et dans les colonies françaises sous le nom de Ligue nationale de l'éducation physique, une association qui s'occupera d'assurer à la jeunesse française, dans les campagnes comme dans les villes, une éducation physique en rapport avec les impérieuses exigences de la défense nationale.

Cette ligue a pour objet :

1º De développer gratuitement, dans les écules de tout ordre, la formet et l'adresse de ceux qui devront un jour le service militaire au pays, is santé vigoureuse d'ou dépend l'équilibre intellectuel et moral;

2º A cet effet, d'élargir et de rehausser à sa dignité véritable la culture

pédagogique du corps humain;

- 3º D'introduire, dans les établissements d'instruction primaire, secondaire et supérieure, à côté des exercices méthodiques de la gymnastique; classique, les jeux de plein air et les récréations actives qui en sont le complément nécessaire;
- 4º D'agir par les voies légales et les pouvoirs publics, pour qu'un nombre d'heures suffisant soit consacré à ces exercices ou à ces jeux, dans la vie scolaire de tous les âges;
- 5° D'étudier, de formuler et de faire connaître les moyens pratiques pouvant conduire à ces résultats; de déterminer dans quelle mesure ile doivent être appliqués à l'éducation des filles;
- 6º D'amener les communes à ouvrir pour l'usage de la population scolaire des terrains appropriés aux jeux et exercices publics, et à les pourvoir du matériel peu couteux que comportent ces jeux et ces exercices;
- 7º D'instituer tous les ans un grand concours de force et d'adresse entre les champions des Ecoles de France, désignés par voie de sélection régionale, et de constater ainsi périodiquement la condition physique des générations qui se succèdent. (Sem. méd.)

MALADIES DES YEUX. — M. le docteur Déhenne réprendre ses configuences de clinique ophthalmologique à sa clinique, rue Monsieur-le-Prince, 24, le lundi 12 novembre, à 2 heures et les continuera les lundis et samedis suivants à la même heure.

Le samedi sera spécialement consacré aux exercices ophthalmologie ques.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de for, le plus assimilable à ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Béranti D' A. Borravris.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

### AÇADEMIE DE MEDECINE

Séance du 30 octobre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

LA CORRESPONDANCE comprend: 1° une lettre de M. le D' Porak qui se porte candidat dans la section d'accouchement; 2° des lettres de MM. les D's Guelliot (de Vouziers), Lacassagne (de Lyon) et de Brun du Boisnoir (de Smyrne), Drimus (de Nice) et Vaslin (d'Angers) qui se portent candidats au titre de correspondant national; 3° le rapport de M. le D' Bec, médecin inspecteur, sur les eaux minérales de Gréoulx (Bassès-Alpes) pendant la saison thermale de 1886.

RÉMPLANTATION DES RONDELLES OSSEUSES APRÈS LA TRÉPANATION.

— M. A. Guérin présente de la part de M. A. Mossé, professeur agrégé à la faculté de médecine de Montpellier, un travail manus-orit sur ce sujet.

Les épérations de M. Mossé ont été faites sur le lapin, le chien et le singe ; elles doivent être classées ainsi :

l' Réimplantation d'une rondelle du crâne enlevée par la trépanation;

2º Transplantation de la rondelle sur un animal de même espèce; 3º Transplantation sur un animal d'espèce différente.

Dans tous les cas; la couronne du trépan a été appliquée sur l'as dont le périeste était réelé et éloigné avec la peau, sans précautions tendant à assurer sa conservation. La rondelle ayant été remise en place, les parties molles ont été simplement réunies au-dessus d'elle par des points de suture.

Une particularité très remarquable de ces expériences, c'est qua la rondelle enlevée est dépouillée de son périoste. Quand elle la retrouve, il suffit à lui donner la vie.

Les faits autorisent à penser qu'il ne faut jamais désespérer de la greffe quand une partie a été momentanément séparée du corps.

ACTION DE L'ACIDE PLUORIEXDRIQUE SUR LE BAQUAR TUBEROULEUX. — M. Jaccoud a cherché si l'acide fluorhydrique supprime ou modifie les matières tuberculeuses démontrées inoculables en leur état de pureté. Il a employé le procédé suivant :

Des cobayes ont été inoculés par injection sous-cutanée dorsale, avec des crachats de phthisiques dans lesquels la présence de bacilles avait été d'ûment constatée, les inoculations ont été pratiquées avec une même quantité, une seringue de Pravaz, des crachats les uns purs, les autres modifiés par l'acide fluorhydrique à divers degrés de dilution. Cette modification a été obtenue par l'exposition des crachats, durant un temps toujours le même, quarante-cinq minutes, à l'action directe des vapeurs d'une mixture d'acide fluorhydrique et d'eau.



En outre, pour les adultes convalescents ou valétudiss cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Pare-Royal, PARIS, et dans toutes les Phar

# SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle). Le Salicol a une odeur très agresble et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau ils'emploie comme est de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il desin fecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les phare

### PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

Pharmacien à Paris

### PILULES DE BLANCARI

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Améno rhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.,

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre : (

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Dragées Demazière

SCARA SAGRADA: IODURE « FER « CASC ées à 0 gr. 125 de Poudre. 0gr.10 d'Iodure - 0gr. 03 de C Le plus actif des Ferrugi Véritable Spécifique de la Constipation habituelle. n'entrainant pas de Constipati

Dépôt général: Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris

Echantillons franco aux Médecins.







par aucun fait décisif. Le second mode « contagion médiate » s'appuie au contraire sur des preuves cliniques assez nombreuses.

4º Il est parfois très difficile encore de découvrir le véritable agent de transfert parmi les intermédiaires nombreux et variés échelonnés entre le premier tétanique et les suivants.

5° Cette recherche doit donc être poursuivie avec opiniâtreté, car seule elle nous apprendra à prévenir un mode d'extension du mal, rare peut-être, mais tout à fait indiscutable.

PRIX DE L'HYGIÈNE DE L'ENFANCE. — M. Vallin lit le rapport sur ce concours.

Prix Orfila. — M. Gautier lit le rapport sur les deux mémoires envoyés pour ce prix.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions des deux rapports ci-dessus.

### BIBLIOGRAPHIE

Traité d'hygiène sociale, par le D<sup>2</sup> Jules Rochard, inspecteur général du service de santé de la marine en retraite, membre de l'Académie de médecine. Un vol. in-8°, 692 pages. Paris, E. Lecrosnier et Babé, 1888.

« Les nations n'ont pas de plus grand intérêt que celui de la santé publique, dit M. Rochard dans sa préface, l'hygiène est donc la science sociale par excellence. Elle touche à tous les problèmes qui concernent la vie des peuples... Il est bon de prouver à tous que le bien-être et la salubrité marchent ensemble et que c'est l'hygiène qui paie les dépenses de la communauté, à l'aide des économies qu'elle réalise sur les frais de maladie, de chômage et sur la vie humaine, ce capital de premier ordre dont la valeur est si mal connue.

Il est un second fait sur lequel on ne saurait trop insister, une chose qu'on ne saurait trop redire, dût-on fatiguer l'attention de ceux qui écoutent et de ceux qui lisent, c'est qu'un peuple qui veut continuer à vivre doit, avant tout, entretenir sa population, parce que le jour où son développement cesse d'être en rapport avec celui des nations qui l'entourent, c'en est fait de sa prospérité dans le présent et de son existence dans l'avenir. Il faut que tout le monde sache bien, que pour la France, c'est le véritable péril social et qu'il n'est pas d'effort, pas de sacrifice qu'elle ne doive faire pour le conjurer. Cette question domine à ce point toutes les autres que c'est autour d'elle que j'ai groupé les différents chapitres de ce livre. »

C'est en effet le but essentiellement patriotique que M. Rochard poursuit dans tout le cours de ce livre où trouveront beaucoup à apprendre, non seulement les médecins et les hygiénistes de profession, mais tous ceux qui s'intéressent à l'économie sociale et à l'avenir de notre pays.

De tous temps, il y a eu une hygiène, du moins Hippocrate déjà avait commencé à formuler quelques notions sérieuses, mais l'hygiène envisagée au point de vue des besoins de notre époque est réellement une science nouvelle, parce qu'elle a dû attendre que la physique, la chimie et la physiologie lui aient fourni des bases solides. Déjà ce n'est plus une science de second ordre, enseignée à la hâte et apprise plus légèrement encore; elle s'est taillée dans l'enseignement une large place qui ne peut que s'accroître de plus en plus. Bientôt sans doute, l'hygiène publique aura conquis son autonomie et lorsque la direction de la santé publique, réclamée de toutes parts avec une persistance qui ne cessera qu'avec le succès, lorsque cette direction sera définitivement créée, alors le rôle de l'hygiène grandira encore et surtout les solutions déjà prêtes auront enfin une application efficace. Il y aura à reprendre les questions de police sanitaire internationale, empêcher la propagation des affections contagieuses, assainir les villes et de nombreuses campagnes où la fièvre intermittente sévit encore. Constituée à l'état de pouvoir administratif, l'hygiène aura d'ailleurs à faire sentir son influenc e dans la plupart des services publics, dans tout ce qui touche aux intérêts et à la vie de la nation,

L'une des questions que M. Rochard a déjà traitées avec le plus d'éloquence, c'est l'hygiène des villes et son influence sur les budgets municipaux; il ne pouvait manquer de lui donner une large place dans ce livre, et en effet, elle en constitue l'un des chapitres les plus instructifs et les plus importants. Il compare les villes d'autrefois, si laides et si insalubres, aux villes de construction moderne; dans celles-ci, deux conditions doivent primer fontes les autres toute agglomération humaine doit avant tout se procurer de bonne eau et se débarrasser rapidement de ses immondices. Paris laisse peu à désirer sous ce rapport, mais la plupart des villes de province sont très loin d'être dans le même état. Les autres pays d'Europe ne sont pas plus avancés que nous, surtout ceux des régions méridionales,

Les égouts forment une grosse question qui sera longtemps encore de pleine actualité. Il ne suffit pas de construire une canalisation complète, il faut encore savoir ce qu'on peut y mettre. Les détritus des villes peuvent se ranger en trois groupes : les ordures solides, les eaux d'égout proprement dites, enfin les matières de vidange. Il existe deux moyens de se débarrasser des eaux d'égout : le On peut les conduire à la mer ou dans le cours d'eau le plus rapproché;

# LA FRANCE MÉDICALE

#### **SOUMATRE**

Travaux originaux: Prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille. Opération, par les Des Morand et Richard. — Considérations 'sur la pathogénie du vomissement et spécialement du vomissement dans les maladies à toux quinteuse, par le Dr Séjournet (suite.) — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale du VI- arrondissement, séasse du 30 juillet 1888. — Bibliographie. — Nouvelles.

# Prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille. — Opération.

Par les D'e Morand et Richard, (de Pithiviers).

En avril 1888, nous fûmes appelés par les nommés R..., pour examiner leur petite fille âgée de dix ans, chez laquelle ils venaient de constater une tumeur aux parties génitales.

Nous en fîmes l'examen. Une tumeur de couleur rouge vif, framboisé, de consistance molle, saignant au moindre contact, longue de quatre centimètres, faisait saillie entre les petites lèvres. Elle rappelait par sa forme le col de l'utérus. Son extrémité inférieure présentait un petit orifice, une fente plutôt. L'introduction d'une sonde étant très douloureuse, nous demandons à l'enfant si elle urinait par sa tumeur. Sur sa réponse affirmative, nous la prions de le faire; elle complète elle-même le diagnostic.

Nous avions affaire à ce que les auteurs appellent tumeur hypertrophique de la muqueuse uréthrale, à ce que M. Gaillard Thomas (dans son Traité des maladies des femmes) nomme prolapsus de l'urêthre avec prolifération du tissu conjonctif de la muqueuse.

Le méat étant complètement entouré, ce n'était ni une caroncule irritable, ni un polype, ni un angiome veineux.

Nous n'avons pu savoir à quelle époque remontait l'apparition de cette tumeur. L'enfant, depuis quelque temps, éprouvait de la difficulté et de la douleur dans la miction; elle ressentait de vives euissons, perdait du sang au moindre tiraillement, avait un peu de leucorrhée. Enfin, elle urinait sur ses talons.

L'opération est acceptée séance tenante par les parents.

Comme cette tumeur saignait facilement, nous nous arrêtons au procédé suivant: L'enfant n'est pas anesthésiée. Après l'introduction facile, mais douloureuse, d'unc sonde de petit calibre, destinée à rester en place et à guider notre aiguille courbe, la tumeur est

attirée en bas à l'aide d'une pince à griffes, et traversée à la base par un fil de soie double. Nous faisons deux ligatures très serrées, comprenant chacune une moitié de l'urèthre. Au bout de peu de jours, la chute de la partie mortifiée eut lieu et l'enfant fut guérie rapidement sans retrécissement du méat.

Nous recommandons ce procédé d'opération indiqué par Gaillard Thomas. Il est facile et préférable à l'excision qui eût amené un certain rétrécissement et qui eût donné sûrement une hémorrhagie.

Considérations sur la pathogénie du vomissement et spécialement du vomissement dans les maladies à toux quinteuse.

Par le D' SÉJOURNET. Lauréat de l'Académie de médecine.

(Suite) (1).

Nous appelons l'attention sur ce fait, parce que des auteurs éminents, M. le professeur Peter (2), par exemple, considérent le vomissement des phthisiques, à la suite de la toux, comme le résultat de l'irritation du pneumogastrique stomacal par les aliments ingérés. Selon M. le professeur Peter, dans ses admirables leçons de clinique médicale, un phthisique vomit, parce que son pneumogastrique, irrité dans ses terminaisons nerveuses par le contact des aliments, ébranle le pneumogastrique respiratoire et provoque chez le malade l'envie de tousser, et consécutivement le besoin de vomir : « d'où la toux par le repas, et par la toux, le vomissement. » Cette théorie ne satisfait pas complètement l'esprit, car elle n'est pas en tout conforme à la pratique, et ne répond qu'à une partie des faits observés. En effet, nous avons vu plus haut que nos malades ne vomissaient qu'à jeun. Ce n'est donc pas toujours à l'usage des aliments que l'on peut attribuer, chez les phthisiques, la toux suivie de vomissement et que volontiers nous appellerions : toux vomitive.

Il est évident que souvent, dans la phthisie, le vomissement dépend de l'état de la muqueuse stomacale et nous pourrions citer une remarquable leçon de M. Ferrand (3), dans laquelle il énumère les causes du vomissement de la phthisie pulmonaire. Pour lui, il y a trois sortes de vomissements chez les phthisiques: l' Le vomissement mécanique résultant de la mise en émoi des nerfs respiratoires

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 128.

<sup>(2)</sup> Leçons de clinique médicale. T. II, p. 524-525.

<sup>(3)</sup> Union médicale, 1880 (Vomissements chez les phthisiques).

et auquel coucourt un certain degré d'irritation pharyngée ou gastrique; 2° Un vomissement gastrique à proprement parler. Les causes de celui-ci seraient au nombre de quatre et résulteraient de l'appesie, de l'hypercrinie, de la gastralgie convulsive et de l'irritation gastrique; 3° Un vomissement central ou bulbaire. Nous reviendrons sur celui-ci tout à l'heure.

Quant à la première sorte de vomissement, ou vomissement mécanique, par la toux, on n'y croit plus. « On les attribue d'habitude « à l'effort, dit M. Hallopeau, (1) mais s'il en était ainsi, les efforts « violents que nécessitent souvent la défécation, l'expulsion de l'u- « rine, et le soulèvement d'un fardeau les produiraient de même, et « il n'en est rien. »

Quant au vomissement gastrique, il est évident que dans bien des cas, il est seul en cause et que la perturbation fonctionnelle, ou la lésion de l'organe digestif sont seules responsables de l'acte évacuateur, mais nous pourrions, et bien des praticiens pourraient avec nous, citer des phthisiques dont l'appétit et la digestion demeurent dans des conditions normales et qui pourtant vomissent.

Les coquelucheux, dont M. le professeur Peter compare les vomissements à ceux des phthisiques, vomissent bien souvent après chaque quinte et pourtant, comme le fait remarquer M. Cadet de Gassicourt (2), « les coquelucheux eux-mêmes sont si peu atteints « d'un trouble fonctionnel de l'estomac, qu'ils digèrent parfaitement « quand les aliments ne sont pas chassés violemment par l'effort de « la quinte. » Du reste, tous les praticiens n'ont-ils pas remarqué que, chez les individus atteints de bronchite aiguë ou chronique, la toux pourvu qu'elle soit quinteuse peut provoquer parfois des vomissements aussi bien que chez les coquelucheux et les phthisiques, et, ajouterons-nous, malgré la parfaite conservation des facultés digestives?

Plus loin, nous donnerons quelques observations de toux quinteuse indépendante de la phthisie ou de la coqueluche et qui était suivie de vomissement chez des sujets dont l'appétit était excellent et la digestion parfaite. Ce sera notre dernier argument contre les théories qui voudraient attribuer les vomissements des tousseurs au désordre des fonctions gastriques.

Nous pouvons donc en conclure que le plus souvent, chez les phthisiques comme chez les coquelucheux, le vomissement n'est pas explicable par l'apepsie, l'hypercrinie, la gastralgie ou l'irritation de l'estomac, mais qu'il a son point de départ dans les quintes de

<sup>(1)</sup> Hallopeau. Traité de pathologie générale, 1884.

<sup>(2)</sup> Traité clinique des maladies de l'enfance. T. II. Coqueluche.

toux. Par quel intermédiaire, par quelle succession de phénomènes, la toux arrive-t-elle à produire l'évacuation du contenu stomacal? Ce n'est pas par suite des efforts qui accompagnent la toux; nous nous sommes expliqué plus haut à ce sujet. D'un autre côté, il n'est possible d'invoquer l'irritation bulbaire par des exsudats méningés ou des produits néoplasiques (vomissement central ou bulbaire de M. Ferrand) comme cause du vomissement des phthisiques que dans un certain nombre de cas. Ici, du reste, l'influence de la lésion est directe et n'emprunte ni à la toux, ni aux phénomènes qui en dépendent, leur intervention dans l'acte du vomissement, de sorte que nous n'avons pas à compter avec cet ordre de causes.

Ici c'est la toux qui sert de point de départ au vomissement, et comme nous n'admettons pas qu'elle aboutisse à cet aete morbide par suite des efforts qu'elle provoque, comme nous ne croyons pas que le vomissement soit au même titre que la toux le résultat d'un ébranlement général du pneumogastrique, puisque bien des tousseurs vomissent après leurs quintes, sans que l'appétit ou la digestion soient compromis, nous devons chercher ailleurs l'explication, la pathogénie de l'acte vomitif.

Nous avons dit que le centre bulbaire qui préside au vomissement peut être impressionné directement ou indirectement. Si nous n'admettons pas l'influence médiate dont le principe est dans les actes réflexes, nous devons nécessairement nous appuyer sur une opération directe an niveau du bulbe.

Il n'est pas nécessaire, pour que le fonctionnement du bulbe soit modifié, que ce dernier soit le siège d'une lésion organique. Ne suffit-il pas qu'il se passe en lui un simple trouble dynamique, m désordre circulatoire caractérisé par de l'hyperémie ou de l'anémie?

N'est-il pas admis que la cause du vomissement dans la migraise doit être rapportée à l'insuffisance de l'irrigation bulbaire et à l'anémie de ce centre nerveux. Qu'un organe semblable soit anémié ou congestionné, il n'en sera pas moins troublé dans ses fonctions, et les phénomènes morbides qui se manifesteront seront souvent identiques; le vomissement par exemple pourra se produire dans les deux cas.

Or nous pensons que sous l'influence de la toux, des seconsses qui composent les quintes et des efforts qui les accompagnent, le sans, dont la circulation est entravée par les saccades expiratoires, congestionne les centres nerveux tout entiers, le bulbe aussi bien et plus peut-être que les hémisphères et le cervelet. Pendant la quinte qui se compose de saccades convulsives plus ou moins répétées, l'inspiration ne se faisant plus, le vide thoracique est nul et l'aspira-

tion du sang veineux entravée : il y a donc forcement, par suite de cette gêne circulatoire momentanée, une congestion des organes intra-crâniens, qui est, du reste, bien démontrée par le facies violacé des coquelucheux, le gonflement des veines du cou et par les hémorrhagies nasales concomitantes.

Les quintes de toux opposent donc un obstacle à la circulation, elles produisent fatalement de la congestion cérébrale, aussi bien chez les phthisiques que chez les coquelucheux, et chez tous les malades dont la toux est quinteuse. Que cette hyperémie atteigne le bulbe, rien de plus évident; le cervelet lui-même, après certains efforts, de toux, est bien certainement congestionné, car le trouble dont il est le siège se manifeste par des vertiges et des tournoiements de tête. Ces sensations ont été accusées plus d'une fois devant nous par des malades atteints de laryngite spasmodique.

Ce serait donc surtout la base du cerveau qui se congestionnerait dans les efforts de toux; du moment que le bulbe est hyperémié, le centre vomitif doit participer à cette gêne circulatoire et le vomissement devient compréhensible.

Dans ce cas, nous n'avons pas à recourir aux actes réflexes pour expliquer le vomissement, l'impression perçue par le centre bulbaire congestionné est directe, immédiate. Cette interprétation de la pathogénie du vomissement nous paraît admissible chez les tousseurs; elle est applicable, selon nous, aux phthisiques et aux coquelucheux, de même qu'aux sujets atteints de laryngite spasmodique qui vomissent après leurs quintes.

M. le professeur Peter ne reconnaît que deux maladies, la phthisie et la coqueluche, capables de provoquer des vomissements par la toux: « en dehors de ces deux maladies, dit-il, jamais la toux ne « produit de vomissements; de sorte que. le cas échéant, on n'a plus « qu'à faire le diagnostic entre elles deux (1) »

Nous avons pourtant observé et décrit une autre maladie à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, la laryngite spasmodique ou coqueluchoïde, (2) dans laquelle le vomissement se produit fréquemment à la suite des quintes.

Qu'est-ce que cette laryngite coqueluchoïde?

Nous pouvons emprunter au Mémoire que nous avons envoyé, en 1884, à la Société de thérapeutique, quelques explications qui seront ici à leur place :

La laryngite spasmodique est constituée par deux éléments;

<sup>(1)</sup> Professeur Peter, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Dr Séjournet. De la laryagite spasmodique ou coqueluchoïde et de son éraitement. In Bulletins et mémoires de la Société de thérapeutique, 1884.

l'élément inflammatoire et l'élément nerveux ou convulsif; c'est la réunion de ces deux conditions qui en fait une maladie d'une allure et d'une modalité cliniques toutes spéciales. Il s'agit bien dans cette maladie d'une toux quinteuse, spasmodique, rappelant de loin les quintes de la coqueluche. Comme dans cette dernière, du reste, la toux peut produire des désortres tout mécaniques. Qui ne connaît, par exemple, les hémorrhagies nasales chez les jeunes coquelucheux ? Eh bien, nous avons vu madulte atteint de laryngite coqueluchoïde chez lequel la violence des quintès produisait des épistaxis.

La laryngite spasmodique commence par une toux qui n'éveille pas d'abord l'attention. Elle consiste en deux ou trois saccades expiratoires brèves, superficielles qui se renouvellent à de rares intervalles. Puis, de jour en jour, les saccades deviennent plus nombreuses, plus rapides et constituent la quinte. Cette quinte se produit le plus souvent au réveil, ou quand le malade sert du lit, alors qu'il est saisi par l'air froid, ou quand il passe d'un milieu plus chaud dans un autre, quand il quitte sa demeure pour entre dans la rue. Si c'est un fumeur, la fumée du tabac provoque la quinte de toux ; le sujet se fatigue-t-il à parler ou vient-il à élever la voix, il est pris d'une quinte qui en appelle une autre ; il peut y en avoir dans un jour un nombre très grand, jusqu'à quinze ou vingt. De sorte que le malade est épuisé, affaibli, soutenu seulement par son appétit qui généralement ne fait pas défaut. Malgré cela, il peut maigrir, autant sous l'influence des sueurs de la nuit que des fréquents vomissements auxquels il est sujet après les quintes de toux.

Si, en plus de cet amaigrissement, le malade constate quelques filets de sang dans les crachats, s'il est pris des sueurs nocturnes dont nous venons de parler, souvent il s'affecte et se décourage, craignant une maladie de poitrine; ces malades en effet, comme nous avons pu le constater, deviennent facilement hypocondriaques.

Avant chaque quinte, une titillation se fait sentir dans le larynx et le sujet lui-même sait bien localiser cette sensation au-devant du cou. Comme nous l'avons vu dans nos observations, la laryngite s'accompagne presque toujours d'angine pharyngée, rarement de bronchite. Nous n'avons cité que deux cas dans lesquels cette complication s'est montrée, encore ne fût-elle que passagère. Aussi ne peut-on attribuer à la bronchite les quintes qui appartiennent exclusivement à la laryngite spasmodique. Il est bien entendu que cette maladie n'a rien de commun avec la phthisie laryngée ou la phthisie pulmonaire.

Une fois que cette affection s'est installée, elle est d'une téna-

cité désespérante. Elle dure généralement plusieurs mois, quatre, cinq et six, à moins que le traitement ne vienne y mettre fin plus tôt.

Ce traitement se compose de badigeonnages du pharynx et de la partie sus-glottique du larynx, au moyen de la teinture d'iode pure; nous avons obtenu la guérison en trois ou quatre applications dans les neuf cas sur lesquels est basé notre mémoire.

(A suivre.)

#### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

DES VOMISSEMENTS INCOERCIBLES DE LA GROSSESSE. — Le D' Graily Hewitt, professeur émérite d'obstétrique à l'University Collège de Londres, a fait à la Société américaine de gynécologie une communication dont voici un résumé.

L'auteur examine en particulier l'état de l'utérus dans ses relations avec les vomissements incoercibles de la grossesse et il analyse dans une série de tableaux plus de cinquante cas dans lesquels avaient été notées ses modifications. Dans 5 cas il y avait une altération des membranes d'enveloppe de l'utérus gravide. Dans 2 il y avait une inflammation du tissu cellulaire, l'utérus étant en outre en antéversion ou en antéflexion. Dans 11 cas l'utérus était en rétroversion ou en rétroflexion, et manifestement enclavé dans le bassin. Dans 30 cas l'utérus était en antéversion ou en antéflexion; dans 17 de ces 30 cas, l'utérus était également enclavé dans le bassin; dans 6 cas il y avait un véritable emprisonnement de l'utérus dans la cavité pelvienne. Dans 12 cas il y avait induration ou épaississement du col de l'utérus et dans la plupart d'entre eux l'utérus était également en antéflexion.

Les cas analysés montrent combien souvent les vomissements incoercibles de la grossesse sont liés à la rétention dans le bassin de l'utérus en antéflexion ou en rétroflexion, de même qu'ils montrent l'importance de l'épaississement ou de l'induration du col. L'enclavement de l'utérus gravide en rétroflexion ou en rétroversion est bien connu et il est considéré comme une complication sérieuse, mais les faits relatés montrent qu'il faut également songer à l'antéflexion et que celle-ci peut être associée à un véritable enclavement de l'utérus dans le bassin; ils montrent, en outre, que cette association de l'antéflexion et de l'enclavement peut exposer aux vomissements incoercibles de la grossesse. Dans un certain nombre de cas cet enclavement était si prononcé qu'on n'a 'pu le faire disparaître.

L'importance de l'enclavement comme cause de ces vomissements

est prouvée par les résultats du traitement. Sur 11 cas de rétroflexion, 9 guérirent par le simple fait de remettre l'utérus en place. Sur 11 cas d'antéflexion dans les que s'enclavement ne fut pas ou ne put être écarté, la mort survint dans 3 cas. Dans 6 de ces 11 cas on pratiqua l'avortement et il y eut 2 morts. Sur 11 cas d'avortement spontané il y eut une mort. Sur 11 cas d'antéflexion avec enclavement, 6 furent traités avec succès, par les simples manipulations 4 fois, par le repos, 2 fois; sur ces 6 cas il y 'eut 6 guérisons. Sur 6 cas d'emprisonnement de l'utérus, il y eut réduction par la main, 4 fois; 2 fois l'utérus sortit spontanément; il y eut guérison dans ces 6 cas.

#### SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VIº ARRONDISSEMENT

Séance du 30 juillet 1888. - Présidence de M. PERCHERON.

La correspondance comprend une lettre de M. le secrétaire général qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et propose à la Société de prendre deux mois de vacances. La proposition de M. Guillier mise aux voix est adoptée.

M. Berger communique l'observation d'un corps étranger (une épingle), qu'il a retiré de la région épiglottique d'une jeune fille (V. France médicale, n° 705).

M. Polaillon, à propos de cette observation, dit qu'on pourrait rapprocher le spasme que M. Berger a constaté de ce qui se passe pour les corps étrangers pharyngiens et œsophagiens. Le spasme dure quelquefois très longtemps et s'accompagne d'un état nerveux tès pénible.

Quant à la cocaïnisation, il a pu le matin même en éprouver les bons effets chez un homme venu de province où il a été déjà quatre fois opéré de polypes végétants dans la région aryténo-épiglottique gauche. La tumeur avait la grosseur d'une petite noix, une base étalée.

Grâce à la cocaine il a pu en faire l'ablation sans douleur au moyen du serre-nœuds galvanique. Il a remarqué d'ailleurs que la section portait sur du tissu malade et qu'une autre opération serait nécessaire.

M. Berger a fait remarquer en passant que la cocainisation de larynx n'est mentionnée dans aucun des rapports qui ont été faits sur la maladie de l'empereur d'Allemagne; en sorte qu'on ne suit pas si cet anesthésique local a été employé dans les différents explorations ou opérations qu'a eu à subir l'illustre malade.

M. Porack a employé la cocaïne pour les crevasses du sein et n'a

### LA FRANCE MÉDICALE

#### COWWATE !

Travaux originaux: Prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille.

Opération, par les De Morand et Richard. — Considérations sur la pathogénie du vomissement et spécialement du vomissement dans les maladies à toux quinteuse, par le Dr Séjournet (suite.) — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale du VI-arrondissement, séasse du 30 juillet 1888. — Bibliographie. — Nouvelles.

Prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille. — Opération.

Par les D's Morand et Richard, (de Pithiviers).

En avril 1888, nous fûmes appelés par les nommés R..., pour examiner leur petite fille âgée de dix ans, chez laquelle ils venaient de constater une tumeur aux parties génitales.

Nous en fîmes l'examen. Une tumeur de couleur rouge vif, framboisé, de consistance molle, saignant au moindre contact, longue de quatre centimètres, faisait saillie entre les petites lèvres. Elle rappelait par sa forme le col de l'utérus. Son extrémité inférieure présentait un petit orifice, une fente plutôt. L'introduction d'une sonde étant très douloureuse, nous demandons à l'enfant si elle urinait par sa tumeur. Sur sa réponse affirmative, nous la prions de le faire; elle complète elle-même le diagnostic.

Nous avions affaire à ce que les auteurs appellent tumeur hypertrophique de la muqueuse uréthrale, à ce que M. Gaillard Thomas (dans son Traité des maladies des femmes) nomme prolapsus de l'urêthre avec prolifération du tissu conjonctif de la muqueuse.

Le méat étant complètement entouré, ce n'était ni une caroncule irritable, ni un polype, ni un angiome veineux.

Nous n'avons pu savoir à quelle époque remontait l'apparition de cette tumeur. L'enfant, depuis quelque temps, éprouvait de la difficulté et de la douleur dans la miction; elle ressentait de vives cuissons, perdait du sang au moindre tiraillement, avait un peu de leucorrhée. Enfin, elle urinait sur ses talons.

L'opération est acceptée séance tenante par les parents.

Comme cette tumeur saignait facilement, nous nous arrêtons au procédé suivant: L'enfant n'est pas anesthésiée. Après l'introduction facile, mais douloureuse, d'une sonde de petit calibre, destinée à rester en place et à guider notre aiguille courbe, la tumeur est

#### BIBLIOGRAPHIE

DR L'ULCÈRE SIMPLE DE L'ŒSOPHAGE, par le Dr E. Berrez, de l'Hermenault (Thèse de Paris, 1888, A. Delahaye et E. Lecrosnier, éditeum;

Cette étude sur une affection peu commune et peu étudiée jusqu'é ce jour a été inspirée au D' Berrez par son maître le D' Debove qui, dans une série de communications, appelait récemment l'attention de la Société médicale des hôpitaux sur ce sujet.

Le plus rare de tous les ulcères simples du tube digestif, l'ulcère simple de l'œsophage, siège le plus souvent sur le tiers inférieur de cet organe et ressemble à celui de l'estomac ou du duodénum par l'ensemble de ses caractères anatomiques, par l'état de ses bords et de son fond, par sa tendance à la destruction en profondeur des parois de l'organe qui en forment la base. Il n'est pas rare d'ailleurs de le voir coexister avec une lésion analogue de l'estomac ou da duodénum.

Cliniquement l'ulcère simple de l'œsophage semble marqué me début par des troubles digestifs légers, sans caractère spécial. Puis, après des semaines ou des mois, apparaissent les symptômes fondamentaux : douleur, dysphagie, vomissements, hématémèses.

Il existe bien encore quelques autres phénomènes, troubles digestifs divers, perte de l'appétit, dégoût pour la nourriture, soif, constipation, etc.; mais ils n'offrent rien de particulier; il en est de même des troubles généraux et de la cachexie qui entraînent le défaut d'alimentation et les hémorrhagies.

Aussi l'ensemble des caractères cliniques est-il loin d'être pathopnomonique et dans la plupart des cas, l'affection n'a pas même soupçonnée pendant la vie : le hasard seul l'a fait découvrir à l'attopsie.

Toutefois il s'en faut que le pronostic soit toujours fatal et la guérison pourrait être complète dans certains cas. Plus fréquemment, elle serait incomplète : l'ulcère se cicatrise, mais il reste un rétrécissement de l'œsophage.

Quant à l'étiologie et à la pathogénie, il suffit de lire les quelques pages que lui consacre le Dr Berrez pour voir que nos connaissances sur ce point comme sur beaucoup d'autres sont encore loin d'être satisfaisantes.

Dr E. Deschamps.

#### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 5 au 10 novembre 1888.

Lundi 5. — 5° examen, doctorat (1r° partie), Hôtel-Dien:

et auquel coucourt un certain degré d'irritation pharyngée ou gastrique; 2° Un vomissement gastrique à proprement parler. Les causes de celui-ci seraient au nombre de quatre et résulteraient de l'appesie, de l'hypercrinie, de la gastralgie convulsive et de l'irritation gastrique; 3° Un vomissement central ou bulbaire. Nous reviendrons sur celui-ci tout à l'heure.

Quant à la première sorte de vomissement, ou vomissement mécanique, par la toux, on n'y croit plus. « On les attribue d'habitude « à l'effort, dit M. Hallopeau, (1) mais s'il en était ainsi, les efforts « violents que nécessitent souvent la défécation, l'expulsion de l'u- « rine, et le soulèvement d'un fardeau les produiraient de même, et « il n'en est rien. »

Quant au vomissement gastrique, il est évident que dans bien des cas, il est seul en cause et que la perturbation fonctionnelle, ou la lésion de l'organe digestif sont seules responsables de l'acte évacuateur, mais nous pourrions, et bien des praticiens pourraient avec nous, citer des phthisiques dont l'appétit et la digestion demeurent dans des conditions normales et qui pourtant vomissent.

Les coquelucheux, dont M. le professeur Peter compare les vomissements à ceux des phthisiques, vomissent bien souvent après chaque quinte et pourtant, comme le fait remarquer M. Cadet de Gassicourt (2), « les coquelucheux eux-mêmes sont si peu atteints « d'un trouble fonctionnel de l'estomac, qu'ils digèrent parfaitement « quand les aliments ne sont pas chassés violemment par l'effort de « la quinte. » Du reste, tous les praticiens n'ont-ils pas remarqué que, chez les individus atteints de bronchite aiguë ou chronique, la toux pourvu qu'elle soit quinteuse peut provoquer parfois des vomissements aussi bien que chez les coquelucheux et les phthisiques, et, ajouterons-nous, malgré la parfaite conservation des facultés digestives?

Plus loin, nous donnerons quelques observations de toux quinteuse indépendante de la phthisie ou de la coqueluche et qui était suivie de vomissement chez des sujets dont l'appétit était excellent et la digestion parfaite. Ce sera notre dernier argument contre les théories qui voudraient attribuer les vomissements des tousseurs au désordre des fonctions gastriques.

Nous pouvons donc en conclure que le plus souvent, chez les phthisiques comme chez les coquelucheux, le vomissement n'est pas explicable par l'apepsie, l'hypercrinie, la gastralgie ou l'irritation de l'estomac, mais qu'il a son point de départ dans les quintes de

<sup>(1)</sup> Hallopeau. Traité de pathologie générale, 1884.

<sup>(2)</sup> Traité clinique des maladies de l'enfance. T. II. Coqueluche.

mentale. Président: M. Brouardel. — M. da Vivilla: Gangrènes des pieds d'origine nerveuse. Président: M. Cornil.

#### HOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — M. le prosesseur Tarnier es chargé du cours de clinique obstétricale.

M. le D' Ménétrier est nommé chef des travaux anatomiques au laboratoire de clinique médicale — hôpital de la Pitié — en remplacement de M. Duflocq, appelé à d'autres fonctions.

M. Belin est nommé chef des travaux chimiques du même laboratore en remplacement de M. Ménétrier.

ECOLE DE MÉDECINE DE MANIELLE, - Par arrêté ministériel, et det du 27 octobre 1888, un concours s'ouvrira le 20 juin 1889, à la Facult de médecine de Montpellier, pour un emploi de suppléant des chaires pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de médecine de Marsaille

HOTEL-DIEU; — Leçons de clinique chirurgicale. — M. le D' Tilla commencera ses leçons de clinique chirurgicale le lundi 12 novembre 10 heures du matin, et les continuera les mercredi, vendredi et lun suivants à la même heure.

COURS D'ACCOUCHEMENTS. — MM. les Dr. Boissard et Varnier commenceront un cours gratuit d'accouchements le lundi 12 novembre. rue Casimir-Delavigne.

Le cours aura lieu tous les jours à 4 heures et comprendra 32 leçons.

Pour se faire inscrire s'adresser à la librairie Steinheil, 2 rue Casimis

Delavigne.

PULLETIN DE LA MORTALITÉ du 21 au 27 actobre 1888. — Fiève phoide, 18. — Variole, 3. — Rougeole, 6. — Scarlatine, 3. — Coqueluche, 4. Diphtérie, Croup, 25. — Phthisie pulmonaire, 210. — Autres tubercules 21. — Tumeurs cancéreuses et autres, 54.

Méningite, 32. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 58. — Paralysie, III — Ramollissement cérébral, 12. — Maladies organiques du cœur, 69.

Bronchite algus et chronique, 66. -- Broncho-pneumonie et pneumonie, 93. Gastro-antérite : Sein, hiberon et autres, 57.

Fièvre et péritonite puerpérales, 5. - Autres affections puerpérales, 2.

Débilité congénitale, 17. — Sénilité, 35. — Suicides et autres morts violentes, 26. — Autres causes de mort, 156. — Causes inconnues, 11.

Nombre absolu de la semaine : 996. — Résultat de la semaine prédidente : 928.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferment digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTEMEUIT.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

tion du sang veineux entravée : il y a donc forcement, par suite de cette gêne circulatoire momentanée, une congestion des organes intra-crâniens, qui est, du reste, bien démontrée par le facies violacé des coquelucheux, le gonflement des veines du cou et par les hémorrhagies nasales concomitantes.

Les quintes de toux opposent donc un obstacle à la circulation, elles produisent fatalement de la congestion cérébrale, aussi bien chez les phthisiques que chez les coquelucheux, et chez tous les malades dont la toux est quinteuse. Que cette hyperemie atteigne le bulbe, rien de plus évident; le cervelet lui-même, après certains efforts, de toux, est bien certainement congestionné, car le trouble dont il est le siège se manifeste par des vertiges et des tournoiements de tête. Ces sensations ont été accusées plus d'une fois devant nous par des malades atteints de laryngite spasmodique.

Ce serait donc surtout la base du cerveau qui se congestionnerait dans les efforts de toux; du moment que le bulbe est hyperémié, le centre vomitif doit participer à cette gêne circulatoire et le vomissement devient compréhensible.

Dans ce cas, nous n'avons pas à recourir aux actes réflexes pour expliquer le vomissement, l'impression perçue par le centre bulbaire congestionné est directe, immédiate. Cette interprétation de la pathogénie du vomissement nous paraît admissible chez les tousseurs; elle est applicable, selon nous, aux phthisiques et aux coquelucheux, de même qu'aux sujets atteints de laryngite spasmodique qui vomissent après leurs quintes.

M. le professeur Peter ne reconnaît que deux maladies, la phthisie et la coqueluche, capables de provoquer des vomissements par la toux: « en dehors de ces deux maladies, dit-il, jamais la toux ne « produit de vomissements; de sorte que. le cas échéant, on n'a plus « qu'à faire le diagnostic entre elles deux (1) »

Nous avons pourtant observé et décrit une autre maladie à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, la laryngite spasmodique ou coqueluchoïde, (2) dans laquelle le vomissement se produit fréquemment à la suite des quintes.

Qu'est-ce que cette laryngite coqueluchoïde?

Nous pouvons emprunter au Mémoire que nous avons envoyé, en 1884, à la Société de thérapeutique, quelques explications qui seront ici à leur place:

La laryngite spasmodique est constituée par deux éléments;

<sup>(1)</sup> Professeur Peter, loc. cit.

<sup>(2)</sup> D' Séjournet. De la laryagite spasmodique ou coqueluchoïde et de son traitement. In Bulletins et mémoires de la Société de thérapeutique, 1884.

La PELLETIÈRINE de TANRET, lauréat de l'Institut, est le principe tenin écorce de racine de grenadier préparé par l'inventeur et revêtu de son cachet. C'est un reme à prendre et qui, bien administré, donne des succès à peu près constants; aussi, la Pelletière Tanret est-elle adoptée exclusivement par les Hôpitaux de la Marine et les Hôpitaux de l' Elle ne se délivre que par doses avec mode d'emploi détaillé.

Vente en Gros: CH. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à PARIS: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meille

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mune pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du la maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaire cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmais

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisales, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations , similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

### ELIXIR

neourent à

TONIQUE RECONSTITUANT
Précleux pour les personnes qui ne peuvent
vaincre la répugnance
que leur

ALIMENTAIRE les aliments

la Aprépara tion de cet ELIXIR sont: la viande, l'alcool et les écorces d'oranges amères. L'est d'une excellente conservationet d'un poût tres agréable, Paris, 20, pl. des Vosges, ettoutes Ph

DUCRO

# CHLORAL BROMURE

La préparation de chloral la mieux des malades.

"Associé au Bromure, le chloral desse ma effets à dose moins élévée.. Il perd sa coarties

Maladies rerveuses, Insomnies Strop prescrit à la dose de 1 à 6 cuilleus l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et ples Phos.

#### EAU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANTE Enfants Débiles — Maladies de la Peau et des Os

# LA BOURBOULE

Rhumatismes - Voies respiratoires

ANÉMIE — DIABÈTE — FIÈVRES INTERMITTENTES

cité désespérante. Elle dure généralement plusieurs mois, quatre, cinq et six, à moins que le traitement ne vienne y mettre fin plus tôt.

Ce traitement se compose de badigeonnages du pharynx et de la partie sus-glottique du larynx, au moyen de la teinture d'iode pure; nous avons obtenu la guérison en trois ou quatre applications dans les neuf cas sur lesquels est basé notre mémoire.

(A suivre.)

#### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

DES VOMISSEMENTS INCOERCIBLES DE LA GROSSESSE. — Le D' Graily Hewitt, professeur émérite d'obstétrique à l'University Collège de Londres, a fait à la Société américaine de gynécologie une communication dont voici un résumé.

L'auteur examine en particulier l'état de l'utérus dans ses relations avec les vomissements incoercibles de la grossesse et il analyse dans une série de tableaux plus de cinquante cas dans lesquels avaient été notées ses modifications. Dans 5 cas il y avait une altération des membranes d'enveloppe de l'utérus gravide. Dans 2 il y avait une inflammation du tissu cellulaire, l'utérus étant en outre en antéversion ou en antéflexion. Dans 11 cas l'utérus était en rétroversion ou en rétroflexion, et manifestement enclavé dans le bassin. Dans 30 cas l'utérus était en antéversion ou en antéflexion; dans 17 de ces 30 cas, l'utérus était également enclavé dans le bassin; dans 6 cas il y avait un véritable emprisonnement de l'utérus dans la cavité pelvienne. Dans 12 cas il y avait induration ou épaississement du col de l'utérus et dans la plupart d'entre eux l'utérus était également en antéflexion.

Les cas analysés montrent combien souvent les vomissements incoercibles de la grossesse sont liés à la rétention dans le bassin de l'utérus en antéflexion ou en rétroflexion, de même qu'ils montrent l'importance de l'épaississement ou de l'induration du col. L'enclavement de l'utérus gravide en rétroflexion ou en rétroversion est bien connu et il est considéré comme une complication sérieuse, mais les faits relatés montrent qu'il faut également songer à l'antéflexion et que celle-ci peut être associée à un véritable enclavement de l'utérus dans le bassin; ils montrent, en outre, que cette association de l'antéflexion et de l'enclavement peut exposer aux vomissements incoercibles de la grossesse. Dans un certain nombre de cas cet enclavement était si prononcé qu'on n'a 'pu le faire disparaître.

L'importance de l'enclavement comme cause de ces vomissements

est prouvée par les résultats du traitement. Sur 11 cas de rétroflexion, 9 guérirent par le simple fait de remettre l'utérus en place. Sur 11 cas d'antéflexion dans lesquess l'enclavement ne fut pas ou ne put être écarté, la mort survint dans 3 cas. Dans 6 de ces 11 cas on pratiqua l'avortement et il y eut 2 morts. Sur 11 cas d'avortement spontané il y cut une mort. Sur 11 cas d'antéflexion avec enclavement, 6 furent traités avec succès, par les simples manipulations 4 fois, par le repos, 2 fois; sur ces 6 cas il y 'eut 6 guérisons. Sur 6 cas d'emprisonnement de l'utérus, il y eut réduction par la main, 4 fois; 2 fois l'utérus sortit spontanément; il y eut guérison dans ces 6 cas.

#### SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VIº ARRONDISSEMENT

Séance du 30 juillet 1888. - Présidence de M. PERCHERON.

La correspondance comprend une lettre de M. le secrétaire général qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et propose à la Société de prendre deux mois de vacances. La proposition de M. Guillier mise aux voix est adoptée.

M. Berger communique l'observation d'un corps étranger (une épingle), qu'il a retiré de la région épiglottique d'une jeune fille (V. France médicale, n° 705).

M. Polaillon, à propos de cette observation, dit qu'on pourrait rapprocher le spasme que M. Berger a constaté de ce qui se passe pour les corps étrangers pharyngiens et œsophagiens. Le spasme dure quelquefois très longtemps et s'accompagne d'un état nerveux très pénible.

Quant à la cocaïnisation, il a pu le matin même en éprouver les bons effets chez un homme venu de province où il a été déjà quatre fois opéré de polypes végétants dans la région aryténo-épiglottique gauche. La tumeur avait la grosseur d'une petite noix, une base étalée.

Grâce à la cocaîne il a pu en faire l'ablation sans douleur au moyen du serre-nœuds galvanique. Il a remarqué d'ailleurs que la section portait sur du tissu malade et qu'une autre opération serait nécessaire.

M. Berger a fait remarquer en passant que la cocaïnisation du larynx n'est mentionnée dans aucun des rapports qui ont été faits sur la maladie de l'empereur d'Allemagne; en sorte qu'on ne sait pas si cet anesthésique local a été employé dans les différentes explorations ou opérations qu'a eu à subir l'illustre malade.

M. Porack a employé la cocaïne pour les crevasses du sein et n'a

pas toujours obtenu le résultat qu'il attendait; il l'incorpore cependant dans un corps gras pour la rendre plus absorbante par la peau.

- M. Berger a pu opérer sans douleur deux bubons après avoir appliqué dessus des tampons d'ouate hydrophile imbibés d'une solution de cocaïne.
- M. Porack n'a pas constaté d'action bien nette sur la douleur des femmes en couches.
- M. Polaillon vient d'observer un curieux effet de la graine de lin dans un cas de constipation opiniatre. Une jeune femme bien portante, habituellement constipée, prenaît depuis trois mois, tous les jours, une cuiller à bouche de graines de lin, lorsqu'un jour les garderobes ont été supprimées entièrement; la malade n'aliait pas à la selle depuis huit jours et présentait les signes d'une occlusion intestinale. On pratiqua un anus artificiel par lequel s'échappa une énorme quantité de graines de lin. Malgré cela la malade a continué à dépérir et a succombé sept jours après dans un état typhoïque absolu.
- M. Polaillon rappelle qu'un pareil fait rapporté par M. Verneuil avait été produit par des pépins de figues; il pense que dans le cas qui lui est personnel l'intervention a été trop tardive et que la femme a succombé à la stercorémie.
- M. Berger dit que ces faits d'occlusion intestinale produits par les graines sont fort curieux et font songer à ce qui se passe chez les animaux qui absorbent les mêmes produits sans les broyer et qui parviennent facilement à s'en débarrasser. Il a vu des cobayes nourris avec de la graine de mais s'emplir l'intestin comme un sac de blé et continuer à en ingérer jusqu'à amener la rupture de l'intestin. Il est probable que ces différences entre l'homme et les animaux tiennent à la nature des sécrétions.
- M. Porack expose une question de pratique obstétricale et fait ressortir la difficulté d'apprécier le volume de l'enfant pour savoir quand il convient de faire la céphalotripsie.
- M. Berger demande si après la céphalotripsie on ne peut pas avoir de difficultés à extraire le tronc.
- M. Porack dit qu'il n'en a jamais eu. Il n'y aurait que le cas d'ascite congénitale.
- M. Berger demande si dans les cas dont parle M. Porack on ne pourrait pas tenter l'opération césarienne.
- M. Porack dit que les statistiques d'opération césarienne ou d'opération de Porro, ne sont pas assez rassurantes pour qu'on en fit courir les risques à la mère.

La séance est levée à 10 heures 10.

Le Secrétaire annuel, Dr Vrilleau. énergiquement pendant l'appui du membre sain. Or la descente du corps pendant l'appui du pied sur le sol diminue la force de cet appui et par conséquent la douleur qui l'accompagne.

C'est à tort qu'on a pu dire que, du moment où un seul pied repose sur le sol, ce pied porte nécessairement tout le poids du corps et rise que ce poids. Cela serait vrai si le corps restait immobile; mui, comme dans la marche la jambe à l'appui se ploie et s'étend tour à tour, le centre de gravité du corps exécute des mouvements de descente et de remontée qui s'accompagnent de diminution et d'abcroissement alternatifs de la pression du pied sur le sol. Du resta chacun peut sur soi-même se rendre compte des effets mécaniques de la claudication.

Et d'abord, pour rendre douloureux l'appui d'un pied sur le sol, il suffit de placer dans sa chaussure un corps étranger dur et anguleux; au bout de quelques instants de marche, on sera dans l'état volta. On constatera alors facilement que, dans la marche à pas égant, la douleur est très vive, mais que si, au moment de l'appui du piel endolori, on laisse fléchir brusquement la jambe correspondante de le corps s'abaisser, la douleur sera plus faible. Pendant cet appui incomplet, le pied non douloureux va rapidement prendre sa position nouvelle et, d'une poussée vigoureuse, relève à son niveau normal le corps qui s'était laissé tomber un instant.

Au point de vue des lois mécaniques qui régissent la pression du pied sur le sol, il y a lieu de considérer trois cas, dans lesquels cette pression est tantôt égale au poids du corps, tantôt supérieure, tantôt inférieure à ce poids.

1° Si le centre de gravité du corps est immobile ou animé d'un mouvement uniforme d'élévation ou d'abaissement, la pression su le sol est précisément égale au poids du corps.

2º Si le centre de gravité s'élève d'un mouvement accéléré, c'est que l'appareil musculaire fait plus que soutenir le poids du caps, mais développe un surcroît d'effort qui se transmet au sol et qui s pour mesure l'accélération même imprimée à la masse du corps.

3º Si le centre de gravité du corps s'abaisse d'un mouvement accéléré, le poids du corps ne se transmet pas tout entier an piri à l'appui, car une partie de la pesanteur travaille à produire l'accélération descendante de la masse du corps. Cette force, qui ne se transmet pas au sol, représente une partie du poids du corps d'antant pis grande, que l'accélération descendante est plus grande et s'approché davantage de la valeur de g, ou 9 m. 80 par seconde.

Ces conséquences nécessaires de la théorie se vérifient par l'expérience lorsqu'on a recours à l'emploi simultané de la Photo-chrone graphie pour saisir les phases de l'accélération verticale du centre

MM. Guyon, Reclus, Budin. — 5° examen, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu: MM. Straus, Lancereaux, Chauffard.

Mardi 6. — Médecine opératoire: MM. Panas, Campenon, Peyrot. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. G. Sée, Cornil, Quenu. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (1° série): MM. Le Fort, Berger, May grier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (2° série): MM. Duplay, Tarnier, Brun. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. Peter, Dieulafoy, Troisier.

Mercredi 7. — 1° examen, officiat (fin d'année): MM. Regnauld, Lutz, Pouchet. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Bouilly, Budin, Jalaguier. — 4° examen, doctorat: MM. Hayem, Joffroy, Déjerine.

Jeudi 8. — 2° examen, doctorat, officiat (fin d'année): MM. Ball, Berger, Quenu. — 3° examen (fin d'année), officiat: MM. Richet, Grancher, Joffroy. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Bouchard, Dieulafoy, Troisier.

Vendredi 9. — 1° examen (fin d'année), officiat : MM. Damaschino, Lutz, Villejean. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (1° série) : MM. Trélat, Reynier, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (2° série) : MM. Bouilly, Budin, Segond. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité : MM. Fournier, Landouzy. Déjerine.

Samedi 10. — 1° examen (fin d'année), officiat : MM. Laboulbène, Lutz, Villejean. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie) : MM. Mathias-Duval, Berger, Quenu. — 2° examen, doctorat (2° partie) : MM. Bouchard, Cornil, Quinquaud.

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 7, à 1 heure. — M. PLICQUE: Récidive des tumeurs malignes. Président: M. Verneuil. — M. DE-MABS: Des kystes hydatiques du foie. Président: M. Verneuil. — M. FRLICI: Rapport de la chlorose avec la tuberculose. Président: M. Potain.

Jeudi 8, à 1 heure. — M. Pantaloni : Portion pelvienne des uretères chez la femme. Président : M. Le Fort. — M. Jondbau : Nœvi polyphoïde du méat urinaire chez la femme. Président : M. Le Fort. — M. Lavaux : Du lavage de la vessie sans sonde. Président : M. Peter. — M. Roussbau : Contribution à l'étude de l'antisepsie en obstétrique dans ses applications à la campagne. Président : M. Duplay. — M. Théreault : De la transparence dans la tumeur comme élément de diagnostic. Président : M. Panas. — M. Miller : Contritubion à l'étude de l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation

observations que généralement l'appétit était conservé et que l'estomac continuait à fonctionner, malgré les vomissements. La cause de ces derniers ne peut donc reconnaître une origine gastrique et si nous faisons remarquer que beaucoup de ces malades avaient la face congestionnée et éprouvaient des sensations vertigineuses au moment de leurs quintes, nous aurons peut-être rendu admissible l'hypothèse d'une hyperémie cérébelleuse et bulbaire.

Pour nous, nous ne mettons pas en doute ces troubles circulatoires produits par les efforts congestifs de la toux, au niveau du bulbe, et nous sommes convaincu que ces désordres purement fonctionnels doivent être considérés comme responsables des vomissements. La même explication serait donc applicable aux vomissements de la laryngite spasmodique de la coqueluche et de la phthisie pulmonaire.

Ne pourrions-nous nous appuyer sur cette interprétation de la pathogénie des vomissements par la toux, pour essayer d'élucider la vraie cause de l'acte vomitif dans le mal de mer, ou à la suite de certains mouvements tels que ceux de la balançoire, de la voiture ou de la valse. « Nous ignorons la cause première des vomissements du mal de mer, dit M. Dujardin-Beaumetz (1), cause première qui sans doute est multiple et résulte de la vue, de l'odeur et des modifications produites dans l'équilibre des viscères abdominaux ». « On n'en connaît pas la cause prochaine, dit M. Hallopeau (2), on ignore si l'excitation du centre vomitif est due à l'ébranlement de ses éléments par les mouvements anormaux que subit le corps, à un trouble de circulation ou à l'excitation d'une autre partie du système nerveux.

Les perturbations fonctionnelles qui résultent du mal de mer ou des mouvements violents et anormaux de la valse, de la balaçoire, etc..., sont certainement des phénomèmes du même gene. Pour nous, voici comment nous nous expliquons le mal de mer. Che un individu non habitué au tangage et au roulis, le corps se trouve en quelque sorte déséquilibré. Le patient fait des efforts pour se raidir contre les mouvements irréguliers auxquels il est livré, il se maintient comme il peut et cherche à conserver son équilibre gravement compromis. Mais quel est donc l'organe chargé de faire ces efforts de coordination musculaire et de maintenir l'harmonie des mouvements? N'est-ce pas le cervelet qui est considéré comme le centre coordinateur de tous les mouvements du corps? A soutenir une pareille lutte, le cervelet se fatigue, sa circulation en soufre évidemment et il en résulte un désordre vasculaire qui se transmet

<sup>(1)</sup> Leçons de clinique thérapeutique. T. I. Traitement du vomissement.

<sup>(2)</sup> Traité de pathologie générale.

m bulbe et par le même mécanisme que tout à l'heure provoque le missement.

La preuve que le mal de mer est dû aux oscillations du navire, s'est qu'on peut s'en préserver ou du moins en atténuer les effets, en se couchant sur un lit mobile. Là, le corps n'a plus à lutter contre les mouvements déréglés qui le fatiguent et troublent l'harmonie de ses efforts. Nous ne pensons pas que le mal de mer soit dû à l'odeur si au vertige que causeraient le déplacement des objets en vironnants; sans ce dernier cas, il suffirait de fermer les yeux pour résister aux savies de vomir. Quant à l'odeur des exhalaisons marines, elle nous paraît incapable de produire le mal de mer; car, en ce cas, le même résultat pourrait se manifester chez les baigneurs qui respirent l'air de la mer, sans en être incommodés.

Nous pensons donc pouvoir considérer comme la seule vraie l'interprétation que nous avons donnée plus haut et qui rattache à un trouble circulatoire de la région bulbaire les nausées et les vomissements. Le centre vomitif qui a son siège dans le bulbe est impressionné directement par ce désordre fonctionnel et il y répond an provoquant la susceptibilité du pneumogastrique et la révolte de l'estomac. Il y a donc ici trouble dynamique du centre bulbaire an même titre que le désordre fonctionnel du cervelet.

Ces considérations nous paraissent applicables aux mouvements violents de l'escarpolette, de la valse, de la locomotion en voiture, en chemin de fer, etc. Selon les idiosyncrasies, l'équilibre des mouvements est plus ou moins facile à conserver; s'il y a rupture de l'harmonie coordinatrice de ces mouvements, c'est, comme plus haut, par suite d'un désordre des fonctions de coordination du cervalet, d'où effort, d'où fatigue et perturbation circulatoire, d'où impression du centre vomitif bulbaire et, enfin, évacuation du contenu stomacal.

Le chloral, d'après Pritchard et Giraldès qui l'a expérimenté sur lui-même dans plusieurs traversées de Calais à Douvres, paraît à M. Dujardin-Beaumetz devoir être considéré comme le meilleur médicament contre le mal de mer. Le chloral n'agirait-il pas dans ce cas en qualité de régulateur de la circulation intra-crânienne? D'après M. le professeur G. Sée, en effet, le chloral doit être regardé comme un modérateur de l'action du cœur en tant que force et nombre et somme dépresseur de la tension vasculaire. Si le chloral contribue vraiment à maintenir la régularité de la circulation cérébrale, à ce titre il peut agir contre le mal de mer, pour les raisons que nous avons exposées; peut-être aussi ce médicament agit-il directement sur les centres nerveux et particulièrement sur le balbe en donnant au centre vomitif une résistance et une tonicité qui mettent un frein aux envies de vomir dont sont menacés les voyageurs en mer.

D'un autre côté, si sous l'influence du chloral qui se donne, en une fois, à la dose de 1 à 3 grammes, au moment du départ, dit M. Dujardin-Beaumetz, si, disons-nous, sous l'influence du chloral, le voyageur s'endort comme fit Giraldès sur une mer furieuse entre Douvres et Calais, il nous semble par ce fait même, à l'abri du mal de mer puisqu'il devient étranger aux ballottements du vaisseau et n'a plus à se préoccuper de l'équilibre de ses mouvements. Pendant un sommeil tranquille, le cerveau demeure indifférent aux influences du dehors; sa circulation se régularise et il échappe aux causes de perturbation fonctionnelle qui le menacent à l'état de veille, es pleine mer.

Quant au traitement du vomissement dans les maladies à tour quinteuse telles que coqueluche, phthisie pulmonaire, laryngite spasmodique, il repose sur les moyens de combattre la toux, quelles que soient son origine et sa cause. Ainsi pour calmer les quintes de la coqueluche, on peut utiliser les traitements les plus classiques, soit l'alcoolature de drosera, la teinture de myrrhe ou la potion composée de bromure et de chloral que recommande M. Dujardin-Beaumetz, soit la belladone qui a donné les meilleurs résultats à Troussean et à M. Cadet de Gassicourt.

Contre la toux de la phthisie pulmonaire, on peut aussi tirer parti du badigeonnage pharyngé que nous avons employé autrefois dans le service de notre maître, M. Moutard-Martin, à l'hôpital Beasjon, et qui se fait avec une solution bromurée dans laquelle entrent 5 grammes de bromure de potassium pour 10 grammes d'eau.

Nous ne dirons rien de tous les calmants usités contre la toux quinteuse, surtout celle de la laryngite coqueluchoïde qui résiste aux antispasmodiques et aux sédatifs de tout genre. Mais nous avons pu combattre les accès fatigants et répétés de cette toux au moyen de badigeonnages pharyngo-laryngés avec la teinture d'iode. Nous avons décrit notre manière de faire dans le mémoire cité plus haut: elle consiste à badigeonner la surface du pharynx et la portion susglottique du larynx avec un long pinceau coudé trempé dans la teinture d'iode pure. Le lendemain ou le surlendemain, on répète la même opération qui peut être recommencée trois ou quatre fois de suite, s'il est nécessaire. On a vu plus haut que dans les neuf observations de notre mémoire, la guérison a été obtenue après une ou deux, trois ou quatre applications au plus.

Du reste, nous n'avons pas à insister sur le traitement de la toux quinteuse et des vomissements qu'elle occasionne, puisque le but de notre travail était d'étudier seulement la pathogénie de l'acte vomitif, dans certains cas.

#### SOCIETÉ DE CHIRURGIE

Séance du 31 octobre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Discortication du nez. — M. Delens, à propos du procès-verbal, cite un cas d'éléphantiasis du nez observé dans sa pratique. La tumeur était volumineuse et pédiculée.

M. Terrillon se souvient aussi d'une tumeur du nez grosse comme le poignet qui pendait au-devant de la lèvre supérieure et qui nécessita la décortication au thermo cautère.

M. Marc Sée a opéré 4 ou 5 individus atteints de la même affection mais par un autre procédé, par la cautérisation ponctuée qui lui a donné de très bons résultats.

M. Lucas Championnière tient à rappeler que c'est à Ollier que sont dues toutes ces méthodes, le chirurgien de Lyon préconisant la décortication pour tout ce qui pouvait être enlevé et la cautérisation pour ce qui dépassait les limites.

M. Kirmisson répond que ni M. Le Dentu, ni lui n'ont eu l'intention d'enlever à M. Ollier ce qui lui appartenait. Quant à l'observation de M. Delens, elle a ceci de particulier que la tumeur était pédiculée. On trouve des cas analogues cités dans le mémoire de Civadier; mais ils doivent former une classe particulière.

M. Le Dentu ajoute qu'il a commencé par citer M. Ollier dans sa communication, bien qu'en réalité, ces faits ne lui appartiennent pas, puisqu'on a l'observation d'une opération de ce genre faite en 1732. Il a aussi enlevé, il y a plusieurs années, une tumeur pédiculée sur une négresse des Antilles.

NÉVRITES PÉRIPHÉRIQUES. — M. Monod, à propos de la malade présentée par M. Routier dans la dernière séance, rappelle un cas analogue étudié dans la thèse de M. Leloir. Les manifestations cutanées dont il s'agit, seraient d'origine nerveuse et dues probablement à des névrites périphériques.

M. Routier annonce que ces manifestations se sont généralisées chez sa malade et que des plaques cutanées se trouvent aujourd'hui sur presque toute la surface du corps.

Traitement du cancer utinin (Suite de la discussion). — M. Terrier a déjà donné ses résultats au dernier Congrès de chirurgie et dans des articles de mai et juin 1888 de la Revue de chirurgie. A cette époque, il annonçait 17 hystérectomies vaginales, pratiquées pour cancer, chiffre qui va jusqu'à 21 aujourd'hui. Sur ces 21 cas, il n'a eu que 4 morts, l'une par hémorrhagie, l'autre par choc et par hémorrhagie, la troisième par choc et la quatrième par péritonite,

ce qui donnerait une moyenne de 17,02 de mortalité — 12 de ces opérations ne s'attaquaient qu'à un cancer du col, 3 à l'envahissement du col et du corps de l'utérus, 1 à un cancer du corps et des ligaments larges, 2 à des tumeurs du col et du vagin et 1 à un cancer du col, des ligaments larges et du vagin.

M. Terrier fait remarquer que ces diagnostics précis n'ont été faits qu'après l'opération, qu'il est impossible de les faire avant, ce qui plaide en faveur de l'extirpation totale. Dans les cas où le corps, les ligaments larges étaient pris, l'intervention ne pouvait être que palliative; il a eu des résultats médiocres; mais ils eussent été les mêmes avec l'amputation partielle; ce qu'il cherchait c'était l'arrêt de l'hémorrhagie et il l'a obtenu notamment sur une malade qui avait été auparavant dans un autre service où on n'avait pas voulu intervenir définitivement. On peut compter six mois et douze jours de survie moyenne pour ces cas compliqués.

Dans les douze opérations où le corps seul était pris, il faut compter deux morts et dix guérisons immédiates. De ces dix dernières malades, cinq sont aujourd'hui vivantes sans récidive, cinq sont mortes depuis l'opération. En résumé la moyenne générale donne douze mois et dix-huit jours de survie.

L'orateur reprend ensuite les résultats de M. Verneuil et se plaint de ne pas trouver des indications assez précises dans les dates de l'opération, de la mort et dans les recherches histologiques. Laissant de côté les autres faits, il ne veut prendre que ceux cités par le professeur de la Pitié depuis l'année 1880 et arrive à trouver qu'en trois ans, il a pour sa part de meilleurs résultats que M. Verneuil dans huit. Il termine en disant qu'on ne saurait trop apporter dans ces questions de rigueur dans les observations, seul moyen qui permette d'arriver à des conclusions scientifiques et pratiques.

M. Kirmisson pense que chacun doit apporter son bilan, bon on mauvais et malgré le petit nombre de ses opérations et leur mauvais résultat, il n'hésite pas à les indiquer. Parfois il est intervenu par l'hystérectomie vaginale; trois fois il a eu des résultats déplorables. La première de ses malades est morte d'hémorrhagie, la seconde de pelvipéritonite suppurée. La troisième, opérée en août 1886, guérit rapidement et resta sans récidive une année. Elle revint en septembre 1887 sans récidive vaginale mais avec une énorme masse dans la fosse iliaque et la mort ne se fit pas attendre.

M. Trélat ne peut admettre que l'opération parcimonieuse soit présentée comme supérieure à l'intervention large. Il y a là une contradiction entre ces doctrines et les faits. Il sait bien que M. Verneuil défend plutôt l'amputation partielle qu'il n'attaque l'extirpation totale; mais il a fait un tableau trop noir de cette dernière et dans

ces conditions, la comparaison n'est pas possible. Voici pour sa part ses résultats:

5 opérées: 1 morte; 1 vivante suivie 3 ans 4 mois; 1 morte, récidive au bout de 14 mois; 1 perdue de vue; 1 opérée en mai, bien portante.

La femme qui est morte était un très mauvais cas ; mais le professeur de la Charité eut la main forcée.

En prenant les moyennes de mortalité annoncées déjà par les différents chirurgiens, il trouve une moyenne générale de 200/0 et c'est loin d'être le pronostic opératoire de l'hystérectomie totale. Tous ceux qui ont opéré souvent savent en effet qu'ils arriveraient à une moyenne de mortalité de 100/0, chiffre inférieur au 60/0 obtenu par Schræder, mais qui n'offre déjà qu'une bien petite différence avec l'amputation supra-vaginale.

Si de la gravité de l'opération on passe aux difficultés du diagnostic, on s'aperçoit que cette science n'est pas encore fixée, que ce n'est que d'hier qu'on peut saisir les différences qui séparent certaines formes de fibromyones du cancer, certains épithéliomas de certaines métrites. M. Terrier a déjà montré que quatre fois sur dix le corps était envahi en même temps que le col; et M. Quénu lui a fait savoir que dans deux examens d'ablation du museau de tanche, le microscope avait révélé des trainées cancéreuses qu'il était impossible de voir à l'œil nu et qui ainsi laissaient prendre pour une affection bénigne un néoplasme à marche envahissante. Il est en effet impossible de reconnaître ces cas limités au lit du malade, et c'est pour cette raison que certains chirurgiens soutiennent l'amputation partielle et d'autres l'extirpation totale.

A quelle époque se fait l'invasion des lymphatiques? Quels en sont les signes? Incertitude profonde!

Pour l'appréciation de la survie il n'y a point de parité dans la discussion. Tout d'abord, l'hystérectomie totale ne se fait à Paris que depais 1885. On ne peut donc compter que trois ans de survie à des opérées qui seraient peut-être encore vivantes dans bien des années. De plus l'opération de M. Verneuil, bénigne par elle-même, n'enlève jamais la malade, et dans les cas où elle a un effet à peine utile, il peut toujours ajouter quelques mois à sa statistique, tandis que dans celle des extirpations totales les mauvais résultats se marquent zéro et diminuent considérablement le tant pour cent. Gardons-nous donc de nous laisser influencer par la magie du mot survie. N'y a-t-il pas eu une époque où on invoquait les mêmes arguments contre les kystes de l'ovaire. Il faut attendre les arguments qui deviendront de plus en plus solides et indiscutables.

HYDROCELE VAGINALE, HERNIE ÉPIPLOÏQUÉ, TUBERCULES LOCALISE DE L'ÉPIPLOON. — M. Eucas Championnière lit un rapport sur une observation du D' Largeau, de Niort: Il s'agit d'un enfant porteur d'une hydrocèle vaginale et d'une tumeur épiploïque.

Ascendants tuberculeux. La cure radicale est décidée et M. Largeau tombe sur un épliploon rosé rempli de tubercules miliaires. Il résèque cette tumeur, termine son opération et depuis deux aux l'enfant se porte très bien, ce qui prouve que la tuberculose était localisée à cette seule partie. C'est là, dit M. Championnière, le véritable point intéressant de l'observation, car il existe très peu de cus de ce genre. A peine en trouve-t-on de mentionnés par Spencer Well et par Cruveilhier.

M. Chapu lit une observation de rupture du colon transverse et de l'urèthre. Laparotomie et néphrectomie.

M. Berger présente une table destinée à supporter les instruments et à les maintenir dans une solution antiseptique. Ce n'est autre chose, dit M. Berger, que la table de M. Championnière transformée, de façon à permettre au moment de l'opération de remplacer facilement une solution d'acide phénique forte, par une solution faible qui ne cautérise pas les mains de l'opérateur. Eugène Rochard.

#### MEMENTO PRATIQUE

Nouveau traitement de la Gale (Kaposi). — Frictions deux fois par jour avec cette pommade:

Non seulement les parasites sont tués du premier coup, mais en même temps les éruptions multiples, et en particulier l'eczéma seubigineux, qui compliquent habituellement la gale, sont guéris très rapidement, quelquefois le surlendemain. La pommade préconisée par Kaposi étant dépourvue de mauvaise odeur et n'altérant pas le linge, son emploi se recommande à la fois pour la pratique civile et la pratique hospitalière.

PILULES CONTRE LES HÉMORRHAGIES UTÉRINES (Gallard).

Ergot de seigle pulvérisé... 10 grammes.
Sous-carbonate de fer.... 10 —
Sulfate de quinine..... 2 —
Extrait de digitale..... 1 —
F. S. A. 100 pilules.

A prendre deux avant chaque repas.

#### HOUVELLES

CLINIQUE NATIONALE OPHTHALMOLOGIQUE DES QUINZE-VINGTS. — A partir du 1er janvier 1889, la pharmacie de la Clinique ophthalmologique des Quinze-Vingts, contre laquelle s'étaient élevées tant de réclamations de sources diverses, sera supprimée, du moins les médicaments prescrits continueront à être délivrés gratuitement aux indigents reconnus, mais il n'y aura plus aucun commerce de médicaments.

Cette mesure, qui sera certainement très bien accueillie, est due à l'intelligente initiative de M. Monod, directeur de l'Assistance publique au ministère de l'intérieur.

MÉDECINE GRATUITS. — Organisation dans le département de la Vienne. — Par une délibération du 8 octobre, le Conseil général de la Vienne vient d'organiser et de réglementer un service gratuit d'assistance médicale et pharmaceutique dans ce département. Dans la même séance, l'assemblée départementale a voté un crédit de 16,000 francs pour assurer le fonctionnement du nouveau service pendant l'année 1889.

Les communes qui voudront profiter de ce mode d'assistance devront s'imposer de 1 fr. 25 c. par tête d'indigent porté sur les listes qui seront dressées annuellement. Le département contribuera à la dépense pour une somme égale.

La liste des indigents sera établie, dans chaque commune, par une commission spéciale, au mois de mars, et soumise au Conseil munici pal dans la session de mai.

Un arrêté préfectoral du 15 octobre a déclaré exécutoire la délibération du Conseil général.

FACULTE DE MÉDECINE DE PARIS. — Cours d'histologie. — M. le professeur Mathias-Duval commencera ce cours le jeudi 8 novembre 1888, à 5 heures (grand amphithéâtre), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Objet du cours : les tissus conjonctifs, cartilagineux et osseux; les éléments de la génération; le système nerveux.

Cours de physique médicale. — M. le professeur Gariel commencera ce cours, le lundi 12 novembre 1888, à midi (petit amphithéâtre), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

Objets du cours : phénomènes généraux et applications biologiques de l'électricité et de l'optique.

Cours de pathologie interne. — M. le professeur Dieulafoy commencera ce cours le mardi 13 novembre 1888, à 3 heures (grand amphithéâtre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Conférences d'histoire naturelle médicale. — M. Raphaël Blanchard, agrégé, commencera ces conférences, le lundi 12 novembre 1888, à 2 heures (grand amphithéâtre) et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Conférences de pathologie générale. — M. Ballet agrégé, commencera ces conférences, le samedi 10 novembre 1888, à 4 heures (salle Laënnec), à la Faculté et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure

HOPITAL NECKER. — Cours de clinique médicale. — M. le professeur Peter commencera son cours, le vendredi 9 novembre 1888, à 9 heures 1/2 et le continuera les mercredis et les vendredis suivants à la même heure.

HOPITAL DE LA PITIÉ. — Clinique médicale. — M. le professeur Jaccoud reprendra son cours, le samedi 10 novembre 1388, à 9 heures 1/2 du matin, et le continuera les mardis suivants à la même heure.

CLINIQUE DES MALADIES MENTALES. — M. le professeur Ball commencera le cours de clinique des maladies mentales, le dimanche 11 novembre 1888, à 10 heures du matin, à l'asile Sainte-Anne, et le continuera les jeudis et dimanches suivants à la même heure.

Cours et Travaux Pratiques de Chimie et de Micrographie Médicales. — M. Philippe Lason, chimiste, ancien préparateur du laboratoire de toxicologie de M. le professeur Brouardel, ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Paris, lauréat de l'Académie de médecine, membre de la Société chimique de Paris, sera un cours pratique de chimie et micrographie médicales, appliqué à la clinique, à l'hygiène et à la thérapeutique.

Il traitera particulièrement de l'examen chimique et microscopique des urines, des calculs, de la bile, du sang, des sérosités, du lait de femuse, de l'eau potable, des matières alimentaires les plus usuelles, de la recherche des bacilles pathogènes.

Enfin, il exposera les caractères chimiques des produits médicamenteux les plus importants, et des substances éminemment toxiques au point de vue des applications médico-légales.

Les élèves sont exercés individuellement aux manipulations qui font l'objet de ce cours. Le matériel et les appareils du laboratoire sont mis à leur disposition.

On s'inscrit tous les jours, de 3 heures à 4 heures, au laboratoire, rue des Saints-Pères. 7.

LA SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS se réunira le jeudi 8 novembre, au lieu ordinaire de ses séances, rue Boissy-d'Auglas, 35, salle Prat, 10, cité du Retiro.

Ordre du jour: 1º M. BESANÇON. — Rapport sur une candidature de membre correspondant.

2º M. VILLANS. — Prolapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du méat chez la femme.

Rapport sur une candidature de membre correspondant.

- 3" M. Paul Blocq. Sur un cas de paralysie du nerf cubital.
- 4º Communications diverses.

PHTNISIE. — L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation créosotée. Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrition. — Dr Ferrand (Traité de médecine, 1887).

Le Prepriétaire-Gérant: D. E. BOTTENTUIT.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur be, rue Madame et rue Corneille, 3.

# RANULES FERRO-SULFUREUX DE J. THOMAS

Ils g'ont anoun des inconvénients des Eaux sulfureuses transportées ; produisent sitt de l'organisme l'in purograme amilfuré et le for à l'étas mais-lat use de motations ni troubles d'aneure espèce.

nchile — Calarrie — Aelhane huanide — Baronessani — Ladanie — Ga Paris - Planentele J. Phiolian. 48, svence Class - Paris.

sans fatigue pour l'estomas, ni renvois, les PILULES DE KAVA POURNIER.

Chaque Pilule est marquée Rayer Souraises, L'ETUI, S'fr INJECTION AU KAVA pour assurer la gué no Flacon Afr Dr FOURNIER, 22, Place de la Hadeleine, PARIS.

édaille d'OR,

#### OSGES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre

tement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies Utérines

TRAJET DIRECT DE PARIS A PLONEIÈRES EN 8 HEURES
EN BOISSON. — BAINS CONCENTRÉS
Éxpédition des Ésax et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Eaux de Plombières sont transportées sans alteration, elles se conservent indéfiniment.

Eains Concentrés sont hierary au l'exporation de l'Eau minérale, et out toutes les propriétés médicales in de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DEMETREMENT À LA C. de l'écombières au Dépot Principal. Raison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, à Paris. \*\*\*

# RREVETERS

Soulagement immédiat et guérison NGINES de POITRINE Vaccoss, Mai de Mer, Migraine, Hystero-Epilepsie Par la Méthode iodurée LA BOTTE, 4 FR. PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

TRAITEMENT do l'ASTHME Par la Méthode iodurée, averison complète.



# Alimentation des

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LAIT SUISSE Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait maternel. Aisoment digestible et assimilable, la LACTAMYLE contient tous les éléments proprès à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sarquin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

La seule Farine lactée ne contenant point de suere en excés musible. Toutes les Pharmacies, - GROS: VF: Et IV EFF. 12, 1200 Sainte-Anne, Paris

EAU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANTE Enfants Débiles --- Kaladies de la Peau et des Os

Rhumatismos - Veies respiratoires

AMÉMIE — DIABÈTE — FIEYRES INTERMITTENTES





# CAPSULES DARTOIS

### à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. - Doses : De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.).

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, le. médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont on dissi-mule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolèrées

### Dragées Demazière CASCARA SAGRADA IODURE «FER «CASCAR)

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre.

Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.

Ogr. 10 d'Iodure - 0 gr. 03 de Cascars.

Le plus actif des Ferrugineux
n'entramant pas de Constipation.

Dépôt général: Pharmacie Q. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris Echantillons franco aux Médecins.

## I-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voes respiratoires: Laryngites, Coryzas chroniques, affections catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau: Scrofule. Lymphatisme, eczéma lichen agné etc.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc.
Rhumatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire
diphtérique, chorée, NÉVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

#### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE

Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.

#### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 31 octobre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Décortication du nez. — M. Delens, à propos du procès-verbal, cite un cas d'éléphantiasis du nez observé dans sa pratique. La tumeur était volumineuse et pédiculée.

- M. Terrillon se souvient aussi d'une tumeur du nez grosse comme le poignet qui pendait au-devant de la lèvre supérieure et qui nécessita la décortication au thermo-cautère.
- M. Marc Sée a opéré 4 ou 5 individus atteints de la même affection mais par un autre procédé, par la cautérisation ponctuée qui lui a donné de très bons résultats.
- M. Lucas Championnière tient à rappeler que c'est à Ollier que sont dues toutes ces méthodes, le chirurgien de Lyon préconisant la décortication pour tout ce qui pouvait être enlevé et la cautérisation pour ce qui dépassait les limites.
- M. Kirmisson répond que ni M. Le Dentu, ni lui n'ont eu l'intention d'enlever à M. Ollier ce qui lui appartenait. Quant à l'observation de M. Delens, elle a ceci de particulier que la tumeur était pédiculée. On trouve des cas analogues cités dans le mémoire de Civadier; mais ils doivent former une classe particulière.
- M. Le Dentu ajoute qu'il a commencé par citer M. Ollier dans sa communication, bien qu'en réalité, ces faits ne lui appartiennent pas, puisqu'on a l'observation d'une opération de ce genre faite en 1732. Il a aussi enlevé, il y a plusieurs années, une tumeur pédiculée sur une négresse des Antilles.

NÉVRITES PÉRIPHÉRIQUES. — M. Monod, à propos de la malade présentée par M. Routier dans la dernière séance, rappelle un cas analogue étudié dans la thèse de M. Leloir. Les manifestations cutanées dont il s'agit, seraient d'origine nerveuse et dues probablement à des névrites périphériques.

M. Routier annonce que ces manifestations se sont généralisées chez sa malade et que des plaques cutanées se trouvent aujourd'hui sur presque toute la surface du corps.

Traitement du cancer utérin (Suite de la discussion). — M. Terrier a déjà donné ses résultats au dernier Congrès de chirurgie et dans des articles de mai et juin 1888 de la Revue de chirurgie. A cette époque, il annonçait 17 hystérectomies vaginales, pratiquées pour cancer, chiffre qui va jusqu'à 21 aujourd'hui. Sur ces 21 cas, il n'a eu que 4 morts, l'une par hémorrhagie, l'autre par choc et par hémorrhagie, la troisième par choc et la quatrième par péritonite,

ce qui donnerait une moyenne de 17,02 de mortalité — 12 de ces opérations ne s'attaquaient qu'à un cancer du col, 3 à l'envahissement du col et du corps de l'utérus, 1 à un cancer du corps et des ligaments larges, 2 à des tumeurs du col et du vagin et 1 à un cancer du col, des ligaments larges et du vagin.

M. Terrier fait remarquer que ces diagnostics précis n'ont été faits qu'après l'opération, qu'il est impossible de les faire avant, ce qui plaide en faveur de l'extirpation totale. Dans les cas où le corps, les ligaments larges étaient pris, l'intervention ne pouvait être que palliative; il a eu des résultats médiocres; mais ils cussent été les mêmes avec l'amputation partielle; ce qu'il cherchait c'était l'arrêt de l'hémorrhagie et il l'a obtenu notamment sur une malade qui avait été auparavant dans un autre service où on n'avait pas voulu intervenir définitivement. On peut compter six mois et douze jours de survie moyenne pour ces cas compliqués.

Dans les douze opérations où le corps seul était pris, il faut compter deux morts et dix guérisons immédiates. De ces dix dernières malades, cinq sont aujourd'hui vivantes sans récidive, cinq sont mortes depuis l'opération. En résumé la moyenne générale donne douze mois et dix-huit jours de survie.

L'orateur reprend ensuite les résultats de M. Verneuil et se plaint de ne pas trouver des indications assez précises dans les dates de l'opération, de la mort et dans les recherches histologiques. Laissant de côté les autres faits, il ne veut prendre que ceux cités par le professeur de la Pitié depuis l'année 1880 et arrive à trouver qu'en trois ans, il a pour sa part de meilleurs résultats que M. Verneuil dans huit. Il termine en disant qu'on ne saurait trop apporter dans ces questions de rigueur dans les observations, seul moyen qui permette d'arriver à des conclusions scientifiques et pratiques.

M. Kirmisson pense que chacun doit apporter son bilan, bon ou mauvais et malgré le petit nombre de ses opérations et leur mauvais résultat, il n'hésite pas à les indiquer. Parfois il est intervenu par l'hystérectomie vaginale; trois fois il a eu des résultats déplorables. La première de ses malades est morte d'hémorrhagie, la seconde de pelvipéritonite suppurée. La troisième, opérée en août 1886, guérit rapidement et resta sans récidive une année. Elle revint en septembre 1887 sans récidive vaginale mais avec une énorme masse dans la fosse iliaque et la mort ne se fit pas attendre.

M. Trélat ne peut admettre que l'opération parcimonieuse soit présentée comme supérieure à l'intervention large. Il y a là une contradiction entre ces doctrines et les faits. Il sait bien que M. Verneuil défend plutôt l'amputation partielle qu'il n'attaque l'extirpation totale; mais il a fait un tableau trop noir de cette dernière et dans

# LA FRANCE MÉDICALE

#### COMMAIRE

Premier Paris. — Travaux originaux : Note sur le tremblement mercuriel, par M. le Dr Maurice Letulle. —Revue de la presse étrangère. — Comptes cendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 6 novembre 1888. — Faculté de médecine de Pais : Tableau des actes de 12 au 17 novembre 1888, — Mouvalles.

#### Paris, le 7 novembre 1888.

M. Dujardin-Beaumetz a présenté à l'Académie de la part de M. Mairet, de Montpeffier, un travail sur l'action de la liqueur d'absinthe et de l'alcool absorbés par la voie gastrique. M. Mairet pense que les accidents observés tiennent moins à l'absinthe elle-même qu'à l'alcool que la liqueur d'absinthe contient.

M. Aug. Ollivier a raconté à nouveau les accidents observés à vères chez les personnes qui avaient bu des vins empoisonnés. Il let basé sur les travaux envoyés par trois médecins de cette ville, M. Vidal, Marquez et Dubrandy, pour donner une bonne description clinique de cette épidémie et des accidents nerveux qui l'ont ca-actérisée.

Dans as dernière séance, M. Jaccoud avait rapporté les expérienses qu'il avait faites sur six animanx, chez lesquels l'acide fluorhyfrique, à la doss employée, paraissait n'avoir encune influence
sur les bacilles tuberculeux. Interprétant d'une autre fajon les expériences de M. Jaccoud lui-même et celles qui ont été faites à
Paris par MM. Grancher et Chautard, à New-York par M. Trudeau.
M. Hérard arrive au contraire à cette conclusion que l'acide fluorhydrique agit sur les bacilles tuberculeux et même qu'il les détruit
lorsqu'il est suffisamment concentré.

La fin de cette séance a été occupée par le rapport de M. De Villiers sur les travaux envoyés pour les prix l'hygiène de l'enfance, et par le rapport de M. Albert Robin sur l'exercice des eaux minérales pendant l'année 1886. Nous publierons une partie de cet intéressant rapport.

A. Ch.

#### Note sur le tremblement mercuriel (1),

Par le D' Maurice LETULLE, Médecin de l'hôpital Tenon.

Je désire vous entretenir d'un malade de mon service atteint d'intoxication hydrargyrique professionnelle et de tremblement mercuriel.

L'observation clinique est, par elle-même, assez intéressante pour mériter quelque attention à cause des symptômes qu'elle m'a permis d'étudier avec soin.

Elle est en outre curieuse en raison du procédé de traitement asser nouveau que je viens d'employer; ce procédé, qui m'a permis d'obtenir en quatre jours la guérison d'un tremblement violent, vous paraîtra peut-être tout d'abord quelque peu paradoxal. J'espere cependant le justifier d'une manière absolue.

Le titre de l'observation, pour la rédaction de laquelle j'ai utilisé les détails recueillis par l'externe de mon service M. Bellot, suffirait déjà pour indiquer toutes les données du problème que j'aborde aujourd'hui. Ce cas unique, auquel je pourrais comparer nombre d'autres tirés des auteurs contemporains ou recueillis par moi-même, m'a semblé des plus démonstratifs.

Le voici:

Hydrargyrisme professionnel. Tremblement mercuriel guéri presque instantanément par l'application successive de la ligature élastique et de l'aimant sur les membres. Hystérie mercurielle.

Il s'agit d'un homme nommé Brand..., âgé de 39 ans, exerçant la profession de coupeur de poils de lapins, reçu le 6 septembre dernier salle Parrot, lit nº 10. Dès l'âge de 9 ans, cet homme entra dans un atelier de sécrétage de peaux de lapins, profession dans laquelle, comme on le sait, les ouvriers se trouvent exposés sans cesse aux émanations de nitrate acide de mercure. Pendant onze années consecutives il travailla sans éprouver d'autre accident mercuriel qu'une altération progressive des dents qui devenaient noires et cassantes. En 1870, il prit du service dans l'armée et resta soldat trois ans. au bout desquels il se remit à son ancienne profession.

En 1883, dix ans par conséquent après sa rentrée à l'atelier, il fot pris d'un premier accès de tremblement mercuriel pour le traitement duquel il resta six semaines à l'hôpital Saint-Antoine. Le malade fot soigné par les bains sulfureux et l'iodure de potassium. Au bout de

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique de Paris.

#### HOUVELLES

CLINIQUE NATIONALE OPHTHALMOLOGIQUE DES QUINZE-VINGTS. — A partir du 1er janvier 1889, la pharmacie de la Clinique ophthalmologique des Quinze-Vingts, contre laquelle s'étaient élevées tant de réclamations de sources diverses, sera supprimée, du moins les médicaments prescrits continueront à être délivrés gratuitement aux indigents reconnus, mais il n'y aura plus aucun commerce de médicaments.

Cette mesure, qui sera certainement très bien accueillie, est due à l'intelligente initiative de M. Monod, directeur de l'Assistance publique au ministère de l'intérieur.

MÉDECINE GRATUITE. — Organisation dans le département de la Vienne. — Par une délibération du 8 octobre, le Conseil général de la Vienne vient d'organiser et de réglementer un service gratuit d'assistance médicale et pharmaceutique dans ce département. Dans la même séance, l'assemblée départementale a voté un crédit de 16,000 francs pour assurer le fonctionnement du nouveau service pendant l'année 1889.

Les communes qui voudront profiter de ce mode d'assistance devront s'imposer de 1 fr. 25 c. par tête d'indigent porté sur les listes qui seront dressées annuellement. Le département contribuera à la dépense pour une somme égale.

La liste des indigents sera établie, dans chaque commune, par une commission spéciale, au mois de mars, et soumise au Conseil munici pal dans la session de mai.

Un arrêté préfectoral du 15 octobre a déclaré exécutoire la délibération du Conseil général.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Cours d'histologie. — M. le professeur Mathias-Duval commencera ce cours le jeudi 8 novembre 1888, à 5 heures (grand amphithéâtre), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Objet du cours : les tissus conjonctifs, cartilagineux et osseux; les éléments de la génération; le système nerveux.

Cours de physique médicale. — M. le professeur Gariel commencera ce cours, le lundi 12 novembre 1888, à midi (petit amphithéâtre), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

Objets du cours : phénomènes généraux et applications biologiques de l'électricité et de l'optique.

Cours de pathologie interne. — M. le professeur Dieulafoy commencera ce cours le mardi 13 novembre 1888, à 3 heures (grand amphithéatre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Conférences d'histoire naturelle médicale. — M. Raphaël Blanchard, agrégé, commencera ces conférences, le lundi 12 novembre 1888, à 2 heures (grand amphithéâtre) et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Conférences de pathologie générale. — M. Ballet agrégé, commencera ces conférences, le samedi 10 novembre 1888, à 4 heures (salle Latunec), à la Faculté et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

faire trembler le lit. Il était matériellement impossible au malade de se tenir debout et même d'essayer de se lever, car les membres inférieurs étaient pris de secousses spasmodiques rappelant exactment la trépidation épileptoïde (phénomène du pied) si caractéristique dans les seléroses du faisceau pyramidal.

Je n'ai pas besoit d'ajouter que le malade était incapable de marger ou de boire. Lorsqu'il voulait porter un verre à sa bouche, les oscillations musculaires produites par les contractions successives des muscles antagonistes projetaient dans tous les sens la main chargée du verre.

Il est inutile d'insister plus longuement sur la description de ce tremblement mercuriel, il me suffira de dire que les contractions musculaires étaient largement étendues, assez rapides, arhythmiques, et que s'il avait fallu les comparer à quelque type connu, c'est à certains mouvements choréformes qu'elles auraient le mieux répondu.

Je n'ajouterai que deux points particuliers qui ont, dans ce es, une grande importance à mes yeux : premièrement, le tremblement. quoique généralisé aux quatre membres, affectait cependant une prédominance très marquée pour le côté gauche du corps ; secondement, ces contractions désordonnées s'accompagnaient évidemment d'un certain degré de contracture circonscrite et transitoire, et dont voici, parmi bien d'autres, deux preuves indiscutables : le malade voulait-il porter un verre à sa bouche, les doigts se fermaient énergiquement sur l'objet en question et restaient ainsi contracturés pendant que la totalité du membre supérieur était agitée de mouvements spasmodiques et désordonnés. En ontre, alors même que tout effort ayant cessé, le malade laissait retomber son bras sur le pla du lit, il lui était encore impossible, durant quelques secondes, de lacher le verre retenu énergiquement dans sa main fermée. Essayaitil de se lever? Aussitôt les deux membres inférieurs étaient pris de secousses oscillatoires circonscrites aux muscles extenseurs et féchisseurs de la cuisse, tandis que les jambes se mettaient en extension forcée et que les pieds se fléchissaient avec violence dans l'are de la jambe.

Cet état de contracture temporaire survenant à l'occasion d'un mouvement voulu, présente un véritable intérêt. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Nous avions donc bien indiscutablement affaire à un tremblement mercuriel; j'ajouteral quelques renseignements complémentaires qui montreront qu'il s'agissait d'un viell hydrargyrique fort intéressant dont le système nerveux était profondément troublé. Ces renseignements auront en outre l'avantage de justifier et le diagnostic d'hy-

# GRANULES FERRO-SULFUREUX'DE J. THOMAS

ils g'ont ancun des incenvénients des Baux sulfureuses transportées ; produient au sein de l'organisme l'in yarregième amifuné et le for à l'étai mais-mant unes de motations ni trambiles d'angue espèce.

ekilo — Calarrho — Aslano humilo — Zaronoment — Ladado — Gaek

Paris - Plannata J. PHOMAR. 48, 1994pp #7440 - Paris.

DE RAVA

Chagge Piliple out mangrade Allers off

D' FOURNIER, 22, Place de la Radeleine, PARIS. ideille d'

# VOSGES

Princement des Haledies du Tube Digustil, des Affections Rhumatismales et des Veins Utérines
TRAFF STRUCT DE PARIS A PLOSERINES EM 8 HEUMAN
ENGERONS — BALINTS CONNCIENTARE DES
ENGERONS été élect et dains connectivés pour usage à domicile.

Haux de Flomblères sent transportées ans altération, elles ac consent intéliment.
Le Bains Concentres sont obtenus par l'évaporation de l'Eau minérale, et out toutes les propriétés médicales la lun de Plenshires. — ADRESSER LES DEMANDES DRECTEMBET A LA C'été fromblères outen Déput Principal, Maison ADAM, 31, Boulovard des Religions, à paris

LA BOITE, 4 FR.,

# 8, 6. D. d.

oningenablt. Lympatilet el. gerfri MG-エマロミスの声のます。 1886年 - Mar, Migraine, Rystere-Ki

PRAINAGE BOISSY 2



Place Vendôme, Paris.

Aliment lacto-farment a lle. Préparé avec de La it suisse Mostrofiers attenuels on entage at es personnes débiles. Seule composition nouvant véritablement remplacer le lait paternel, disement digestible et assimilable, la LACTANTLE contient tous les déments proprès à la formation des musqles et des ce et à l'enrichissement du liquite sanguin.

EAU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANTE Bnfants Débiles --- Haladies de la Peau et des Os

Rhumatismes - Veies respiratoires

ANÉMIE — DIABÉTE — FIEVRES INTERMITTENTES



d'hystérie la signification la plus large qui correspond, en pathologie générale, à une maladie neuropathique indemne de toute lésion matérielle; car tout symptôme hystérique peut et doit même disparaître quelque jour, instantanément, soit d'une manière spontanée, soit à l'aide d'un moyen curatif quelconque, sans laisser la moindre trace.

J'ai démontré l'année dernière que dans l'intoxication chronique par le mercure (hydrargyrisme professionnel) un nombre considérable de symptômes existent qui ressortissent à la seule névrose protéiforme, à l'hystérie. Ce qui est vrai pour l'hémianesthésie, pour les anesthésies et les dysesthésies, pour certaines paralysies mercurielles, pour l'aphonie mercurielle de Küssnaul, pour les contractures et pour l'apoplexie mercurielles, je le crois vrai également pour certains tremblements, sinon pour la totalité des tremblements mercuriels. Or, à ce point de vue spécial, il faut bien distinguer les phénomènes convulsifs si graves, décrits sous le nom de calambres dans les mines de mercure, et les différencier du tremblement mercuriel proprement dit : les calambres sont des convulsions cloniques suraiguës causées par une intoxication rapide due aux vapeurs mercurielles. Comme j'ai pu m'en rendre compte lors d'un voyage fuit aux mines d'Almaden, les calambristes sont des malheureux mineurs rapidement empoisonnés par un travail trop prolongé dans les galeries imprégnées de vapeurs hydrargyriques. Les autres professions qui emploient le mercure sont à peu près à l'abri de ces accidents redoutables. Quelque intense que soit le tremblement mercuriel, il ne met pour ainsi dire jamais la vie du malade en danger, et c'est tout au plus s'il le menace d'une infirmité réputée trop souvent incurable.

Pour en revenir à notre malade, comme il s'agissait, selon moi, de démontrer la nature hystérique de son tremblement mercuriel, le point capital était de donner la preuve à la fois expérimentale et clinique de ce que j'avançais.

(A suivre.)

# REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

DE L'EMPLOI DE LA LEVURE COMME MÉDICAMENT. — D' Heer (Deutsche med. Zeit., 27 sept. 1888). — L'idée d'employer la levure en thérepeutique n'est pas nouvelle et a été reprise par l'auteur avec cette

curielles une altération remarquable des dents survenant chez les ouvriers sécteurs et coupeurs de peaux de lapins. Les dents deviennent noires, leur surses prend un aspect rugueux et est sillonnée de dépressions longitudinales ou transversales (rivulations, dépressions cupuliformes). Ces altérations paraisses incurables.

différence qu'il se sert de doses considérables. La levure a d'abord été employée chez les prisonniers et chez les ouvriers pour combattre le scorbut. Tandis que sur 800 prisonniers atteints de scorbut et soignés de cette manière, deux seulement succombaient à la maladie, la mortalité était beaucoup plus grande chez ceux qui n'étaient pas soumis à ce traitement. La bonne levure a un goût de bière et de houblon, elle augmente l'appétit et ne produit pas de troubles digestifs même à hautes doses. L'auteur lui attribue une action sur la fièvre et la marche de la maladie, car il a vu la température s'abaisser de 41° à 38° en douze heures, sans qu'il y eût des accès de retour dans la suite.

Sans vouloir trop préciser, l'auteur indique comme doses 1 à 3 grammes chez les enfants au-dessous de 3 ans, 6 à 8 grammes pour les enfants plus âgés, 10 à 15 grammes pour les adultes, à prendre toutes les deux heures. Il l'a expérimentée dans le scorbut avec les meilleurs résultats. Dans le purpura, la levure, d'après l'auteur, arrêterait immédiatement les hémorrhagies, et la convalescence serait beaucoup plus courte. Dans le choléra, l'auteur l'a employée dès 1866 avec des résultats tout à fait favorables.

Dans la dysenterie, la levure serait supérieure à tous les moyens connus. Dans une petite épidémie qui atteignit douze personnes et qui en avait déjà fait périr deux, la maladie fut enrayée aussitôt après l'emploi du médicament malgré la gravité des symptômes. Il en est de même de la diarrhée chez les jeunes enfants, et l'auteur a vu des nourrissons guéris rapidement après avoir pris quatre pincées de levure en vingt-quatre heures.

Dans la tuberculose, on ne peut compter sur la réparation des lésions; néanmoins, on peut retirer certains avantages de l'emploi du médicament, c'est d'abord la fièvre qui tombe, puis une sensation de bien-être qui suit l'accroissement des forces; la difficulté est de pouvoir soumettre les malades à un traitement rigoureux.

D'après le D' Heer, l'action de la levure serait surprenante dans la la diphthérie. L'abaissement de la température serait immédiat et considérable, tandis que tous les symptômes subjectifs douloureux ou pénibles disparaissent rapidement, en sorte que la levure serait supérieure à tous les autres médicaments opposés à la diphthérie.

L'auteur propose l'emploi de la levure toutes les fois qu'il s'agit d'une invasion microbienne ou d'une maladie ayant cette origine probable, comme dans la malaria, le scorbut; elle pourrait être expérimentée sans préjudice pour le malade dans la syphilis; enfin, quelques cas permettent même de croire qu'elle peut être utilisée avec avantage dans les affections cancéreuses.

C'est le résultat d'observations faites depuis de longues années que

l'auteur s'est décidé à faire connaître, pensant que la levure occupers un des premiers rangs dans la thérapeutique; car, sans se préoccuper du mode d'action de cette substance, il assure qu'elle remplit les conditions d'un bon médicament : d'agir cito, tuto et jucunde.

L. JUMON.

# ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 6 novembre 1888, - Présidence de M. HHRARD.

La correspondance comprend: 1° une lettre de M. le ministre de l'intérieur contenant ampliation d'un décret qui autorise l'Académie à accepter le legs d'une somme de 7 contos de reis qui lui a été fait par M. Pedro Francis Alvarenga (de Lisbonne), pour fonder un prix dit Prix Alvarenga; 2° une lettre de M. Monod, directeur de l'Assistance publique, annonçant que M. le ministre de l'intérieur vient d'accorder à l'Académie une somme de 8000 francs pour la propagation de la vaccine animale.

M. Dujardin-Beaumetz présente de la part de M. Mairet, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, une note manuscrite dans laquelle ce médecin expose les expériences qu'il a faites sur les chiens. Il a fait ingérer chaque jour à des chiens 10 grammes de liqueur d'absinthe par kilogramme du poids de l'animal. L'absinthe ingérée par l'estomac n'a produit d'attaque d'épilepsie qu'à haute dose et après un usage prolongé. M. Mairet pense que ce n'est pas à l'absinthe mais bien à l'alcool que ces effets doivent être attribués.

L'ÉPIDÈMIE D'HYÈRES. — M. Aug. Ollivier fait un rapport sur les communications faites à l'Académie par MM. Vidal, Marquez et Dubrandy, relativement à l'affaire des vins empoisonnés d'Hyères. Ces travaux sont très consciencieux et irréprochables au point de vae clinique.

Les principaux symptômes qui ont attiré l'attention sont : le des troubles digestifs; 2e des phénomènes cutanés; 3e des phénomènes nerveux assez prononcés pour faire songer à une affection médulaire. Ces derniers ont été les plus importants, ils avaient d'abord porté M. Vidal à penser à l'acrodynie.

Pathologie cérébrale. —M. Sampietro, professeur à l'Université de Naples, lit un mémoire renvoyé à une commission composée de MM. Duplay, Mesnet, Ball.

Présentation d'instrument. — M. Damaschino présente, de la part de M. Azoulay, interne de son service, un campimètre de poche. Mouches réserté. — M. Laboulbène, dans l'une des précédentes

séances, a indiqué certaines particularités intéressantes de la mouche tsé-tsé, en signalant la rareté de cet insecte. Depuis cette époque, un missionnaire lui a envoyé de nombreux spécimens. Ces mouches, quelques jours avant le passage du missionnaire, avaient suffi pour mettre une armée en déroute. Ces spécimens sont arrivés très vite en France; ils seraient dons dans de très bonnes conditions pour faire des expériences.

DE L'ACTION DE L'ACRDS PLUORNYDRIQUE SUR LE BACILLE TURERCU-LEUX. — M. Hérard. Dans la dernière séance, M. Jaccoud a rapporté les ciuq séries d'expériences qu'il avait faites pour étudier l'action de l'acide fluorhydrique sur les bacilles tuberculeux. Les expériences de M. Jaccoud étaient toutes négatives, sauf une qu'il a passée sous silence.

Dans une de ces expériences, le bacille tuberculeux avait été détruit par l'acide fluorhydrique pur. M. Jaccoud supposait sans doute que l'acide fluorhydrique employé dans cette expérience était trop conceutré pour pouvoir être employé dans la pratique médicale. Or on peut respirer pendant plus d'une heure de l'air chargé d'acide fluorhydrique pur, à la dose minima d'un litre par minute sans en éprouver aucun autre inconvénient qu'un léger picotement des yeux. Le travail de M. Jaccoud a donc montré au contraire l'action de l'acide fluorhydrique sur le bacille tuberculeux.

Un médecin de New-York, le D' Trudeau, d'origine française, a fait des expériences très nombreuses et très concluantes sur l'action de l'acide finorhydrique sur le bacille tuberculeux.

MM. Grancher et Chautard sont arrivés à cette conclusion que l'action de l'acide fluorhydrique sur les bacilles provenant de la tuberculose expérimentale est nulle, mais par suite du mode expérimental, la tuberculose s'était généralisée partout; or, les inhalations d'acide fluorhydrique ne peuvent agir que sur les tubercules situés dans le poumon.

Dans la phthisie, il n'y a pas seulement des bacilles, il y a des ulcérations, des fistules pulmonaires dans lesquelles pénètrent les microbes de l'air et les microbes de la suppuration. En outre, nous ne savons pas si ce n'est pas en agissant sur les ulcérations et sur la suppuration que l'acide fluorhydrique est utile dans la phthisie. L'augmentation du poids du corps vient à l'appui de cette idée.

Les expériences rapportées par M. Hérard montrent que les vapeurs d'acide fluorhydrique peuvent être impunément respirées, qu'elles agissent sur le bacille tuberculeux et même qu'elles le détruisent complètement quand il est suffisamment concentré.

M. Jaccoud s'est borné à formuler les conclusions qu'il pouvait tirer des six animaux sur lesquels il avait expérimenté. Il n'a pas été aussi catégorique que le croit M. Hérard. MM. Grancher et Chautard ont opéré avec des cultures et non avec des crachats comme l'avait fait M. Jaccoud, et ils ont fait des expériences sur une bien plus vaste échelle. Or, les faits de MM. Grancher et Chautard se rapprochent absolument de ceux de M. Jaccoud.

M. Hérard. Du moment que M. Jaccoud devait apporter à l'Académie des conclusions, il devait les faire reposer sur un bien plus grand nombre de faits. En allant plus loin dans ces expériences, en concentrant davantage son acide fluorhydrique, il serait probablement arrivé aux mêmes conclusions que M. Trideau et M. Hérard.

Prix de l'hygiène de l'enfance. — M. De Villiers fait un rapport sur les travaux relatifs à l'hygiène de l'enfance envoyés à l'Académie en dehors des questions proposées pour les prix.

EAUX MINÉRALES. — M. Alb. Robin lit le rapport officiel sur l'exercice des eaux minérales pendant l'année 1886.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions des deux rapports précédents, puis la lecture des rapports de M. François Franck, sur le prix Barbier et de M. Cusco, sur le prix Monbinne.

# FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 12 au 17 novembre 1888.

Lundi 12. — Médecine opératoire: MM. Trélat, Reclus, Reynier. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, Straus, Déjerine. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Damaschino, A. Robin, Chauffard. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu (1° série): MM. Guyon, Budin, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité: MM. Bouilly, Kirmisson, Ribemont-Dessaignes.

Mardi 13. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ball, Mathias-Duval, Quénu. — 3° examen, doctorat, oral (1<sup>re</sup> partie): MM. Panas, Peyrot, Maygrier. — 5° examen, doctorat (1<sup>re</sup> partie), Charité: MM. Tarnier, Berger, Brun. — 5° examen, doctorat (1<sup>re</sup> partie), Charité: MM. Peter, Cornil, Troisier.

Mercredi 14. — Dissection: MM. Farabeuf, Kirmisson, Reynier. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heuré, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Straus, Bouilly, Reclus. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Potain, Déjerine, Brissaud.

Jeudi 15. - 3º examen, doctorat, oral (1ºº partie): MM. Panas,

Tarnier, Peyrot. — 3° examen, doctorat (2° partie) (1° série) : MM. Cornil, Hanot, Quinquaud. — 3° examen, doctorat (2° partie) : MM. Dieulafoy, Lancereaux, Raymond.

Vendredi 16. — 1<sup>er</sup> examen, doctorat : MM. Regnauld, Baillon, Pouchet. — 3<sup>e</sup> examen, doctorat, oral (I<sup>re</sup> partie) : MM. Trélat, Bouilly, Budin. — 5<sup>e</sup> examen, doctorat (I<sup>re</sup> partie), Charité : MM. Guyon, Ribemont-Dessaignes, Segond. — 5<sup>e</sup> examen, doctorat (2<sup>e</sup> partie), Charité : MM. Potain, Fournier, Déjerine.

Samedi 17. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Mathias-Duval, Berger, Campenon. — 4° examen, doctorat: MM. Le Fort, Schwartz, Maygrier. — 5° examen, doctorat (2° partie, Hôtel-Dieu: MM. Peter, Lancereaux, Hanot.

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 14, à 1 heure. — M. Soca: Étude clinique sur la maladie de Friedreich. Président: M. Charcot. — M. Mignon: De la flèvre dans la phtisie chronique et de son traitement par la créosote. Président: M. Damaschino.

Jeudi 15, à 1 heure. — M. Bussat: Traitement chirurgical de l'ongle incarné (Procédé Quenu), Président: M. Le Fort. - M. Duras: De l'imperforation de l'anus avec abouchement congénital du rectum dans le vagin. Président: M. Duplay. — M. Regnauld: Des altérations crâniennes dans le rachitisme. Président: M. Grancher. — M. Tabarand: Des rapports de la dégénérescence mentale et de l'hystérie. Président: M. G. Sée.

# HOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Cours d'anatomie pathologique. — M. le professeur Cornil commencera le cours d'anatomie pathologique, le lundi 12 novembre 1888, à 5 heures de l'après-midi, à la Faculté (grand amphithéàtre), et le continuera les vendredis et lundis suivants à la même heure (à la Faculté), les mercredis à l'Ecole pratique, à 1 heure 1/2 dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique (15, rue de l'Ecole-de-Médecine, au 2° étage).

CLINIQUE MÉDICALE DE L'HOTEL-DIEU. — M. le professeur G. Sée commencera le Cours de Clinique, le lundi 12 novembre 1888, à 9 heures et demie, et le continuera tous les vendredis et lundis suivants à la même heure.

Les leçons du lundi seront consacrées à l'étude des maladies du cœur.

M. le professeur Cornil pratiquera les autopsies, tous les jours à dix heures (Amphithéâtre Bichat). Le jeudi, à la même heure, conférences pratiques.

Il commencera ses conférences le jeudi 15 novembre.

HOPITAL BEAUJON. M. Léon Labbé reprendra ses conférences cli-

niques, le mardi 6 novembre, à 9 heures 1/2 du matin et les continuers les mardis suivants.

CLINIQUE NATIONALE OPHTHALMOLOGIQUE DES QUINZE-VINGTS. — Les médecias de cet établissement commenceront le mardi 13 novembre une série de conférences qui auront lieu dans l'ordre suivant :

Le mardi, à 2 heures, - D' Abadie : Clinique et opérations.

Le jeudi, à 3 heures. — D' Valude : Optique physiologique, theorie et pratique.

Le vendredi, à 1 heure. — D' Trousseau : Thérapeutique usuelle. Operations.

Le samedi, à 2 heures. — D' Chevallereau : Ophthalmoscopie clisique, exercices ophthalmoscopiques.

L'Ecole dentaire de Paris, dirigée par M. le Dr Th. David, fera a neuvième rentrée scolaire le samedi 10 novembre, à 9 heures du soir, dans son nouveau local, 4, rue Turgot, sous la présidence de M. Olles dorr, directeur de l'enseignement technique, délégué de M. la Ministre du commerce. Tous les membres du corps médical peuvent assisterà cette séance.

CLINIQUE DES MALADIES DES VOIES URINAIRES. — Le Dr J. A. Fort, erinterne des hôpitaux, ancien professeur d'anatomie à l'Ecole pratique, commencera sa c'inique des maladies des voies urinaires, le jeudi 15 novembre, à 9 heures, rue Deuphine nº 16. Des consultations gratuites seront données tous les mardis, jeudis et samedis de 9 heures à 11 heures à partir du 15 novembre.

Voies urinaires. — Le Dr H. Picard commencera son cours sur les maladies de l'appareil urinaire, le mardi 13 novembre à 5 heures. Amphithéâtre n° 1 de l'Ecole pratique et le continuera les samedis et mardis suivants à la même heure.

LA SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS se réunira le jeudi 8 novembre, au lieu ordinaire de ses séances, rue Boissy-d'Auglas, 35, salle Prat, 10, cité du Retiro.

Ordre du jour : 1º M. BESANÇON. — Rapport sur une candidature de mambre correspondant.

2º M. VILLARS. -- Prolapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du mést chez la femme.

Rapport sur une candidature de membre correspondant,

- 3º M. Paul Blocq. Sur un cas de paralysie du nerf cubital.
- 4º Communications diverses.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant : De E. BOTTENTUIT.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 8.

térie mercurielle par moi porté, et le traitement institué des l'arrivée du malade dans mon service hospitalier.

Si Brand... n'est pas un hystérique au sens rigoureux du mot, n'ayant jamais eu d'attaque hystérique proprement dite, n'ayant pas de point hystérogène et ne paraissant pas hypnotisable, c'est un homme nerveux, impressionnable, se mettant facilement en colère. et de plus c'est un buveur. Comme presque tous les ouvriers qui travaillent dans le mercure, il a un caractère facilement excitable. presque violent. Il raconte volontiers que lorsqu'une rixe survient parmi ses camarades, lui et tous les autres trembleurs sont pris de recrudescence de tremblement qui les empêche pendant plusieurs heures de se remettre à l'ouvrage. De même il lui est arrivé souvent, étant avec plusieurs camarades en train de boire un verre de vin. de ne plus pouvoir porter son verre à sa bouche lorsqu'il voyait entrer dans le cabaret un visage étranger; et souvent il arrivait alors que les autres trembleurs se voyant regardés par cet inconnu ne pouvaient plus, eux aussi, prendre leurs verres et qu'ils sortaient sans être arrivés à boire le vin versé pour eux.

Mon malade n'offre pas ce signe si fréquemment noté chez les hystériques: l'hémianesthésie; mais il a sur le dos de l'avant-bras et de la main du côté droit, une large surface cutanée au niveau de laquelle la sensibilité au contact, à la piqûre, à la chaleur et au froid, est considérablement affaiblie. Cette plaque d'anesthésie, dont le malade n'avait pas conscience avant son entrée dans mon service, existe très fréquemment chez les ouvriers qui travaillent dans le mercure. Pour ma part (1), sur 24 ouvriers hydrargyriques observés à ce point de vue, j'ai constaté 16 fois des troubles marqués de la sensibilité, soit qu'il s'agît d'hémianesthésie, soit que l'on n'eût affaire qu'à des zones d'anesthésie ou d'hypoesthésie plus ou moins étendues.

J'en dirai de même pour les troubles sensoriels, fréquents chez les hydrargyriques. Notre malade, depuis sa première attaque de tremblement, a remarqué un affaiblissement notable de la vue, surtout pour l'œil gauche qui présente un léger rétrécissement concentrique du champ visuel, sans qu'il y ait une dyschromatopsie notable.

Ceci étant établi, je dis que mon malade, hydrargyrique avéré comme en ferait foi, si besoin était, l'aspect caractéristique de ses dents (2), est atteint d'hystérie mercurielle. Je donne à ce terms

<sup>(</sup>i) Voy. M. Letulle. Recherches cliniques et expérimentales sur les paralysies mercurielles. Arch. de physiol. norm. et pathol. 1887, p. 309 et 339.

Voyez aussi: L'hystérie mercurielle (in Bulletins de la Soc. méd. des hôp. de Paris, 12 août 1887.

<sup>(2)</sup> J'ai décrit (in Paralysies mercurielles, loc. cit.) sous le nom de dents mer-

# Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meil

pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de let maternel, facilite le sevrage. En outre, pour les adultes convalescents ou valétadimire,

cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Plarmes

FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappé-QUASSINE tence, Vomissements, Irrégularité desfonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétiques, Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour

avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies,



Extraite de FOIES FRAIS de MORUE sur les lieux de la Pil (ÉTABLISSEMENT FONDÉ A TERRE-NEUVE EN 4849)

Couleur paille, goût de sardine, très nourrissante.

« N'a aucun des i**nconvénients des huiles brunes**; renferme près le double principes actifs. » (Rapport de M. LESUEUR, chef des Trav. chimiques à la Fac. de Rel. de Rel. HOGG, Pholon, 2, rue Castiglione, Paris, et Phies. Fl. triangulaire. France 4th

# L'EAU ANTIAPOPLECTIQUE DU D' ROMAIN-WEISSMAN

Est un produit hygiénique éminemment préventif composé des extraits végétant

traités par l'éther sulfurique et l'alcool, d'une innocuité parfaite.

La Presse médicale a apprécié les qualités de cette Eau et les observations lavorables de mes confrères de Paris et de province ont constaté l'utilité de l'emple hygiénique dans les cas d'apoplexie, des paralysies et de toutes les affections not veuses en général.

L'emploi de cette Eau se fait par la résorption cutanée et consiste dans une ablu

tion journalière n'ayant pas l'inconvénient de la médication intense.

Mes confrères ayant à leur disposition soit une clinique, soit un hospice, et qu voudraient en faire l'essai pourront s'adresser à M. LEMAIRE, 30, rue de l'Echique. à Paris, qui se fera un devoir de leur envoyer gratuitement une quantité suffisante pour l'essai. - Une brochure explicative est envoyée gratuitement sur demande. Alsace-Strasbourg et Vilshofen, 1er octobre 1888.

Dr ROMAIN-WEISSMANN.

différence qu'il se sert de doses considérables. La levure a d'abord été employée chez les prisonniers et chez les ouvriers pour combattre le scorbut. Tandis que sur 800 prisonniers atteints de scorbut et soignés de cette manière, deux seulement succombaient à la maladie, la mortalité était beaucoup plus grande chez ceux qui n'étaient pas soumis à ce traitement. La bonne levure a un goût de bière et de houblon, elle augmente l'appétit et ne produit pas de troubles digestifs même à hautes doses. L'auteur lui attribue une action sur la fièvre et la marche de la maladie, car il a vu la température s'abaisser de 41° à 38° en douze heures, sans qu'il y eût des accès de retour dans la suite.

Sans vouloir trop préciser, l'auteur indique comme doses 1 à 3 grammes chez les enfants au-dessous de 3 ans, 6 à 8 grammes pour les enfants plus âgés, 10 à 15 grammes pour les adultes, à prendre toutes les deux heures. Il l'a expérimentée dans le scorbut avec les meilleurs résultats. Dans le purpura, la levure, d'après l'auteur, arrêterait immédiatement les hémorrhagies, et la convalescence serait beaucoup plus courte. Dans le choléra, l'auteur l'a employée dès 1866 avec des résultats tout à fait favorables.

Dans la dysenterie, la levure serait supérieure à tous les moyens connus. Dans une petite épidémie qui atteignit douze personnes et qui en avait déjà fait périr deux, la maladie fut enrayée aussitôt après l'emploi du médicament malgré la gravité des symptômes. Il en est de même de la diarrhée chez les jeunes enfants, et l'auteur a vu des nourrissons guéris rapidement après avoir pris quatre pincées de levure en vingt-quatre heures.

Dans la tuberculose, on ne peut compter sur la réparation des lésions; néanmoins, on peut retirer certains avantages de l'emploi du médicament, c'est d'abord la fièvre qui tombe, puis une sensation de bien-être qui suit l'accroissement des forces; la difficulté est de pouvoir soumettre les malades à un traitement rigoureux.

D'après le D' Heer, l'action de la levure serait surprenante dans la la diphthérie. L'abaissement de la température serait immédiat et considérable, tandis que tous les symptômes subjectifs douloureux ou pénibles disparaissent rapidement, en sorte que la levure serait supérieure à tous les autres médicaments opposés à la diphthérie.

L'auteur propose l'emploi de la levure toutes les fois qu'il s'agit d'une invasion microbienne ou d'une maladie ayant cette origine probable, comme dans la malaria, le scorbut; elle pourrait être expérimentée sans préjudice pour le malade dans la syphilis; enfin, quelques cas permettent même de croire qu'elle peut être utilisée avec avantage dans les affections cancéreuses.

C'est le résultat d'observations faites depuis de longues années que

# SIROP & PÂTE de BERTHÉ

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

La Codéine pure dit le professeur Gubler (Commentaires thérapeutiques de Codex, p. 587) doit être prescrite eux personnes qui supportent mai l'optum am « enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congestions cérébrales. ▶

Le Sirop et la Pate Berthé à la Codéine pure possèdent une efficacité mon-testable dans les cas de Rhumes, Bronchites, Catarrhe, Asthme, Maux de Gorga, Insognies, Toux nerveuse et fatigante des Maladies de Poitrine et pour calme le Irritations de toute nature.

Les personnes qui font usage de Sirop ou de Pâte Berthé ont un sommeil cains, et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de tête, ni de perte d'appétit ni de constipation. Prescrire et bien spécifier Sirop ou Pate Berthé et somme garantse engr à Signature Berthé et le Timbre bleu de l'Etat français.

Paris, chez CLIN & C10, 14, rue Racine, près la Faculté de Médecine, Paris. Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger.



Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 1 ª Classe Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Italie. Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grands tages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la partie de l'iode partie de l'iode par la partie de l'iode partie révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remplace avec arrapapier moutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapis et même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hoptaux et le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les sp ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaire ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. - Pris du fe France: 3 fr. 50. - Se trouve dans toutes les pharmacies.



# LA FRANCE MÉDICALE

## SOMMATRE

Travaux originaux: Note sur le tremblement mercuriel, par M. le Dr Maurice Letulle (suite et fin). — Rétrécissement de l'urèthre, uréthrotomie interne, guérison; calcul phosphatique, taille hypogastrique, mort, par le Dr Henri Picard. — Memento pratique. — Comptee condus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgis, séance du 6 novembre 1888. — Mouvelles. — Bulletin hibliographique.

# Note sur le tremblement mercuriel,

Par le D' Maurice LETULLE, Médecin de l'hôpital Tenon.

(Suite et fin) (1).

Voici donc le procédé que je mis en usage pour cette démonstraon: le 10 septembre pendant la visite, je fais saisir le membre
périeur gauche (membre qui tremble le plus fortement) et j'applique
pidement sur toute la hauteur de ce membre et en commençant
pri'extrémité des doigts bien serrés, une bande de caoutchouc avec
quelle j'exerce ainsi sur les masses musculaires une constriction
prérée; j'annonce en même temps au malade que les tremblements
tont cesser dans ce membre. En effet, au bout de deux à trois miquites, toute oscillation cesse dans le membre supérieur gauche étendu
la prizontalement. La bande défaite, le malade est fort surpris de voir
les son bras ne tremble plus. Quelques minutes plus tard, de légers
frémissements se reproduisant dans quelques faisceaux musculaires,
an particulier dans le biceps et dans les extenseurs des doigts, je
promets au malade que le leademain tout sera arrêté grâce à l'aimant.

Le lendemain, comme les contractions fibrillaires n'avaient pas dispara dans les masses musculaires sus-nommées, j'appliquai contre l'avant-bras gauche un fort aimant que je laissai en contact une demi-heure avec la peau. Au bout de quelques minutes, le malade se plaint d'éprouver une sensation d'engourdissement dans l'avant-bras, puis bientôt des fourmillements dans le bout des doigts. La séance terminée, on explore l'état de la motricité et de la sensibilité entanée des membres : tout tremblement a totalement cessé dans les membres supérieurs. De plus, la plaque d'anesthésie qui existait sur l'avant-bras et la main du côté droit a complètement disparu, Mais un certain phénomène qu'on peut, je pense, considérer comme un

<sup>(1)</sup> Voir France médicals n. 131.

transfert, s'est produit : la vue de l'œil gauche s'est considérablement affaiblie et le malade distingue à peine les couleurs les plus vives. Il aperçoit en outre des étincelles brillantes qui passent devant son œil gauche.

Comme le tremblement persistait encore dans les membres inférieurs, nous résolûmes de compléter la guérison par le même procédé aussi simple qu'expéditif.

Le 12 septembre, nous pratiquons sur le membre inférieur gauche, à l'aide de la bande élastique, la même ligature que celle faite sur le membre supérieur. Au bout de trois minutes, la constriction étant maintenue au haut de la cuisse, on constate que la jambe, élevée audessus du lit, ne tremble presque plus; tandis qu'au niveau de la cuisse surviennent, de six en six secondes, des secousses musculaires violentes circonscrites au triceps fémoral et aux adducteurs de la cuisse. Bientôt tout se calme et nous remettons au lendemain la guérison définitive.

Le 13, en effet, nous trouvons le malade incomplètement guérien ce sens que les muscles des deux membres inférieurs tressaillest encore par instants, même à l'état de repos. Toutefois le malade peut se lever et nous voulons, avant la cure terminale, tenter l'expérience d'une promenade debout. Le malade ne peut s'avancer qu'ave un bâton dans la main gauche et la main droite accrochée aux barresux des lits voisins. La démarche incertaine est saccadée, oscillante; les mouvements des membres inférieurs nécessaires à la progression se font cependant; mais les jambes raidies s'avancent i demi-fléchies, et l'on peut constater sans peine que la totalité des muscles des membres inférieurs est violemment contracturée, d'où une gêne extrême dans la progression du corps. Cette contracture des deux membres inférieurs, bien plus que le tremblement généralisé à la totalité du tronc et des membres, est la seule raison qui oppose un obstacle sérieux à la marche. C'est ainsi que lorsque le malade veut retourner sur ses pas, il est obligé après avoir fait un demi-tour sur lui-même, de s'arrêter un certain temps le corps penché en avant. immobile, contracturé, les genoux à demi-fléchis, avant de pouvoir reprendre sa progression.

On demande au malade de s'accroupir. Il annonce qu'il va tomber à terre. En effet, à peine a-t-il commencé à fléchir ses cuisses, et bien qu'il se retienne solidement aux barreaux de son lit, on le voit s'affaisser violemment en contractant de toutes ses forces la totalité des muscles fléchisseurs des jambes, des cuisses et du bassin.

Ces différents exercices ont augmenté singulièrement le tremblement. Aussi quand le malade est parvenu à se coucher horizontalement sur le lit, il est agité de secousses rhythmiques très rapides. généralisées aux quatre membres et rappelant le tremblement qui accompagne un violent frisson. Un grand verre de vin rapidement dégluti le calme quelque peu et nous appliquons sans tarder, le long de la cuisse gauche, l'aimant qui a déjà fait tant de merveilles : en moins de cinq minutes le tremblement a totalement cessé.

Afin d'assurer au malade les bienfaits de cette cure presque miraculeuse, nous lui permettons de mettre, tous les deux jours seulement, et pendant un quart d'heure, l'aimant en contact avec un de ses membres. Les jours intermédiaires, il prend un bain sulfureux, tous les ouvriers de sa partie ayant une foi aveugle dans cette médication. Le malade revient d'ailleurs du premier bain les mains couvertes de sulfure de mercure.

Depuis lors, la guérison ne s'est pas démentie, pour ce qui est du moins du tremblement mercuriel. Car le 3 octobre, une douleur névralgique, sans points bien déterminés, se montra au niveau de la face et du cuir chevelu du côté gauche. En même temps que cette hémicrânie, une tympanite considérable apparaissait, sans constipation, et sans autre douleur qu'un point névralgique éveillé par la pression au niveau de la fosse iliaque gauche (ovarie?)

Ces petits accidents névropathiques n'empêchèrent pas les forces de revenir, et le dynamomètre montrait bientôt que les muscles des avant bras récupéraient une grande énergie.

Actuellement (23 octobre) Brand... est dans un état de santé excellent. Il ne tremble plus, sa sensibilité est intacte, la vision de l'œil gauche n'est pas encore redevenue parfaite, mais elle s'est fort améliorée. Les réflexes tendineux sont bien marqués, surtout à droite, le réflexe plantaire est même exagéré; les réflexes cutanés (crémastérien et abdominal) sont peu marqués. D'ailleurs le malade est monorchide (il n'a pas de testicule gauche), et la tympanite abdominale qui persiste est assez considérable pour affaiblir les contractions réflexes des grands droits de l'abdomen.

Notre hydrargyrique ne conserve plus de son intoxication chronique qu'une série d'altérations dentaires indélébiles, et l'on peut affirmer que son tremblement mercuriel a guéri mieux et plus vite, grâce à l'aimant et aux bandes de caoutohouc, que n'auraient pu l'obtenir toutes les médications employées jusqu'à ce jour.

Deux mots, en terminant, au sujet de la doctrine nosologique qui m'a conduit dans cette voie thérapeutique nouvelle.

Guidé par les belles recherches des Professeurs Charcot et Potain sur l'hémianesthésie saturnine, j'ai cherché à appliquer à l'hydrargy-risme chronique les mêmes lois que celles qui ont définitivement dégagé du saturnisme une foule de manifestations appartenant à

l'hystérie. Après avoir instruit le procès de l'hémianesthésie, des paralysies mercurielles et des phénomènes névropathiques concomitants, je crois pouvoir fournir, pour certains tremblements mercuriels, du moins, la même explication que celle proposée par moi pour l'hystérie mercurielle. Je résume ici ces considérations basées sur l'étude critique d'un grand nombre d'observations, me réservant de les développer ultérieurement.

Par son début qui peut être soudain, par son rythme atypique, incoordonné, variant quelquefois sur le même malade, par une foule de phénomènes nerveux hystériques qui l'encadrent et en formem les fréquents satellites, le tremblement mercuriel est le plus protéforme de tous les troubles nerveux observés dans le cours de l'hydrargyrisme chronique.

Des observations précises démontrent, entre autres choses, que le tremblement mercuriel peut disparaître aussi rapidement qu'il a pare; il peut, localisé à un seul côté du corps, par exemple, passer rapidement et d'une manière spontanée, par transfert (1) au côté opposé. L'observation que je viens de rapporter ici même prouve, en outre, d'une manière indiscutable, que l'aimant, cet agent esthésiogène par excellence, peut aussi faire disparaître simultanément l'anesthésis et le tremblement mercuriels.

Il est donc permis d'annoncer que, pour un grand nombre, je n'œ pas dire pour la totalité des cas, les tremblements mercuriels appartiennent à la grande névrose.

Il resterait à établir le rôle pathogénique dévolu au poison mercuriel dans les troubles fonctionnels que subissent les centres nerveux atteints d'hydrargyrisme chronique. Le mercure, je crois pouvoir le démontrer, ne détermine aucune lésion matérielle bien grave dans l'encéphale non plus que dans la moelle épinière; mais il paraît exalter d'une façon singulière l'activité des centres nerveux et bouleverser profondément l'harmonie qui règle leurs synergies fonctionnelles.

Cette notion pathogénique, sur laquelle j'aurai lieu de revenir, me semble éclairer vivement le problème encore obscur de la physiologie pathologique des tremblements toxiques.

Rétrécissement de l'urêthre, uréthrotomie interne, guérison: calcul phosphatique, taille hypogastrique, mort.

Par le D' Henri Picard.

Un comptable de 68 ans, très bien constitué, m'est adressé par M. le Dr Dubousquet-Laborderie, médecin à Saint-Ouen.

<sup>(1)</sup> Voy. l'obs. I de mon Mémoire sur l'hystérie mercurielle.

# PASTILLES GERAUDEL

(AU GOUDRON DE NORWÈGE PUR)

Agissant par Inhalation et par Absorption

# Contre RHUME **BRONCHITE, CATARRHE, ASTHME** ENROUEMENT, LARYNGITE, etc.

Bien préférables aux Capsules et Bonbons, qui surchargent l'estomac sans agir sur les Voies respiratoires.

Les Pastilles Géraudel ne contisnent aucun narcotique. Elles se dissolvent entièrement sous l'influence de la chaleur buccale. Les vieillarde et les enfants peuvent impunément en user et abuser sans aucun inconvénient. C'est une supériorité qu'elles ont sur les capsules, bonbons, etc., etc., etc., dont l'enveloppe gélatineuse indigeste, en plus des substances narcotiques, morphine, sels d'opium, codéine, etc., qui peuvent leur être adjoints, déterminent des symptômes d'empoisonnements selon la quantité absorbée.

Après avoir étudié et analysé les di-Apres avoir étudie et analyse les di-verses préparations de goudron et leur mede d'administration, il a été re-cenna que la plupart présentent de guales difficultés pratiques et surtout qu'elles ne répondent point, par leur mode d'ingestion, au but désiré, c'est-à-dire l'emploi du goudron par inha-lation sous forme de vopeurs.

Après avoir iselé successivement les princi-peux éléments constitutifs du goudron et expérimenté l'action physiologique et thérapeutique de chacun de ces éléments, M. Géraudel ne tarda pas à moconnaître que parmi les multiples produis prografa, qui premnent naissance dans le mode même de préparation du goudron, plusieurs d'entre eux sont d'une àcreté excessive, irritent et enflamment les muguemes arec les-quelles ils se trouvent en contact, et par cela même détruisent l'action de ce précieux médicament. Par des procédes spéciaux de sélection, il parvint à débarrasser le goudron de ces principes nuisibles. Ce premier résultat acquis, M. Géraudel s'inspirant des travaux de Gubler, che procéde de la company Sales-Girons, Chevandier, etc., rechercha les moyens les plus simples de faire pénétrer dans les voies respirateires le geudren qu'il avait ainsi obtenu. Il rechercha ensuite aon degré de volatilité, puis la préparation qui favoriserait le mieux cette vaporisation.

Ces études lui démontrèrent que la bouche constitue l'appareil inhalateur le plus simple et le plus pariait.

s mombreuses manipulations auxquelles il avait dû se livrer lui permirent de formuler la préparation dont l'efficacité est aujourd'hui seconnue par la majorité des médecins et shimistes qui l'ont expérimentée.

En résumé, M. Géraudel est arrivé à donner au gention en maximum de possibilité thé-capoutique et à trouver l'inhalateur le plus commode et le plus parfait.

Pendant la succion des Pastilles Géraudel, l'air que l'on respire se charge de vapeurs de goudron qu'il transporte directement sur le siège du mal: c'est à ce mode d'action

tout spécial, en même temps qu'à leur composition, que ces Pastilles deivent leur efficacité réelle dans toutes les affections contre lesquelles le Goudron est conseillé. Très utiles aux fumeurs. aux personnes qui fatiguent de la voix et à celles qui sont exposées, dans leurs travaux, à respirer des poussières ou des vapeurs irritantes.

Les Pastilles Géraudel sont les seules Pastilles de Goudron récompensées par le Jury international de l'Exposition universelle de 1878. Expérimentées par décision ministérielle, sur l'avis du Conseil de santé. Autorisées en Russie par le Gouvernement impérial, sur l'approbation du Conseil médical de l'Empire.

l'étui : 1 50 dans toutes pharmaches Envoi franco contre mandat-poste adressé à l'impartant

A. GÉRAUDEL

Pharmacion à Ste-Ménehould (Marme) (Exiger la Marque de Pabrique vi-dessus)

Envoi gratuit our demande Boltes d'Échantillons 4 MM. les Médecine qui décireraient les empérimentes. Presque aussitôt réveillé, le malade est pris d'un hoquet peu intense, mais qui persiste malgré le castoréum et le chloral administrés soit par la bouche, soit en lavement. Ce hoquet, malgré sa persistance, ne m'inquiète pas outre mesure, car je l'ai observé dans plusieurs autres cas et je l'attribue au ballonnement rectal. D'un autre côté, tout va bien du côté de la plaie. Les tubes en sont enlevés le cinquième jour; les sutures le septième, elles ont parfaitement tenu, la réunion est complète; il ne reste plus que l'ouverture par où passaient les tubes. La sonde uréthrale de gomme élastique qui les a remplacés, fonctionne, du reste, très bien, sans laisser passer d'urine par l'ouverture hypogastrique.

Malheureusement le hoquet, terminé le troisième jour, a été remplacé par une légère hésitation de la parole qui persiste jusqu'au septième. A partir de ce moment, le malade est pris de véritables accès de délire pendant lesquels il se débat, se lève et donne à ceux qui le gardent toutes les peines du monde à le maintenir dans son lit. Cependant le pouls est parfaitement calme et régulier, mais la température se maintient toujours basse, un peu au-dessus de 37°, quoique l'urine coule abondante et régulièrement, et que la plaie de belle apparence se rétrécisse manifestement et très vite. Cet état se prolonge jusqu'au douzième jour avec des alternatives de calme et d'agitation et le malade succombe dans le coma, malgré le chloral, le bromure, la glace sur la tête, les lavements purgatifs, les sangues.

En somme, homme d'une constitution très forte, mais déjà âgé et profondément miné par une affection des reins ancienne sur lequel deux opérations sont pratiquées à un intervalle de quinze jours. La première, l'uréthrotomie interne, le laisse indifférent, ce qui en prouve l'innocuité; l'autre, la taille hypogastrique, dont les manœuvres l'atteignent bien plus gravement, il est vrai, suffit pour le renverser.

En présence d'un pareil résultat, on doit se demander si la lithotritie n'eût pas été préférable. Pour moi, l'affirmative n'est pas douteuse. En débarrassant, avec cette dernière, le malade d'un seul coup, on lui eût probablement permis de vivre encore quelque temps. C'est, qu'en effet, entre la taille et la lithotritie en une seule séance, il y a toute la différence d'une plaie profonde, intéressant un viscère important, la vessie, et de toutes ses conséquences, à un trauma passager d'une durée relativement très courte.

Malheureusement ici si le calcul eût été facile et prompt à briser, le canal n'était perméable ni aux lithotriteurs, ni aux évacuateurs. Peut-être eût-on pu avec le temps élargir le canal; mais c'était, dans le cas présent, une manœuvre délicate : un appareil urinaire malade à ce point n'aimant pas les attouchements répétés. D'un autre côté,

l'état du malade était pressant et s'attarder, c'était risquer de le voir périr, sans avoir tenté le nécessaire.

### MEMENTO PRATIQUE

# INJECTION BROW.

| 2020100                             |                   |  |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|
| Eau bouillante                      | 200 grammes.      |  |  |
| Faites infuser.                     |                   |  |  |
| Opium brat<br>Cachou<br>Safran      |                   |  |  |
| Passez et ajoutez :                 |                   |  |  |
| Acétate de plomb<br>Sulfate de zinc | 1 gr. 50<br>3 gr. |  |  |

(Fortschrift.)

RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX DE MME « S.-A. ALLEN. »— La réclame se charge de l'ornementation des murs sur lesquels des propriétaires ennemis du progrès n'ont pas encore défendu d'afficher. Romans nouveaux, liqueurs superfines, remèdes infaillibles y attirent l'attention par des promesses brillantes et des images plus ou moins ingénieuses. On n'achète pas un produit, livre ou élixir, sur des recommandations sérieuses, mais en raison de l'attrait que les lanceurs donnent à leur réclame. Parfois celle-ci revêt les formes les plus séductrices du beau sexe, offrant la Bière de la Comète, pirouettant devant l'Amant des danseuses, ou secouant sur ses épaules nues la plus luxuriante chevelure que régénéra un philocome sans pareil.

C'est toujours Eve tendant la pomme à cet éternel Adam, le public bon enfant et gobeur.

Comme les chauves sont fort nombreux, même dans les classes peu aisées, c'est faire œuvre humanitaire que de leur révéler le secret de Mme Allen; cette grande et belle personne doit être devenue riche et elle ne nous en voudra pas.

Ce régénérateur se compose des éléments suivants :

| Soufre précipité             | 1  | gr. | 69 |
|------------------------------|----|-----|----|
| Cannelle de Ceylan           | 0  | gr. | 20 |
| Glycérine                    | 32 | gr. |    |
| Acétate de plomb cristallisé | 2  | gr. | 65 |
| Rau                          | 63 | ør. |    |

Ce mélange est aromatisé avec de l'essence de mirbane.

N.-B. — Eviter de frictionner avec la paume de la main.

(Bulletin de la Société de thérap. du Sud-Ouest.)

# SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 6 novembre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

TRAITEMENT DU CANCER UTÉRIN (suite de la discussion). — M Polaillon n'est pas partisan de l'hystérectemie totale. Il a pratiqué cette opération six fois et a eu deux morts et quatre succès opératoires. La première de ses malades a en une fistule vésico-vaginale à la suite d'un sphacèle du fond de la vessie et est morte. La deuxième a aussi succombé aux suites de l'opération. Les quatre autres ont récidivé rapidement & l'exception de la deraiere qu'il faudra suivre. Les ablations partielles lui ont donné des résultats bien supérieurs. Vingt fois il a coupé le museau de tanche tant avec l'écraseur, qu'avec l'anse galvano-caustique et le bistouri, neuf fois il a obtenula guérison, neuf fois ses malades ont été améliorées; une fois l'opérée n'a retiré aucun bénéfice de l'intervention et une fois il a eu un décès. mais qui doit être mis sur le compte du chloroforme. Les neuf femmes dont l'amputation partielle a amélioré l'état ont eu des récidives plus ou moins éloignées; mais des neuf malades notées comme guéries, trois seulement se sont représentées et avec des récidives; les autres n'ont pu malheureusement être suivies assez longtemps. En clientèle il a pratiqué deux fois la section du museau de tanche pour des cancers reconnus à l'examen histologique et a obtenu deux guérisons dont l'une depuis 1883.

En résumé l'hystérectomie vaginale donne une mortalité considérable, une récidive rapide, une courte survie, tandis que l'amputation partielle offre une mortalité à peu près insignifiante, des récidives lentes et une survie plus longue que l'opération totale, c'est donc elle qu'il faut préférer.

M. Tillaux est d'avis que l'hystérectomie vaginale est une véritable conquête de la chirurgie moderne, mais ne croit pas qu'elle puisse être considérée comme la méthode générale. Trois genres d'opération sont en présence : les unes palliatives, les autres curatives. A laquelle faut-il s'adresser? Une femme vous arrive ; elle porte un cancer du col. Que faire ? ou une résection cunéiforme du col ou une ablation totale ! laquelle des deux doit-on choisir? la meilleure est certainement celle qui permet de franchir complètement les limites du néoplasme, c'est l'hystérectomie vaginale et c'est pour cela qu'il l'a faite. Mais est-il bien nécessaire d'enlever tout l'utérus pour enlever tout le mal? Non, répondent les statistiques, en prouvant que la récidive n'est pas plus fréquente avec l'opération d'Huguier qu'avec l'ablation totale.

M. Bouilly s'est élevé contre l'opération parcimonieuse de la

section du col; mais ampute-t-on toute une langue parce que l'extrémité seule est atteinte, coupe-t-on la verge à sa ravine pour une lésion du gland?

Au point de vue de la gravité opératoire, l'hystérectomie vaginale aura beau s'améliorer, elle sera toujours plus meurtrière que l'opération d'Huguier et c'est pour cela qu'il pratiquera cette dernière quand les indications en seront posées. Dans les faits moins précis de diagnostic, si le corps est envahi, il fera l'amputation totale; mais pas si les culs-de-sac sont pris. En définitive il faut choisir son epération d'après les symptômes.

M. Marchand vient plaider la cause de l'amputation partielle. Depuis l'année 1878, il a fait dix-huit fois vette opération et n'a su que deux décès, l'un par l'ouverture du oul-de-sac de Douglas, avec l'anse galvano-caustique, l'autre par péritonite. De ses autres opérées, l'une est guérie depuis sept ans et une autre depuis trois aut et quatre mois.

Ce chirargien a pratiqué sept fois l'hystérectomie vaginale et a eu quatre morts, une par choc et trois par péritonite, tandis qu'il n'a eu que trois succès opératoires et sur ces trois succès deux malades ont en des récidives. Aussi selon lui ne doit-on réserver l'hystérettomie vaginale que pour des ces particuliers.

M. Richelot soutient l'hystérestomie totale parce qu'il cherche è obtenir la guérison définitive. Il h'est pas de l'avis de M. Kirmisson qui estime qu'elle n'est pas possible dans le cancer. Si au contraire on ne demande à l'opération que d'être palliative, M. Verneuil a raison, mais alors il ne faut pas comparer deux méthodes dont l'une peut enlever tout le mal et dont l'autre est impuissante à l'atteindre complètement. Aussi s'il jugeait que la guérison définitive me pouvait être obtenue, il pratiquerait l'amputation supravaginale. Mais quand saura-t-on que cette guérison définitive peut être-obtenue? cans quelques années seulement et c'est ce qui denne la partie belle à M. Verneuil.

M. Richelot revient ensuite sur sa statistique que nous avens déjà donnée dans l'avant-dernière séance.

M. Reynier trouve comme ses collègues, que l'ablation totale ne se faisant que depuis trois ans, il n'y a pas assez d'observations pour répendre et que la discussion est venue trop tôt. De plus le point de départ n'est pas le même. M. Verneuil recherche en effet la survie et M. Richelot la guérison défiaitive. Pour lui il croit à la cure du cancer utérin et ne considère pas les réapparitions du néoplasme arrivant à longue échéance comme des récidives; mais comme de nouvelles manifestations de la diathèse. Le point difficile est qu'on me connaît pas l'étendue du mal, ce qui plaide en faveur de l'hysté-

rectomie totale. Enfin M. Verneuil a mis vingt-deux années à faire toutes ses opérations d'amputation du col, son choix porte donc sur un plus grand nombre de sujets que ceux qui en trois ans ont pu être soumis à la thérapeutique de chirurgiens qui font l'amputation complète.

Pour sa part il a pratiqué deux amputations partielles et a eu deux récidives; il a fait deux hystérectomies vaginales et a eu le plaisir de voir ses deux malades sortir guéries. Il est vrai que la dernière opération n'a qu'un mois de date.

M. Routier a communiqué au dernier congrès de chirurgie trois opérations d'hystérectomie vaginale. Depuis il a opéré 4 autres malades. De ces 7 opérées, 3 portaient un cancer et ce sont les seules dont il peut parler. Pas une d'entre elles n'est morte de l'opération, et elles ont eu 6, 13, 8 1/2 et 7 mois 1/2 de survie, la moyenne à ea déduire n'est pas considérable; mais elle ne fera qu'augmenter.

M. Terrier tient à dire à propos de la communication de M. Rottier, que tous les utérus enlevés par ce chirurgien ont été examinés au laboratoire de M. Cornil et que dans une conversation qu'il a est il y a quelques jours avec le professeur d'anatomie pathologique à la Faculté, il ressort que pour M. Cornil, l'anatomie pathologique du cancer utérin est encore à faire et que rien n'est plus difficile à pritiquer qu'un examen histologique de cet organe.

M. Verneuil fait remarquer que les difficultés du diagnostic histologique anatomique sont les mêmes pour une pièce provenant on d'une hystérectomie totale ou d'une amputation partielle.

M. Terrier ne peut, dit-il, séparer le côté scientifique du côté pritique de la question.

M. Verneuil a assez l'habitude du microscope pour s'assurer de la nature d'une lésion cancéreuse, et il a fait l'examen microscopique de toutes ses pièces lui-même.

M. Trélat se permet de rappeler que ce que vient de dire M. Terrier, il l'a exposé dans sa dernière communication. Ce qui fait la divergence des opinions au point de vue de l'intervention, c'est l'insuffisance du diagnostic.

CEDÈME DE LA GLOTTE. — M. Chauvel lit un rapport sur trois observations d'œdème de la glotte, adressées à la Société de chirurgie par MM. Y vert, Lacronique et Audé, médecins militaires. Ces observations fort curieuses ont trait à des cas de laryngite accompagnée d'accidents asphyxiques qui ont dû parfois nécessiter la trachéetomie. Pour M. Chauvel, dans le cas où il y a suffocation avec estrement des creux sus-claviculaires, tirage et retrait de la trachée es arrière, l'opération crico-thyroïdienne est préférable.

Présentation d'un malade. — M. Terrillon présente un malade

auquel il a réséqué deux fois le maxillaire supérieur pour un sarcome et qui après cicatrisation, ne pouvant plus ouvrir la bouche à cause de la rétraction, a dû être traité par le procédé d'Esmarch.

M. Possi rappelle un malade auquel il a pratiqué cette opération de Rizzoli et Esmarch et fait remarquer que les résultats obtenus sont durables.

Présentation d'instruments. — M. Pozzi présente une béquille de Clover modifiée par M. le Dr Boureau et un porte-spéculum destiné à supprimer les aides, construit sur les indications du même médecin.

Eugène Rochard.

# HOUVELLES

Ecole des hautes études. — M. G. Pouchet, professeur au Muséum, commencera samedi prochain, 10 novembre, à 4 heures du soir, une série de conférences sur l'Histologie comparée des vertébrés, avec préparations à l'appui, et les continuera chaque samedi, à la même heure, dans le laboratoire d'histologie zoologique, rue de Buffon, 55; c'est là que devront se faire inscrire les personnes qui désireront suivre ces conférences.

L'AFFAIRE DU DOCTEUR DURAND. -- Notre correspondant de Lyon nous écrit :

Asjourd'hui s'est terminée devant le tribunal correctionnel de Lyon l'affaire du Dr Durand, fils de l'ancien député du Rhône, accusé d'avoir porté un coup de couteau à son domestique, le sieur Alèze. Un public nombreux assistait à l'audience.

Alèze, qui se porte partie civile et réclame 2,000 fr. de dommages-intérèts, raconte les divers incidents qui ont précédé le mouvement de vivacité de son maître.

Alèze, congédié par le Dr Durand, qui avait remarqué une trop grande intimité entre lui et sa domestique, réclamait ses gages. Le docteur lui remit 180 francs à compte, en ajoutant qu'il lui payerait le reste devant le juge de paix, car il ne croyait pas devoir ce qui lui était réclamé. Alèze se présenta au moment où le docteur ouvrait son cabinet, et lui réclama ce qu'il croyait lui être dû sur un ton qui mit en fureur M. Durand. Hors de lui, il sauta sur une panoplie et frappa Alèze à l'aine d'un large couteau de chasse. La blessure était très grave, et pendant quelques jours, les médecins ne purent répondre de sa vie. Aujourd'hui Alèze marche encore difficilement et sa guérison ne sera complète que dans quelques mois, au dire du docteur Polosson, chirurgien de l'hôpital de la Croix-Rousse.

Les nombreux témoins entendus sont plutôt favorables à l'accusé, qui a été grossièrement insulté par son domestique, et qui aurait porté le coup involontairement.

Dans son interrogatoire, le docteur Durand affirme qu'il n'a pas eu l'intention de frapper Alèze; il voulait simplement l'intimider.

Après un réquisitoire de M. Benoit, substitut, qui demande une application relativement sévère de la loi, Me Robin présente la défense de Durand et demande son acquittement.

Le tribunal écarte le délit de blessures volontaires, mais déclare Durand coupable de blessures par imprudence. Il admet des circonstances atténuantes, motivées par l'attitude grossière d'Alèze, et, tenant compte à Durand des deux mois de prison préventive qu'il a subie, le condamne à 100 fr. d'amende et 1,000 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 28 octobre au 3 novembre 1888.— Fièvre typhoide, 18.— Variole, 3.— Rougeole, 17.— Scariatine, 2.— Coqueluche, 5.— Diphtérie, Croup, 31.— Phthisie pulmonaire, 204.— Autres tuberculoses, 36.— Tumeurs cancéreuses et autres, 48.

Méningite, 21. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 49. — Paralysie, 6. — Ramollissement cérébral, 15. — Maladies organiques du cœur,53.

Bronchite aigue et chronique, 64. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 77. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 47.

Fièvre et péritonite puerpérales, 2. - Autres affections puerpérales, 0.

Débilité congénitale, 24. — Sénilité, 24. — Suicides et autres morts violentes, 19. — Autres causes de mort, 167. — Causes inconnues, 14.

Nombre absolu de la semaine : 948. — Résultat de la semaine précèdente : 996.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIOUE

L'Année médicale 1887. — Le D' BOURNEVILLE vient de faire paraître chez Lecrosnier et Babé le dixième tome de l'Année médicale. Cette pablication, commencée en 1878, obtient auprès du public auquel elle s'adresse un succès qui ne se dément pas. Elle est, en effet, d'une utilité très réelle pour les médecins et les élèves qui, sans perte de temps et sans peine trouvent aussi, résumés en un petit nombre de pages, les principaux progrès réalisés pendant l'année dans le domaine des sciences médicales.

Les collaborateurs du volume de 1887 sont: MM. P. Loye pour l'Anatomie et la Physiologie; Capitan pour la Pathologie générale; Brissaud et Œttinger pour les maladies des voies respiratoires; Comby pour les maladies du cœur et des reins; D. Aigre pour les maladies de l'estomac et du foie; Maria et Guinon pour les maladies du système nerveux; Reraval pour la psychiatrie; Sosias pour la médecine légale: Plique pour les maladies de l'enfance; Tavernier pour la dermatologie; Baudoin pour la chirurgie; Malherbe pour les affections des voies urinaires; Baratoun pour les maladies de l'oreille; Poncet pour l'ophthalmologie; Maygrier pour l'obstétrique et la gynécologie; Cruet pour l'odontologie; Bottez pour la thérapeutique; Vigouroux pour l'électrothérapie; Delfan pour la climatologie et l'hydrologie médicale. Enfin, dans une intéresante revue, Gilles de la Tourette énumère et discute les différentes réformes proposées ou accomplies récamment dans l'enseignement officiel, dans les services de l'Assistance publique et dans le corps de santé de l'armésa

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris. - A. Parint, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

De son interrogetoire, il n'est pas difficite de conclure qu'il porte un calcul dans la vessie, car il en présente tous les symptômes rationnels : fréquence de la miction le jour, hématurie pet abondante et douleur extrêmement vive en finissant d'uriner, avec une netteté qui ne permettent aueun doute.

C'est la douleur qui le contraint à consulter, car dans ces derniers temps, elle est devenue intolérable.

A l'examen physique, l'urèthre rétréei dans presque toute sa longueur ressemble à un véritable tubé rigide et rugueux dont l'étroitesse n'est pas oppendant très considérable, car on peut introduire, sans trop de difficulté, une sonde exploratrice en métal n° 15 jusque dans la vessie.

La prostate est grosse, mais se laisse assez facilement franchir et, derrière elle, à droite, on reconnaît immédiatement un calcul assez mou et d'un volume moyen.

L'urine abondante, 3 litres par vingt-quatre heures, pâle, aébuleuse, d'odeur un peu forte, abandonne un dépôt visqueux, grisâtre, médiocrement abondant; mais ne s'éclaireit pas complètement.

L'état général est assez peu encourageant : le malade a maigri, ses chairs sont flasques, sa peau sèche, la langue rouge, la salive peu abondante, la soif assez vive. Le pouls n'a pas augmenté de fréquence, mais il est dicrote; le cœur fait entendre un bruit de galop; la température est légèrement abaissée : elle n'atteint pas tout à fait 37° dans le rectum.

Malgré ces conditions déplorables, la nécessité d'une action prompte et décisive étant évidente, je propose d'abord l'uréthrotomie interne, espérant qu'elle élargira assez le canal pour en permettre la traversée aux instruments de lithotritie.

Malheureusement cette opération a déjà été pratiquée cinq fois par divers chirurgiens et, quoiqu'elle ne m'ait présenté aucune difficulté et que ses suites aient été aussi simples que possible, il est évident que je n'ai obtenu ni le calibre, ni la souplesse nécessaires à la lithotritie.

La taille hypogastrique étant dès lors le seul moyen qui puisse délivrer le malade, je la pratique quinze jours après, avec l'aide des D<sup>15</sup> Dubousquet-Laborderie, Bonnet, Boulanger (de Bois de Colombes), et François. Elle n'offre, d'ailleurs, rien de particulier à noter, si ce n'est qu'elle permit l'extraction d'un calcul phosphatique de la grosseur d'un œuf de poulette.

La paroi abdominale est suturée en masse et les tubes de Périer, réunis aux lèvres de la plaie par deux sutures très lâches, en crins de Florence, qui leur laissent une très grande mobilité, fonctionnent admirablement.

Presque aussitôt réveillé, le malade est pris d'un hoquet peu intense, mais qui persiste malgré le castoréum et le chloral administrés soit par la bouche, soit en lavement. Ce hoquet, malgré sa persistance, ne m'inquiète pas outre mesure, car je l'ai observé dans plusieurs autres cas et je l'attribue au ballonnement rectal. D'un autre côté, tout va bien du côté de la plaie. Les tubes en sont enlevés le cinquième jour; les sutures le septième, elles ont parfaitement tenu, la réunion est complète; il ne reste plus que l'ouverture par où passaient les tubes. La sonde uréthrale de gomme élastique qui les a remplacés, fonctionne, du reste, très bien, sans laisser passer d'urine par l'ouverture hypogastrique.

Malheureusement le hoquet, terminé le troisième jour, a été remplacé par une légère hésitation de la parole qui persiste jusqu'au septième. A partir de ce moment, le malade est pris de véritables accès de délire pendant lesquels il se débat, se lève et donne à ceux qui le gardent toutes les peines du monde à le maintenir dans son lit. Cependant le pouls est parfaitement calme et régulier, mais la température se maintient toujours basse, un peu au-dessus de 37°, quoique l'urine coule abondante et régulièrement, et que la plaie de belle apparence se rétrécisse manifestement et très vite. Cet état se prolonge jusqu'au douzième jour avec des alternatives de calme et d'agitation et le malade succombe dans le coma, malgré le chloral, le bromure, la glace sur la tête, les lavements purgatifs, les sangsues.

En somme, homme d'une constitution très forte, mais déjà âgé et profondément miné par une affection des reins ancienne sur lequel deux opérations sont pratiquées à un intervalle de quinze jours. La première, l'uréthrotomie interne, le laisse indifférent, ce qui en prouve l'innocuité; l'autre, la taille hypogastrique, dont les manœuvres l'atteignent bien plus gravement, il est vrai, suffit pour le renverser.

En présence d'un pareil résultat, on doit se demander si la lithotritie n'eût pas été préférable. Pour moi, l'affirmative n'est pas douteuse. En débarrassant, avec cette dernière, le malade d'un seul coup, on lui eût probablement permis de vivre encore quelque temps. C'est, qu'en effet, entre la taille et la lithotritie en une seule séance, il y a toute la différence d'une plaie profonde, intéressant un viscère important, la vessie, et de toutes ses conséquences, à un trauma passager d'une durée relativement très courte.

Malheureusement ici si le calcul eût été facile et prompt à briser, le canal n'était perméable ni aux lithotriteurs, ni aux évacuateurs. Peut-être eût-on pu avec le temps élargir le canal; mais c'était, dans le cas présent, une manœuvre délicate : un appareil urinaire malade à ce point n'aimant pas les attouchements répétés. D'un autre côté,

l'état du malade était pressant et s'attarder, c'était risquer de le voir périr, sans avoir tenté le nécessaire.

### MEMENTO PRATIQUE

# INJECTION BROU

| TUTECTION                           | DROU.                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Eau bouillante                      | 200 grammes.                  |
| Faites infuser.                     |                               |
| Opium brut<br>Cachou<br>Safran      | 0 gr. 50<br>0 gr. 50<br>1 gr. |
| Passez et ajoutez:                  |                               |
| Acétate de plomb<br>Sulfate de zinc | 1 gr. 50<br>3 gr.             |

(Fortschrift.)

RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX DE MME « S.-A. ALLEN. »—La réclame se charge de l'ornementation des murs sur lesquels des propriétaires ennemis du progrès n'ont pas encore défendu d'afficher. Romans nouveaux, liqueurs superfines, remèdes infaillibles y attirent l'attention par des promesses brillantes et des images plus ou moins ingénieuses. On n'achète pas un produit, livre ou élixir, sur des recommandations sérieuses, mais en raison de l'attrait que les lanceurs donnent à leur réclame. Parfois celle-ci revêt les formes les plus séductrices du beau sexe, offrant la Bière de la Comète, pirouettant devant l'Amant des danseuses, ou secouant sur ses épaules nues la plus luxuriante chevelure que régénéra un philocome sans pareil.

C'est toujours Eve tendant la pomme à cet éternel Adam, le public bon enfant et gobeur.

Comme les chauves sont fort nombreux, même dans les classes peu aisées, c'est faire œuvre humanitaire que de leur révéler le secret de Mme Allen; cette grande et belle personne doit être devenue riche et elle ne nous en voudra pas.

Ce régénérateur se compose des éléments suivants :

| Soufre précipité             | 1  | gr. | 69 |
|------------------------------|----|-----|----|
| Cannelle de Ceylan           | 0  | gr. | 20 |
| Glycérine                    | 32 | gr. |    |
| Acétate de plomb cristallisé | 2  | gr. | 65 |
| Eau                          | 63 | gr. |    |

Ce mélange est aromatisé avec de l'essence de mirbane.

N.-B. — Eviter de frictionner avec la paume de la main.

(Bulletin de la Société de thérap. du Sud-Ouest.)

# SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 6 novembre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Traitement du cancer uterin (suite de la discussion). — M Polaillon n'est pas partisan de l'hystérectemie totale. Il a pratiqué cette opération six fois et a eu deux morts et quatre succès opératoires. La première de ses malades a en une fistule vésico-vaginale à la suite d'un sphacèle du fond de la vessie et est morte. La deuxième a aussi succombé aux suites de l'opération. Les quatre autres ont récidivé rapidement & l'enception de la dernière qu'il faudra suivre. Les ablations partielles lui ont donné des résultats bien supérieurs. Vingt fois il a coupé le museau de tanche tant avec l'écraseur, qu'avec l'anse galvano-caustique et le bistouri, neuf fois il à obtenu la guérison, neuf fois ses malades ont été améliorées; une fois l'opérée n'a retiré aucun bénéfice de l'intervention et une fois il a eu un décès. mais qui doit être mis sur le compte du chloroforme. Les neuf femmes dont l'amputation partielle a amélioré l'état ont eu des récidives plus ou moins éloignées; mais des neuf malades notées comme guéries, trois seulement se sont représentées et avec des récidives; les autres n'ont pu malheureusement être suivies assez longtemps. En clientèle il a pratiqué deux fois la section du museau de tanche pour des cancers reconnus à l'examen histologique et a obtenu deux guérisons dont l'une depuis 1883.

En résumé l'hystérectomie vaginale donne une mortalité considérable, une récidive rapide, une courte survie, tandis que l'amputation partielle offre une mortalité à peu près insignifiante, des récidives lentes et une survie plus longue que l'opération totale, c'est donc elle qu'il faut préférer.

M. Tillaux est d'avis que l'hystérectomie vaginale est une véritable conquête de la chirurgie moderne, mais ne croît pas qu'elle puisse être considérée comme la mèthode générale. Trois genres d'opération sont en présence : les unes palliatives, les autres curatives. A laquelle faut-il s'adresser? Une femme vous arrive; elle porte un cancer du col. Que faire? ou une résection cunéiforme du col ou une ablation totale! laquelle des deux doit-on choisir? la meilleure est certainement celle qui permet de franchir complètement les limites du néoplasme, c'est l'hystérectomie vaginale et c'est pour cela qu'il l'a faite. Mais est-il bien nécessaire d'enlever tout l'utérus pour enlever tout le mal? Non, répondent les statistiques, en prouvant que la récidive n'est pas plus fréquente avec l'opération d'Huguier qu'avec l'ablation totale.

M. Bouilly s'est élevé contre l'opération parcimonieuse de la

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOWMATRE

Thérapeutique chirurgicale: Du bec-de-lièvre compliqué, pas le D'F. Verchère. — Physiologie pathologique: De la transfusion péritonéale et de l'immunité qu'elle confère, par MM. J. Héricourt et Ch. Richet. — Comptes rendus analytiques des Sociétés auvantes: Société médicale des hépértaux, séance du 8 novembre 1888. — Société de chirurgie. — Nécrologie. — Nouvelles.

# THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE

# Du bec-de-lièvre compliqué,

Par le D' F. VERCHERE Ancien chef de clinique chirurgicale.

L'expression de bec-de-lièvre, employée pour la première fois par Ambroise Paré, sert à désigner un vice de conformation caractérisé par la présence d'une fissure plus ou moins étendue siégeant au niveau des lèvres. Lorsque la fissure occupe les parties moiles elle est dite bec-de-lièvre simple eu prolongé suivant son étendue; si elle atteint le squelette sous-jacent, elle mérite le nom de bee-de-lièvre complexe.

Cette définition indique que nous n'avons pas l'intention de faire rentrer dans le bec-de-lièvre que nous allons étudier, les cicatrices plus eu moins vicieuses des lèvres résultant soit d'une plaie accidentelle, soit d'une résection chirurgicale, soit d'une brûlure de la lèvre. Ces faits ont une histoire particulière, se prétant à des considérations spéciales et toutes différentes de ce que l'on doit regarder comme le véritable bec-de-lièvre.

De notre définition aussi on peut voir que nous envisageons sous le même nom toutes les fissures congénitales pouvant se montrer au niveau des lèvres; c'est dire que nous ne nous contentons pas de regarder comme telles la fissure de la région sous-nassie (j'emploie à dessein une appellation vague) mais que l'on doit étudier et la fissure de la lèvre inférieure et la fissure de la lèvre supérieure où qu'elles se trouvent.

Cette extension de la signification du vocable bec-de-lièvre, à toute une série de malformations labiales en apparence exagérées, puisqu'au point de vue clinique, il est difficile de rapprocher la longue et rave fente commissurale de la fente courte et commune que l'on rencontre au-dessous de la narine, s'explique par ce fait que toutes ces défor-

mations reconnaissent un même mode de développement, résultent d'une même modification embryogénique et que l'explication donnée pour l'une d'entre elles explique toutes les autres. Le siège de la fissure, sa forme extérieure, sa profondeur, sa complexité même, ne doivent en aucune façon faire différencier au point de vue pathogénique les becs-de-lièvre entre eux.

Tous les becs-de-lièvre reconnaissent la même origine. Je ne rechercheraí pas dans les auteurs les diverses opinions émises à cet égard. Jusqu'au jour où Coste a démontré que le bec-de-lièvre était le résultat d'un état embryonnaire persistant, les discussions qui out été soulevées par cette malformation ne s'appuyaient que sur une série d'hypothèses dans lesquelles l'imagination des auteurs jouait le principal rôle.

C'est donc à partir du moment où le développement embryologique de la face a été étudié et reconnu que commence réellement l'histoire du bec-de-lièvre. Depuis cette époque de nouvelles recherches ont modifié quelque peu la description primitive de Coste et c'est ce qui nous engage à reproduire en quelques lignes cette histoire du développement des lèvres. Nous en verrons l'importance.

La mâchoire supérieure se développe par trois bourgeons visibles dès le vingtième jour de la vie intra-utérine. Ce sont le bourgeon frontal descendant verticalement, et les deux bourgeons maxillaires supérieurs se rapprochant latéralement, allant à la rencontre l'un de l'autre, pendant que dans leur intervalle descend le bourgeon frontal.

La mâchoire inférieure se développe aux dépens de deux bourgeons seulement: ce sont les deux bourgeons maxillaires inférieurs paral·lèles aux deux précédents, marchant comme eux à la rencontre l'un de l'autre et coalescents dès le trentième jour. Aux dépens de ces deux bourgeons se forment la lèvre inférieure et le maxillaire inférieur. Si la coalescence ne se fait pas, il reste une fissure médiane, comprenant les parties molles seulement, bec-de-lièvre simple de la lèvre inférieure, atteignant le maxillaire lui-même, bec-de-lièvre complexe. L'époque précoce de la soudure des deux bourgeons maxillaires explique la rareté de ce bec-de-lièvre dont l'existence a même été mise en doute par certains auteurs.

Entre les deux paires de bourgeons maxillaires supérieurs et inférieurs se trouve une fente, fente branchiale; cette fente forme la bouche dont les dimensions transversales varient suivant que la soudure des bords en contact des deux bourgeons est plus ou moins étendue. Que celle-ci ne se fasse pas d'un côté, ou même des deux côtés et on se trouve en présence du bec-de-lièvre commissural, fissure génienne simple ou double. La fermeture de la joue résulte de cette soudure. Elle se dirige obliquement en dehors et en haut, vers la

tempe, et sépare le massif maxillaire supérieur de la mâchoire inférieure.

La mâchoire supérieure présente un développement plus complexe. Nous avons dit déjà que primitivement elle résultait de trois bourgeons: deux latéraux, les deux maxillaires supérieurs, un médian, le bourgeon frontal. Supposons un instant que tout reste à cet état de simplicité et suivons ces deux bourgeons. Supposons que le bourgeon frontal continue par son extension son mouvement de descente et vienne s'interposer entre les deux bourgeons maxillaires. Que va-t-il se passer? C'est qu'à un moment donné ces trois bourgeons arriveront en contact et que la soudure aura lieu. Cette soudure prendra la forme d'un Y renversé. La grande branche résultant de l'union des deux bourgeons maxillaires supérieurs et les deux branches de bifurcation provenant de la soudure des deux mêmes bourgeons avec le coin triangulaire interposé formé par le bourgeou frontal.

Les bourgeons maxillaires supérieurs forment les 2/3 externes de chacune des moitiés de la lèvre supérieure, et la partie correspondante des arcades alvéolaires sous-jacentes, c'est-à-dire jusqu'à et y compris la canine, puis plus profondément la partie horizontale du maxillaire constituant la voûte palatine. Ainsi notre Y se trouve formé en arrière par l'union des deux moitiés labiales de la voûte palatine, grande branche de l'Y; en avant par deux lignes allant aboutir obliquement, immédiatement au-devant de la canine. Le coin formé par le bourgeon frontal est représenté par l'espace compris entre les deux branches de bifurcation de l'Y et s'appelle l'os intermaxillaire. Appliquons ce fait au bec-de-lièvre. Que la soudure ne se fasse pas entre les deux prolongements profonds, la voûte palatine est largement ouverte, la bouche communique avec les fosses nasales, c'est la perforation congénitale de la voûte palatine, et du voile du palais qui se développe auxidépens des mêmes bourgeons, c'est une partie de la déformation que l'on a appelée la gueule de loup. Que la soudure entre l'os inter-maxillaire et un des bourgeons maxillaire supérieur ne se fasse pas et on a une fissure labiale et une fissure osseuse siégeant en avant de la canine, entre celle-ci et les dents incisives.

Longtemps et Coste l'avait ainsi dit, Gœthe et encore actuellement Kælliker le soutiennent, on avait cru que tels étaient le siège et le mode de formation du bec-de-lièvre vulgaire constant, qu'il soit limité aux parties molles ou qu'il se prolonge entre les parties osseuses. Mais Albrecht dans une série de communications a montré que cette opinion qui pendant tant d'années a eu cours et a été admise sans conteste par tous les auteurs était une erreur. Le constater était facile, il suffisait de regarder à quel niveau passait la fissure au niveau

du maxillaire, si elle était immédiatement au-devant de la canine. Or cette constatation a été poursuivie par A. Broca qui a disséqué toute une sérié de becs-de-lièvre et a pu démontrer que l'öpinion ancienne était fausse, que l'opinion d'Albrecht était juste et que s'il existe un défaut de soudure entre l'inter-maxillaire et le bourgeon maxillaire, il ne détermine pas le bec-de-lièvre vulgaire mais bien une fissure labiale, spéciale et se continuant non pas dans la narine comme le bec-de-lièvre commun, inais allant s'unir au colobome de la paupière et fendre le massif osseux entre le bourgeon maxillaire et l'inter-maxillaire, fissure fare et toute différente de la malformation commune.

(A sufore.)

# PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE

De la transfusion péritonéale et de l'immunité qu'elle confère. Par MM. J. Héricourt et Ch. Richer (1).

Pour fairs suite à notre Communication précédente (2), relative aux effets du Staphylococcus pyosepticus, nous donnons les résultais obtanus sur l'immunité consécutive à la transfusion péritonéale.

Nous avions d'abord essayé de faire passer directement du sang de chien dans le système vasculaire du lapin: mais nous avons bientôt renoncé à ce procédé; car, même à la dose de 12 grammes, le sang de chien, injecté directement dans une veine, fait immédiatement mourir sa lapin. Au contraire, la transfusion péritonéale, comme cela a été indiqué par M. Hayem (2), est une opération inoffensive qui équivaut à une transfusion vasculaire lente.

Voici comment nous procédons. Nous injectors du sang complet en le faisant passer directement, par un tube de caoutchouc, de la carctide d'un chien dans le péritoine d'un lapin, en pesant le lapin avant et après la transfusion, nous connaissons, la quantité de sang injecté (4).

L'innocuité de cette opération est remarquable : sur 84 expériences nous n'avons eu qu'un cas de mort par septicémie. Dans 28 expériences où la dose de sang transfusé a été inférieure à 70 grammes, il y a eu, sauf une exception, survie des lapins. La dose transfusée était en moyénus de 80 à 40 grammes. Une transfusion

<sup>(1)</sup> Note présentée à l'Adadémie des Sciences pair M. Verneuil.

<sup>(2)</sup> Comptes rendus, 1888, t. CVII, p. 690.

<sup>(3)</sup> Ibid., 1884, t. XCVIII, p. 749.

<sup>(4)</sup> Nos chiffres se rapportent tous a des lapins pesant environ 2,000 grammes.

péritohéale qui ne dépasse pas 70 grammes peut donc être considérée comme inoffensive.

Il est vrai qu'une dose plus forte est toxiqué. Dans 5 expériences ou la dose de sang transfusé a atteint et dépassé 70 grammes (110-110-100-80-70), il y a eu, sauf une excéption, mort des lapins en moins de vingt-quatre heures (1).

Les effets de cette transfusion sont immédiats. On observe une polypnée parfois frès inténée. Il y a étilission d'une urine abondante et claire. Le lapid se couche à plat ventre, et sa température s'abaisse de 2° et même de 3° (dans un cas, 35°,3 deux heures après l'opération), tous phênomènes explicables d'une part par le passagé rapide du sang intra-péritoneal dans le système vasculaire, d'autre part, par l'action dissolvante que le séruin du sang de chien exerce sur les globules rouges du lapin (Landois).

Or, en inoculant des cultures de Staphylococcus pyosepticus à des lapins ayant subi depuis treite-six heures environ cette transfusion péritonéale, nous avons constaté qu'ils avaient acquis une immunité remarquable vis-à-vis des effets de ce microrganisme, immunité portant : 1° sur l'édième, 2° sur la fiévre, 3° sur la survie.

Voici quelques exemples, entre autres, pour demontrer ces trois effets:

1. Addens. — Le 26 octobre, 12 lapins sont inoculés, chacun avec 4 gouttes d'une culture de Staphylococcus pyosepticus. É ont reçu trente-six heures auparavant du sang de chien dans le péritoine, 2 ont été antérieurement vaccinés et 4 servent de témolús. Quarante-hult heures après l'inoculation, les 6 lapins transfusés présentent, au lieu de l'inoculation, une petité tumeur dont la plus grosse a le volume d'une noix. 2 de ces lapins n'ont qu'une tumeur à pelue appréciable. Les 2 lapins vaccinés ont : l'un, une tumeur grosse commé une noix ; l'autre, nulle tumeur. Les 4 lapins témoins ont tous une êtiorme tumeur qui s'éténd dans toute la région abdominale et qui forme une masse empâtée plus grosse que le poing.

II. Température. — Le 10 septembre, 4 lapins sont inoculés avec 4 gouttes de culture. Le lendemain, le lapin témoin à 41°,6. Les 3 autres, qui avaient reçu une transfusion péritonéale, ont 40°,2, 40°,4 et 40°,1.

<sup>(1)</sup> Dans une série d'expériences én cours d'exécution, nous avens pu rendre évidente cette action toxique des produits solubles du sang en pratiquant la transfession stomacale. Un lapin est mort en quelques heures après avoir requ 470 gr, de sang de chien dans l'éstomac. Un aûtre est mort en vingt-six heures après avoir reçu 180 grammes. D'autres, ayant reçu 130, 110, 100 et 70 grammes, ont survécu. L'absorption doit être rapide; car la polyurie, la polyunée et l'hypothermés a'ébuservent presqué iminédiatement.

III. Survie. — Le 4 octobre, 7 lapins sont inoculés avec quatre gouttes de culture de Staph. pyosepticus. 6 ont reçu, quarante-huit heures auparavant, du sang de chien dans le péritoine. Le témoin meurt moins de vingt heures après l'inoculation. Des 6 autres, 3 meurent, l'un cinquante heures, l'autre soixante-dix heures, le troisième quatre-vingt-dix heures après l'inoculation. Les 3 autres survivent, ils sont encore vivants aujourd'hui.

Pour expliquer l'inconstance apparente de ce résultat, il faut remarquer que le sang transfusé a été pris à deux sources différentes: le sang d'un chien intact : les lapins qui avaient reçu ce sang n'ont pas résisté à l'inoculation; 2° sang d'un chien ayant subi, quelques mois auparavant, des inoculations de Staph. pyosepticus : les 3 lapins qui avaient reçu ce sang ont tous trois résisté à l'inoculation du Staph. pyosepticus.

Or ce n'est pas là un fait exceptionnel. Parmi les chiens qui ont servi à donner du sang, il en est 3 qui avaient été inoculés avec notre microrganisme, et qui, après avoir présenté d'énormes abcès, avaient guéri complètement. Or tous les lapins transfusés avec le sang de ces chiens ont résisté à l'inoculation, tandis que les lapins transfusés avec du sang de chiens intacts ont généralement succombé. Sur 18 expériences, 6 ont été faites avec du sang de chien précédemment inoculé. Ces 6 lapins ont survécu à l'inoculation du Staph. pyosepticus. 12 ont été transfusés avec du sang de chiens intacts. Sur ces 12 transfusés, puis inoculés, 9 sont morts, 3 ont survécu. (Parmi les 3 qui ont survécu, il y en a 2 qu'il faut mettre à part; car, par une très rare exception, le témoin inoculé en même temps a survécu.)

Il nous semble donc assez probable que le sang des chiens inoculés précédemment avec le Staph. pyosepticus, puis absolument guéris, confère une immunité plus complète que le sang des chiens intacts.

Mais ce qui est incontestable, c'est l'effet saisissant qu'exerce la transfusion péritonéale du sang de chien chez les lapins inoculés avec les cultures de Staph. pyosepticus. Au lieu de l'énorme cedème qui s'observe constamment chez tous les lapins qui n'ont été ni vaccinés, ni transfusés, on ne détermine qu'une petite tumeur. Il est à peu près impossible de trouver une différence entre les lapins transfusés et les lapins bien vaccinés, tellement les effets phlogogènes locaux ont été atténués, dans l'un et l'autre cas.

Cette influence du sang de chien, donnant aux lapins une sorte d'immunité pour les maladies auxquelles résiste le chien, s'étend peut-être à d'autres microrganismes (le charbon, la tuberculose); nous poursuivons nos recherches dans ce sens (1).

<sup>(1)</sup> Travail du Laboratoire de Physiologie de la Faculté de Médecine de Paris-

# SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 9 novembre 1888. - Présidence de M. SIREDEY.

HYSTÉRIE DANS L'INTOXICATION PAR LE SULFURE DE CARBONE. — M. P. Marie a eu l'occasion d'observer récemment deux cas d'hémiplégie hystérique manifeste chez des ouvriers employés dans une fabrique de sulfure de carbone. Dans ces deux cas, le diagnostic hystérie ne pouvait faire le moindre doute; l'hémianesthésie, le rétrécissement du champ visuel avec macropsie et micropsie étaient des plus caractéristiques ainsi que tout l'aspect des accidents en question.

Les auteurs qui se sont occupés des symptômes de l'intoxication sulfo-carbonée sont tont à fait d'accord avec M. Marie au point de vue symptomatique, mais aucun de ces auteurs cependant n'a eu l'idée qu'il pouvait s'agir là d'hystérie.

Le tableau de l'hystérie toxique sulfo-carbonée est donc à faire. Les deux observations de M. Marie et celles contenues dans les travaux de MM. Delpech, Bonnet, Auguin, etc., permettent d'en donner une esquisse.

Les troubles de la sensibilité sont ordinairement très marqués : troubles de la sensibilité générale et de la sensibilité spéciale. Les premiers consistent en hémianesthésie plus ou moins complète, ou en anesthésies limitées, et alors ce n'est pas suivant le territoire de tel ou tel nerf qu'elles sont localisées, mais d'après une ligne circulaire passant par la racine du membre (anesthésie en gigot signalée par M. le professeur Charcot dans l'hystérie traumatique). Quelquefois, au lieu d'anesthésie, c'est de l'hyperesthésie que l'on rencontre.

Pour les sens spéciaux, l'auteur signale du côté de l'œil l'anesthésie de la cornée, la diminution de la vision, le rétrécissement du champ visuel, la polyopie monoculaire, la macropsie, la micropsie; de même. diminution de l'ouïe, de l'odorat, du goût.

Les troubles moteurs sont parallèles à ceux de la sensibilité. On rencontre l'hémiplégie, la paraplégie ou les paralysies limitées — ces dernières n'occupant, elles non plus, le territoire d'aucun nerf moteur, d'aucun groupe musculaire anatomiquement défini, mais un membre tout entier ou un segment de membre, comme cela se voit dans l'hystéro-traumatisme. Un trouble moteur fréquent dans l'hystérie sulfo carbonée est l'hémispasme glosso-labié. Chose singulière, bien qu'ils n'en connussent nullement la valeur symptomatique, tous les auteurs ont remarqué ce phénomène et en signalent l'existence.

Enfin, mais plus rarement (3 observations de Delpech), les atta-

ques convulsives peuvent s'observer. Elles présentent, et de la façon la plus manifeste, le caractère hystérique.

Puis, toute la menue monnaie de l'hystérie : céphalalgie avec constriction et battements dans les tempes, cauchemars, émotivité extrême, aspect renfermé, taciturne, signalé déjà par Mi Chaicot dans l'hystérie traumatique; quelquefois aussi le tremblemant.

Le début des accidents est particulièrement intéressant à étaille. Tantôt progressif, presque insensible, à tel point qu'il pout ne pu attirer l'attention du malade; ou bien brusque, subit une véritable apoplexie hystérique. Il en était ainsi pour trois des malates di Delpech, pour deux de ceux de Bounet: Chez l'un det deux mulate qui font l'objet de la présente communication, voici comment les choses se sont passées : litant en train de nettoyer june cave cedicnant du sulfure de carbone avec d'autres ouvriers foui. eux. n'en éprouvé aucun accident) et près d'avoir fini son travail, tout a con il se sent « échauffé aux bourses ». Les ouvriers étaient étil himontés; il ne restait plus qu'un avau à enlever: le malade voulet terminer son travail sans temir dompte de cet avertissement; mais au moment même où il venalt de remonter sur le sol, il resentit « comme un coup sur la tête » et il tomba sans commaissance. Il sait; par le récit de ses camarades, qu'il est resté ainsi une demihedre, sans se débattre d'ailleurs, « comme déphyrié ». Ayant 161 pris ses sens, il a pu retourner chez lui a pied, s'est couché, a bien dormi toute la nuit; le lendemain, au réveil, grands fourmillement dans le membre supérieur droit, et, progressivement, au bout de trois à quatre jours, paralysie de celui-ci ; la fambe droise n'assait été paralysée que quelques jours plus tard.

Cette sensation eprouvée par le malade aux parties génitales mérite, elle aussi, d'être relevée, car elle semble être spéciale à l'hystérie sulfo-carbonée, et il faut, suffeits teute vraisemblance, ny voir autre chose qu'une véritable suire hystérique. Cette aura, teut les ouvriers qui ont affaire au sulfure de carbone la connaissent à merveille; ils déclarent, en effet, d'une façon anadime, que des que l'on éprouve au serotum une sensation anormale, telle que dialeur, froid ou constriction, il faut immédiatement quitter l'ouvrage et aller au grand air, sinun on est exposé à être pris d'ausidents plus ou moins graves. Les troubles génitaix sont; u'afficurs, fréquent dans l'hystérie sulfo-carbonée, et peuvent consister en electation génitale ou, au contraire, en impuissance; chez la femme les métrorrhagies sont assez ordinaires.

En résumé, l'apparition de l'hystèlle sous l'influénce de l'interication sulfo-carbonée est tout à fait indéniable, mais on ne saurait prétendre que tous les phénomenés nerveux observés dans cette intoxication soient de nature hystérique; il y a en effet certains cas de paralysie qui, suivant toute vraisemblance, sont dus à des névrites périphériques. N'est-ce pas une coîncidence singulière que de voir les intoxications qui produisent les névrites périphériques (alcod, plomb, mercure) amener aussi l'hystérie, et ne doit-on pas se demander avec M. Charcot, si, à tout bien considérer, l'hystérie ne reconnaîtrait pas pour cause quelque altération des centres nerveux?

TRAITEMENT DE LA DIPHTÉRIE PAR LES CAUTÉRISATIONS ANTISED-TIQUES. — M. Gaucher. A la séance du 27 janvier 1888, j'ai communiqué à la Société un nouveau mode de traitement de l'angine diphtéritique par l'ablation dés faussés membranes et la cautérisation antiseptique de la muqueuse sous-jacente. J'ai rapporté à ce sujet seize observations d'angines graves toutes guéries par cetté thérapeutique et je pourrais en donner une dix-septième plus récente.

M. Dubousquet-Laborderie, de Saint-Ouen, vient d'ájoûter 2 ma statistique quatre-vingt-un cas d'angine diphtéritique, observés dans l'espace de quatre ans et pour lesquels il a employé les cautémas.

tions phéniquées appliquées rigoureusement.

Ces quatre-vingt-un cas se répartissent ainsi : trente enfants en bas age, trente enfants de 3 à 12 ans et vingt et une personnés de 12 à 46 ans. Il y a eu quatre décès par croup, soit une inortalité de 5 0/0. Tous les cas traités à temps, avant l'extension des fausses membranes au larynx, ont guéri. J'ajoute que les observations ont été prises avec soin, que les diagnostics né sont pas contestables et que M. Dubousquet a écarté de sa statistique tous les cas douteux. Pour lui, comme pour moi, la principale condition de succès est la fréquence des visites médicales. Elles doivent avoir lieu deux ou trois fols par jour et le traitement doit être appliqué par le médecin lui-même. C'est ce qu'a fait notre confrère, surtout pour les malades du bureau de bienfalsance avec lesquels on est bien plus libre de son action que dans la clientèle privée.

M. Dubousquet n'a pas en un seul cas de mort chez les adultes, ni chez les enfants au-dessus de cinq ans. L'efficacité moindre du traitement chez les jeunes enfants tleut à ce que chez eux l'extension des fausses membranes au larynx est plus rapide, ou, du moins, provoque plus rapidement des accidents de suffocation qui nécessiont la trachéotomie. En revanche, les très jeunes sujets opposent moins de résistance.

On m'avait dit que mon traitement serait inapplicable thez les enfants d'un certain âge. Or, soixante et un des malades de M. Desbousquet avaient moins de douze ans.

Enfin, comme moi, il a constaté qu'il n'y avait pas plus de réaction inflammatoire, pas plus de gêne de la déglutition que par les autres méthodes. Il n'a pas, non plus, observé d'intoxication phéniquée, bien que les urines fussent noires, preuve que le traitement local est en même temps un traitement général.

Comme technique, j'emploie une solution de 5 à 10 grammes, suvant les cas, d'acide phénique cristallisé, dans 10 grammes d'alcool; sur le conseil de M. Richard, du Val-de-Grâce, j'ajoute maintenant à cette solution 70 centigrammes d'acide tartrique pour la rendre aseptique. Après avoir râclé fortement la gorge avec un pinceau taillé en brosse, de façon à bien enlever les fausses membranes, je badigeonne avec la solution phéniquée. On répète cette manœuvre trois fois par jour. En outre, toutes les deux heures, je fais rincer la gorge avec une solution d'acide phénique au centième.

Je redis à dessein qu'il faut appliquer le traitement énergiquement, tel que je viens de le préciser. C'est généralement beaucoup plus facile dans la classe ouvrière que chez les bourgeois, chez lesquels on ne trouve ni autant de docilité, ni autant d'énergie, ni même autant d'intelligence dans la façon de se faire soigner.

M. Cadet de Gassicourt. J'ai expérimenté le traitement de M. Gaucher, à l'hôpital et en ville. Je dois dire que les cautérisations avec sa solution sont parfaitement applicables chez les enfants. Ils crient, mais on y arrive. Il est incontestable aussi qu'elles nettoient parfaitement l'arrière-gorge, un peu plus vite même que la solution d'acide salicylique et de glycérine que j'employais avant (1 gr. d'acide pour 1 gr. de glycérine). En revanche, elles sont un peu plus douloureuses.

Maintenant, il me paraît bien difficile d'admettre que ce traitement réussisse dans tous les cas. Il vient précisément d'échouer entre mes mains, à l'hôpital, dans un de ces cas éminemment toxiques d'emblée contre lesquels tout échoue. Il est vrai que si on avait fait les cautérisations comme le demande M. Gaucher, on avait omis de rincer la gorge avec la solution phéniquée au 1/100. On avait employé simplement l'eau de chaux.

Mais il me paraît probable que la mort doit être rapportée à la gravité exceptionnelle du cas et non à l'omission que j'indique.

M. Gaucher. J'ai parlé d'une mortalité de 5 0/0. Je n'ai donc pas dit que le traitement réussissait infailliblement.

M. Edouard Labbé. A propos du passage de l'acide phénique dans les urines, M. Gaucher a dit : ce traitement local est donc en même temps un traitement général.

Je trouve cette phrase dangereuse parce qu'elle pourrait inciter les médecins à employer l'acide phénique à l'intérieur, pratique très dangereuse, à mon avis. Il en est de même, pour ne pas dire plus, des pulvérisations phéniquées prolongées, qui peuvent déterminer de yéritables intoxications. Sans croire que le traitement de M. Gau-

tempe, et sépare le massif maxillaire supérieur de la mâchoire inférieure.

La mâchoire supérieure présente un développement plus complexe. Nous avons dit déjà que primitivement elle résultait de trois bourgeons: deux latéraux, les deux maxillaires supérieurs, un médian, le bourgeon frontal. Supposons un instant que tout reste à cet état de simplicité et suivons ces deux bourgeons. Supposons que le bourgeon frontal continue par son extension son mouvement de descente et vienne s'interposer entre les deux bourgeons maxillaires. Que va-t-il se passer? C'est qu'à un moment donné ces trois bourgeons arriveront en contact et que la soudure aura lieu. Cette soudure prendra la forme d'un Y renversé. La grande branche résultant de l'union des deux bourgeons maxillaires supérieurs et les deux branches de bifurcation provenant de la soudure des deux mêmes bourgeons avec le coin triangulaire interposé formé par le bourgeou frontal.

Les bourgeons maxillaires supérieurs forment les 2/3 externes de chacune des moitiés de la lèvre supérieure, et la partie correspondante des arcades alvéolaires sous-jacentes, c'est-à-dire jusqu'à et y compris la canine, puis plus profondément la partie horizontale du maxillaire constituant la voûte palatine. Ainsi notre Y se trouve formé en arrière par l'union des deux moitiés labiales de la voûte palatine, grande branche de l'Y; en avant par deux lignes allant aboutir obliquement, immédiatement au-devant de la canine. Le coin formé par le bourgeon frontal est représenté par l'espace compris entre les deux branches de bifurcation de l'Y et s'appelle l'os intermaxillaire. Appliquons ce fait au bec-de-lièvre. Que la soudure ne se fasse pas entre les deux prolongements profonds, la votte palatine est largement ouverte, la bouche communique avec les fosses nasales, c'est la perforation congénitale de la voûte palatine, et du voile du palais qui se développe aux dépens des mêmes bourgeons, c'est une partie de la déformation que l'on a appelée la gueule de loup. Que la soudure entre l'os inter-maxillaire et un des bourgeons maxillaire supérieur ne se fasse pas et on a une fissure labiale et une fissure osseuse siégeant en avant de la canine, entre celle-ci et les dents incisives.

Longtemps et Coste l'avait ainsi dit, Gœthe et encore actuellement Kælliker le soutiennent, on avait cru que tels étaient le siège et le mode de formation du bec-de-lièvre vulgaire constant, qu'il soit limité aux parties molles ou qu'il se prolonge entre les parties osseuses. Mais Albrecht dans une série de communications a montré que cette opinion qui pendant tant d'années a eu cours et a été admise sans conteste par tous les auteurs était une erreur. Le constater était facile, il suffisait de regarder à quel niveau passait la fissure au niveau

#### NÉGROLOGIE

Le De MERCIER (Auguste-Marcellin), de Fontenay-Vendée, ander sous-commissaire du gouvernement aux Sables-d'Olonne en 1848, maire de Fontenay à divers intervalles depuis 1876, est mort le 7 novembre, à l'âge de 78 ans. M. Mercier a légué à la ville de Fontenay sa bibliothèque.

Le Dr Jacquet (de Lyon), reçu en 1868.

Le Dr Phelippeaux, de St-Savinien (Charente-Inférieure), reçu 1859.

PHARMACIENS. — Nous annonçons le décès de MM. Camus, de Comingne; Damiens, de Chaumont-en-Vexin (Oise); Jugeat et Lorett, Paris; Dolque, de Nîmes; Guéret, d'Honfleur; Mailho, de Borde Machez, de Courrières (Pas-de-Calais); Lemaire, de Béthune, et pharmacien principal de première classe. (Arch. de pharmacien)

#### MONAKFFE#

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Cours d'histoire de la médecine de la chirurgie. — M. le professeur Laboulbène commencera le cui d'histoire de la médecine et de la chirurgie, le jeudi 15 novembre 188, à 4 heures (petit Amphithéâtre), et le continuera les samedis, mudis à jeudis suivants à la même heure.

- Cours de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. - M. le par fesseur Alfred Fournier commencera le cours de clinique des malaire cutanées et syphilitiques, le vendredi 16 novembre 1888, à 9 heures matin (hôpital Saint-Louis), et le continuera les mardis et vendredi suivants à la même heure.

Ordre du cours : les mardis, leçons au lit des malades; les vendrais, leçons à l'Amphithéâtre (10 heures),

HôPITAUX DE NANTES. — Concours d'internat et d'externat. — Al suite de concours ouverts à l'Hôtel-Dieu de Nantes, le 22 octobre de nier, pour l'internat et l'externat, ont été nommés par ordre de menu.

Internes. — MM. Monnier, Briton, Chevalter, Brindeau, Allais Brianceau, Renoul, Gouraud, Leray, Sureau, Neven-Dérotrie.

Internes provisoires. — MM. Sourdille, Bellouard, Tulaspe.

Externes. — MM. Loreal, Lapeyre, Retaillau, Müller, Lepoir, Ten Galard Guilbaud, Le Coquil, Acher-Dubois, Tremant, Le Même, Bu dejonc, Voyer, Derien, Leisjoin.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable serrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : P. E. BOTTENTON

Paris.—A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, 4 52, rue Madame et rue Corneille, 3.

### FUREUX DE L THOMAS BRANULES FERRO-SI

le s'ont aucun des inconvénients des Enux sulfurenses transportées ; produients sein de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le ser à Pate, maisseis de l'organismo l'hydrogène sulfuré et le lett à l'aditions di doctet amani fir amblas d'assense espèce

- Allie Lande - Envertenant - Induite - Conlege graff tillens

ado J. Thomas. 46, eveno Philip

## VOSGES

Station Thermale quverte du 15 Mai au 1" Octobre tonest des Maladies in Tabe Bigestif, des Affections Athumatismales et des Voies Utérines
Traises incres de Palacie de Confedentes pour osage à comfolie.

aux de Plombières sont transportées sans altération, elles se conservest indéfisiment. Ains Constitutes sont obtains per l'évéporation de l'Esta minèrale, et ont voites les propriétés médicales. de Plombières. — ADRESSER LES DEMANDES DIRECTEMENT À LA C' de Plombières Déput Principal, Maison ABAM, '91,' Béalevard des Italiens, à Paris

V. DESCHIENS SOLUBLE de

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS)

PRINCIPE FERRUGINEUX NATUREL. — RÉPARATEUR DES GLOBULES DU SANG n'occasionnant jamais ni maux d'estomac ni constipation.

Dans les cas de Chiorese et d'Anémie rebelles que moyen Dérapeutions prétactres, les préparations d'Hémoglobine de V. Peachlens, experimentées dans tous les Hépitaux, ent donné les résultats les plus favorables. DANS TOUTES LES PHARMACIES. — Vente en Gros: 11, aux de les PERLE, PARIS

TONE NUTRITIE WOUND

eul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeault, 53, Rue Réaumur. trepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARI



# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — **Boissons**: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisanes, etc. — **Lotions, injections**: 4 cuillerées par verre d'eau. — **Pulvérisations**: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

# HUILEHOGG

Extraite de FOIES FRAIS de MORUE sur les lieux de la Pièn (ÉTABLISSEMENT PONDÉ A TERRE-NEUVE EN 4849)

Couleur paille, goût de sardine, très nourrissante.

N'a aucun des inconvénients des huiles brunes; renferme près le donde principes actifs. (Rapport de M. LESUEUR, chef des Trav. chimiques à la l'as. és lei. diff.

HOGG, Photon, 2, rue Castiglione, Paris, et Photos. Fl. triangulaire. France in

# ENU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANT Enfants Débiles — Maladies de la Peau et des Os

LA BOURBOULE

Rhumatismes - Voies respiratoires

ANÉMIE - DIABÈTE - FIÈVRES INTERMITTENTES

#### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 9 novembre 1888. - Présidence de M. SIREDEY.

HYSTÉRIE DANS L'INTOXICATION PAR LE SULFURE DE CARBONE. — M. P. Marie a eu l'occasion d'observer récemment deux cas d'hémiplégie hystérique manifeste chez des ouvriers employés dans une fabrique de sulfure de carbone. Dans ces deux cas, le diagnostic hystérie ne pouvait faire le moindre doute; l'hémianesthésie, le rétrécissement du champ visuel avec macropsie et micropsie étaient des plus caractéristiques ainsi que tout l'aspect des accidents en question.

Les auteurs qui se sont occupés des symptômes de l'intoxication sulfo-carbonée sont tont à fait d'accord avec M. Marie au point de vue symptomatique, mais aucun de ces auteurs cependant n'a eu l'idée qu'il pouvait s'agir là d'hystérie.

Le tableau de l'hystérie toxique sulfo-carbonée est donc à faire. Les deux observations de M. Marie et celles contenues dans les travaux de MM. Delpech, Bonnet, Auguin, etc., permettent d'en donner une esquisse.

Les troubles de la sensibilité sont ordinairement très marqués : troubles de la sensibilité générale et de la sensibilité spéciale. Les premiers consistent en hémianesthésie plus ou moins complète, ou en anesthésies limitées, et alors ce n'est pas suivant le territoire de tel ou tel nerf qu'elles sont localisées, mais d'après une ligne circulaire passant par la racine du membre (anesthésie en gigot signalée par M. le professeur Charcot dans l'hystérie traumatique). Quelquefois, au lieu d'anesthésie, c'est de l'hyperesthésie que l'on rencontre.

Pour les sens spéciaux, l'auteur signale du côté de l'œil l'anesthésie de la cornée, la diminution de la vision, le rétrécissement du champ visuel, la polyopie monoculaire, la macropsie, la micropsie; de même, diminution de l'ouïe, de l'odorat, du goût.

Les troubles moteurs sont parallèles à ceux de la sensibilité. On rencontre l'hémiplégie, la paraplégie ou les paralysies limitées — ces dernières n'occupant, elles non plus, le territoire d'aucun nerf moteur, d'aucun groupe musculaire anatomiquement défini, mais un membre tout entier ou un segment, de membre, comme cela se voit dans l'hystéro-traumatisme. Un trouble moteur fréquent dans l'hystérie sulfo carbonée est l'hémispasme glosso-labié. Chose singulière, bien qu'ils n'en connussent nullement la valeur symptomatique, tous les auteurs ont remarqué ce phénomène et en signalent l'existence.

Enfin, mais plus rarement (3 observations de Delpech), les atta-



# BOUGIE SULFUREUSE

Graduee, Blee S.GD.G.

procédé V. DESCHIENS

## Inhalations

BRONCHITE COQUELUCHE

Affections chroniques des voies respiratoires, Bougies no o et 1 ICLANT TRES EXACTEMENT 5 ET 10 GRAMMES DE SOUTER PUR (SANS MELANGE) A L'HELIEE

## ésinfection des locaux

contaminés

et des chambres de malades.

Hougie n° 2,

500 grammes de soufre par (es i besgies)
calculta pour une gramme despualus
Echantillons et notice aux médecius. GROS : II, RUE DE LA PERLE, PARIS

Quinoldine par Drages. - 1

A la COCA du PERO

Le REPARATEUR par EXCELLER
des Organes de la dightion et de la res
Le TENSEUR des cordes vocales.

#### Préférable au Quinquina, dent il n'a pas les propilies de Le ROI des ANTI-ANI

Son goût délicat l'a fait adopter comme Vinde iti rend ainsi, sous une forme agréable, lim

Pharmacie MARIANI,41,8 Hauss

ELIXIR FERRO-ERGOTÉ MA

(191 . R

sill. a cale : Ergot, 0.05, Giz. feler

2. Place Vendine PAL

(Leuréat de l'Académie de Médecine)

PHOSPHATE DE CHAUX GÉLATINEUX

Que est la substance minérale la plus abondante des que folls que la quantité normale est diminuée, il en résulta nique grave. — Les nombreuses guérisons obtenues pri les Reconstructures on classé ce médicament comme le

Ainsi appelé parce qu'il peut à lui se

L'aliment complet Adrian renferme sous un patitivolume de la viande religion en patitivolume de la viande religion et dit mart, en un mot tem les de saires et indispensables à la martina particulidement sux sonvelement, en hattis et malades, sux vialillares, en controlle private d'appetts, attendes d'astomac ou de toutes autres malades de prendre les aliments en nature. D'a agrabale, fi peut remplacer les pourses autres produits similaires.

GROS: 11, rue de la Perie, PARS

intoxication soient de nature hystérique; il y a en effet certains das de paralysie qui, suivant toute vraisemblance, sont dus à des névrites périphériques. N'est-ce pas une coıncidence singulière que de voir les intoxications qui produisent les névrites périphériques (alcool, plomb, mercure) amener aussi l'hystérie, et ne doit-on pas se demander avec M. Charcot, si, à tout bien considérer, l'hystérie ne reconnaîtrait pas pour cause quelque altération des centres nerveux?

TRAITEMENT DE LA DIPHTÉRIE PAR LES CAUTÉRISATIONS ANTISEP-TIQUES. — M. Gaucher. A la séance du 27 janvier 1888, j'ai communiqué à la Société un nouveau mode de traitement de l'angine diphtéritique par l'ablation des fausses membranes et la cautérisation antiseptique de la muqueuse sous-jacente. J'ai rapporté à ce sûjet seize observations d'angines graves toutes guéries par cette thérapeutique et je pourrais en donner une dix-septième plus récenté.

M. Dubousquet-Laborderie, de Saint-Ouen, vient d'éjoûter 3 ma statistique quatre-vingt-un cas d'angine diphtéritique, observés dans l'espace de quatre ans et pour lesquels il a employe les cautémas.

tions phéniquées appliquées rigoureusement.

Ces quatre-vingt-un cas se répartissent ainsi : trente enfants en bas age, trente enfants de 3 à 12 ans et vingt et une personnés de 12 à 46 ans. Il y a eu quatre décès par éroup, soit une mortalité de 50/0. Tous les cas traités à temps, avant l'extension des fausses membranes au larynx, ont gueri. J'ajoute que les observations ont été prises avec soin, que les diagnostics ne sont pas contestables et que M. Dubousquet a écarté de sa statistique tous les cas douteux. Pour lui, comme pour moi, la principale condition de succès est la fréquence des visites médicales. Elles doivent avoir lieu deux ou trois fois par jour et le traitément doit être applique par le médecin lui-même. C'est ce qu'a fait notre confrère, surtout pour les malades du bureau de bienfaisance avec lesquels on est bien plus libre de son action que dans la clientèle privée.

M. Dubousquet n'a pas en un seul cas de mort chez les adultes, ni chez les enfants au-dessus de cinq ans. L'efficacité moindre du traitement chez les jeunes enfants tleut à ce que chez eux l'extension des fausses membranes au larynx est plus rapide, ou, du moins, provoque plus rapidement des accidents de suffocation qui nécessiont la trachéotomie. En revanche, les très jeunes sujets opposent moins de résistance.

On m'avait dit que mon traitement serait inapplicable thez les enfants d'un certain age. Or, soixante et un des malades de M. Dubousquet avaient moins de douze ans.

Enfin, comme moi, il a constaté qu'il n'y avait pas plus de réaction inflammatoire, pas plus de gêne de la déglutition que par les autres sera à l'Académie les résultats que lui a donnés le strophantus qu'il emploie avec beaucoup de succès depuis plus d'un an.

Cette séance s'est terminée par la lecture d'un long et remarquable rapport de M. Mesnet sur les mémoires envoyés pour le concours du prix Falret. Le sujet était : des rapports de la syphilis avec la paralysie générale.

A. Ch.

#### THERAPEUTIOUE CHIRURGICALE

Du bec-de-lièvre compliqué, Par le D' F. Verchère Ancien chef de clinique chirurgicale.

(Suite) (1).

Où passe donc la fissure commune? le bec-de-lièvre proprement dit? A travers l'inter-maxillaire, nous répond Albrecht, et nous démontre Broca. Pour le bien comprendre, reprenons le bourgen frontal médian et que nous avons supposé simple. Il n'en est rien. Le bourgeon frontal se divise en deux bourgeons secondaires, les bourgeons incisifs. Puis chacun de ces bourgeons incisifs se divise à son tour en deux nouveaux prolongements, qui constituent les deux bourgeons nasaux internes et les deux bourgeons nasaux externes. De là pour former le coin qui s'interpose entre les branches de notre Y, quatre bourgeons séparés par trois fentes. Une médiane, résultat de la coalescence des deux nasaux internes, et deux obliques, résultat de la coalescence de chacun des nasaux externes avec le nasal interne correspondant. Chacune de ses soudures peut ne pas se faire, d'où production d'une fissure, production d'un bec-de-lièvre.

Dire quels organes sont produits par chacun de ces bourgeons, c'est délimiter la direction et le siège du bec-de-lièvre. Les deux bourgeons nasaux internes forment la partie médiane de la lèvre, la cloison nasale, la partie médiane de l'arcade alvéolaire comprenant normalement deux et parfois dans certains cas exceptionnels ches l'homme, normaux chez certains animaux, quatre incisives. Ils réunissent par leurs bords internes, et par leur non-coalescence peuvent déterminer la formation d'une fissure médiane, dont Albrecht n'a pas trouvé d'exemple, mais dont Witzel et Kundrat, et A. Broco ont publié chacun un cas.

Les deux bourgeons nasaux externes soudés en dedans avec k bourgeon interne correspondant donnent naissance à une incisive de chaque côté, incisive précanine. Ils se soudent en dehors avec k

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 133.

cher puisse présenter ce danger, je pense cependant qu'il faudrait le manier avec prudence, ne pas trop râcler la gorge, de façon à ne pas enlever l'épithélium en enlevant la fausse membrane, car c'est ouvrir la porte à l'infection diphtéritique.

Au surplus, on se rappelle que Trousseau a préconisé les cautérisations à l'acide chlorhydrique et qu'elles n'ont jamais réussi.

M. Gaucher. Je connais cependant un cas très authentique où elles ont parfaitement réussi. C'est le mien. Du reste on ne peut pas assimiler un caustique simple comme l'acide chlorhydrique à un caustique antiseptique comme l'acide phénique.

En ce qui concerne le danger des pulvérisations phéniquées, il faut croire que les craintes de M. Labbé sont fort exagérées, puisqu'il y a eu toute une méthode de traitement basée précisément sur ces pulvérisations.

Quant au danger qui pourrait résulter de l'absorption d'une certaine quantité d'acide phénique, à la suite des cautérisations, jamais nous ne l'avons noté, M. Dubousquet et moi, dans nos 99 observations.

Enfin, pour ce qui concerne la rupture de l'épithélium dans le râclage des fausses membranes, je répondrai à M. Labbé qu'il est bien difficile d'enlever les fausses membranes sans toucher à l'épithélium, par cette bonne raison que l'épithélium est pénétré par elles. Au surplus quel inconvénient peut-il en résulter? Un seul est possible, celui d'ouvrir une porte à l'infection diphthéritique. Mais il ne faut pas oublier qu'on emploie précisément des liquides antiseptiques, qui préviennent cette infection.

#### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Dans le compte rendu de la séance du 6 novembre de la Société de chirurgie, n° 132, page 1,598, ligne 10, la communication de M. Routier doit être rectifiée en ces termes:

M. Routier a communiqué au dernier Congrès de chirurgie trois opérations d'hystérectomie vaginale. Depuis il a opéré quatre autres malades. De ces 7 opérées, 4 portaient des cancers de la muqueuse du corps de l'utérus. Le col était sain.

Pas une n'est morte de l'opération.

Au point de vue de la survie, je ne parlerai que des cas de cancer; voici ce qu'ils m'ont donné: Une malade est morte au bout de 6 mois: carcinose généralisée. Les trois autres vont très bien, rien ne fait redouter une récidive et si je compte aujourd'hui 13 mois, 8 mois 1/2, 7 mois 1/2 de survie pour ces malades, ce sont des chiffres provisoires et qui s'accroîtront.

De même, si on a affaire à un bec-de-lièvre bi-latéral antérieur, on se rend compte facilement que le bourgeon médian incisif, sera constitué par les deux bourgeons nasaux internes, devenus libres, appendus, soudés ensemble au lobule du nez; et qu'en arrière la branche verticale de l'Y non réunie constituera une large communication entre les fosses nasales et la bouche, la gueule de loup sera constituée. Il est possible d'après le même examen de comprendre, suivant que la ligne de réunion sera plus ou moins incomplète, comment il pourra y avoir division totale de la voûte palatine et du voile du palais; ou qu'au contraire celle-ci pourra être réduite à un simple pertuis ou à une fente peu étendue.

Toutes ces considérations nous dispensent de décrire davantage le bec-de-lièvre complexe tel que nous l'avons défini, et tel que nous avions besoin de le connaître afin de pouvoir étudier son traitement avec fruit.

Le bec-de-lièvre complexe n'est qu'une des complications du becde-lièvre. Et pour être complet et répondre au titre que nous avons mis en tête de cette étude, nous devons énumérer quelles sont ces autres complications. Elles sont dues à des manières d'être spéciales des parties molles; à la prolongation de la fissure labiale plus ou moins haute, qui a pu déterminer la bifidité du lobe ou des ailes du nez. Au niveau de la lèvre inférieure, il peut exister deux petits pertuis siégeant de chaque côté de la ligne médiane, et conduisant dans un trajet sous-muqueux. (Demarquay, Richet, Rose). Ces deux petits pertuis ont été vus aussi accompagnant un bec-de-lièvre de la lèvre supérieure. Dans certains cas ils ont pu être accompagnés d'un véritable renversement de la lèvre. On a pu rapprocher de cette malformation une fente transversale (Lannelongue) profonde de un centimètre à peu près, occupant le bord libre de la lèvre inférieure et qui pouvait être regardée comme la réunion de ces deux pertais. Enfin nous devons tout particulièrement insister sur la présence d'adhérences complètes, parfois de confusion (pourrions-nous dire), entre la lèvre et la gencive. Cette adhérence a pu avoir les conséquences les plus fâcheuses dans certaines opérations et a dû déterminer MM. Verneuil, Richet, Broca à conseiller des procédés particuliers pour éviter ces dangers qui ont pu être mortels dans certains cas. Ces adhérences moins graves, ou tout au moins auxquelles il est plus facile de remédier dans les cas de bec-de-lièvre unilatéra. deviennent des obstacles très gênants à l'opération lorsque le bec-delièvre est double et presque toujours alors elles existent. Le lobuk médian est alors très court, et très adhérent par sa face postérieure et ne peut qu'à grand'peine être mobilisé. Dans quelques cas, il est à

l'état rudimentaire et ne peut être d'aucune utilité pour la réfection de la lèvre supérieure.

Au point de vue du traitement du bec-de-lièvre compliqué, nous avons donc à envisager deux ordres de complications, celles tenant à des complications osseuses (bec-de-lièvre complexe) et celles tenant aux parties molles.

Les complications osseuses peuvent être de natures différentes; nous avons signalé l'écartement plus ou moins grand des pièces osseuses qui auraient dû se réunir pendant la vie embryonnaire, mais nous devons aussi signaler la différence des positions occupées par ces diverses pièces osseuses. Ainsi dans presque tous les cas de becs-de-lièvre complexes unilatéraux, la pièce osseuse médiane proémine et chevauche sur la pièce externe. Elle est souvent augmentée de volume par rapport à l'autre qui, au contraire, est atrophiée, déformée, et semble se cacher derrière la première. On conçoit toutes les difficultés opératoires qui peuvent résulter de semblables positions et comment ce n'est souvent qu'au prix de résections étendues, de véritables délabrements osseux que l'on peut, en diminuant le volume du squelette, trouver assez de parties molles pour dissimuler la fissure profonde.

Les complications tenant aux parties molles peuvent exister dans le bec-de-lièvre simple, unilatéral ou double, mais plus souvent elles viennent elles-mêmes compliquer un bec-de-lièvre complexe.

Tout bec-de-lièvre, telle est tout au moins la doctrine moderne, doit être opéré. A quelle époque convient-il de le faire, telle est la première question que nous devons nous poser à l'égard du bec-de-lièvre compliqué en particulier, que nous avons spécialement en vue. Cette question a été différemment résolue suivant les époques et suivant les auteurs.

Nous ne rentrerons pas dans la discussion et, avec Demarquay, nous dirons à propes de cette discussion même que « les conditions opératoires changent à chaque instant, suivant l'espèce de bec-de-lièvre à laquelle on a affaire et suivant l'âge et la force de l'enfant. En effet, opérer un bec-de-lièvre double avec saille de l'os inter-maxillaire, est chose bien différente. » Depuis Ambroise Paré et France, on n'opérait le bec-de-lièvre que lorsque l'enfant était âgé de 5 à 6 ans. Desault, Boyer et les membres de l'Académie de chirurgie professaient les mêmes principes, mais d'autres auteurs et en particulier Roenhuysen, des le avait siècle, précenisent l'opération hâtive dès les premiers jours de la naissance. Voici, d'après les auteurs du Compendium, le résumé des opinions émises à cet égard:

- 1º Opération hâtive des les premiers jours de la naissance : Dubois, Danyau, Depaul, Giraldès et Désormeaux;
- 2 Opération hâtive, mais reculée de un à trois mois : Dupuytren, Velpeau, Guersant ; toutefois, suivant les auteurs du Compendium, cette période peut se prolonger pendant la période de l'allaitement;
- 3º Depuis l'âge de quinze à dix-huit mois jusqu'à l'âge de quatre à cinq ans : dans cette période, les conditions pour la réunion sont favorables, mais on a à craindre l'indocilité de l'enfant;
- 4º A partir de l'âge de quatre à cinq ans, on peut compter sur la docilité de l'enfant, la réunion se fait bien, seulement il reste souvent une petite encoche et la difformité est moins bien corrigée.

Les auteurs du Compendium ajoutent que les chances de succès augmentent à mesure qu'on s'éloigne de la naissance et que si le chirurgien est libre de choisir son moment, s'il n'est pas poussé par les exigences des parents ou d'autres considérations, « il devra toujours retarder jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans, comme Dionis, Garengeot, Boyer. »

Ces principes s'appliquent d'autant mieux qu'on aura affaire à m bec-de-lièvre compliqué. En effet, il faut bien savoir que, dans ces cas, l'opération est sérieuse, exige de grands délabrements osseus parfois, et que tous les dangers de suffocation, par suture et diminution des narines (Verneuil), d'hémorrhagie (Broca, Verneuil), sont à leur comble et par suite d'autant plus à redouter chez le joune enfant. Il semble admis actuellement qu'un bec-de-lièvre simple, unilatéral, si le chirurgien est fortement sollicité, peut être opéré sans grand inconvénient au moment de la naissance ou dans les premiers mois qui suivent; mais pour le bec-de-lièvre compliqué, il n'en est plus de même. Dans tous les cas, même dans ceux où l'enfant est vigoureux et bien constitué, à moins d'indications particulières, il sera bon d'attendre que l'enfant ait 3 ou 4 ans. Jusque-là on pourra, si l'on veut, essayer d'enrayer l'écartement osseux à l'aide d'un appareil compresseur. La mortalité considérable que l'on a, si l'on ne se conforme à cette règle, a été récemment constatée à un Congrès de chirurgiens allemands (1883), et ceux-ci, jusqu'alors partisans de l'intervention immédiate (O. Weber, Konig), sont devenus aujourd'hui moins enthousiastes (Trendelenburg, Eigenbrodt, Hofa, Gotthelf) (Jamain et Terrier).

Il est cependant certains cas où il est possible d'hésiter. Ce sont ceux dans lesquels, par la difformité même, la vie de l'enfant est compromise. L'allaitement naturel est difficile, sinon impossible. L'opération hâtive pourrait favoriser le rapprochement des arcades dentaires et des apophyses palatines. A la langue, seul agent de suc-

cion de l'enfant, viendrait se joindre la lèvre supérieure reconstituée, puis, plus tard, la voûte palatine.

Dans ces cas, si l'enfant est bien constitué, si l'opération ne paraît pas devoir être trop difficile, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop grand écartement de la voûte palatine, si le maxillaire ne chevauche pas d'une façon excessive dans un bec-de-lièvre unilatéral, ou si le bourgeon médian n'est pas trop saillant dans un bec-de-lièvre double, on pourra tenter d'intervenir hâtivement. En cas contraire, il faudrait s'abstenir. En effet, l'intervention ne pourrait modifier l'état de l'enfant, puisqu'on ne pourrait espérer de corriger le vaste écartement de la voûte palatine, et ne pourrait, par suite, faciliter la nutrition de l'enfant. Il faudra donc avoir recours à un appareil particulier qui permette à l'enfant de s'alimenter jusqu'au jour où il sera opérable. L'appareil de Blandindécrit par Demarquay rend à cet égard les plus grands services. Cet appareil exerce une pression laterale sur chaque joue, et permet à l'aide d'une petite bande de linge fixée sur les pelotes, d'exercer une douce pression sur la saillie qui forme l'os inter-maxillaire.

En résumé, voici les trois conclusions auxquelles s'arrête Demarquay dans ce qui a trait au bec-de-lièvre compliqué. « On peut opérer les enfants naissants affectés du bec-de-lièvre simple ou double avec division de la voûte palatine, si on peut facilement obtenir l'affrontement des parties.

« Dans ces conditions, l'opération peut être faite dans les premiers jours ou dans les premiers mois qui suivent la naissance de l'enfant. Quand le bec-de-lièvre unilatéral ou double est compliqué d'un écartement considérable de la voûte palatine avec saillie soit du maxillaire droit, soit du bourgeon inter-maxillaire, il est plus sage d'attendre et de chercher à diminuer l'écartement des deux os ou les saillies anormales à l'aide de l'appareil de Blandin, attendu que les opérations sanglantes que le chirurgien est obligé de faire pour favoriser le rapprochement des parties expose à des hémorrhagies quelquefois mortelles, comme Dupuytren et Roux l'ont observé. Dans ces conditions, il vaut mieux attendre une époque plus favorable. »

(A suivre.)

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 13 novembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

LA CORRESPONDANCE comprend: 1° une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui transmet un rapport de M. Lejars sur sa mission, relative à l'enseignement de la chirurgie et de l'anatomie dans les universités de langue allemande (ce rapport est renvoyé à une commission composée de MM. Verneuil, Polaillon et Léon Le Fort); 2° une lettre de M. Guimet, qui invite les membres de l'Académie à visiter le musée qui porte son nom; 3° une lettre de M. Pourtalé, médecin vétérinaire à Carbon-Blanc (Gironde), qui adresse un mémoire relatif au traitement de la rage. (Comm.: M. Trasbot.

ANEVRYSME ARTÉRIO-VEINEUX DE LA CAROTIDE INTERNE. LIGATURE DE LA CAROTIDE PRIMITIVE. GUÉRISON. — M. Le Fort présente une malade qui était atteinte d'anévrysme de l'artère carotide interne dans le sinus caverneux, après un coup de pied de cheval. M. Le Fort a fait la ligature de la carotide primitive droite. La malade, opérée le 31 mai, est actuellement guérie. Il lui reste un peu d'exophthalmie à droite, un bruit de rouet perçu par la malade, mais le bruit ne la gêne pas et ne l'empêche pas de dormir.

Il y a eu 4 cas authentiques d'anévrysmes de la carotide interne dans le sinus caverneux, dont deux non diagnostiqués pendant la vie, et deux diagnostiqués pendant la vie par Nélaton, peut-être un cinquième cas de Velpeau pris comme tumeur pulsatile de l'orbite.

M. Le Fort passe en revue les caractères trouvés à l'autopsie, les symptômes, le diagnostic, les causes et le traitement. Dans les deux cas de Nélaton et dans un cas d'Hirschfeld, il y a eu mort, dans le cas de Velpeau, il y a eu ligature de la carotide sans résultat; l'observation de M. Le Fort est donc le premier cas de guérison.

ABSINTHISME ET ÉPILEPSIE. — M. Laborde répond à la note de M. Mairet, présentée par M. Dujardin-Beaumetz dans la dernière séance. M. Mairet a constaté en somme que l'ingestion de la liqueur d'absinthe pouvait entraîner des attaques d'épilepsie. M. Laborde ne peut admettre que ces attaques d'épilepsie soient dues à l'alcool de vin rectifié; il demande au moins grâce pour cet alcool.

MÉDICAMENTS CARDIAQUES. LE STROPHANTUS. — M. G. Sée lit un mémoire en son nom et au nom de M. E. Gley, son chef de laboratoire.

Il s'est servi pour ses expériences d'un produit extrait par M. Wurtz du strophantus Kombé, la strophantine, qu'il faut distinguer de la strophantine trouvée dans le laboratoire de M. Chevreul par M. Arnaud.

M. Sée étudie l'action de la strophantine sur le système nerveux moteur et sensitif, sur la respiration, sur le cœur et la circulation.

Les phénomènes cardio-vasculaires observés sont les suivants: dans une première période, ralentissement du cœur plus ou moins marqué, élévation considérable de la pression, puis le cœur s'accélère souvent pendant quelques instants; dans une deuxième période qui dure jusqu'à l'arrêt du cœur, irrégularité du cœur, courtes phases d'accélération, ralentissement plus persistant, la pression restant pendant tout ce temps très élevée, puis une action vasomotrice directe.

Cette vaso-constriction, qui constitue un des phénomènes essentiels de la strophantine, est d'ailleurs très générale. Elle n'est pas douteuse. Reste à savoir par quel mécanisme la strophantine agit.

Si l'on fait la section du bulbe, on obtient encore ce phénomène de vaso-constriction, mais atténué. La vaso-constriction dépend en partie du bulbe, en partie des vaso-moteurs, en partie des nerss contenus dans les vaisseaux eux-mêmes; on n'obtient rien du côté du nerf vague ou du côté des nerfs sympathiques.

La circulation du rein est modifiée sous l'influence de cette vasoconstriction. Les reins sont très congestionnés, ce qui a fait croire à MM. Mairet et Combemale que ce médicament était dangereux pour les reins, mais il n'en est rien.

Un malade quelconque, atteint d'une affection du cour quelconque, étant soumis à 1/5 de milligr. de strophantine à 2/5 et à 3/5 de milligr. éprouve un énorme accroissement de la systole cardiaque. Le tracé sphygmographique montre que le pouls, d'abord irrégulier, déprimé de toute façon, se relève; il semble qu'il y ait une véritable renaissance de l'individu.

M. G. Sée a proposé il y a trois ans un médicament qui a eu beaucoup plus de succès à l'étranger qu'en France. La spartéine est un médicament toni-cardiaque des plus remarquables. En bien, la strophantine a une action comparable à celle de la spartéine.

La digitaline, a-t-on dit, est plus toni-cardiaque que la strophantine, c'est faux. On a dit aussi que la digitale était inférieure à la strophantine parce qu'elle ouvrait une action vaso-constrictive et la strophantine une action vaso-dilatatrice, c'est juste l'inverse qui est vrai.

M. Sée a employé la strophantine chez 22 malades à l'hôpital. Dans les lésions mitrales, le rétrécissement mitral a seul été modifié. Cela n'a rien fait dans la plupart des cas d'insuffisance mitrale et de lésions aortiques. Dans le rétrécissement mitral, au contraire, l'effet toni-cardiaque a été merveilleux, même dans les cas où il y avait de l'asystolie. Il en a été de même dans les dilatations du cœur

et dans certaines hypertrophies. Dans l'angine de poitrine cela a donné un résultat aussi mauvais que possible.

Voilà ce que M. Sée avait à dire de la strophantine.

Maintenant quelques mots du strophantus. Plusieurs variétés de strophantus ont disparu du sol. Le strophantus hispidus a été étudié depuis longtemps, par Vulpian, par M. Polaillon, par M. Hardy, en Angleterre, puis par M. Fraser, qui a inventé le médicament, a fait des expériences avec la teinture de strophantus, ce qui ne pouvait rien donner.

Le strophantus a donné des conclusions très favorables, mais en contradiction formelle avec celles de M. G. Sée. Sur 22 malades, 11 n'ont rien obtenu, 4 malades atteints d'affections valvulaires ont eu une amélioration passagère, 3 ont eu une amélioration prolongée: c'étaient des malades sans lésions valvulaires, les autres malades étaient des brigthiques, etc.

M. Sée analyse ensuite les travaux allemands, quelques travaux français, ceux de MM. Bucquoy et Dujardin-Beaumetz, puis arrive aux travaux parus en Belgique où l'on est très enthousiaste et où malheureusement les cas publiés ne sont pas suffisamment précis.

En Italie, il y a eu, dans le journal quotidien de M. Semmola, de nombreux articles sur le strophantus, mais M. Sée n'a pu rien en tirer.

M. Sée demande donc à ceux qui ont expérimenté le strophantus, en particulier à M. Bucquoy, la solution relative au strophantus. Quant à la strophantine, il maintient que c'est un merveilleux médicament.

M. Bucquoy emploie depuis plus d'un an le strophantus à l'hôpital et en ville et il en a obtenu les meilleurs résultats, il y reviendra du reste dans une des prochaines séances en apportant des documents à l'appui.

M. Dujardin-Beaumetz veut dire un seul mot. Il ne faut pas prescrire la strophantine, parce qu'il n'y en a pas deux comme l'a dit M. Sée, mais au moins cinq. On comprend l'embarras des pharmaciens, si nous prescrivions la strophantine. Reste le strophantus qui est un excellent médicament, souvent meilleur que la digitale. Pour le strophantus lui-même, on est très souvent indécis à cause de la différence d'origine des strophantus. C'est pour cela que M. Dujardin-Beaumetz insiste sur la nécessité de désigner la teinture que l'on veut prescrire. Pour lui il préconise la teinture française au cinquième, qui est au même titre que toutes les teintures de la pharmacopée française.

Prix Falret. — M. Mesnet lit son rapport sur les mémoires enaoyés pour le concours du prix Falret. Le sujet du concours était: Des rapports de la syphilis avec la paralysie générale. Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret.

A 5 heures l'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions du précédent rapport et la lecture du rapport de M. Constantin Paul sur le concours du prix Saint-Paul.

#### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

### Tableau des actes du 19 au 24 novembre 1888.

Lundi 19. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, Fournier, Reynier. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Guyon, Budin, Reclus.

Mardi 20. — 2° examen, doctorat, oral (I° partie): MM. Mathias-Duval, Berger, Quénu. — 4° examen, doctorat: MM. G. Sée, Raymond, Troisier. — 5° examen, doctorat (I° partie), Charité: MM. Panas, Peyrot, Maygrier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (I° série): MM. Jaccoud, Cornil, Joffroy. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (2° série): MM. Grancher, Lancereaux, Hutinel.

Mercredi 21. — Médecine opératoire: MM. Bouilly, Jalaguier, Segond. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2º examen, doctorat (2º partie): MM. Ch. Richet, Reynier, A. Robin. — 4º examen, doctorat: MM. Damaschino, Straus, Chauffard.

Jeudi 22. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Mathias-Duval, Peyrot, Raymond. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. G. Sée, Bouchard, Troisier. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Le Fort, Tarnier, Brun.

Vendredi 23. — 1° examen, doctorat: MM. Regnauld, Gariel, Villejean. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Bouilly, Kirmisson, Ribemont-Dessaignes. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité: MM. Trélat, Budin, Segond. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (1° série): MM. Potain, A. Robin, Brissaud. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. Straus, Landouzy, Dejerine.

Samedi 24. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Peter, Ball, Hanot. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Duplay, Tarnier, Schwartz. — 4° examen, doctorat: MM. Bouchard, Dieulafoy, Ballet.

Thèses pour le doctorat. — Jeudi 22, à 1 heure. — M. Cordien : Contribution à l'étude des plaies pénétrantes de l'abdomen et de leur traitement (spécialement des plaies par armes à feu). Président : M. Duplay. — M. Loris-Mélikoff: Étude sur l'organisation de l'Hôpital-Baraque Alexandre de Saint-Pétersbourg. *Président*: M. Proust.

#### HOUVELLES

Ecole de médecine de Marseillé. — Par arrêté du ministre de l'instruction publiqué, est rapports l'anté du 9 octobre 1888 portant qu'un concours s'ouvrira le 12 avril 1889, devant la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'école de pleia exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Ecole de médecine de Rouen. — Concours pour un emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale. — Par arrêté ministériel en date du 26 septembre 1888, un concours s'ouvrira le 5 avril 1885, à l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole préparatoire médecine et de pharmacie de Rouen. Le registre d'inscription sera un mois avant l'ouverture du concours.

ASILES DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — Concours pour trois places d'interne en pharmacie dans les asiles de la Seine. — Un concours s'auvrira le lundi 26 novembre, à l'asile Sainte-Anne, pour la nomination à trois places d'interne titulaire en pharmacie, vacantes dans les asiles d'aliénés du département de la Seine (Sainte-Anne, Villejuif, Ville-Evrard et Vaucluse). Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, hureau du personnel, tous les jours, démanches et lêtes exceptés, de onze fœures à trois heures.

MÉRITE AGRICOLE. — Par arrêté du ministre de l'agriculture, sont nommés chevaliers du Mérite agricole :

M. le Dr de Lavenay, conseiller général et maire de Dosigny (Haute-Savoie).

M: Comoz, médecin à Rumilly (Haute-Savoie).

M. le D' Langlet, organisateur du réssau général des égouts de Reims.

Cours de Pathologie et de Chirurgie de L'appareil unimaine. —

Le D' Dubuc, ancien interne des hôpitaux, commencera ce cours le lundi
19 novembre à 5 heures, amphithéâtre nº 1 de l'Ecole pratique et le
continuera les mercredis et lundis à la même heure.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et ferment digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

VIN DE BAYARD pepto-phosphaté, le plus puissant reconstituent.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Faris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAYY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3-

VINDEVIAL

Tonique; Anafeptique, Reconstituant Innes de anetances indispensables à la fermation It à la marities des systèmes mascalaire et esses.

tions belsoons as Méde in legads, d'apprécles legis parti qu'il pout tire ( de l'Aduration asselation de ces trois entistances :

VIARDE, QUINA, PHOSPHATE DE CÂMES. Parmacie J. VIAL, 14, rue Bourbas, LYON Tuberculose, bronchites chroniques, etc.

. 1

## Capsules Boëtte

A L'IODOFORME CRÉOSOTÉ signification d'indeforme et de crépate pur l'expériments successéed nu les hépitant de Puris.

L'Odin : 244 PAR NOUR AU REPAR :

Pie BOETTE, 65, r. Blunche, Paris.



## Alimentation des Enfants LACTAMYLE

ist pinnert, de

Aliment facte-farineux soluble. Préparé avet du LAIT SUISEE Nourriture rationnelle ées enfants et des personnes débiles. Suile composition pouvant verhablement remofacer le lait materiel, Adsément digestible et se similable, la LAITAMYLE dobtient tout les éléments propret à la formation des muscles et des ce et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Rephylaxie scientifique du Rashitisme et de l'Athrepsie.

A dé scale faries lactiviste écutamet point de suire et excis misible.

Toutes les Phormacies,—9808: FEED BEIL. 12, res Salata-Anne, Paris

### PILULES DE BLANCARD

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Amémorzhée, la Cachexie sorofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Racktisme, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmsoles à Paris, 40, Rue Bonaprite.

Ampoules Pour Inhabitions Une Dose per Ampoule Boissy NITRITE D'AMYLE d'ETHYLE

Sociagement immediate of gravitati

ANGLINES de POLYRINE:

\$72.AIEMANT de l'ASTEME

Systope, Mai de Br., Mysine, Britise Complète

LA BOFTE, & FR., MARIANT BOISEV, 3, Place Vendôme, Paris,

## Dragées Demazière CASCARA SAGRADA HODURE FER CASCARA

CASCARA SAGRADA | OURE & FER « CASCARA Dosées à 0 gr. 125 de Poudre.

Véritable Spécifique de la Constipation habituelle. | Ferrugineux mentrainunt pas de Constipation.

Dopôt général : Planseie Q. DEIRAZIÈNE, 71, Avesse de Villiers, Paris Echantillone franco aux Médecins. L'ERGOTININE de TANRET, lauriet de l'Institut, alcaloide et principe attidit s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à 14 milig. le cuillère à café — (dose: de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 milig. le cube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne production d'accidents locaux.

Vente en Gros: Ch. TANRET, 14, Rue d'Aiger, PARIS. Détail à Paris: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# TARINE VESTU

Cet aliment, dont la base est le bon lait, et le miller pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de la maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalezcents ou valétudintes cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantes.

CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans teutes les Pannies.

# CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.).

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartols, le. médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérés

### INAPPÉTENCE - MALADIES de l'ESTOMAG - DYSPEPSIE ÉLIXIR TRI-DIGESTIF JARLET FILUL

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATIRE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des outune grande guillerte après chaque repas-PH's GÉNERALE, 54, Chaussée d'Antis, et 89. Rus de Provence et Pharmasiu

## DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE

# VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agrébille VIN de HAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son polé de viande de bœuf et 0° 20° de Chlorhydre-Phosphate de Chaux par cullièrée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médécins des Hôpitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nuirité e Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, avorisant en outre, par se phosphate de chaux, la transformation des substances avotées en chair musculaire (Garètte des Höpitaux.)

(Débilité, Cacheries, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Enfant Le VIN de BAYARD se presé à la doss de une à deux cuillerées par repai. Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes les Phr. LA

bonne chez

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UNAN

**ABONNEMENTS** 

TERet BABE

FRANCE. . . . . . . . . 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 ft. PAYS D'OUTRE-MER 20 ft.

-de-Médecine PARIR A. RICHET

COMITÉ DE RÉDACTION :

DAMASCHINO

MICHEL PETER ur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Profess de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. M esseur de pathologie médicale. Médecin des hôpitaux,

F. LABADIE-LAGRAVE

sur agrégé à la Faculté, Aucien interne des hôpitaux de Paris, urgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Raux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

CRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

ca qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. etas remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.

## COALTAR SAPONINÉ LE BEI

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

CHLOROSE - ANEMIE - TROUBLES DE LA MENSTRUATION

AILABLE DES FERRUGINEUX

Le SIROP de HENRY MURE A terre, en Amérique, tient à la pureté BROMURE DE POTASSIUM (exempt colorure et d'iodure), expérimenté sec tant de soin par les Médecins es hospices spéciaux de Paris, a dérmine un nombre très considérable e guérisons. Les recueils scientifiques plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette prépation bromurée en France, en Angle-

chimique absolue et an dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'a son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Honry MURE, a Pont-St-Esprit (Gard). - A. GAZAGNE, Phies do I'm cl. et succe SET TANS TOUTES LES PHARMACIES

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 13 novembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

LA CORRESPONDANCE comprend: 1° une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui transmet un rapport de M. Lejars 'sur sa mission, relative à l'enseignement de la chirurgie et de l'anatomie dans les universités de langue allemande (ce rapport est renvoyé à une commission composée de MM. Verneuil, Polaillon et Léon Le Fort); 2° une lettre de M. Guimet, qui invite les membres de l'Académie à visiter le musée qui porte son nom; 3° une lettre de M. Pourtalé, médecin vétérinaire à Carbon-Blanc (Gironde), qui adresse un mémoire relatif au traitement de la rage. (Comm.: M. Trasbot.

Anévrysme artério-veineux de la carotide interné. Ligature de la carotide primitive. Guérison. — M. Le Fort présente une malade qui était atteinte d'anévrysme de l'artère carotide interne duns le sinus caverneux, après un coup de pied de cheval. M. Le Fort a fait la ligature de la carotide primitive droite. La malade, opérée le 31 mai, est actuellement guérie. Il lui reste un peu d'exophthalmie à droite, un bruit de rouet perçu par la malade, mais le bruit ne la gêne pas et ne l'empêche pas de dormir.

Il y a eu 4 cas authentiques d'anévrysmes de la carotide interne dans le sinus caverneux, dont deux non diagnostiqués pendant la vie, et deux diagnostiqués pendant la vie par Nélaton, peut-être un cinquième cas de Velpeau pris comme tumeur pulsatile de l'orbite.

M. Le Fort passe en revue les caractères trouvés à l'autopsie, les symptômes, le diagnostic, les causes et le traitement. Dans les deux cas de Nélaton et dans un cas d'Hirschfeld, il y a eu mort, dans le cas de Velpeau, il y a eu ligature de la carotide sans résultat; l'observation de M. Le Fort est donc le premier cas de guérison.

ABSINTHISMB ET ÉPILEPSIE. — M. Laborde répond à la note de M. Mairet, présentée par M. Dujardin-Beaumetz dans la dernière séance. M. Mairet a constaté en somme que l'ingestion de la liqueur d'absinthe pouvait entraîner des attaques d'épilepsie. M. Laborde ne peut admettre que ces attaques d'épilepsie soient dues à l'alcool de vin rectifié; il demande au moins grâce pour cet alcool.

MEDICAMENTS CARDIAQUES. LE STROPHANTUS. — M. G. Sée lit un mémoire en son nom et au nom de M. E. Gley, son chef de laboratoire

Il s'est servi pour ses expériences d'un produit extrait par M. Wurtz du strophantus Kombé, la strophantine, qu'il faut distinguer de la strophantine trouvée dans le laboratoire de M. Chevreul par M. Arnaud.

M. Sée étudie l'action de la strophantine sur le système nerveux moteur et sensitif, sur la respiration, sur le cœur et la circulation.

Les phénomènes cardio-vasculaires observés sont les suivants: dans une première période, ralentissement du cœur plus ou moins marqué, élévation considérable de la pression, puis le cœur s'accélère souvent pendant quelques instants; dans une deuxième période qui dure jusqu'à l'arrêt du cœur, irrégularité du cœur, courtes phases d'accélération, ralentissement plus persistant, la pression restant pendant tout ce temps très élevée, puis une action vasomotrice directe.

Cette vaso-constriction, qui constitue un des phénomènes essentiels de la strophantine, est d'ailleurs très générale. Elle n'est pas douteuse. Reste à savoir par quel mécanisme la strophantine agit.

Si l'on fait la section du bulbe, on obtient encore ce phénomène de vaso-constriction, mais atténué. La vaso-constriction dépend en partie du bulbe, en partie des vaso-moteurs, en partie des nerss contenus dans les vaisseaux eux-mêmes; on n'obtient rien du côté du nerf vague ou du côté des nerfs sympathiques.

La circulation du rein est modifiée sous l'influence de cette vasoconstriction. Les reins sont très congestionnés, ce qui a fait croire à MM. Mairet et Combemale que ce médicament était dangereux pour les reins, mais il n'en est rien.

Un malade quelconque, atteint d'inne affection du cœur quelconque, étant soumis à 1/5 de milligr. de strophantine à 2/5 et à 3/5 de milligr. éprouve un énorme accroissement de la systole cardiaque. Le tracé sphygmographique montre que le pouls, d'abord irrégulier, déprimé de toute façon, se relève; il semble qu'il y ait une véritable renaissance de l'individu.

M. G. Sée a proposé il y a trois ans un médicament qui a eu beaucoup plus de succès à l'étranger qu'en France. La spartéine est un médicament toni-cardiaque des plus remarquables. En bien, la strophantine a une action comparable à celle de la spartéine.

La digitaline, a-t-on dit, est plus toni-cardiaque que la strophantine, c'est faux. On a dit aussi que la digitale était inférieure à la strophantine parce qu'elle ouvrait une action vaso-constrictive et la strophantine une action vaso-dilatatrice, c'est juste l'inverse qui est vrai.

M. Sée a employé la strophantine chez 22 malades à l'hôpital. Dans les lésions mitrales, le rétrécissement mitral a seul été modifié. Cela n'a rien fait dans la plupart des cas d'insuffisance mitrale et de lésions aortiques. Dans le rétrécissement mitral, au contraîre, l'effet toni-cardiaque a été merveilleux, même dans les cas où il y avait de l'asystolie. Il en a été de même dans les dilatations du cœur

terreur justifiée de l'hémorrhagie décida Broca à diviser la cloiser nasale et les adhérences labiales avec le galvano-cautère; actuellement, on emploie tout aussi légitimement le thermo-cautère (Trêlat, Monod). Richet emploie pour réséquer le vomer, une pince spéciale et sectionne les adhérences avec la ligature métallique.

Une thèse passée en 1876, et faite sous l'inspiration du Professeuv Verneuil, intitulée: De l'hémorrhagie dans l'opération du becchièvre (Griveaud, Thèse de Paris), donne l'hémorrhagie comme pouvant accompagner les divers temps de l'opération: avivement, décolements auto-plastiques, ablation du tubercule osseux (procédé de Franco), section de la cloison (procédé de Blandin). On doit surtout s'attacher à prévenir cette hémorrhagie; les moyens que nous avons rapportés plus haut, sont ceux qu'il faut employer.

Arrivons aux divers procédés qui ont été mis en œuvre pour randier aux becs-de-lièvre compliqués de malformations osseuses.

Nous ne dirons qu'un mot de la fissure de la lèvre inférieure qui peut, comme la supérieure, se compliquer de lésions osseuses. Il est, en effet, des cas dans lesquels il existait en même temps qu'une division de la lèvre une fissure médiane du maxillaire inférieure. MM. Faucon (d'Amiens), Verneuil, Lannelongue, ont publié des fait dans lesquels il y avait, outre la fente labiale et la division de maxillaire, une tumeur surajoutée à cet os, constituant un maxillaire surnuméraire et fournissant un exemple de la difformité connue set le nom de polygmathie.

Les procédés opératoires dirigés contre le bec-de-lièvre comples sont nombreux et faciles à expliquer, par ce fait que l'affection revêt différents aspects et qu'ils doivent varier suivant chacune de formes en face desquelles on se trouve placé.

On a pu ramener à deux grands groupes les becs-de-lièvre comples avec lesquels on peut se trouver aux prises :

- 1º Les becs-de-lièvre simples ou unilatéraux, compliqués de division du palais;
- 2º Les becs-de-lièvre doubles ou bilatéraux compliqués, soit de division de la voûte palatine, soit de la saillie de l'os inter-matilaire.

Dans la description du procédé opératoire à adopter dans le trement du bec-de-lièvre, nous considérerons comme connes procédés mis en usage pour la guérison des becs-de-lièvre simple Ceux-ci peuvent se réduire à trois : l'incision simple, le procédé Clémot-Malgaigne, dans lequel on sépare et on conserve les bed de la fissure, de façon à former une petite trompe qui corrige l'ecoche de la lèvre après guérison, les modifications de ce procédé Mirault (d'Angers) et Henry (de Nantes), qui ont par l'obliquité

Des rapports de la syphilis avec la paralysie générale. Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret.

A 5 heures l'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions du précédent rapport et la lecture du rapport de M. Constantin Paul sur le concours du prix Saint-Paul.

#### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

#### Tableau des actes du 19 au 24 novembre 1888.

Lundi 19. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, Fournier, Reynier. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Guyon, Budin, Reclus.

Mardi 20. — 2° examen, doctorat, oral (I° partie): MM. Mathias-Duval, Berger, Quénu. — 4° examen, doctorat : MM. G. Sée, Raymond, Troisier. — 5° examen, doctorat (I° partie), Charité: MM. Panas, Peyrot, Maygrier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (I° série): MM. Jaccoud, Cornil, Joffroy. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (2° série): MM. Grancher, Lancereaux, Hutinel.

Mercredi 21. — Médecine opératoire: MM. Bouilly, Jalaguier, Segond. Épreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, Reynier, A. Robin. — 4° examen, doctorat: MM. Damaschino, Straus, Chauffard.

Jeudi 22. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Mathias-Duval, Peyrot, Raymond. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. G. Sée, Bouchard, Troisier. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Le Fort, Tarnier, Brun.

Vendredi 23. — 1° examen, doctorat : MM. Regnauld, Gariel, Villejean. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) : MM. Bouilly, Kirmisson, Ribemont-Dessaignes. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité : MM. Trélat, Budin, Segond. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (1° série) : MM. Potain, A. Robin, Brissaud. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité : MM. Straus, Landouzy, Dejerine.

Samedi 24. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Peter, Ball, Hanot. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Duplay, Tarnier, Schwartz. — 4° examen, doctorat: MM. Bouchard, Dieulafoy, Ballet.

Thèses pour le doctorat. — Jeudi 22, à 1 heure. — M. Cordien : Contribution à l'étude des plaies pénétrantes de l'abdomen et de leur traitement (spécialement des plaies par armes à feu). Président :

(Heister, Guersant) que l'on opère d'un seul côté pour ne passina subir à l'enfant un traumatisme trop violent ou que, plus havi, us opère immédiatement des deux oôtés. Mais si le lobule média ex réduit à un petit tubercule, il sera nécessaire de modifier le moda opératoire. Il faudra aviver soit avec des ciseaux, soit avec le bistour chacun des hords du tubercule médian, puis avoir recours au procéde de Clémot-Malgaigne, grâce auquel les deux encoches à craindre persistantes de chaque oôté de ce lobule médian pourront en évitées. Mais, si à ces difficultés se joint une division étendue de la voûte palatine, il faudra se contenter des moyens qui tendent diminuer cet écartement, la compression sur les parties latéries n'opérer que lorsque l'enfant sera devenu adulte.

Enfin arrivons à la dernière complication la plus sérieuse. Je van parler de la saillie de l'os inter-maxillaire. Les procédés mis en sun varient avec les auteurs et, ajoutons-le, varieront avec les cus en imp desquels on se trouve placé.

Leur but à tous, qu'ils atteignent par des moyens différents. An siste à faire rentrer dans le rang, si je puis ainsi m'exprimer, la part moyenne de la lèvre sus-jacente à l'os incisif.

Pour ce faire, Franco très simplement supprimait la partie out du lobule médian. Après avoir disséqué les parties molles, il rés quait toute la partie saillante de l'os inter-maxillaire dans un pr mier temps, puis ultérieurement opérait le malade qui n'était pl atteint alors que d'un bec-de-lièvre double sans saillie de l'os interprétation de la comme de la comm maxillaire. Le grand danger de ce mode opératoire était l'hémq rhagie toujours abondante et difficile à éviter et à arrêter ches jeune enfant. Nous avons vu comment grâce à l'écraseur (Verneu au thermo-cautère (Trélat, Monod) à la galvano-caustique (Broch) une pince spéciale (Richet) on pouvait éviter le danger. Le grand inconvénient reste d'être forcé de faire, une opération préliminaire chez des enfants dont la vitalité est déjà compromise du fait mem de leur malformation et aussi, si le lambeau labial est court et mi conformé, de ne pouvoir malgré la résection s'en servir pour la reconstitution de la lèvre. C'est dans ce cas que Dupaytren a cherche à faire servir le bourgeon nasal lorsqu'il était placé à l'extrémic d nez, à la réfection de la sous-cloison. En effet, malgré la suppression du squelette incisif, la partie molle peut ne pas être assez longe pour rejoindre les deux lèvres labiales. Avivant la pointe de # bourgeon, il le fixait dans l'angle formé supérieurement par la rive nion des lèvres avivées du hec-de-lièvre. Mais quelquesois ce tuber cule est encore trop court même pour reconstituer la sous-cloise. Très ingénieusement Mirault (d'Angers) a inventé de le dédouble de façon à ce que sa face muqueuse fit la partie postérieure de la 1)

# \*\*\*

Tonique; Analeptique, Reconstituant pré des substances indispensables à la formation et à la mérition des systèmes museulaire et esseur.

Move inissone au Médecin le pole d'apprécies tout le parti qu'il peut tirer de l'impresse asse-mation de ces irols eulstances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHASE Pharmacie J. VIAL, 14, rut Bourtin LYON \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Tuberculose, bronchites chroniques, etc.

## Capsules Boëtte

11.5

g le

A L'IODOFORME CRÉOSOTÉ

rigourensement doctes à 5 cenfigrammes d'iodoforme et de créosote part.
perimentes avec succès dans les hôtitum de Parte
i bain : 24 d'ant sour au rapas.
Pie BOETTE, 65, r. Blanche, Parte



# Alimentation des Enfants

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LAIT SUISSE

Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait maternel. Aisément digestible et assimilable, la LACTAMYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie Le seule Farine lactre ne contenant point de suere en excès nuisible.
Toutes les Pharmacies. — GROS: VER DEIL.12, ruo Sainte-Anno, Paris

### PILULES DE BLANCARD

•<del>••••••••••••••••••</del>

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachexie scrofuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachittume, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature ci-contre :

Pharmacien à Paris, 40, Rue Bonaporte \*\*\*<del>\*\*\*</del>

Pour Inhalations

TRAITEMENT de l'ASTEMI r la Méthode foderée, Suirise mus Par la Méthode todies ée LAMANT BOISSV, 2, Place Vendême, Paris

Dosés à 0 gr. 125 de Poudre. Véritable Spécifique la Constipation habituelle. Ogr. 10 d'Iodure — 0 gr. 03 de Cassara. Le plus actif des Ferrugineux n'entrainunt pas de Constipation.

Dépôt général: Planusie Q. DEMAZIÈME, 71, Avenue de Villiers, Paris Echantilione franco aux Médecins.

des deux bords externes du bourgeon incisif vint à l'idée de Debrou, d'Orléans. Dans un cas rapporté par Demarquay le résultat fut très satisfaisant, mais l'adhérence osseuse ne se fit pas. « Malgré cet échec relatif on peut dire que le procédé de Blandin corrige parfaitement la difformité et peut-être pourrait-il être préféré à celui que l'on obtient avec le procédé de Franco, à savoir : nez déprimé et lèvre supérieure tendue et occupant une place postérieure à l'inférieur ». « Peut-être pourrait-on, au lieu d'aviver les parties osseuses que l'on veut réunir, détacher, décoller le périoste recouvert de la muqueuse et peut-être enfin dans cette cure nouvelle on arriverait à un résultat meilleur et pourrait-on avoir une solution. » (Demarquay). Ajoutons qu'actuellement M. Lannelongue avive largement les rebords osseux du bourgeon incisif et fait simplement la suture osseuse de ce bourgeon avec les bords avivés également des bourgeons maxillaires.

Tels sont les procédés classiques à mettre en œuvre pour la guérison du bec-de-lièvre compliqué. Il est encore des cas plus complexes: ce sont ceux où manque une portion de la lèvre, ceux où les deux portions de la lèvre ne peuvent être affrontées. Dans ces cas alors, il faut avoir recours à une véritable cheiloplastie. Deux procédés ont été mis en pratique, ce sont ceux de Friedberg et de Sédillot. Mais dans ces cas les procédés doivent varier autant que les cas en face desquels on se trouve et nous ne saurions mieux terminer que par ces paroles que nous empruntons encore à l'article de Demarquay: « Dans ce tableau aussi complet que possible nous avons essayé de donner une idée exacte du bec-de-lièvre, de ses variétés, des difficultés qu'il présente dans les opérations qui ont été imaginées pour y remédier, des conditions d'âge, etc., etc. Mais tous les cas n'ont pu être prévus, c'est donc au chirurgien à y suppléer en s'inspirant des préceptes généraux que nous avons exposés. »

#### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 14 novembre 1888. — Présidence de M. POLAILLON.

Une throtomie externe avec cathétérisme rétrograde. — M. Terrier lit un rapport sur une observation de M. Defontaine, chirurgien du Creusot. Il s'agit d'un enfant de 14 ans atteint de rupture de l'urêthre. L'uréthrotome externe sans conducteur ne permet pas de retrouver le bout postérieur. La cystotomie fut pratiquée, suivie du cathétérisme rétrograde et une sonde rouge percée de trous fut passée de la vessie dans le canal. Cette sonde comprimée par les tissus indurés s'opposait au passage des liquides, et M. Defontaine fut obligé de creuser un sillon au bistouri, qui permit l'éva-

cuation facile par le tube jouant désormais librement dans son trajet. Cette sonde fut laissée un mois dans le canal et fut très bien supportée. Petit à petit les plaies hypogastrique et périnéale se cicatrisèrent et l'opéré guérit.

Cette opération a été bien conduite, de l'avis du rapporteur; on counaît, en effet, la difficulté de la recherche du bout postérieur et M. Defontaine a bien fait de pratiquer la cystotomie sus-pubienne qu'il a pu faire facilement sans ballon Petersen, à cause de la rétention des urines dans la vessie, par suite de la rupture de l'urêthre. M. Terrier fait remarquer combien l'induration des tissus du périnée complique la recherche de l'urêthre et signale la façon dont s'est réparé le canal refait au bistouri sur une longueur de 4 centimètres. Il décrit ensuite le tube du calibre 20, dont s'est servi le médecin du Creusot. Ce n'est autre chose qu'une sonde en caoutchouc rouge sur laquelle 34 orifices ont été pratiqués au thermo-cautère. Ce tube Defontaine, analogue à la sonde de M. Demons, a l'avantage d'avoir plus de trous et de s'obturer moins facilement.

- M. Trélat ne trouve pas que la très petite modification apportée par M. Defontaine à l'instrument de Demons nécessite le nom de tube Defontaine.
- M. Tillaux rappelle qu'il y a deux ans, après M. Demons du reste, il a publié un fait analogue à celui qui vient d'être rapporté. A cette époque il a insisté sur l'utilité de la taille hypogastrique et du cathétérisme rétrograde pour la recherche du bout postérieur. Quant au tube il en a fait lui-même un semblable pour un opéré qu'il traite en ce moment. Il trouve que la longueur de la sonde rouge permet de la nettoyer facilement en la faisant glisser d'avant en arrière et vice versa.
- M. Th. Anger a aussi pratiqué une opération semblable chez un enfant de 12 ans et insiste sur la difficulté qu'on rencontre à trouver chez les jeunes sujets l'orifice de l'urêthre dans la vessie.
- M. Terrier répond que M. Defontaine n'a pas la prétention de donner son nom à ce tube. Si lui-même lui a donné ce nom, c'est que son confrère du Creusot l'avait fait de toute pièce. Quant à la difficulté qu'a rencontrée M. Th. Anger dans la recherche de l'orifice uréthral, elle tient probablement à ce que son incision hypogastrique n'était pas assez grande.
- M. Trélat reprend qu'il n'aurait pas fait la moindre observation si M. le Rapporteur avait dit le tube perforé à la manière de M. Defontaine.
- M. Tillaux n'a jamais, comme M. Th. Anger, éprouvé de difficulté à passer le tube de la vessie dans l'urèthre, il le met même sans regarder et sans chercher à voir dans la vessie.

Inflammations peri-uthrines. — M. Roulier commence par rabpeler les travaux de Bernutz, de Goupil, d'Aran, d'A. Gaérin, sut la pelvipéritonite, le phlegmon du ligament large et l'adénite souspubienne et expose la thérapeutique sommaire appliquée sous forme de révulsifs à ces longues et douloureuses affections. Il rapproche ensuite de ces traitements peu efficaces les opérations radicales que la chirurgie moderne peut entreprendre aujourd'hui en toute sécurité. Pour sa part, il est déjà intervenu nombre de fois et dans les cas suivants: deux fois pour une pyosalpingite simple, deux fois pour une pyosalpingite double, trois fois pour une salpingo-ovarite double et une fois pour une hémosalpingite. Il cite ensuite trois opérations analogues faites par ses confrères et sur ces onze faits, il n'y a et que deux morts. Aussi, son opinion est-elle faite, et toutes les fois ' qu'il rencontre une induration dans le bassin, coïncidant avec des douleurs persistantes, il n'a pas besoin de constater un écoulement de sang ou de pus par le vagin pour intervenir et il conseille d'agir

L'infécondité ne doit pas arrêter le chirurgien, car les anaexes ne sont plus en état d'accomplir leurs fonctions. Certes l'opération est dangereuse et difficile, à cause de la possibilité de l'ouverture d'un abcès dans le péritoine; mais, l'antisepsie est là. L'hémorrhagie peut être aussi très grave et il faut être prêt; mais, avec les pinces hémostatiques et le thermo-cautère pour tarir les petits vaisseaux et sectionner le pédicule, on n'a rien à craindre. L'eau chaude à 45° ns lui pas réussi. Enfin, le drainage de la cavité ne l'effraie pas et il met volontiers une mèche de tarlatane iodoformée à l'angle inférieur de la plaie.

Comme conclusion, M. Routier dit que lorsqu'il y a douleur persistante et tuméfaction des ligaments larges, il faut proposer l'opératien.

La discussion est remise à plus tard. Neuf orateurs sont insurita. Présentation du maladas. — M. Jalaguier présente un homme auquel il a réséqué les têtes des deux premiers métatareiens pour une inflexion du gros orteil qui croissit les autres doigts presque à angle droit.

M. Monod a fait trois opérations analogues et présente le moule du pied d'un de ses opérés.

M. Polaillon présente un homme auquel il a pratiqué, il y a 7 ans, la désarticulation du genou. Le résultat est excellent.

Eugène Rochand.

#### **VARIÉTÉS**

#### Inauguration de l'Institut Pasteur.

L'inauguration de l'Institut Pasteur a eu lieu mercredi, à une heure, en présence du président de la République, des présidents du Sénet et de la Chambre des députés, des ministres de la guerre, de l'intérieur, de l'instruction publique, des finances et du commerce, des grands-ducs de Russie et d'un grand nombre de membres de l'Institut, de l'Académie françaisse, de l'Académie de médecine, des Facultés et autres centres d'enseignement.

Six cents personnes environ avaient pris place dans la salle de la Bibliothèque, appelée encore sulle des Bustes, parce qu'elle contient les bustes des principaux donateurs de l'Institut : S. M. l'empereur de Russie, l'empereur du Brésil, Mme Beuckaut, Mme Furtado-Heize, M. le comte de Laubespin, sénateur de la Nièvre, M. le baron Alphonse de Rothschild,

A une heure et quert, M, le président de la République fait son eutrée, précédé de M. Pasteur, et suivi des membres du comité de l'Institut Pasteur.

M. Carnot s'assied entre M. Pasteur, à sa droite, et M. Joseph Bertrand, accrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, à sa gauche.

M. Jereph Bertrand prend le premier la parole, en remplacement de M. Jurien de la Gravière, encore malade.

a Depuis quarante ana, dit-il, mon cher Pasteur, vous laissez venir la gloire sana la poursuivre. Entre tant de routes où souvent on la cherche, vous n'en connaissez qu'une, celle de la vérité. La comme ailleurs on peut la rencontrer. Votre renommée en est la preuve ».

Puis M. Bertrand rappelle un horoscope que tira sur M. Pasteur, il y a quarante ans, un de ses anciens à l'Ecole normale, Verdet « qui savait tout comprendre, qui jugeait de haut les gloires du passé et porteit sur l'avenir de cleirvoyants regards. »

Or. Verdet disnit de Pasteur : « Il ne conneit pas les limites de la science et je crains pour lui de stériles efforts. Il aime les problèmes in-solubles. »

Et M. J Bertrand ajoute: « Pouvait-on, je vous le: demande, messieurs, se tromper avec plus da segucité?

« Les problèmes qui, depuis un demi-siècle, tourmentent sans repos votre esprit ne sont plus insolubles aujourd'hui. C'est pour vous en remercier au nom de l'humanité, pour nous en réjouir au nom de la science, pour nous en glorisser tous ensemble au nom de la France, que nous sommes réunis aujourd'hui. »

M. le professeur Grancher fait ensuite la critique historique de la déconverte de la vaccination anti-rabique qui fut la pramière application à l'homma d'une méthode générale de traitement des maladien virulentes.

C'est avec une grande sûreté de vues, un grand banheur d'expressions, et aussi avec une parfaite indépendance de jugement, que M. Grancher a analysé les découvertes de M. Pasteur.

Quant aux résultats de la méthode des vaccinations antirabiques, sur

L'ERGOTININE de TANRET, leuréet de l'Institut, alcaloide et principe seif de l'émploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Strop à 14 me suillère à café — (dose : de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 milig. le cube — (dose : de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne point d'accidents locsux.

Vente en Gros : Ch. TANRET, 14, Rue d'Aiger, PARIS. Détail à Paris : Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# NARINE VESTI

Cet aliment, dont la base est le bon lait, et le selle pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisme de la maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétainer cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantiele. CHRISTEN Frères. 16, rue du Pare-Royal, PARIS, et dans toutes les Plantes

# CAPSULES DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.).

LE PLACON 3 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, le. médecins procureront à leurs malades un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Créosotes ordinaires, dont on dissimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérés

# ÉLIXIR TRI-DIGESTIF JARLET FILUI

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATINE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corp une grande cuillerée après chaque repas-PH: GÉNERALE, 54, Chaussée d'Antis, et 69, Rue de Provence et Pharmasies

DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE

# VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agréable. Le VIII de HAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son poid de viande de bœuf et 0° 20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médécins des Hópitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrillet

« Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par si

« phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire

(Gazette des Hópitaux.)

(Débilité, Cacheries, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Enfants
Le VIN de BAYARD se prené à le doss de une à deux cuillerées par repas.

Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes les Ph...

et ce que vous demanderez à votre tour aux disciples que vous formerez est ce qu'il y a de plus difficile à l'inventeur.

Croire que l'on a trouvé un fait scientifique important, avoir la flèvre de l'annoncer et se contraindre des journées, des semaines, parfois des années à se combattre soi-même, à s'efforcer de ruiner ses propres expériences, et ne proclamer sa découverte que lorsqu'on a épuisé toutes les hypothèses contraires, oui, c'est une tâche ardue.

Mais quand, après tant d'efforts, on est enfin arrivé à la certitude, on éprouve une des plus grandes joies que puisse ressentir l'âme humaine, et la pensée que l'on contribuera à l'honneur de son pays rend cette joie plus profonde encore. Si la science n'a point de patrie, l'homme de science doit en avoir une, et c'est à elle qu'il doit reporter l'influence que ses travaux peuvent avoir dans le monde.

M. le président de la République a remis les insignes d'officier de la Légion d'hooneur à MM. Grancher et Duclaux, et nommé chevalier M. le Dr Chantemesse.

#### HOUVELLES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. — M. le D' Assaky, ancien interne des hôpitaux de Paris, rédacteur des Archives roumaines de médecine et de chirurgie, à Bucarest, vient d'être nommé Fellow du collège médico-chirurgical de Philadelphie.

Le MAITRE RESPONSABLE DES HONORAIRES DUS A UN MÉDECIN PAR SON DOMESTIQUE. — Par jugement en date du 23 octobre 1888, le juge de paix de Châlons-sur-Marne, a condamné un maître à payer au médecin qu'il avait fait appeler près de son domestique les honoraires dus pour les soins donnés, et en se basant sur la position peu aisée du malade soigné, a fixé lui-même les honoraires. On peut tirer de ce jugement les contlusions suivantes:

Le maître qui a pris l'initiative de l'appel du médecin chez lui auprès de son domestique peut, selon les circonstances, être considéré comme directement obligé au paiement des honoraires qui seront ultérieurement réclamés.

Spécialement il devra en être ainsi quand le serviteur soigné sera inconnu du médecin, surtout si, après le traitement, le maître l'a laissé partir ou congédié, à l'insu du docteur, sans le contraindre ou l'inviter à désintéresser celui-ci.

Mais l'obligation de ce maître ne saurait être étendue au delà des limites dans lesquelles serait tenu lui-même celui qui a profité du traitement; en sorte que le tribunal aurait, suivant une règle constante et conforme à l'équité, à fixer le prix des soins fournis en tenant compte non seulement de la gravité du mal et du résultat obtenu, mais aussi des ressources du domestique.

LIGUE NATIONALE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE. — Il vient de se fonder à Paris, dans les départements et dans les colonies françaises, sous le nom

L'ERGOTININE de TANRET, leuréet de l'Institut, alcaloide et principe atif de l'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à 14 miliere à café — (dose : de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 milier. L'eube — (dose : de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne proint jurissement locaux.

Vente en Gros: Ch. TANRET, 14, Rue d'Aiger, PARIS. Détail à Paris: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# PARINE LESTE

Cet aliment, dont la base est le bon lait, et le mille pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de la maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétadante cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantific.

CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Flutais

# CAPSULES DARTOIS

### à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'huile de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant boire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie.).

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En prescrivant les Capsules Dartois, le. médecins procureront à leurs malates un produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Créosoles ordinaires, dont on dinimule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolérés

# ÉLIXIR TRI-DIGESTIF JARLETET PILULE

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCRÉATINE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des correspondants de la Philip GÉNERALE, 54, Chaussée d'Antis, et 68. Rue de Provence et Pharmasies

DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE

## VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très agrable.

Le VIN de BAXARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son pour de viande de bœuf et 0° 20° de Chiorhydro-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médècins des Hôpitaux.

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrilier.

« Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, par su phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair musculaire.

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Viciliards et des Enfants Le VIN de BAYARD se prené à la doss de une à deux ceilleréss par repas.

Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes les Phi-

# (MÉTHODE LISTER)

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN 🏖 C'\*

ii, Rue de la Perie, Paris.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

PHENIOUE. . & 5 pour 100 ! SALICYLE.:. 45 - 106 BGRIGUE. . HODOPORMÉ. **4 10 - 100** ± 4 -- 4000 AH SUBLIME.

POUR CLINIQUE DENTAIRE **OBSTÉTRICALE** 

-OPETHALMOLOGIQUE

RANDER COMPRESSES **OUATES** iackinto**sch** PROTECTIVE CATCUT RAMIE ÉTOUPE, ETC.

ETO., ETO.

# CATION PHOSPHA

Physiologique. Histotrophique « Nevrosthénique daprès les Travaux histochimiques exposés dans l'Ouvrage LES PHOSPHATES lours functions chez les ôtres vivants, par L. JOLLY @, gr in-8. (20 fr.)

**Fer Hématique Michel** 

Poudre soluble renfermant les PROSPHATES ALCALINO-FERREUX du sang. C'est le sent Ferrugiusus physiologique. Control'Anémie. Il doit être donné aux mères durant la Grossesse, aux nourrices qui allaitent, aux enfants pendant la Grosseance. Une cuillerette accompagne chaque flacon.

Doss. — Enfants, demi cuillerette à chaque repas dissoute dans la boissea. Adultes, une sullerette à chaque repas dissoute dans la boissea. Adultes, une sullerette à chaque repas. Fommes enceintes et Nourrices deux cuillerettes.

in de Quinetum phosphaté Jol.

Association des principes amers alcaloïdiques des quinas débarrassés du tannin (rouge cinchonique), avec le phospho-glycerate de potasse constituant spécial du système nerveux, Paresse de l'estomac, Gastralgies, Névropathies, ne constipe pas. — Dosse. — Un verre à madère avant le repas. Il est préparé au Muscat et au Madère. Ce dernier est recommandé aux Diabétiques.

Phosphovinique

Teinture aromatique contenant 0 sr. 10 d'acide phosphovinique par gramme. Nevrosymenique, il est l'agent sédatif et curatif spécial des affections nerveuses. Stimulant pour les convalescents et les vieillards. Donne des succès

dans les affections osseuses, Rachitisme, Carle, Nécrose, etc.

Doss. — Byente, 5 à 20 gouttes progressivement. Aésites, 20 à 40 gouttes des
Centre indication, dans les dyspepsies acides. a done follower four.

### .osphov

Contient 0 4 10 d'acide phosphovinique et 0 4 002 d'or par gr.: S'emploie dans les affections graves, Impuissance, Ramollissement, Paralysies, Ataxle, Solérose, Tabès, etc., il réussit d'autant mieux qu'elles sont plus récentes.

Desse. — 40 à 20 genties par jour propressivement en donx fois (diminus en suspendre en cas d'unitation généralque génante). Contre indication, dyspepsies acides.

### Iodo-Phosphate du Dr

L'Iode en combinaison organique comme dans les plantes agit à doss dix fois moindre qu'à l'état d'iodure et n'incommode jamais. L'addition du Phe lycerate de potasseré gularise et read utile son action stimulante. Lymphati Scrofule, Circlesance difficile, États diathésiques.

Doms. — 1 à 1 millertes per jest seles Figs.

DEPOT. — Pharmacie JOLLY, 64. Faub. Peteronnière, PARIS

des deux bords externes du bourgeon incisif vint à l'idée de Debrou, d'Orléans. Dans un cas rapporté par Demarquay le résultat fut très satisfaisant, mais l'adhérence osseuse ne se fit pas. « Malgré cet échec relatif on peut dire que le procédé de Blandin corrige parfaitement la difformité et peut-être pourrait-il être préféré à celui que l'on obtient avec le procédé de Franco, à savoir : nez déprimé et lèvre supérieure tendue et occupant une place postérieure à l'inférieur ». « Peut-être pourrait-on, au lieu d'aviver les parties osseuses que l'on veut réunir, détacher, décoller le périoste recouvert de la muqueuse et peut-être enfin dans cette cure nouvelle on arriverait à un résultat meilleur et pourrait-on avoir une solution. » (Demarquay). Ajoutons qu'actuellement M. Lannelongue avive largement les rebords osseux du bourgeon incisif et fait simplement la suture osseuse de ce bourgeon avec les bords avivés également des bourgeons maxillaires.

Tels sont les procédés classiques à mettre en œuvre pour la guérison du bec-de-lièvre compliqué. Il est encore des cas plus complexes: ce sont ceux où manque une portion de la lèvre, ceux où les deux portions de la lèvre ne peuvent être affrontées. Dans ces cas alors, il faut avoir recours à une véritable cheiloplastie. Deux procédés ont été mis en pratique, ce sont ceux de Friedberg et de Sédillot. Mais dans ces cas les procédés doivent varier autant que les cas en face desquels on se trouve et nous ne saurions mieux terminer que par ces paroles que nous empruntons encore à l'article de Demarquay: « Dans ce tableau aussi complet que possible nous avons essayé de donner une idée exacte du bec-de-lièvre, de ses variétés, des difficultés qu'il présente dans les opérations qui ont été imaginées pour y remédier, des conditions d'âge, etc., etc. Mais tous les cas n'ont pu être prévus, c'est donc au chirurgien à y suppléer en s'inspirant des préceptes généraux que nous avons exposés. »

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 14 novembre 1888. — Présidence de M. POLAILLON.

Une throtomie externe avec cathétérisme rétrograde. — M. Terrier lit un rapport sur une observation de M. Defontaine, chirurgien du Creusot. Il s'agit d'un enfant de 14 ans atteint de rupture de l'urèthre. L'uréthrotome externe sans conducteur ne permet pas de retrouver le bout postérieur. La cystotomie fut pratiquée, suivie du cathétérisme rétrograde et une sonde rouge percée de trous fut passée de la vessie dans le canal. Cette sonde comprimée par les tissus indurés s'opposait au passage des liquides, et M. Defontaine fut obligé de creuser un sillon au bistouri, qui permit l'éva-

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRK

Travaux originaux: latoxication iodoformique à forme méningitique ches deux enfants, par les D<sup>m</sup> Cazin et H. Iscovesco. — Physiologie pathologique: Nouvelles expériences tendant à démoutrer l'efficacité des injections intraveineuses de virus rabique en vue de préserver de la rage les animaux mordus par des chiens enragés, par M. Galtier. — Comptes rendus annalytiques des Sociétés savantes: Société médicale du VI arrendissement, séance du 24 juillet 1888. — Seciété clinique de Paris, séance du 12 avril 1888. — Biblio graphie. — Nécrologie. — Mouvelles.

## Intoxication iodoformique à formé méningitique chez deux enfants (1),

Par le D' CARIN, Médecin de l'hôpital de Berek-sur-Mer.

> et H. Iscovesco, Interne des hôpitaux.

Les cas d'empoisonnement par l'iodoforme chez les enfants sont assez rares pour que nous croyions devoir communiquer deux eas qu'il nous a été donné d'observer et qui présentaient des particularités assez intéressantes pour devoir être signalées à l'attention des praticiens.

.: König a déjà signalé des accidents par l'iodoforme ches les enfants, et il a même décrit chez eux deux variétés de cette intoxication : une forme comateuse et une forme méningitique.

Dans la forme méningitique de König, on observe, dit Brun, qui a analysé, d'une façon très complète dans sa thèse, le travail du médecin allemand: un pouls irrégulier et petit, des vomissements, de trégalité et de la paresse pupillaires, des convalsions, quelquefois de trontracture. Il n'y a que l'élévation de la température, dit Brun, qui puisse permettre, par son absence, de présumer une intoxication par l'iodoforme plutôt qu'une méningite. Et encore ne faut-il pas oublier que la méningite présente des caractères thermiques si irréguliers que même ce moyen de diagnostic ne peut avoir qu'une valeur fort relative.

Voici les cas que nous avons vus :

Dans la première de nos observations, il s'agit d'un petit garçon âgé de 5 ans 1/3.

A l'âge de 5 ans, l'enfant est atteint d'une tumeur blanche du genou avec abcès multiples.

Les abcès furent incisés et grattés à Paris à l'hôpital des Enfants.

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique de Paris.

Les plaies ne se cicatrisant pas et l'enfant ayant gardé de nombreuses fistules, il fut envoyé à Berck. A son arrivée à l'hôpital maritime, les fistules donnent beaucoup de pus, et l'état général de l'enfant s'empirant rapidement, le D' Cazin pratique un deuxième grattage des trajets fistuleux, il enlève avec l'Ollier quelques parties osseuses qui semblent être le point de départ du processus. L'amélioration ne fut que transitoire et bientôt après l'état local ainsi que l'état général allaient en s'aggravant.

C'est alors qu'on décide l'amputation. L'opération ne fut suive d'aucun accident. Les sutures prennent partout, excepté à l'angle externe de la plaie. En ce point, on applique largement de l'iodoforme. Tout se passe bien le premier et le second jour. Mais le troisième jour, nous trouvons le matin l'enfant assoupi et la sœur nous apprend que la nuit le petit malade a été très agité, qu'il poussait des soupis très fréquents. Le pansement est changé et nous remettons de l'iodoforme.

Le jour même, l'enfant, qui ne mangeait plus depuis la veille, est pris de vomissements à plusieurs reprises. Ces vomissements se font sans efforts et ils sont bilieux.

Les jours suivants, tous ces phénomènes s'accentuent. L'enfantest constipé. Il vomit et paraît souffrir de la tête. Les nuits sont très agitées et le malade est assoupi pendant le jour. Le sommeil est interrompu de soupirs et de cris ayant tout à fait le caractère méningitique. Les pupilles sont inégales et réagissent difficilement à la lumière. L'enfant ne reconnaît pas le jour, les personnes qui l'entourent, et semble entièrement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Bientôt l'agitation des nuits précédentes est remplacée par un délire tranquille. La température a constamment oscillé entre 37,5 et 38 ou 38,2. Ces accidents continuent jusqu'au huitième jour après le premier emploi de l'iodoforme. Le pouls est rapide, pénible, petit et régulier. En résumé, voilà un enfant présentant de la céphalalgie, des vomissements, de la constipation, du délire pendant la nuit, de la somnolence pendant le jour, un peu de sièvre, des cris hydrencéphaliques, et de plus, si on se rappelle qu'il s'agit d'un malade atteint de tuberculose locale, on comprendra qu'il sera difficile de ne pas croire qu'on se trouve en présence d'une méningite tuberculeuse. Seul, le pouls ne présentait pas les caractères méningitiques. Le début des accidents avait été, il est vrai, très brusque; mais nous étions habitués à voir de ces débuts sans prodrome, dans lesquels la maladie se jugeait en l'espace de trois à cinq jours, et où la nécroscopie venait confirmer le diagnostic de méningite tuberculeuse. Le sixième jour après le début des accidents, nous jugeâmes qu'il serait bien possible que l'iodoforme eût quelque importance dans la genèse des accidents que nous observions, et nous fimes un pansement simple à l'acide phénique.

Dès le septième jour, les accidents diminuèrent, l'amélioration était considérable le huitième jour après le premier pansement à l'iodoforme ou le deuxième après sa suppression, et tout rentra dans l'ordre le neuvième jour. La constipation, les vomissements disparurent. L'enfant ne criait plus la nuit et le sommeil était revenu. L'état du malade alla en s'améliorant graduellement et il put quelque temps après quitter l'infirmerie.

Dans notre deuxième observation, qui ressemble beaucoup à la première, il s'agit d'un enfant atteint d'ostéite tuberculeuse de l'extrémité inférieure du tibia. On pratique le grattage du point tuberculeux et on bourre d'iodoforme. Dès la première nuit, les accidents éclatent. L'enfant est très agité et ne dort pas. Il se plaint de violents maux de tête. Le lendemain à la visite, l'enfant est assoupi et répond difficilement aux questions qu'on lui pose. Les pupilles sont inégales. Dans la journée, plusieurs vomissements bilieux. Le pouls est irrégulier et assez fréquent (100 pulsations, l'enfant avait 8 ans). Ces accidents continuent pendant trois jours en s'aggravant. Constination. Le cinquième jour après le début des accidents, l'iodoforme est supprimé, et très rapidement les accidents s'amendent pour disparaître complètement trois jours après la suppression du pansement à l'iodoforme. Ajoutons pour terminer que l'enfant a présenté pendant tout le temps de ces accidents un léger mouvement fébrile à exaspération vespérale et que la température a oscillé pendant cinq jours entre 37° et 38,5.

Dans notre premier comme dans le second cas, les accidents éclatent très rapidement après l'emploi de l'iodoforme, de même qu'ils s'améliorent aussitôt après sa suppression. Cependant, ils mettent une certaine lenteur pour disparaître complètement, et il faut quelques jours pour que le malade revienne à une santé parfaite.

Nous avons très fréquemment employé l'iodoforme chez les enfants et les accidents sont absolument exceptionnels, puisque les cas que nous relatons sont les seuls qu'il nous ait été donné d'observer. Dans les abcès froids, les injections d'éther iodoformé sont d'un usage courant à Berck et cependant jamais nous n'avons vu son emploi être suivi d'accidents. Il serait évidemment fort commode d'invoquer, pour expliquer ces accidents, un mot: l'idiosyncrasie, mot qui n'explique rien et qui cependant donne un semblant de satisfaction à notre désir de remonter jusqu'à la causalité des phénomènes que nous observons. Passons donc sans nous y arrêter. Le problème reste entièrement à résoudre. Pourrait-on invoquer pour expliquer ces accidents une tare nerveuse héréditaire ou acquise? Évidemment l'explication

est attravante. Certains enfants présentent dans leur système nerveux un locus minoris resistentiæ. Chez ces enfants-là, l'iodoforme fera éclater des accidents nerveux et il n'y aurait là rien qui ne fût conforme à tout ce que nous savons déjà sur la façon dont réagissent les cérébraux ou les nerveux mis en présence de certains médicaments qui, ches d'autres personnes, ne déterminent aucun des troubles qu'on observe chez cos personnes à système nerveux sensible. Mais l'explication par la tare nervouse ne nous paraît pas satisfaisante. Humbert et Moretin en injectant de l'iodoforme chez des chiens ont déterminé d'abord de l'abattement avec une sorte d'ivresse et puis ensuite des mouvements convaisifs et même des contractures. Voilà bel et bien des aecidents perveux provoqués par l'iodoforme. Est-ce que par hazard, on invoquerait chez ces chiens une tare nerveuse? L'iodeforme absorbé à dose suffisante détermine des accidents nerveux; veilà ce que nous savons. Il faut donc autant que possible n'employe l'iodoforme que dans les cas où son absorption est réduite au minimum. Dans l'immense majorité des cas, l'iodoforme est employé justement sur des surfaces dont l'absorption est très petite. C'est ce qui se passe pour les malades de Berck. Dans certains eas exceptionnels, il a pu se faire que l'absorption du médicament fût bequeoup plus grande pour une cause locale quelconque, et l'absorption plus grande a déterminé les signes que nous avons observés paret que l'iodoforme absorbé agit surtout sur le système nerveux, que ce fût un chien ou un homme, et cela parce que cela est ainsi et nous devons nous contenter de la constatation du fait, de même que nous nous contentons de savoir que le curare agit surtout sur les plaques terminales des nerfs moteurs, sans savoir pourquoi il lui platt d'y porter sa principale action.

### PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE

Nouvelles expériences tendant à démontrer l'efficacité des injections intra-veineuses de virus rabique en vue de préserver de la rage les animaux mordus par des chiens enragés.

Par M. GALTIER (1).

Après avoir, dès 1880-1881, établi le premier, par des expériences sur le mouton et la chèvre, qu'on peuvait conférer l'immunité contre la rage, au moyen des injections intra-veineuses de virus rabique. j'ai depuis, dans les Communications neuvelles, démontré que, par

<sup>(1)</sup> Note présentée par M. Chanveau à l'Académie des sciences.

ce moyen, les animent herbivores peuvent être préservés, alors même qu'il s'est écoulé un certain laps de temps après les morsures. Ces résultats ont été pleinement confirmés par les expériences récentes de MM. Nocard et Roux. La méthode est applicable aux animaux ruminants et aux porcs; elle n'offre aucune difficulté sérieuse dans son application; la matière à inoculer peut être empruntée au chien qui a fait les morsures, et il suffit, pour l'obtenir, de délayer dans de l'eau la substance nerveuse, puis de décanter après un repos suffisant ou de filtrer convenablement pour enlever les particules solides, qui pourraient amener des accidents dans les vaisseaux ; l'injection peut être faite sans qu'on ait à se préoccuper d'éviter la contamination du tissu péri-veineux, car, alors même qu'on le contamine, la réussite n'en semble pas moins assurée. C'est donc une méthode aussi facile qu'elle semble sure. Les résultats favorables qu'elle m'avait donnés jadis ne se sont pas démentis depuis. Dans de neuvelles séries d'expériences, j'ai obtenu le même succès: Deux brebis, inoculées le 16 février 1888 dans la région parotidienne, ont été préservées de la rage, qui a fait périr les deux témoins pris dans la même espèce et inoculés de la même façon ; ces deux brebis avaient été vaccinées par quatre injections intra-vaineuses pratiquées à partir de la quarante-deuxième heure après l'inoculation; elles ont été livrées à la boucherie le 12 juillet. La même expérience, répétée dans les mêmes conditions le 21 avril et le 27 avril, a donné les mêmes résultats; les témoins sont morts, et les vaccinés, au nombre de quatre, deux pour chaque expérience, ont résisté et out été vendus à la boucherie le 12 juillet. Un porc de huit mois environ, inoculé le 21 avril dans la région parotidienne, a été vasciné vingt-quatre heures après par une injection copieuse dans une veine de l'oreille, répétée une demi-heure après ; bien que le tissu péri-veineux eût été contaminé pendant l'opération, l'animal n'a jamais présenté ausum signe de rage ; il a été livré à la consommation le 20 juillet. Deux brebis, inoculées le 18 décembre 1887 et préservées de la rage par une double vaccination commencée vingtquatre henres après l'inoculation, ont en outre résisté à de nonvelles insertions virulentes faites dans la région parotidienne le 10 février 1888 et le 16 avril; elles ont été livrées à la boucharie le 12 juillet.

Ces nouvelles données confirment celles que j'ai fait connaître jusqu'ici; il est donc bien démontré aujourd'hui qu'on peut sârement préserver, au moyen des injections intra-veineuses, les animeux herbivores et omnivores qui ont été mordus par des chiens enragés; il est, de plus, permis de présumer que l'immunité conférée a pour effet non seulement de préserver contre les conséquences des mocsures de fractures du orâne avec troubles meteurs, la guérises peut se produire sans intervention. M. Berger a observé une jeune fille qui reçut une balle de revolver dans la région pariétale, elle présents de l'aphasie, de la monoplégie brachiale avec issue de la substance nérébrale et guérit cependant sans intervention.

Aussi dans une fracture sans enfoncement il croit que la meilleure conduite à tenir c'est l'expectation jusqu'à ce qu'il y ait menses de mort.

Quant à l'artifice de la réimplantation, il n'aurait pu l'appliquer à son malade parce que en dehors des rondelles il avait du faire sauter encore des points de substance osseuse, dont la réapplication eût été difficile. De plus, M. Berger reproche à cette manière d'agir de rendre très incomplète la désinfection de la plaie au cas où elle viendrait à suppurer. Il pense d'ailleurs qu'avec un appareil bien fait on peut assurer une protection effective.

M. Tisné, à l'appui de la manière de voir de M. Berger, cite un cus de fracture du crâne sans enfoncement, avec aphasie et hémiplégie; chez ce malade les troubles, dus vraisemblablement à un éparchement sanguin, s'amendèrent progressivement jusqu'à complète guérison.

M. Ferrand pense que souvent, lersque les ascidents ont une marche progressive, la compression, due à un épanchement sanguin progressif doit entrer pour une large part dans leur production, et faire différer l'intervention.

M. Tolédano expose à la Société un fait dont il a été la victime. Après avoir donné des soins à un failli pendant la maladie à laquelle il a sussembé, M. Tolédano crut devoir faire acte de aréancier et accepter le contrat. Or en vertu de ce fait notre confrère perdit le privilège réservé à la créance du médenin.

Le Secrétaire des céances. D' CH. Tissui.

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 12 avril 1888, - Présidence de M. BOUCHARD.

M. Mery lit une observation de perforation intestinale, au cours d'ulcérations prémiques. (Voir França médicale, p. 877.)

M. Bouchard. Le sôté pathogénique de la question qui vient d'être soulevée par M. Méry est assez obseur. Dans l'observation de M. Méry, les ulcérations sont considérées comme de nature urémique. Mais l'histoire du malada présente tant d'éléments complexes qu'il est bien difficile de savoir si c'est par le fait de l'intoxication urémique que s'est produite l'ulcération. Chez ce malade, il y a eu une scarlatine.

une ablation des amygdales, une néphrite, toute une série d'accidents qui peuvent avoir agi. Certes il y a bien des ulcérations urémiques, mais c'est le plus souvent sur le gros intestin qu'en les rencentre aussi bien chez les animaux que chez l'homme. Lorsqu'en fait avaler par exemple du menthol à un animal, il semblerait que les lésions doivent sièger dans l'estomac ou l'intestin grâle, c'est-à-dire dans la partie du tube digestif où le menthol est absorbé, c'est au contraire le gros intestin qui est affecté. Les ulcérations urémiques s'observent au même point. Dans l'observation de M. Méry, les ulcérations étaient dans l'intestin grâle. La nature urémique de ces ulcérations, quoique possible, ne me semble donc pas démentrée.

M. Demélin rapporte une observation de néphrotomie.

M. Gauchas croit peu admissible qu'une femme puisse vivre plusiours jours avec un rein atrophié et l'autre atteint de pyéle-néphrite. Il croit que, dans l'observation de M. Demélin, il y a eu défaut d'interprétation et que le rein droit a de suppléer le rein gauche. Il préfère admettre un spasme de l'uretère, ce qui n'a rien d'invraisemblable, car on a pu en observer chez des hystériques pendant dix à douze jours.

M. Demélia. Le spasme peut-il persister trente jours?

M. Gauchas. Je le crois.

M. Balzer se rallie à l'opinion de M. Gauchas et ne croit pas qu'il y ait de raison absolue pour admottre la suppression du rain droit.

M. Demilin. Il y a cependant des cas analogues dans la thèse de Merklen.

M. Malécot. L'explication de ce cas est très difficile. Cependant il ne fandrait pas croire qu'il faille une grande surface de rain pour vivre, ainsi que j'ai pu m'en convainere plusieurs feia dans le service du professeur Guyon, à l'hépital Necker; c'est un fait bien connu aussi de M. Lancereaux. Il ne me semble pas qu'il y ait ici de raison pour éliminer la suppression du rein droit, bien que l'interprétation, je le répète, me paraisse très difficile.

M. Blocq lit une observation de la maladie de Friedreich.

M. Thibierge, Y avait-il chez ce malade des antécédents syphilitiques, présentait-il quelques signes de syphilis héréditaire? Il sorait en effet intéressant de savoir si la syphilis, qui tient une place si importante dans l'ataxie des adultes, peut jouer un rôle analogue dans la maladie de Friedreich.

M. Blocq. A part le peu de développement des enfants, nous n'avons pas trouvé d'accidents syphilitiques; je dois dire d'ailleurs que notre enquête n'a pas été dirigée spécialement dans cette vois.

Les secrétaires des séances, A. Gilbert, M. Lebreton.

#### BIBLIOGRAPHIE

GUIDE PRATIQUE DE PETITE CHIRURGIE, par Michel Gangolphe, chirurgien major désigné de l'Hôtel-Dieu de Lyon (Oct. Doin, édit., Paris, 1888).

La chirurgie actuelle se compose de deux éléments qui doivent l'un et l'autre s'associer: la petite et la grande chirurgie. Autrefois, l'habileté chirurgicale, la rapidité opératoire, la sûreté de main étaient les qualités qu'on requérait de tout chirurgien. La petite chirurgie n'était que d'une importance secondaire; les pansements auxquels elle présidait se bornaient au cérat, au cataplasme; l'alcool et le camphre étaient déjà des progrès; savoir tremper une compresse et la recouvrir d'un taffetas gommé, rouler une bande avec élégance, conserver le grand art du renversé, tel était le but de tout bon infirmier, et ce que lui enseignait le livre de Petite Chirurgie dans lequel il devait étudier à éviter le godet et à préparer le plumasseau de charpie. Aujourd'hui son rôle s'élargit.

Disparue complètement cette petite chirurgie du passé, et à jamais, espérons-le. Elle est remplacée par une science plus minutieuse et repose sur des principes plus rigoureux. Elle devient l'aide indispensable de la grande chirurgie. Sans elle, l'opérateur voit disparaître les résultats qu'il devait espérer; grâce à elle, il peut opérer sans crainte de voir survenir des accidents. Une opération mal conduite, si j'ose aller jusque-là, peut encore donner de bons résultats, si la petite chirurgie sait réparer les fautes ou les erreurs de sa supérieure hiérarchique.

On conçoit combien est importante cette étude de la petite chirurgie ainsi comprise, combien il est indispensable que les aides d'ordinaire moins instruits, auxquels elle est confiée, aient conscience du rôle important qu'ils jouent dans la guérison des malades, combien enfin, il est difficile de faire comprendre à des infirmiers avec quelle rigueur ils doivent suivre les conseils qu'on leur donne, et pourquoi ils doivent ainsi servilement exécuter la consigne qui leur est donnée, être réellement propres.

Le livre de M. Gangolphe est un miracle de lucidité, de clarté et de concision. Sans discuter, il procède par aphorisme, par ordre; expliquant en langage ordinaire les mots difficiles à comprendre, ce qui pourrait paraître obscur, il sait se mettre à la portée de son auditoire et leur montrer toute la gravité de leurs fonctions.

L'infirmier est chargé de la désinfection des instruments, de la préparation d'une opération, enfin du pansement consécutif ou d'urgence en cas d'accident.

La vie ou la mort du blessé dépendent du premier pansement.

Telle est l'idée qui a dirigé tout le livre de M. Gangolphe et qui a dicté tous les conseils qu'il donne. L'antisepsie est inutile où a été conservée ou obtenue l'asepsie. L'antisepsie n'est qu'un pis aller, l'asepsie est le but, la sécurité.

Comment l'obtient-on? Par la stérilisation des instruments par la chaleur; par la stérilisation de toute pièce de pansement, par les précautions outrées que doivent prendre et le chirurgien et ses aides pendant l'opération. Eviter de s'essuyer les mains avec son tablier lorsqu'elles sont mouillées de solution de sublimé, ne toucher quoique ce soit de septique depuis le moment où on a rendu les mains aseptiques jusqu'au moment où l'opération est terminée, ce qui est pour beaucoup de chirurgiens beaucoup plus difficile qu'on ne croirait.

Quelques auteurs trouveront ces précautions outrées et irréalisables. Nous les renvoyons au livre de M. Gangolphe qui montre comment doit être installée une salle d'opération, quels sont les moyens pour obtenir des pansements aseptiques et certainement on reviendra convaincu que l'asepsie réelle et régulière est encore plus simple à obtenir qu'une antisepsie relative (1!!) et incoordonnée. C'est une habitude à prendre et à inculquer à ses aides. Faites lire à vos infirmiers le manuel de M. Gangolphe et pour peu qu'ils soient susceptibles de conscience, ils pourront très simplement et très facilement vous faire opérer proprement. Même en temps de guerre, l'asepsie peut être réalisée et M. Gangolphe cite avec raison les statistiques de Bum (guerre Serbo-Bulgare) qui, grâce à l'iodoforme, n'a eu aucun décès sur 130 blessés; de Mosetig Morhof qui, sur 824 blessés dont 252 fracturés, n'eut que de 2,3 p. 100 de mortalité, comparées au martyrologe de la guerre de 1870-1871.

« Avec 2 kilogs d'iodoforme, 1 kilogr. de sublimé, une égale quantité de sel de cuisine et quelques litres d'alcool, on possède un caisson de secours largement pourvu. »

C'est encore à la petite chirurgie qu'incombe le soin des fractures, c'est elle qui donne les principes de l'appareil plâtré, c'est elle qui fait le premier pansement d'une fracture compliquée; c'est elle qui doit pouvoir remédier aux hémorrhagies, c'est elle enfin qui saigne et pose les ventouses et les caustiques. Enfin, c'est elle qui doit pratiquer le cathétérisme d'urgence.

On sait combien s'est étendu son cadre d'une part et combien d'autre part s'est déplacée sa responsabilité. Autrefois, le pansement n'était rien, le cataplasme était tout. Avant et au moment de l'opération, elle n'était d'aucune utilité, son rôle n'était que secondaire.

Actuellement sur elle repose une grande part de la responsabilité

et on pourrait presque dire qu'au point de vue thérapeutique, la chirurgie peut s'apprendre dans deux livres seulement, dans le Traité de médecine opératoire et dans le Manuel de petite chirurgie, j's-joute quand ce dernier est conçu et exécuté comme celui que présente M. Gangolphe et qui sera bientôt, nous l'espérons, dans les mains de tous ceux, et ils sont nombreux, qui peuvent être appelés à opérer eux-mêmes ou à aider à une opération.

D' F. VERCHERE.

#### NEOHULOBIE

Le célèbre professeur BAMBERGER vient de mourir à Vienne. Né à Pregue en 1822, Bamberger fut l'élève de Skoda et de Rokitansky. Après avoir professé à Prague, à Leipzig et à Wurtzbourg, il remplaça Oppelezer à Vienne, en 1872. Ses travaux sur les maladies du cœur et les maidles de l'appareil chylifère lui avaient assuré une grande célèbrité.

#### HOUVELLES

- La Faculté de médecine de Paris a accordé, sur sa demande, us congé d'un an à M. le professeur A. Richet.

M. le professeur Tarnier a été délégué dans la chaire de clinique de la rue d'Assas.

MM. les agrégés Brun, Hutinel, Brissaud et Ballet ont demandé à se spécialiser comme suit : M. Brun, dans la chaire d'ophtalmoiste M. Hutinel, dans la chaire de maladie des enfante; M. Brissaud, dans la chaire des maladies du système nerveux, et M. Ballet dans la chaire des maladies mentales.

Au prochain concours d'agrégation, les chaires de thérapeutique, maladies cutanées et syphilitiques, et anatomie pathologique, seront spécialisées.

Une commission est chargée de la réforme du concours de clinical de donner son avis sur le maintien ou la suppression des internes de services de chirurgie.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Le jury du concours d'agtégate de médecine qui doit s'ouvrir à Paris le 15 décembre prochain est tille constitué: MM. Brouardel, Jaccoud, Cornil, Grancher, Dieulafoy (de Paris Teissier (de Lyon), Coyne (de Bordeaux), Arnould (de Lille) et Kiener (de Montpellier); suppléants: MM. Proust, Hayem, Laboulbène, Ball.

— La Faculté de médecine de Nancy a présenté pour le décanat, en première ligne, M. Heydenreich, professeur de clinique chirurgicale (ps. 24 voix sur 28 votants).

Le Prepriétaire-Gérant : Dr H. Borranguit.

Paris.—A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3

ŀ

3

Ľ

3-18

ŗ

3

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRK

Travaux originaux: Intoxication iodoformique à forme méningitique ches deux enfants, par les Des Cazin et H. Iscovesco. — Physiologie pathologique: Nouvelles expériences tendant à démoutrer l'efficacité des injections intraveinsusses de virus rabique en vue de préserver de la rage les animaux mordué par des chiens enragés, par M. Galtier. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale du VI arrendissement, séance du 24 juillet 1888. — Seciété clinique de Paris, séance du 12 avril 1888. — Biblio graphie. — Nécrologié. — Nouvelles.

## Intoxication iodoformique à formé méningitique chez deux enfants (1),

Par le D' Carin, Médecin de l'hôpital de Berek-sur-Mer.

> et H. Iscovesco, Interne des hôpitaux.

Les cas d'empoisonnement par l'iodoforme chez les enfants sont assez rares pour que nous croyions devoir communiquer deux eas qu'il nous a été donné d'observer et qui présentaient des particularités assez intéressantes pour devoir être signalées à l'attention des praticiens.

König a déjà signalé des accidents par l'iodoforme ches les enfants, et il a même décrit chez eux deux variétés de cette intoxication : une forme comateuse et une forme méningitique.

Dans la forme méningitique de König, on observe, dit Brun, qui a analysé, d'une façon très complète dans sa thèse, le travail du médecin allemand: un pouls irrégulier et petit, des vomissements, de l'inégalité et de la paresse pupillaires, des convulsions, quelquefois de la contracture. Il n'y a que l'élévation de la température, dit Brun, qui puisse permettre, par son absence, de présumer une intoxication par l'iodoforme plutôt qu'une méningite. Et encore ne faut-il pas oublier que la méningite présente des caractères thermiques si irréguliers que même ce moyen de diagnostic ne peut avoir qu'une valeur fort relative.

Voici les cas que nous avons vus :

Dans la première de nos observations, il s'agit d'un petit garçon agé de 5 ans 1/3.

A l'âge de 5 ans, l'enfant est atteint d'une tumeur blanche du genou avec aboès multiples.

Les abcès furent incisés et grattés à Paris à l'hôpital des Enfants.

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique de Paris.



# SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle).Le Salicol a une odeur très agrésble et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau ils'emploie commeeau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eat. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

### PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORRE, Pharmacien à Vichy. La plus froide, la plus gazeuse et la moins altérable par le transp Elle est souveraine contre les Maladies du Foie, de l'Estomac

Elle est souveraine contre us margues ou l'un partie et des Reins, le Diabète, la Gravelle et la Goutte.

Prix: 20 Fr.la Calsse de 50 Boutellies en gare de Vichy
Charge houtelle norte au bas de l'etiquette la signature ci-DEPOT LES PHARMACIENS & MARCHANDS d'EAUX MINÉRALES

### -LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France 14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1er MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, als

catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coquelucte

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc. Rhumatismes: Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaires diphtérique, chorée, névroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUS Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selui indications.

Inhalations fluorhydriques. INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux misérale

dents que nous observions, et nous fimes un pansement simple à l'acide phénique.

Dès le septième jour, les accidents diminuèrent, l'amélioration était considérable le huitième jour après le premier pansement à l'iodoforme ou le deuxième après sa suppression, et tout rentra dans l'ordre le neuvième jour. La constipation, les vomissements disparurent. L'enfant ne criait plus la nuit et le sommeil était revenu. L'état du malade alla en s'améliorant graduellement et il put quelque temps après quitter l'infirmerie.

Dans notre deuxième observation, qui ressemble beaucoup à la première, il s'agit d'un enfant atteint d'ostéite tuberculeuse de l'extrémité inférieure du tibia. On pratique le grattage du point tuberculeux et on bourre d'iodoforme. Dès la première nuit, les accidents éclatent. L'enfant est très agité et ne dort pas. Il se plaint de violents maux de tête. Le lendemain à la visite, l'enfant est assoupi et répond difficilement aux questions qu'on lui pose. Les pupilles sont inégales. Dans la journée, plusieurs vomissements bilieux. Le pouls est irrégulier et assez fréquent (100 pulsations, l'enfant avait 8 ans). Ces accidents continuent pendant trois jours en s'aggravant. Constipation. Le cinquième jour après le début des accidents, l'iodoforme est supprimé, et très rapidement les accidents s'amendent pour disparaître complètement trois jours après la suppression du pansement à l'iodoforme. Ajoutons pour terminer que l'enfant a présenté pendant tout le temps de ces accidents un léger mouvement fébrile à exaspération vespérale et que la température a oscillé pendant cinq jours entre 37° et 38,5.

Dans notre premier comme dans le second cas, les accidents éclatent très rapidement après l'emploi de l'iodoforme, de même qu'ils s'améliorent aussitôt après sa suppression. Cependant, ils mettent une certaine lenteur pour disparaître complètement, et il faut quelques jours pour que le malade revienne à une santé parfaite.

Nous avons très fréquemment employé l'iodoforme chez les enfants et les accidents sont absolument exceptionnels, puisque les cas que nous relatons sont les seuls qu'il nous ait été donné d'observer. Dans les abcès froids, les injections d'éther iodoformé sont d'un usage courant à Berck et cependant jamais nous n'avons vu son emploi être suivi d'accidents. Il serait évidemment fort commode d'invoquer, pour expliquer ces accidents, un mot: l'idiosyncrasie, mot qui n'explique rien et qui cependant donne un semblant de satisfaction à notre désir de remonter jusqu'à la causalité des phénomènes que nous observons. Passons donc sans nous y arrêter. Le problème reste entièrement à résoudre. Pourrait-on invoquer pour expliquer ces accidents une tare nerveuse héréditaire ou acquise? Évidemment l'explication

## SIROP b'HYPOPHOSPHITE DE CHAUX

DU D' CHURCHILL

POUR FEMMES ENCEINTES OU NOURRICES

& ENFANTS EN BAS-AGE Ce médicament fournit les deux éléments indispensables pour la formation des os. - Le phosphore et la chaux. - Une grande cuillerée dans de l'eau après chaque repas. Prix : 4 fr. le flacon.

SWANN, Pharmacien de Iro Classe. PARIS. 12, RUE CASTIGLIONE, 12. PARIS

CITE THE THE THE

QUUIA, PHOSPHATER

Tonique, Analeptique, Reconstituant purposé des substances indispensables à la formation et à lugaçation despositons apecalajes et scores.

Noue leiseone au Médein e sois d'appreden out le parti qu'il peut tirer de l'heureuse asso-jation de ces trois substances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHARX

Pharmacie J. VIAL, 14, rue Bourbon, LYON \*\*\*\*\*\*\*

### ELIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

Par cuili. à calé : Ergot, 0.05. Citr. de fer amm., 0.10

Isocations: Chlorose des jeunes filles, anémie liée à des troubles utérins. Métrite ghoeniques, inerté à la monte, incontinence d'urine, Spermator-rhée, Leucorrhée, Métrorrhagie,

2, Place Vendôme, PARIS

CHAQUE TABLETTE CONTIENT EXACTEMENT 50 contigram. de S. N. de Bismuth

Dérangements intestinaux, Diar-rhées chroniques, Diarrhée infantile, Affections catarrheles des erganes digestifs.

D'un goté agréable, ces tablettes renferment sous un pest volume une dose notable de Bie-muth et suppriment l'emplei des potions d'une conservation difficile.

DAMS TOUTES LES PHARMACIES

Ť



La QUASSINE ADRIAN, creeke
ment differente de toutes celles du conzen
est la seute dont les effets régules des l constatés. Elle excite l'appeir, direcope
forces, combat efficacement les dyspess
atoniques, les coliques hépatiques
gros : 11, RUE DE LA PEZIE, RAM est la seule dont le Chappéin. dévelops le forces, combat efficacement les dyappes atoniques, les collques hépatiques néphrétiques.

GROS: 11, RUE DE LA PERLE, RAM

A la COCA du PEROL

Le plus efficace des TONIQUES et des ELLE RÉPARATEUR par EXCELLENCE des Organes de la digestion et de la res Le TENSEUR des cordes vecals

Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les propriets an

le ROI des ANTI-ANEMOU

Son goût délicat l'a fait adopter comme Finad il rend ainsi, sous une forme agreable, h Pharmacie MARIANI, 41. 84 Hausamaun et tud

au Benzoate de Soude de Be BECOMMANDÉE DANS LES Affections aiguës et chroniques

GORGE ET DES VOIES RESPIRATO Pharmacie PELISSE, 4. Rue de la So

Dix centigr, de Quincidine par Brage.

Rapport favorable de l'Acade

Antiseptique, Cicatrisant, My Purific l'air chargé de miasmes Préserve des maladies épidemiques et Précieux pour les soins intimes Exiger Timbre de l'État - TOURS l'AL

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRE

Premier Paris. — Leçon d'ouverture du Cours de clinique des maladies mentales. M. le professeur Ball : Du délire des persécutions. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 20 novembre 1888. — Société clinique de Paris, séance du 26 avril 1888. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 21 novembre 1888.

Un médecin de Varsovie, le docteur Odo Bujioid, a fait hier à l'Académie de médecine, après l'avoir faite la veille à l'Académie des sciences, une communication qui apportera un solide appoint aux théories pastoriennes. Après avoir passé quelque temps au laboratoire de M. Pasteur, M. Bujioid, de retour à Varsovie, a appliqué le procédé qu'il avait vu employer à Paris. La rage, dans la Pologne russe, a subi brusquement, paraît-il, depuis les inoculations pastoriennes, l'augmentation de fréquence qu'elle présente également en France, car en six mois M. Bujioid pouvait inoculer 104 personnes en employant le traitement simple de M. Pasteur; sur ces 104 personnes un enfant mourait mordu par un chien qu'on n'a pas retrouvé et chez lequel par conséquent la rage était douteuse. Un peu effrayé et surtout influencé par les travaux que Frisch (de Vienne) faisait paraître à cette époque, M. Bujioid, sur une nouvelle série de 193 personnes inoculées en sept mois, appliqua un traitement plus atténué, il eut 8 cas de mort par rage. Il se mit alors bravement à appliquer la méthode intensive que M. Pasteur lui-même n'emploie qu'avec circonspection et sur 370 personnes mordues par des chiens enragés, il n'eut aucun insuccès. Cela dure depuis seize mois. Pendant le même temps, 8 personnes non inoculées mouraient de la rage à Varsovie. Ces résultats sont assurément très remarquables, nous n'avons pas encore vu de document dont les partisans de M. Pasteur puissent tirer un meilleur parti.

M. Alph. Guérin désire formuler quelques réserves relativement aux conclusions du rapport lu dans une des dernières séauces par M. Verneuil sur la contagion du tétanos. M. Guérin se plaint que la vieille anatomie pathologique soit un peu délaissée depuis la vogue des recherches microbiennes. Aux trois conclusions qui terminaient son rapport, M. Verneuil aurait pu en ajouter une quatrième : c'est que le tétanos est inoculable; mais quelles parties doit-on inoculer?

Dans quatre autopsies M. Guérin a nettement constaté un ramollissement de régions limitées de la moelle. C'est là sans doute que se trouve la matière inoculable.

Le discours très nourri de M. A. Guérin appellera une réponse de M. Verneuil. Nous aurons donc prochainement à revenir sur cette discussion.

A. Ch.

Leçon d'ouverture du cours de clinique des maladies mentales. — M. le professeur Ball.

### Du délire des persécutions.

L'ouverture du cours de M. le professeur Ball a eu lieu le 11 novembre 1888 en présence d'un auditoire brillant et nombreux. M. Barbier, premier président de la Cour de cassation, M. le D' Donnet, sénateur de la Haute-Vienne, M. Georges Périn, député, M. Monod, directeur général de l'Assistance publique, MM. les professeurs Cornil et Damaschino, M. le D' Riche, membre de l'Académie de médecine, et plusieurs agrégés de la Faculté, médecins des hôpitaux, médecins des asiles, ainsi que quelques membres du Conseil municipal de Paris, assistaient à la leçon.

Le professeur, après avoir remercié son auditoire de la sympathie qu'il lui avait toujours témoignée, a fait observer que la Clinique est au nombre des sciences, qui sans vieillir jamais, se répètent toujours. Il a donc choisi pour sujet de sa première conférence une question depuis longtemps discutée et développée dans son cours. Il s'agit de délire des persécutions devenu plus que jamais un sujet plein d'actualité, depuis que des discussions récentes sont venues en modifier les bases et mettre en question ce qui paraissait le mieux démontre; voilà pourquoi cette vicille question se présente avec un relief nonveau et mérite comme toujours d'attirer l'attention de tous ceux qui s'intéressent aux progrès de la médecine mentale. Mais les persécutés, tout en se ressemblant par divers côtés, présentent des différences tellement tranchées qu'il faut nécessairement pour éviter la confr sion les diviser en plusieurs catégories. Il faut donc établir cinq divisions principales, dont chacune fera l'objet d'une conférence à part. Ce sont:

- 1º Les vrais persécutés : type Lasègue.
- 2º Persécutés ambitieux : type Foville, Morel, Falret, etc.
- 3º Persécutés persécuteurs : type Lasègue et type Fairet.
- 4º Folie conjuguée, folie à deux ou à plusieurs, qui relève toujours du délire des persécutions.

r

5° Les idées de persécutions, qui ne constituent pas un délire particulier, mais qui interviennent à titre de symptômes dans l'alcoolisme, dans l'état sénile, dans la paralysie générale, dans la débilité mentale et dans divers autres états.

M. Ball présente ensuite un malade, dont l'histoire est sans doute bien terne et bien effacée, et qui n'en répond que mieux peut-être au type des vrais persécutés, tel que les a décrits Lasègue.

Un homme de 44 ans, de taille moyenne et d'aspect vigoureux, est amené à la Clinique au mois d'avril 1881. C'est un ouvrier lithographe, qui en 1873 a vu éclater pour la première fois les symptômes d'une perturbation mentale, il présente aujourd'hui le caractère du délire des persécutions. Cet homme, ouvrier laborieux, bien apprécié de ses patrons, bien aimé de ses camarades, est entré dans le délire par la voie des hallucinations. Un jour, sans motif appréciable, il entend ses camarades s'exprimer en termes méprisants sur sa femme à laquelle ils reprochaient de mauvaises mœurs et une tenue débraillée. Pendant longtemps, sans ajouter foi à ces propos calomnieux, il a supporté patiemment les mauvaises plaisanteries de ses camarades. Mais sept ans après le début de la maladie stimulée peut-être par quelques abus alcooliques, il devient moins résigné, plus agressif et se querelle violemment avec ses camarades, qu'il accuse non seulement d'injurier sa femme, mais de déranger ses outils et de lui faire des misères. Des discussions on passe aux violences, le malade quitte l'atelier où il travaillait depuis longtemps pour aller chez d'autres patrons où il retrouve les mêmes ennuis. Enfin il cesse complètement de travailler pour s'abandonner à ses malheurs imaginaires. A ce moment, aux hallucinations se joignent des illusions; tous les bruits qu'il entend lui paraissent renfermer des injures à son adresse, les coups de marteau d'un menuisier lui disent pé-dé-raste, les ronflements nocturnes de son père se transforment en paroles, qui lui reprochent de ne pas travailler. Enfin ses hallucinations le poussent à commettre des actes tantôt grotesques, tantôt violents et finissent, après une scène un peu vive, par amener son arrestation. Depuis sept ans, il est à la Clinique, et pendant cette longue séquestration, une sobriété forcée a dissipé toute trace d'alcoolisme, mais il reste halluciné et persécuté et, de plus, il devient réticent. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on lui arrache un aveu, qui explique en partie son délire; il croit que les misères qu'on lui fait endurer sont une punition qu'on lui inflige pour avoir autrefois servi la Commune. On le voit, cet homme n'a point de persécuteurs et se trouve en butte à une malveillance indéfinie. Mais à traverscette longue évolution, les idées ambitieuses ne se sont pas encore fait jour. Il est modeste, il déclare n'avoir pas de fortune, ne posséder qu'une édueation rudimentaire et ne gagner que sept francs par jour. Cet homme deviendra peut-être ambitieux, mais, à coup sûr, il ne l'est pas encore. Pour le moment, il présente bien le type décrit par Lasègue, le persécuté « qui n'a point d'ennemi », et qui n'a pas encore cherché dans des explications orgueilleuses l'origine de ses misères.

Un point très important à noter chez ce malade, c'est qu'il jeuit d'une très bonne santé. C'est que toutes les fonctions s'accomplissent régulièrement chez lui et qu'il semble destiné à une longue existence autant qu'il est possible de le prévoir.

C'est qu'en effet les persécutés sont des malades bien portants, des aliénés dont les perturbations intellectuelles n'exercent aucun retentissement sur les fonctions de la vie physique et qui diffèrent profondément sous ce rapport des mélancoliques avec lesquels on les a souvent confondus. Bien entendu on peut signaler quelques incommodités, dont souffrent les persécutés et dont il sera question plus tard, mais enfin la plupart d'entre eux paraissent destinés à parcourir une três longue existence et rien n'est moins rare que de rencontrer au fond d'un asile quelques vieux sujets de cette espèce, qui à l'âge de 70 ou 80 ans présentent encore les traits caractéristiques de leur délire.

Le délire des persècutions est donc une maladie d'ordre essentièllement intellectuel, une vraie vésanie, et l'on ne doit pas s'étouner que le premier auteur qui en ait donné une description méthodique n'ait été un grand psychologue, le philosophe Emmanuel Kant. Au reste, comme de tous temps il a existé des persécutés, on trouve partout des observations qui peuvent se rapporter à ce type et surtout dans les auteurs du xvm° et du xvm° siècle.

Esquirol, en créant le groupe des monomanies, a rapporté sous ce titre de nombreuses observations de persécutés, dont quelques-unes appartiennent manifestement au type isolé et décrit plus tard par Lasègue, le véritable créateur, le vrai fondateur de cette maladie, qui n'avait été systématiquement décrite avant lui par aucun observateur médical.

Si l'on remonte à l'origine de l'histoire d'un persécuté, presque toujours on trouve au début un caractère bizarre, défiant, soupconneux, inquiet, qui déjà renferme en soi le germe du délire qui sera développé plus tard. Ce qui caractérise en effet tous les persécutés, ce qui domine toutes les différences individuelles, c'est l'antophilie (expression créée par le professeur Ball); c'est l'hypertrophie du moi, c'est la tendance à considérer tout par rapport à soi-même, et à se regarder comme le centre du vaste univers. Il résulte de cette disposition d'esprit, une susceptibilité morbide, une tendance à tout prendre de travers, à considérer les événements sous un point

de vue tout particulier, et qui rend leur commerce asses difficile, bien qu'au premier abord ces sujets soient souvent almables et d'une conversation fort intéressante.

Les persécutés sont en effet les plus intelligents des aliénés, contrairement à l'assertion de Legrand du Saulle. Sans doute on trouve dans leurs rangs des esprits du calibre le plus divers, depuis le simple ouvrier sans instruction jusqu'anx esprits les plus littéraires, les plus distingués et les plus aptes à jouer an rôle éminent, soit en littérature, soit dans les sciences, soit même dans la politique ou dans l'administration.

Mais eafin, le persécuté franchit la barrière qui sépare la raison de la folie, il entre sur le terrain de la pathologie; ce début, comme le dit Laségue, peut quelquefois s'opérer brusquement, mais le plus souvent il est graduel et progressif.

La première étape est marquée par un état d'inquiétude, de malaise et d'agitation, v'est ce que j'appellerai volontiers la période de défiance.

Soupconneux à l'excès, le malade promène autour de lui des regards inquiets et requeille avec anxiété des indices d'une conspirstion dans les incidents les plus futiles. Mais cette période, comme l'a très justement fait observer Morel, se présente très souvent sous l'aspect de l'hypocondrie. Tandis que les persécutés ordinaires portent leurs préoccupations sur tout ce qui les entoure, les persécutés hypocondriaques portent leurs préoccupations presque entièrement sur l'état de leur santé. Ils entrept par la porte de l'hypocondrie dans la voie qu'ils suivront parallèlement aux autres; au sortir de cette première étape, le malade entre dans la période des interprétations déligantes. Il discute, il interprète tous les événements qui attirent son attention, il les interprète au profit de son délire, qui recevra bientôt un commencement d'organisation. Un phénomène des plus importants marque ordinairement le début de cette période, c'est l'hallucination. Fait d'une importance capitale, le sens de l'oule joue ici le premier rôle, les hallucinations auditives non seulement prédominent par leur fréquence et leur intensité, et souvent elles impriment au délire la direction qu'il prendra plus tard. M. Ball passe ensuite à la période de systématisation, dont il analyse le processus psychologique, il montre comment par un travail lent de rédaction, d'arrangement et de critique, les conceptions du persécuté arrivent à former un système complet, cuirasse de toutes parts et prêt à repousser toutes les attaques. Il passe en revue les nombreux phénomènes qui caractérisent cet état d'esprit et montre l'importance capitale du point culminant de cette évolution : le choix d'un persécuteur, qui chez beaucoup de malades ne se produira jamais. Il reste

en butte à la malveillance générale, sans avoir découvert les ennemis qui ont suscité dès le principe ce mouvement de réprobation.

La plupart des malades en restent là, ce sont des vrais persécutés. Mais chez plusieurs d'entre eux, un nouveau phénomène vient s'ajouter au délire primitif, il s'agit des idées ambitieuses. On se trouve alors en présence du type morbide décrit par Morel, Falret, Foville et par un grand nombre d'observateurs modernes. L'étude de ce type fera l'objet de la prochaîne conférence.

« Il me reste, ajoute M. Ball, un dernier mot à dire, un dernier devoir à remplir. Vous m'avez souvent entendu prononcer le nom de Lasègue, et vous l'entendrez souvent encore, au cours de ces conférences; c'est qu'en effet Lasègue marche à la tête de la phalange d'observateurs qui ont parcouru le terrain du délire des persécutions; et sans méconnaître la valeur des efforts de ses contemporains et des travaux de ses successeurs, on doit le regarder comme le véritable créateur du délire des persécutions. Ce n'est donc pas sans un étonnement mêlé de douleur que j'ai vu s'élever des prétentions qui tendent à le faire descendre de la place qu'il occupe au profit de ceux qui ont suivi ses traces. Pour rendre justice aux vivants, faut-il dépouiller les morts ? Pour moi, fidèle au respect des ancêtres, je ne permettrai jamais, tant qu'il me restera un souffle de vie, qu'on vienne profaner le souvenir de leurs œuvres, et contester les droits qu'ils se sont acquis à l'admiration et à la reconnaissance de la postérité. »

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 novembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

La correspondance comprend: l'une lettre du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qui transmet une note de M. Georges Lemoine, agrégé à la Faculté de médecine de Lille, sur l'emploi de l'hyosciamine comme hypnotique (Comm.: MM. Moissan, Laborde, Bucquoy); 2º une lettre de M. le D' Vidal (d'Hyères), qui se porte candidat au titre de correspondant national (l'division); 3º une lettre de M. Gauly, interne des hôpitaux de Paris, qui demande à être porté sur la liste des candidats pour le concours Vulfranc Gerdy en 1888; 4º une lettre de M. le D' Sicard de (Béziers), qui prie l'Académie de recevoir en dépôt un pli cacheté (accepté); 5º une lettre de M. le D' Armand Paulier qui envoie un pli cacheté renfermant une seconde note sur un nouveau mode de préparation du cerveau humain; 6º une note complémentaire sur le traitement de la rage, par M. Pourtalé, vétérinaire à Carbon-Blanc (Gironde).

Note sur le traitement de la rage par diverses méthodes.—M. le D' Odo Bujioid (de Varsovie), revenant du laboratoire de M. Pasteur, a traité à Varsovie, du 29 juin 1886 au 1° janvier 1887, 104 personnes mordues par des chiens enragés ou suspects de rage; il ne refusait que les personnes mordues par des chiens reconnus sains. M. Bujioid n'employait que le traitement simple de M. Pasteur. Il a eu un cas de mort chez un enfant mordu par un chien qu'on n'a pas retrouvé, de sorte qu'on ne peut savoir s'il était enragé.

Dans les sept mois qui ont suivi, il a employé un traitement plus faible encore; sur 193 personnes inoculées, il a eu 8 cas de mort par rage.

A partir du mois d'août 1887, voyant l'impuissance du traitement affaibli, il a appliqué le traitement intensif de M. Pasteur sur 370 personnes, dont 30 avaient été mordues au visage ou à la tête, sans un seul cas de mort. Depuis, seize mois se sont écoulés sans qu'il y ait eu un seul insuccès. Ces 370 personnes, dit M. Bujioid, ont été mordues par des chiens certainement enragés et leurs morsures ont été certainement aussi dangereuses.

Dans le même espace de temps qui correspond à la dernière partie de cette statistique, 8 personnes non traitées sont succombé à la rage à Varsovieou dans les gouvernements voisins.

L'application du traitement intensif a donc été non seulement inoffensive, mais encore parfaitement efficace.

Sur la constitution chimique et histologique des différents laits. — M. Béchamp a fait sur ce sujet une importante communication déjà faite huit jours auparavant à l'Académie des sciences et dont nous donnerons un résumé.

M. Nocard. M. Béchamp établit comme un fait démontré que le lait de vache se coagule spontanément. C'est une erreur. M. Nocard conserve depuis plusieurs années du lait de vache non coagulé. Il suffit pour cela de recueillir et de conserver ce lait à l'abri des germes de l'air.

M. Gariel présente de la part de M. Eymard-Lacour, pharmacienmajor de l'e classe à l'hôpital militaire d'Oran, une étude chimique sur la station thermale d'Hammam Rhira (Algérie).

DE LA CONTAGION DU TÉTANOS. — M. A. Guérin trouve que les réserves contenues dans les conclusions du rapport de M. Verneuil contrastent avec les affirmations qu'il avait d'abord formulées. Aux trois conclusions formulées par M. Verneuil, M. Guérin demande à en ajouter une quatrième: le tétanos est inoculable. Les expériences prouvent qu'il y a un virus, mais on n'est pas encore parvenu à dire en quoi il consiste. Dans les tentatives d'inoculations qui ont été faites avec la substance nerveuse, on ne s'est pas demandé s'il n'y

avait pas des lésions limitées de la moelle au niveau desquelle il faudrait chercher des matières à inoculer.

Dans une autopsie faite pendant la guerre par M. Landrieux, dans le service de M. Guérin, à l'hôpital Saint-Louis, on trouva du numollissement du plancher du quatrième ventricule. A deux autres autopsies on trouva de même des lésions de myélite aiguë partielle en divers points de la moelle; de même encore dans une quatrième autopsie faite à l'hôpital Cochin.

M. Guérin est donc porté à penser que le tétanos a pour lésses anatomique une myélite aiguë localisée; c'est là qu'il faudrait alle chercher la matière à inoculer.

On a démontré l'inoculabilité du tétanos, mais on n'a pas encer prouvé que l'agent de l'inoculation fut un micro-organisme. Si le tétanos était dû à un micro-organisme, il faudrait protéger les malades contre ce micro-organisme à l'hôpital. Or, ni le pansement ouaté, ni le pansement de Lister ne mettent à l'abri du tétanos. La cause de la contagion du tétanos n'est donc en rien modifiée par les antiseptiques. M. Guérin pense que le tétanos a pour agent un poison analogue au curare, non susceptible d'être transporté par l'air. Le tétanos ferait donc une classe à part parmi les affections contagieuses, ou bien ce serait la négation de la méthode antiseptique.

M. Guérin a réuni plus de 150 cas de tétanos qui lui ont été fournis par dix vétérinaires. Aucun cas de tétanos sur l'espèce humaine ne s'est produit à leur connaissance, dans les fermes où il y a eu un animal tétanique. Ils ont parfois soigné plusieurs animant tétaniques, dans une même ferme, mais ces animaux n'avaient en aucun rapport entre eux.

Si les travaux modernes ont donné la preuve de l'inoculabilité de virus tétanique, ils n'ont pas beaucoup avancé la science an sujei de la contagion.

Le tétanos paraît être épidémique. M. Guérin croit qu'il est ét i une myélite partielle aiguë de nature septique.

M. Guérin se demande comment M. Verneuil expliquera la transmission du tétanos du cheval à l'homme et surtout quelle explication il donnera du tétanos que l'on observe en mer et mieux encore dus les pays où la race cheveline n'existe pas?

M. Verneuil demande la parole pour répondre dans une prochaine séance avec des documents à l'appui.

PRIX POURA. — M. Laborde lit son rapport sur le concours de prix Poura. Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions du rapport de M. Laborde et la lecture du rapport de M. Péan sur le prix Amussat.

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 26 avril 1888. — Présidence de M. LETULLE.

- M. Verchère fait une communication sur l'opération de la fistule à l'anus avec tentative de réunion par première intention. (V. France méd., n° 108.)
- M. Letulle lit un rapport sur la candidature de M. Odriozola (de Lima) au titre de membre correspondant.
  - M. Odriosola est nommé membre correspondant de la Société.

Les secrétaires des séances, A. Gilbert, M. Lebreton.

### BIBLIGGRAPHIE

LEÇONS CLINIQUES SUR LES AFFECTIONS CHIRURGICALES DE LA VESSIE ET DE LA PROSTATE, professées à l'hôpital Necker, par J. C. Félix Guyon, professeur à la Faculté, etc., etc., recueillies et publiées par le D' F. P. Guiard, ancien interne des hôpitaux. (Paris, J. B. Baillière et fils, 1888.)

Nous sommes bien en retard pour rendre compte d'un livre dont la lecture nous a cependant absorbé. Aussi bien, aimons-nous mieux en parler alors que le temps des vacances est passé, et que l'on peut avoir l'espoir d'être lu par un plus grand nombre. Plus de personnes sauront ainsi tout le bien que nous en pensons, quoique l'éloge du maître ne soit plus à faire depuis longtemps.

Continuant avec une infatigable et louable persévérance et avec plus d'ardeur peut-être que jamais, au grand bénéfice de ses nombreux auditeurs et du public médical, ses substantielles leçons à l'hôpital Necker, le professeur Guyon après avoir écrit un livre où il a étudié surtout les symptômes (1) dans les affections des voies urinaires, étudie maintenant plus spécialement certaines maladies et nous donne ses leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate.

C'est, on peut le dire, un traité complet des cystites, des néo-

Voir Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, 2º édition 1885.

plasmes vésicaux, de l'hypertrophie prostatique, mais avec cette perticularité que l'anteur s'appuie sur des faits nombreux d'observation personnelle qui ont été vus, recueillis avec cette sagacité particulière que nous connaissons, et contrôlés avec cet esprit critique si personnel, qui fait du professeur de Necker un si bon juge et un si bon appréciateur.

Le volume contient trente-quatre leçons: sept sont consacrées aux tumeurs de la vessie qui y sont étudiées complètement et avec des documents à l'appui. Il était difficile de donner plus de dévelopment à une pareille question toute d'actualité et de l'éclairer de plus vives lumières.

Cinq sont consacrées aux prostatiques.

Douze aux cystites. M. Guyon a pris pour base de leur classification leur nature, ou mieux leur origine, et il les divise en blennorrhagique, tuberculeuse, calculeuse, des rétrécis, des prostatiques, des néoplasiques: il y ajoute la cystite douloureuse, et la membraneuse, et enfin il étudie la cystite chez la femme: on comprend l'importance de cette division toute naturelle et essentiellement clinique. Aussi n'insisterai-je pas sur l'intérêt qu'on éprouve à lire tous ces chapitres.

L'ouvrage commence par des leçons sur des sujets détachés et d'une grande importance qu'il était utile de mettre en relief.

- 1º Des hématuries dans les rétentions d'urine.
- 2º De la sensibilité de la vessie au contact et à la distension dans l'état pathologique et physiologique.
  - 3º Des injections intra-vésicales.
- 4º Du traitement de la cystite chronique douloureuse par les intillations de nitrate d'argent.

Disguostic différentiel de la cystite tuberculeuse et de la cystite blennorrhagique.

Diagnostic des calculs vésicaux.

De l'extraction des corps étrangers de la vessie chez l'homme.

Le livre se termine par une leçon sur les prostatites aigués, un sur les prostatites chroniques et une dernière sur la carcinose prottato-pelvienne diffuse.

Par l'énumération des sujets, on jugera de l'importance des matières, et on comprendra que nous n'insistions pas beaucoup sur l'analyse de ces différents chapitres, le cadre de ce journal ne pouvant se prêter à un travail qui serait forcément très long. Du reste, il en est des livres comme de certaines œuvres d'art: ils valent par la signature. Nous savons que celle qui est au bas de ce livre émant d'un homme consciencieux (je ne parle pas ici du savant, cela 73 sans dire). Nous pouvons être sûr que ce qu'il contient est bon: car

il ne se serait pas donné la peine de l'écrire et de le publier. Dans ces conditions, le recommander est superflu; le signaler suffit, et comme à côté de parties exclusivement scientifiques et empreintes de la plus haute science, il fourmille de renseignements et de conseils pratiques, il sera lu par tous. Qu'il nous soit permis d'ajouter que M. Guiard qui a publié ces leçons a su exprimer avec beaucoup de fidélité la pensée du maître: il aura contribué pour sa part au succès de l'ouvrage.

P. BAZY. Chirurgien des hôpitaux.

#### MÉCROLOGIE

Le D' Framy (Charles), médecin honoraire des hôpitaux de Paris. Le D' Jean-Marie-Victor Dupag, chirurgien honoraire de l'Hôtel-Dieu, président de la Société médicale de l'Ain, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre des St-Maurice et Lazare, est décédé à Bourg, le novembre, dans sa 83° année.

### ROUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — Par décret, en date du 10 novembre 1888, ont été nommés : 1° professeur de pathologie interne, M. Carrier, agrégé des Facultés de médecine; 2° professeur d'anatomie, M. le Dr Paulet.

— Par arrêté ministériel, en date du 7 novembre 1888, est rapporté l'arrêté du 9 octobre, portant qu'un concours s'ouvrira le 12 avril 1889, devant la Faculté de médecine de Montpellier, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de médecine de Marseille.

RÉUNION DES ANCIENS MÉDECINS ET PHARMACIENS DE LA MARINE. — Le troisième diner des anciens médecins et pharmaciens de la marine a eu lieu le mardi, 6 novembre, au Cercle militaire de l'avenue de l'Opéra, sous la présidence du Dr Ad. Nicolas. Plusieurs médecins de la province s'étaient joints à leurs confrères de Paris. On peut considérer l'association comme fondée désormais. On s'en tiendra jusqu'à nouvel ordre aux deux diners annuels sans autre participation pécuniaire. Le prochain est fixé au 28 mai. Les adhésions conditionnelles ou définitives peuvent être adressées dès à présent au président.

RESPONSABILITÉ DES PARENTS. — Dans son audience du 22 octobre, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 27 juillet dernier par le Tribunal correctionnel de cette ville contre des parents dont l'enfant, atteint par hérédité d'une maladie contagieuse d'un caractère spécial, avait communiqué cette maladie à sa nourrice.

Ainsi donc, la jurisprudence tend à s'établir que les mots coups et blessurés comprennent dans leur généralité toute lésion ou maladie ayant pour cause l'un des faits prévus par l'article 319 du Code pénai, et s'appliquent par suite au mal vénérien communiqué à une nourice per un enfant que ses parents, la sachant malade, commettent l'imprudence de ne pas le faire préalablement examiner.

ECOLE PRATIQUE DE LA FACULTÉ. — Cours de thérapeutique hydrominérale. — Le D'P. Bouloumié commencera son cours de thérapeutique hydro minérale le mardi 20 courant à 5 heures, amphithéâtre n° 2 che continuera les mardis et samedis suivants, à la même heure.

Ce cours en 12 leçons comprendra une étude sommaire des eaux mais rales et de leur classification, une étude comparative de leurs indications et contre-indications et de leurs applications thérapeutiques.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefemille, Paris.

Basel sur le mal de tête, par le docteur Johannès Chaumer, ascenaterne des hôpiteux de Lyon. Paris 1888, grand in-8° de 100 page. Prix: 2 fr. 50.

La prostitution, au point de vue de l'hygiène et de l'administration et France et à l'étranger, par le docteur L. Reuss, Paris 1889, 1 vol. in 8 de 736 pages. Prix: 7 fr. 50.

L'Année médicale 1887. — Le D' BOURNEVILLE vient de faire paraltre chez Lecrosnier et Babé le dixième tome de l'Année médicale. Cette publication, commencée en 1878, obtient auprès du public auquel elle sadresse un succès qui ne se dément pas. Elle ent, en effet, d'use milité

às réalle pour les médecins et les élèves qui, sans parte de temps et sans peine trouvent ainsi, résumés en un petit nombre de pages, les principaux progrès réalisés pendant l'année dans le domaine des sciences médicales.

Les collaborateurs du volume de 1867 sont: MM. P. Loye pour l'Antomie et la Physiologie; Capitan pour la Pathologie généraie; Brissad et Ettinger pour les maladies des voies respiratoires; Comby pour les maladies du cœur et des reins; D. Aigre pour les maladies de l'estomat et du foie; Marie et Guinon pour les maladies du système nerveu; Reraval pour la psychiatrie; Sosias pour la médecine légale: Pique pour les maladies de l'enfance; Tavernier pour la dermatologie; Bausin pour la chirurgie; Malherbe pour les affections des voies urinairs; Baratoux pour les maladies de l'oreille; Poncet pour l'ophthalmologie; Baratoux pour l'obstétrique et la gynécologie; Cruet pour l'odorodiff; Botter pour la thérapeutique; Vigouroux pour l'électrothérapie; Dalle pour la climatologie et l'hydrologie médicale. Enfin, dans une intersante revue, Gilles de la Tourette énumère et discute les différentes formes proposées ou accomplies récemment dans l'enseignement officie. L'armée.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et terrette digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

La Propriétaire-Gérant : De K. Borrentoit.

Paris, —A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successer 52, rue Madame et rue Cornellie, 3

ŧ

]

ĭ

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRE

Premier Paris. — Leçon d'ouverture du Cours de clinique des maladies mentales. M. le professeur Ball : Du délire des persécutions. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 20 novembre 1888. — Société clinique de Paris, séance du 26 avril 1888. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 21 novembre 1888.

Un médecin de Varsovie, le docteur Odo Bujioid, a fait hier à l'Académie de médecine, après l'avoir faite la veille à l'Académie des sciences, une communication qui apportera un solide appoint aux théories pastoriennes. Après avoir passé quelque temps au laboratoire de M. Pasteur, M. Bujioid, de retour à Varsovie, a appliqué le procédé qu'il avait vu employer à Paris. La rage, dans la Pologne russe, a subi brusquement, paraît-il, depuis les inoculations pastoriennes, l'augmentation de fréquence qu'elle présente également en France, car en six mois M. Bujioid pouvait inoculer 104 personnes en employant le traitement simple de M. Pasteur; sur ces 104 personnes un enfant mourait mordu par un chien qu'on n'a pas retrouvé et chez lequel par conséquent la rage était douteuse. Un peu effrayé et surtout influencé par les travaux que Frisch (de Vienne) faisait paraître à cette époque, M. Bujioid, sur une nouvelle série de 193 personnes inoculées en sept mois, appliqua un traitement plus atténué, il eut 8 cas de mort par rage. Il se mit alors bravement à appliquer la méthode intensive que M. Pasteur lui-même n'emploie qu'avec circonspection et sur 370 personnes mordues par des chiens enragés, il n'eut aucun insuccès. Cela dure depuis seize mois. Pendant le même temps, 8 personnes non inoculées mouraient de la rage à Varsovie. Ces résultats sont assurément très remarquables, nous n'avons pas encore vu de document dont les partisans de M. Pasteur puissent tirer un meilleur parti.

M. Alph. Guérin désire formuler quelques réserves relativement aux conclusions du rapport lu dans une des dernières séauces par M. Verneuil sur la contagion du tétanos. M. Guérin se plaint que la vieille anatomie pathologique soit un peu délaissée depuis la vogue des recherches microbiennes. Aux trois conclusions qui terminaient son rapport, M. Verneuil aurait pu en ajouter une quatrième : c'est que le tétanos est inoculable; mais quelles parties doit-on inoculer?



En outre, pour les adultes convalescents ou valétaliste cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantiels. CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pherma

### GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, vin bière, tisages, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

QUINQUINA SOLUBLE SCHUHKRAFFT

### SEUL EXTRAIT GRANUL

contenant exactement tous les principes actifs in quant d'une solubilité complète, dennant immédiatement

### VIN DE QUINQUINA PARFA

Exiger la Marque: S. SCHUHKRAFFT
Done pour un litre, 1 fr. 50; pour quatre litre, 5 fr.
Outinguiria efferencent, 3 fr. 50 le flacos.
DRP. Gaux: Phin PERROTIN, 23, Place Maubert, Paris
Phin Centrale de France, 7.r. 60 Jouy PARIS et bonness Phine

DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIS.

## VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très spielle VIN de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de son pour de viande de bœuf et 0º 20º de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cuillerée.

Reconstituant énergique expérimenté par les Médecins des Hopitaux

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la nutrité offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, per phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair muscular (Gazette des Hopitaux)

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Entres Le VIN de BAYARD se prend à la dose de une à deux cullierées par repu. Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes la Ph.

Pour les annonces s'adresser à M. E. POULAIN. rue Claude-Bernard,

111666

EAUX OSNIER et BABE

s vationne ches "Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

BONNEMENTS UNAN

... ERANGE : .... 15 fr.

THEOR POSTALE ... 18 ft.

PARIS,

COMITÉ DE RÉDACTION :

PATS D'OUTRE MER 20 fr.

"" A. BICHET: I i mental ... MICHEL PETER:

DAMASCHINO

ur de chinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin. des hépitaux.

E. ROTTENTUIT,

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecia des hégitaus. .- - -

agrégé à la Passalté, Ancies interes des héptisax de Paris, es des héptisax. Médocin consultant aux Baux de Plombières,

ECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpteur.

pour ce qui concerne la Rédactive à M. D. D' SDTTENTUTY, Rédacteur en eller, 18, rue de Castellans. currages remis en double soit zononcés et analysée, s'il y a'Hou.

Contre CONSTIPATION

les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoides, Bile, Manque métit. Emberras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. - La Bolte 🕫 2.50.

FECTIONS de

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur

inspirent allments

ELIXIR sont; la viande, les écorces d'oranges lest d'une excellente con-et d'un goût très agréable. 1.des Vosgee, ettoutes Phi-

ALIMENTAIRE

a préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.."

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la doss de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 houres. PARIS, 20, Pl. des Vosges, et t'\*\* Ph'\*\*.

ICHE, de la GORGE, et du LARYNX ARD-VIGIER AUBORATE DE SOUDE

de sonde chimiq' pur, 0,10 cent. par pastillo). - VIGIER, ph'en, 12, boul' Bonne-Houvelle, PARIS;

# ÉRITABLE SOLUTION

Antipyrine peut être considérée scientifiquement comme le dicament le plus puissant contre la douleur.

(Académie des Sciences, Séance du 18 avril 1887.) SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN d'un dosage rigoureusement contient :

Antipyrine pure par cuillerée à bouche ; 0,25 cent. par cuillerée à café. SE: de là 3 cuillerées de Solution d'Antipyrine Clin par jour; augmenter ressivement, s'il y a lieu, en tenant compte de la susceptibilité du malade. la Véritable Solution d'Antipyrine Clin (par l'entremise des Pharmaciens.)

VENTE EN GROS: MAISON CLIN & Cie, à PARIS

# Moussette

Les Pilules Moussatte, à l'accritine et au quinium, calment ou guériesset la Migraine, la Sciatique, et les Névralgies les plus rebelles.

L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, per l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies de trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales deuleureuses de inflammatoires.

« L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies facisle à la condition qu'elles ne soient pas symptômatiques d'une tumeur intransferance, als même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. »

(Société de Biologie, Merce de 28 Physis 1989).

Dose : Prendre de 3 à 6 pilules dans les 24 heures.

Exiger les Veritables Pilules Moussette de chez CLIN & Co, Paris.

Re-primenteur de l'écais supérieurs de phermacie de Paris, — 48, avenue d'Italia, à Parime de l'icole est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grand de tages le cotori cole. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'icole per la passévulaif énergique, dont on peut graduer les effets à voloaté, il remplace avec avent papier moutarde, l'huile de érotes agitum, les emplatres éméticés, le thapsia et son même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éciatants dans les hôpitaux de le lumbago, la pleurodynie, les donleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épauchements dans la plèvre, les engorgements ganglienneises, ent été guéris mans lésion de la meau en un court espace de tamps, — fris de familles de la meau en un court espace de tamps, — fris de familles de la meau en un court espace de tamps, — fris de familles de la meau en un court espace de tamps. ont été guéris sens légion de la peau en un court espece de tamps, - tris de France: 8 fr. 50. — Se trouve dans toutes les pharmacies.

### ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET Par euill. à caté: Ergot, 0.05. Citr. de fer amm., 0.10

INDICATIONS: Chilorope des jeunes filles, animie tiés à des treubles mérius. Métrite chronique, instite de la matrice. Incontinence d'urine, Spermator-rhée, Leucerhée, Métrorrhagie, nénorrhée, etc.

2. Place Vendôme, PARIS

SOLUBLE de V. DESCHIENS

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS)

PRINCIPE FERRUGINEUX NATUREL. — RÉPARATEUR DES GLOBOLES DU SANG n'occasionnent jamais ni maux d'estomac ni constipation.

expérimentées dans tous les Bôpitaux, ont donné les résultais les pla Dame in one de externo d'Aria de réclies aux sopres théraputiques ordinaires, les préparations de V. Deschiens, expérimentées dans lous les Hépitaux, ont donné les résultais les par favorables. DARS JOUTES LES PHARMACIES. — Veute en Gros: II, RUE DE LA PERIE, PASS

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, 🚳 sinal le Tanada et lors les Alcaloides; il senie son propre poids du meilleur quinquins 3 ojo d'alcaloides. — spiuble dans l'eas, le me A. WO'Y, Pharmacies, 9, rue Michel-Ange, PANIS, et Piers

### LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRE

Travaux ariginaux; Fracture longitudinale de la vette du crine sans safons cement, siégeant à gauche, avec attrition profonde des sones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. Hémiplégie droite totale avec aphasie motrice. Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions eccupant les muscles non paralysés. Trépanation. Ennéphaloshie consécutive. Quériess avec retour partiel de la parole et de la metilité, par M. Paul Berger. — Gemptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 21 novembre 1888. — Société clinique de Paris, séance du 10 mai 1886, — Bibliographie. — Faculté de médictine de Paris: Tableau des actes du 26 novembre au 1 décembre 1888. — Neuvelles.

Fracture longitudinale de la voûte du crâne sans enfoncement, siégeant à gauche, avec attrition profonde des zones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. — Hémiplégie droite totale avec aphasie motrice. — Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les muscles non paralysés. — Trépanation. — Encéphalocèle consécutive. — Guérison avec retour partiel de la parole et de la motilité (1).

Par M. Paul BERGER, Chirurgien de l'hépitat Lariboisière.

L'opération du trépan a traversé depuis la fin du siècle dernier, les vicissitudes les pius extrêmes : Après une longue période de vogue, elle était, il y a quelques années à peine, tembée dans un tel discrédit qu'un chirurgien allemand célèbre a pu dire : « que pour « appliquer le trépan il fallait que le chirurgien lui-même fêt malade « du cerveau. » Elle se relève aujourd'hui de cette prescription et sous l'influence du double progrès réalisé dans le champ de ses indications par l'étude et la détermination des localisations cérébrales, et dans ses résultats par l'observation des principes de la méthode antiseptique, l'on voît tous les jours s'étendre ses attributions.

Il est donc plus que jamais utile de resueillir avec soin les faits qui la concernent et de les étudier afin de déterminer avec une précision toujours plus grande quels sont les eas où l'on doit recousir à son application, quel bénéfice dans chacun d'eux l'on peut attendre d'elle. C'est à ce point de vue que je publie l'observation d'un malade

<sup>(1)</sup> Observation communiquée à la Société médicale du VIIP arrondissement, dans la céance du 24 juillet 1888,

qui se trouve encore actuellement dans mes salles à l'hôpital Lariboisière, et que je la fais suivre de quelques courtes réflexions.

OBSERVATION. — Le 4 juin, je trouve au lit nº 3 de la salle Chassaignac, un blessé qui a été admis la veille au soir ; cet homme, agé de 33 ans, garçon marchand de vins, a fait une chute de plusieurs metres dans les escaliers, et il a été apporté à l'hôpital dans un état

de perte de connaissance complète.

. Le 4, au matin, il présente encore les caractères d'une commotion cérébrale grave. En l'examinant, on trouve au niveau de la bosse parietale gauche, une tuméfaction diffuse, de consistance œdémateuse, constituée par un épanchement sanguin infiltrant les parties molles de cette région. Cette tuméfaction se prolonge sur la moitié gauche du front et même sur la partie correspondante de la face; l'arcade sourcilière et les panpières gauches sont fortement œdématiées et tout autour de l'orbite s'observe déjà une large ecchymose. Il n'y a pas de modification de la coloration normale de la conjonctive.

La palpation de la région tuméfiée est douloureuse; vers la bosse pariétale gauche, au centre de la bosse sanguine on sent une dépression que l'on retrouve, du reste, au point symétriquement placé à droite et qui paraît due à une disposition particulière de la voûte

du crâne.

Il n'y a eu ni vomissements ni crachement de sang; aucun écoulement ne s'est fait jour par les oreilles.

Le blessé est dans une prostration complète, d'où l'on ne peut le tirer que par de fortes excitations. Cet état de torpeur ne permet pas de constater avec. exactitude les troubles moteurs et sensitifs dont il peut être atteint. On remarque néanmoins une inertie absolue des membres inférieur et supérieur du côté droit.

Le pouls est normal; le malade rend involontairement ses urines, la respiration est calme.

Diagnostic :: fracture longitudinale (antéro-postérieure) de la roûte cranienne, située à gauche, sans ensoncement apparent, irradiée pnobablement au fronțal et à la voûte orbitaire.

. Aucun des phénomènes observés n'inspirant de craintes immédiates, on surseoit à toute intervention chirurgicale active, et l'on se borne à pratiquer une saignée du bras et à employer les révulsifs cutanés

Le 5 et le 6 juin, l'état du malade se modifie ; l'hébétude diminue et l'on peut procéder à un examen plus complet des troubles fonc-

Il existe une hémiplégie droite motrice complète, occupant les membres supérieur et inférieur dans leur totalité. La sensibilité est conservée, car le blessé réagit par les mouvements exécutés avec les membres gauches à chaque excitation deuloureuse portée sur le côté droit. Les mouvements réflexes sont normaux au membre inférieur ; au membre supérieur ils ne consistent qu'en des contractions faibles de l'épaule.

Il existe une paralysie complète de la moitié droite de la face. Les pupilles sont égales et contractiles.

Le malade est encore plongé dans une terpeur générale dont on peut le faire sortir pour un moment en lui parlant. On peut aisément se convaincre qu'il distingue et même qu'il reconnaît divers objets qu'on lui présente (un verre de vin, un journal); il répond pan signes, bien qu'avec effort, et cherche en vain à articuler quelques paroles. Il existe une aphasie motrice complète; il n'y a néanmoins ni surdité, ni cécité verbale et le blessé fait un signe négatif lorsqu'on lui présente un objet différent que celui dont on lui proponce le nom.

Le 6, l'aphasie est plus marquée que le 5. La torpeur et l'hébétude paraissent augmenter. Le 7, au matin, je trouve le blessé plongé dans le coma le plus complet; de temps en temps se produisent des convulsions cloniques du côté gauche de la face, dont les muscles, ceux des lèvres, ceux des paupières, sont animés de contractions spasmodiques intermittentes produisant un clignement continuel, une sorte de tremblement de la joue, des lèvres et du mentou : les muscles masticateurs présentent des contractions analogues qui se traduisent par un claquement de dents. La face est tournée à gauche et immobilisée dans cette position par la contraction des muscles du con; les deux yeux sont fixés en déviation conjuguée vers la droite. Le membre supérieur gauche est contracturé. L'hémiplégie droite est toujours absolue.

La température est à 38°, les urines sont involontairement rendues, En présence de cette aggravation rapide, de ces phénomènes d'encéphalite ou tout au moins d'irritation encéphalique, je me hâte de pratiquer la trépanation après avoir pris l'avis conforme et avec l'aide de mon collègue, M. le D' Perier.

Le crâne est rasé avec soin, savonné et nettoyé à la brosse, puis lavé à la solution phéniquée à 5 0/0. Avec les précautions antiseptiques strictes, une grande incision cruciale est pratiquée sur la région pariétale, au niveau de la partie supérieure de la bosse sanguine. Le péricrâne est intact, mais après l'avoir décollé de la table externe du crâne, on tombe sur une grande fissure antéro-postérieure sans enfoncement qui part de la suture fronto-pariétale gauche et qui paraît s'étendre fort loin en arrière; elle traverse tout le champ de l'incision qui mesure près de 8 centimètres d'avant en arrière. La partie moyenne de cette fissure présente une petite esquille qu'on enlève avec un élévatoire et qui ne comprend que la

table externe. Deux couronnes de trépan placées au-dessous de cette fissure permettent de réséquer une étendue du pariétal de 3 à 4 centimètres carrés. Il n'y a pas d'enfoncement de la table interne.

La dure-mère étant incisée, on voit faire saillie une masse de caillots noirâtres qui reçoivent les battements du serveau; en les enlevant, on pénètre dans un énorme foyer traumatique creusé dans l'hémisphère cérébral (d'après la situation de la trépanation, vers la partie supérieure et en avant du sillon de Rolando.) Ce foyer sanguin est plein de caillots qui sortent mélangés à de la pulpe cérébrale : le doigt pénètre dans cette cavité à 4 centimètres de profondeur; explorant la surface intérieure de la voûte crânlenne, il ne découvre nulle part d'esquille ni de fragment enfoncé.

On ne pratique aucune irrigation dans cette cavité; après l'avoir débarrassée très doucement, mais le plus complètement possible des caillots qui la remplissent, on fait un lavage extérieur, et on ferme la plaie des parties molles en réunissant les bords des incisions par la suture; au milieu de la plaie on laisse à demeure une mèche de gaze antiseptique au salol pénétrant jusque dans la cavité et on place un petit tube à drainage à l'un de ses angles; on recouvre la région d'un pansement compressif à l'iodoforme.

Aussitôt après l'opération, les phénomènes d'excitation se dissipent; les secousses de la face réapparaissent quelques instants dans la journée, mais pour ne plus se reproduire. La déviation conjuguée des yeux, la contracture du membre supérieur gauche ont totalement disparu. La température redescend à 37°,5 et se maintient les jours suivants entre 37° et 37°,4.

Le troisième jour (9 juin), on renouvelle le pansement et on enlève la mêche et le drain; par le centre de la plaie commence à faire saillie une encéphalocèle. Celle-ci s'accroît rapidement: le 12 juin elle a le volume d'une grosse noix; elle présente des battements très prononcés; sa base est étranglée par l'ouverture qui lui donne passage, sa surface est grisatre.

L'hémiplégie est toujours complète, mais le malade a repris toute sa connaissance; il comprend ce qu'on lui demande, répond par signés aux questions; il parvient même avec effort à dire oin rouge quand on lui présente un verre plein de vin. Il se remue dans son lit, boit et mange avec appétit; mais il rend involontairement ses matières et ses urines.

Le 16, la température s'élève au-dessus de 38°, la partie superficielle de l'encéphalocèle s'est nécrosée et se détache (examinée au microscope, on l'a trouvée composée exclusivement d'éléments de la névroglie); un peu de suppuration s'est produite à sa base. Cette légère exacerbation se calme au bout de deux jours : l'encéphalocéte.

très réduite de volume, diminue de jour en jeur par une rétraction qui l'amène au bout de quinze jours à ne plus être représentée que par une couche de bourgeons charnus de niveau avec le cuir chevelu, mais présentant toujours des battements.

Dès le 14 ou le 15 juin, l'état intellectuel du blessé fait des progrès rapides. Il peut lire, bien qu'avec peine, dans un journal, les caractères ordinaires. Il prononce, mais avec effort et en se trompant fréquemment de mots quelques bouts de phrases. La paralysie des membres et du côté droit de la face reste néanmoins la même et commence à s'accompagner d'une atrophie musculaire pour laquelle on tente de soumettre les membres à l'action des courants; mais le malade se refuse absolument à se soumettre à ce traitement. Au membre inférieur on observe une exagération des réflexes, et les excitations y développent des accès convulsifs localisés, dont on peut indéfiniment prolonger la durée en exerçant la tonicité des muscles.

Jusqu'au 15 juillet, à part un peu d'amélioration dans la parole, l'état reste à peu près le même. A cette époque, la plaie du cuir chevelu est complètement cicatrisée.

Les quelques réflexions que me suggèrent le fait que je viens de rapporter ont trait au diagnostic des accidents cérébraux consécutifs aux fractures du crâne, et aux indications que ces accidents font natire.

I. — Pour ce qui est du diagnostic, vous remarquerez que la nature des accidents immédiats produits par le traumatisme ne présentait qu'un point obscur, mais que ce point était d'une certaine importance au point de vue de la détermination chirurgicale à prendre : il s'agissait évidemment d'une contusion cérébrale avec attrition ou déchirure de la substance cérébrale en un point précis correspondant à la paralysie motrice et à l'aphasie observées des le début, et cette contusion ou cette attrition cérébrale s'accompagnait des phénomênes ordinaires de la commotion grave. Le point obscur était le suivant : la lésion cérébrale était-elle produite par l'enfoncement d'un fragment du crâne comprenant toute l'épaisseur de ce dernier ou sa table interne seulement, ou avait-elle été le résultat de l'action mécanique transmise par les parois osseuses du crâne sans qu'il y est d'enfoncement de ces parois? J'étals plus disposé à me ranger à la seconde de ces hypothèses, car on ne trouvait aucuné dépression positive de la surface du crâne au niveau du point où l'épanchement sanguin indiquait qu'avait porté la violence; d'autre part, il s'agissait d'une fracture longitudinale de la voûte, et ces fractures, on le suit, s'accompagnent très rarement du détachement

et de l'enfoncement de fragments appartenant à la table interne. Mais je ne pouvais avoir sur ce point qu'une opinion plus ou moins fondée et non une certitude.

Les accidents consécutifs qui se développèrent le troisième jour et qui me déterminèrent à intervenir étaient d'une interprétation plus aisée : on ne pouvait les attribuer uniquement à la compression du cerveau par un épanchement sanguin graduellement développé à sa surface ou dans son intérieur; on sait que l'un des principaux caractères des troubles produits par la compression cérébrale est de survenir et de s'accroître progressivement quelque temps après l'accident; or, la modification dans l'état de notre blessé avait été presque subite; elle n'avait été annoncée les jours précédents par aucune modification appréciable des phénomènes observés dès son entrée. Ces accidents, d'ailleurs, ne concordaient pas avec cent que l'on considère généralement comme indiquant une compression de l'encéphale : ceux-ci sont les paralysies ou les contractures occupant le côté opposé à la blessure et développées quelque temps après l'accident pour s'accroître progressivement, le pouls lent, tenda, que l'on désigne sous le nom de pouls de compression, l'altération du rythme respiratoire, notamment la respiration stertoreuse, les vomissements et quelques autres symptômes d'une observation moins commune, comme les phénomènes oculo-pupillaires, la déviation conjuguée des yeux, etc. Quoiqu'il ne faille pas attacher une trop grande importance à des distinctions peut-être un peu doctrinales, il est certain que les phénomènes de contracture et les convulsions spasmodiques survenues brusquement chez le malade en question, dans les membres et les parties du corps non paralysées. que l'apparition de la fièvre, que l'état comateux où il était subitement tombé indiquaient bien plutôt une inflammation, une encéphalite commençante, développée autour du foyer de contusion de l'encéphale, qu'une compression pure et simple; si pourtant l'on veut associer ces deux choses, je dirai que les accidents qui menaçaiest l'existence du blessé étaient ceux de l'encéphalite développée autour d'un corps étranger, épanchement sanguin, ou fragment osseur, comprimant et irritant le cerveau.

Quant au siège de la lésion, il était indiqué par les signes locaux, l'épanchement sanguin dans le péricrâne et la sensibilité à la pression, signes qui concordaient rigoureusement avec les notions fournies par les troubles fonctionnels : la paralysie motrice des membres supérieur et inférieur et l'aphasie indiquaient, en effet, une lésion cérébrale étendue, occupant la partie postérieure du lobe frontal gauche, 3° circonvolution frontale, circonvolution frontale ascendante, et la zone supérieure du sillon de Rolando du même

côté, circonvolution pariétale ascendante et lobule pariétal supérieur. Ces régions de l'écorce cérébrale correspondent, en effet, exacte-tement avec le siège présumé de la fracture qui traversait le pariétal à trois bons travers de doigt au-dessus du pavillon de l'oreille pour tomber sur la suture fronto-pariétale.

Ce diagnostic précis de la lésion cérébrale comme siège et comme nature pouvait seul permettre de résoudre la question de l'indication, c'est-à-dire de l'intervention chirurgicale.

(La suite au prochain numéro).

## SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 21 novembre 1888. - Présidence de M. Polatilion.

M. Trélat présente une aiguille construite sur les indications du Dr Lamblin et destinée à remplacer l'aiguille de Reverdin. Le chas de cette aiguille s'ouvre et se ferme automatiquement par la seule pression des tissus, quand on enfonce et quand on retire l'instrument; elle a de plus l'avantage de se prêter à toutes les courbures.

M. Nélaton a fait aussi construire une aiguille analogue; mais c'est un petit ressort qui ouvrait et fermait le chas. Cette aiguille lui a servi dans plusieurs opérations de fistules vésico-vaginales; elle est très commode à manier pour la suture des muqueuses, mais sa flexibilité devient un défaut dans les sutures de la peau qui est plus résistante.

M. Monod s'est servi d'une aiguille semblable à celle de M. Nélaton, construite par M. Aubry.

M. Schoartz est de l'avis de ses collègues qui disent que le moment n'est pas encore venu de comparer l'amputation partielle à l'ablation totale. Chacune de ces opérations a ses indications. Mais il tient à donner le compte rendu de sa pratique. Il a fait 11 amputations du col dont 5 pour des cancers. Sur ces 5 amputations faites à l'anse galvanocaustique il a une malade atteinte d'épithélioma lobulé, et revue bien portante 4 ans après l'opération; deux autres guéries mais qu'il n'a pu suivre et enfin deux récidives, l'une de huit mois, l'autre de six mois après l'intervention. Il a aussi pratiqué une opération supra-vaginale avec cautérisation au thermo-cautère de la partie évidée. La mort est arrivée par récidive au bout de 10 mois. Enfin en juillet 1888 il a fait une hystérectomie vaginale totale qui est en pleine récidive à l'heure actuelle.

M. Monod a fait plusieurs grattages de cols cancéreux, mais il n'a

pratiqué que deux hystérectomies. Dans ces deux cas l'opération fut faite par le vagin et le succès opératoire fut complet; mais sa première maisde qui avait à gauche le ligament large envahi par le néoplasme eut une récidive dans la cicatrice et mourut 14 mois après l'intervention et la seconde ne survécut que huit mois à l'opération. Pourtant il s'agissaitid'un mal pris presque à son début, sans envahissement des cuis-de-sac, d'une femme dans un bon état général. M. Trélat consulté avait aussi conseillé l'intervention; au bout de 5 mois la récidive apparaissait.

Corps étrangues articulaires — M. Kirmisson lit un rapport sur deux observations de MM. Krug-Basse et Claudot. Il s'agit de deux cas des corps étrangers articulaires traités par l'arthrotomie. Dans ces deux faits, la section fut faite sur le corps mobile maintenu; l'hydarthrose se vida d'elle-même; on ne pratiqua pas de lavage de l'article; on ne sutura pas la synoviale; les bords de l'incision seus furent rapprochés par trois et quatre points de suture, et le drainage ne fut pas fait. Dans leurs réflexions, MM. Krug-Basse et Claudot insistent sur les deux points vraiment intéressants de la question, la pathogénie des arthrophytes et leur traitement.

M. Claudot pense qu'il faut faire au traumatisme une part plus large que celle qui lui est échue dans la formation des corps articulaires. Son observation est typique; non seulement l'étiologie, mais l'examen histologique qui montre à la coupe un cartilage diarthrodial bien net prouvent que l'arthrophyte a été détachée d'une surface articulaire.

M. Krug-Basse, au contraire, a opéré un homme qui n'avait pas subi de traumatisme, et pourtant le corps mobile enlevé a la structure d'un corps traumatique, il présente un noyau osseux et une surface cartilagineuse; comme on le voit, la question est complexe.

M. Kirmisson admet sans conteste l'existence des corps traumatiques et rappelle le cas de M. Bœckel dans lequel une partie du radius détachée se trouvait dans l'articulation du coude.

Mais il ne faut pas oublier le mécanisme de la séquestration, qui dans une articulation malade peut séparer une parcelle articulaire.

Il a eu l'occasion d'opérer un sujet atteint d'arthropathie tabétique chez lequel il y avait à la fois un corps formé par séquestration et des noyaux dans les franges articulaires. Au point de vue thérapeutique, il approuve l'opération sans drainage et sans suture de la synoviale; c'est ainsi qu'il traite et les corps articulaires et les kystes synoviaux.

M. Trėlat ne place pas de drain dans les cas analogues et il a réuni aussi par première intention dix kystes synoviaux du poignes

base de PRESINE, DIASTASE et PLECEI Correspondent à la Disestion de la chair musquiaire, des ficulants et des of

PRIS GENERALE, M. Changelo Cantin, of 69. Ruo de Proyengo of Pharmachee

# Dragées Demazière CASCARA SAGRADA IODURE «FER «CASCARA

sées à 0 gr. 125 de Poudre. Véritable Spécifique Le plus actif des Ferrugineus de la Constipation habituelle. N'entrainant pas de Constipation.

Ogr. 03 de Cascara. Le plus actif des Ferrugineux

Dépôt général: Pharmasie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris

Echantillons franco aux Médecins.

oulagement immédiat et guérison NGINES de POITRIM Syncepes, Mal de Mer, Migraine, Hystere-LA BOITH, & PR.,

CENT do l'ASTEME Par la Méthode iodurée. Guirissa compile Bôl 96Y, 2, Place Vendôme, Paris.

## ......... PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cacherio scrottience, la Syphilis constitutionnalle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. — Eziger toujoure la Signature ci-contre : (

Pharmasism & Paris,

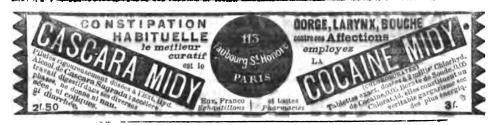

(MÉTHODE LISTER)

DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ADRIAN & Cia 11, Rue de la Perie, Paris. DANS TOUTES LES PHARMACIES

PHÉNIQUÉ.. à 5 pour 100 i SALICYLÉ... à 5 -- 100 BORIOUÉ... à 10 - 100 IODOFORMÉ. à 10 — 100 AU SUBLIMÉ. à 1 — 1000 POUR CLINIQUE DENTAIRE **OBSTÉTRICALE** 

OOMPRESSES **OUATES** MACKINTOGCH PROTECTIVE CATEUT RAMIE ÉTOUPE, ETC. -OPHTHALMOLOGIQUE i ETC., ETC.

BANDES

Dans les cas hypertrophiques analogues à celui de M. Terrier, il s'est bien trouvé de l'opération d'Huguier.

M. Trélat estime que l'opération de M. Terrier peut trouver se application dans les cas de prolapsus simple de l'utérus.

BAZY.

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 10 mai 1888. — Présidence de M. RENDU.

M. Ruault lit un travail sur l'hypertrophie de la quatrième anysdale (amygdale linguale). (V. France médicale, pp. 781, 794, 815.)

M. Rendu demande si la quatrième amygdale est parfois altérée dans la flèvre typhoïde et si, dans l'amygdalite aiguë, l'on consute l'inflammation de la quatrième amygdale.

M. Ruault a recherché l'état de la quatrième amygdale dans deux cas d'amygdalite aiguë simple et dans un cas d'amygdalite phlegmoneuse; dans ces trois cas, la quatrième amygdale était inattérée. Dans une des observations qu'il vient de relater, il est noté que l'hypertrophie de la quatrième amygdale a suivi la fièvre typhoïde.

M. Comby lit une observation intitulée: Embarras gastrique apperthermique. Guérison par le naphthol. (V. France médicale, p. 701.)

M. Ruault, ayant été pris il y a quelques mois d'une amygdalite phlegmoneuse très intense, s'est soumis au régime lacté et a ingéré, sur le conseil de M. Bouchard, l gramme de sulfate de quinine et 2 grammes de naphthol par jour. Au bout de deux ou trois jour, il a été complètement guéri. Depuis cette époque, il a prescrit avec u égal succès le naphthol à trois personnes atteintes d'amygdalite phlegmoneuse.

Les Secrétaires des séances, A. GILBERT, M. LEBRETON.

### BIBLIOGRAPHIE

Atlas d'anatomis chirurgicale, par le D' J. A. Fort, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien professeur libre d'anatomis i l'École pratique, un vol. in-4° relié, Paris, Lecrosnier et Babé, 1888.

Cet ouvrage, comme tous ceux déjà publiés par notre confrère, et remarquable par la clarté et la netteté des détails aussi bien que par l'explication détaillée des planches, les applications pathologiques et physiologiques intercalées à propos. On retrouve dans ces vingt deux planches les détails des principales régions du corps humais

///

BUREAUX , On t'abonne ches " Paraissant le MARDI, le JEUDE, le SAMEDE

LECROSNIER of BABE

UNAN . GERLEGE ..... 15 fr.

Pinos

" SHOW POSTABLE, 18 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

PARIS James A

""A: RICHET : I I want to MOHEL PETER

the second

DAMASCHINO

refisseur de clinique chirurgicalé, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Jembre de l'Académie de médiceine. Membre de l'Académie de médicale. ..... Médicia. des hôpitaux.

. E. BOTTERTUIT,

HARADIE-LAGRAVE

no namini i la Faculi olement agrégé à la Faculté. Ancien interse des hôpitaux de Paris. Clifrurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plembières.

Médecia des hêpitans.....

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux,

Adressor es qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUTY, Rédacteur en chief, 19, rue de Castellane. Les ouvrages remis en deuble soit annencés et analycée, s'il y a Hou.

Contre CONSTIPATION

et les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoides, Bile, Hanque d'Appétit, Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. - La Botte fo 2.50.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnere la répugnance que leur Inspirent mières qui scourent à ALIMENTAIRE allments

tion de cet ELIXIR sont: la viande, Falcool et les écorces d'oranges amères. Hest d'une excellente conon et d'un goût tres agréable. Paris, 20, pl.des Vosges, ettoutes Phi-

pa de chloral la mieux supportée des malades. "Associé au Bremure, le chlorel denne n rts à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..'

Maladies mervenses, Insomnies. Strep present à la dese de 1 à 6 suillerées, seles l'âge dans les 24 houres. PARIS, 20, Pl. des Vespes, et tre Phre.

AFFECTIONS de ICHE, de la GORGE, et du LARYNX LARD-VIGIER AN BORATE DE SOUDE

do chimiq' per, 0,10 cent. per pastillo). —WEIER, ph'm, 13, boel' Bosso-Houvelle, PARES.

# ERITABLE SOLUTION

« L'Antipyrine peut être considérée scientifiquement comme le « médicament le plus puissant contre la douleur. »

(Academie des Sciences, Stance du 18 coril 1887.) La Solution d'Antipyrine du Dr Clin d'un dosage rigoureusement exact, contient:

1 gr. Antipyrine pure par cuillerée à bouche; 0,25 cent. par cuillerée à café. Dose: de 1 à 3 cuillerées de Solution d'Antipyrine Clin par jour; augmenter progressivement, s'il y a lieu, en tenant compte de la susceptibilité du malade. Exiger la Véritable Solution d'Antipyrine Clin (par l'entremise des Pharmaciens.)

1164 Vente en Gros: MAISON CLIN & C¹•, & Paris Samedi 1°2. — Médecine opératoire : MM, Duplay, Berger, Quies, Épreuve pratique : cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle Éche pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2° examen, doctorat (2° partie) : MM. Laboulbène, Mathias-Duval, Campenon. — 3° examen, doctorat (2° partie) : MM. Dieulafoy, Hanot, Hutinel. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu : MM. Panas, Maygrier, Schwartz. — 5° ciana, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu : MM. Cornil, Lancereaux, Rayneal.

Thèses pour le doctoret, — Mercredi 28, à 1 haure. — M. Barraum Contribution à l'étude de l'écholalie, de la coprolalie et de l'initation gestes chez les dégénérées. Président: M. Charcot, — M. Chauvenge hernies inquinales congénitales. Président: M. Trélat. — M. Chauvenge hernies inquinales congénitales. Président: M. Trélat. — M. Chauvenge De la diarrhée matinale. Président: M. Damaschino. — M. Barraum Recherches cliniques sur l'alcoolisme chronique tendant à la démession de la diarrhée matinale. Président: M. Damaschino.

Jeudi 29, à 1 heure. — M. FESQUET: Contribution à l'étude de l'approvisionnement d'eau de poisson. Président: M. Brouardel. — M. Courrier : Des rapports de la chlorose avec la dilatation de l'estomac. Président: M. Bouchard. — M. GILLES: De la double forme plus spéciale ment considérée dans ses rapports avec la paralysie générale. Présidet: M. Ball. — M. ZALDIVAR: De la nature hystérique de la tétanie. Président: M. Dieulafoy.

### NOUVELLES

OPETEALMOLOGIE. — M. Gillet de Grandmont a commencé su de médecine opératoire sur les yeux, le vendredi 16 novembre à 8 le du soir, à l'Ecole pratique, amphithéâtre nº 8, et le continuera le met vendredis suivants à la même heure.

. Les élèves seront exercés à la pratique des opérations.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 11 au 17 novembre 1888. — fieu phoide, 11. — Variole, 6. — Rougeole, 13. — Scarlatine, 1, — Coquelude, Diphtérie, Croup, 28. — Phthisie pulmonaire, 154. — Autres tubercule 19. — Tumours cancérousce et autres, 46.

Méningite, 30. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 41. — Paralysa, — Ramollissement cérébral, 08. — Maladies organiques du oppur,64.

Bronchite aiguë et chronique, 61. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 6 Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 57.

Fièvre et péritonite puerpérales, 1. — Autres affections puerpérales, 3. Débilité congénitale, 20. — Sénilité, 24. — Suicides et autres morts violents 33. — Autres causes de mort, 172. — Causes inconnues, 8.

Nombre absolu de la semaine ; 872. - Résultat de la semaine prédente : 956.

PHTHISIE. — L'Emplaion Marshais est la meilleure préparation créssé Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrities. D' Ferrand (Traité de médecine, 1887).

Le Propriétaire-Gérgest; D. E. BOTTEMENT.

Paris.—A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, sucon 52, rue Madame et rue Corneille, 3



# SOURCE REIGHTED

Autorisée par l'État, appreuyée par l'A

Plus Golds, plus ganouse, plus forreginence of Athinis que les Chlostins et les entres sources ; la plus co-settienate, et la plus ziche du bessie ; no et sant aucune altération par le presente; neuver contre les mainéles du foié, de l'essence, de le du rein et de l'appareil reinaire.

Priz: 20 Fr. la Gelsse de 50 LITRES.

<u>Dépôt ahoz tous les phormacions de France et de ? Etras</u> Adresser les commandes à l'adm, de la Source REIGNIER

PROPRIES IN W. LARBAUD.

aine contre les Maiadles du Fole, de l'Estemac of the Rains, to Diebate, in Gerrile of in Santto, in: SO Pain Laines to be Boundillon of gaire difficulty in: SO Pain Laines to be a friction of gaire difficulty in the PHARMADIENS of MARCHARDS (FANK MINERALES FOR Justic PHARMADIENS of MARCHARDS (FANK MINERALES

# đ٨

ES FRAIS à MORUE ser les Mez és le Pé Extratio do FOI (STABLISSEMENT PONDS A TRRRS-NEUVE MN 4840)

Couleur paille, goût de sardine, très mourrissante.

· s 17% amoun des incompéndents des juntes brunges renterne près le doutée de principes action » (Regert és M. LEST ST R, chef és less chiniques à la l'es, és liés de l'eris.) 14000, Photos, 2, rue Gastiglione, Paris, et Phies, Fl. Extangulaire. France & Ex-

# -LES-BAINS

Ranc sulfusées saleiques très abendantes les sius miliurences de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

8AISON DU 1 MAI AU 15 OCTOBRE

Malaciae des voies respiratoires : Laryngites, Coryaes chroniques, affections harrales, Bronchites chroniques, tuberculiestion pulmonaire. Asthme. coqueluche.
Malacies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc.
Rhamatismes : Affections articulaires en transpatiques, pagalysis musculaire et htérique, chorés, movacues en anémas.
Malacies characiques des votes génito-arinaires.

## INSTALLATIONS COMPLETES

BAINS. DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFURBUSE Palles d'inhelation et de puirérisation, à température abende variable selon les

Inhalations Succeptylynas.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE

Inhalations d'exygène, baius sulfureux électriques.

MOTICS BY PROSPECTUS SUR DEMIAMOR

On trouve les Maux d'Enghien ches tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales.



# CAPSULES: DARTOIS

## à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinaire. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'hule de foie de morue, formule reconnue la meilleure. — Doses: De 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant hoire immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rougie ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisie)

LB PLACON 9 FRANCS, 105, RUB DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

En preserivant les Capsules Dartois, les médecins procureront à leurs malades si produit pur, exactement dosé et très soluble. – Les Créosotes ordinaires, dont on dissemule souvent l'impureté en les associant à divers produits, sont irritantes et mal tolètes

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIE QUINQUINA AU CACAO

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phe Lebeauit, 53, Rue Réaum.
Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PAR

AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

# LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Scule employée par les médecins des Hópitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEAL-QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette prépartion d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la reus précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats of coujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses trafés par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminate, paret qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac, (Gazette des Hôpitaux.)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas Dépot à la Pharmacie, 34, sue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies. membres gauches à chaque excitation deuloureuse portée aur le côté droit. Les mouvements réflexes sont normaux au membre inférieur ; au membre supérieur ils ne consistent qu'en des contractions faibles de l'épaule.

Il existe une paralysie complète de la moitié droite de la face. Les pupilles sont égales et contractiles.

Le malade est encore plongé dans une terpeur générale dont on peut le faire sortir pour un moment en lui parlant. On peut aisément se convaincre qu'il distingue et même qu'il reconnaît divers objets qu'on lui présente (un verre de vin, un journal); il répond pan signes, bien qu'avec effort, et cherche en vain à articuler quelques paroles. Il existe une aphasie motrice complète; il n'y a néanmoins ni surdité, ni cécité verbale et le blessé fait un signe négatif lorsqu'on lui présente un objet différent que celui dont on lui proponce le nom.

Le 6, l'aphasie est plus marquée que le 5. La torpeur et l'hébétude paraissent augmenter. Le 7, au matin, je trouve le blessé plongé dans le coma le plus complet; de temps en temps se produisent des convulsions cloniques du côté gauche de la face, dont les muscles, ceux des lèvres, ceux des paupières, sont animés de contractions spasmodiques intermittentes produisant un clignement continuel, une sorte de tremblement de la joue, des lèvres et du menton; les muscles masticateurs présentent des contractions analogues qui se traduisent par un claquement de dents. La face est tournée à gauche et immobilisée dans cette position par la contraction des muscles du cou; les deux yeux sont fixés en déviation conjuguée vers la droite. Le membre supérieur gauche est contracturé. L'hémiplégie droite est toujours absolue.

La température est à 38°, les urines sont involontairement rendues. En présence de cette aggravation rapide, de ces phénomènes d'encéphalite ou tout au moins d'irritation encéphalique, je me hâte de pratiquer la trépanation après avoir pris l'avis conforme et avec l'aide de mon collègue, M. le Dr Perier.

Le crâne est rasé avec soin, savonné et nettoyé à la brosse, puis lavé à la solution phéniquée à 5 0/0. Avec les précautions antiseptiques strictes, une grande incision cruciale est pratiquée sur la région pariétale, au niveau de la partie supérieure de la bosse sanguine. Le péricrâne est intact, mais après l'avoir décollé de la table externe du crâne, on tombe sur une grande fissure antéro-postérieure sans enfoncement qui part de la suture fronto-pariétale gauche et qui paraît s'étendre fort loin en arrière; elle traverse tout le champ de l'incision qui mesure près de 8 centimètres d'avant en arrière. La partie moyenne de cette fissure présente une petite esquille qu'on enlève avec un élévatoire et qui ne comprend que la

table externe. Deux couronnes de trépan placées au-dessous de cette fissure permettent de réséquer une étendue du pariétal de 3 à 4 centimètres carrés. Il n'y a pas d'enfoncement de la table interne.

La dure-mère étant incisée, on voit faire saillie une masse de caillots noirâtres qui reçoivent les battements du cerveau; en les enlevant, on pénètre dans un énorme foyer traumatique creusé dans l'hémisphère cérébral (d'après la situation de la trépanation, vers la partie supérieure et en avant du sillon de Rolando.) Ce foyer sanguin est plein de caillots qui sortent mélangés à de la pulpe cérébrale : le doigt pénètre dans cette cavité à 4 centimètres de profondeur; explorant la surface intérieure de la voûte crânienne, il ne découvre nulle part d'esquille ni de fragment enfoncé.

On ne pratique aucune irrigation dans cette cavité; après l'avoir débarrassée très doucement, mais le plus complètement possible des caillots qui la remplissent, on fait un lavage extérieur, et on ferme is plaie des parties molles en réunissant les bords des incisions par la suture; au milieu de la plaie on laisse à demeure une mêche de gaze antiseptique au salol pénétrant jusque dans la cavité et on place un petit tube à drainage à l'un de ses angles; on reconvre la région d'un pansement compressif à l'iodoforme.

Aussitôt après l'opération, les phénomènes d'excitation se dissipent; les secousses de la face réapparaissent quelques instants dans la journée, mais pour ne plus se reproduire. La déviation conjuguée des yeux, la contracture du membre supérieur gauche ont totalement disparu. La température redescend à 37°,5 et se maintient les jours suivants entre 97° et 37°,4.

Le troisième jour (9 juin), on renouvelle le pansement et on enlève la mêche et le drain; par le centre de la plaie commence à faire saillie une encéphalocèle. Celle-ci s'accroît rapidément: le 12 juin elle a le volume d'une grosse noix; elle présente des battements très prononcés; sa base est étranglée par l'ouverture qui lui donne passage, sa surface est grisâtre.

L'hémiplégie est toujours complète, mais le malade a repris toute sa connaissance; il comprend ce qu'on lui demande, répond par signes aux questions; il parvient même avec effort à dire vin rouge quand on lui présente un verre plein de vin. Il se remue dans son lit, boit et mange avec appétit; mais il rend involontairement ses matières et ses urines.

Le 16, la température s'élève au-dessus de 38°, la partie superficielle de l'encéphalocèle s'est nécrosée et se détache (examinée au microscope, on l'a trouvée composée exclusivement d'éléments de la névreglie); un peu de suppuration s'est produite à sa base. Cette légère exacerbation se calme au bout de deux jours : l'encéphalocèle.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAINE

Travaux originants: Fracture longitudinale de la votte du crane sans enfoncement, siègnant à gauche, avec attrition profesale des sones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. Hémiplègie droite totale avec aphaeie motrice. Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les muscles non paralysés. Trépanation. Éncéphalocèle consécutive. Guérison avec rétour partiel de la parole et de la motilité, par M. Paul Berger (suite et fin).

— Sur un cas de paralysés da seri existal survenué treute-quatre aux après la cérisolidation d'une fracture du deude, par M. Paul Blocq. — Comptes rendus analytiqués des Seciétés savantes: Société médicale des hópitaux, séance du 25 novembre 1888. — Société clinique de Paris, séance du 24 mai 1988. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles.

Fracture longitudinale de la voûte du crâne sans enfoncement, séégeant à gauche, avec attrition profonde des zones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. — Hémiplégie droite totale avec sphasie motrice. — Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les muscles non paralysés. — Trépanation. — Encéphalocèle consécutive. — Guérison avec retour partiel de la parole et de la motilité (1).

Par M. Patil Burgus, Chirargian & l'ubpital Lariboistel. (Suite et fin) (1).

- II. Les indications qui se sont présentées dans l'histoire de ce blessé, doivent être envisagées comme elles se sont présentées à notre discussion, au début, des l'entrée du blessé à l'hôpital et au moment de l'aggravation, c'est-à-dire de l'apparition des accidents survenus le quatrième jour et qui imposaient au chirurgien une nouvelle ligne de conduite.
- a). Au début, à l'entrée du malade à l'hôpital, on sera peut-étre surpris que je n'aie pas d'emblée songé à pratiquer la trépanation. J'y ai pensé, j'ai sérieusement discuté l'opportunité de cette mesure chirurgicale et je l'ai rejetée provisoirement, du moins, pour les raisons que voici :

La trepanation immédiate peut être motivée: par la nécessité de faire cesser des accidents qui sont un danger prochain pour l'existence, ou par le désir de faire disparaître la cause de laquelle dépendent les troubles physiologiques: paralysie, aphasie, et de favoriser la restauration des fonctions temporairement détruites. Or, chez

<sup>(1)</sup> Voit France medicale n. 138.

notre malade, il n'existait pas de danger pressant pour l'existence, pas plus en apparence que dans un grand nombre d'autres cas de fractures du crâne accompagnées de commotion cérébrale grave, qui guérissent spontanément, et pour lesquels personne ne propose de pratiquer la trépanation. Pouvait-on, d'autre part, espérer que l'opération ferait disparaître les paralysies? S'il s'était agi d'un enfoncement du crâne comprimant le cerveau, on eût pu s'attendre à ce que le relèvement des fragments fut suivi, à plus ou moins brève échéance, du retour des fonctions : mais si les troubles moteurs étaient dus à une rupture, à une véritable destruction d'un département de l'écorce et des conducteurs qui en émanent, on ne pouvait compter que l'évacuation d'un foyer sanguin situé en pleine substance cérébrale suffit à rétablir l'intégrité fonctionnelle de ces centres. La trépanation, en pareil cas, me paraissait devoir être d'une efficacité plus que douteuse, au point de vue du retour des fonctions.

En dehors d'un danger pressant que court l'existence, l'indication du trépan primitif dépend donc surtout de l'existence d'un enfoncement des fragments crâniens dans la substance cérébrale : chez mon blessé, cet enfoncement n'existant pas, ou tout au moins n'étant pas probable, je crus devoir m'abstenir.

Il faut ici faire ressortir la différence qui existe entre les fractures du crâne ouvertes, faisant communiquer par une plaie la cavité crânienne avec l'extérieur et les fractures simples, c'est-à-dire sans plaie. Quoique cette distinction puisse paraître un peu vieux jeu à l'époque de la pleine floraison de la méthode antiseptique, je la conserve, car il est certain que dans le premier cas, celui de fracture compliquée de plaie, l'application du trépan, faite suivant les règles, n'ajoute aucun élément nouveau à la gravité de l'état du malade et qu'elle peut parfois, même en dehors de toute prévision, jeter une lumière inattendue sur la nature des lésions et sur la cause des accidents observés, tandis qu'en cas de fracture simple, si confiant que l'on soit dans les garanties que donne l'exécution des règles antiseptiques, on ne saurait affirmer avec autant de conviction que le trépan, s'il n'est pas utile, ne puisse en aucune façon être nuisible. Il faut, d'ailleurs, remarquer que les fractures du crâne compliquées de plaie, présentent un pronostic infiniment plus grave que les fractures simples, et que les dangers auxquels elles exposent autorisent le chirurgien à plus de hardiesse dans le choix des moyens qu'il emploie.

Ainsi donc, chez mon blessé, atteint d'une fracture simple du crâne, sans enfoncement probable, et qui ne courait aucun danger immédiat, je crus devoir m'abstenir et attendre en observant.

b) — Telle n'était plus la situation, lorsque le 7 juin se manifestèrent les accidents d'encéphalite; cette encéphalite était développée et entretenue non seulement par une blessure du cerveau, mais par un corps étranger, enfoncement méconnu au caillot sanguin : la trépanation seule pouvait sauver la vie du malade, elle était indiquée, commandée, et l'événement prouva que la pratiquer aussitôt était le seul parti à prendre.

Ferai-je ressortir l'innocuité de l'intervention lorsqu'elle est appuyée sur l'application rigoureuse des préceptes antiseptiques? C'est d'une évidence qui devient presque banale et [qui pourtant ne saurait être trop proclamée : d'ailleurs aucune région ne se prête mieux que le crâne, aucune opération mieux que la trépanation, à l'application des principes listériens. Ceux-ci, néanmoins, ne sauraient empêcher qu'on n'observe de temps à autre la complication qui est survenue chez mon opéré, l'encéphalocèle traumatique consécutive. J'ai deux fois vu se produire cet accident ou plutôt ce phénomène; les deux cas se sont terminés par la guérison, l'encéphalocèle s'étant en partie détruite par élimination, en partie rétractée, et ayant fini par prendre part à la constitution même de la cicatrice; mais si la complication en question n'est pas grave, elle est pénible à cause du retard qu'elle apporte à la guérison, des inquiétudes qu'elle donne au médecin, des pansements longtemps prolongés et souvent renouvelés qu'elle exige. Raison de plus pour ne pas trépaner sans raisons suffisantes, des malades qui ne demandent qu'à guérir spontanément d'accidents cérébraux accompagnant une fracture simple du crâne!

J'ai dit que ce malade était resté complètement hémiplégique et qu'en raison de l'étendue de la destruction cérébrale, je ne comptais plus aucunement sur le retour des mouvements. Je fus donc agréablement surpris, vers le le août, de constater qu'en même temps que les accidents d'épilepsie jacksonnienne qu'il présentait au membre inférieur se dissipaient, les mouvements commençaient à revenir dans les muscles moteurs (extenseurs et fléchisseurs des orteils). Le retour fut presque subit; le 12 août le malade se levait et marchait en fauchant encore un peu.

Le membre supérieur paraissait toujours inerte, mais en examinant avec attention les doigts, on voyait se produire quelques mouvements, certainement volontaires, quoique encore très faibles.

Depuis lors, les fonctions du membre inférieur se sont complètement rétablies; le blessé peut marcher longuement sans fatigue. Les mouvements sont également revenus en assez notable proportion, non seulement à l'épaule, au bras et à l'avant-bras qui se meuvent sans difficulté, mais même aux doigts dont les fléchisseurs se contractent manifestement. Le melade ne peut néanmoins se servir encore de sa main pour aucun travail. Il conserve un embarres notable de la parole qui est hésitante et saccadée, et une grande peine à trouver ses expressions. Au niveau de la trépanation, la cicatrice est fortement déprimée, indiquant qu'il y a en ce point une perte de substance fort étandue, et elle présente des pulsations d'une certaine amplitude : le blessé est parti pour l'asile de Viscennes vers le milieu d'octobre.

Ce retour inespéré des fonctions mentre es que l'on peut attendre de la trépanation, lors même que l'origine des troubles moteurs réside dans une destruction étendue de la substance cérébrale. La trépanation, en supprimant les corps étrangers, fragments osseux ou caillots ganguins, vient en aide au processus réparateur et favorise la restitution de l'activité physiologique, Son efficacité à ce point de vue, même dans les cas en apparence presque désespérés, est parfaitement mise en lumière par notre observation.

En terminant, je voudrais qu'il regtât de ce fait l'impression que la trépanation, reasource merveilleuse qui peut sauver l'existence et favoriser le retour de fonctions en apperence perdues, ne vaut que par la rigueur avec laquelle on en a déterminé l'indication fondée sur le diagnostic précis de la lésion du crâne et des complications cérébrales dont celle-ci s'accompagne.

Sur un cas de paralysie du nerf cubitel survenue trente-quatre ans après la consolidation d'une fracture du coude (1).

Par M. Paul Bloce, Ancien interne des hopitaux.

Au cours de recherches que j'ai entreprises dans le service de M. la P. Charcot, alors que j'avais l'honneur d'être son interne, sur certaines paralysies amyetrophiques des membres supérieurs, il m'a été denné d'observer un cas de paralysie cubitale dont l'étiologie tout à fait spéciale m'a para mériter d'être rapportée.

Voiei la relation de ce fait:

Dug., âgé de 42 ans, forgeron, est entré le 2 décembre 1887 à la Salpêtrière dans le service de M. le P. Charcot:

Antécedents héréditaires. — D... n'a pas conne ses grands parents et ne peut donner aucun renseignement sur eux. Bon père est mort des suites d'un accident. Sa mère a succombé à une phthisie pulmonaire. Une tante maternette a été foite. Il ne connaît pas d'autres nerveux dans sa famille avec laquelle il a peu de relations.

<sup>(1)</sup> Campungration à la Société clinique de Paris.

Anticédites personnels. — Il no se souvient pas d'aveir fait accune autre maladie qu'un rhematisme polyarticulaire aigu, il y a din-sept ans, qui le tint au lit pendant six semaines. Il a fait des excès vénériens pendant sa jeunesse, mais n'a pas contracté la syphilis; il u'est pas alcoolique. Il s'est fracturé le brus gauche à l'âge de 6 aus (il y a 34 ans) au niveau du coude, et les fouctions de ce membre n'ont jamais été égales à celles du buss droit depuis cet accident.

Début. — L'affection actuelle a débuté il y a sept mois (en mai). A cette époque appararent des sensations pénibles de fourmillement et d'engourdissement dans le petit doigt de la main gauche; ces douleurs gagnent bientôt l'amudaire, puis de la faiblesse et de l'amaigrissement apparaissent dans la main et s'accusent insensiblement jusqu'à produire les déformations pour lesquelles il est venu à l'hôpital.

Etat actuel: (2 décembre 1887). L'éminence hypothénar et les interrosseux de la main gauche sont très atrophiés. Les deux derniers doigts de la main sont rétractés en fiexion, et la rétraction est plus prononcée sur le petit doigt. L'éminence thénar est aplatie. Il n'existe pas de tremblement fibrillaire.

Le malade ne peut résister quand on tente d'écurter son pouce. Il ne peut écurter ses doigts qui sont légèrement rapprochés les uns des autres; il ne peut faire auxun mouvement du petit doigt.

Il existe en somme une peralysie et une atrophie de tous les muscles innervés par le cubital.

La pression du nerf dans la gouttière et tout le long de son' trajet est douloureuse. Dans tout le domaine du nerf, la sensibilité au tact est diminuée, et elle est abolie peur la piqure et pour la température. Le sens musculaire est conservé. Le sensibilité profonde articulaire est abolie seulement dans les articulations du petit doigt.

Il n'existe pas d'autres troubles trophiques.

L'examen de la région de seude montre que l'articulation est augmentée de volume dans son diamètre transversal, les mouvements d'extension seuls sont limités. L'épicondyle est notoirement plus volumineux, mais dens la région épitrochléeune on ne perçeit pas de déformation à proprement parler: peut-être espendant le nerf est-il moins profondément situé dans la genttière, et par suite plus accessible à l'expleration qui le montre doulouseux, mais non déformé.

Examen électrique. — (Note due à l'obligeance de M. le Dr Vigouroux). Névrite du cubital gauche. Aueune réaction des interosseux.
Eminence thénar: abducteur et opposant normaux. Court fiéchisseur
et adducteur présentant la réaction complète de dégénérescence.
Celle-ci est plus facile à constater pour l'hypothénar qui la présente

dans toutes ses parties. L'excitation galvanique du cubits au-dessus du poignet détermine une courte contraction du court fléchisseur du petit doigt et rien de plus.

La réaction de dégénérescence est bien complète. Pas de réaction faradique et réaction galvanique avec l'anode bien plus forte qu'avec le cathode. Celle-ci est douteuse.

Comme on voit, il s'agit d'une névrite cubitale, dont le diagnostic est indiscutable, névrite survenue sans autre cause apparente qu'une fracture du coude remontant à trente-quatre ans.

L'influence de ce traumatisme m'avait paru à priori très contetable; il est peu admissible, en effet, qu'un intervalle d'intégrité du membre aussi considérable sépare l'accident de sa conséquence. J'ai retrouvé toutefois une observation de M. le Pr Panas, qui m'a permis d'envisager cette hypothèse avec moins d'appréhension.

M. Panas (1) a relaté l'observation d'un malade atteint d'une paralysie du nerf cubital se montrant douze ans et demi après la consolidation d'une fracture du coude. Il s'agissait d'un cordonnier agé de 40 ans, qui se plaignait d'avoir perdu depuis six mois la force et la précision de la main droite et en était gêné pour son travail. L'examen permit de constater les signes d'une paralysie du cubital; griffe caractéristique, atrophie des interosseux, en particulier de premier, parésie du cubital antérieur. Il existait de plus des troubles de la sensibilité, fourmillements et engourdissements, diminution de la sensibilité tactile dans la zone du nerf. On notait une augmentation du diamètre transversal du coude, l'effacement de la gouttière de réception du nert cubital qui était remplacée par une saillie. Le nerf pouvait être senti immédiatement sous la peau comme un cordon volumineux, dur et qui glissait librement d'un côté à l'autre. Sar la surface bombée de l'épitrochlée, il était d'autre part augmenté de volume et présentait une nodosité fusiforme, offrant tous les caractères d'un névrome. Le nerf, dans la flexion du coude, se portait de plus en plus en dedans jusqu'au contact de l'épitrochlée, et devenu ainsi superficiel, se trouvait presque fatalement exposé à des traumatismes, pressions ou choes venus du dehors. Le malade interrogé alors sur ses antécédents nous apprenait que treize ans auparavant il était tombé sur le coude, et fut à la suite de cet accident, qu'on traita pour une luxation trois mois à recouvrer les mouvements du coude. Depuis, jusqu'à il y avait six mois, il avait pu continuer son travail. M. Panas pense que la gouttière trochléale s'étant trouvée comblée, le nerf devint superficiel et fut exposé, ainsi privé de toute

<sup>(1)</sup> Sur une cause peu connue de paralysie du nerf cubital (Arch. gén. de méd 1878).

protection, à des pressions ou des chocs réitérés, d'où état irritatif et névrite.

Quoique, dans notre cas, les constatations anatomiques soient moins favorables à l'hypothèse invoquée par M. Panas, nous ne doutons pas qu'il ne doive s'agir de circonstances pathogéniques analogues. Cependant ce long intervalle de trente-quatre ans d'une part, la profession de forgeron qu'exerçait notre malade, d'autre part, ne laissent pas que de nous inspirer quelques nouveaux doutes à l'endroit de cette relation causale. Aussi, étant données les conceptions dès longtemps formulées par le Pr Charcot sur le rôle prépondérant de l'hérédité dans la production des affections nerveuses, conceptions en particulier récemment démontrées par M. Neumann en ce qui concerne tout un ordre de paralysies périphériques, les paralysies faciales dites à frigore (1), serions-nous presque tenté dans le cas actuel d'invoquer d'un côté la prédisposition générale héréditaire notée chez notre malade, et de l'autre, l'effet localisateur occasionnel du traumatisme ancien, pour interpréter pathogéniquement cette observation. Le malade prédisposé par ses antécédents héréditaires à une affection nerveuse, en raison du locus minoris resistantiz occasionné par la fracture du coude, aurait vu cette affection se réaliser sous la forme d'une névrite cubitale.

## SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 25 novembre 1888. - Presidence de M. SIREDEY.

ENTÉROPTOSE. — M. Féréol fait une très intéressante communication dans laquelle il résume d'une façon des plus attrayantes le mémoire de M. Glénard. Il cite simplement, à titre d'exemple, trois observations des plus concluantes dont une ayant trait à une maladie qui a été soignée pendant plus de 25 ans, par M. Féréol luimême et par presque toutes les célébrités de France et de l'étranger; les traitements les plus divers des nombreux accidents dont elle souffrait étaient restés sans résultat jusqu'au jour où M. Féréol lui-même, songeant à l'entéroptose, fit porter à cette malade une ceinture de Glénard; de ce jour les souffrances de la malade disparurent comme par miracle; aussi, pour témoigner à M. Féréol de sa reconnaissance, n'a-t-elle pas hésité à venir se soumettre à l'examen de la Société. M. Féréol insiste teut particulièrement sur la valeur presque pathognomonique de certains symptômes : le réveil vers

<sup>(1)</sup> Du rôle de la prédisposition nerveuse dans l'étiologie de la paralysie faciale (Arch. Neurologie, 7 juillet 1887). Nouvelles études (Arch. Neurologie, 1888.)

2 heures du matin suivi d'insomale avec malaises plus ou moins marqués; l'exacerbation considérable ou l'apparition brusque des malaises au moment du lever et dans le courant de l'après-midi; la relation constante de ces malaises avec la nature de l'alimentation; l'irrégularité des garde-robes consistent tantôt en constination habituelle, tantôt en diarrhée également habituelle, tantôt enfin en constipation alternant avec des débacles diarrhéiques. A l'examen direct, le palper abdominal, à la condition d'être fait complètement de façon à fouiller le ventre du malade, montrera la corde formée par le còlon transverse, et souvent un roin mobile dans une proportion de 30 0/0, plus rarement un foie mobile (4.5 0/0) plus rarement encore une rate mobile (1 p. 200). En tout cas, la manœuvre consistant à relever avec les deux mains le ventre du malade mis debout devast soi, le soulagement immédiat éprouvé par le patient tant que son ventre est soutenu et comprimé, le malaise épronvé au contraire lorsqu'on abandonne brusquement la masse abdominale à son propre poids, cette manœuvre et le soulagement qui en résulte ne sauraient laisser de doute; il faut alors, sans hésiter, appliquer un appareil de contention des organes abdominaux, soumettre le malade aux laxstifs et au régime approprié; tous les symptômes ci-dessus mentiosnés disparaissent et avec eux la neurasthénie qui est le plus ordinairement le syndrôme prédominant, le seul pour lequel le malade vienne consulter. Pour M. Féréol comme pour M. Glénard, la plupart des neurasthéniques ne seraient que des malades atteints d'entéroptose. Mais si la contention doit amener le soulagement, il faut reconnaître que quelquefois cette contention est difficile à obtenir, que d'autrefois, au début, elle provoque des douleurs; dans ces cas le stypage de Bailly rendra de grands services. M. Féréol rappelle également l'étiologie de l'entéroptose qui est beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme, est souvent puerpérale ou favorisée par l'abaissement du foie, par le corset et qui reconnaît pour cause déterminante un effet ou un traumatisme. Enfin, en terminant, M. Féréol se demande quels rapprochements on peut faire entre les entéroptoses de M. Glénard et les dilatés de M. Bouchard.

M. Guyot s'associe complètement à l'opinion de M. Féréol per admettre l'association de la néphroptose à l'entéroptose. Il insiste sur le soulagement absolu obtenu par l'application de la ceinture de Glénard chez la malade qu'il a fait voir à M. Féréol. Mais M. Guyot n'a pas pu constater ni reproduire les lésions indiquées par M. Féréol et M. Glénard; il signale d'autre part des dispositions anormales congénitales du côlon transverse indiquées sur les gravures du traité d'anatomie de Trèves; ces conditions ne seraient-elles pas favorables à l'apparition des accidents ? ou bien ne sont-ce pes

ces dispositions anormales congénitales qui ont été prises pour les lésions de l'entéroptose ?

M. Siredey est très frappé des résultats obtenus par M. Féréol, mais étant donné l'état neuropathique extraordinairement accusé de certains malades, il eroit qu'il fant faire des réserves sur la durée de la guérison et du soulagement obtenu.

CURABILITÉ DE LA CIRRIOSE ALGOOLIQUE DU FOIE. — M. Millard présente trois malades qu'il a suivis, non pas à l'hôpital, mais à sa consultation particulière. Le premier est un homme de 55 ans qui buvait habituellement quatre à cinq bouteilles par jour; après avoir été dyspeptique pendant plusieurs années, le malade maigrit à dater de juillet 1886; l'ascite nécessita en cinq mois six ponetions qui ont donné issue à une quantité totale de plus de cent litres. Le malade a été soumis depuis le mois de novembre 1886 au régime lacté absolu, avec potion à la baie de genièvre et deux purgatifs drastiques par semaine. Au bout de quatre mois l'amélioration était déjà indéniable.

Le second malade, buveur de vin blanc (deux litres par jour) a été soigné par M. Miliard depuis un an seulement : le traitement a été sensiblement le même. L'amélioration a été plus rapide que chez le premier, la guérison se maintient.

Chez le troisième malade, avec le même traitement, le régultat a été encore plus surprenant.

Ces trois malades sont aujourd'hui parfaitement guéris, on trouve seulement le foie légèrement hypertrophié. La formule de la potion préconisée par M. Millard est la suivante:

| Baie de genièvre                                    | 10 grammes.       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Faire infuser dans                                  | 200 grammes d'eau |
| Ajouter acétate de potasse . } nitrate de potasse } | 2 grammes.        |
| Oxymel scillitique                                  | 10 à 30 grammes.  |
| Sp. des cinq racines                                | 30 grammes.       |

En terminant, M. Millard fait remarquer qu'il ne craint pas d'avoir recours à la paracentèse, toutes les fois que la diurèse lui paraît insuffisante. La seule alimentation possible au moins au début est le lait; il faut absolument interdire l'alcool sous toutes ses formes, même sous celle de vins médicamenteux qui, loin de fortifier le malade ou de faciliter la diurèse, ne font qu'entretenir les accidents. M. Millard reconnaît qu'il est peut-être tombé sur une série heureuse, que d'autre part ses malades ont montré une docilité peu commune, mais néanmoins il espère que de tels exemples engageront les praticiens à ne pas considérar toujours, comme on a beaucoup de

tendance à le faire, la cirrhose alcoolique comme une maladie incurable.

SAPELIER.

## SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 24 mai 1888. — Présidence de M. BOUCHARD.

M. Gilbert lit un rapport sur les travaux des candidats au titre de membre de la Société.

MM. Démelin, Méry, Besançon et Iscovesco sont nommés membres titulaires de la Société.

M. Barth lit une observation intitulée: fracture de côtes, sans complication apparente; pleurésie traumatique; hémothorax consécutif par hémorrhagie secondaire d'une artère intercostale déchirée. Mort. Autopsie. (Sera publié.)

M. Bouchard pense que la toux incessante du malade a dû être la cause de l'hémorrhagie secondaire et qu'il était indiqué de la combattre par des injections de morphine et par les autres moyens habituellement usités.

M. Ischmann lit une observation intitulée: Insuffisance de l'artère pulmonaire. Embolie pulmonaire. Mort. (V. France méd. p. 758).

M. Moulonguet lit deux observations de corps étranger de l'avantbras et de la main. (V. France méd. p. 856.)

> Les Secrétaires des séances, A. Gilbert, M. Lebreton.

### BIBLIOGRAPHIE

ATLAS SCHÉMATIQUE DU SYSTÈME NERVEUX, ORIGINES, RAMIFICATION, ANASTOMOSES DES NERFS, LEUR DISTRIBUTION DANS LES MUSCLES ET LA PEAU, par W. H. Flower F.R.S. traduit sur la troisième édition suglaise et augmenté par A. Duprat (du Brésil), externe des hôpitais de Paris, précédé d'une préface par M. Dejérine, médecin des hôpitaux, agrégé à la Faculté de médecine. (Paris. G. Masson, éditeur, 1888.)

Nous manquions en France d'un ouvrage où d'un seul compon put faire des recherches un peu longues et par cela même en nuyeuses, étant donné un trouble localisé et systématique de la sensibilité ou de la motilité, savoir immédiatement, à quel nerf ou à quels groupes de nerfs on devrait prapporter ce trouble.

, Actuellement cette lacune est comblée, grâce à M. Duprat, un de

nos meilleurs ex-internes, qui a eu l'excellente idée de transporter en France l'atlas de Flower; nous avons ainsi une espèce d'anatomie topographique du système nerveux qui complète heureusement les livres classiques du professeur Richet et de M. Tillaux.

L'ouvrage comprend 7 planches.

La première, qui n'existe pas dans l'ouvrage original anglais, a été ajoutée par M. Duprat : c'est une planche d'anatomie topographique crânio-cérébrale faite d'après les travaux de P. Broca et de M. Féré.

Les autres sont relatives au système nerveux périphérique: « Les « nerfs sont représentés depuis leur origine apparente jusqu'à leurs « terminaisons dans la peau ou dans les muscles, de telle sorte, dit « M. Dejérine dans la préface, qu'en jetant un coup d'œil sur chaque « planche, on voit immédiatement à quel tronc, à quel plexus, et « partant à quel groupe de racines appartient tel ou tel filet collaté- « ral ou terminal, et tendant à tel muscle et à telle partie de la « peau. »

Deux planches sont consacrées aux nerfs crâniens, deux aux nerfs rachidiens.

La sixième, très importante, correspond à l'étude de la sensibilité cutanée et indique la distribution de chaque nerf sur le plexus dont il dérive.

La septième est consacrée au grand sympathique.

Comme on le voit, cet atlas forme un ensemble très utile destiné à éviter beaucoup de recherches et à suppléer aux défaillances de la mémoire. Il sera facilement accepté par tous, et par les élèves, et par les travailleurs, quels qu'ils soient, savants aussi bien que praticiens.

M. Duprat a donc fait une œuvre éminemment utile dont nous devons le remercier : aussi ne doutons-nous pas du succès de sa tentative.

P. Bazy.

Chirurgien des hôpitaux.

## MÉCROLOGIE

Le Dr Rampont (Germain), de Chablis (Yonne), sénateur inamovible et questeur du Sénat, vient de mourir à l'âge de 79 ans. Notre confrère avait fait partie de la Constituante de 1848, du Corps législatif de 1869 et de l'Assemblée nationale de 1871. Après le 4 septembre, il fut nommé directeur général des postes et, à ce titre, il organisa le service des ballons pour le transport des lettres et celui des dépêches microscopiques par pigeons voyageurs.

Le D' CHARREYRE, d'Yssingeaux (Haute-Loire), reçu en 1871.

## ROUVELLES

BURDAUE DE BESTÂLBANCE, -- DENS SE SÉMICS du 2 ROVINITA, M Caseil municipal de Parks a pris la délibération suivante :

M. le directeur de l'Assistance publique est invité à prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir, les médicaments prescrits à des malades indigents par les médecins n'appartenant pas aux bureau de bienfaisance, soient délivrés par les maisons de secours ou par les pharmaciens dans les mêmes conditions que s'ils étaient prescrits par les médecins attachés à ce service.

A cet effet, il sera temis aux médecies qui se seront fait inscrité le mairie et qui auront été agréés, des fettilles de prescription.

Les médicaments prescrite ainsi seront délivrés gratuitément au la lades indigents sur la présentation de leur carte, et es des spédifique médecin du bureau de bienfaisance ne pourra pas faire son servieux à-dire en cas d'urgence.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS, dans la même séauce s, sur la position de M. Chautemps. chargé sa 4° Commission : 1° d'entrer en lations avec M. le ministre de la guerre pour faire désigner Paris commisège de l'école du service de santé militaire, dont la création atté de cidée; et 2° de présenter un rapport sur le résultat des pourparlers angaés.

Ecold 50 Val-DE-Grace. — M. Valibard, agrege da Val-de-Grace dont la période d'agrégation est terminée, sera maintenu à Patis pour organiser, à l'intention des médecims militaires, l'enseignement de la bactérielogie.

Sur la proposition de M. Dujardin-Beatmetz, directeus du service le santé au ministère de la guerre, et de M. Gaujet, directeur de l'Ecsa de Val-de-Grâce, le ministre de la guerre a décidé que le laboratoire de bactériologie de cette Ecole serait agrandi de façon à pouvoir recessit, par séries successives, les médecins militaires désignés pour suivre les conférences de bactériologie.

C'est le point de départ des cours de perfectionnement qui seront misés ultérieurement, pour la médecine opératoire, l'hygiène, etc., de

La Société clinique de Paris procédera, dans sa séance du jeux décembre, à des élections de membres titulaires.

COLLÈGE DE FRANCE. — M. Brown-Sequent traitera du rôle de l'indication dans les fonctions et les malactes du système nerveux. Il comme ceta le cours le march à décembre, à 2 h. 4/2, et le continuera les mais semedia, à la même neure.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albanistate de let, le plus assimilable les ferragineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUR.

Paris. - A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, success 52, rue Madame et rue Cornellie, 3

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMBAIDE

Travaux originanx: Fracture longitudinale de la Voute du crane sans enfoncement, siegeant à gaucke, avec striften protende des sones motifices de l'hémisphèse cérébral correspondant. Hémiplégie droite totale avec aphasie motrice. Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les muscles non paralysés. Trépanation. Encéphalocèle consécutive. Guérison avec rétour partiel de la parôle et de la motilité, par M. Paul Berget (suite et lin).

Sur un cas de paralysés du neir etibital survenue treute-quatre sus après la consolidation d'une fracture du deude, par M. Paul Blocq. — Comptes rendus smalytiqués des Sectétés savantes: Société médicale des hópitaux, séance du 25 novembre 1888. — Société elinique de Paris, séance du 24 mai 1988. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles.

Fracture longitudinale de la voûte du crâne sans enfoncement, siégeant à gauche, avec attrition profonde des zones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. — Hémiplégie droite totale avec aphasie motrice. — Plus tard, phénemènes spasmodiques et cenvulaions occupant les muscles non paralysés. — Trépanation. — Encéphalecèle consécutive. — Guérison avec retour partiel de la parele et de la metilité (1).

Par M. Path Bunduk, Chirargian & l'ubpital Luribéistel. (Suite et fin) (1).

II. — Les indications qui se sont présentées dans l'histoire de ce blessé, doivent être envisagées comme elles se sont présentées à notre discussion, au début, des l'entrée du blessé à l'hôpital et au moment de l'aggravation, c'est-à-dire de l'apparition des accidents survenus le quatrième jour et qui imposaient au chirurgien une nouvelle ligne de conduite.

a). — Au début, à l'entrée du malade à l'hôpital, on sera peut-être surpris que je n'aie pas d'emblée songé à pratiquer la trépanation. J'y ai pensé, j'ai sérieusement discuté l'opportunité de cette mesure chirurgicale et je l'ai rejetée provisoirement, du moins, pour les raisons que voici:

La trépanation immédiate peut être motivée: par la nécessité de faire cesser des accidents qui sont un danger prochain pour l'existence, ou par le désir de faire disparaître la cause de laquelle dépendent les troubles physiologiques: paralysis, aphasis, et de favoriser la restauration des fonctions temporairement détruites. Or, chez

<sup>(1)</sup> Voit France médicale n. 138.



QUASSINE FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappetence, Vomissements, Irrégularité des fonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétiques

CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pin

Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

Soulagement immédiat et guérison

des ANGINES de POITRINH

Syncopes, Mal de Mar, Migraine, Hystero-Epilepsie
LA BOITE, 4 FR., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris.

# DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISIE

# VIN DE BAYARD

LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très l'alle VIN de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitié de soit de viande de bœuf et 0° 20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cullem Reconstituant énergique expérimenté par les Médecias des Hépians.

C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la puis coffert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre, phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair mustiple de la company de la

(Débilité, Cacheries, Scrofule, Alimentation des Vieillards et des Enti-Le VIN de BAYARD se prend à la dose de une à deux culliertes par rest. Dépôt à la Pharmacic, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toules la P b) — Telle n'était plus la situation, lorsque le 7 juin se manifestèrent les accidents d'encéphalite; cette encéphalite était développée et entretenue non seulement par une blessure du cerveau, mais par un corps étranger, enfoncement méconnu au caillot sanguin : la trépanation seule pouvait sauver la vie du malade, elle était indiquée, commandée, et l'événement prouva que la pratiquer aussitôt était le seul parti à prendre.

Ferai-je ressortir l'innocuité de l'intervention lorsqu'elle est appuyée sur l'application rigoureuse des préceptes antiseptiques? C'est d'une évidence qui devient presque banale et [qui pourtant ne saurait être trop proclamée: d'ailleurs aucune région ne se prête mieux que le crâne, aucune opération mieux que la trépanation, à l'application des principes listériens. Ceux-ci, néanmoins, ne sauraient empêcher qu'on n'observe de temps à autre la complication qui est survenue chez mon opéré, l'encéphalocèle traumatique consécutive. J'ai deux fois vu se produire cet accident ou plutôt ce phénomène; les deux cas se sont terminés par la guérison, l'encéphalocèle s'étant en partie détruite par élimination, en partie rétractée, et ayant fini par prendre part à la constitution même de la cicatrice; mais si la complication en question n'est pas grave, elle est pénible à cause du retard qu'elle apporte à la guérison, des inquiétudes qu'elle donne au médecin, des pansements longtemps prolongés et souvent renouvelés qu'elle exige. Raison de plus pour ne pas trépaner sans raisons suffisantes, des malades qui ne demandent qu'à guérir spontanément d'accidents cérébraux accompagnant une fracture simple du crâne!

J'ai dit que ce malade était resté complètement hémiplégique et qu'en raison de l'étendue de la destruction cérébrale, je ne comptais plus aucunement sur le retour des mouvements. Je fus donc agréablement surpris, vers le la août, de constater qu'en même temps que les accidents d'épilepsie jacksonnienne qu'il présentait au membre inférieur se dissipaient, les mouvements commençaient à revenir dans les muscles moteurs (extenseurs et fléchisseurs des orteils). Le retour fut presque subit; le 12 août le malade se levait et marchait en fauchant encore un peu.

Le membre supérieur paraissait toujours inerte, mais en examinant avec attention les doigts, on voyait se produire quelques mouvements, certainement volontaires, quoique encore très faibles.

Depuis lors, les fonctions du membre inférieur se sont complètement rétablies; le blessé peut marcher longuement sans fatigue. Les mouvements sont également revenus en assez notable proportion, non seulement à l'épaule, au bras et à l'avant-bras qui se meuvent sans difficulté, mais même aux doigts dont les fléchisseurs se contractent manifestement. Le melade ne peut néanmoins se servir encore de sa main pour aueun travail. Il conserve un emberras notable de la parole qui est hésitante et escendée, et une grande peine à trouver ses expressions. Au niveau de la trépanation, la cicatrice est fortement déprimée, indiquent qu'il y a en ce point une perte de substance fort étendue, at elle présente des pulsations d'une certaine amplitude : le blessé est parti peur l'asile de Vincennes vers le milieu d'octobre.

Ce retour inespéré des fonctions mentre se que l'on peut attendre de la trépanation, lors même que l'origine des troubles moteurs réside dans une destruction étendue de la substance cérébrale. La trépanation, en supprimant les corps étrangers, fragments osseux ou caillots ganguins, vient en gide au processus réparateur et favorise la restitution de l'activité physiologique. Son efficacité à ce point de vue, même dans les cas en apparence presque désespérés, est parfaitement mise en lumière par notre observation.

En terminant, je voudrais qu'il restât de ce fait l'impression que le trépanation, reasource merveilleuse qui peut sauver l'existence et favoriser le retour de fonctions en apperence perdues, ne vaut que par la rigueur avec laquelle on en a déterminé l'indication fondée sur le diagnostic précis de la lésion du crâne et des complications cérébrales dont celle-ci s'accompagne.

Sur un cas de paralysie du ners cubital survenue trante-quatre ans après la consolidation d'une fracture du coude (1).

Par M. Paul Bloce, Ancien interne des hôpitaux.

Au cours de recherches que j'ai entreprises dans le service de M. la Pt Charcot, alors que j'avais l'honneur d'être son interne, sur certaines paralysies amyetrophiques des membres ampérieurs, il m's été denné d'observer un cas de paralysie cubitale dont l'étiologie tout à fait spéciale m's para mériter d'être rapportée.

Voiei la relation de ce fait:

Dug., âgé de 42 ans, forgeron, est entré le 2 décembre 1887 à la Salpêtrière dans le service de M. le P. Charcot:

Antiquients háridiaires. — D... n'a pas connu ses grands parents et ne peut donner aucun renseignement sur cux. Son père est mort des suites d'un accident. Sa mère a succombé à une phthisic pulmonaire. Une tante maternelle a été folle. Il ne connaît pas d'autres perveux dans as famille avec laquelle il a peu de relations.

<sup>(1)</sup> Campunication à la Societ clinique de Paris.

Antécédènts personnels. — Il no se souvient pas d'aveir fait aucune autre maladie qu'un rhamatisme polyarticulaire aigu, il y a dix-sept ans, qui le tint au lit pendant six semaines. Il a fait des excès vénériens pendant sa jeunesse, mais n'a pas contracté la syphilis; il u'est pas alcoolique. Il s'est fractaré le bras gauche à l'âge de 8 aus (il y a 34 ans) au niveau du coude, et les fonctions de ce membre n'ont jamais été égales à celles du bras droit depuis cet ascident.

ı

ì

.

İ

į

ÿ

ı

1

8

ij

ı

ſ

1

١

Début. — L'affection actuelle a débuté il y a sept mois (en mai). A cette époque apparurent des sensations pénibles de fourmillement et d'engourdissement dans le petit doigt de la main gauche; ces douleurs gagnent bientôt l'annulaire, puis de la faiblesse et de l'amai-grissement apparaissent dans la main et s'accusent insensiblement jusqu'à produire les déformations pour lesquelles il est venu à l'hôpital.

Etat actuel: (2 décembre 1887). L'éminence hypothénar et les interrosseux de la main gauche sont très atrophiés. Les deux derniers doigts de la main sont rétractés en flexion, et la rétraction est plus prononcée sur le petit doigt. L'éminence thénar est aplatie. Il n'éxiste pas de tremblement fibrillaire.

Le malade ne peut résister quand on tente d'écarter son pouce. Il ne peut écarter ses doigts qui sont légèrement rapprochés les uns des autres; il ne peut faire auxun mouvement du petit doigt.

Il existe en somme une paralysie et une atrophie de tous les muscles innervés par le cubital.

La pression du nerf dans la gouttière et tout le long de son' trajet est douloureuse. Dans tout le domaine du nerf, la sensibilité au tact est diminuée, et elle est abolie pour la piqure et pour la température. Le sens musculaire est conservé. Le sensibilité profonde articulaire est abolie seulement dans les articulations du petit doigt.

Il n'existe pas d'autres troubles trophiques.

L'examen de la région du coude montre que l'articulation set augmentée de volume dans son diamètre transversal, les mouvements d'extension seuls sont limités. L'épicondyle est notoirement plus volumineux, mais dans la région épitrochiéenne on ne perçoit pas de déformation à proprement parler: peut-être cependant le nerf est-il moins profondément situé dans la gouttière, et par suite plus accessible à l'expleration qui le montre doulouveux, mais non déformé.

Examen électrique. — (Note due à l'obligeance de M. le Dr Vigouroux). Névrite du cubital gauche. Aucune réaction des interessaux. Eminence thénar: abducteur et opposant normaux. Court fléchisseur et adducteur présentant la réaction complète de dégénérescence. Celle-ci est plus facile à constater pour l'hypothénar qui la présente

Note sur un cas de carcinose généralisée secondaire à un casser de l'estomac (carcinose miliaire sous-cutanée.) (1)

par M. Ch. FERNET, médecin de l'hôpital Beaujon.

Le cas de carcinose généralisée que je désire communiquer à la Société clinique me paraît présenter un réel intérêt, d'abord par certaines particularités cliniques qui ont fait errer le diagnostic presque jusqu'à la fin de la maladie, puis par le mode de généralisation du cancer assez insolite que nous avons observé, enfin par diverses autres circonstances que je relèverai chemin faisant.

C... (Emile), âgé de 49 ans, mécanicien, est entré dans mon service à l'hôpital Beaujon, le 9 mai 1888.

Cet homme de constitution assez robuste, ne présentait aucun antécédent héréditaire ou personnel digne d'être noté. Il y a deux ans. je l'avais soigné pour des vertiges dont la cause est restée inconnac. A part cela, bonne santé habituelle jusqu'à la maladie actuelle dont le début peut être exactement fixé et fut marqué par un accident dramatique dont le malade nous donnait le récit circonstancié.

Le 12 mars 1888, notre homme, qui était mécanicien, fut heute par une pièce de fonte du poids de soixante-quinze kilogrammes m niveau du creux épigastrique. Quatre heures après, il eut un vomissement de sang de plus d'un litre : le sang rendu était rouge et mélangé de caillots.

Jusque-là le malade n'avait remarqué aucun désordre d'aucune espèce dans les fonctions de son estomac. Ce vomissement de sang fut unique: il n'y en eut pas d'autre par la suite, non plus que du melœna, mais depuis le jour de l'accident, l'estomac fut troublé, les digestions devinrent difficiles, il survint des douleurs vives au nivess de l'estomac, surtout après les repas; par suite, réduction du régime alimentaire et amaigrissement rapide.

Vers la fin de mars, une dizaine de jours après le vomissement de sang, le malade entra à l'hôpital Beaujon dans le service de neu collègue M. Millard qui diagnostiqua, paraît-il, un ulcère de l'estemac et fit appliquer un cautère à l'épigastre; il put sortir au bost de quelque temps, amélioré.

Les mêmes douleurs gastriques le ramènent dans mon service le 9 mai ; ces douleurs sont continues ; un peu moindres quand l'étomac est vide, elles deviennent intolérables après les repas, surfoct après l'usage de la viande; elles siègent exactement au creux épignatrique, elles ne retentissent pas dans le dos au niveau de la colonne

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique de Paris.

vertébrale. Il y a quelques vomissements, mais rares, et toujours glaireux ou alimentaires. La palpation de l'estomac ne révèle absolument rien d'anormal : on ne sent ni dureté ni tuméfaction. Le foie et les autres viscères paraissent sains ; pas de ganglions sus-claviculaires augmentés de volume ; rien dans les urines.

Tout en considérant l'hématémèse initiale comme d'origine traumatique et sans grande valeur dans ce cas particulier, je me rattachai par exclusion au diagnostic d'ulcère simple de l'estomac comme étant le plus probable. Le malade fut soumis au régime lacté d'abord exclusif, puis mixte; et au bout d'un mois il éprouvait une amélioration suffisante pour quitter l'hôpital, bien que les douleurs ne fussent que diminuées.

Deux mois et demi plus tard, le 20 septembre, C... était obligé de rentrer encore dans mon service; il avait considérablement maigri, surtout, disait-il, depuis un mois. Il vomit maintenant presque tous les aliments qu'il ingère et les douleurs gastriques sont intolérables; cependant, depuis son dernier séjour à l'hôpital, il n'a observé ni hématémèse, ni melœna. Enfin, fait nouveau, depuis une dizaine de jours, il a remarqué qu'il se formait de petites nodosités sous la peau du ventre.

L'examen du malade fait constater l'amaigrissement extrême dont il parle et une pâleur générale des téguments, sans teinte jaune spéciale. La palpation attentive de la région épigastrique reste négative comme par le passé; on n'y sent aucune tumeur, aucun empâtement; le ventre est souple partout; les ganglions sus-claviculaires et autres sont sains. Le malade se plaint en outre d'une toux incommode avec quintes fréquentes; cependant ici encore l'examen direct est négatif et les poumons paraissent sains, à peine trouve-ton quelques râles bronchiques disséminés.

Nous examinons avec soin les petites tumeurs sous-cutanées dont nous a parlé le malade : elles sont au nombre de sept ou huit sous la peau de l'abdomen ; il y en a trois ou quatre groupes de deux nodosités très voisines l'une de l'autre, et on en trouve encore quelques autres disséminées en divers points du dos et de la partie antérieure de la poitrine. Ces tumeurs sont grosses comme une lentille ou comme un petit pois, elles sont de consistance dure et paraissent lisses à leur surface ; elles sont bien limitées, à contour net; elles sont indolentes. La plupart roulent sous le doigt et paraissent n'adhérer ni à la peau ni aux muscles sous-jacents; quelquesumes seulement paraissent enchâssées dans la partie profonde du derme, d'autres dans les muscles de la paroi abdominale.

Quelle était la nature de ces tumeurs? On pensa d'abord que c'étaient des nodosités cancéreuses, tenant à la généralisation d'un cancer supposé de l'estomac, ce fut le diagnostic porté en ma asence (j'étais en congé jusqu'à la fin de septembre). Quand je repu mon service, il me parut que ce diagnostic était bien incertain; en a vu combien l'existence d'un cancer gastrique était douteuse; il n'y avait eu qu'une seule hématmémèse, et celle-ci était arrivée à la suit d'un traumatisme et était formée de sang pur; il n'y avait autre signe physique de tumeur de l'estomac, etc. Ne pouvait-on pensera autre chose? J'en vins à me demander s'il ne s'agissuit pas d'un cas de ladrerie et si les petites tumeurs n'étaient pas formées par des cysticerques; je leur trouvais grande analogie avec celles que j'avais observées il y a quelques années dans un cas de ce gem chez un malade soigné dans le service d'un de mes collègues de Beaujon.

Pour éclairer ce problème difficile, je pratique le 12 octobre l'escision de deux petites nodosités de la paroi abdominale qui étaint très voisines l'une de l'autre. Or, l'examen microscopique qui in pratiqué montra qu'il s'agissait bien de cancer: les petites tamen étaient composées d'amas de cellules embryonnaires logées dans de alvéoles dont les parois étaient riches en fibres élastiques.

Cependant la cachexie faisait de rapides progrès, l'alimentation, entravée par des vomissements incessants, était presque nulle. Le malade succomba le 19 octobre 1888 dans le marasme.

L'autopsie a présenté quelques particularités intéressantes.

L'estomac est petit, revenu sur lui-même, réduit au tiers enviru de son volume normal; mais ses parois sont épaisses de près d'utravers de doigt et infiltrées dans toute leur étendue par un tien lardacé, dense, jaunâtre et demi-transparent. Cette altération squirrheuse occupe la totalité de l'organe, à l'exception des deu orifices qui sont respectés. La face interne est lisse et ne présent aucun champignon ni aucune ulcération à sa surface.

L'épiploon gastro-hépatique est infiltré aussi dans toute et étendue par la même matière lardacée, et cette dégénéressemes gagné aussi le tissu cellulaire des deux reins qui en sent enveloppés.

Les reins eux-mêmes sont d'ailleurs intacts; seulement le bissins de l'un d'eux est semé à sa face interne de petits noyaux cancères gros comme des têtes d'épingle.

Le foie ne présente aucun noyau secondaire. Le péritoine églement est indemne. Les poumons, dans lesquels on pouvait s'attendr à trouver des lésions de généralisation pour expliquer la dyspose dont avait tant souffert le malade, les poumons ainsi que les plèvres ne présentent aucune altération.

Il n'en est pas de même du périoarde ; sur la face externe de su

# LA FRANCE MÉDICALE

### Somé aide

Travaux originaux! Fracture longitudinale de la volte du crane sans enfoncement, siegeant à gaache, avec stritton profende des sones motsices de l'hémisphèse cérébral correspondant. Hémiplégie droite totale avec aphasic motrice. Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les muscles non paralysés. Trépanation. Encéphalocèle consécutive. Guérison avec rétour partiel de la parole et de la motilité, par M. Paul Berger (suite et fin). — Sur un cas de paralysés du ners et évital survenué trente-quatre au après la dénsolidation d'une fracture du deude, par M. Paul Blocq. — Comptes sendus smalytiqués des Sectétés savantes: Société médicale des hópitaux, séance du 25 novembre 1888. — Société elinique de Paris, séance du 24 mai 1988. — Bibliographie. — Nécrologie. — Nouvelles.

Fracture longitudinale de la voûte du crâne sans enfoncement, siègeant à gauche, avec attrition profonde des zones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. — Hémiplégie droite totale avec aphasie motrice. — Plus tard, phénemènes spasmodiques et cenvulsions occupant les muscles non paralysés. — Trépanation. — Encéphalocèle consécutive. — Guérison avec retour partiel de la parele et de la metilité (1).

Par M. Paul Bengek, Chirargian & l'Espital Laribeistère. (Suite et fin) (1).

- II. Les indications qui se sont présentées dans l'histoire de ce blessé, doivent être envisagées comme elles se sont présentées à notre discussion, au début, des l'entrée du blessé à l'hépital et au moment de l'aggravation, c'est-à-dire de l'apparition des accidents survenus le quatrième jour et qui imposaient au chirurgien une nouvelle ligne de conduite.
- a). Au début, à l'entrée du malade à l'hôpital, on sera peut-être surpris que je n'aie pas d'emblée songé à pratiquer la trépanation. J'y ai pensé, j'ai sérieusement discuté l'opportunité de cette mesure chirurgicale et je l'ai rejetée provisoirement, du moins, pour les raisons que voici :

La trépanation immédiate peut être motivée: par la nécessité de faire cesser des accidents qui sont un danger prochain pour l'existence, ou par le désir de faire disparaître la cause de laquelle dépendent les troubles physiologiques: paralysie, aphasie, et de favoriser la restauration des fonctions temporairement détruites. Or, chez

<sup>(1)</sup> Voit France médicale a. 138.

n'a jamais observé de ces petites tumeurs. Les parties ossenses, neveuses et cartilagineuses paraissent jouir de la même immunité. Les nouveau point de vue, le fait que je viens de rapporter constinerait une exception bien digne d'être signalée.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

CLINICAL LECTURE ON HEMATURIE, by Berkeley Hill, F. R. C. S. M. B. Lond. — AN UNUSUAL CASE OF HEMATURIE, by Thomas Office, M. D, M. R. C. P. British méd. journal, 26 mai 1888. — L'hémature n'est qu'un symptôme, mais un symptôme dont l'importance est perfois énorme. Pour en reconnaître la valeur, il faut en analyser mintieusement tous les caractères, et c'est sur ce point que M. Berkeley Hill a attiré l'attention dans une leçon faite à l'University College Hospital, où il a surtout en vue les formes d'hématurie qui intéressent le chirurgien.

Parmi les causes générales qui prédisposent à l'hématurie, il fast mentionner l'âge qui produit l'hypertrophie de la prostate des l'homme; les hémorrhagies vicariantes du rein à la mésopase chez la femme. Les enfants, d'un autre côté, qui présentent des hématuries abondantes, sont souvent atteints de cancer du rein. Il est certains climats ou pays où l'hématurie est assez fréquente. Else est produite dans l'Egypte et le sud-est de l'Afrique par la bilharis hematobia, en Chine par la filaire sanguine. Les maladies générales graves, les fièvres palustres des pays chauds donnent lieu à ce symptôme. Enfin, l'hémorrhagie rénale peut être le fait de l'action du plomb, du mercure, de l'arsenic, des cantharides, de la térébenthine, du copahu et même, dit-on, des asperges. La suppression subite d'un flux habituel, épistaxis, etc., peut causer l'hématurie. De violets efforts en congestionnant les reins peuvent aussi la déterminer, mais seulement chez des sujets prédisposés.

On a fait des tentatives pour savoir sur quels points des voies uinaires pouvait se produire l'hémorrhagie. On a imaginé, entre saires procédés, l'introduction d'une sonde spéciale dans l'uretère, desinér à recueillir l'urine provenant d'un rein à l'exclusion de l'autre. Le rein est, en effet, le siège le plus commun de l'hématurie. Les coup, les blessures de la région lombaire, le rein flottant, et nombre d'ufections plus ou moins graves de l'organe produisent ce symptôme. Malheureusement le diagnostic du siège ne peut souvent être fuit que par exclusion. La douleur lombaire exagérée à la pression, le présence de tubuli et de graviers d'acide urique dans l'urine indiquent assez bien le siège. Ailleurs, c'est une affection générale satirieure et l'enchaînement des accidents qui constituent le guide le

plus sûr. Enfin, les signes fournis par l'examen des divers organes de l'appareil urinaire donnent les meilleurs renseignements sur l'origine de l'hématurie.

En passant en revue toutes ces causes, M. Berkeley Hill insiste tout particulièrement sur les hémorrhagies vésicales. Les lésions traumatiques directes ou indirectes, l'évacuation rapide consécutive à une distension extrême, les varices du col, les cystites de quelque nature qu'elles soient, les calculs, les tumeurs de la vessie sont les causes les plus communes de l'hémorrhagie vésicale que l'auteur passe en revue. M. Berkeley Hill cite enfin deux cas d'hématurie causée par des bilharzia hematobia qui s'étaient développés ches deux femmes n'ayant cependant jamais quitté l'Angleterre, et l'on sait qu'il s'agit ici d'une affection spéciale à certaines régions de l'Afrique.

L'hémorrhagie prostatique n'est pas rare; parmi les causes que relève M. Berkeley Hill, nous signalerons le miasme paludéen qui sembla dans un cas prédisposer fortement à des accès répétés d'hémorrhagie prostatique chez un individu qui avait été opéré par l'uréthrotomie d'un retrécissement siégeant dans la portion pénienne de l'urèthre; l'incision par conséquent siégeait bien en avant de la prostate.

A propos des métrorrhagies, M. Berkeley Hill rapporte qu'un homme atteint de retrécissement de l'urêthre avait l'habitude de se traiter par l'introduction d'aiguilles à tricoter convenablement recourbées. Une fois, il traversa la paroi de l'urêthe, ce qui amena audessus du retrécissement un épanchement de sang qui distendit énormément la vessie, au point que ce réservoir atteignait l'ombilic et ressemblait par sa consistance à l'utérus gravide. Le patient ne fut soulagé que par une incision périnéale qui, en évacuant la vessie, mit fin à ses souffrances.

On voit dans quelles conditions variées peut survenir l'hématurie; pour terminer ce sujet, nous signalerons un cas insolite d'hématurie rapporté dans le même journal par M. Thomas Oliver. Une enfant de 11 ans fut subitement atteinte de flèvre et d'hématurie qui durèrent trente-einq jours en dépit de toutes les médications. L'hémorrhagie cessa avec la chute subite de la température. Dans l'opinion de l'auteur de l'observation, et d'après l'examen de tous les organes, il ne pouvait s'agir que d'une tuberculose rénale ou d'un état particulier du sang: mais les antécédents et toutes les circonstances firent repousser la prémière hypothèse, tandis que les autres symptômes, caractères de la flèvre, tuméfaction de la rate, joints à ce fait que l'enfant était tombée malade peu de jours après que son frère avait été atteint de la flèvre typhoïde, firent penser par exclusion à cette dernière maladie. M. Thomas Oliver est porté à croire que dans ce

cas les reins ont subi l'action du poison ou que sous l'influence du poison contenu dans le sang, les vaisseaux des reins sont devenus perméables au sang.

L. Junon.

# ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 27 novembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

La consuspondance comprend: 1° une lettre de M. le D' Comillon (de Vichy) qui se porte candidat au titre de correspondant nations dans la 1<sup>re</sup> division (médecine); 2° une lettre de M. Lamarque, sagiaire aux caux minérales, qui envoie une étude sur la Bourboule.

DU TRAITEMENT DES FIBRONES UTÉRINE PAR L'ÉLECTROLTES INTÉLUTÉRINE (MÉTHODE Apostoli). — M. le D' Delétang (de Nantes) lit us travail renvoyé à une commission composés de MM. Constantin Paul, Trélat, Guéniot.

Sur vin cas d'atrophie musculaire dus quatre ministre à troistion très simple, surverus pendant la grossesse et consciuntement à des vorissements indonnuelles. — M. le D. Desnos, méteré de l'hôpital de la Charité, lit cette observation au nom de MM. Pinard, Jostroy et au sien. Il s'agit d'une semme enceinte pour la troisième fois, sortement anémiée par une métrite hémotrhagique autérieure et chez laquelle l'accouchement prématuré dut être praiqué au cinquième mois par M. Pinard. M. Demos termine ainsi :

d Nous resterons done par exclusion on face de la double hypothèse d'une névrite parenchymateuse généralisée ou d'une myllis. Je n'ignore pas quelles difficultés existent pour le diagnostis entre les névrites de cet ordre et les myélites, difficultés qui le sont par fois résolues que par l'anatomie pathologique.

Si myélite et névrite penvent également relever de maladies infectiouses, les névrites reconnaissent encore peut-être plus souves cette origine. Ainsi plusieurs des observations sur lesquelles M. Joffroy à basé son mémoire avaient été prises sur des malades qui avaient succombé dans mon service à la variole et à la tabérellose, maladies essentiellement infectionses. Il est possible que l'été de puerpéraité ait favorisé une infection dont la source nous échappé. En outre il existait une de ces profondes déchéances organiques qui représentent une porte largement ouverte aux dysirèphies et, là encore, il serait possible de trouver l'étiologie de la névrite.

On pourrait aussi discuter l'hypothèse d'une inflammation de la moelle, d'une myélite attaignant les cornes antérieures dont les collules président à la nutrition du système musculaire.

En terminant, nous insisterons sur les résultats thérapeutiques remarquables obtenus de l'électricité et de l'hydrothérapie.

Nous avons réuni nos connaissances bibliographiques, et nous n'avons trouvé ni dans nos souvénirs ni dans nos lectures abcase observation d'amyotrophie généralisée aux quatre membres auvenue dans des conditions semblables à celles, où neus avons observé, non pas que la névrite puerpérale n'ait encore été signalée, mais dans les quélques observations publiées par Karl et Möbius, il ne s'agit que de cas légers atteignant seulement quelques groupes musculaires des membres supérieurs, une fois seulement des membres inférieurs, n'ayant jamais mis la vie en danger, n'ayant jamais revêtu aucun carractère grave et emîn s'étant toujours développés quelques jours et quelques semaines après l'accouchement.

Dans notre fait, au contraire, l'atrophie survient pendant la grossesse, elle a une marche subaiguë et prend la forme la plus grave. s (Comm.: MM. Féréol, Moutard-Martin, Bourdon.)

Contagion de la lapre. — M. Le Roy de Méricourt lit le procèverbal d'examen d'un malade des lles Sandwich, nommé Keanu, condamné à mort, auquel la lapre a été inoculés par un médécin anglais, le Dr Archdeacon Wright. D'après le rapport fait par les médecins qui l'ont examiné, ce condamné est devenu manifestement lépreux.

M. Le Roy de Méricourt ne veut rien enlever à la valeur de cette observation; il fait cependant remarquer que le terrain était très favorable, puisqu'il s'agissait d'un Canaque, et que ce malade tirait sans doute une prédisposition à la lèpre de sa race et peut être de son hérédité.

SÉANOR PUBLIQUE ANSURLER. .... M. le Président annonce que la séance publique annuelle de l'Académie aura lieu le mardi 11 décembre.

PATHOGERIE ET PROPHYLAXIE DES ACCIDENTS INDUSTRIELS DU PROS-PHORE ET EN PARTICULIER DE LA MÉCROSE PROSPHORÉS. ... M. Magitot. L'opinion publique s'est étane dernièrement de certains cas d'accidents, dont plusieurs mortels, survenus dans les usines de la Compagnie générale des allumettes et une demande d'enquête sur ces faits a été adressée par M. le Préfet de police aux conseils d'hygiène.

Ce sont ces circonstances qui amènent M. Magitot à la tribune de l'Académie.

Dans un travail d'ensemble sur la question ainsi posée, l'auteur fait d'abord un historique du sujet. Il rappelle les travaux entrepris depuis une quarantaine d'années par divers médacins et hygiénistes; il cite toutes les tentatives faites par les conseils d'hygiène, par les

académies; pour faire adopter des prescriptions capables de supprimer les dangers que courent les ouvriers du phosphore et spécialement ceux des allumettes chimiques. Il constate que ces avis n'ont jamais été entendus ni appliqués, ce qui n'est que trop démontré par les accidents qui continuent à se produire jusqu'à ce jour,

Dans une seconde partie de son travail, M. Magitot étudie la pathogénie de ces accidents: intoxication, action sur les voies respiratoires et surtout la nécrose qui mutile ou tue les ouvriers. Par un grand nombre d'observations personnelles qui s'élèvent au chiffre de 65 cas observés en France et à l'étranger, l'auteur se croit en mesure d'affirmer pour la production de la nécrose un mécanisme déjà indiqué par M. Th. Roussel, c'est-à-dire la pénétration des vapeurs irritantes du phosphore par la carie dentaire. Toutefois œ n'est pas une carie quelconque qui servirait de porte d'entrée à la nécrose mais une forme spéciale, unique, qu'il désigne sous le non significatif de carie pénétrante. C'est une pathogénie exclusive que M. Magitot tend à faire prévaloir par les faits qu'il a rassemblés et en contradiction avec les théories anciennes qu'il combat et réfute, celle des Aliemands ou théorie de l'action élective du phosphore sur les os (Lorinser) et celle de la voie gingivale et périostique défendre par MM. U. Trélat, Lailler, etc.

De là à la prophylaxie, la conclusion est toute indiquée: perfectionner les moyens de ventilation et d'isolement des services de fabrication; suppression ou neutralisation de l'atmosphère phosphorée des ateliers; voilà pour l'hygiène de l'usine. Pour l'hygiène individuelle de l'ouvrier: interdire l'entrée de la fabrique à tout individu dont la santé ou la constitution sont défectueuses et surtout s'il est reconnu menacé de nécrose par l'état de sa bouche; visites fréquentes autorisant le renvoi immédiat de tout porteur de lésions prédisposantes. Dans ces conditions, M. Magitot affirme qu'en attendant la réalisation du vœu tant de fois et si stérilement émis de la substitution du !phosphore rouge au blanc, l'application rigoureuse des règles et prescriptions qu'il formule à la fin de son travail peuvent réaliser strement et radicalement la suppression de tout danger pour l'ouvrier, et en particulier celui de la nécrose phosphorée.

Sur les épidémies pendant l'année 1887. — M. Aug. Obvier lit le rapport officiel sur les épidémies observées en France pendant l'année 1887.

Les conclusions de ce rapport seront lues en comité secret.

A 4 heures 3/4 l'Académie se forme en comité secret pour entendre les conclusions du rapport de M. Olivier et le rapport de M. Roger sur les candidats au titre d'associé national. Dans ce dernier rapport, les candidats sont classés dans l'ordre suivant : en l'e ligne, M. Teissier (Lyon); en 2º ligne, M. Lafosse (Toulouse); en 3º ligne, M. Sirus Pirondi (Marseille.)

# FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Tableau des actes du 3 au 8 décembre 1888.

Lundi 3. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Fournier, Ch.: Richet, Reynier. — 4° examen, doctorat: MM. Hayem, Brissaud, Déjerine. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu (1° série): MM. Guyon, Kirmisson, Ribemont-Dessaignes. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu (2° série): MM. Bouilly, Reclus, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu: MM. Potain, Straus, A. Robin.

Mardi 4. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Mathias-Duval, Lancereaux, Raymond. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Bouchard, Dieulafoy, Troisier. — 4° examen, doctorat: MM. Proust, G. Sée, Ballet. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (1° série): MM. Le Fort, Campenon, Maygrier. — 3° examen, officiat (1° partie), Charité (2° série): MM. Panas, Tarnier, Schwartz. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. Peter, Jaccoud, Joffroy.

Mercredi 5. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Hayem, Ch. Richet, Joffroy. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (1° série): MM. Guyon, Budin, Reclus. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (2° série): MM. Bouilly, Segond, Reclus. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (3° série: MM. Trélat, Ribemont-Dessaignes, Jalaguier. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Potain, Straus, Chauffard.

Jeudi 6. — Médecine opératoire : MM. Panas, Duplay, Quénu. Epreuve pratique : cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie) : MM. Mathias-Duval, Berger, Schwartz. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) : MM. Cornil, Troisier, Peyrot.

Vendredi 7. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, Reynier, Villejean. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Kirmisson, Ribemont-Dessaignes, Segond. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité: MM. Trélat, Budin, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (1° série): MM. Fournier, Damaschino, Brissaud. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (2° série): MM. Potain, Landouxy, Déjerine.

Samedi 8. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Laboulbène, Mathias-Duval, Quénu. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Bouchard, Dieulafoy, Hanot. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu (1° série: MM. Le Fort, Berger, Maygrier. — 5° examen, doctorat (1° partie), Hôtel-Dieu (2° série): MM. Tarnier, Peyrot, Brun. — 5° examen, doctorat (2° partie), Hôtel-Dieu: MM. Cornil, Lancereaux, Quinquaud.

Thèses pour le doctorat. — Jeudi 6, à 1 heure. — M. VERDIERRE : Le choléra en Espagne en 1885. Président : M. Brouardel. — M. NICLAT :

Btude sur une variété de folliculite. Président: M. Laboulbène. — M. Peltier: Contribution à l'étude des exostoses de croissance. Président: M. Le Fort. — M. Handisian: Contribution à l'étude du pneumethorax partiel, Président: M. Peter. — M. Iscovesco; Néphrite scrouleuse. Président: M. Proust. — M. Gilliard: Du traitement de la tuberculose pulmonaire par les înhalations d'acide fluorhydrique. Président: M. Grancher. — M. Mackw: Contribution à l'étude du myxœdème. Président: M. Ball. — M. Rigault: Des urines des aliénés. Président: M. Ball.

Samedi 8, à 1 hours. — M. CHERRAU 2 De la tuberculous testiculait diffuse. Président : M. Panna. — M. Bannun : Cure radicale de la hunit ombilicale. Président : M. Duplay.

### MOUNTLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Conceurs d'agrégation. — MM. les candidats, dont les noms suivent, sont admis à prendre part au concoun d'agrégation qui s'ouvrira à Paris, le 15 décembre 1888, pour onze places d'agrégé des Facultés de médecine (section de médecine : pathologie interne et médecine légale) :

Académie de Bordeaux: MM. les Dts Davezac, Mesmerd et Suzane.

Académie de Lyon; M. le Dr Audry.

Académie de Montpellier : M. le D. Sarda.

Académie de Nancy: M. le D. Colin.

Académie de Paris: MM. les Dr. Babinski, Balzer, Barth, de Besmans, Bourcy, Brault, Chantemesse, Charrin, Combemal, Cuffer, Gaucher, Gilbert, Grenier, Guett, Jeannel, Juhel-Renoy, Letulle, Marfan, Marie, Mattin, Mathieu, Morel, Netter, Richardière, Reques, Royer, Talamon et Vibert.

CLIMQUE NATIONALE OPHTHALMOLOGIQUE DES QUINZE-VINCTS. — Un concours sur titres est ouvert pour la nomination d'un aide de disque à la Clinique nationale ophthalmologique de l'hospice national des Quinze-Vingts.

Pièces à produire : acte de naissance, diplôme de docteur ou certificat de scolarité constatant la prise de seine inacriptions, appuyé du certificat d'un chef de service.

Messieurs les candidats sont priés de s'inscrire, teus les jeus sen fériés, de 10 heures à 4 heures au secrétariat de l'hospige, rue de Charston, 28, où il leur sera donné tous les renseignements nécessaires su les obligations qui leur seront imposées et sur les avantages qui leur sont réservés.

Le registre d'inscription restera ouvert jusqu'au 4 décembre 1886.

VIN DE RAYARD pepto-phosphaté, le plus puissant reconstituent.

L'ELIXIR ET PILUXES GREZ chierhydro-populates (amers et fermés digestifa). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Propriétaire-Gérant: De E. BOTTENTO

Paris, ...A. Parrivi, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successer 52, rue Medame et rue Corneille, 2

es à 0 gr. 125 🏰 Weritable Specifique Dépôt général : Patrade G. DES

0gr.10 d'le Le plus actif des Fer iant pas de Consid SAMPHOPOL, 72, Avenue de Villiois, Day Echantilless france aux Mich

# DE 1

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'AGADÉMIE DE MÉDECINE

Employees dans l'Anémie, la Chlorece, la Leucorrhée, l'Aménor-rhée, la Cachenie sorotuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

M. IL -- Exiger tenjoure la Signature el-contre :

Pharmacion à Paris, 40, Rue Bonapar

LARBAUD-S-YORR Pharmacien à Vichy.

La plus froids, la pius guierno et la mitta al tempurales cunico les Heladies du Fale, de l'Estemas des Reins, le Diabets, la Gravelle et la Goutte.

Proparé par J. THOMAS, Di réparateur de l'école supérisure de pharmoste de Paris, - 48, avenue d'Italie, Peris rtout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grande avan-à le coten iedé. C'est l'agent le plus faverable à l'absorption de l'iode par la peau un les cores sess. Cess l'agens le plus faverable à l'absorption de l'iode par la peau un leif énergique, dont on peut gradier les effets à volonté, il remplace avec avantage le gr moutarde; l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia et souvent es les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hôpitaux de Parie; subago, la pleurodynie, les domieurs articulaires du geneux, de l'épaule, les épanche, particulaires, les épanchements dans la plèvre, les engergements ganglionnaires, etc. Le guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. — Prix du flacon en ce: 3 fr. 50. — Se trouve dans toutes les pharmacies.

CHAQUE TABLETTE CONTIENT EXACTEMENT

50 centigram. de S. N. de Bismuth

Dérangements intestinaux, Diar-Phées chroniques, Diarrhée infantile, Affections catarrhales des organes digestifs.

D'un gout agréable, ces tablettes renferment ons un petit volume une dose notable de Bis-nath et suppriment l'emploi des potions d'une conservation difficile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES



Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le me pour les enfants en bas âge ; il supplée à l'insuffisance du lat maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétadinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.

CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies

# SALICOL DUSAULE

# Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle). Le Salicol a une odeur très agréable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau il s'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les pharm.

PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

# ELIXIR

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur

ALIMENTAIRE

premières qui concourent à la Apréparation de cet ELIXIR sont : la viande,

l'alcool et les écorces d'oranges amères. Il est d'une excellente con-servation et d'un goût très agréable. Paris, 20, pl.des Vosges, ettoutes Ph

inspirent

allments

de chloral la mieux des malades.

"Associé au Bromure, le chioral donne ffets à dose moins élévée.. Il perd sa causti Maladies nerveuses, Insomni Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuilleres l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl.des Vosges, et l'

# E N-LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU let MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des voies respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, affectie catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluche.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczema, lichen, acné. etc.

Rhumatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire diphtérique, chorée, nevroses et anémies.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

### INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selon les indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE

Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérales. vertébrale. Il y a quelques vomissements, mais rares, et toujours glaireux ou alimentaires. La palpation de l'estomac ne révèle absolument rien d'anormal : on ne sent ni dureté ni tuméfaction. Le foie et les autres viscères paraissent sains ; pas de ganglions sus-claviculaires augmentés de volume ; rien dans les urines.

ı

١

1

į

į.

i

5

ŧ

í

Tout en considérant l'hématémèse initiale comme d'origine traumatique et sans grande valeur dans ce cas particulier, je me rattachai par exclusion au diagnostic d'ulcère simple de l'estomac comme étant le plus probable. Le malade fut soumis au régime lacté d'abord exclusif, puis mixte; et au bout d'un mois il éprouvait une amélioration suffisante pour quitter l'hôpital, bien que les douleurs ne fussent que diminuées.

Deux mois et demi plus tard, le 20 septembre, C... était obligé de rentrer encore dans mon service; il avait considérablement maigri, surtout, disait-il, depuis un mois. Il vomit maintenant presque tous les aliments qu'il ingère et les douleurs gastriques sont intolérables; cependant, depuis son dernier séjour à l'hôpital, il n'a observé ni hématémèse, ni melœna. Enfin, fait nouveau, depuis une dizaine de jours, il a remarqué qu'il se formait de petites nodosités sous la peau du ventre.

L'examen du malade fait constater l'amaigrissement extrême dont il parle et une pâleur générale des téguments, sans teinte jaune spéciale. La palpation attentive de la région épigastrique reste négative comme par le passé; on n'y sent aucune tumeur, aucun empâtement; le ventre est souple partout; les ganglions sus-claviculaires ot autres sont sains. Le malade se plaint en outre d'une toux incommode avec quintes fréquentes; cependant ici encore l'examen direct est négatif et les poumons paraissent sains, à peine trouve-t-on quelques râles bronchiques disséminés.

Nous examinons avec soin les petites tumeurs sous-cutanées dont nous a parlé le malade : elles sont au nombre de sept ou huit sous la peau de l'abdomen ; il y en a trois ou quatre groupes de deux nodosités très voisines l'une de l'autre, et on en trouve encore quelques autres disséminées en divers points du dos et de la partie antérieure de la poitrine. Ces tumeurs sont grosses comme une lentille ou comme un petit pois, elles sont de consistance dure et paraissent lisses à leur surface ; elles sont bien limitées, à contour net; elles sont indolentes. La plupart roulent sous le doigt et paraissent n'adhérer ni à la peau ni aux muscles sous-jacents; quelques-unes seulement paraissent enchâssées dans la partie profonde du derme, d'autres dans les muscles de la paroi abdominale.

Quelle était la nature de ces tumeurs? On pensa d'abord que c'étaient des nodosités cancéreuses, tenant à la généralisation d'un

cancer supposé de l'estomac, ce fut le diagnostic porté en mon absence (j'étais en congé jusqu'à la fin de septembre). Quand je repris mon service, il me parut que ce diagnostic était bien intertain; en a vu combien l'existence d'un cancer gastrique était douteuse; il n'y avait eu qu'une seule hématmémèse, et celle-cl était arrivée à la suite d'un traumatisme et était formée de sang pur; il n'y avait aucun signe physique de tumeur de l'estomac, etc. Ne pouvait-on penser à autre chose? J'en vins à me demander s'il ne s'agissait pas d'un cas de ladrerie et si les petites tumeurs n'étaient pas formées par des cysticerques; je leur trouvais grande analogie avec celles que j'avais observées il y a quelques anaées dans un cas de ce genre chez un malade soigné dans le service d'un de mes collègues de Beaujon.

Pour éclairer ce problème difficile, je pratique le 12 octobre l'excision de deux petites nodosités de la paroi abdominale qui étaient très voisines l'une de l'autre. Or, l'examen microscopique qui fut pratiqué montra qu'il s'agissait bien de cancer : les petites tumeurs étaient composées d'amas de cellules embryonnaires logées dans des alvéoles dont les parois étaient riches en fibres élastiques.

Cependant la cachexie faisait de rapides progrès, l'alimentation, entravée par des vomissements incessants, était presque nulle. Le malade succomba le 19 octobre 1888 dans le marasme.

L'autopsie a présenté quelques particularités intéressantes.

L'estomac est petit, revenu sur lui-même, réduit au tiers environ de son volume normal; mais ses parois sont épaisses de près d'un travers de doigt et infiltrées dans toute leur étendue par un tissu lardacé, dense, jaunêtre et demi-transparent. Cette altération squirrheuse occupe la totalité de l'organe, à l'exception des deux orifices qui sont respectés. La face interne est lisse et ne présente aucun champignon ni augune ulcération à sa surface.

L'épiploon gastro-hépatique est infiltré aussi dans toute son étendue par la même matière lardacée, et cette dégénérescence a gagné aussi le tissu cellulaire des deux reins qui en sent enveloppés.

Les reins eux-mêmes sont d'ailleurs intacts; seulement le bassinet de l'un d'eux est semé à sa face interne de petits noyaux cancéreux gros comme des têtes d'épingle.

Le foie ne présente aucun noyau secondaire. Le péritoine également est indemne. Les poumons, dans lesquels on pouvait s'attendre à trouver des lésions de généralisation pour expliquer la dyspnée dont avait tant souffert le malade, les poumons ainsi que les plèvres ne présentent aucune altération.

Il n'en est pas de même du péricarde ; sur la face externe de son

feuillet fibreux, on remarque de petites séries de nodules tanoéreux de la grosseur d'une tête d'épingle à la moitié d'une lentille, qui sont certainement des trainées de lymphangité cancéreuse. Il existe en outre une adhérence totale du péritairde au sœur et dans le tissu de cette symphyse on trouve aussi quelques noyaux cancéreux disséminés.

Inutile de revenir sur les nodosités cancéreuses sous-cutanées dont il y avait une vingtaine irrégulièrement réparties sous la peau du ventre ou du thorax; l'examen qui a été fait de deux d'entre elles pendant la vie est suffisant.

Je voudrais, en terminant, revenir sur quelques points importants de vette observation.

Le mode de début de l'effection me paraît d'abord soulever plusieurs questions : cette hématémèse abondante de sang pur, survenue quelques heures après un violent traumatisme, n'était-il pas de nature à faire errer le diagnostic? Ne peut-on même admettre qu'elle a été vraiment produite par le traumatisme? Si l'on se refusait à lui attribuer une pareille origine, il faudrait supposer une bien singulière coîncidence. D'autre part, quel a été le rôle du traumatisme dans le développement du cancer de l'estomac dont les premiers hymptômes out apparu peu de temps après? Avec la tendance actualle à considérer le cancer comme une maladie infectieuse microbienne, on pourrait admettre que le traumatisme a agi tei au titre de causé occasionnelle, domme il le fait d'ailleurs dans d'autres maladies nettement parssitaires, les hystes hydatiques du foie par etemple.

Le mode de généralisation du cancer a aussi, dans oe cas, présenté plusieurs particularités abormales. Alers qu'il est de règle que les cancers de l'estomac ou de l'intestin qui se généralisent se propagent au foie, aux poumons, ou envahissent le péritoine et les plèvres, ioi tous ces organes ont été respectés. La généralisation s'est faite suivant deux procédés: d'une part propagation directe de l'estomac ou de l'épiploon au périearde à travers le disphragme en suivant les voies lymphatiques; d'autre part propagation par infection au tissu cellulaire sous-outané.

Clotte généralisation au tissu cellulaire sous-eutané mérite d'être relevée; car elle est, je brois, un fait rére, si ce n'est peut-être dans le cancer mélanique; pour ma part, je n'en connais pas d'exemple. Il semble que la carcinose généralisée, qui peut envahir tous les viscères et les membranes séreuses, respects la peau. Voici ée qu'écrit Laporte, dans son très intéressant travail sur la carcinose miliaire aigus (Thèse de Paris 1864, p. 18); « Autan des organes internes ne paratt posséder d'immunité, A la surface du corps, ea contraire, en

pouvoir subvenir aux besoins de la respiration dans un air raréfé. Il pose comme contre-indications au séjour dans les stations élevées l'existence de cavernes dans les deux poumons avec ou sans fièvre, la diminution considérable du champ respiratoire, l'existence du catarrhe, l'éréthisme du système nerveux, l'emphysème, la bronchite chronique avec dilatation des bronches, les affections du cœur et des gros vaisseaux, les affections du système nerveux central, l'age avancé des malades ou une faiblesse qui ne permet pas l'exercite au grand air, enfin la phthisie laryngée. On pourrait résumer ces données en disant que les climats de montagne conviennent surtout dans les premières périodes de la phthisie et lorsque celle-ci me revêt pas une marche trop rapide. L'auteur ajoute qu'ils sont utiles dans les cas où il y a une prédisposition héréditaire, ou dans la phthisie hémorrhagique, car ils diminuent la tendance à l'hémoptysie. Quant aux résultats particuliers qu'obtiennent les malades d'u séjour dans les montagnes, Th. Williams les explique par l'ampliation de la cage thoracique dont le périmètre augmente de 2 à 10 certimètres, par l'hypertrophie du tissu pulmonaire sain, par la conpression qu'exerce, sur les lésions tuberculeuses, l'augmentation de volume des tissus environnants. L'extension des parois thoraciques s'accompagne de la diminution dans la fréquence du pouls et de la respiration. D'ailleurs, l'amélioration se traduit à la fois par la disparition ou l'atténuation des symptômes locaux d'une part, de l'angmentation du poids, des forces, et par le teint plus animé de l'autre Comment agissent les climats d'altitude? Le problème est certaine ment complexe. Existe-t-il des cas pour lesquels les hautes altitudes sont indispensables pour la guérison, tandis que tous les autres dimats se montreraient inefficaces? Quel peut être dans ce cas la condition essentielle thérapeutique du climat? Quelle que soit l'importance que l'on attache à l'altitude seule, il n'est pas probable qu'elle soit le seul facteur thérapeutique dans les hautes régions. Certaine ment, et c'est là un point important, l'air raréfié développe l'activité respiratoire en favorisant l'ampliation du thorax, surtout dans les cas où la poitrine est aplatie et étroite et où par conséquent la cr pacité du thorax est inférieure à la normale. Là, le climat d'alitate répond à une indication bien définie. Quant aux cas de phthisie \*\* core au début, ce sont également ceux qui donnent avec tous les traitements bien dirigés et bien compris, le plus grand nombre 🛎 succès, mais on peut certainement ajouter que les climats d'altimé par leurs autres facteurs peuvent produire plus facilement ce resultat.

Le D' Charles Denison (British med. journal, 29 septembre 1884, de Denver, la capitale du Colorado, qui est doué d'un climat parti-

plus sûr. Enfin, les signes fournis par l'examen des divers organes de l'appareil urinaire donnent les meilleurs renseignements sur l'origine de l'hématurie.

En passant en revue toutes ces causes, M. Berkeley Hill insiste tout particulièrement sur les hémorrhagies vésicales. Les lésions traumatiques directes ou indirectes, l'évacuation rapide consécutive à une distension extrême, les varices du col, les cystites de quelque nature qu'elles soient, les calculs, les tumeurs de la vessie sont les causes les plus communes de l'hémorrhagie vésicale que l'auteur passe en revue. M. Berkeley Hill cite enfin deux cas d'hématurie causée par des bilharzia hematobia qui s'étaient développés chez deux femmes n'ayant cependant jamais quitté l'Angleterre, et l'on sait qu'il s'agit ici d'une affection spéciale à certaines régions de l'Afrique.

L'hémorrhagie prostatique n'est pas rare; parmi les causes que relève M. Berkeley Hill, nous signalerons le miasme paludéen qui sembla dans un cas prédisposer fortement à des accès répétés d'hémorrhagie prostatique chez un individu qui avait été opéré par l'uréthrotomie d'un retrécissement siégeant dans la portion pénienne de l'urèthre; l'incision par conséquent siégeait bien en avant de la prostate.

A propos des métrorrhagies, M. Berkeley Hill rapporte qu'un homme atteint de retrécissement de l'urèthre avait l'habitude de se traiter par l'introduction d'aiguilles à tricoter convenablement recourbées. Une fois, il traversa la paroi de l'urèthe, ce qui amena audessus du retrécissement un épanchement de sang qui distendit énormément la vessie, au point que ce réservoir atteignait l'ombilic et ressemblait par sa consistance à l'utérus gravide. Le patient ne fut soulagé que par une incision périnéale qui, en évacuant la vessie, mit fin à ses souffrances.

On voit dans quelles conditions variées peut survenir l'hématurie; pour terminer ce sujet, nous signalerons un cas inselite d'hématurie rapporté dans le même journal par M. Thomas Oliver. Une enfant de 11 ans fut subitement atteinte de fièvre et d'hématurie qui durèrent trente-cinq jours en dépit de toutes les médications. L'hémorrhagie cessa avec la chute subite de la température. Dans l'opinion de l'auteur de l'observation, et d'après l'examen de tous les organes, il ne pouvait s'agir que d'une tuberculose rénale ou d'un état particulier du sang: mais les antécédents et toutes les circonstances firent repousser la première hypothèse, tandis que les autres symptômes, caractères de la fièvre, tuméfaction de la rate, joints à ce fait que l'enfant était tombée malade peu de jours après que son frère avait été atteint de la fièvre typhoïde, firent penser par exclusion à cette dernière maladie. M. Thomas Oliver est porté à croire que dans ce

dans le sud. Cependant, M. Charles Denison voit dans les conditions suivantes des contre-indications :

La saison la plus froide de l'année qui augmente l'effet de l'altitude; l'âge avancé des sujets qui rend l'acclimatation difficile; u tempérament nerveux, excitable qui aggrave les effets stimulais du climat et l'excitabilité; des lésions valvulaires, l'emphysème trop développé, le pneumothorax et l'hydropneumothorax, l'existence d'hémoptysies et d'un état inflammatoire du poumon, de la fière qu'elle qu'elle soit surtout avec des lésions laryngées, enfin des lésions pulmonaires étendues constituent une contre-indication, cr elles s'opposent à une grande ampliation thoracique.

Les femmes sont moins aptes à supporter les climats d'altitée, parce qu'elles sont plus excitables que les hommes et qu'elles s'hibituent moins facilement à la vie en plein air.

On voit donc que les auteurs sont assez unanimes pour définir les conditions thérapeutiques des climats d'altitude et leurs contre-indications. Il est certain en tout cas que l'élément altitude n'est pas le seul important, la pureté de l'air et le soleil ont aussi leur part dus les résultats. Le D' Creighton est porté à croire que la radiation solaire plus énergique dans les montagnes stimule la production & l'hémoglobine, ce qui développe la vascularisation du tissu pulmonaire. Toutes ces conditions influent sur la santé générale, l'appe est accru, la nutrition est activée, les digestions se font normale ment, l'état moral s'améliore, il n'en faut pas davantage pour assinir le terrain, mieux capable de résister à l'invasion microbiens. Mais pour retirer des climats de montagne tous les avantages qu'il peuvent donner, ils ne doivent pas être prescrits sa ns distinction il mesure. Il faut tenir compte à la fois des conditions climatologique si variables dans chaque station, de l'état des mala des auxquels a les applique, enfin de la manière dont ceux-ci doivent se servir de climats d'altitude. Le professeur Jaccoud en avait déjà fait ressorir depuis longtemps les ressources thérapeutiques.

L. Junok.

# REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE

Nouveau mode de contagion médiate. Par M. P. Didey. — l'espécialiste, choisi pour arbitre entre deux parties contondantes, l'em qui nie avoir donné, l'autre qui se plaint d'avoir reçu, se trouve. i chaque instant, pris dans l'enclouure suivante. L'homme a me blernorrhagie: on examine la femme, on ne découvre rien et partent me doit la déclarer saine.

En terminant, nous insisterens sur les résultats thérapeutiques remarquables obtenus de l'électricité et de l'hydrothérapie.

Nous avons réuni nos connaissances bibliographiques et nous n'avons trouvé ni dans nos souvénirs ni dans nos lectures aucuae observation d'amyotrophie généralisée aux quatre membres aurvenue dans des conditions semblables à celles, où neus avons observé, non pas que la névrite puerpérale n'ait encore été signalée, mais dans les quélques observations publiées par Karl et Möbius, il ne s'agit que de cas légers atteignant seulement quelques groupes musculaires des membres supérieurs, une fois seulement des membres inférieurs, n'ayant jamais mis la vie en danger, n'ayant jamais revêtu aucun carractère grave et enfin s'étant teujours développés quelques jours et quelques semaines après l'accouchement.

Dans notre fait, au contraire, l'atrophie survient pendant la grossesse, elle a une marche subaiguë et prend la forme la plus grave. s (Comm. : MM. Féréol, Moutard-Martin, Bourdon.)

Contagion de la lèpre. — M. Le Roy de Méricourt lit le procèsverbal d'examen d'un malade des lies Sandwich, nommé Keanu, condamné à mort, auquel la lèpre a été ineculés par un médébin anglais, le Dr Archdeacon Wright. D'après le rapport fait par les médecins qui l'ont examiné, ce condamné est devenu manifestement lépreux.

M. Le Roy de Méricourt ne veut rien enlever à la valeur de cette observation; il fait cependant remarquer que le terrain était très favorable, puisqu'il s'agissait d'un Canaque, et que ce malade tirait sans doute une prédisposition à la lèpre de sa race et peut être de son hérédité.

SÉANCE FUELIQUE ANNUELIE. ... M. le Président annence que la séance publique annuelle de l'Académie aura lieu le mardi 11 décembre.

Pathogésia et prophylaxie des accidents industrials du prosphore et en particulier de la nécrose prosphorée. ... M. Magitot. L'opinion publique s'est étune dernièrement de certains cas d'accidents, dont plusieurs mortels, survenus dans les usines de la Compagnie générale des allumettes et une demande d'enquête sur ces faits a été adressée par M. le Préfet de police aux conseils d'hygiène.

Ce sont ces circonstances qui amènent M. Magitot à la tribune de l'Académie.

Dans un travail d'ensemble sur la question ainsi posée, l'auteur fait d'abord un historique du sujet. Il rappelle les travaux entrepris depuis une quarantaine d'années par divers médecins et hygiénistes; il cite toutes les tentatives faites par les conseils d'hygiène, par les

Or, la bouche n'est jamais le siège de la blennorrhagie. Mais l'une de ces régions, l'une de ces cavités, fût-ce une dent creuse, peut fort bien devenir le réceptacle de gonococci déposés là quelques heures, ou quelques minutes auparavant.

Et quant à la possibilité, à la vraisemblance de ces dépôts opérés en pareil cas, l'anecdote suivante en peut donner l'idée. Vers 1845, une femme bien connue à Lyon pour se livrer à l'industrie contrenature dont nous parlons, ayant acheté une maison, la paya en pièces de quarante sous. Cela fit rire à l'époque. Cela nous apprend aujourd'hui que aussi nombreuses, aussi rapprochées que les pierres de son immeuble, étaient les occasions, — occasions aussi de contagion médiate, — où elle s'était procurée de quoi l'acquérir.

L'histoire clinique et thérapeutique des épizoaires (acari, pediculi pubis), fait connaître qu'ils se conservent, eux vivants ou leurs germes revivifiables, dans des conditions bien moins propices au maintien de l'existence, c'est-à-dire sur le linge de corps et les vêtements. Les transmissions et les réinoculations qu'ils opèrent par cette voie sont très fréquentes; il faut une désinfection soigneme des objets suspects pour prévenir ce danger. Combien, à plus forte raison, n'est-il pas à craindre lorsqu'il s'agit de microbes que la nature a pourvus de moyens de résistance supérieurs, et lorsque le lieu où nous disons que, déposés, ils trouvent un sûr asile, est leur habitat naturel.

Cette note ouvre en hygiène, en police sanitaire, en médecine légale, en thérapeutique, comme en pathologie pure, des aperçes que je puis me borner à signaler. Un mot suffit au sage, dit-on. Aux savants de notre époque, à ceux surtout de notre pays, le mot que je viens de prononcer suffit et au delà. (Lyon médical.)

# SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 28 novembre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

M. Trélat dépose, sur le bureau de la Société deux numéros de Bulletin médical qui contiennent sa statistique opératoire pour l'année 1887-1888. La moyenne de la mortalité dans les opérations pratiquées dans son service est en décroissance et cette année il n'a eu que 4,1 0/0 de décès. Les amputations ont donné 16 0/0; les laparotomies au nombre de 13, 15,3 0/0, et sur 19 cures radicales pratiquées par lui, il n'a pas eu un décès.

M. Terrier rappelle à propos de sa dernière communication, que c'est Olshauzen qui a le premier tenté la cure du prolapsus utéria en 1886, sans succès du reste. En mars 1888, John Philipps poursai-

vait le même but par un procédé différent de celui que M. Terrier a rapporté dans la dernière séance. Dans d'autres circonstances on a soutenu l'utérus par le pédicule d'un kyste de l'ovaire opéré et compris dans la plaie abdominale; mais c'est une opération toute différente.

M. Trélat propose de remplacer par le mot hystéropexie la dénomination barbare de ventrofixation.

M. Lucas Championnière a fait une opération semblable à celle de M. Terrier le 23 novembre dernier; il n'a éprouvé aucune difficulté et recommande l'opération de la suture de l'utérus à la paroi abdominale (la malade était atteinte de rétroversion).

Traitement du cancer utérin. — Fin de la discussion. — M. Berger n'a pratiqué que deux ablations totales, mais il veut en donner les résultats. Ses deux malades sont mortes de l'opération et la seconde a même présenté des accidents urémiques, provenant de la compression des uretères par les pinces.

M. Verneuil se félicite d'avoir suscité un débat aussi instructif et remercie ses collègues qui ont bien voulu prendre part à la discussion. De cette dernière, il résulte que l'hystérectomie totale n'a pas détrôné l'hystérectomie partielle, bien au contraire; car cette opération a été recommandée par MM. Polaillon, Marchand, autorisée par M. Tillaux, admise par M. Bouilly et a laissé M. Richelot hésitant pour certains cas. Seuls MM. Trélat, Terrier, Reynier sont partisans quand même de l'ablation totale et reconnaissent cependant la bénignité de l'amputation partielle.

On a accusé la discussion d'être prématurée; mais si l'hystérectomie partielle a des avantages, pourquoi attendre trois nouvelles années pour les mettre en lumière; si l'hystérectomie totale n'a pas donné ce qu'on croyait, si elle n'est que l'exception au lieu d'être la méthode générale, pourquoi remettre cet aveu à trois ans?

On objecte que, opérées en 1885, les femmes qui ont guéri de l'ablation totale ne peuvent présenter plus de trois ans de survie et que la lutte est inégale entre celles-ci et celles opérées quatre et cinq ans auparavant par M. Verneuil; mais cette différence existera toujours, et trois ans doivent suffire pour juger une opération. A l'étranger on est revenu à l'amputation partielle quand on a vu qu'au bout de quatre années toutes les femmes à qui on avait enlevé tout l'utérus étaient mortes.

M. Verneuil redira ce qu'il a écrit en 1884.

En cas de cancer, une opération n'est curative que lorsqu'elle peut enlever tout le mal; mais l'éradication complète est très rare et le chirurgien doit la rechercher sans oser toujours espérer ce résultat. L'hystérectomie totale est très souvent incapable d'atteindre toutes les parties envahies par le néoplasme et l'amputation partielle est dans beaucoup de cas capable de prétendre à la cure radicale. Cette expression est du reste très rarement applicable; car quand bien même il y a cicatrisation complète, on n'est pas à l'abri d'une récidive et le terme de guérison temporaire conviendrait beaucoup mieux. Le professeur de la Pitié propose ensuite une classification nouvelle qui serait plus pratique et dans laquelle tous les cas pourraient être appréciés de la même façon. Dans la première classe, il y aurait les observations de survie nulle (mort opératoire), dans la deuxième les faits de survie sans cicatrisation à cause de la récidive; dans la troisième les cas de survie avec réunion (récidives à distance) et dans la quatrième, les survies avec succès (guérisons temporaires.

M. Verneuil préfère à l'anse galvano-caustique, à l'amputation supra-vaginale, son procédé d'hémisection du col avec application de la chaîne d'écraseur. Il fait ensuite une cautérisation profonde de la surface sectionnée et évite ainsi les accidents, les hémorrhagies secondaires, en même temps qu'il recommande un procédé d'amphithéâtre à la portée de tous les opérateurs.

Ainsi l'opération est bénigne et l'hystérectomie totale est au contraire plus désastreuse que toutes les opérations. Et cependant tous ses partisans continuent à la pratiquer. De plus l'ablation complète ne donne pas de succès thérapeutiques. Les récidives se montrent dès les premiers mois, dans la première année, dans la deuxième, dans la troisième; rarement dans la quatrième parce que toutes les malades sont mortes. Ces récidives rapides sont démontrées par les observations de MM. Monod, Polaillon et celle de M. Gérard Marchant dont M. Verneuil donne lecture.

Si on analyse les faits apportés par des chirurgiens tous de mérite, chirurgiens des hôpitaux, on est frappé de la noirceur des résultats.

Les morts opératoires donnent une moyenne de 32 0/0 et sur un total de 109 opérées, on ne trouve que 25 guérisons temporaires. La bataille est donc perdue et elle l'a été au premier choc. On objecte à M. Verneuil que dans une statistique pareille les petites séries chargent les grandes, la chose est possible; mais même dans les résultats apportés par M. Bouilly et par M. Terrier on ne trouve qu'une malade qui présente trois ans et quelques mois de survie et M. Terrier de s'écrier: N'y aurait-il qu'un cas analogue, il sauverait l'hystérectomie totale! Que pourrait dire M. Verneuil en faveur de l'amputation partielle! qui, grâce à cette méthode, a aujourd'hui une femme opérée en 1883, qui ne présente aucune récidive!

Plus que personne le professeur de la Pitié aime l'étude scienti-

fique des questions et il ne comprend pas pourquoi M. Terrier, qui a placé un moment la discussion sur ce terrain scientifique, commence par ne pas reproduire intégralement les chiffres publiés par M. Verneuil. C'est ainsi que dans la communication du chirurgien de l'hôpital Bichat, huit mois de survie sont donnés à une opérée que M. Verneuil a pu revoir sept ans après l'opération; mais ce sont là des petits points de détail sur lesquels l'orateur ne veut pas s'arrêter.

Faut-il croire que M. Verneuil rejette complètement l'hystérectomie totale? Non, et il a déjà donné sa façon de penser sur ce sujet dans son mémoire de 1884, mais il ne l'admet que pour les castrès rares où le mal sera absolument limité à l'utérus.

M. Bouilly a paru s'étonner qu'ayant enseigné les ablations complètes pour le sein, la langue, M. Verneuil n'adopte pas les mêmes idées pour l'utérus, mais l'expérience et le temps modifient les opinions et aujourd'hui on doit se montrer plus réservé après avoir contrôlé les résultats.

Comme MM. Trélat et Terrier, M. Verneuil s'est toujours préoccupé de l'anatomie pathologique du cancer utérin et il ne met pas en doute qu'un chirurgien déjà vieux dans la pratique, ne puisse être sûr d'un diagnostic fait d'une façon réfléchie. Quant au diagnostic topographique c'est chose plus difficile, on ne peut savoir toujours quelles sont ces parties envahies; et c'est pour cela qu'il faut choisir la méthode la plus bénigne, l'amputation partielle.

En terminant, M. Verneuil exprime cette opinion: A la place de ses confrères qui ont pratiqué l'hystérectomie totale, il s'arrêterait pour parfaire l'étude du diagnostic topographique et pour juger définitivement des résultats. On s'est trop avancé dans l'hystérectomie totale, on reculera comme on l'a fait pour le goitre.

M. Trélat revient sur la question de l'anatomie pathologique. Il faudrait qu'elle pût montrer au clinicien quelles sont les formes limitées du cancer; dans quel cas les lymphatiques sont ou ne sont pas pris. Mais la chose est difficile et la médecine opératoire pourra seule permettre de faire cette étude.

Présentation de malades. — M. Berger présente une malade sur laquelle il a fait l'ostéotomie et le redressement continu par l'appareil d'Hennequin pour une consolidation vicieuse du fémur. L'ostéoclane essayée avait été impuissante, l'ostéotomie fut pratiquée le 17 mai et trois mois après, la consolidation était parfaite et la rectitude du membre absolu.

M. Jalaguier présente un malade atteint de pseudarthrose flottante de l'humérus droit guéri par l'avivement à la scie et la contention à l'aide de clous d'os de veau aseptique et d'une ligature circulaire au catgut.

BAZY.

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

Séance du 30 octobre 1888.— Présidence de M. Fèvre.

Sur le rapport du D. Fèvre, le D. Lejeune est nommé associé national.

M. Commenge est chargé de présenter à l'Administration les modifications urgentes à apporter au Formulaire.

Discussion sur le rapport du Dr Yvon (Voir France médicale, no du 14 août).

M. Savoye (par lettre) approuve la suppression de l'article 15 et insiste sur la nécessité de nommer des remplaçants.

M. Colson (par lettre) demande que : 1º l'article 15 soit maintenu, mais que les titres antérieurs soient seulement des titres scientifiques; 2º un roulement soit établi à la fin de chaque année entre les médecins des bureaux de bienfaisance en fonctions, pour choisir par ordre d'ancienneté celle qui leur conviendrait parmi les circonscriptions vacautes; 3º le concours ait lieu pour tout Paris, les candidats choisissant par ordre de classement : les circonscriptions restées vacantes étant attribuées à une liste supplémentaire de candidats, ceux-ci ne pouvant rester de droit titulaires s'ils refusent les positions offertes.

Après discussion à laquelle prennent part MM. Toledano, Fèvre, Commenge, Mook, on remet la décision à une prochaine séance où on insistera principalement sur le roulemeut entre médecins du bureau de bienfaisance d'arrondissements voisins.

# BIBLIGGRAPHIE

Nouveau formulaire magistral, par A. et G. Bouchardat, 27° édition, un vol. in-32, 700 p. Paris. Félix Alcan, 1888.

Tout le monde connaît ce petit formulaire, avec lequel de nombreuses générations de médecins ont déjà appris la meilleure partie de leur thérapeutique; il est resté le vade mecum de la plupart des praticiens, et les formulaires publiés depuis quelques années n'ont porté qu'une bien légère atteinte à la vogue dont il jouit depuis si longtemps.

Depuis la mort de son père, M. le professeur G. Bouchardat continue les éditions successives de ce livre et il s'efforce de lui conserver le caractère d'actualité qu'il a toujours eu. La plupart des formules nouvelles et des médicaments nouveaux sont mentionnés, la plupart mais pas tous, car les chimistes ont proposé depuis quel-

ques années un si grand nombre de substances douées pour la plupart d'une action très énergique, mais non encore suffisamment étudiées; que M. Bouchardat se tient prudemment en garde et attend qu'un nom autorisé ou une plus longue période d'essai fixent définitivement leur place dans la thérapeutique sérieuse. Dans le tourbillon qui entraîne la thérapeutique, ce petit livre sera donc rapidement en retard sur l'état de la science, mais pour aujourd'hui il est au courant autant que peut l'être un livre; c'est aux journaux que doit revenir le soin de suivre la science au jour le jour et même dans tous les écarts auxquels il lui plaît parfois de se livrer.

A. CH.

# MOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY. — M. Heydenreich, professeur de clinique externe à la Faculté de médecine de Nancy, est nommé, pour trois ans, à partir du 16 novembre 1888, doyen de ladite Faculté.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BORDEAUX. — Un concours pour une place de chef de clinique ophthalmologique sera ouvert à la Faculté de médecine de Bordeaux, le samedi 2 mars 1889, à dix heures du matin.

La durée des fonctions est de deux années. Le traitement annuel est de 1,000 francs. Le chef de clinique nommé entrera en fonctions à dater du 16 mars 1889.

Pour les conditions s'adresser au secrétariat de la Faculté de médecine de Bordeaux.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE LILLE. — M. le D' Brulant est nommé, pour trois ans, chef de clinique chirurgicale, en remplacement de M. Coppens.

Ecole de médecine de Besançon. — M. le D' Magon, est nommé pour une période de neuf ans, à partir du 1° novembre 1888, suppléant d'histoire naturelle.

ECOLE DE MÉDECINE DE GRENOBLE. — M. Verne, chef des travaux chimiques, est nommé professeur de pharmacie et matière mélicale.

ECOLE DE MÉDECINE DE MARSEILLE. — M. le Dr Roux, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique externes est de clinique obstétricale.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889. — MÉDECINS MEMBRES DES COMITÉS DE 1889. — MM. les docteurs Bourneville, Chautemps, Dreyfus-Brissac, Jeanson, Le Fort, A.-J. Martin, Monod, Napias, Peyron, Rochard, Th. Roussel et Trélat, sont nommés membres du comité d'organisation du Congrès international de l'Assistance publique.

MM. les docteurs Ballet, Bergeron, Bouchard, Bucquoy, Cadet de Gassicourt, Chantemesse, Charcot, Chauffart, Comby, Damaschino, Debove, Desnos, Du Cazal, Féréol, Guyot, Hérard, Jaccoud, Joffroy, Kelsch, Landouzy, Lereboullet, Letulle, Millard, Moutard-Martin, Peter, Potain, Rendu, Siredey et Villemin, sont nommés membres du comité d'organisation du Congrès international de pathologie interne.

MM. les docteurs Berthelot, Mathias Duval, Lagneau, Letournesu, Pozzi, de Quatrefages et Topinard sont nommés membres du Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique.

MM. Berthelot, Brouardel, Javal, Rochard et Troisier sont nommés membres du comité d'organisation du Congrès international pour la propagation des exercices physiques dans l'éducation.

MM. Balzer, Ducastel, Gailleton. Hardy, Humbert, Laillier, Leloir, Mauriac, Pozzi et Ricord, sont nommés membres du comité d'organisation du Congrès internationel de dermatologie et de syphiligraphie qui doit avoir lieu pendant l'Exposition de 1889.

— MM. les docteurs Boucheron, Calmettes, Duplay, Garel (de Lyos), Gellé, Gouguenheim, Joal, Lanois (de Lyon), Ladreit de Lacharrière, Lœwenberg, Ménière, Miot, Moure (de Bordeaux), Noquet (de Lille), Ruault, Terrier et Tillaux ont été nommés membres du Comité d'organisation du Congrès national d'otologie et de laryngologie.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 18 au 24 novembre 1888. — Fièvre typhoide, 12. — Variole, 3. — Rougeole, 20. — Scarlatine, 4. — Coqueluche, 3. — Diphtérie, Croup, 27. — Phthiste pulmonaire, 184. — Autres tuberculoses, 13. — Tumeurs cancérenses et autres, 36.

Méningite, 21. — Congestion et hémorrhagic cérébrales, 42. — Paralysie, 6. — Ramollissement cérébral, 05. — Maladies organiques du cœur, 40.

Bronchite aiguë et chronique, 45. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 63. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 51.

Fièvre et péritonite puerpérales, 0. — Autres affections puerpérales, 0.

Débilité congénitale, 19. — Sénilité, 21. — Suicides et autres morts violentes, 16. — Autres causes de mort, 164. — Causes inconnues, 8.

Nombre absolu de la semaine : 806. — Résultat de la semaine précédente : 873.

......

# BULLETIN BIBLIGGRAPHIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Essai sur le mal de tête, par le docteur Johannès Chaumer, ancien externe des hôpitaux de Lyon. Paris 1888, grand in-8° de 100 pages. Prix: 2 fr. 50.

La prostitution, au point de vue de l'hygiène et de l'administration en France et à l'étranger, par le docteur L. REUSS, Paris 1889, 1 vol. in-8 de 736 pages. Prix: 7 fr. 50.

Anatomie des centres nerveux, leçons professées par le Dr Ludwig Edinger, traduit de l'allemand par M. Siraud, externe des hôpitaux de Lyon. — Paris, 1889, 1 vol. gr. in-8° de 235 pages evec 122 figures, 8 fr.

PHTHISIE. — L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation créosotés. Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrition. — D' Ferrand (Traité de médecine, 1887).

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIL.

Faris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Revue de thérapeutique: De la valeur thérapeutique des climats d'altitude dans la phthisie. — Revue de la presse française. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 27 novembre 1888. — Société médicale des bureaux de bienfaisance, séance du 30 octobre 1888. — Bibliographie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

### REVUE DE THÉRAPEUTIQUE

# De la valeur thérapentiqué des climats d'altitude dans la phthisie.

Il y a quelque temps déjà, M. Th. Williams, le médecin climatologiste bien connu, produisait à la Royal medical and chirurgical Society un travail sur les résultats du traitement de la phthisie pulmonaire par le séjour dans les hautes altitudes. Dans ce travail, M. Williams rappelait que 141 malades phthisiques observés dans le cours de neuf années avaient séjourné dans des stations (dans les Alpes, les montagnes Rocheuses et le sud de l'Afrique) dont l'altitude variait entre 1,500 et 2,700 mètres. Les résultats étaient véritablement surprenants, puisque la proportion des guérisons complètes a été de 41,13 p. 100, il y a eu amélioration considérable dans 29,78 p. 100, amélioration légère 11,34 p. 100, enfin le mauvais côté de la médaille, l'aggravation comprend 17 p. 100 et la mortalité 13,47 p. 100 de tous les cas. L'amélioration des symptômes locaux existait dans 74,82 p. 100 des cas, enfin ce qui est particulièrement encourageant, la première période de la phthisie a donné 91 p. 100 des cas de guérisons ou d'améliorations. Cependant, dans la discussion qui s'est produite sur ce sujet, les résultats annoncés par l'auteur n'ont pas suffi pour rallier ses collègues à son opinion. Le Dr Pollock et le Dr Quain n'ont pas hésité à déclarer que les cas qui guérissent ou s'améliorent à Davos sont précisément les mêmes qui en font autant à Londres et que l'élément de l'altitude n'exerce pratiquement aucune influence sur le résultat. C'est sans doute là une opinion excessive. Que les climats d'altitude ne conviennent pas à tous les phthisiques, c'est là un point qu'on a cherché à fixer, et l'auteur anglais a soin de nous dire qu'on ne peut espérer un résultat que si le malade n'a ni fièvre, ni symptômes aigus et s'il possède une surface pulmonaire assez étendue pour



# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — **Boissons**: 2 cuillerées par litre d'eau, vin, bière, tisales, etc. — **Lotions, injections**: 4 cuillerées par verre d'eau. — **Pulvérisations**: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations sumilaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.



ANÉMIE — DIABÈTE — FIÈVRES INTERMITTENTES

# SOLUTION De Salicylate de Soude Du Docteur Clin

Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTYON)

La Solution du D' Clin, toujours identique dans sa composition et d'un goit agréable, permet d'administrer facilement le Salicylate de Soude et de varier la dose suivant les indications qui se présentent.

Cette solution très-exactement dosée contient:

2 grammes de Saticylate de Soude par cuillerée à bouche, 0,50 centigr. — par cuillerée à café.

Exiger la VÉRITABLE SOLUTION CLIM, que l'on peut se procurer par l'entremise des pharmaciens.

BURKAUX On s'abonne chez LECROSNIER of BABE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ONNEMENTS

UN AN

PRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 15 fs.

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

de l'École-de-Médesine **PARIS** 

COMITÉ DE RÉDACTION :

A. RICHET MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale.

Membre de l'Académie de médecine, Membre de l'Académie de médecine, Médecine des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

Professour agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hopitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux,

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. res ouvrages remis en double annt amnoncés et analysés, s'il y a lieu.

# MEDICATION CHLORHYDRO-PEPSIOUE

DYSPEPSIE Anoréxie Vomissements

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amers of Ferments digestifs

verre à liqueur par repas. — Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert. • Chlorhydro Pepsiques Grez, adults, 2 à 3 à chaque repas Doses : Adultes, 1, verre à liqueur par repas Pllule Envol franco Echantillone. - Phis SREE, 34, ras La Brayère, PARIS.

ris, 20, pl.des Vosges, ettoutes Phise

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance

aue leur inspirent allments

ALIMENTAIRE decet ELIXIB sonl: la viande, ool et les écorces d'oranges res. Ilest d'une excellente con-ntion et d'un g oûl tres agréable.

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité... Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures. PARIS, 20, Pl. des Vosges, et tim Phins.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE, ENFANTS DEBILES, ETC.

LE PLUS PUISSANT RECONSTITUANT DOSE: UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

PULEMENTS aigus ou chroniques de l'URETERE ou de la VESSIE na assurée en quelques jours sans fatigue pour l'estomac, ni renvois, hée. ni odeur des urines, par les PILULES DE EAVA POURSIES. ni diarrhée, ni odeur

Chaque Pilule est marquée Rous Souventes, L'ETUI, 5 fe Exiger la Signature

Dr FOURNIER, 22, Place de la Madeleine, PARIS.

Hédaille d'OR, Paris 1885

AFFECTIONS de la BOUCHE, de la GORGE, et du LARYNX PASTILLES CHARLARD-VIGIER AS BORATE DE SOUDE

(Biberato do soudo chimiq' pur, 0,10 cent. per pastillo). -- VIGIER, phim, 12, boul' Bonno-Houvelle, PARIS!



# VÉRITABLE EXTRAITdeVIANDE

Depuis 1867, les plus bautes récompenses aux grandes Expositions Internationales.

Hors concours depuis 1885

Précieux pour Ménages et Malades

Exiger la signature du Bon LIEBIG en encre bleue sur l'étiquette

SE MÉFIER DES IMITATIONS

QUINA \* FER Chlorose, Anémie

> MEDECINE BAIN & FOURNIER 43, Rue d'Amsterdam, Paris

Tuberculose, bronchites chroniques, etc.

Capsules Boëtte

A L'IODOFORME CRÉOSOTÉ

rigoureusement dosées à 5 centigrammes d'iodoforme et de créosote pur, Expérimentes avec succès dans les hôpitaux de Paris. DOSE: 2 A 4 PAR JOUR AU REPAS Pie BOETTE, 65, r. Blanche, Paris.

Hygienique, Reconstituant, Stimulant Remplace Bains alcalins, ferrugineux, sulfureux, surtout les Bains de mer. Ewiger Timbre de l'État. - PHARMACIES, BAINS

APPAUVRISSEMENT DU SANG NÉMIE, CHLOROSE

YROPHOSPHATE DEFER

Approuvé par l'Académie de Médecine

Recommandé contre la Scrofule, Rachtisme, Glandes, Tumeurs, Irrégularités du Sang, Pâles couleurs, Pertes, etc. — On l'emploie en Pileles, Dragées os Skor (3/), Solution (2/50), et Vin (5/), au choix des malades.

DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO

CeVin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit les affections scrofuleuses, flèvres, névroses, diar-rhées chroniques, pales couleurs, etc. — Prix: 4. rhées chroniques, pales couleurs, etc. — Prix: 4'. DETHAN, Phien, à Faris, rue Baudin, 23, et pr. Pharmacies.

SOURCE REIGNIER

# SAINTY

Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse et plus lithinée que les Célestins et les autres sources ; laplus sant aucune altération par le transport; souveries contre les maladies du foie, de l'estomac, de la me du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES.

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Etross Adresser les commandes à l'adm, de la Source REIGNES

ATONIE DYSPEPSIE CHIOR DEBILITÉ GÉNERALE

GRANULES de 2 milligramm Quassine cristallisée

DRAGÉES Quassine a

### QUASSINE DRI

La QUASSINE ADRIAN, essement differente de toutes celles du contest la seule dont les effets régulers ai constatés. Elle excite l'appétit, dévelo forces, combat efficacement les dyspatoniques, les coliques hépatiques méphrétiques.

GROS: 11, RUE DE LA PERIE, PARI

# ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET



ill. à café : Ergot, 0.05. Citr. de fer au INDICATIONS : Chlorose des filles, anémie tiée Métrite chronig Incontinence d'ur rhée, Leucorrhée nénorrhée, etc.

2, Place Vendôme, PARIS

BREVETÉS S. G. D. G. BAS TOUT FAITS ET SUR MESUE



Ces bas à Elasticità terale, dont la soprasse tout ce qui i u fait jusqu'a ce jour, pe sedent en même temps force de compressone laisse rien à des ils procurent un soulainmediat.

PRIX DES BAS DALPIAZ | O CHAUSSETTE ..... Ft J BAS AVEC GENOR . FA S BAS AVEC CUISSE FA U GENOUILLERES .... O A N 6 16 18 474

は密報は

Les tailles extra subissent su

Phie DALPIAZ, 275, r. St. Board

ADIES de l'ESTOMAC

Préparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCREATINE Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des corps

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Tenvaux originaux: Du prolapsus de la muqueuse de l'urâthre par l'orifice du méat chez la femme, par M. Francis Villar (à suivre). — Thérapeutique: Sur les applications de l'électrolyse au traitement des tumeurs, par M. Darin. — Microbiologie: Sur une nouvelle méthode de désinfection des mains du chirurgien, par MM. Jules Roux et H. Reynès. — Comptes rendus analytiques des Société savantes: Société clinique de Pais, séance du 14 juin 1888. — Société médicale du VI- arrondissement, séance du 29 octobre 1888. —Nécrologie. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

# Du prolapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du méat chez la femme (1)

Par M. Francis VILLAR.
Ancien interne des hôpitaux de Paris,
Aide d'anatomie & la Faculté de médecine.

Dans la dernière séance, mon collègue et ami Besançon vous a communiqué, de la part de MM. les Dr. Morand et Richard (2), (de Pithiviers) une intéressante observation intitulée « prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille. Opération. » Je pris la parole à cette occasion pour faire remarquer combien cette affection était rare, je signalai les mémoires de Blum et de Rizzoli (de Bologne) dans lesquels le prolapsus de la muqueuse uréthrale se trouve signalé à côté des autres tumeurs de l'urèthre de la femme et j'insistai particulièrement sur l'importance des descriptions précises dans ces cas, pour différencier nettement le prolapsus des tumeurs hypertrophiques de la muqueuse uréthrale et des polypes muqueux ou vasculaires de cette région qui quelquefois d'ailleurs peuvent s'accompagner de prolapsus.

J'ai depuis étudié plus complètement cette question et je me propose aujourd'hui d'en faire un travail d'ensemble, me basant sur les renseignements fournis par les différents traités de gynécologie et sur ceux que j'ai trouvés un peu épars dans des monographies ou des thèses ayant pour but l'étude des tumeurs de l'urêthre chez la femme.

Je dirai aussi quelques mots d'une affection curieuse et plus rare encore, si tant est qu'elle existe, je veux parler du prolapsus de la vessie à travers l'urethre.

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique.

<sup>(2)</sup> Morand et Richard. France médicale, 3 novembre 1888.

# I. - Prolapsus de la muqueuse uréthrale.

Et d'abord, ce prolapsus existe-t-il réellement en tant que lésion isolée? peut-on observer, qu'on nous passe l'expression, un prolapsus idiopathique, c'est-à-dire une simple hernie de la muqueuse de l'urêthre indépendante de toute autre lésion de cette membrane? Certains auteurs l'ont nié; pour contester la possibilité d'un prolapsus urêthral ils se sont appuyés sur la disposition anatomique de la région, invoquant l'adhérence de la muqueuse avec la couche musculaire sous-jacente qui ne semble pas permettre son déplacement. Ca peut supposer, ajoutent ces auteurs, que les cas étiquetés prolapsus se rapportaient à des tumeurs hypertrophiques ayant entraîné la muqueuse par leur volume et leur déplacement.

Le premier argument est facile à réfuter, car il repose sur me erreur anatomique, à en croire ce qu'en disent M. le professeur Sappey et M. Tillaux.

« La muqueuse uréthrale, dit le professeur Sappey (1), n'adhère à la musculeuse que par un tissu cellulaire très lâche, en sorte qu'elle se plisse et se déplisse avec la même facilité que la muqueuse vésicale. »

M. Tillaux (2) s'exprime dans les mêmes termes à ce sujet : « Les deux tuniques de l'urèthre (de la femme) sont séparées l'une de l'autre par une couche assez lâche de tissu conjonctif, de telle sorte que la muqueuse glisse facilement sur la musculeuse ; il en peut même résulter, surtout chez les petites filles, un prolapsus de la muqueuse par le méat urinaire, ainsi que l'a observé P. Guersaut. »

Nous avons nous-mêmes voulu nous rendre compte de la possibilité du glissement de la muqueuse uréthrale sur les parties sous-jacentes, et nous avons à ce propos examiné quelques urèthres de femme à l'Ecole pratique. Or, dans tous les cas, une simple traction légèrement faite avec une pince nous a permis d'amener facilement hon du méat une portion de muqueuse qui venait ainsi faire une saillie assez notable, reproduisant le prolapsus type, tel qu'il a été décrit par certains auteurs.

Quant à la deuxième hypothèse, celle qui subordonne le prolapsus à l'existence d'une tumeur de la muqueuse uréthrale, elle est plus sérieuse, mais demande une explication. Sans doute les tumeurs de l'urèthre peuvent produire et produisent en effet un prolapsus de la muqueuse; c'est là un fait acquis que nous admettons avec tous les auteurs et sur lequel nous aurons à revenir à propos de l'étiologie.

<sup>(1)</sup> Sappey. Anatomie descriptive, 1869, t. IV, p. 583.

<sup>(2)</sup> Tillaux. Traité d'anatomie topographique, 1884, p. 861.

Mais il semble exister en outre des cas de procidence ou de hernie de la muqueuse sans tumeur, ainsi que tendent à le prouver et les observations et les rares autopsies qui ont été pratiquées.

Il faut avouer que les observations intitulées: Prolapsus de la muqueuse uréthrale, ne sont pas toutes à l'abri de tout reproche, car elles sont souvent peu explicites et ne démontrent pas d'une façon péremptoire que l'on ait eu affaire à un simple prolapsus. Néanmoins il en est dans lesquelles la description suffisamment nette de la tumeur ne peut laisser place au doute: citons en passant les observations de Seguin, Guersant, Tavignot, Colombat. On voit au niveau du méat, dit Guersant, une tumeur rouge rappelant par son aspect celui de la chute du rectum: cette tumeur est percée d'une ouverture centrale par où la sonde arrive facilement dans la vessie. L'observation de Seguin que nous rapportons plus loin est encore plus explicite, puisqu'il y est dit que la tumeur fut reconnue, par un examen attentif, entièrement formée par la muqueuse de l'urèthre tuméfiée et extrêmement relâchée.

Une autre preuve de l'existence du prolapsus simple nous est fournie par l'examen nécroscopique pratiqué deux fois par Morgagni. Sur le cadavre d'une vieille femme affectée d'une claudication ancienne et qui avait succombé à un abcès du bras, Morgagni trouva la tunique interne de l'uréthre renversée dans une petite étendue et tombant hors de l'orifice de ce canal, comme cela s'observe quelquefois sur la tunique du vagin ou sur celle du rectum.

Le même auteur trouva aussi, sur le cadavre d'une jeune fille de 15 ans, un corps rougeâtre saillant de l'origine uréthrale. Après avoir incisé le canal dans le sens de sa longueur, il s'assura que cette petite tumeur n'était autre que la tunique interne, devenue noirâtre sur toute sa partie supérieure et renversée au dehors par son extrémité inférieure simulant ainsi une tumeur.

Guersant a eu aussi l'occasion de pratiquer une autopsie : il recut à l'Hôpital des Enfants une fillette de 10 ans, de constitution chétive et d'une maigreur prononcée; cette fillette présentait au niveau du méat une tumeur rougeâtre présentant des plis circulaires concentriques et dont l'aspect était celui d'une muqueuse reconnaissable à ses caractères physiques. Excision avec des ciseaux courbes le 15 mai; le 29 la petite malade est emportée par la tuberculose pulmonaire. A l'autopsie on constate que les poumons sont farcis de tubercules. L'incision de l'urêthre permet de se rendre compte de l'état de la muqueuse; celle-ci tapisse le quart supérieur du canal mais n'existe plus dans les trois quarts inférieurs où le tissu propre de l'urêthre est à nu.

Ceci prouve bien que le chirurgien avait dû faire une large résec-

tion de la muqueuse et qu'il s'agissait d'un prolapsus et non d'une tumeur plus ou moins limitée. Ainsi donc, les observations et les examens nécroscopiques nous démontrent l'existence du prolapsus simple, dont le mécanisme s'explique par la disposition anatomique de la muqueuse.

Mais, disons-le encore une fois, les observations publiées sous le titre de : Prolapsus de la muqueuse uréthrale, ne sont pas tout à fait inattaquables, nous avons même fait observer à propos de l'observation de MM. Morand et Richard qu'il était indispensable d'insister sur les caractères de ces tumeurs, afin de pouvoir éviter toute confision dans l'esprit du lecteur.

Notre but dans ce travail, c'est d'établir l'état actuel de la question sur ce point; peut-être servira-t-il à attirer l'attention des chirargiens et des gynécologistes qui pourront par des observations ultérieures prises avec soin, établir définitivement l'existence du prolapsus simple de la moqueuse uréthrale.

Historique. — Bien que le prolapsus uréthral soit une affection rare, son histoire ne date pas d'hier, car elle remonte à 1751. A cette époque Morgagni (1), le premier, signale dans ses lettres quelques observations d'excroissance de l'urêthre et trois cas de prolapsus: nous connaissons déjà les deux premiers cas où la lésion put être examinée post mortem. Dans un troisième cas, Morgagni constata encore sur la paroi inférieure de l'urêthre, la tunique interne renversée sous l'influence d'un léger tiraillement et tombant au dehors de l'origine du canal.

Je passe sur les observations de Solingen (2) et de Hoin (3) prises par les uns pour des procidences de la tunique interne de la partie inférieure de la vessie, par d'autres pour des prolapsus de la muqueuse du col ou de la partie la plus reculée de la muqueuse uréthrale.

En 1820, Seguin (4) rapporte dans la Bibliothèque médicale, une observation de « chute de la membrane muqueuse de l'urêthre faisant saillie hors du méat urinaire ». La tumeur, du volume d'une noisette, fut reconnue par un examen attentif entièrement poussée par la muqueuse de l'urêthre, tuméfiée et tellement relâchée qu'elle

<sup>(1)</sup> Morgagni. De sedibus et causis morborum. Lettre LXX, nº 10.

Idem. Lettre L, nº 51, p. 281.

Idem. Lettre LVI, n. 21.

<sup>(2)</sup> Verdier. Mém. de l'Académie Roy. de chir., t. II, p. 32. — 1753. Recherches sur les hernies de la vessie.

<sup>(3)</sup> Hoin. Essai sur les hernies, p. 343.

<sup>(4)</sup> Seguin. Note sur une chute de la membrane muqueuse de l'uréthre faisant saillie hors le méat urinaire. Bibliothèque médicale 1820, t. LXVIII, p. 86.

avait fait chute à travers le méat urinaire: en son centre se trouvait un enfoncement qui n'était autre chose que l'orifice du canal de l'urêthre; la réduction de la tumeur fut facile. Elle fut traitée par la ligature sur une algalie de femme préalablement introduite dans l'urêthre; la tumeur se détacha le quatrième jour et huit jours après la malade était complètement guérie.

Cette observation que nous donnons résumée est complète à tous les points de vue ; le premier, Seguin décrit nettement les caractères de la tumeur et fait remarquer qu'elle est bien formée par la muqueuse prolabée ; enfin, le résultat obtenu par la ligature sur la sonde a été des plus rapides.

Boyer (1), dans son Traité des maladies chirurgicales, admet que « la membrane interne de l'urèthre est susceptible de renversement, surtout lorsqu'un calcul a été pendant quelque temps engagé dans ce canal. » Il rapporte, à ce propos, une observation communiquée à l'Académie royale de chirurgie par Sernin (2), chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Narbonne. « Une jeune fille de 11 ans était sujette depuis sa cinquième année à de fréquentes difficultés d'uriner; ce chirurgien, avant examiné la vulve, y trouva un corps cylindrique, rouge, charnu en apparence, percé à son extrémité et saillant de quatre pouces hors des grandes lèvres. Ce corps naissait immédiatement du méat urinaire, et paraissait être un prolongement de la membrane interne de l'urèthre. Pour mieux s'en assurer, Sernin engagea la malade à uriner en sa présence. A l'instant même cette tumeur se gonfia comme si on l'eût souffiée, l'urine sortit en même temps par un petit jet qui continua quelques secondes après que le besoin eut cessé, jusqu'à ce que l'urine contenue dans ce prolongement eut été évacuée. La malade pouvait, en relachant le col de la vessie, laisser passer l'urine dans cette poche; elle pouvait aussi l'empêcher d'y pénétrer. D'après cette circonstance, on jugea qu'en pouvait sans inconvénient exciser cette portion flottante de l'urêthre; la guérison fut prompte et facile. »

Ainsi donc, Sernin le dit bien, la tumeur semblait être un prolongement de la muqueuse de l'urèthre. Cependant la longueur de cette saillie uréthrale peut paraître exagérée, étant donné le peu d'étendue de la muqueuse uréthrale; aussi Garnier se refuse-t-il à ranger cette observation dans le cadre des prolapsus. D'un autre côté Tavignot l'accepte comme un cas de prolapsus et cherche à

<sup>(1)</sup> Boyer. Traité des maladies chirurgicales, 1831, t. IX, p. 83 et 1853, t, VII, p. 213.

<sup>(2)</sup> Sernin. Bullet. de thérap., 1843, t. XXV, p. 477, et in Chopart. Traité des maladies des voies prinaires, t. I, p. 397.

expliquer sa longueur exagérée par le glissement successif et étendu de la muqueuse uréthrale et par l'extensibilité propre de cette membrane par suite de l'ancienneté même de l'affection.

Patron, dont nous aurons à parler plus loin, rapporte une observation empruntée par J. Burns (1) au Recueil périodique (t. XVII, p. 304), et fait remarquer avec juste raison qu'elle ressemble à la précédente au point d'en paraître un sommaire. Le lecteur pourra en juger lui-même: « Jeune fille de 11 ans, sujette depuis sa troisième année à de fréquentes attaques de dysurie. M. Harpin l'ayant examinée après une violente attaque, trouva un corps cylindrique long de 4 pouces, faisant saillie à la vulve; chaque fois que la malade cherchait à uriner, cette saillie gonfiait. Elle fut coupée avec succès. » Il s'agit là évidemment de l'observation de Sernin; le prétendu M. Harpin doit sans doute son existence à l'erreur de l'imprimeur et c'est Sernin qu'il faut lire à sa place.

La Gazette des hôpitaux de 1841 contient une observation de Guersant (2) qui a trait à une chute de la muqueuse uréthrale ches une petite fille de 8 ans; peu de temps après, le même auteur rapporte le résultat de l'autopsie pratiquée chez cette petite fille morte de tuberculose pulmonaire (3).

En 1842 Tavignot (4) fait paraître dans l'Examinateur médical un mémoire sur la hernie de la muqueuse uréthrale qu'il propose de désigner sous le nom de hernie muqueuse uréthro-vulvaire à cause de la saillie de la tumeur uréthrale qui occupe une partie ou même la totalité de la vulve. Ce mémoire est basé sur les observations de Morgagni, de Sernin, d'Hoin et sur trois observations personnelles recueillies à l'hôpital des Enfants-Malades, parmi lesquelles celle déjà citée de Guersant.

Colombat (5), dans son Traité des maladies des femmes, signale une observation du prolapsus de la muqueuse uréthrale intéressante en ce sens que la malade âgée de 20 ans, présentait un relâchement très manifeste de tous les organes de la génération : utérus abaissé, grandes et petites lèvres procidentes, molles et beaucoup plus allorgées que de coutume. Puis, l'auteur donne une bonne description de la procidence de la muqueuse. « Cette affection, dit-il, qui est due à une boursouflure de la muqueuse uréthrale, se manifeste par une

<sup>(1)</sup> John Burns. Traité d'accouchements, 1837.

<sup>(2)</sup> Guersant. Chute de la membrane muqueuse de l'urêthre chez une petite fille de 8 ans. (Gaz. des hôp., 1841, p. 246.

<sup>(3)</sup> Guersant. Gas. des hôp., 1841, p. 282.

<sup>(4)</sup> Tavignot. Hernie de la muqueuse uréthrale. (Examinateur médical, 1842. p. 73 et 85.)

<sup>(5)</sup> Colombat. Traité des maladies des femmes, t. I, p. 372.

petite tumeur rougeâtre qui fait une saillie plus ou moins considérable en dehors du méat urinaire, et qui se distingue du fongus uréthral par sa forme régulière, sa réductibilité et surtout par une ouverture centrale qu'on y remarque.»

En 1857, Patron (1) médecin de l'Asylum de Gibraltar, publie dans les Archives générales de médecine un intéressant mémoire intitulé: « Du renversement de la muqueuse uréthrale et vésicale ». mémoire incomplet au point de vue bibliographique, mais qui renferme trois observations personnelles dont une rapportée avec un luxe de détails que nous aurions voulu trouver dans les autres observations antérieures aux siennes.

(La suite au prochain numéro).

### THÉRAPEUTIQUE

# Sur les applications de l'électrolyse au traitement des tumeurs (2),

# Par M. DARIN.

L'électrolyse a été très souvent employée avec succès à la destruction des tumeurs, mais jusqu'à présent, elle n'a reçu en France que des applications restreintes. Les cas auxquels s'applique ce traitement peuvent se grouper suivant trois catégories distinctes:

- 1º Les cas où tout autre traitement est inapplicable;
- 2º Ceux pour lesquels l'électrolyse offre des avantages particuliers sur les nombreux procédés dont dispose la Chirurgie ordinaire;
- 3º Ceux enfin où les sujets refusent de se soumettre à l'instrument tranchant.

C'est dans le but de propager l'emploi de ce mode de traitement qu'a été fondée la Clinique Henry Giffard. Bien que cette Clinique soit ouverte depuis moins d'un an, j'ai déjà obtenu un certain nombre de résultats intéressants. Ainsi je suis parvenu à faire disparaître:

- 1° Un carcinome très volumineux du sein gauche, chez une femme de 74 ans, pour lequel un chirurgien distingué de l'Hôtel-Dieu conseillait l'abstention;
- 2° Un squirre moins gros du sein droit, compliqué d'un engorgement ganglionnaire de l'aisselle;
  - 3º Un cancer, du volume d'une orange, récidivé dans l'aisselle

<sup>(1)</sup> Patron. Du renversement de la muqueuse de l'urèthre et de la muqueuse vésicale. (Arch. génér. de méd., 1857, p. 549.)

<sup>(2)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

après 2 extirpations du sein correspondant, datant de huit ans, ches une femme de 70 ans extrêmement débilitée (ce cas est encore en cours de traitement);

- 4° Une tumeur dure (fibrome ou enchondrome) voisine du bbule de l'oreille;
  - 5º Une hydrocèle considérable datant de quinze ans;
  - 6º Une hydarthrose du genou datant de dix ans;
  - 7º Un hygroma prérotulien;
  - 8º Une loupe de la joue datant de dix ans;
- 9° Quelques autres tumeurs moins importantes, telles qu'une encroissance verruqueuse du dos, un milium de la paupière supérieure, etc.

Enfin, comme application curiouse, je citerai de très nombreu faits d'épilation galvanique, offrant l'avantage d'une destruction redicale du follicule pileux sans la moindre cicatrice consécutive.

L'effet calmant du courant continu n'est pas moins remarquable. dans toutes les affections douloureuses.

Ges résultats ont été obtenus avec un outillage bien simple, très facile à manier et à l'aide de la pile au chlorure de zinc du système Gaiffe.

### MICROBIOLOGIE

# Sur une nouvelle méthode de désinfection des mains du chirurgien (1).

Par MM. Jules Roux et H. Reynès.

Depuis longtemps, de nombreuses expériences de Kummel, de Gærtner, de Færster, etc., ont montré que la méthode employée ordinairement par les chirurgiens, pour se désinfecter les mains parvient bien à tuer tous les microbes saprophytes ou pathogènes qui se trouvent normalement sur la surface de la main, mais nu ceux de l'espace sous-unguéal. Après avoir essayé différents liquides. M. Furbringer, de Berlin, a intercalé un lavage à l'alcool à 80 entre le lavage au savon et le lavage au sublimé. Par l'emploi de l'alcool, l'asepsie de l'espace sous-unguéal est assurée, grâce, semble t-il, au moutllage complet que ce liquide réalise. Il nous a par intéressant de contrôler ces expériences.

D'abord, après nous être lavé, brossé et nettoyé sles mains et les ongles à l'eau chaude et au savon, puis à l'acide phénique à 10 p. 1000, ou au sublimé à 1 p. 1000, nous avons raclé l'espace sous-ungrés

<sup>(1)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

avec un fil de fer court, mince, rugueux, stérilisé et tenu par un manche également stérilisé. Abandonnant ensuite ce fil de fer ainsí chargé, soit en gélatine, soit en agar-agar, uous examinions quarante-huit heures après ce qu'avaient produit ces ensemencements. Douze fois nous avons répété cette expérience, et douze fois les colonies se sont développées si nombreuses que la culture se trouvait liquéfiée.

Nous n'avions dans ces expériences aucun parti pris contre la méthode ancienne : aussi opérions-nous sur nos mains tantôt avant, tantôt après la visite à l'hôpital ; nous voulions seulement, d'après ces essais, être à même de mieux juger la méthode recommandée par Furbringer.

Nous avons ensuite procédé, d'après Furbringer, de la façon sui-

- le Curage mécanique des ongles à sec;
- 2º Lavage et brossage au savon et à l'eau aussi chaude que possible pendant une minute au moins :
  - 3º Lavage et brossage à l'alcool à 80º pendant le même temps;
- 4° Avant l'évaporation totale de l'alcool, lavage et brossage avec les solutions antiseptiques. Nous laissons sécher nos mains à l'air libre.

Au dire de l'auteur allemand, les râclures de l'espace sous-unguéal, ensemençées alors en gélatine, se sont toujours montrées stériles.

Voici le résultat de nos expériences :

1<sup>re</sup> série (5 godets), pas une colonie. — 2° série (5 tubes), 2 ont 5 ou 6 colonies. — 4° série (5 tubes), 2 ont quelques colonies. — 4° série (5 godets), 1 a quelques colonies. — 5° série (5 godets), pas une colonie. — 6° série (5 tubes), 2 ont des colonies. — 7° série (5 godets), pas une colonie. — 8° série (5 godets), pas une colonie.

Lorsque nous employions des tubes, nous nous servions du procédé d'Esmarch.

Nos ensemencements étaient placés dans une étuve à 22° C.; nous les examinions chaque matin et, lorsqu'au quatrième jour ils étaient restés stériles, nous tenions ce résultat pour définitif.

Nos résultats ne sont pas aussi favorables que ceux que M. Furbringer reconnaît à sa méthode.

Au point de vue expérimental, ils montrent que, sur 40 ensemencements, l'aseptie a été réalisée 33 fois, c'est-à-dire dans une proportion supérieure à 80 pour 100;

Au point de vue clinique, que, sur 8 séries, l'aseptie complète n'a été réalisée que 4 fois, c'est-à-dire dans 50 pour 100 des lavages.

Bien que de nos expériences il résulte que la méthode de Fur-

bringer ne réalise pas encore la perfection, nous croyons cependant que, vu l'insuffisance de l'ancien procédé, bien démontrée par nous et par d'autres, les chirurgiens se trouveront bien de l'emploi de cette méthode, principalement dans la chirurgie abdominale et gynécologique, étant donné surtout qu'au cours d'une opération l'espace sous-unguéal n'est jamais soumis à un frottement si énergique que le réclament des expériences de laboratoire et a ainsi moins de chances de perdre les germes nuisibles qu'il contient.

# SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 14 juin 1888. — Présidence de M. BOUCHARD.

- M. Chipault lit deux observations de lymphangismes ganglionnaires. (V. France méd. no 77 et 78.)
- M. Bouchard. Il serait intéressant d'avoir des renseignements su l'état du sang de ces malades. La coïncidence avec la chylurie, l'endémicité de cette affection dans les pays chauds indiquent les recheches hématologiques.
- M. Chipautt. Les examens histologiques de lymphangismes guglionnaires sont très curieux, ils remontent à 1867 et ont été faits par M. Auger. J'ai recherché chez mes malades, par les procédé usités, les filaires du sang. Je ne les ai pas rencontrées.
- M. Lefebore rapporte trois observations d'accouchement prématuré provoqué par un ballon excitateur et dilatateur volumineux dincompressible. (V. France méd. nºº 83, 84 et 85.)
- M. Ruault présente à la Société un rhinolithe et rapporte les irconstances de son extraction.
- M. Hischmann. Le plus souvent, le point d'appel, l'origine de ces concrétions nasales est un corps étranger. Dans le cas présent, M. Ruault a-t-il pu déterminer la nature du rhinolithe?
- M. Ruault. Je n'ai pas encore fendu le corps étranger, mais le sujet était un priseur invétéré. L'introduction d'une matière étrangère comme cause de la concrétion est donc possible.

Les Secrétaires des séances, A. Gilbert, M. Lebreton.

# SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VIº ARRONDISSEMENT

Seance du 29 octobre 1888,—Présidence de M. le Dr Peilser, vice-président.

M. Dauchez demande la parole pour la communication de des observations de spléno-pneumonie (Sera publié).

- M. Machelard demande à M. Dauchez ce qu'est devenu l'espace de Traube dans les deux observations qu'il vient de rapporter.
- M. Dauchez n'a pas songé à le rechercher, la maladie étant encore si peu connue.
- M. Philbert demande si cette maladie s'observe toujours après les fièvres éruptives.
- M. Dauchez répond que les premières attaques sont survenues comme complication, soit d'une coqueluche, soit d'une rougeole et les rechutes à la suite de refroidissements.

La séance est levée à 10 heures.

Le secrétaire des séances, D' Bernard.

# NÉCROLOGIE

Le D' CHENEVIER, ancien directeur de l'Ecole de médecine de Besançon, conseiller général du Doubs pour le canton d'Audeux, mort à l'âge de 62 ans.

### HOUVELLES

ACADÉMIE DE MÉDECINE. — La séance publique annuelle de l'Académie de médecine aura lieu le 41 décembre prochain. M. le Dr Bergeron, secrétaire perpétuel, prononcera l'éloge de Mélier, ancien inspecteur général des services sanitaires.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Par décision de la Commission scolaire, les élèves officiers de santé de première année sont tenus de subir, en juillet, le premier examen de fin d'année.

Cette disposition s'applique également aux élèves officiers de santé qui seraient dans l'intention de renoncer à leurs inscriptions d'officiat, pour prendre des inscriptions de doctorat.

ECOLE DE MÉDECINE DE REIMS. — Ont été proclamés laurésts de l'Ecole pour l'année scolaire 1887-1888.

Médecine. — Première année: prix, M. Céry. — Deuxième année: prix, M. Longuet. — Troisième année: premier prix, M. Roussel; deuxième prix, M. Isidor; prix de clinique, M. Longuet.

Officiat. - Troisième année : prix, M. Moussier.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE DE L'ENFANCE. — Conditions du concours. — 1º Des récompenses honorifiques consistant en une médaille d'argent, 1 prix; en une médaille de bronze, 2º prix; et en une mention honorable, 3º prix, seront décernées en 1889, par la Société d'hygiène de l'enfance, aux meilleurs travaux répondant à chacune des questions ci-dessous:

2º Les sujets du concours sont :

a. (Sera déterminé ultérieurement.)

- b. La contagion à l'école.
- c. Monographie au point de vue de l'hygiène d'une industrie employat des enfants.
- 3º Quiconque désirera prendre part au concours devra se conformer aux conditions imposées.
- 4º Les jurés du concours seront élus parmi les membres de la Société par tous les membres qui la composent. Ils se composent de cinq membres qui cholsissent un président.

Les membres titulaires de la Société pourront traiter les sujets chais, mais ne prendront pas part au concours.

6º Les candidats devront déposer leur mémoire écrit en français, accompagné d'une traduction française, avant le 1e mai 1889.

Les mémoires devront être originaux et ne pas avoir été déjà public.
7° Les mémoires ne devront porter aucune marque extérieure capital.

de trahir leur origine. Une épigraphe les désignera, une enveloppe cachetée contenant le nom de l'auteur et reproduisant l'épigraphe accompagnera le mémoire et indiquera au jury le nom de l'auteur des divers mémoires.

Ces enveloppes seront séparées des mémoires et remises au présidat de la Société qui ne les ouvrira qu'une fois que le jury aura statuésu la valeur et le classement des travaux; alors seulement le nom és lauréats sera connu.

8° Les travaux jugés dignes d'un prix ou d'une mention pourront, auivant l'avis du jury, être insérés dans le Bulletin de la Société, « exceptionnellement être favorisé d'un tirage à part.

Les manuscrits seront gardés et déposés aux archives tout en restant la propriété littéraire des auteurs.

9º Au cas où les mémoires présentés ne sembleraient pas aux juges devoir mériter les prix et distinctions susmentionnés, un rapport sommit mentionnerait ces travaux en les analysant.

10° Un rapport détailé rendra compte du concours et sen ? l'assemblée générale par le rapporteur du concours et inséré ésa Bulletin.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Les anomalies de la vision, par le D' IMBERT, professeur à l'Ecole se périeure de pharmacie de Montpellier, avec une introduction par le JAVAL, membre de l'Académie de médecine. — Paris, 1889, 1 vi. 10-16 de 376 pages, avec 48 figures, 3 fr. 50.

La Propriétaire-Gérant : De R. Borresont.

Paris.—A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, second 52, rue Madame et rue Corneille, 3

### ANULES FERRO-SULFUREUX DE L. THOMAS

Chaque granzie représente une & houteille d'Ann suifarence

n'ont aucun des insonvénients des Raux sulfureuses transportées; produisent in de l'organisme l'hydrogène sulfuré et le for à l'état naislt mas ér uotations ai troubles d'aucune espèce,

ekilo — Catarrio — Actione Inmile — Enrouement — Animie — Cachesia applibilique
Paris — Piarmenia I. Thomas, 48, crease Chain — Paris.



## Alimentation de Enfants LACTAMYLE

Aliment latte-farineux seinlie. Préparé avec de LAIT SUISSE. Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait maternel. Aisément digestible et assimilable, la LAGTAMYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

Frophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Admiregase. Le senie farine lectée ne contenant point de suste en cereix mistèle. Toutes les Phormacies.—GROS: FER DEIL.12, ree Salate-Anne, Parie

### SGES PLOMBIÈRES VOSGES

Station Thormale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre next des Balaites du Tube Digestif, des Affections Rhunatismales et des Veies Utérines

TRAIST DIRECT DE PARIS à PLONSIÈRES EN 8 HEURES

END BORSON. — BAINS CONCERNIRES

Expédition des Eaux et Sains Concentrés pour exege à domicile.

Expedition des Esux et sains Concentres pour esseu à commune.

Leux de Flombières sont transportées sans altération, elles se conservant indéfiniment.

Leux de Goncentrés sont cheunt par l'évaporation de l'Esu minérale, et ont toutes les propriétés médicales de Plombières.

ADRESSER LES DEMANDES DEMECTEMENT À LA Code Plombières.

Dépot Principal, Maison ADAM, '31, Boulevard des Italiens, à Paris.

# IN DE BUGEAUD

7 Dépôt pour le Détail à PARIS, Phe Lebeault, 53, Rue Réaumur.

# HUILE HOGG

Extraite de FOIES FRAIS de MORUE sur les lieux de la Pêche.
(ÉTABLISSEMENT PONDÉ A TERRE-NEUVE EN 1849)

Couleur paille, goût de sardine, très nourrissante.

A N'a aucun des inconvénients des huiles brunes; renferme près le double de principes actifs. > (Rapert de M. LESUEUR, she des Trav. chiniques à la Fas. de Réd. de Paris.) HOGGE Photos, 2, rue Castiglione, Paris, et Phice, Fl. triangulaire. France 4 îr.

### I. - Prolapsus de la muqueuse uréthrale.

Et d'abord, ce prolapsus existe-t-il réellement en tant que lésion isolée? peut-on observer, qu'on nous passe l'expression, un prolapsus idiopathique, c'est-à-dire une simple hernie de la muqueuse de l'urèthre indépendante de toute autre lésion de cette membrane? Certains auteurs l'ont nié; pour contester la possibilité d'un prolapsus uréthral ils se sont appuyés sur la disposition anatomique de la région, invoquant l'adhérence de la muqueuse avec la couche musculaire sous-jacente qui ne semble pas permettre son déplacement. On peut supposer, ajoutent ces auteurs, que les cas étiquetés prolapsus se rapportaient à des tumeurs hypertrophiques ayant entraîné la muqueuse par leur volume et leur déplacement.

Le premier argument est facile à réfuter, car il repose sur une erreur anatomique, à en croire ce qu'en disent M. le professeur Sappey et M. Tillaux.

« La muqueuse uréthrale, dit le professeur Sappey (1), n'adhère à la musculeuse que par un tissu cellulaire très lâche, en sorte qu'elle se plisse et se déplisse avec la même facilité que la muqueuse vésicale. »

M. Tillaux (2) s'exprime dans les mêmes termes à ce sujet : « Les deux tuniques de l'urèthre (de la femme) sont séparées l'une de l'autre par une couche assez lâche de tissu conjonctif, de telle sorte que la muqueuse glisse facilement sur la musculeuse ; il en peut même résulter, surtout chez les petites filles, un prolapsus de ¡la muqueuse par le méat urinaire, ainsi que l'a observé P. Guersant. »

Nous avons nous-mêmes voulu nous rendre compte de la possibilité du glissement de la muqueuse uréthrale sur les parties sous-jacentes, et nous avons à ce propos examiné quelques urêthres de femme à l'Ecole pratique. Or, dans tous les cas, une simple traction légèrement faite avec une pince nous a permis d'amener facilement hors du méat une portion de muqueuse qui venait ainsi faire une saillie assez notable, reproduisant le prolapsus type, tel qu'il a été décrit par certains auteurs.

Quant à la deuxième hypothèse, celle qui subordonne le prolapsus à l'existence d'une tumeur de la muqueuse uréthrale, elle est plus sérieuse, mais demande une explication. Sans doute les tumeurs de l'urèthre peuvent produire et produisent en effet un prolapsus de la muqueuse; c'est là un fait acquis que nous admettons avec tous les auteurs et sur lequel nous aurons à revenir à propos de l'étiologie.

<sup>(1)</sup> Sappey. Anatomie descriptive, 1869, t. IV, p. 583.

<sup>(2)</sup> Tillaux. Traité d'anatomie topographique, 1884, p. 861.

Mais il semble exister en outre des cas de prode la muqueuse sans tumeur, ainsi que tendez observations et les rares autopsies qui ont été

Il faut avouer que les observations intitulées queuse uréthrale, ne sont pas toutes à l'abri elles sont souvent peu explicites et ne démont péremptoire que l'on ait eu affaire à un simple i il en est dans lesquelles la description suffisar meur ne peut laisser place au doute : citons en tions de Seguin, Guersant, Tavignot, Colombs du méat, dit Guersant, une tumeur rouge rapp celui de la chute du rectum : cette tumeur est ture centrale par où la sonde arrive facilement servation de Seguin que nous rapportons plus explicite, puisqu'il y est dit que la tumeur examen attentif, entièrement formée par la n tuméfiée et extrêmement relâchée.

Une autre preuve de l'existence du prolaps fournie par l'examen nécroscopique pratiqué gagni. Sur le cadavre d'une vieille femme affetion ancienne et qui avait succombé à un abcé trouva la tunique interne de l'urêthre renve étendue et tombant hors de l'orifice de ce can serve quelquefois sur la tunique du vagin ou sur

Le même auteur trouva aussi, sur le cadar de 15 ans, un corps rougeâtre saillant de l'origavoir incisé le canal dans le sens de sa longueur petite tumeur n'était autre que la tunique intersur toute sa partie supérieure et renversée au mité inférieure simulant ainsi une tumeur.

Guersant a eu aussi l'occasion de pratiquer il à l'Hôpital des Enfants une fillette de 10 ans, de et d'une maigreur prononcée; cette fillette preméat une tumeur rougeâtre présentant des plistriques et dont l'aspect était celui d'une muquises caractères physiques. Excision avec le 15 mai; le 29 la petite malade est emporte pulmonaire. A l'autopsie on constate que les pitubercules. L'incision de l'urèthre permet de l'état de la muqueuse; celle-ci tapisse le qua mais n'existe plus dans les trois quarts inférie de l'urèthre est à nu.

Ceci prouve bien que le chirurgien avait dû |

tion de la muqueuse et qu'il s'agissait d'un prolapsus et non d'une tumeur plus ou moins limitée. Ainsi donc, les observations et les examens nécroscopiques nons démontrent l'existence du prolapsus simple, dont le mécanisme s'explique par la disposition anatomique de la muqueuse.

Mais, disons-le encore une fois, les observations publiées sous le titre de : Prolapsus de la muqueuse uréthrale, ne sont pas tout à fait inattaquables, nous avons même fait observer à propos de l'observation de MM. Morand et Richard qu'il était indispensable d'insister sur les caractères de ces tumeurs, afin de pouvoir éviter toute confusion dans l'esprit du lecteur.

Notre but dans ce travail, c'est d'établir l'état actuel de la question sur ce point; peut-être servira-t-il à attirer l'attention des chirurgiens et des gynécologistes qui pourront par des observations ultirieures prises avec soin, établir définitivement l'existence du prolapsus simple de la maqueuse uréthrale.

Historique. — Bien que le prolapsus uréthral soit une affection rare, son histoire ne date pas d'hier, car elle remonte à 1751. A cette époque Morgagni (1), le premier, signale dans ses lettres quelques observations d'excroissance de l'urêthre et trois cas de prolapsus: nous connaissons déjà les deux premiers cas où la lésion put être examinée post mortem. Dans un troisième cas, Morgagni constata encore sur la paroi inférieure de l'urêthre, la tunique interne renversée sous l'influence d'un léger tiraillement et tombant au dehors de l'origine du canal.

Je passe sur les observations de Solingen (2) et de Hoin (3) prises par les uns pour des procidences de la tunique interne de la partie inférieure de la vessie, par d'autres pour des prolapsus de la muqueuse du col ou de la partie la plus reculée de la muqueuse uréthrale.

En 1820, Seguin (4) rapporte dans la Bibliothèque médicale, une observation de « chute de la membrane muqueuse de l'urêthre faisant saillie hors du méat urinaire ». La tumeur, du volume d'une noisette, fut reconnue par un examen attentif entièrement poussée par la muqueuse de l'urêthre, tuméfiée et tellement relâchée qu'elle

<sup>(1)</sup> Morgagni. De sedibus et causis morborum. Lettre LXX, nº 10.

Idam. Lettre L, nº 51, p. 281.

Idem. Lettre LVI, n. 21.

<sup>(2)</sup> Verdier. Mém. de l'Académie Roy. de chir., t. II, p. 32. — 1753. Recherches sur les hernies de la vessie.

<sup>(3)</sup> Hoin. Essai sur les hernies, p. 343.

<sup>(4)</sup> Seguin. Note sur une chute de la membrane muqueuse de l'uréthre faisant saillie hors le méat urinaire. Ribliothèque médicale 1820, t. LXVIII, p. 86.

### LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAJEE

Premier Paris. — Traviaux originaux : Du prelapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du mést ches la femme, par M. Francis Villar (suite). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Académie de médecine, séance du 4 décembre 1888. — Faculté de médecine de Paris : Tableas des actes du 10 au 15 décembre 1888. — Neuvelles.

### Paris, le 5 décembre 1888.

M. Maurice Laugier a lu à l'Académie de médecine l'observation d'une femme de 63 ans qui, voulant se suicider, s'est fait 142 blessures, la plupart très profondes et très graves. Les aliénistes attribuent généralement à l'insensibilité physique qui accompagne une violente exaltation mentale les blessures nombreuses que se font les aliénés qui veulent se suicider. M. Laugier ne discute pas cette opinion, mais il apporte un fait extrêmement curieux.

M. le D' Boulonmié (de Vittel) qui s'est fait une spécialité des questions d'organisation du service de santé en campagne, montre le moyen d'improviser des brancards et de transformer des voitures de culture et des voitures d'industrie. Notre confrère connaît parfaitement toutes ces questions sur lesquelles il se propose de publier prochainement un ouvrage important.

M. Cornil a lu de la part de M, le D' Foucher une note sur le

lavage de l'estomac chez les enfants.

M. Brouardel a continué la discussion sur la nécrose phosphorée. Répondant à la communication faite dans la dernière séance par M. Magitot, M. Brouardel ne nie pas le mode pathogénique invoqué par M. Magitot; il décline à ce sujet toute compétence, mais en dehors des mesures que M. Magitot propose, il y en a une qui serait bien plus efficace, ce serait la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc. Le phosphore rouge qui n'est pas toxique ne provoquerait aucun accident chez les ouvriers des usines, de plus, il diminuerait considérablement plus tard les chances d'incandie. Le vœu proposé par M. Brouardel a été accepté par l'Académie à l'unanimité.

Dans cette même séance, M. Tissier père, de Lyon, a été élu associé national de l'Académie, à la presque unanimité des suffrages, 50 voix sur 51 votants.

A. Ch.

### Du prolapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du méat chez la femme

Par M. Francis VILLAR.

Ancien interne des hôpitaux de Paris,
Aide d'anatomie à la Faculté de médecine.

(Suite) (1).

Guersant (2), revenant sur la question, publie un petit article dans le Bulletin de thérapeutique de 1866: il expose tour à tour les carses, les signes et le traitement de la hernie de la muqueuse de l'urèthre, affection qui, d'après lui, n'est pas très rare chez les petits filles puisque, en vingt ans de pratique, il en aurait observé 12 à 15 cas chez des petites filles âgées de 2 à 12 ans.

Courty (3) indique les signes du prolapsus uréthral qu'il a eu l'occasion d'observer chez une dame; il enleva la muqueuse procidente au moyen d'une incision circulaire et cautérisa tous les huit jours le canal avec le nitrate d'argent.

Roser (4) parle de la chute de la muqueuse uréthrale sans la ditinguer d'une façon précise de l'hypertrophie ou des tumeurs vascilaires.

Dans son Mémoire sur les excroissances et tumeurs de l'urêthe chez la femme, le professeur Francisco Rizzoli (de Bologne) (5) rapporte quelques cas de prolapsus uréthral, entre autres celuide Pierre Paul Malgô (6) et une observation personnelle ayant trait à une petit fille de 4 ans atteinte en même temps de prolapsus rectal et vaginal.

Les thèses de Bréchot et Garnier-Mouton passées toutes deux et 1876 et ayant pour titre l'une : « Des tumeurs de l'urêthre ches la femme »; l'autre : « Des tumeurs hypertrophiques et vasculaires de l'urêthre ches la femme », consacrent un court chapitre au prolapses urêthral.

Blum (7) qui, en 1877, a publié dans les Archives de médecine, m intéressant mémoire sur (les affections de l'urêthre chez la femme).

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 142,

<sup>(2)</sup> Guersant. Bullet. de thérap., 1866, t. LXXI, p. 307.

<sup>(3)</sup> Courty. Traité pratique des maladies de l'utérus, 2º édit.

<sup>(4)</sup> Roser. Manuel de chirurgie anat., 1872, p. 667.

<sup>(5)</sup> Rizzoli. Des excroissances et tumeurs qui se développent à l'intérieur et l'orifice de l'urêthre chez la femme et de leur traitement, 1873, trad. Galle, Bruxelles, 1875.

<sup>(6)</sup> Malgò. Giornale Veneto di scienze med. 1853.

<sup>(7)</sup> Blum. Des affections de l'urèthre ches la femme. Arch. gén. de mél. 1877, p. 309.

petite tumeur rougeâtre qui fait une saillie plus rable en dehors du méat urinaire, et qui se distin; thral par sa forme régulière, sa réductibilité et verture centrale qu'on y remarque, »

En 1857, Patron (1) médecin de l'Asylum de Gilles Archives générales de médecine un intéressail « Du renversement de la muqueuse uréthrale et incomplet au point de vue bibliographique, mais observations personnelles dont une rapportée a tails que nous aurions voulu trouver dans les antérieures aux siennes.

(La suite au procl.

### THÉRAPEUTIQUE

Sur les applications de l'électrolyse au des tumeurs (2),

Par M. DARIN.

L'électrolyse a été très souvent employée avertruction des tumeurs, mais jusqu'à présent, elle mque des applications restreintes. Les cas auxq traitement peuvent se grouper suivant trois catégi

- 1º Les cas où tout autre traitement est inapplie
- 2º Ceux pour lesquels l'électrolyse offre des avasur les nombreux procédés dont dispose la Chirur
- 3º Ceux enfin où les sujets refusent de se soum: tranchant.

C'est dans le but de propager l'emploi de ce m qu'a été fondée la Clinique Henry Giffard. Bien soit ouverte depuis moins d'un an, j'ai déjà obten bre de résultats intéressants. Ainsi je suis parve raître:

- le Un carcinome très volumineux du sein gauch de 74 ans, pour lequel un chirurgien distingué de seillait l'abstention;
- 2º Un squirre moins gros du sein droit, complic ment ganglionnaire de l'aisselle;
  - 3º Un cancer, du volume d'une orange, récid

<sup>(1)</sup> Patron. Du renversement de la muqueuse de l'urêth vésicale. (Arch. génér. de méd., 1857, p. 549.)

<sup>(2)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

auteurs, cette affection se rencontrerait presque exclusivement che les petites filles.

Or, nous trouvons plusieurs observations dans lesquelles les milades avaient 20, 38, 46 ans, etc. Malgo, Courty, Seguin, ont observi le prolapsus sur des dames ou des femmes, e'est-à-dire que leus malades avaient au moins 20 ou 25 ans; la malade de Colombatéui: âgée de 20 ans; Stroubel site trois cas de prolapsus chez des femmes de 38 à 56 ans; Blum en a observé un cas chez une femme de 46 ans.

Rappelons enfin que la première observation de Morgagai se rapporte à une vieille femme.

Il n'en est pas moins vrai que le jeune âge constitue une des esses prédisposantes les plus efficaces.

L'état de faiblesse générale a été noté avec sein par Guerant et Tavignet comme un des facteurs les plus importants; presque tojours, en effet, ils avaient eu affaire à des petites filles débilités pu
une maladie aiguë ou chronique (tuberculese) et présentant un étu
de cachexie assez prononcée.

La dilatation plus ou moins marquée du canal, une dysuris durant depuis un certain temps avant l'apparition de la tumeur, ce sont le encore des causes qui ont été invoquées par plusieurs auteurs. Min sait-on si cette dilatation et cette dysurie sont réellement des cause productrices de la chute de la muqueuse? Ne pourrait-on pas les considérer plutôt comme, un effet, la formation de la tumeur mettat obstacle au passage des urines? Cette explication serait surtou plausible dans les cas où la tumeur se développant lentement dans l'intérieur du canal ne vient faire saillie au dehors que longtemp après le début des accidents. Il est bon d'ajouter que c'est à ce mement que le chirurgien est consulté, de sorte qu'il est bien dificile de savoir si c'est la dysurie qui a commencé ou si les troubles de la miction ont été consécutifs à l'apparition de la tumeur.

Quoi qu'il en soit, il est rationnel d'admettre que la difficulté d'riner, quelle qu'en soit la cause, puisse déterminer le glissement le la muqueuse uréthrale par les efforts répétés qu'elle exige de la par de la malade. Ces efforts répétés sont, en effet, pour certains atteurs, une des causes les plus importantes, et Guersant insiste se l'influence qu'ils exercent chez les petites filles atteintes de courluche, de bronchite chronique, etc...

Il nous reste à signaler d'autres causes plus rarement notées e qui peuvent agir efficacement dans la production du prolapsus me thral.

Boyer admet qu'un calcul longtemps engagé dans le canal pui déterminer le renversement de la muqueuse. Mais outre qu'il si

rare d'observer des calculs engagés dans l'uréthre de la femme, nous faisons remarquer qu'il s'agit là en somme d'une variété de prolapsus symptomatique.

On a invoqué aussi la masturbation au meyen d'un corps introdui dans le canal; de même le coit anormal pratiqué par l'uréthre pourrait, en tiraillant la muqueuse de ce conduit, en provoquer la chuse au dehors.

Quant à l'influence des coups portés sur le bas-ventre, elle nous paraît plus que problématique.

Chez une des petites malades de Tavignot, le prolapsus était apparu à la suite d'une chute sur le siège, tel était du moins le renseignement fourni par la famille. Mais on apprit bientôt que cette fillette avait été violée par un homme de 30 ans; et en effet, elle portait aux parties génitales des traces de violence, parmi lesquelles la déchirure de l'hymen.

Y a-t-il entre ces antécédents et l'apparition de la tumeur des rapports de cause à effet? Nous ne saurions l'affirmer.

Le rôle des accouchements n'est pas établi au point de vue qui nous occupe.

(La suite au prochain numéro).

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 4 décembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

Un cas de suicide avec cent quarante-deux elescures chez une alteren. — M. Laugier. Les médecins aliénistes ont signalé l'acharnement avec lequel certains aliénés se frappent et se mutilent à coup d'instruments tranchants ou contondants et ils expliquent par l'insensibilité physique qui accompagne une violente exaltation mentale les blessures nombreuses et souvent mortelles que se font ces malheureux. M. Laugier cite à ce sujet deux feits très connus dans la science et en rapporte lui-même un plus extraordinaire encore.

Il s'agit d'une femme de soixante-trois ans, comme dans son entourage par la Mzarrerie de son carastère et qui, plusieurs fois, avait eu des idées de suicide. Elle fut trouvée morte dans sa chambre sans qu'aucune trace d'effraction on de lutte indiquât l'intervention d'un meurtrier. L'autopsie faite par M. Laugier montre, en effet, qu'il s'agissait non pas de meurtre, mais de suicide. Il constata sur le cadavre, indépendamment de donse blessures involontaires de la paume de la main droite, cent quarante-deux plaies par instrument aigu et tranchant. Sans doute, cette dame, après avoir

tenté, sans y réussir, de s'ouvrir les artères temporale superficielle droite, crurales droite et gauche, radiales et cubitales droites et gauches, avoir cherché à atteindre le cœur ou les poumons, s'être littéralement lardé l'abdomen à coup de pointes, s'est ouvert l'ombilic par une incision verticale de 8 centimètres, tranchant avec une sorte d'ivresse furieuse les anses intestinales qui apparaissaient au-dessous et elle a mis fin à cette série d'affreuses mutilations en s'enfonçant à trois reprises l'instrument vulnérant dans la gorge.

L'instrument meurtrier était un couteau de cuisine de 26 centimètres de lame.

Transport des blessés. Improvisation de brancards et transformation des voitures de culture et d'industrie. — M. P. Bouloumié (de Vittel). Jusqu'à présent, bien qu'il fût indiqué dans les règlements militaires que les voitures de culture et autres seraient réquisitionnées dans certaines circonstances de guerre pour le transport des blessés, il n'était fait mention que d'aménagements permetant de transporter l blessé, 2 au plus, par voiture.

Par le procédé de M. Bouloumié, on peut transporter 2 à 6 blesses couchés par voiture ou bien 3 à 7 blessés, les uns couchés, les autres assis. Les conditions du transport sont très bonnes, grâce au système de suspension et aux brancards employés.

Les brancards sont fabriqués et les voitures sont aménagées exclusivement avec ce que l'on trouve partout dans nos régions frontières, dans les villages en particulier.

Le brancard se compose: 1° de 2 perches de 2 mét. 20 de longueur, en bois quelconque, assez solide pour porter chacune 1 homme: 2° de 2 petits rondins de 0,64 de longueur constituant les traverses d'écartement, fixées par une ficelle à deux travers de main des extrémités des hampes; 3° d'une toile de 1 mèt. 80 de longueur sur 0,60 de largeur, formée par un ou plusieurs sacs disposés, suivait leurs dimensions, dans le sens de la longueur ou de la largeur; 4° d'un bottillon servant de traversin. Les sacs sont disposés de manière à laisser entre la face supérieure et la face inférieure du brancard un espace libre qui sera garni de paille pour transformer celui-ci en brancard-paillasse.

Voitures. — A peu près toutes les voitures se prêtent à l'amémgement indiqué par M. Bouloumié. L'élément essentiel de cet amémgement est une corde solide, destinée à former ressort, tendre longitudinalement au milieu de la voiture et maintenue à l'avant et à l'arrière par des rondins de bois quelconque un peu au-dessus du plan de la partie supérieure des ridelles.

Dans la voiture lorraine, en peut ainsi placer 5 blessés dont 4 suspendus et un couché dans le fond. Les brancards supérieurs sont supportés par des cordes transversales s'attachant aux ridelles en passant par-dessus la corde longitudinale, de manière que l'aire supérieure de la voiture se trouve divisée en 4 rectangles allongés, 2 à l'avant et 2 à l'arrière.

Le brancard placé sur le fond de la voiture repose par ses deux extrémités sur un fagotin.

Le passage de la voiture sur des obstacles donne lieu à des oscillations verticales et horizontales très adoucies et rappelant celles de la voiture à huit ressorts aux hommes placés sur les braneards suspendus.

Dans les voitures dites jardinières ou voitures de bouchers on peut transporter par le même procédé 4 blessés, dont 2 couchés dans le fond et 2 dans le haut.

Les voitures trop étroites pour recevoir 2 blessés de front peuvent être facilement élargies en disposant 2 cordes longitudinales formant ressort et fixant par-dessus 2 traverses assez longues pour donner un appui suffisant aux deux brancards placés côte à côte dans le sens de la longueur.

Ces installations se faisant sans difficulté, sans frais, sans détérioration du matériel employé, sont très rapidement apprises par les Brancardiers que M. Bouloumié organise sous le nom de *Brancar*diers de France dans nos départements frontières.

Du lavage de l'estomac chez les enfants du premier age. — M. Cornil lit cette note de la part du Dr Faucher.

Depuis que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie le tube pour le lavage de l'estomac et de montrer les résultats qu'on pouvait obtenir à l'aide de cet instrument dans certaines affections, le procédé que j'avais indiqué est devenu classique. J'ai l'honneur aujourd'hui de communiquer à l'Académie les effets thérapeutiques du lavage de l'estomac chez l'enfant du premier âge, alors que l'intolérance gastrique a résisté à tous les moyens ordinairement mis en usage, et que les jeunes malades sont en imminence de mort par inanition.

Le lavage se fait chez le nouveau-né à peu près comme chez l'adulte, à l'aide d'un tube ou d'un entonnoir de dimensions appropriées. Nous avons fait établir par M. Collin un modèle de cet appareil.

L'enfant est tenu la tête penchée en avant, de façon à permettre l'issue facile des matières qui peuvent refluer dans le pharynx : les bras sont fixés sous une serviette nouée autour du cou. Nous condamnons donc le procédé employé par Ebstein, qui consiste à maintenir l'enfant dans le décubitus dorsal pour pratiquer l'opération.

Si l'on présente l'extrémité du tube à l'orifice buccal, l'enfant fait

des efforts de succion et on profite des mouvements de dégluttion pour franchir le pharynx. Lorsque le point de repère marqué sur le tube est arrivé au niveau des lèvres, on fait maintenir le tube per la personne qui tient l'enfant, et on procède au lavage comme ches l'adulte.

Voici en quelques mots l'observation du nourrisson que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie.

Cet enfant, du sexe masculin, venu au monde avec toutes les apparences de la vigueur, a commencé à vomir des mucosités et du lait dès les premiers jours qui ont suivi sa naissance : il était allaité par sa mère qui a déjà nourri avec succès un premier enfant.

Le nourrisson criait souvent la nuit : la mère eut le tort, pour le calmer, de lui donner le sein trop souvent, ce qu'elle avait fait du reste sans inconvénient pour son premier enfant. Aussi bientôt l'état s'aggravait, et malgré l'emploi de l'eau de chaux, de l'eau de Vichy, de l'acide lactique, l'intolérance gastrique devenait absolue. Le vingt-septième jour après sa naissance, l'enfant est très amaign, ridé, le teint terreux, le cri faible, la constipation est opiniatre : il n'a plus uriné depuis trente-trois heures et vomit à tout instant.

C'est alors que je pratique le premier lavage qui extrait de l'estomac des mucosités et du lait peu caillé en grande abondance : l'opération est répétée trois fois, le premier et le second jour, à intervalles, puis deux fois seulement à partir du troisième jour; les
vomissements s'arrêtent aussitôt et il ne survient plus que quelques
régurgitations que provoque l'émission de gaz par la bouche. La
période digestive, qui durait d'abord plus de quatre heures, se raccourcit graduellement, ce qui permet d'augmenter le nombre des
repas; l'enfant devient plus calme, les garde-robes se régularisent,
il dort, le teint s'éclaircit, les rides disparaissent.

Dès que la convalescence s'établit, la mère apprend à pratique elle-même le lavage, qu'elle ne fait plus qu'une fois par jour, puis à intervalles de plus en plus grands, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de quatre mois.

A six mois il pesait 7 k. 750 et depuis ce temps, il peut être consdéré comme un modèle de vigueur, d'embonpoint et de bonne humeur.

Aucun médicament n'a été administré à partir du premier lavage De la nécrose phosphorée. — M. Brouardel. Dans la dernière séance M. Magitot a appelé l'attention sur la nécrose phosphorée à laquelle il attribue une pathogénie unique: la carie pénétrante des dents. M. Brouardel n'est pas compétent sur ce point d'odontologie, mais il n'admet pas l'opinion de son collègue sur la prophylaxie qu'il propose d'employer à la Compagnie. Multipliez les pré-

cautions, augmentez la surveillance, vous vous houterez: à la répugnance des ouvriers pour toutes ces précautions. Les ouvriers bravent todjours avec une certaine forfanterie les dangers auxquels ils sont exposés. Les ouvriers renvoyés des ateliers fabriquent clandestinement des allumettes et l'on n'a plus aucune action sur eux. Un moyen qui offre toute sécurité, c'est la substitution du phosphore rouge au phosphore blane, ce qui supprime tout danger chez les ouvriers et chez les consommateurs et rend même les causes d'incendie beaucoup moins communes. M. Magitot répond que la substitution du phosphore ronge au phosphore blanc est industriellement impossible, il cite à ce sujet l'exemple de la Suisse où la substitution obligée du phosphere blanc au phosphore rouge n'a duré que treise mois; une loi a du rapporter celle qui avait été d'abord promulguée. Mais précisément cette expérience n'a duré que treize mois, et d'autre part la même expérience est faite en Allemagne depuis treize ans sans que cette loi sit été rapportée.

M. Brouardel propose donc à l'Académie d'adopter les quatre premières conclusions du rapport fait par Tardieu en 1856.

M. Magitot, dans la dernière séance, s'est associé au vœu émis depuis quarante ans, de la substitution du phosphore blanc au phosphore rouge, mais ca vœu fréquemment reneuvelé a toujours été platonique. Aussi M. Magitot a-t-il cherché les améliorations que l'on pouvait apporter dans les usines actuelles. L'installation d'une usine peut réaliser d'une manière à peu près complète la suppression des vapeurs phosphorées du lieu où travaillent les ouvriers. On peut obtenir les mêmes résultats au moyen d'une ventilation énergique dans les salies où les ouvrières mettent les allumettes en paquets ou en bottes.

Dans les usines de Paris, on trouve encore à l'heure actuelle un grand nombre d'ouvriers menacés de nécrose phosphorée. On ne les renvoie pas. Aussi [d'un jour à l'autre on trouvera des individus atteints de nécrose, jusqu'au jour où la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc sera rigoureusement appliquée; il faut chercher l'application des règles de l'hygiène qui donneront la suppression des accidents observés jusqu'ici.

M. Brouardel. Si le von de la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc était adoptée, nous serions tous d'accord; il faut perfectionner le règlement, mais il ne faut jamais compter sur les ouvriers quand il y aura quelques précautions à prendre.

M. Le Fort demande que l'Académie par un procédé quelconque soit admise à voter sur les conclusions proposées par Tardieu.

M. Verneuil pense qu'il ne faut avoir qu'une solution et choisir la

meilleure. Il propose par suite la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc.

M. Trélat propose que l'Académie émette un vœu en faveur de la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc, puisque ce phosphore existe, qu'il est dans le commerce et que beaucoup de personnes s'en servent journellement.

M. Larrey. Dans l'armée le phosphore rouge est seul employé.

M. Lefort propose cette conclusion:

L'Académie demande la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.

Cette conclusion, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

M. le Président rappelle que le jour de Noël et le le janvier tombent un mardi. Il propose de supprimer l'une de ces deux séances et de reporter l'autre par exemple au 2 janvier.

Sur la proposition de M. le Fort la séance de Noël est reportée su 26 décembre et la séance du le janvier est supprimée.

EAUX MINÉRALES. — M. Robin continue la lecture de son rapport sur l'exercice des eaux minérales pendant l'année 1886.

La séance est levée à 5 heures.

### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

### Tableau des actes du'10 au 15 décembre 1888.

Lundi 10. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Straus, Kirmisson, Reynier. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Ch. Richet, Hanriot, Landouzy. — 2° examen, officiat de santé, définitif: MM. Potain, A. Robin, Jalaguier. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Guyos, Bouilly, Ribemont-Dessaignes. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Damaschino, Brissaud, Chauffard.

Mardí 11. — 2º examen, dectorat, oral (1º partie): MM. Panas, Campenon, Quinquaud. — 2º examen, doctorat (2º partie): MM. Ball, Mathias-Duval, Quénu. — 3º examen, doctorat (2º partie): MM. G. Sée, Dieulafoy, Troisier. — 5º examen, doctorat (1º partie), Charité (1º série): MM. Le Fort, Schwartz, Maygrier. — 5º examen, doctorat (1º partie), Charité (1º série): MM. Laboulbène, Cornil, Hanot. — 5º examen, doctorat (1º partie), Charité (2º série): MM. Tarnier, Berger, Brun. — 4º examen, doctorat: MM. Bouchard, Raymond, Ballet.

Mercredi 12. — Médecine opératoire: MM. Trélat, Farabeuf. Epreuve pratique: cette épreuve aura lieu à 1 heure, à la nouvelle École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Kirmisson, Segond, Reynier. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Guyon, Bouilly, Ribemont-Dessaignes. — 3° examen, doctorat (2° partie): MM. Potain, Hayem, Chauffard.

Jeudi 13. — 4° examen, doctorat : MM. G. Sée, Raymond, Troisier.

Vendredi 14. — 2° examen, doctorat, oral (1° partie): MM. Ch. Richet, Strauss, Reynier. — 4° examen, doctorat: MM. Damaschino, A. Robin, Brissaud. — 5° examen, doctorat (1° partie), Charité (1° série): MM. Trélat, Bouilly, Segond. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité (2° série): MM. Guyon, Budin, Jalaguier. — 5° examen, doctorat (2° partie), Charité: MM. Potain, Fournier, Déjerine.

Samedi 15. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (1° série): MM. Duplay, Tarnier, Campenon. — 2° examen, doctorat (2° partie): MM. Mathias-Duval, Lancereaux, Ballet. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (2° série): MM. Panas, Peyrot, Brun. — 3° examen, doctorat, oral (1° partie) (3° série: MM. Le Fort, Berger, Maygrier.

### MOUVELLES

ASSISTANCE PUBLIQUE. — Concours de la médaille d'or. — L'épreuve orale du concours des médailles d'or a commencé lundi 3 décembre. Les sujets à traiter étaient : Médecine : Hémorragies de la flèvre typholde. Chirurgie : Tumeurs érectiles.

LES MÉDECINS DES BUREAUX DE BIENFAISANCE. — Dans la séance du 21 novembre du Conseil municipal de Paris, M. Georges Berry, au nom de la cinquième commission, a proposé le projet de vœu suivant:

- « Le conseil,
- « Emet le vœu :
- « Que le décret relatif au recrutement des médecins du bureau de bienfaisance par le concours soit rapporté.
- « Article premier. Les médecins des bureaux de bienfaisance seront recrutés parmi tous les médecins qui s'inscriront aux mairies pour soigner les indigents.
- « Art. 2. Le malade indigent pourra faire appeler le médecin de son choix dans la liste qui sera affichée dans les mairies.
- « Art. 3. Les émoluments alloués actuellement aux médecins des bureaux de bienfaisance de chaque arrondissement seront réunis en une somme unique qui sera distribuée aux médecins du bureau de bienfaisance au prorata du nombre des visites faites à domicile.
- « Art. 4. Les honoraires des médecins des bureaux de bienfaisance étant insuffisants pour assurer un service régulier, et la population des indigents devenant plus grande, il y a lieu d'attribuer à chaque arrondissement un supplément d'honoraires à déterminer dans une large mesure.

Ce projet a été soutenu par les D<sup>10</sup> Dubois et Navarre. Le D<sup>2</sup> Chautemps l'a combattu au contraire avec beaucoup de vigueur et de bon sens. La discussion reprendra lorsque le rapport de M. Berry aura été imprimé et distribué.

Nomination du comité d'organisation du congrès international de l'Assistance publique. — Par arrêté en date du 12 novembre 1888, le

ministre du Commerce et de l'Industrie, comméssaire général de l'Espostion universelle de 1889, a nommé membres du Comité d'organisation du Congrès international de l'Assistance publique :

MM. d'Arenberg (le prince). - Bourneville, député, - Chanteupe, membre du Conseil municipal, secrétaire de la 3º section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. --- Criseney (de), ancien directeur de l'Administration départementale et communale. - Dreyfus Briss. secrétaire de la 2º section du Conseil supériour de l'Assistance publique. - Drouineau, inspecteur général de l'Assistance publique. - Gausti, · membre du Couseil municipal. - Gerville-Rasche, député, secrétaire de la 1º section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. - Jeans, inspecteur général de l'Assistance publique. - Le Fort, président & Conseil des inspecteurs généraux de l'Assistance publique. - Le Roy (P.-A.), membre de la Société de statistique. — Martin (A.-J), secrétaire général du Conseil général de l'Assistance publique. - Maze, sénateur, président de la 4º section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. - Monod, directeur de l'Assistance publique de France. - Muteu, attaché au secrétariat du Conseil supérieur de l'Assistance publique - Napias, inspecteur général de l'Assistance publique. - Peyron, discteur de l'Assistance publique de Paris. - Pichon, député. - Regnand, inspecteur général de l'Assistance publique. — Rochard, inspect général honoraire des services de santé de la marine, président de 🗷 2º section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. - Rolle, avocat à la Cour de Paris. - Roussel (Th.), sénateur, vice-président à Conseil supérieur de l'Assistance publique. — Rousselle, membre de Conseil municipal. — Siegfried, député. — Simon (Jules), sénateur, président de la 1re section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. - Strauss (Paul), membre du Conseil municipal, secrétaire de la 4º section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. - Tessier Du Cre secrétaire adjoint du Conseil supérieur de l'Assistance publique. Thulié, ancien président du Conseil municipal de Paris, - Toleis, sénateur, président de la 3º section du Conseil supérieur de l'Assistance publique. - Trélat (U), vice-président de la 2º section du Conseil suprieur de l'Assistance publique,

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chierhydro-popaiques (amers et ferments digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

Le Prepriétaire-Gérant: D. K. BOTTENTEIL.

Paris.—A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inalièrable

approuvées par l'agagémie de médecine

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménor-rhée, la Cachexie scrofulause, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitianse, etc., etc.

N. B. - Exiger toujours la Signature el-centre:

Pharmaolon & Paris, 40, Rue

Pour la halations

Une Dose par Ampoule

NGINESdePOITRINE Transe, Hai de Mer, Migraim, Systers-Engante Par la Méthodie écolorée, Cairian dogs LA BOITE, 4 FR., PRANMAGE BOISSY, 2, Place Vendenc, Paris,

TRAITEMENT do l'A

Dragées Dema CASCARA SAGRADA IODURE «FER «CASCARA

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre. Véritable Spacifique de la Constipation habitme

0 gr. 10 d'Iodure - 0 gr. 03 de Cascara Le pius actif des Ferrugineux n'entrainant pas de Constipation.

Dépôt général: Parante Q. DEMAZIERE, 71, Jeune de Villiers, Paris Eshantillons france aux Médeoins.



### **PULMONAIRES** ANTISEPTIQUES

FPECTIONS CHROMOUES VOIES RESPIRATOIRES

MALADIES DE POITRINE MALADIES INFECTIEUSES

CAPSULES BRUNEL Pharmacien

HELLS TOB GABLAN & 0.05 contigu.

et Bucalfffol, o.10 centigr. Bucalfffol, o.10, et loddforms, o.01 centigr. et Créosote, o.02 centigr. Créosote, a.02 et Essuipams, o.22 centigr.

dans foutes les pharmagues. — gros : 11, Rue de la Perle, paris

PROPRIÈTE DE N. LARBAUD-St. YORRE, Pharmacien à Vichy.
La plus troide, la plus gascuse et la moins altérable par le transport.

set souveraine contre les Waladha de Fale, de l'Estemas

et des Reins, le Maète, la draville et la Goutte.

Le Draft Calencie 50 Bentellies angare de Vichy

Calencie 500te op the de l'étignéte le signature d'étante.

6x 6.

### Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mei pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de la maternel, facilite le sevrage. En outre, pour les adultes convalescents ou valétadissins,

cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Plares

FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappé-QUASSINE tence, Vomissements, Irrégularité desfonctions digestives, Constipation, Coliques hépatiques et néphrétiques,

Cystites, etc.
La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes de Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmacies

Correspondant à la Digestion de la chair musculaire, des féculents et des carps UNE GRANDE DUILLEREE APRES CHAQUE REPAS.
PHIC GENERALE, 54, Chausade d'Antin, et 69, Rue de Provence et Pharmaciel

La plus sûre, la plus efficace, la plus agréable des Eaux purgatives naturelles.

Approuvée par l'Académie de Médecine de Paris, par Liebig, Bunsen et Fresenius. Autorisée par l'État

Unique d'après les appréciations de nombreuses célébrités en médedie de France et de l'Etranger qui lui attribuent les avantages suivant:

### EFFET PROMPT, SUR ET DOUX

Absence de colique et de malaise. — Sans constipation consécutive L'usage prolongé ne fatigue pas l'estomac. — Action durable et régulifra Ne produit pas l'accoutumance. — Petite dose. — Pas désagréable à prents

Chez tous les marchands d'eaux minérales et dans les Pharmacies.

Se méfier des contrefaçons.

Prière d'exiger l'étiquette et Andreas Saxlehner.

On s'abonne chez EROSNIER et BARE

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

Place I Loole-de-Médecine

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE... 18 fe.

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-MER 30 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

resseur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. mbre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

ofesseur agrégé & la Faculté, Aucien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux, Médecin consultant aux Kaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

RECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

dresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en shef, 18, rue de Castellane. os ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

Fruit laxatif rafraichis Contre CONSTIPATION

les affections qui l'accompagnent : Hémorrhoïdes, Bile, Manque Appétit. Embarras gastrique et intestinal, et la Migraine en provenant; ne contient aucun drastique. - La Boîte fcs 2.50.

### COALTAR SAPONINE LE BEUF

DÉSINFECTANT, ANTIDIPHTÉRITIQUE, CICATRISANT Admis dans les Hopitaux de Paris.

### GOUDRON LE BEUF --

Approuvés par la Haute Commission du Codex. Ces trois produits se trouvent dans les principales pharmacies. SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent valnere la répugnance que leur

inspirent ALIMENTAIRE allments

repara-le cet ELIXIR sont: la viande, col et les écorces d'oranges res llest d'une excellente conetd'un gout tresagreable. 20, pl.des Vosges, et toutes Phi-

DUBOIS

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chioral donne mêmes offets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité..!

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, PLdes Vosges, et the Phin.

Forme de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le **Tannin** et tous les **Alcaloïdes**; li repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titraut 3 o/o d'alcaloïdes. — Soluble dans l'eau, le vin etc.

A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma. 185.

### e SACCHAROLÉ de QUINQUINA CHARL

nferme les principes toniques et tous les alcaloïdes de l'écorce et remplace avantageusemen sautres préparations de ce médicament. - VIGIER, Pharmacien, 12, Boul' Bonne-Nouvelle, PARIS- auteurs, cette affection se rencontressit presque exclusivement chez les petites filles.

Or, nous trouvons plusieurs observations dans lesquelles les malades avaient 20, 38, 46 ans, etc. Malgo, Courty, Seguin, ont observé le prolapsus sur des dames ou des femmes, c'est à-dirs que leurs malades avaient au moins 20 ou 25 ans; la malade de Colombst était âgée de 20 ans; Streubel site trois cas de prolapsus shez des femmes de 38 à 56 ans; Blum en a observé un cas chez une femme de 46 ans.

Reppelons enfin que la première observation de Morgagni se rapporte à une vieille femme.

Il n'en est pas moins vrai que le jeune agé constitue une des causes prédisposantes les plus efficaces.

L'état de faiblesse générale a été noté avec soin par Guersant et Tavignet comme un des facteurs les plus importants; presque toujours, en effet, ils avaient eu affaire à des petites filles débilitées par une maladie aiguë ou ahronique (taberculese) et présentant un état de cachexie assez prononcée.

La dilatation plus ou moins marquée du canal, une dysurie durant depuis un certain temps avant l'apparition de la tumeur, ce sont là encore des causes qui ont été invoquées par plusieurs auteurs. Mais, sait-on si cette dilatation et cette dysurie sont réellement des causes productrices de la chute de la muqueuse? Ne pourrait-on pas les considérer plutôt comme un effet, la formation de la tumeur mettant obstacle au passage des urines? Cette explication serait surtout plausible dans les cas où la tumeur se développant lentement dans l'intérieur du canal ne vient faire saillie au dehors que longtemps après le début des accidents. Il est bon d'ajouter que c'est à ce moment que le chirurgien est consulté, de sorte qu'il est bien difficile de savoir si c'est la dysurie qui a commencé ou si les troubles de la miction ont été consécutifs à l'apparition de la tumeur.

Quoi qu'il en soit, il est rationnel d'admettre que la difficulté d'uriner, quelle qu'en soit la cause, puisse déterminer le glissement de la muqueuse uréthrale par les efforts répétés qu'elle exige de la part de la malade. Ces efforts répétés sont, en effet, pour certains auteurs, une des causes les plus importantes, et Guersant insiste sur l'influence qu'ils exercent chez les petites filles atteintes de coqueluche, de bronchite chronique, etc...

Il nous reste à signaler d'autres causes plus rarement notées et qui peuvent agir efficacement dans la production du prolapsus uréthral.

Boyer admet qu'un calcul longtemps engagé dans le canal peut déterminer le renversement de la muqueuse. Mais outre qu'il est

### LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Teavaux originaux: Du prolapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du méat chez la femme, par M. Francis Villar (suite et fin). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgis, séance du 5 décembre 1888. — Bibliographis. — Faculté de médecine de Paris : Tableau des actes du 10 au 15 décembre 1888. — Mouvelles.

### Du prolapsus de la muqueuse de l'urêthre par l'orifice du mést ches la femme.

Par M. Francis VILLAR.
Ancien interne des hôpitaux de Paris,
Aide d'anatomie à la Faculté de médecine.

(Suite et An) (1).

En résumé, relâchement de la muqueuse dû à une idiosyncrasie ou à un état de faiblesse générale, efforts répétés, tels sont les deux grands facteurs qui semblent se dégager nattement de notre étude étiologique.

Symptômes. — Le renversement de la muqueuse uréthrale, dit Blum, survient lentement, mais le plus souvent il se forme d'une manière brusque à la suite d'efforts. A notre avis, cette division est un peu trop artificielle, car, ainsi que nous l'avons déjà dit, il est à peu près impossible de savoir quand et comment a débuté le prolapsus; lorsque le chirurgien est appelé à examiner les malades, la tumeur existe déjà depuis un certain temps ou a même passé inaperçus; o'est donc à la période d'état que nous devons l'étudier.

En écartant les grandes et les petites lèvres, on aperçoit au niveau du méat une tumeur d'aspect charnu, rappelant quelquefois les caractères de la muqueuse normale, tumeur allongée, cylindrique, plus volumineuse à son extrémité libre. Sa longueur et son volume sout variables et augmentent sous l'influence des efforts; une noisette, telle est la comparaison le plus souvent employée; dans quelques cas elle remplit une partie de la vulve, d'où le nom de hernie muqueuse uréthro-vulvaire proposée par Tavignot.

Sa conleur est d'un rouge plus ou moins foncé; sa surface est lisse, comme veloutée, quelquefois saignante.

Le toucher donne une sensation analogue à celle que donnerait

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 142 et 143.

un corps charnu et ne peut être pratiquée sans éveiller une douleur assez vive.

Procédant à un examen minutieux, on constate que la muqueuse qui recouvre cette tumeur se continue à son extrémité adhérente avec la muqueuse du vestibule et de la colonne antérieure du vagin, de sorte que l'orifice circulaire du méat se trouve supprimé. Il s'ensuit qu'un stylet promené autour de la tumeur ne peut pénétrer entre celle-ci et le canal de l'urèthre, car il bute de tous côtés, arrêté par la muqueuse vulvaire, sauf en bas où il pénètre dans le vagin.

L'extrémité libre de la tumeur présente en son centre et souvent caché au milieu des replis de la muqueuse, un orifice, une sente transversale à travers laquelle on peut faire pénétrer une sonde qui laisse aussitôt couler de l'urine, preuve qu'elle pénètre dans la vessie.

Le plus souvent la tumeur se réduit avec facilité, quelquefoismème spontanément, mais d'autres fois, à une certaine période, elle paralt comme étranglée à sa base et sa réduction offrirait des difficultés.

Par sa présence, la tumeur est capable de déterminer un certain degré d'inflammation de la vulve qui peut porter les enfants à se livrer à des attouchements par suite de la démangeaison provoquée par la vulvite.

Parfois le prolapsus ne s'accompagne d'aucun trouble du côté de la miction; mais souvent aussi la malade éprouve de fréquentes envies d'uriner et l'urine en passant sur des parties quelquesois excoriées détermine de vives douleurs.

Lorsque la tumeur est d'une certaine longueur, dit Patron, on la voit se gonfier pendant la miction comme si on l'injectait et l'urine couler lors même que tout besoin a cessé; ce phénomène peut s'expliquer par une sorte de rétention d'urine dans le canal derrière la tumeur.

Le même auteur ajoute que le prolapsus uréthral donne lieu quelquesois à une gêne assez grande et peut parsois rendre la déambelation pénible, phénomène qu'il a pu constater chez une de ses malades et qui n'avait pas été signalé avant lui. Cependant, dit encore Patron, si on parcourt attentivement l'observation de la vieille semme dont parle Morgagni, on constate que ce phénomène existait également et que cette claudication était due à la même cause, c'est-à-dire au prolapsus uréthral. En esset, l'examen cadavérique ne sit découvrir ni dans l'articulation de la hanche, ni ailleurs, sucone lésion pouvant l'expliquer.

Nous ne faisons que signaler cette remarque de Patron, qui est à notre avis un peu forcée.

Dans quelques cas, la procidence de la muqueuse uréthrale s'ac-

compagnait de prolapsus du rectum, du vagin et de la matrice : rappelons à ce propos l'observation de Colombat où il est dit que tous les organes de la génération étaient dans un état de relâchement très manifeste et celle de Rizzoli qui démontre la coexistence du prolapsus uréthral, vaginal et rectal.

Abandonnée à elle-même, la tumeur augmente de volume, is excorie, détermine une inflammation des parties voisines, et peut en outre subir une sorte d'étranglement qui provoque la gangrène d'une partie de la tumeur; dans ces cas, la douleur en urinant et la dysurie surviennent, même quand elles manquaient auparavant; dans ces cas survient une flèvre plus ou moins intense pouvant même s'accompagner de vomissements: (cas de Seguin) c'est là une complication exceptionnelle que nous nous contentons de signaler.

Traitement. — Le traitement du prolapsus uréthral varie suivant le degré et la durée de l'affection.

Au début, alors que le prolapsus est peu accentué, il faut tenter la réduction et avoir recours aux applications astringentes, aux ablutions froides, au cathétérisme répété, ou à la sonde à demeure, aux cautérisations, aux injections caustiques ou astringentes, moyens qui ont quelquefois donné de bons résultats.

Si le prolapsus est plus étendu, si les moyens que nous venons d'indiquer sont insuffisants, le chirurgien a le choix entre trois méthodes opératoires qui sont: l'excision des parties prolabées, la ligature de la tumeur sur une sonde préablement introduite dans l'urêthre et la double ligature.

L'excision simple, plusieurs fois employée, a donné d'excellents résultats. Le manuel opératoire est fort simple : la tumeur est attirée avec des pinces à griffes et sectionnée à sa base avec des ciseaux courbes sur le plat. Certains chirurgiens préfèrent pratiquer des incisions insuffisantes en laissant entre elles des ponts de muqueuse saine pour éviter le rétrécissement consécutif : disons de suite que ce rétrécissement n'a pas été signalé à la suite de l'excision de la muqueuse herniée.

Certains chirurgiens ne se contentant pas de l'excision simple lui ont combiné la cautérisation.

La ligature de la muqueuse prolabée sur une sonde introduite dans l'urèthre a donné un résultat favorable et très rapide à Seguin; la tumeur se détacha le quatrième jour et le huitième jour la malade était complètement guérie.

Quant à la double ligature elle a été pratiquée par Gaillard Thomas et par MM. Morand et Richard: ajoutons que Tavignot avait déjà indiqué ce procédé. Voici ce que dit Gaillard Thomas au sujet de la double ligature: « Dans un cas j'attirai enba le tissu renversé,

je passai une double ligature de soie à travers sa base et je lialles deux portions; la guérison fut complète. »

Cependant, ajoute ce gynécologiste, il est préférable d'enserer avec le fil galvano-caustique la muqueuse tirée en bas. On poura laisser une sonde dans la vessie pendant quelques jours, si cela est nécessaire.

### II. - Hernie de la vessie à travers l'urethre.

Nous ne signalons cette singulière affection que pour être à même de faire une étude complète du diagnostic du prolapsus de la muqueuse uréthrale.

Hoin, dans son Essai sur les hernies, nous dit que la vessie des femmes se renverse en trois manières: le Quand toutes les tuniques de son corps se retournent et sortent par l'urèthre; 2º Quand la seule tunique interne du corps de la vessie est portée au dehors pur la même route; 3º Quand il n'y a que la tunique interne du col de ce viscère qui a forcé le méat à lui donner passage.

Noël (1), Hoin (2), Solingen (3), Percy (4), ont rapporté des faits de ce genre: mais il faut reconnaître que leurs observations manquent de détails précis.

Boyer (5) signale le renversoment de la membrane interne de la vessie et rapporte les observations de Noël et Percy.

Patron (3) consacre une partie de son Mémoire des Archives à l'étude du renversement de la muqueuse vésicale et rapporte une observation personnelle très détaillée.

Rizzolí, Blum, dans leurs Mémoires, parlent de la hernie ou chute de la vessie à travers l'urêthre et citent les observations de Malagodi (7), Tirzoni (8), Beatty, Cross, M. Clintock.

Enfin, Garnier dans sa thèse de doctorat fait le diagnostic des tumeurs de l'urèthre avec le renversement de la vessie et cite plusieurs des noms que nous avons indiqués.

Nous ne chercherons pas à démontrer ici la possibilité du renversement de la muqueuse vésicale à travers l'urêthre, ce qui nous paraît difficile, ou du moins exceptionnel, ni à exposer les théories émises pour expliquer ce renversement; le lecteur désireux d'être

<sup>(1)</sup> Noël. Mémoires de l'Acad. roy. de chirurg., t. IV, p. 17.

<sup>(2).</sup> Hoin. Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Solingen. Idem.

<sup>(4)</sup> Percy. In Boyer et Chopart.

<sup>(5)</sup> Boyer de Sauvages. Méthod, morb., t. I, p. 184, édit. Amsterdam, 1768.

<sup>(6)</sup> Patron. Loc. cit., p. 639.

<sup>(7)</sup> Malagodi. Raccoglitore medico di Fano, 1885.

<sup>(8)</sup> Tirroni. Gaz. med. di Lombardia, 1855.

édifié sur ce point, pourra se reporter au mémoire de Patron. Disons cependant que peut-être dans quelques cas, le chirurgien a eu tout simplement affaire à des polypes de la vessie, engagés dans l'urêthre.

Tavignot fait remarquer que la hernie de la muqueuse de la vessie est une affection dont il n'a peut-être existé des exemples que dans les livres.

Quoi qu'il en soit, passons rapidement en revue les signes attribués par Patron au prolapsus de la vessie à travers le canal urinaire.

L'affection débute par une difficulté plus ou moins grande d'uriner; plus tard le jet cesse d'être continu, s'interrompt à plusieurs reprises, pour coular de nonveau quelques instants après; la malade éprouve des douleurs anx lombes, surtout pendant la marche. Au bout de quelques mois ou même de quelques années survient un nouveau signe, c'est la présence d'une tumeur entre les grandes lèvres.

Cette tumeur du volume d'une noisette, de forme globulaire, est rouge, légèrement villeuse, demi-transparente, lisse et sans la moindre trace d'orifice central, comme cela se voit dans le prolapsus uréthral. Elle est à peine sensible au toucher, ce qui permet à la maiade de la réduire elle-même avec d'autant plus de facilité qu'elle est restée moins de temps dehors.

Signe important à noter, la portion herniée est entourée complètement par le canal de l'urêthre, de sorte que l'on peut introduire une sonde entre celui-ci et la tumeur ; cette sonde ainsi introduite, permet de constater que la tumeur tient à la vessie, car l'instrument pénètre à une certaine profondeur en parcourant librement l'espace limité par les parois du canal et la tumeur elle-même. Si avec la sonde on repousse la portion herniée on ne tarde pas à arriver dans la vessie comme dans les cas ordinaires.

Diagnostic du prolapsus wethral, — Muni de ces renseignements, nous pouvons aborder la question du diagnostic du prolapsus de la muquense de l'urèthre.

Signalons d'abord deux erreurs de diagnostic qu'il est facile d'éviter.

Chez la malade de Ségain, un médeain avait pensé à l'existence d'une hernie étranglée à cause des vomissements et de l'état général; l'examen de la malade fit voir à Séguin qu'il s'agissait d'un prolapsus en partie sphacélé.

Dans une des observations de Tavignot, l'ouverture centrale de la tumeur avait été prise pour l'orifice de l'utérus et on avait diagnostiqué un prolapsus de cet organe : il va sans dire que rien n'est plus aisé que d'éviter cette erreur.

Le diagnostic du prolapsus de la muqueuse de l'arèthre doit se faire avec toutes les tumeurs de la région, tumeurs avoisinant l'ori-

fice du méat ou péri-uréthrales et tumeurs du méat lui-même et du canal ou tumeurs uréthrales proprement dites.

Des premières nous ne dirons rien: il est toujours facile de reconnaître par l'examen direct les kystes siégeant dans le voisinage du méat, l'uréthrocèle vaginale de la partie antérieure du canal, les végétations vulvaires qui peuvent par leur nombre masquer l'entrée de l'urèthre.

Le diagnostic se trouve principalement restreint entre le prolapsas et les tumeurs uréthrales. Parmi celles-ci il en est dont le diagnostic est des plus simples : tels sont les polypes papillaires ou muqueux, les tumeurs vasculaires, les fibromes et fibromyômes (qui sont du reste assez rares). Pour ces différentes tumeurs, le siège, la forme, l'aspect et la coloration imposeront le diagnostic : il faut se rappeler surtout que ces tumeurs sont situées au centre du méat et qu'un stylet peut les contourner dans la plus grande partie de leur étendue, en glissant entre elles et les parois du canal ; ce sont des tumeurs plus ou moins limitées, taudis que le prolapsus est représenté par une tumeur diffuse occupant la totalité du méat, se continuant même avec cet orifice par sa base, et percée d'une ouverture centrale.

L'épithélioma de l'urèthre se reconnaîtra aussi facilement (1).

L'hypertrophie (2) de la muqueuse uréthrale pourrait induire en erreur: mais, outre que cette affection attaque d'abord la partie postérieure du méat affectant ainsi au début la forme d'un croissant, à conçavité supérieure, elle présente encore un caractère important, l'irréductibilité qui se voit rarement dans les cas de prolapsus; si cependant le prolapsus était irréductible, il serait alors difficile de le distinguer de l'hypertrophie de la muqueuse, car dans les deux cas, on a affaire à une tumeur muqueuse percée d'un orifice central qui n'est autre que le méat.

Dans certains cas, l'hypertrophie est limitée à cette saillie, que A. Guérin (3) a désignée sous le nom de verumontanum de la femme; le diagnostic en est facile.

Nous n'avons plus qu'à faire le diagnostic du prolapsus de la muqueuse uréthrale avec l'affection désignée sous le nom de hernie de la vessie à travers l'urèthre. Les caractères que nous avons précé-

<sup>(1)</sup> Lahaye. Du caneer primitif du vestibule de la vulve. Thèse Paris, 1885, p. 23.

<sup>(2)</sup> Verneuil. Hypertrophie de la muqueuse de l'urêthre dans sa totalité ou moins dans une grande partie de son étendue, simulant un prolapsus. (Soc. de biolog.) In thèse Garnier, p. 12.

<sup>(3)</sup> A. Guérin. Maladies des organes génit. ext. de la femme, 1864.

demment indiqués comme appartenant à l'une ou à l'autre de ces affections nous dispenseront de nous étendre longuement sur ce point: le prolapsus uréthral forme une tumeur qui fait pour ainsi dire partie du méat, de sorte qu'il est impossible d'introduire un stylet entre elle et le méat lui-même; en outre, au centre de la tumeur se trouve un orifice, l'orifice du canal.

Au contraire, la tumeur vésicale, et ce mot est pris ici dans son sens le plus large, qu'il s'agisse de hernie vésicale ou d'une tumeur de cet organe, ayant fait irruption dans l'urèthre (1), une tumeur vésicale, dis-je, sera libre dans l'intérieur du canal, elle ne présentera pas d'orifice central, ce qui, pour Burns (2), constitue le signe pathognomonique de l'affection, le stylet engagé entre la tumeur et les parois du canal s'enfoncera profondément; enfin, il y aura de la rétention d'urine.

En résumé, le diagnostic du prolapsus uréthral se fait par la vue qui révèle l'existence d'un orifice au centre de la tumeur, par le toucher qui en dénote la réductibilité et par le stylet qui permet de reconnaître les rapports de cette tumeur avec l'orifice du méat et les parois du canal de l'urêthre.

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 5 décembre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

A propos du procès-verbal, M. Terrier revient sur l'interprétation qu'il a donnée aux chiffres des opérations d'amputation partielle de l'utérus pratiquées par M. Verneuil, et le professeur de la Pitié termine la discussion en disant de nouveau qu'il ne réclame qu'une chose, c'est qu'on cite intégralement ses chiffres.

Salpingite; pathogénis et traitement. — M. Lucas-Championnière reprend la question présentée par M. Routier et tient à mettre en lumière deux points principaux qui font pour lui le fond de la discussion sur la salpingite: d'abord la pathogénie des lésions de l'ovaire et des parties voisines, ensuite la thérapeutique opératoire.

D'abord, la dénomination de salpingite consacre une erreur, puisque la lésion de la trompe est rarement isolée et qu'elle se lie à des altérations de l'ovaire, du péritoine et du tissu cellulaire voisin. Ensuite la théorie qui consiste à faire partir l'infection de l'utérus pour faire le microbe arriver à la trompe et dans le péritoine est analogue à la théorie souteaue autrefois par Jules Guérin pour l'in-

<sup>(1)</sup> Birkett. Med. clin. trans., t. XXXXI.

<sup>(2)</sup> Burns. Loc. cit,

fection puerpérale; elle est enfantine par sa simplicité même et est ruinée par ce fait de l'intégrité presque constante de la partie de la trompe qui s'abouche dans l'angle de l'utérus.

Pour M. Lucas Championnière, ce sont les lymphatiques qui sont les seuls agents de la transmission dans la septicémie puerpérale comme dans l'inflammation des annexes. Ils sont toujours pris dans toutes les formes de salpingite, et transportent l'élément infectieux soit aux trompes, soit aux ovaires, soit au péritoine et au tissu cellulaire qui le double. Il existe en effet un phlegmon péri-utérin, lésion distincte des maladies des annexes. M. Routier a confondu ces deux affections dans sa dernière communication, mais à tort, car il ne fast pas faire comme M. Bernutz qui les a rangées sous le nom de pelvipéritonite et cela d'après le témoignage d'une seule autopsie.

Au début en effet, on trouve des indurations dans le petit bassin, c'est du phlegmon péri-utérin appelé encore cellulite pelvienne o i pelvi-péritonite. Plus tard, quand l'affection a marché, on trouve se palper de véritables tumeurs constituées par le paquet des ameres et qui bientôt constitueront toute la maladie quand le phlegmon sum disparu.

Ces tumeurs des annexes ont une anatomie pathologique bien différente. Ce sont tantôt de petits foyers de suppuration, tantôt de petits kystes, tantôt des petites collections hématiques, quelquefois de simples adhérences ou de l'ædème des parties et cependant toutes ces lésions s'appellent des salpingites.

Le diagnostic est très délicat, même presque impossible au point de vue de la localisation sur la trompe, l'ovaire, les deux ensemble. En Allemagne, on le fait sous le chloroforme; mais c'est donner un ennui de plus au malade pour arriver à un résultat qui n'est pas meilleur que celui du palper abdominal simple combiné avec le torcher rectal et le toucher vaginal.

La nature de l'opération doît être discutée, l'ablation des annexes devra être rarement unilatérale. L'opération n'est du reste pas grave surtout ches les sujets jeunes et sur 26 opérations pratiquées par M. Championnière, une fois seulement la mort est arrivée. On a objecté à cette opération, la stérilité qu'elle amenait forcément à sa suite, mais les ovaires qu'on enlève sont par leur lésion même absolument stériles et de plus les douleurs supportées par les malades sont tellement intolérables que la vie devient pour elles un véritable supplice.

La mort enregistrée par M. Championnière n'est pas due à des accidents septiques, mais à des accidents réflexes; mais elle montre que l'opération, quoi qu'en dise M. Routier, fait cependant courir des dangers au malade.

Faut-il, comme le fait Lawson Tait, ne pas se préoccuper pour l'intervention du flux menstruel? M. Championnière n'est pas de cet avis.

Enfin, au point de vue de la médecine opératoire, deux questions principales se posent.

Faut-il nettoyer l'utérus, foyer d'infection pour quelques chirurgiens? M. Championnière ne l'a jamais fait et n'a jamais eu de complications septiques. Faut-il faire le drainage? M. Championnière n'a jamais placé un drain et ne s'en est pas mal trouvé.

RETROFLEXION IRREDUCTIBLE. — VENTROFIXATION. — M. Pozzi fait un rapport sur ce sujet à l'occasion d'une observation de M. Picqué. Il s'agit d'une femme de 32 ans, atteinte de rétroflexion et traitée d'abord par le redresseur du professeur Trélat. Les manœuvres de réduction ayant amené un peu d'inflammation péri-utérine, la malade sortit pendant quelques jours et à sa rentrée dans le service, M. Picqué qui remplaçait M. Pozzi, constata le retour de la rétroflexion, de l'empâtement dans le petit bassin. L'opération d'Alexander jugée insuffisante, fut remplacée par la ventrofixation. Laparotomie de 7 centimètres, mobilisation de l'utérus adhérent au rectum, ablation de la trompe gauche malade et hystéropexie par le procédé de Saënger. Suites opératoires simples; la malade fut revue plus tard, l'utérus était resté fixé en antéversion.

M. Picqué, dans son observation, se demande si les tentatives de redressement n'ont pas amené la pyosalpingite qui nécessita l'ablation de la trompe. Il est probable, répond M. Pozzi, que le traumatisme causé par l'instrument a pu déterminer cette lésion, malgré toutes les précautions antiseptiques. Le rapporteur ajoute que la ventrofixation est une opération qui doit se faire aujourd'hui dans les cas de déplacements irréductibles de l'utérus et rappelle à ce propos que la première opération de ce genre a été faite par Kœberlé. Puis viennent les noms de Schroder, de Lawson Tait, de Cserny, d'Olshauzen, de Léopold T...

M. Pozzi fait un historique complet de la question et des procédés employés par les différents chirurgiens. Il établit ensuite les indications de l'opération et sa gravité. Il n'y a pas encore eu de cas de mort et les résultats paraissent durables (14 mars, cas de Léopold).

Quelles seront les conséquences d'une grossesse après la ventro-fixation?

Quel fil faut-il employer ? Telles sont les questions que discute le rapporteur qui pense que l'hystéropexie doit être réservée aux cas dans lesquels les pessaires sont impuissants et dans le prolapsus quand l'utérus est hypertrophié sans rectocèle et cystocèle concomitantes.

### BIBLIUGRAPHIE

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'ARTHRITE RHUMATOIDE, par Archibald E. Garrod, M. A., M. D.

Les auteurs qui ont soutenu l'existence d'une relation entre l'arthrite rhumatoïde, ou l'arthrite déformante avec une lésion du système central ont invoqué quatre sortes d'arguments: les caractères de la maladie, ses causes, la distribution des lésions et l'absence de complications viscérales; 2° des troubles nerveux associés à la maladie, tels que des altérations des muscles, des os et de la peau, l'exagération des réflexes tendineux, l'existence de migraine et de palpitations; 3° les résultats du traitement, surtout ceux qu'on obtient pas l'électricité; 4° l'analogie des lésions de l'arthrite rhumatismale avec celles d'autres affections articulaires d'une origine nerveuse plus certaine.

M. Archibald Garrod a examiné sous ce point de vue 500 cas d'arthrite rhumatoïde et a fait ressortir les points suivants dans un mémoire lu à la Royal Médical and Chirurgical society: le les causes de l'arthrite rhumatoïde sont celle-même qui dans l'opinion générale, agissent sur le système nerveux; 2° la distribution des lésions articulaires est la même que celle qui résulterait des lésions nerveuses; 3° la distribution des lésions est semblable à celle de certaines arthropathies d'origine spinale.

L'hérédité cependant entre en jeu mais comme condition prédisposante; elle a été relevée dans 216 cas; dans 86 cas il y avait des
antécédents goutteux dans la famille, dans 64 cas on notait l'influence
rhumatismale, et celle de l'arthrite rhumatoïde dans 84 cas. L'arthritisme joue donc certainement un rôle dans l'étiologie de l'arthrite
rhumatoïde. En ce qui concerne l'influence de l'âge on trouve que la
maladie s'accroît en fréquence chez la femme jusqu'à la période de
la ménopause pour diminuer dans la suite: chez l'homme, bien que
le nombre des cas augmente avec l'âge dans une plus faible proportion que chez la femme, la progression est beaucoup moins régulière. L'arthrite rhumatoïde existait 89 fois chez l'homme et 411 fois
chez la femme qui est ainsi beaucoup plus souvent atteinte que
l'homme.

Les causes les plus variées peuvent donner lieu à l'arthrite rhumatoïde, les plus communes sont les émotions subites, l'humidité, le froid, les lésions utérines et les traumatismes articulaires; ces causes ont tout leur effet chez ceux qui sont prédisposés par l'hérédité.

L'anatomie pathologique plaide en faveur d'un trouble du système nerveux central, car les lésions sont disposées avec une remarquable symétrie, elles tendent aussi à progresser de la périphérie au centre. L'aspect clinique de la maladie parle |dans le même sens; on observe habituellement de l'atrophie musculaire, l'exagération des réflexes et des dystrophies cutanées, mais ces derniers symptômes paraissent être secondaires aux lésions articulaires.

L. Jumon.

### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 12. à 1 heure. — M. Huguet : De la valeur thérapeutique des injections de sublimé dans le traitement de la blennorrhagie et des bases du traitement rationnel de cette affection. Président : M. Straus. — Mile Schultze : La femme médecin au XIXº siècle. Président : M. Straus. — M. Serieux : Recherches cliniques sur les anomalies de l'instinct sexuel. Président : M. Charcot. — M. Ter-Zakhariantz : Étude physiologique et thérapeutique de l'Eschaltzia California. Président : M. Damaschino. — M. Briend : Du traitement de la syphilis par les injections d'huile grise (Oleum cinereum). Président : M. Fournier.

Jeudi 13, à 1 heure. — M. Schræder: Des métrorrhagies dans les premiers mois de la grosserse. Président: M. Proust. — M. Plichon: Tuberculose des lèvres. Président: M. Proust. — M. Roorvek: Du béribéri à forme paralytique. Président: M. Proust. — M. Fouriaux: Contribution à l'étude de la bronchite du sommet dans la dothiènentérie. Président: M. Jaccoud. — M. Millard: Des œdèmes dans la maladie de Basedow. Président: M. Dieulafoy. — M. Birlawski: De l'hydrothérapie dans ses rapports avec le traitement des dermatoses. Président: M. Dieulafoy. — M. Texier: De la trépanation par évulsion. Président: M. Duplay. — M. Vilcoq: Fractures intra-utérines. Président M. Tarnier. — M. Leudet: Essai sur le rétrécissement tricuspide. Président: M. Peter. — M. Bertin: Des adénopathies cervicales et de la douleur du phrénique et du pneumogastrique comme signe du cancer de l'estomac. Président: M. Peter. — M. Becigneul: De la dissection du cerveau. Président: M. Mathias-Duval.

### ROUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours sur la liberté de conscience. — M° Agnellet, notaire à Paris, 38, rue Saint-Georges, a reçu d'un donateur anonyme une somme de quinze mille francs, destinée à récompenser le meilleur ouvrage ayant pour objet de faire sentir et reconnaître la nécessité d'établir de plus en plus la liberté de conscience dans les institutions et dans les mœurs.

Ce concours étant à l'occasion du Centenaire de 1789, les manuscrits devront être déposés chez M<sup>5</sup> Agnellet avant le 31 mars 1889.

Le jugement sera rendu le 1er juillet 1889, au plus tard, par un jury qui a été constitué ainsi qu'il suit :

MM. Jules Simon, sénateur, membre de l'Académie française, Président; Franck, membre de l'Institut, professeur honoraire au Coilège de France; Paul Janet, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres de Paris; Levasseur, membre de l'Institut, professeur au Collège de France; Foncin, inspecteur général de l'Université; Raoul Frary, publiciste; Carrau, professeur adjoint à la Faculté des lettres de Paris, Secrétaire.

Le prix pourra être partagé; mais la récompense attribuée à l'ouvrage jugé le mejileur ne descendra pas au-dessous de 10,000 francs.

Chaque concurrent sera libre de choisir la forme qu'il jugerafie meilleure pour faire valoir ses idées et agir sur l'esprit public. — Le roman mem n'est pas exclu. On recommande aux concurrents, dans l'intérêt met de la cause qu'ils vaulent servir, de faire en sorte que leur ouvrage, to en offrant un réel intérêt aux esprits cultivés, soit accessible à un public. Le donateur d'accord avec les membres du Comité, se réaction une période de 3 ans, le droit de procurer la publication et la diffusion de l'ouvrage par les moyens qu'il jugera les plus prompte et les plus efficaces. Mais tout bénéfice produit appartient de plein droit à l'auteur. Trois ans après la publication du jugement rendu par le comité, l'auteur reprend l'entière possession de ses droits de propriété.

Les manuscrits devront être anonymes et porter seulement une devise reproduite sur une enveloppe cachetée renfermant le nom de l'auteur.

FACULTÉ DE MÉDECINE. — M. Lagroux, agrégé libre, commencera le vendredi 7 décembre, à 8 heures 1/2 du soir, dans le petit amphithéaire des conférences de pathologie infantila (maladies du tube digestif, troubles de la nutrition) et les continuera les vendredis suivants, à la même heure.

En outre, M. Legroux fera tous les mercredie, à 8 h. 1/2, à l'hôpitel Trousseau, des leçons cliniques se repportant aux sujets traités dans les leçons du vendredi à la Faculté. — Visites le matin à 9 heures, eslès Bouvier et Lugol, — Consultations les vendredi et samedi.

Société d'Anteropologie de Paris, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine. — La cinquième conférence annuelle Broca, aura lieu le jeudi 13 décembre 1888, à 4 heures de l'après-midi. Elle sera faite par M. le Dr J.-V. Laborde, membre de l'Académie de médecine, qui traitera les sujets suivants: les centres nerveux sensitivo-moteurs. — Le lobe et les centres olfactifs. — On peut se procurer des cartes d'entrée au siège de la Société.

PHTHISE. — L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation créosotée. Elle diminue l'expectoration, la toux, la flèvre et active la nutrition. — D' Ferrand (Traisé de médecine, 1887).

Le Propriétaire-Gérant: D' B. Bottantuit.

Faris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successeur 52, rue Madame et rue Corneille, 3

D'après l'opinion des Professeurs

<u>BOUCHARDAT</u>

GUBLER

TROUSSEAU

st un névrosthenique et un paiment sédatif

DES NÉVROSES, DES NÉVRALQIES, DO NERVOSISME Une enillerée à casé, matta et sotr, dans un demi-verre d'eau sucrée.

THE SAINT-GERMAIN (total, press) DE PIEBLOT: Pargatif str et agréable.



FEMMES ENCEINTES OU NOURRICES & ENFANTS EN BAS-AGE

médicament fournit les deux ents indispensables pour la nation des os. — Le phosphore chaux. - Une grande cuillerée de l'eau après chaque repas. Prix: 4 fr. le flacon.

MANN, Pharmacien de 1ºº Classe. 18. 12, RUE CASTIGLIONE, 12. PARIS -000000000

ADRIAN (PURE VIANDE DE BŒUF FRANÇAIS)

ADRI

Admises dans les bostieux de Paris
Ces poudres conservent tous les principes de digestion, d'assimilation et de nutrition, et sont les seules bien digérées et supportées longteures par les malades, Gros: 11, rue de le Parie, PARIS

COTON

parateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'Italie, Paris out où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de grands avante coton tode. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la peau un if énergique, dont en peut graduer les effets à volonté, il remplace avec avantage le moutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsis et souvent les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hépitaux de Paris; abago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les épanche, articulaires du genoux, de l'épaule, les épanches, articulaires du genoux de l'épaule, les épanches de l'épaule de l'épaule, les épanches de l'épaule, les épanches de l'épaule de l'épaule articulaires, les épanchements dans la pièvre, les engorgements ganglionnaires, etc.; s gueris sans lécion de la seau en un court espace de temps. - Pris du flacon en 18 3 fr. 50. - Se trouve dans toutes les phormastes.



EAU ARSENICALE ÉMINEMMENT RECONSTITUANTE Enfants Débiles - Maladies de la Peau et des Os

Rhumatismes - Voies respiratoires

amemie — diabète — fièvres intermittentes



# TARINE LACE VESTLE Cet aliment dont la base est le bon lait, est le melle

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le melle pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance de la maternel, facilité le sevrage.

-- En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaire cet eliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, **16, rue du** Pare-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmai

### SALICOL DUSAULE

### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate de méthyle). Le Salicol a une odeur très agrésble et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 on 3 cuillerées par verre d'eau ils'emploie commessu de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désirfecte instantanément. En pulvérisation il s'emploie pur ou coupé de partie égale d'eau. Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les plans

### PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

### Ampoules

Pour Inhalations

Une Dose par Ampoule

Boissy

Soulagement immédiat et guérison

ANGINES de POITRINE
Syncopes, Mai de Mer, Migraine, Bystero-Billegsie
LA BOITE, 4 FR., PHARMACIE BOISSY, 2, Pis

TRAITEMENT de l'ASTHME Par la Méthode iodurée, Girma na

AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANÉMIE

## LIQUEUR DE LAPRADE

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. FÉRÉOL, RAYNAUD, DEMAR-QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette prépartion d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la read précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résultats unite toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses traises par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminale, parcé qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomac.
 (Gazette des Hôphiaux)

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaque repas.

Dépot à la Pharmacie, 31, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

On s'abonze thes: ... Paraissent le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

UN AN

LECROSNIER of BABE

Place de l'Écolo-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. ..... 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 ft.

PAYS D'OUTRE-MER 30 ft.

MICHEL PETER

DAMASCHINO

Professeur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux,

F. LABADIE-LAGRAVE

Médecin des höpitaux.

Professour agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières. SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux,

Adresser ce qui concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en ahef, 18, rue de Castellane. zes ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

### MEDICATION DRO-PEPSIOUE

DYSPEPSIE Anorezia Vomissements

CHLORETBRO-PEPSIQUE ers ot Ferr digentife

Enfants, 1 à 2 cuillerées à dessert Doses : Adultes, fiverre à liqueur par repa

Pliulos Chlorhydro-Popalquos Grez, sfaltes, \$43 à chaque repas. Enrol franco Echantillons. — Ph. GRIZ, 34, rm la Breyles, PARIS.



113 Subourg St Hono PARIS

GORGE, LARYNX, BOUCHE controces Affections et toutes

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur inspirent

ALIMENTAIRE

de cet ELIXIR sont; la viande, ol et les écorces d'oranges es. Ilest d'une excellente con-tion et d'un goût tres agréable. ris, 20 pi.des Vosges, ettoutes Phi-

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mêmes ffets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité.

Maladies nerveuses, Insomnies. Sirop prescrit à la dose de 1 à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et the Phise.

allments

e SIROP de HENRY MURE au BROMURE DE POTASSIUM (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-

Henry MURE, a Pont-St-Esprit (Gard).

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

PRIX DU FLACON : 5 FRANCE

A. GAZAGNE, Phie do 1" d. d succ TET DANS TOUTES LES PHARMACIES



# XTRAITdeVIANDE

Depuis 1867, les plus bautes récompenses aux grandes Expositions Internationales.

Hors concours depuis 1885

Précieux pour Ménages et Malades

Exiger la rignature du Bon LIEBIG en encre bleue sur l'étiquette SE MÉFIER DES IMITATIONS

### MALADIES DE L'ESTOMAG

Au Bismuth et Magnésie Pastilles: 2 fr. 50. — Poudres: 3 et 5 fr. la Bofte DETHAN, Phina & Paris, r. Baudin, 23, etpr. Pharma

#### SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Asad de s Plus froide, plus gazeuse, plus ferrugineuse au lithinée que les Célestins et es autres sources in constituente et la plus riche du basein ; ne sisant aucune altération par le transport; section contre les maladies du foie, de l'estomac, de la du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Pr. la Caisse de 50 LITRES

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et de l'Est Adresser les commandes à l'adm. de le Source Milli

Tuberculose, bronchites chroniques, el

# Capsules Boëtt

A L'IODOFORME CREOSOTE

rigoureusement dosées à 5 centigran d'iodoforme et de créosots pur. Expérimentes que succès dans les hépitais le l'en DOSE : LA 4 PAR JOUR AU REPAR Pie BOETTE, 65, r. Blanche, Pa

UINQUINA SOLUBLE

### SEUL EXTRAIT GRANUL

#### IN DE QUINQUINA PARFAI

riger la Harque; S. SCHUMKRAFF Does pour un titre, 4 fr. 50; pour quatre litres, 5 fr Outropaires offerscent, 5 fr. 50 in flecht, gaux; Phie PERROTIL, 28, Place Mauber; Paris his Contrale de France, 7.r.de Jony PARIS et

Formé de l'extrait aqueux et du quiniu ainsi le Tannin et tous les Alcaloïd sente son propre poids du meilleur quin 3 o/o d'alcaloïdes. — Sotuble dans l'est

ELIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

Isbucations: Chilorose doe le filles, anemie liee à des troubles u Motrite chronique, lesrèe de la incontinence d'urine, Sperm rhée, Leucorrhée, Métrorch Dyaménorrhée, etc. 2, Place Vendôma, PARIS

SOLUBLE de V. DESCHIENS

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS) PRINCIPE FERRUGINEUX NATUREL. - REPARATEUR DES GLOBULES DU SANG

n'occasionnant jamais ni maux d'estomac ni constipation.

Dans les cas de Chlorose et d'Anémie rebelles aux moyens thérapentiques ordinémoglobine de V. Deschiens, expérimentées dans tous les Hopitaux, ent don d'asémoglobine de V. Deschiens, expérimentées dans tous les hophses, ou d'asémoglobine de V. Deschiens, expérimentées dans tous les hophses, ou la PERLE, favorables. DANS TOUTES LES PHARMACIES. — Vente en Gros: 11, RUE DE LA PERLE,

## LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRE

Travaux originaux: Syphilis vaccinale. Diagnostic différentiel, leçons recueillies par le Dr Paul Portalier. (Hôpital Saint-Louis. M. le professeur Fournier.). — Physiologie expérimentale: Action des inhalations du chlorure d'éthylène pur sur l'œil, par M. Panas. — Sur les propriétés de la saccharine. — Bibliographie. — Mécrologie. — Mouvelles.

Hôpital Saint-Louis. — M. Le professeur Fournier.

Syphilis vaccinale. — Diagnostic différentiel. Leçons recueillies par le D' Paul Portalier (1).

#### Messieurs.

Très diverses sont les questions de diagnostic afférentes au sujet qui nous occupe.

A ne parler que des principales, il en est trois qui consistent en ceci:

- I. Différencier la vaccine ulcéreuse du chancre syphilitique vaccinal qu'elle peut simuler.
- II. Différencier de la syphilis les éruptions secondaires de la vaccine.
- III. Différencier de la syphilis vaccinale vraie les pseudo-syphilis vaccinales, c'est-à-dire celles qui succèdent au vaccin sans en être le produit.

Le seul énoncé de ces divers problèmes vous dit assez l'intérêt qui s'y rattache. De toute évidence, en effet, ces trois questions vont nous ramener sur le terrain de la pratique et nous mettre aux prises avec l'ordre de difficultés que nous sommes exposés à rencontrer chaque jour dans l'exercice de notre art.

I. — Premier point : diagnostic différentiel à établir entre la vaccine ulcéreuse et le chancre syphilitique vaccinal.

Il arrive quelquefois, chacun le sait, que la pustule vaccinale dégénère en une véritable ulcération, ulcération plus ou moins creuse et plus ou moins étendue. Parfois même cette ulcération est creuse à ce point qu'elle constitue une réelle entaillure ou, pour parler le langage des malades, « un trou » dans le bras. Elle peut éga-

<sup>(1)</sup> Extraît d'une série de leçons sur la syphilis vaccinale (en voie de publication).

lement devenir assez large pour qu'en certains cas (non sans quelque exagération, il est vrai) on soit allé jusqu'à la qualifier de « phagédénique », en raison de ses dimensions exceptionnelles.

C'est là ce qu'on appelle communément la vaccine ulctreuse, et ce qu'il ne serait pas déplacé quelquesois d'appeler la vaccine chancriforme.

Il n'entre pas dans mon sujet de vous exposer l'histoire détaillée de cette vaccine ulcéreuse. Je me bornerai à vous en rappeler les particularités principales, au double point de vue étiologique et clinique.

1° Comme étiologie, d'abord, notons les divers points que voici: On observe plus souvent la vaccine ulcéreuse à la suite de la vaccination pratiquée avec le cow-pox qu'à la suite de l'inoculation du vaccin humain.

On la rencontre de préférence :

- 1° Chez les tout jeunes enfants, qui ont été vaccinés de trop bonne heure:
- 2º Chez les enfants chétifs, malingres, débiles, de constitution lymphatique, scrofuleuse;
  - 3º Dans les milieux hospitaliers.

Si parfois elle reconnaît comme cause déterminante des irritations locales (telles que défaut de propreté, absence de pansement, frottements contre des linges rudes et malpropres, etc.), on la voit aussi, pour bon nombre de cas, se développer en dehors de toute cause directement provocatrice.

2º Au point de vue clinique, elle se présente sous la forme d'ulcirations véritables, qui succèdent aux piqures vaccinales et à toutes les piqures généralement. Ce sont des ulcérations qui creusent le derme bien au delà des limites qu'atteignent les pustules ordinaires; elles peuvent même, dépassant le derme, intéresser le tissu celluladipeux, s'excaver en entonnoir, devenir térébrantes, et mesurer 3, 4, 5 millimètres et plus en profondeur.

Comme étendue, elles affectent en moyenne le diamètre d'une pièce de cinquante centimes.

Elles se présentent avec des bords élevés, comprenant toute la hauteur du derme, nettement entaillés, souvent même verticaux et à pic, rappelant assez bien d'aspect ceux du chancre simple.

Leur fond est anfractueux, inégal, de mauvais aspect, de couleur grise, jaune blafard ou jaunâtre; — quelquefois même il est pultacé, diphthéroïde, ou bien encore gangréniforme, sphacélique.

Elles reposent sur une base de tissus plus ou moins engorgés, tendus, rénitents et durs, mais d'une dureté inflammatoire, d'une dureté

d'empêtement phlegmoneux, très différente (notons ce caractère au passage) de la véritable induration chancreuse.

Elles sont entourées d'une aréole violemment inflammatoire, rouge, largement étalée, souvent même très étendue, au point d'envahir une portion de la circonférence du bras, voire la moitié du bras et une bonne partie de l'épaule.

Elles peuvent enfin s'accompagner de phénomènes infiammatoires du côté des ganglions axillaires, qui augmentent de volume, perdent de leur mobilité et deviennent douloureux.

Tel est. messieurs, très rapidement esquissé, le tableau de la vaccine ulcéreuse, sans parler de diverses complications possibles, telles que : angéioleucite, érysipèle ou pseudo-érysipèle de voisinage, phlegmon, abcès, voire sphacèle d'une portion du bras, accidents fébriles, quelquefois même état typhoïde, etc.

Eh bien, cette vaccine ulcéreuse, en raison même des ulcérations qu'elle détermine, a été maintes fois l'occasion d'erreurs diagnostiques. Maintes fois des ulcérations de cet ordre ont été rapportées à la syphilis. J'aurais, pour ma seule part, à vous citer plus d'une demidouzaine de cas où de telles lésions ont jeté l'alarme dans les familles, parce qu'on les avait indûment considérées comme des « chancres », comme des « accidents initiaux de syphilis vaccinale ». Je me souviens encore de l'anxiété d'un jeune médecin venant nous amener ici, il y a quelques années, un petit enfant auquel il croyait avoir inoculé la syphilis par le vaccin, s'en accusant par avance, en exprimant les plus amers regrets, et nous montrant sur le bras de l'enfant la lésion que voici reproduite par ce beau moulage, œuvre de l'artiste éminent à qui nous devons le musée de Saint-Louis. Cette lésion n'était autre qu'une vaccine ulcéreuse.

Jugez par là de l'intérêt qui s'attache au diagnostic différentiel à instituer entre cette vaccine ulcéreuse et le véritable chancre syphilitique.

Voyons donc tout aussitôt quels sont les signes dont nous disposons pour établir ce diagnostic.

Nombre de considérations concourent à la solution du problème. Ainsi je pourrais vous dire, par exemple :

1° Que les accidents ulcéreux de la vaccine affectent généralement tous les boutons d'une vaccination, tandis que le chancre ne se produit guère que sur une ou quelques piqûres;

2º Que le chancre vaccinal se présente presque invariablement sous l'aspect d'une lésion croûteuse (chancre dit ecthymateux ou croûteux); — tandis que la vaccine ulcéreuse, en raison même de sa suppuration abondante, reste à l'état de lésion ulcérative. Elle suppure trop pour former croûte;

3º Que la vaccine ulcéreuse se caractérise par une ulcération tout à la fois creuse, large, et vivement inflammatoire; — tandis que le chancre vaccinal consiste presque toujours en une lésion moins creuse, moins étendue en surface, et relativement aphlegmasique; — et, comme conséquence, que plus une lésion vaccinale se présente avec les allures d'une ulcération de mauvais aspect, de caractère menaçant et malin, plus il y a de chances pour que cette lésion ne soit pas un chancre;

4° Que le chancre syphilitique s'accompagne fatalement d'une adénopathie axillaire à ganglions indolents, durs, aphlegmasiques; tandis que la vaccine ulcéreuse, tout au contraire, ou bien ne retentit pas sur le système lymphatique, ou bien détermine un bubon inflammatoire, à ganglions plus eu moins volumineux, empâtés, tendus, douloureux, etc., etc.

Mais je ne fais que vous signaler en passant ces divers signes, parce que j'en ai un bien meilleur à produire, et celui-ci de nature à vous dispenser de tout autre.

Ce signe est emprunté à l'évalution marbide; il ressort de la chronologie pathologique; et, à ce titre, il est donc plus que facile à établir, à constater. Vous alles en juger.

A quel terme, à quel âge de la vaccine se produit la complication dite vaccine ulcéreuse?

Du douzième au quinzième jour, en moyenne; — quelquefois un peu plus tôt; — rarement plus tard. Mais supposons même, pour n'avoir pas à chicaner sur les chiffres, qu'elle ne fasse invasion que vers le vingtième jour.

Or, à pareille époque, c'est-à-dire à échéance de douse, quinse vingt jours après la vaccination, qu'est-ce que le chancre vaccinal?

Où en est, à pareil terme, le chancre vaccinal?

Réponse catégorique : à échéance de douze à quinze jours, et chancre n'est même pas né; il est encore à naître.

A échéance de vingt jours, ou bien il n'est pas encore éclos; — ou bien, s'il est éclos, il est encore embryonnaire, rudimentaire, minime.

Donc, un chancre syphilitique, à le supposer même de mauvaise nature, ne pourrait guère se présenter avec la physionomie de la vaccine uloéreuse que trente à quarante jours au-delà de l'époque de la vaccination.

Voyez quelle opposition de chiffres, voyez quelle différence chronologique d'évolution entre le chancre et la vaccine ulcéreuse.

Ainsi, à l'époque où la vaccine ulcéreuse bat son plein (passer-moi l'expression), le chancre ou bien n'existe pas encore, on bien ne fait que de naître.

De sorte qu'en l'espèce la diagnostic ast affaire de chissres, diraije, et comporte la rigueur d'une évaluation numérique.

Exemple, que j'emprunterai à l'un des cas dont je vous parlais précédemment.

Un tout jeune enfant m'est présenté par ses parents littéralement cplores. « Il est atteint, me dit-on, d'un mauvais mai, la syphilis peut-être, et cela consécutivement à une vaccination récente. Trois chancres larges et creux se sont produits sur l'un de ses bres, et l'un d'eux est défà grand comme une pièces d'un franc, bien que la vaccination ne remonte pas à plus de dix-sept jours ». Divesept jours ! De par ce chiffre seul j'étais déjà fixé, si bien qu'avant même d'enhe miner les ulcérations du bras, je rassural les parents en leur distat : « Je ne sais ce que je vais avoir à constator sur votre enfant; mais. à coup sûr, ce n'est pas et ce ne peut être une syphilis vaccinale. Car, à dix-sept jours de date d'une vaccination, il ne saurait exister de chancre vaccinal large comme une pièce d'un france. Et, en effet, examen fait, il ne s'agissait que d'une vaccine à déviation ulos reuse, ce que d'ailleurs l'évolution ultérieure confirma absolument; De même pour le jeune enfant qui me fat amené ioi par l'un de nos confrères et dont je vous parlais tout à l'heure. Ost enfaut présentait des ulcérations creuses, térébrantes même, et larges comme une pièce de cinquante centimes, alors que son vascin datait seulement de treize jours. Aussi bien, même avant tout examen, avious nous récusé comme impossible (impossible, entendes bienile mot, mem sieurs) le caractère syphifitique et l'origine vaccino-syphilitique de and an amount of the good of ces lésions. ્રક્રિક પ્

Donc, je le répète, l'évolution est absolument significative en l'espèce, et le diagnostic se fait ici de par l'évolution. — Ce qui n'empêche, bien entendu, qu'au besoin en ne puisse recourir à la considération des signes cliniques, et que ce recours même ne s'impose alors qu'on est consulté plus tardivement.

En tout cas, rappelons-nous bien ceci : c'est que, dans l'ordre de cas dont il vient d'être question, les erreurs diagnestiques sont presque toujours commises parce qu'on mécennuit les lois d'évolution de la syphilis, parce qu'on oublie que l'incapation de la syphilis aci s'abaisse jamais assez pour déterminer un chancre et surfout: un chancre aduite à la période où la vaccine ultéreuse produit ses ulcérations chancriformes. Tenez compte, messieurs, de l'échéance chroinologique des accidents, et vous vous préservers surement de telles: méprises.

#### PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE

# Action des inhalations du chlorure d'éthylène pur 'sur l'œil. Par M. Panas, (1).

M. Raphaël Dubois, dans sa première Communication à la Société de biologie, et dans deux Communication subséquentes faites à l'Institut, insiste sur le trouble de la cornée provoquée par les inhalations du chlorure d'éthylène, expérimenté par lui comme anesthésique. Il ajoute que l'œil ainsi modifié devenait dur et comme glaucomateux.

Ayant institué à mon tour des expériences de laboratoire sur ce sujet, de décembre 1887 à février 1888, je suis arrivé aux résultats que voici :

L'anesthésie survient chez le chien après avoir épuisé 5cc. de chlorure d'éthylène, et dans un espace de temps qui varie de vingt à trente minutes. J'ai pratiqué de deux à cinq inhalations successives par animal.

En prolongeant les inhalations de trois quarts d'heure à une heure, et après avoir dépensé l'Occ. par séance, j'ai observé sur les yeux les phénomènes suivants:

Forte injection habituelle de la conjonctive, qui ne disparaît que vers le quatrième jour après l'inhalation. Souvent il s'y joint du larmoiement et de la photophobie.

La pupille se dilate et peut rester telle dans les premiers jours.

La cornée se trouble et devient porcélanique de la première à la troisième inhalation, pour ne disparaître qu'au bout d'une semaine et plus. L'éclaircissement procède de la périphérie au centre.

Sur quatre chiens, après éclaircissement de la cornée, une ou plusieurs inhalations se sont montrées incapables d'y provoquer de nouveaux troubles. Singulier fait d'accoutumance qui mérite d'être signalé.

Par contre, sur un cinquième chien, alors que l'opalescence produite par une première inhalation subsistait encore, une nouvelle inhalation, loin de la faire disparaître, comme dans les faits rapportés par M. Raphaël Dubois, en a exagéré la saturation.

Contrairement à l'expérimentateur cité, qui, dans sa Communication à la Société de biologie, a parlé de dureté glaucomateuse de l'œil, j'ai invariablement noté la conservation du tonus normal de l'œil, et même une hypotonie marquée.

L'étude histologique m'a révélé:

<sup>(1)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

L'aspect clinique de la maladie parle dans le même sens; on observe habituellement de l'atrophie musculaire, l'exagération des réflexes et des dystrophies cutanées, mais ces derniers symptômes paraissent être secondaires aux lésions articulaires.

L. Jumon.

#### FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Thèses pour le doctorat. — Mercredi 12. à 1 heure. — M. Huguer : De la valeur thérapeutique des injections de sublimé dans le traitement de la blennorrhagie et des bases du traitement rationnel de cette affection. Président: M. Straus. — Mile Schultze: La femme médecin au xix° siècle. Président: M. Straus. — M. Serieux: Recherches cliniques sur les anomalies de l'instinct sexuel. Président: M. Charcot. — M. Ter-Zakhariantz: Étude physiologique et thérapeutique de l'Eschaltzia California. Président: M. Damaschino. — M. Briend: Du traitement de la syphilis par les injections d'huile grise (Oleum cinereum). Président: M. Fournier.

Jeudi 13, à 1 heure. — M. Schræder: Des métrorrhagies dans les premiers mois de la grosserse. Président: M. Proust. — M. Plichon: Tuberculose des lèvres. Président: M. Proust. — M. Rooryck: Du béribéri à forme paralytique. Président: M. Proust. — M. Fouriaux: Contribution à l'étude de la bronchite du sommet dans la dothiénentérie. Président: M. Jaccoud. — M. Millard: Des cedèmes dans la maladie de Basedow. Président: M. Dieulafoy. — M. Birlawski: De l'hydrothérapie dans ses rapports avec le traitement des dermatoses. Président: M. Dieulafoy. — M. Texier: De la trépanation par évulsion. Président: M. Duplay. — M. Vilcoq: Fractures intra-utérines. Président M. Tarnier. — M. Leuder: Essai sur le rétrécissement tricuspide. Président: M. Peter. — M. Bertin: Des adénopathies cervicales et de la douleur du phrénique et du pneumogastrique comme signe du cancer de l'estomac. Président: M. Peter. — M. Becigneul: De la dissection du cerveau. Président: M. Mathias-Duval.

#### ROUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours sur la liberté de conscience. — M° Agnellet, notaire à Paris, 38, rue Saint-Georges, a reçu d'un donateur anonyme une somme de quinze mille francs, destinée à récompenser le meilleur ouvrage ayant pour objet de faire sentir et reconnaître la nécessité d'établir de plus en plus la liberté de conscience dans les institutions et dans les mœurs.

Ce concours étant à l'occasion du Centenaire de 1789, les manuscrits devront être déposés chez Mo Agnellet avant le 31 mars 1889.

une rectification à l'occasion du repport erroné qui avait peru dans le Bulletin de l'Académie.

A cette lettre, M. Worms répondit que la différence d'opinion entre nous était assurément expliquée en ce sens que, solon lui, la persistance d'un goût sucré était un trouble digestif, et qu'il desserait à l'Académie de médecine une explication à ce sujet. Mais lorqu'un bruit est répandu, il est rare qu'il s'arrête facilement. Voisi, en effet, ce qu'on lisait récemment dans un journal de Paris: «Le D' Pavy, connu par ses nombreux travaux sur le diabète, estime que les diabétiques soumis à la saccharine paient bientôt par des mans d'estomac et des troubles intestinaux, le léger adoucissement apporté à leur dur régime. »

Ainsi, pour avoir dit à M. Worms que la saveur un peu aromtique et persistante que j'avais notée à la suite de l'ingestion des premiers échantillons de saccharine (et qui n'a presque plus été observée depuis) pouvait déplaire à quelques personnes, je suis représent comme disant que la saccharine produit des troubles dyspeptique, et cette opinion erronée amène à conclure que les diabétiques qui emploient la saccharine paient bientôt par des maux d'estomas et des troubles intestinaux le léger adoucissement apporté à leur du régime.

Ce n'est pas à moi à spéculer sur l'intention qui a occasionné la mise en circulation de cette appréciation erronée; mais il est évident qu'elle est de nature à déprécier la saccharine. Le sucre en ployé dans nos aliments sert non seulement à les rendre agréables en en relevant le goût, mais il contribue aussi, selon les conditions de santé, à la nourriture. La saccharine remplit ce premier objet, mais elle n'est pas de nature à remplir le second; elle ne peut par conséquent, prendre la position de représentant du sucre, et j'ai à peine besoin d'ajouter qu'on ne doit pas s'en servir pour donner me douceur fictive en lieu et place du sucre. Cependant, la saccharine conserve son propre mérite, qui consiste à adoucir on à sucrer no aliments, et j'estime que ceux chez qui l'emploi en est indiqué pervent l'employer en toute sécurité. Elle peut donc rendre les plus grands services aux diabétiques, aux obèses et à tous ceux qui, pour des raisons plus ou moins sondées, désirent éviter de prendre st sucre. Ce qui est certain, c'est que, dans aucun cas, elle ne possète des qualités irritantes ou nocives. On parle de vagues troubles de peptiques sans avoir de preuves qu'ils sont occasionnés par son usage. L'accusation portée contre elle, est qu'elle peut nuire à la digestion par la qualité antiseptique qui lui est propre. La réponse ceci, est qu'elle est promptement absorbée par le système digestifé éliminée dans son état brut, et que par elle-même elle ne reste par

dans la sphère capable d'opérer dans le sens indiqué. De plus, s'il en était autrement, la quantité nécessaire pour donner de la saveur est si minime qu'il n'y a guère de place pour une action matérielle de ce genre. Ce n'est pas, il est vrai, un argument valide de dire que bien d'antres articles que nous admettons à faire partie de notre diété somme condiments possèdent eux-mêmes des qualités antiseptiques en la puissance d'empêcher la fermentation dans les natures organiques. Le sel, le vinaigre, les épices, tous agissent d'une manière antagonistique sur l'assimilation. En effet, nous usons de cette propriété qui est leur, quand nous les employons comme agents préservateurs.

J'ai écrit cette lettre, poussé seulement par le devoir et pour réfuter l'opinion défavorable que j'aurais émise sur la saccharine.

F. W. PAYY

La rédaction de la Lancet fait suivre cette lettre de la note suivante: « Nous acceptons entièrement l'opinion émise par le D' Pavy, à savoir que la saccharine est d'un grand secours pour les diabétiques, et que son usage prolongé ne peut être nuisible dans aucun cas. »

#### BIBLIOGRAPHIE

THE WASTINGDISEASES OF INFANTS AND CHILDREN, par Eustace Smith, M. D. (Cinquième édition, Londres, Churchill, 1888.)

Sous le nom de maladies consomptives (nom tout à fait équivalent à Wasting) de l'enfance, M. Eustace Smith, médecin de l'Hôpital des Enfants, à Londres (East London) a étudié les affections dans lesquelles la nutrition est gravement et lentement compromise chez les enfants, quelles que soient les causes de cette détérioration autritive, L'amaigrissement est le principal signe, mais non le premier, de la nutrition défectueuse avec laquelle même dans certains cas un certain embonpoint est compatible. Souvent l'altération nutritive date d'une maladie aigue qui réveille la diathèse latente ou laisse après elle un trouble persistant des fonctions digestives ou du système nerveux ; la rougeole par exemple peut réveiller la tuberouloge chez les prédisposés. Dans une introduction, M. Eustace Smith insiste avec raison sur un disgnostic précoce dans lequel l'examen des signes objectifs acquiert une immense importance en raison de l'inaptitude dans laquelle se trouve l'enfant de s'exprimer: L'examen doit done porter sur tous les systèmes et les organes. L'auteur termine ces préliminaires en passant en revue les moyens thérapeutiques empruntés surtout à l'hygiène pour relever la nutrition souffrante affaiblie ches l'enfant.

L'étude de l'athrepsie ouvre naturellement la série des chapitres consacrés aux maladies consomptives de l'enfance. L'alimentation insuffisante, en comprenant sous ce terme l'élaboration des aliments et leur utilisation ultérieure, est une des causes les plus communes de la mort des enfants en bas âge dans les grandes villes surtout et dans toutes les classes. L'auteur insiste particulièrement dans ce chapitre sur les conditions d'une bonne adaptation du lait de la nourrice à l'enfant, sur l'alimentation artificielle qui présente tant d'écueils, enfin sur le sevrage.

Le deuxième chapitre consacré à l'étude de la diarrhée chronique pourrait être considéré comme la suite du premier, car celle-ci ne constitue le plus souvent qu'un symptôme de la gastro-entérite qui conduit à l'athrepsie. Néanmoins il est des cas particuliers qui surviennent en dehors de toute alimentation défectueuse, telles sont les diarrhées consécutives aux maladies aiguës, à l'action du froid, ou qui dépendent de la présence des vers intestinaux ou de lésions tuberculeuses; ce sont ces cas que M. Eustace Smith a eu surtout en vue.

Après un chapitre ayant trait au catarrhe stomacal accompagné de vomissements, l'auteur aborde l'étude du rachitisme. Tout en admettant l'influence de la syphilis sur la production du rachitisme, M. E. Smith ne va pas jusqu'à faire de ce dernier une manifestation de la vérole comme Parrot avait cherché à le démontrer.

Des chapitres importants sont consacrés à la syphilis héréditaire, à l'helminthriase, à la tuberculose pulmonaire chronique, à la caséification des ganglions lymphatiques, surtout des ganglions mésentériques. Enfin le lecteur trouvera décrite sous le nom de mucous disease, maladie muqueuse, une affection sur laquelle, en général, on trouve peu de renseignements et qui consiste dans l'augmentation de la sécrétion muqueuse du canal alimentaire. Les symptômes les plus caractéristiques sont : l'amaigrissement, l'enduit visqueux de la langue, la présence d'une grande quantité de mucus dans les selles, des embarras gastriques répétés à forme bilieuse. Les enfants perden leur entrain, ont le sommeil agité, l'appétit se perd et l'amaigrissement est rapide. Cependant l'examen de la poitrine ne révèle ries d'anormal. Les vers intestinaux sont une complication habituelle de cette maladie, dont les causes ordinaires sont, d'après M. Eustace Smith, la coqueluche et la seconde dentition. On l'observe encore après la rougeole et la scarlatine. Le traitement de cette affection qui est le catarrhe muqueux chronique de l'estomac et de l'intestis. · consiste dans l'abstention de certains aliments. des légumes farineu par exemple, dans l'emploi de tous les moyens propres à stimuler la nu trition, des toniques et du fer. L'auteur recommande enfin les purgatifs, particulièrement l'aloès. En résumé, l'importance des matières que réunit dans ce volume un lien commun, l'altération profonde de la nutrition, la forme pratique sous laquelle sont présentées ces pages cliniques justifient le succès que l'ouvrage a eu chez nos voisins.

L. Jumon.

#### RÉCROLOGIE

Le D' DECAUDIN, ancien interne des hôpitaux de Paris (1874), décoré de la médaille militaire, médecin du bureau de bienfaisance du 2º arrondissement, décédé à l'âge de 39 ans.

#### MOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE. — Le concours d'agrégation de pathologie interne et de médecine légale s'ouvrira le samedi 15 décembre, à midi(salle du conseil). L'ordre du jour porte la formation du jury et l'appel des candidats. Il sera accordé 11 places d'agrégé dont 5 à Paris, 2 à Bordeaux, 2 à Lille, 1 à Lyon et 1 à Montpellier.

— L'ACADÉMIE DE MÉDECINE tiendra sa séance annuelle le mardi 11 décembre 1888, à 3 heures, rue des Saints-Pères, 49, sous la présidence de M. Hérard.

Ordre des lectures: 1º Rapport général sur les prix décernés en 1888, par M. Proust, secrétaire annuel; 2º Prix proposés pour 1887-90-91; 3º Eloge de M. Mélier, par M. J. Bergeron, secrétaire perpétuel.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY. — L'assemblée de la Faculté a élu M. le professeur Hécht, délégué au Conseil général des Facultés, en remplacement de M. Heydenreich, nommé doyen.

Concours pour les bourses de doctorat en médecine. - Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, vu le règlement du 15 novembre 1879; Vu l'arrêt du 2 juillet 1884, arrête : Art 1er. L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu, au siège des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le mercredi 26 décembre 1888. - Art. 2. Les caudidats s'inscriront au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le lundi 17 décembre à 4 heures. - Art. 3. Conformément aux prescriptions du règlement du 15 novembre 1879 susvisé, sont admis à concourir: 1º Les candidats qui ont subi 4 inscriptions avec la note » bien », le premier examen probatoire prévu par l'article 3 du décret du 29 juin 1888; les épreuves porteront sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle médicale; 2° Les candidats pourvus de 8 inscriptions qui ont subi avec la note « bien » le premier examen probatoire et qui justifieront de leur assiduité aux exercices pratiques. Les épreuves porteront sur l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie; 3º Les candidats pourvus de 12 inscriptions qui ont subi avec la note « bien » la première partie du deuxième examen probatoire. Les épreuves porteront sur l'anatomie, la pathologie et l'histologie; 4º Les candidats pourvus de 16 inscriptions qui unt subi avec la note a bién » la seconde partie du deuxième examen probatoire. L'épreuve écrite portera sur la pathologie interne a externe: - Art. 4. Les candidats pourvus des grades de bachelles ès lettres et de bachelier ès sciences restreint qui ont subi chacun de ca examens avec la note « bien » pourront obtenir, sans concours, une bourse de première année.

LA SOCIÉTÉ D'OPHTHALMOLOGIE DE PARIS, dans sa séance du mardi l décembre, a renouvelé son bureau pour 1889 de la façon suivante :

Président, Mole professeur Chauvel.; vies-président, M. Paritiend; le crétaire aénéral. M. Gorecki : secrétaires annuels. Mil. Valude et Despegnet : trésorier, M. Duboys de Lavigeria ; crobiniste, M. Hubert.

ÉCOLE PRATIQUE. - M. le Dr Chervin, directeur de l'Institution des Bègues de Paris, commencera le mercredi 12 décembre, à cinq heure, à l'École pratique (amphithéâtre numéro 2) ses leçons sur les troubles de la parole et les continuers les mercredis, à la même heurs.

La première leçon sera consacrée à des considérations générales sur troubles de la parole.

La Société cunique de Paris se réunire le jeudi 18 décembre, et l ordinaire de ses séances, rue Boissy-d'Anglas, 36, salle Prat, 10,4 du Hetiro.

Ordre du jour : 1º M. Gilbert, - Rapport sur une candidature membre correspondant.

- 2º M. Besancon. Rapport sur les travaux des candidats se titre le membre titulaire.
- 3° M. GIRODE. -- Observation de tabés à crises digustives completés Sialorthée tabétique.
- . 4º M. CATUFFE. Hémorrhagie consécutive à l'excision de la lustic 5° M. FERDINAND DREYFOUS. - Du rôle de l'hérédité nerveuse dem & pathogênie du sons.

Diphtérie, Croup, 27. — Rougeoie, 33. — Scarlatine, 2. — Coqueluche, 3. — Diphtérie, Croup, 27. — Pathisle pulmonaire, 484. — Autres tuberculoss, 20. — Tumeura cancéreuses et autres, 47.

Méningite, 33. — Congestion et hémorrhagie cérébrales. 38. — Parelvaia 1. phoide, 20. - Variole, 4. - Rougeole, 33. - Scarlatine, 2. - Coqueluche,

Méningite, 33. — Congestion et hémorrhagie cérébrales, 38. — Paralysis, — Ramollissement cérébral, 07. — Maladles organiques du cœur, 42. Bronchite aigué et chronique, 51. — Broncho-pneumonie et paeumone, 3 Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 58.

Flèvre et péritonite puerpérales. 4. - Autres affections puerpérales, l Débilité congénitale, 19. — Sénilité, 25. — Suicides et autres morts de 25. — Autres causes de mort, 140. — Causes inconnues, 17.

Nombre absolu de la semaine : 876. — Résultat de la semaine : 100.

LIOUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIL.

Parls. - A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, succes 52, rue Madame et rue Corneille, 8

VENDRE dans les dunes de Saint-Quentin en Tourmont (Somme) des terrains propres à l'établissement d'une station de demer. Pour renseignements, s'adresser à Me Gosselfn, notaire à Rue (Somme) ur visiter, au garde de M. Renard.

# IANULES FERRO-SULFUREUX DE L THOMAS

Chapte grantile stylebookie was # boutaille d'Elec duiferons

i s'ont aucun des insonvéniessés des Ruux sultureuses transportées y produisent ets de l'espanisate l'in yeurogétic multuré et le foir à l'état malent mas écresotationes ai termuloises d'execus espèce,

Mills on Calabelle in Asilant Jamide on Marthesiant on Andreis in Cachette syphilitique Parls — Phermado J. TROBAL 48, avenue Claim — Parls.



# Alimentation des Enfants

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LAIT SUISSE

Nourriture rationnelle des enfants et det personnes débiles. Seule composition pouvant véritablement remplacer le lait maternel. Aisément digestible et assimilable, la LACTAMYLE contient tous les éléments propres à la formation des muscles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin.

Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

Ba seule Earine lastée ne contenant point de suere en excés mustible.

Toutes les Pharmacies.—GROS: FF. R. D. E.L., 12, rue Sainte-Anne, Paris

## SGES PLOMBIERES VOSGES

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1" Octobre ment des Relatites du Table Digestif, des Affections Rhamatismales et des Voies Utilines

TRAFET DIRECT DE PARIS A PLONBIÈRES EN 8 HEURES
EN BOISSON. — BAING CONCENTRES
Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Expedition des Laux et Bains concentres pour usage a comitoire.

Eux de Flomphières sont transporties sans altération, elles se conservent inéémiment.

Enins Concentrés sont étenus par l'évaportation de l'Ent misérale, et ent toutes les propriétés médisales

de Flombières. — Abrissen Les Bemandes Directement à La C' de Flombières

de Dépos Principal, Esseen Adam, 62, Boulevard des Italière, à Paris.

# IN DE BUGEAUD

ONI NUTRITIE AU CACAO

ul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phie Lebeauit, 53, Rue Réaumur. irepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

# HUILEHOGG

Extraité de FOIES FRAIS de MORUE sur les lieux de la Péche.
(STABLISSEMENT PONDÉ A TERRE-NEUVE EN 4849)

Couleur pulle, goût de sardine, très nourrissante.

« No aucun des inconvénients des huiles brunes; renferme près le double de principes actifi. » (hyper de M. LESUEUR, chel des Trav. chiniques à la fas. de Méd. de Paris.) HOQQ, Photes, 2, rue Castiglione, Paris, et Phies, Fl. triangulaire. France 4 2r.



Cet aliment, dont la base est le bon lait, et le pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insufficem à l'maternel, facilité le seyrage.

CHRISTEN Frères, 16, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans tonte le Parc-

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adopté par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour admnistrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, via bière, tisaues, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparation , similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

### BLENNORRHAGIE. CYSTITE

Sucrison assurée en quelques jours sans fatique pour l'estomec, ni remai diarrhée, ni odeur des urines, par les PILVIES DE LAVA POUNTS

KAVA FOURNIER

Chaque Pillule est marquée Acom Soumes, and in the Chaque Pille est marquée Acom Soumes, and in the Carlot of the

Dr FOURNIER, 22, Place de la Bataleira, Fill

DYSPEPSIES, CACHEXIES, CONVALESCENCES, PHTHISE

# VIN DE BAYARD

A LA PEPTONE PHOSPHATÉE

Aliment Physiologique complet au vin vieux de Malaga, d'un goût très aple VIN de BAYARD contient, à l'état de Peptone pepsique, moitte de Salde viande de bœuf et 0° 20° de Chlorhydro-Phosphate de Chaux par cullers

Reconstituant énergique expérimenté par les Médecins des Hépites

« C'est un excitant puissant de l'activité fonctionnelle des organes de la be « Offert à l'économie sous la forme la plus assimilable, favorisant en outre je » phosphate de chaux, la transformation des substances azotées en chair mais (Gazette des Horinse)

(Débilité, Cachexies, Scrofule, Alimentation des Visillards et des Entre VIN de BAYARD se prend à la dose de une à deux culliertes par run.

Dépôt à la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, Paris, et dans toutes les Pr

a prompt proceedings are not to the last a contract of the

d'empâtement phlegmoneux, très différente (notons ce caractère au passage) de la véritable induration chancreuse.

Elles sont entourées d'une aréole violemment inflammatoire, rouge, largement étalée, souvent même très étendue, au point d'envahir une portion de la circonférence du bras, voire la moitié du bras et une bonne partie de l'épaule.

Elles peuvent enfin s'accompagner de phénomènes inflammatoires du côté des ganglions axillaires, qui augmentent de volume, perdent de leur mobilité et deviennent douloureux.

Tel est, messieurs, très rapidement esquissé, le tableau de la vaccine ulcéreuse, sans parler de diverses complications possibles, telles que : angéioleucite, érysipèle ou pseudo-érysipèle de voisinage, phlegmon, abcès, voire sphacèle d'une portion du bras, accidents fébriles, quelquefois même état typhoïde, etc.

Eh bien, cette vaccine ulcéreuse, en raison même des ulcérations qu'elle détermine, a été maintes fois l'occasion d'erreurs diagnostiques. Maintes fois des ulcérations de cet ordre ont été rapportées à la syphilis. J'aurais, pour ma seule part, à vous citer plus d'une demidouzaine de cas où de telles lésions ont jeté l'alarme dans les familles, parce qu'on les avait indûment considérées comme des « chancres », comme des « accidents initiaux de syphilis vaccinale ». Je me souviens encore de l'anxiété d'un jeune médecin venant nous amener ici, il y a quelques années, un petit enfant auquel il croyait avoir inoculé la syphilis par le vaccin, s'en accusant par avance, en exprimant les plus amers regrets, et nous montrant sur le bras de l'enfant la lésion que voici reproduite par ce beau moulage, œuvre de l'artiste éminent à qui nous devons le musée de Saint-Louis. Cette lésion n'était autre qu'une vaccine ulcéreuse.

Jugez par là de l'intérêt qui s'attache au diagnostic différentiel à instituer entre cette vaccine ulcéreuse et le véritable chancre syphilitique.

ſ

Voyons donc tout aussitôt quels sont les signes dont nous disposons pour établir ce diagnostic.

Nombre de considérations concourent à la solution du problème. Ainsi je pourrais vous dire, par exemple :

1° Que les accidents ulcéreux de la vaccine affectent généralement tous les boutons d'une vaccination, tandis que le chancre ne se produit guère que sur une ou quelques piqûres;

2º Que le chancre vaccinal se présente presque invariablement sous l'aspect d'une lésion croûteuse (chancre dit ecthymateux ou croûteux); — tandis que la vaccine ulcéreuse, en raison même de sa suppuration abondante, reste à l'état de lésion ulcérative. Elle suppure trop pour former croûte;

3º Que la vaccine ulcéreuse se caractérise par une ulcération tout à la fois creuse, large, et vivement inflammatoire; — tandis que le chancre vaccinal consiste presque toujours en une lésion moins creuse, moins étendue en surface, et relativement aphlegmasique; — et, comme conséquence, que plus une lésion vaccinale se présente avec les allures d'une ulcération de mauvais aspect, de caractère menaçant et malin, plus il y a de chances pour que cette lésion ne soit pas un chancre;

4° Que le chancre syphilitique s'accompagne fatalement d'une adénopathie axillaire à ganglions indolents, durs, aphlegmasiques; tandis que la vaccine ulcéreuse, tout au contraire, ou bien ne retentit pas sur le système lymphatique, ou bien détermine un bubon inflammatoire, à ganglions plus eu moins volumineux, empâtés, tendus, douloureux, etc., etc.

Mais je ne fais que vous signaler en passant ces divers signes, parce que j'en ai un bien meilleur à produire, et celui-ci de nature à vous dispenser de tout autre.

Ce signe est emprunté à l'évolution morbide; il ressort de la chronologie pathologique; et, à ce titre, il est donc plus que facile à établir, à constater. Vous alles en juger.

A quel terme, à quel âge de la vaccine se produit la complication dite vaccine ulcéreuse?

Du douzième au quinzième jour, en moyenne; — quelquefois un peu plus tôt; — rarement plus tard. Mais supposons même, pour n'avoir pas à chicaner sur les chiffres, qu'elle ne fasse invasion que vers le vingtième jour.

Or, à pareille époque, c'est-à-dire à échéance de douse, quinse, vingt jours après la vaccination, qu'est-ce que le chancre vaccinal?

Où en est, à pareil terme, le chancre vaccinal?

Réponse catégorique : à échéance de douze à quinze jours, et chancre n'est même pas né; il est encore à naître.

A échéance de vingt jours, ou bien il n'est pas encore éclos; — 01 bien, s'il est éclos, il est encore embryonnaire, rudimentaire, minime.

Donc, un chancre syphilitique, à le supposer même de mauvaise nature, ne pourrait guère se présenter avec la physionomie de la vaccine ulcéreuse que trente à quarante jours au-delà de l'époque de la vaccination.

Voyez quelle opposition de chiffres, voyez quelle différence chronologique d'évolution entre le chancre et la vaccine ulcéreuse.

Ainsi, à l'époque où la vaccine ulcéreuse bat son plein (passez-moi l'expression), le chancre ou bien n'existe pas encore, ou bien ne fait que de naître.

:

## LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux originaux: Syphilis vaccinale. Diagnostic différentiel, leçons recueillies par le Dr Paul Portalier. (Hôpital Saint-Louis. M. le professeur Fournier) (suite). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance publique annuelle du 11 décembre 1888. — Correspondance. — Nécrologie.

#### Paris, le 12 décembre 1888.

L'Académie de médecine a tenu hier, sous la presidence de M. Hérard, sa séance publique annuelle de distribution de prix. M. le professeur Proust, qui depuis six ans remplit avec tant de distinction les fonctions de secrétaire sunuel, à rappelé des deuils que l'Académie avait eu à subir pendant les six années de son secrétariat.

L'Académie a perdu pendant cette période trente et un de ses membres, parmi lesquels Pidoux, Davaisne, Cloquet, Depaul; Parrot, Lasègue, Dumas, Wurtz, Fauvel, Noël Gueneau de Mussy, H. Milne-Edwards, Jules Guéria, Dechambre, Bouchardat, Béclard, Gosselin et Vulpian. La froide statistique montre que si la mortalité continuait à sévir sur l'Académie dans les mêmes proportions, cette assemblée serait entièrement renouvelée dans l'espace de quinze à dix-huit ans.

M. Proust laisse heureusement ces idées lugubras pour souhaiter la bienvenue aux membres élus cette année: MM. d'Arsonval, Magitot, Moissan et Damaschino.

Après le rapport de M. Proust, M. le Président a proclamé les résultats des concours de 1888, puis il a lu la liste des prix proposés pour les années 1889, 1890, 1891. Nous reproduisons plus loin ces résultats.

La séance s'est terminée par la lecture par M. J. Bergeron, secrétaire perpétuel, de l'éloge de Mêlier. L'Académie et le public ont fait à cet éloge l'acqueil tout à fait sympathique que méritent toujours les discours de M. Bergeron.

A. Ch.

Hôpital Saint-Louis. — M. le professeur Fournier.

#### Syphilis vaccinale. — Diagnostic différentiel.

Leçons recueillies par le D' Paul Portalier.

(Suite) (1).

Le tableau suivant vous présentera groupés et résumés les éléments principaux du diagnostic différentiel que nous venons d'étudier.

#### DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE LA VACCINE ULCÉREUSE ET DU CHANCRE VACCINAL.

Vaccine ulcéreuse

Chancre vaccinal

#### I. — Signes d'évolution

- I. Invasion du douzième au quin- I. Invasion se faisant en général zième jour après la vaccination.
  - au delà de la troisième semaine après la vaccination, jamais avant le quinzième jour.
- II. Lésion déjà pleinement consti-III. A échéance de vingt jours après tuée dès le vingtième jour après la vaccination.
- la vaccination, le chancre ou bien est encore à naître, ou bien ne fait qu'éclore et est encore petit, rudimentaire.

#### II. — Signes cliniques

- I. Affecte généralement toutes les pustules d'une vacination.
- I. Ne se développe guère que pour quelques-unes des pustules vaccinales;
  - Souvent même se produit sans être précédé de pustules vaccinales.
- II. Physionomie générale : celle d'une | II. Physionomie générale : celle lésion ulcéreuse et vivement inflammatoire.
  - d'une lésion croûteuse, habituellement aphlegmasique.

Au détail :

Au détail :

III. Lésion ulcéreuse, excavée, téré-III. Lésion soit simplement excerisbrante, trop profonde pour donner l'idée d'un chancre.

tive, soit ulcéreuse, mais bies moins creuse (sauf exceptions rares) que la vaccine ulcéreuse.

<sup>(1)</sup> Voir France médicale n. 145.

- abondante pour se dessécher en croûte.
- quefois à pic, rappelant ceux du chancre simple.
- VI. Fond anfractueux, inégal, de VI. Fond lisse, uni. mauvais aspect, quelquefois pultacé ou sphacélique.
- inflammatoire, empâtée, ædémateuse.
- VIII. Aréole très accentuée, inflam-VIII. Aréole minime relativement, matoire, rouge, érysipélateuse, quelquefois très étendue.
- IX. Ou bien, nul retentissement ganglionnaire; -- ou bien adénopathie de caractère inflammatoire.
- X. Complications fréquentes : angéioleucite, phlegmon, érysipèle, accidents fébriles, etc.

- IV. Suppuration abondante, trop|IV. Lésion presque constamment crouteuse.
- V. Bords nettement entaillés, quel- V. Bords non entaillés, peu élevés, jamais à pic, se raccordant en pente douce avec le fond de la lésion.
- VII. Base dure, mais d'une dureté VII. Base présentent une induration spéciale, spéciale par sa circonscription, spéciale surtout par sa résistance sèche, élastique, parcheminée (induration chancreuse proprement dite).
  - moins inflammatoire, souvent inappréciable.
  - IX. Adénopathie constante; et adénopathie spéciale, à ganglions aphlegmasiques, indolents et durs.
  - X. Complications très rares.

Second problème : Différencier de la syphilis vaccinale les éruptions secondaires de la vaccine.

C'est un fait actuellement bien connu que la vaccine est susceptible de déterminer à sa suite des éruptions diverses.

Ces éruptions se divisent très naturellement en deux groupes de la façon suivante:

1º Les unes, éruptions vaccinales proprement dites, consistent en la production de véritables boutons vaccinaux, se développant en dehors des points piqués par la lancette, mais identiques aux boutons vaccinaux qui ont succédé sur place aux inoculations du vaccin.

C'est là ce qu'on appelle vaccine surnuméraire, on bien encore vaccine généralisée alors que l'éruption affecte une véritable dissémination.

2º Le second groupe comprend des éruptions tout à fait différentes dermatologiquement de la vaccine, lesquelles se produisent sous forme d'exanthèmes d'ailleurs assez variables de caractères (exanthèmes rubéoliques, morbilleux, scarlatiniformes, etc.).

Les éruptions du premier groupe ne sauraient évidemment donner lieu à aucune erreur de diagnostic, du moins en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas à en parler.

Mais il n'en est pas de même pour celles du second groupe. Celles ci ont été prises maintes fois pour ce qu'elles n'étaient pas, et rapportéés indûment à la syphilis. Et alors, d'une part succédant à la vaccine, et, d'autre part, réputées syphilitiques, il est tout naturel qu'elles aient pu donner le change pour des manifestations de syphilis vaccinale.

Rappelons-en sommairement les coractères principaux.

D'abord, comme échéance d'apparition, elles se produisent en genéral au cours ou au déclin de la fièvre vaccinale, c'est-à-dire du neuvième au quinzième jour après la vaccination, quelquefois un peu plus tôt; mais rarement un peu plus tard.

En second lieu, comme forme dermatologique, elles consistent en des exanthèmes de types variés: tantôt analogues à la roséole vulgaire, au point même de constituer parfois une roséole pure et simple (roséole vaccinale); — tantôt se rapprochant des éruptions rubéoliques ou scarlatineuses (rougeole, rash, ou scarlatine vaccinale); — d'autres feis ensors, mais plus rarement, érythématopapuleuses (lichen vaccinal), ortiées et presque tuberculeuses (urticaire vaccinale), ou hien même papulo-vésiculeuses, miliaires (miliaire vaccinale), eurématoïdes, impétiginoïdes, etc.; — bien plus rarement encore, pemphigoïdes ou purpuriques (vaccine bulleuse, vaccine hémorrhagique).

Presque toujours, elles se limitent aux téguments cutanés. Par exception, elles envahissent certaines muqueuses comme la muqueuse buccale, sous forme de taches d'un rouge foncé.

Presque invariablement aussi, ée sont des éruptions sèches. Il n'est pas impossible toutefois qu'elles deviennent partiellement humides au nivers des points où les téguments sont adossés (régions interfessière, génito-crurale, anale, périnéale, etc...), et c'est alors qu'elles peuvent simules des syphifiées muqueuses.

Hufin, en quelques cas, on a vula vaccine alcéreuse s'accompagner d'éraptions enthymateuses, au hiveau des fesses notamment, ou bien être suivie de taches maculéuses, voire de macules « véritablement ouivrées ».

Comme teneur générale, ce sont le plus souvent des éraptions partielles, limitées à quelques régions du corps (tronc, fesses, organes générales), quelquefois même oirconscrites à une seule. Mais en d'autres circonstances elles se disséminent, et cela jusqu'à affecter même une certaine généralisation.

Il est rare qu'elles restent sans réaction sur l'état général. A des

degrés divers, elles s'accompagnent usuellement, comme les fièvres éruptives, d'un certain ensemble de troubles sympathiques: fièvre, malaise, inappétence, pâleur, vomissements, irritabilité, plaintes, agitation, etc. L'intensité de ces troubles est du reste extrêmement variable suivant l'âge et suivant les sujets.

Ces éruptions vaccinales sont généralement fugaces. Elles ne dépassent guère, comme évolution totale, huit à dix jours au maximum. On a cité des cas cependant où, par exception des plus rares, elles auraient duré jusqu'à quinze jours à trois semaines.

Ajoutons enfin qu'on les a vues se manifester sous forme épidémique. Un médecin militaire, le Dr Arondel, a mentionné qu'une certaine année, en Algérie, la plupart des enfants qu'il vaccina furent atteints de cet ordre d'éruptions. M. le Dr Desarbres a observé, en Algérie également, 60 cas d'éruption veccinale sur 250 vaccinés. Au reste, l'influence de la chaleur ne paraît pas indifférente à la genèse de ces exanthèmes.

Eh bien, messieurs, ce sont les éruptions de cet ordre qui, en quelques cas, ont jeté l'alarme dans les familles, en faisant oroire qu'elles constituaient un témoignage d'infection syphilitique.

Une telle erreur, à coup sûr, mérite bien d'être signalée. Mais, vraiment, elle n'a pas d'excuse. Car, réserve faite pour certains cas où le concours de circonstances exceptionnelles pourrait donner le change, il sera toujours facile, disons même élémentaire, de différencier une éruption vaccinale d'une syphilis vaccinale. Et cela, pour les diverses raisons suivantes, que je me bornerai à énumérer:

- le Parce qu'une éruption vaccinale n'a pas pour exorde un chanore vaccinal;
- 2º Parce que les éruptions vaccinales ne reproduisent en rien les caractères dermatologiques propres aux syphilides;
- 3º Parce qu'elles constituent des exanthèmes aigus, généralement fébriles, accompagnés des troubles généraux sus-énoncés;
  - 4º Parce qu'elles sont fugaces;
- 5° Vous dirai-je enfin qu'un critérium formel autant que simple est fourni en l'espèce par la chronologie des accidents? Ainsi:

Une éruption vaccinale se produit en moyenne du neuvième au quinzième jour après la vaccination.

Voyez, au contraire, à quel terme peut seulement se produire une syphilide symptomatique d'une syphilis vaccinale: en moyenne, 3 semaines d'incubation préludant à l'éclosion du chancre; — puis, 6 semaines environ d'incubation secondaire, séparant le chancre de 'invasion des phénomènes généraux. Additionnons: cela fait un total de 9 semaines, comme terme le plus précoce où puisse se produire une éruption symptomatique d'une inoculation de syphilis par

le vaccin. Quelle différence, donc, entre ces deux échéances! D'une part, 9 à 15 jours; et, d'autre part, 9 septénaires. Une telle opposition de chiffres est absolument distinctive, et l'évolution fait ici le diagnostic.

En conséquence, une éruption qui succède au vaccin à brève échéance, c'est-à-dire qui lui succède dans le terme de deux septénaires en moyenne, ne saurait, ipso facto, être rapportée à une infection syphilitique par le vaccin. Cette éruption est ceci ou cela, peu importe; mais elle n'est pas, elle ne peut être le témoignagne d'une infection vaccino-syphilitique.

Ici encore laissez-moi placer sous vos yeux le tableau suivant, qui pourra avoir l'avantage de vous présenter réunis et sous une forme synoptique les divers éléments de ce diagnostic différentiel.

#### DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE LA SYPHILIS VACCINALE ET LES ERUPTIONS SECONDAIRES DE LA VACCINE.

#### Eruptions vaccinales.

- quinzième jour après la vaccination; par conséquent toujours contemporaines de la vaccine.
- II. Non précédées, au siège même II. Reconnait toujours et obligatoide l'inoculation, d'un accident local, comparable au chancre vaccinal.
- III. Eruptions de type vulgaire, ba-III. Eruptions de caractère spécinal, n'offrant pas les caractères des dermatoses propres à la syphilis.
- IV. Eruptions souvent accompagnées de fièvre et de troubles généraux.
- V. Eruptions fugaces, spontanement et rapidement résolutives:

#### Syphilis vaccinale.

- I. Font invasion du neuvième au I. Ne fait d'éruptions au plus tôt que neuf à dix semaines après la raccination.
  - rement comme exorde un chancre syphilitique, développé in situ, au siège même de l'inoculation vaccinale.
  - fique, véritables syphilides.
  - IV. Eruptions apyrétiques, sauf exceptions assez rares.
  - V. Eruptions durables.
  - VI. Très fréquemment, syphilides des muqueuses ou autres manifestations spécifiques s'a. joutant aux éruptions cutanées.

(A suivre.)

gatifs, particulièrement l'aloès. En résumé, l'importance des matières que réunit dans ce volume un lien commun, l'altération profonde de la nutrition, la forme pratique sous laquelle sont présentées ces pages cliniques justifient le succès que l'ouvrage a eu chez nos voisins.

L. Jumon.

#### NÉCROLOGIE

Le D' DECAUDIN, ancien interne des hôpitaux de Paris (1874), décoré de la médaille militaire, médecin du bureau de bienfaisance du 2º arrondissement, décédé à l'âge de 39 ans.

#### HOUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE. — Le concours d'agrégation de pathologie interne et de médecine légale s'ouvrira le samedi 15 décembre, à midi(salle du conseil). L'ordre du jour porte la formation du jury et l'appel des candidats. Il sera accordé 11 places d'agrégé dont 5 à Paris, 2 à Bordeaux, 2 à Lille, 1 à Lyon et 1 à Montpellier.

— L'ACADÉMIE DE MÉDECINE tiendra sa séance annuelle le mardi 11 décembre 1888, à 3 heures, rue des Saints-Pères, 49, sous la présidence de M. Hérard.

Ordre des lectures: 1º Rapport général sur les prix décernés en 1888, par M. Proust, secrétaire annuel; 2º Prix proposés pour 1887-90-91; 3º Eloge de M. Mélier, par M. J. Bergeron, secrétaire perpétuel.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY. — L'assemblée de la Faculté a élu M. le professeur Hécht, délégué au Conseil général des Facultés, en remplacement de M. Heydenreich, nommé doyen.

Concours pour les bourses de doctorat en médecine. -- Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, vu le règlement du 15 novembre 1879; Vu l'arrêt du 2 juillet 1884, arrête : Art 1er. L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu, au siège des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le mercredi 26 décembre 1888. — Art. 2. Les candidats s'inscriront au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le lundi 17 décembre à 4 heures. - Art. 3. Conformément aux prescriptions du règlement du 15 novembre 1879 susvisé, sont admis à concourir: 1º Les candidats qui ont subi 4 inscriptions avec la note » bien », le premier examen probatoire prévu par l'article 3 du décret du 29 juin 1888; les épreuves porteront sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle médicale; 2° Les candidats pourvus de 8 inscriptions qui ont subi avec la note « bien » le premier examen probatoire et qui justifieront de leur assiduité aux exercices pratiques. Les épreuves porteront sur l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie; 3º Les candidats pourvus de 12 inscriptions qui ont subi avec la note « bien » la première partie du deuxième examen probatoire. Les épreuves porteront sur l'anatomie, la pathologie et l'histologie; 4º Les candidats pourvus de 16 insConcours Vulfranc-Gerdy. — M. Boutarel reçoit une récompense de 500 fr. M. Lamarque obtient pareil témoignage de satisfaction.

Prix Ernest Godard (1,000 fr.). — Prix, MM. les docteurs Lecaché et Talamon.

Mentions honorables: MM. les docteurs Bertrand et Fontan, de Toulon; Kelsch, Vaillard, Marfang et Pichon, de Paris.

Prix de l'Hygiène de l'Enfance (1,000 fr.). — Il n'y a pas lieu de décerner le prix. Une somme de 400 fr. est accordée à M. le docteur Dauchez, de Paris.

Prix Itard (2,700 fr.). — L'Académie décerne :

- 1º Un prix de 1,700 fr. à M. le docteur Louis Julien, de Paris;
- 2º Une mention honorable avec 500 fr. à M. le docteur Duflocq, de Paris;
- 3º Une mention honorable avec 500 fr. à MM. les docteur de Saint-Germain et Valude.

Prix Laval (1,000 fr.), décerné chaque année à l'élève en médecine qui se sera montré le plus méritant. — Le prix est décerné i M. Eugène Foveau, étudiant en médecine de la Faculté de Paris.

Prix Meynot (2,600 fr.). — « Maladies de l'oreille, » — L'Académie décerne :

- 1º Un prix de 2,000 fr. à M. le docteur Chatelier de Paris;
- 2º Un prix de 600 fr. à M. le docteur Ricard, de Paris.

Prix Monbinne (1,500 fr.). — Le prix est décerné à M. le professeur Leloir (Lille).

L'Académie accorde en outre des mentions honorables à MM. les docteurs Filleau, Léon Petit (Paris), Bournet (Amplepluis), Bordss (Paris).

Prix Orfila (4,000 fr.). — « Le venin de la vipère. » — L'Amdémie de médecine décerne le prix à M. Maurice Kauffmann; une mention honorable a été accordée à M. le docteur Barbancey.

Prix Oulmont (1,000 fr.). — M. Girode, interne à l'hôpital Saist-Louis.

Prix Pourat (900 fr.). — Le prix n'est pas décerné. L'Académie accorde les récompenses suivantes:

- 1º 600 francs, à M. le docteur Glay, de Paris;
- 2º 300 francs, à M. le docteur Albert René, de Nancy.

Prix Saint-Paul (25,000 fr.). — Fondé en faveur de la personne, sans distinction de nationalité, ni de profession, qui aurait trouvé, la première, un remède reconnu par l'Académie comme efficace et souverain contre la diphtérie.

Vingt-huit ouvrages ont été présentés. Le prix n'est pas décerné. Trois prix d'encouragement de 1,000 fr. chaque sont donnés à

VENDRE dans les dunes de Saint-Quentin en Tourmont (Somme) des terrains propres à l'établissement d'une station de ains de mer. Pour renseignements, s'adresser à Me Gosselin, notaire à Rus (Somme ) t pour visiter, au garde de M. Renard.

lle n'ent sucun des inconvénients dès Baux sulfureuse transportée ; produient se sein de l'erganisme l'hydrogénie multuré et le foir à l'état malelant met ér notations si troubles d'escust espèce,

meanis es Cusaredo en Asilano Annaldo en Universitad en Andreio en Cashesta syphiatique

Paris - Pharmacie J. THOHAS. 48, evenue d'Italio - Paris,



# Alimentation des Enfants

Aliment lacto-farineux soluble. Préparé avec du LAIT SUISSI Nourriture rationnelle des enfants et des personnes débile

Seule composition pouvant veritablement remplacer le lait maternel. Aisement dipertible assimilable, la LACTANXI. contient tous les élements propres à la formation des neuecles et des os et à l'enrichissement du liquide sanguin. Prophylaxie scientifique du Rachitisme et de l'Athrepsie.

La seule Carine lactee ne contenant point de sucre en exces nuietble. Toutes les Pharmacies, - GROS: FFR DELL. 12, rug Sainte-Anng, Paris

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1'' Octobr Traitement des Reladite du Tude Digestif, des Affectiens Rhumatismales et des Veies Oticines
TRAIT DIRECT DE PARIS A PLOMBIÈRES EN 8 HEURES
EN BOISSON. BAINS ONOENTRÉS
Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour usage à domicile.

Le Baux de Plumbières sont transporties sans altération, elles se conservant inéfaiment.

Le Baux de Plumbières sont ébenus par l'évaporation de l'Éta miserale, et ent toutes les groprières softéauses de Bonbières.

ABRESER LES DEMANDES DIRECTEMENT A LA C'é de Plombières outeau Dépos Préncipal, Maisen ADAM, 62, Boulevard des Italians, à Paris.

# N DE BUG

TONI NUTRITIF AU CAC

Seul Dépôt pour le Détail à PARIS, Phe Lebeauit, 53, Rue Réaumur. Intrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, 5, PARIS

Extraite de FOIES. FRAIS de MORUE sur les lieux de la Pécha (Tablissement pondé a terre-neuve en 1849)

Couleur puille, goût de sardine, très nourrissante.

« N'a aucun des inconvénients des huiles brunes; renferme près le double de principes actifs. » (Aspert de M. LEBUEUR, chei des Trav. chimiques à la l'ast. de Réd. de l'ast.) HOGG, Photos, 2, rue Castiglione, Paris, et Phot. El. triangulaire. Franco 4 fr. dans la Lancet du 3 novembre et à laquelle j'ai répondu dans le numéro suivant du 10 novembre.

Vous regretterez certainement d'avoir acqueilli et commenté d'une façon absolument erronée l'attaque injuste et déjà ancienne, d'alleurs, de M. Pavy, et formulée en termes regrettables en ce qui me concerne, et de ne l'avoir pas fait suivre de la réfutation que j'y si opposée immédiatement.

Je vous demande, en conséquence, l'insertion de la lettre suivant, publiée par la Lancet du 10 novembre dernier, à ma requête.

#### « Monsieur le rédacteur en chef de la Lancet,

Le dernier numéro de votre estimable journal renferme une lette du Dr Pavy dans laquelle il donne son opinion sur la sacchime. Comme mon nom y a été prononcé, je demande à expliquer briemment les faits qui me concernent.

Etant à Londres au mois de juin dernier, je fis visite à M. Pay, que j'avais déjà eu l'honneur de voir chez lui antérieurement. Nous avons causé du diabète, maladie qu'il a beaucoup étudiée. Il voulus bien me faire connaître de nouveaux procédés d'analyse d'urine « quelques préparations alimentaires récemment employées par lui dans le régime des diabétiques. En le quittant, je lui demandai comment il se trouvait de l'emploi de la saccharine. Quelques jour auparavant je lui avais envoyé la notice que j'avais lue à l'Académia de médecine, et qui indiquait les résultats défavorables que j'avais obtenus de l'emploi de cette substance.

Il me répondit en anglais et j'ai compris qu'il me disait qu'il la faisait prendre à ses malades quand ils la supportaient bien, et qu'il leur disait de la cesser quand ils ne la toléraient pas, ajoutant que les diabétiques se passent facilement d'aliments sucrés quand ils en ont perdu l'habitude (1).

J'emportais de toutes façons l'impression que le fait pour une substance de ne pas être tolérée par l'estomac impliquait des troubles digestifs ou dyspeptiques et que M. Pavy avait été obligé de suppendre l'emploi de la saccharine chez un certain nombre de ses patients, exactement comme j'avais dû le faire.

De retour à Paris et à l'occasion d'une discussion sur la sacchrine, je rappelai incidemment les troubles dyspeptiques que j'avais observés en pareil cas et je me fis un plaisir de citer le nom de

<sup>(1)</sup> Dans sa lettre à la Lanoct, M. Pavy dit bien que je lui ai posé cotte quetion; mais il omet de dire ce qu'il a répondu. C'est précisément à sa réponse subale que j'ai fait allusien à l'Académie; sa réponse écrite, différant de celle-ci, est postérieure de 15 jours à cet incident.

M. Pavy, et de rappeler l'accueil courtois qu'il m'avait fait à Londres.

La façon dont je me suis exprimé sur M. Pavy à l'Académie démontre outre mesure que je ne pouvais penser qu'à lui être agréable; d'autre part, le fait de lui avoir envoyé avec ma carte le numéro du Bulletin de l'Académie, où mention était faite de notre entretien, prouve avec la dernière évidence que je me figurais avoir exprimé fidèlement son opinion (1).

C'est ultérieurement à cette communication que M. Pavy m'écrivit pour spécifier les inconvénients de la saccharine qu'il avait observés et qui auraient consisté dans la persistance d'un goût sucré et désagréable, mais disant que d'ailleurs il était satisfait de son administration.

Je m'empressai dès la prochaine séance de l'Académie de faire, à l'occasion du procès-verbal, une remarque explicative qui figure en ces termes dans le bulletin du 17 juillet :

« Dans le cours de la séance du 3 juin, et à l'occasion de la communication si intéressante de notre collègue, M. Dujardin-Beaumets, sur la saccharine, j'ai dit incidemment que le D' Pavy, que je venais de voir à Londres, avait observé, comme moi, des troubles dyspeptiques chez quelques personnes diabétiques qui faisaient usage de cette substance. J'avais eu soin d'envoyer à notre savant confrère le Bulletin de l'Académie qui reproduisait cette mention sous la forme mè elle m'avait paru répondre à sa pensée, formulée rapidement lans une langue étrangère. M. le D' Pavy, en réponse à cette comnunication, m'exprime le désir de voir spécifier la nature des troubles qu'il a observés quelquefois : ils ont consisté en un goût désagréable laissé par la saccharine, ou une saveur sucrée persistante de a bouche.

Il pense que le terme de troubles dyspeptiques est à peine applicale à ce genre de manifestations et reste favorable à l'emploi de la accharine quand elle est bien tolérée. Je m'empresse de déférer au lésir de M. le D' Pavy quant à la qualification à donner à ce genre ephénomènes désagréables déterminés par l'usage de la saccharine.»

Depuis lors je n'ai eu l'occasion ni d'écrire, ni de parler de la sacharine et je n'ai pas besoin de dire que je suis absolument étranger ce qui a pu se dire ou s'écrire d'erroné dans tel ou tel journal qui a u justement déplaire à M. Pavy.

Je dois, avant de terminer cette lettre, dire que la saccharine n'a as toujours donné en France des résultats satisfaisants. Le Comité

<sup>(1)</sup> M. Pavy dit dans sa lettre: « Le Bulletin de l'Académie m'est parvenu. » Il néglige de dire qu'il l'a reçu par mon entremise.

d'hygiène, présidé par le professeur Brouardel, doyen de la Faulti de Paris, a fait paraître un rapport important sur cette question et qui met en relief les inconvénients de la saccharine.

Dr Worms.

Je n'ajouterai que quelques mots à cette réclamation. La simple lecture du Bulletin de l'Académie des 10 et 17 juillet vous eut prémuni contre les assertions hasardées contenues dans les commentaires de l'article paru dans la France médicale. D'autre part, la letture de la lettre de M. Pavy, dont vous supprimez le passage final, vous eut éclairé sur bien des points. M. Pavy et les rédacteurs de la Lancet avec lui suspectent l'existence en France d'un motif puissut pour déprécier « la grande acquisition ».

A une telle imputation, nous répondrons sans hésiter, qui n'existe en France dans cette question grave d'autre matif puis pour déconseiller l'emploi de la saccharine que le double sou la santé publique et des intérêts vitaux de notre agriculture, cées par l'introduction d'une substance indigeste et malsaine (l'econnu par nos plus hautes autorités scientifiques.

Veuillez agréer, etc.

Dr Worms.

#### NÉCROLOGIE

Le Dr Cavalier, de Montpellier, reçu en 1852. Le Dr Donnezan (Charles), de Perpignan, reçu en 1864. Le Dr Charée (H.), de Neufchâteau (Vosges), reçu en 1852. Le Dr Maydieu, de Saint-Sylvestre (Lot-et-Garonne).

(1) Voir le rapport du Comité d'hygiène. Un décret vient de prohiber duction de la saccharine en France. (Note de la R.).

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-popsiques (amera et issi digestifs). --- Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse,

VIN DE BAYARD pepto-phosphate, le plus puissant reconstitues,

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTERINE.

Paris.—A. Parent, imprimeur de la Faculté de médecine, A. Davy, succe 52, rue Madame et rue Corneille, 3

## LA FRANCE MÉDICALE

#### SOMMATRE

Premier Paris. — Travaux originaux: Syphilis vaccinale. Diagnostic différentiel, leçons recueillies par le D. Paul Portalier. (Hôpital Saint-Louis. M. le professeur Fournier) (suite). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance publique annuelle du 11 décembre 1888. — Correspondance. — Nécrologie.

### Paris, le 12 décembre 1888.

L'Académie de médecine a tenu hier, sous la presidence de M. Hérard, sa séance publique annuelle de distribution de prix. M. le professeur Proust, qui depuis six ans remplit avec tant de distinction les fonctions de secrétaire annuel, a rappeté des deuils que l'Académie avait eu à subir pendant les six années de son secrétariat.

L'Académie a perdu pendant cette période trente et un de ses membres, parmi lesquels Pidoux, Davaisne, Cloquet, Depaul; Parrot, Lasègue, Dumas, Wurtz, Fauvel, Noël Gueneau de Mussy, H. Milne-Edwards, Jules Guéria, Dechambre, Bouchardat, Béolard, Gosselin et Vulpian. La froide statistique montre que si la mortalité continuait à sévir sur l'Académie dans les mêmes proportions, cette assemblée serait entièrement renouvelée dans l'espace de quinze à dix-huit ans.

M. Proust laisse heureusement ces idées lugubres pour souhaiter la bienvenue aux membres élus cette année : MM. d'Arsonval, Magitot, Moissan et Damaschino.

Après le rapport de M. Proust, M. le Président a proclamé les résultats des concours de 1888, puis il a lu la liste des prix proposés pour les années 1889, 1890, 1891. Nous reproduisons plus loin ces résultats.

La séance s'est terminée par la lecture par M. J. Bergeron, secrétaire perpétuel, de l'éloge de Mêlier. L'Académie et le public ont fait à cet éloge l'acqueil tout à fait sympathique que méritent toujours les discours de M. Bergeron.

A. Car.

#### AFFECTIONS de la BOUCHE, de la GORGE, et du LARVN PASTILLES CHARLARD-VIGIER AUBORATE DE SOUDE

(Biborate de soude chimiq' pur, 0,10 cent. par pastille). - VIGIER, phia, 12, boul' Be

Syncopes, Mal de Mer, Migraine, Hystero-Epilepsie Par la Méthode to

# CAPSULES DARTOIS

### à la CRÉOSOTE de HÊTRE

Ces Capsules ont la forme et la grosseur d'une pilule ordinare. Elles contiennent chacune 0.05 de créosote dissoute dans 0.20 d'hole de foie de morue, formule reconnue la meilleure. - Doses : Do 6 à 10 par jour au moment des repas, ou matin et soir en faisant bom immédiatement après une petite tasse de lait cru, d'eau rouge ou de tisane (Bronchites et Catarrhes chroniques, Phthisia.)

LE FLACON 9 FRANCS, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIE

En prescrivant les Capsules Dartois, le. médecins procureront à leurs m produit pur, exactement dosé et très soluble. — Les Créosotes ordinaires, dont mule souvent l'impurelé en les associant à divers produits, sont irritantes et mal

éparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCI orrespondant à la Digestion de la chair musculaire, des fécul PHis GENERALE, 54, Chausede d'Antin, et 69, Rue de Provence et

Fabriqué avec de la moutarde pure, se conserve indéfiniment, n'adre no la peau, ne salit pas le linge.

- IV. Suppuration abondante; abondante pour se dessécher en croûte.
- quefois à pic, rappelant ceux du chancre simple.
- VI. Fond anfractueux, inégal, de VI. Fond lisse, uni. mauvais aspect, quelquefois pultacé ou sphacélique.
- VII. Base dure, mais d'une dureté VII. Base présentant une induration inflammatoire, empâtée, cedémateuse.
- VIII. Aréole très accentuée, inflam-VIII. Aréole minime relativement, matoire, rouge, érysipélateuse, quelquefois très étendue.
- IX. Ou bien, nul retentissement ganglionnaire; -- ou bien adénopathie de caractère inflammatoire.
- X. Complications fréquentes : angéioleucite, phlegmon, érysipèle, accidents fébriles, etc.

- troplIV. Lésion presque constamment crofteuse.
- V. Bords nettement entaillés, quel- V. Bords non entaillés, peu élevés, jamais à pic, se raccordant en pente douce avec le fond de la lésion.

  - spéciale, spéciale par sa circonscription, spéciale surtout par se résistance sèche, élastique, parcheminée (induration chancreuse proprement dite).
  - moins inflammatoire, souvent inappréciable.
  - IX. Adénopathie constante; et adénopathie spéciale, à ganglions aphlegmasiques, indolents et durs.
  - X. Complications très rares.

Second problème: Différencier de la syphilis vaccinale les éruptions secondaires de la vaccine.

C'est un fait actuellement bien connu que la vaccine est susceptible de déterminer à sa suite des éruptions diverses.

Ces éruptions se divisent très naturellement en deux groupes de la façon suivante:

le Les unes, écuptions vaccinales proprement dites, consistent en la production de véritables boutons vaccinaux, se développant en dehors des points piqués par la lancette, mais identiques aux boutons vaccinaux qui ont succédé sur place aux inoculations du vaccin.

C'est là ce qu'on appelle vaccine surnuméraire, ou bien encore vaccine généralisée alors que l'éruption affecte une véritable dissémination.

2º Le second groupe comprend des éruptions tout à fait différentes dermatologiquement de la vaccine, lesquelles se produisent sous forme d'exanthèmes d'ailleurs assez variables de caractères (exanthèmes rubéoliques, morbilleux, scarlatiniformes, etc.).

A VENDRE dans les dunes de Saint-Quentin en Tourmont (Sonne)
des terreints propres à prétablimement d'une station de bains de mer. Pour rénagignements s'adresser à M' Gossella, sonaire à Rua (Sonne)
et pour visites, au garde de M. Repard.

### CAPSULES & DRAGEES

Au Bromure de Camphre

# u Docteur Clin

Laureat de la Faculté de Médecine de Paris (PRIX MONTYON)

- Cas préparations sont indiquées toutes les fois que l'on veut produire une solutes energique sur le système circulatoire, et surtout sur le système nerveux cérébres pui « Elles constituent un antispas modique et un hypnotique des plus efficaces. « (Gaz. 16).
   Ce sont les Capsules et les Dragées du D' Clin, au Bromure de Camphre quont servi à toutes les expérimentations faites dans les Hôpitaux de Paris. » (Union Mai)
  - Les Capsules du D. Clin renferment 0,20 centigr. Bromure de Camphre pur Les Dragées du D. Clin — 0,10 centigr. Bromure de Camphre pur

Vente en Gros : chez CLIN & C., Paris. - Détail dans les Pharmaciss.



AU SEL DE BERTHOLLET

Ariger la Signature de DETHAN, Pharmacien à Paris,
rue Baudin, N° 83, et pr. Pharmacies. — La Botto : 24 50.

### ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET

gon i u a h assillane

Par suill. A safe : Ergot, 0.05, Citr, de fer amm., 0.10

Indications: Oblerose des Jeunes filles, anémie liée à des trubles utéries. Métrie chronique, inerté de la matice. Incontinence d'urine, Spermator-rhée, Leucorrhée, Métrerrhagie, Dysménorrhée, de S. Place Vendome, PARIS

Durétique, Modificateur des sécrétiess cetarrhaies, finiadies des voies respirates et génito-urinaires.

Le Terpinol a les propriétés de le sence de Térébenthine dent il dans mais il est plus facilement absorb surtout très bien tolèré. Il n'a pas l'ince vénient grave de provoquar chez les mais des des nausées, souvent metre des versements.

# COTON IODE

Préparé par J. THOMAS, Pharmacien de 1 de Classe

Ex-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenue d'alian Partout où l'iode est applicable à la surface de la peau, on emploie avec de gracitages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la parévulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volonté, il remulace avec antipapier moutarde, l'heile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsia ememe les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hôpitant de le lumbago, la pleurodynie, les douleurs articulaires du genoux, de l'épaule, les que ments articulaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements ganglionnaires ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. — fris du strance: 3 fr. 50, — Se trouve dans toutes les pharmacies.



## LA FRANCE MÉDICALE

#### SOUWAIRE

Travaux originaux: Syphilis vaccinale. Diagnostic différentiel, leçons recueillies par le D. Paul Portalier. (Hépital Saint-Louis. M. le professeur Fournier) (suite). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 12 décembre 1888. — Société clinique de Paris, séance du 28 juin 1888. —Bibliographie. — Nouvelles.— Bulletin bibliographique.

Hôpital Saint-Louis. - M. Le professeur Fournier.

Syphilis vaccinale. — Diagnostic différentiel.

Leçons recueillies par le D' Paul Portalier.

(Swie) (1).

Un troisième problème nous reste à résoudre, et celui-ci bien plus important encore que les deux qui précèdent, bien plus essentiel pour la pratique.

Il se pose ainsi: Différencier de la syphilis vaccinale toute syphilis qui, indépendante du vaccin comme origine, viendrait par aventure à entrer en scène à la suite de l'inoculation vaccinale.

Précisons le cas par un exemple, et choisissons cet exemple dans l'ordre des faits qui sont le plus souvent observés en pratique.

Un enfant naît de parents syphilitiques, et naturellement est destiné à présenter dans un avenir prochain des accidents de syphilis héréditaire. On le vaccine, mettons à l'âge de quinze jours. Et voici que huit, quinze jours, quelques semaines après cette vaccination, des manifestations de syphilis se produisent sur lui.

Surgit alors, ou peut surgir alors la question de savoir si ces manifestations sont imputables à une infection syphilitique par le vaccin ou bien ne sont que le résultat d'une infection héréditaire. Voilà le problème.

Eh bien, ce problème, Messieurs, ne croyez pas qu'il se présente en pratique à l'état d'une éventualité exceptionnelle. Loin de là. Il s'impose au médecin plus souvent qu'on ne le supposerait a priori. Et cela, pour une double raison: parce que, d'abord, les enfants hérédo-syphilitiques ne sont pas rares, tant s'en faut, et que ces enfants, comme tous les autres, sont appelés à subir l'inoculation vaccinale peu de temps après leur naissance, c'est-à-dire peu de temps avant l'entrée en scène des manifestations spécifiques de leur infec-

<sup>(4)</sup> Voir France médicale, n. 145 et 146.

tion héréditaire; — et, en second lieu, parce que très habituels sont les cas où l'on n'est pas éclairé sur l'état hérédo-syphilitique de ces enfants par les aveux de leur famille. Cette famille, d'ailleurs, peut être éloignée (nourrissons envoyés en province); — elle peut ne pas exister (enfants dits assistés); — elle peut ou ignorer de bonne foi ou dissimuler à dessein son état de syphilis, etc., etc.

Aussi bien trouverez-vous dans la science quantité de cas où des syphilis incontestablement héréditaires ont pu, pour une raison ou pour une autre, donner le change, c'est-à-dire être indûment rapportées à une infection vaccino-syphilitique, et cela toujours pour le même motif, à savoir : parce que lesdites syphilis étaient entrées en évolution apparente peu de temps à la suite d'une vaccination. Ce n'est que justice d'ajouter, il est vrai, que la plupart de ces observations remontent à une époque déjà plus ou moins ancienne, où les lois de l'évolution syphilitique n'étaient pas encore déterminées et connues comme elles le sont de nos jours.

Notons, en plus, une considération d'un autre genre. C'est que la syphilis congénitale ne fait pas que succéder éventuellement au vaccin; parfois elle semble influencée, incitée par lui, comme s'il lui servait de provocation occasionnelle à précipiter ou multiplier ses manifestations. Pour certains auteurs, qui ont relaté des cas de cet ordre, la vaccine, en raison de la modification générale qu'elle imprimerait à l'organisme, serait capable de hâter l'éclosion d'une syphilis héréditaire latente, et de provoquer des manifestations qui, sans elle, ne se seraient pas produites ou ne se seraient produites que plus tardivement. En un mot, la vaccine jouerait le rôle d'un « coup de fouet » sur la syphilis héréditaire pour en activer l'explosion ou exagérer l'intensité de ses accidents. Elle ferait pour la syphilis ce qu'elle a fait pour d'autres maladies, notamment pour certaines dermatoses (eczéma, psoriasis, urticaire, pemphigus, etc.), dont elle éveille ou réveille les manifestations propres.

A l'appui de cette opinion, on a cité un certain nombre de faits dans lesquels la vaccine ou bien aurait précédé à courte échéance l'explosion d'accidents d'hérédo-syphilis, ou bien seraient devenus l'occasion, la raison peut-être même, d'accidents graves, malins, voire mortels. C'est ainsi, par exemple, que quelques observations de Friedenger, Pitton, Viennois, etc., sont relatives à des enfants hérédo-syphilitiques qui, consécutivement à la vaccination, présentèrent aussitôt, dit-on, des accidents d'ordre spécifique, et parfois même des accidents d'une malignité réelle (syphilides pustuleuses, syphilides bulleuses, troubles graves de l'état général), auxquels ils succombèrent rapidement.

Quels qu'ils soient, Messieurs, tous les faits qui précèdent abou-

tissent à ceci, pour la question qui nous occupe actuellement: invasion d'accidents de syphilis consécutivement à la vaccine. Et tous soulèvent ce même problème, à savoir: Quelle est la raison de ces accidents? Quelle en est l'origine? Ces accidents dérivent-ils d'une syphilis étrangère à la vaccine, syphilis entrant en évolution à la suite de la vaccine sans relation de causalité avec elle, ou bien sont-ils le produit d'une syphilis vaccinale?

Ce problème, inutile de dire comment et à quel titre il intéresse notre responsabilité, puisque, derrière le vaccin qu'on accuse d'avoir transmis l'infection, il y a le médecin qui se trouve mis en cause. Voyons donc de quels éléments diagnostiques nous disposons en l'espèce pour juger la question.

Un critérium formel nous est offert ici par les deux considérations que voici:

- 1º Absence ou présence du chancre vaccinal;
- 2º Evolution morbide.

Précisons la signification et la valeur de ces deux éléments diagnostiques.

I. — Pour toute syphilis d'origine vaccinale, exorde constant, nécessaire, par l'accident tout spécial que nous avons décrit précédemment sous le nom de chancre vaccinal; — inversement, dans toute syphilis héréditaire, absence de tout accident pouvant être considéré comme un chancre, notamment comme un chancre vaccinal. Tell est le signe par excellence à consulter pour la question qui nous occupe, telle est la base même du diagnostic différentiel.

Et, en effet, la syphilis qui a son origine dans une vaccination malheureuse, c'est-à-dire dans un vaccin infectieux, reconnaît invariablement, fatalement, comme accident primitif, initial, un chancre développé in situ, sur l'une — ou sur plusieurs, n'importe — des piqures vaccinales.

Rappelez-vous les faits nombreux dont je vous ai entretenus jusqu'ici. Toujours, sans exception aucune, l'affection a procédé suivant le schéma que voici : vaccination; — production ou non-production de la vaccine; — puis, trois, quatre, cinq semaines au delà de l'inoculation, apparition et développement, au niveau même d'une ou de plusieurs des piqures, d'un accident tout spécial, spécial par ses caractères objectifs, spécial par l'induration de sa base, spécial par son adénopathie satellite, en un mot, accident constituant un véritable CHANCES.

Donc, toute syphilis vaccinale — je le répète et ne crains pas de le répéter encore, tant cette considération est majeure, capitale en l'espèce — reconnaît obligatoirement comme exorde un *chancre*, développé au siège même d'une ou de plusieurs des inoculations vaccinales.

Tout au contraire, la syphilis héréditaire ne débute jamais par me chancre. Le chancre est pour elle un accident qui n'a pas sa raison d'être, qui n'existe pas. J'en appelle à vos souvenirs, relativement aux cas d'hérédo-syphilis qui défilent ioi sous vos yeux en signad nombre. Est-ce que jamais vous avez constaté le chancre comme manifestation d'une hérédo-syphilis? Pas une fois, pas une seule fois, et pour cause. C'est qu'il n'existe jamais de chancre en tant que manifestation de syphilis héréditaire. L'hérédo-syphilis n'a pas ét période primaire. D'emblée elle débute par des accidents de l'ordre de ceux qu'on appelle les accidents généraux, les accidents constitutionnels de la syphilis, à savoir : par des lésions secondaires ou tertiaires, telles que des syphilides cutanées ou muqueuses, des ostépathies de diverses formes, des gommes, des lésions viscérales, et.

Voyez donc quelle différence, relativement au mode de début, d'invasion, relativement à la qualité des symptômes initiaux, si je pui ainsi parler, entre la syphilis vaccinale et la syphilis héréditaire. El jugez si nous ne possédons pas là un critérium non moins simple que formel entre ces deux ordres de syphilis.

De la théorie voulez-vous que maintenant nous passions à la pritique? Soit! Prenons comme exemple un enfant affecté de symptômes non douteux de syphilis. Cet enfant a été vacciné, je suppose, quelque temps avant l'invasion de ses premiers accidents spécifiques, et vous vous demandez ou l'on vous demande si cette syphilis ne provient pas du vaccin.

Eh bien, pour résoudre ce problème, vous commencerez, si vou voulez m'en croire, par rechercher le chancre vaccinal, car la décoverte de ce chancre, aussi bien d'ailleurs que la constatation de mon-existence, sera pour vous le critérium par excellence, sera la solution même que vous poursuivez.

Donc, avant tout, cherches le chancre. Examinez les bras; voya si vous trouvez là, au niveau des piqures vaccinales, soit une lésion qui réponde au type classique du chancre, soit (au cas où le chancre aurait eu le temps déjà de guérir) les vestiges d'un chancre, sois forme d'une macule à base rénitente. — Examinez aussi les aisselles, pour interroger les ganglions, v'est-à-dire pour trouver là, s'il ! lieu, le bubon satellite, lequel toujours survit au chancre (dans l'aisselle comme ailleurs) pour un temps plus ou moins long, et suffit souvent à attester le chancre alors qu'il n'existe plus. — D'antre part, ne négliges pas non plus, pour ne rien oublier de ce qui pour rait vous éclairer dans cette recherche du chancre, de remonter dans les antécédents. Faites-vous raconter l'histoire de cette vacire.

nation suspecté. Quelle marche a suivi la vaocine ? Combien de temps a-t-elle duré ? A-t-elle para se prolonger au delà de son terme usuel ? A-t-elle paru se développer en deux temps, c'est-à-dire renaitre, se reconstituér après la chute des premières croûtes, mode d'évolution qu'affecte parfois, vous le savez, la syphilis vaccinale ? En un mot, essayez de reconstituer, si besoin est, toute la scène morbide de cette vaccine suspecte, afin de ne pas courir le risque d'y laisser inaperçu le passage d'un chancre.

De cette enquête résultera forcement, nécessairement, pour vous, une constatation positive ou négative. En d'antres termes, de deux choses l'une:

Ou bien votre examen vous aura conduit à la conviction que, de par tels ou tels signes, un chancre s'est produit, a du se produire, consécutivement à la vaccine, au niveau d'une ou de plusieurs des piqures vaccinales. Et, d'après cela, vous serez autorisés à concluré à l'existence d'une syphilis d'origine vaccinale.

Ou bien il demeurera constant pour vous que rien ne permet de soupconner l'existence actuelle ou antérieure d'un chancre vaccinal. Et, dans ce cas, vous vous prononcerez non moins légitimement contre l'origine vaccinale de la syphilis en litige.

(A survre.)

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 12 décembre 1888. - Présidence de M. POLAULION.

Kystes a grains riziformes. — M. Reynier présente une pièce provenant d'un cobaye auquel il a injecté le produit d'un kyste à grains riziformes. L'animal est mort d'une tuberculose généralisée et on a trouvé, à l'endroit même de l'injection, des bacilles qui n'avaient pu être découverts à l'examen des grains. M. Terrilion a rapporté un exemple analogue dans léquel l'inoculation avait pu déceler ce que la coupe histologique n'avait pu à elle seule faire découvrir.

Thattement des salvindres. — M. Quénix veut d'abord combattre la pathogénie émise dans la dernière séance par M. Lucas-Championnière qui pense que les lymphangites sont les seules causes de la maladie des annexes de l'utérus. Sans parler même des lésions bilatérales, il faudrait écarter d'abord toutes les maladies du coi, comme capables de produire une inflammation des antières, car les lymphatiques de cette partie se rendent aux ganglions sacrès ou a cet unique ganglion situé à l'union du vagin et de l'utérus. De plus, dans des pièces injectées par M. Poirier, on voit nettement les vaisseaux lymphatiques passer loin de l'oviducte à l'exception d'un seul qui se rend dans l'aileron moyen. Il faudrait donc que l'aileron moyen fut toujours enflammé dans les cas de salpingite, ce qui n'existe pas, et ensuite les lymphatiques siégeant dans l'épaisseur même des parties, il devrait y avoir toujours des abcès interstitiels, ce qui ne se rencontre encore pas.

La doctrine de la propagation explique mieux les faits; elle est admise pour les autres régions et doit l'être pour les trompes, puisque dans les cas de métrite infectieuse on a rencontré des éléments septiques dans les oviductes.

On pourrait cependant admettre une propagation par les lymphatiques dans les cas où trompes et ovaires sont pris en même temps; la transmission se ferait alors par le lymphatique de la trompe d'Eutache, qui arrive jusqu'à l'ovaire pour se jeter dans le grand plexus sous-ovarique.

M. Quénu ne pense pas qu'il faille toujours opérer quand on se trouve en face de douleurs très pénibles et persistantes. Sur 17 malades qu'il a traitées, il n'en a opéré que 6 et a guéri les autres par un traitement approprié. Les 5 opérations ont donné 5 succès. Dans quatre cas il a enlevé les annexes, et dans un cas il s'est borné à l'ouverture d'un abcès.

L'hémorrhagie ne lui paraît pas devoir occasionner des craintes au chirurgien et il préfère ne pas employer le thermo-cautère. Il n'a pas fait le lavage du péritoine; mais s'est bien trouvé du drainage, car une fois il a eu un écoulement d'odeur fécaloïde qui, ne pouvant se faire, aurait occasionné des accidents. Une seule fois il a eu des hémorrhagies supplémentaires.

M. Richelot a fait six laparatomies pour salpingite et a eu malheureusement deux cas de tétanos qui sont survenus chez des malades guéries de leur opération. Sauf cela il n'a observé aucua accident. Il pense comme M. Championnière que la dénomination de salpingite est trop restreinte ; car il a, comme tous nos confrères, trouvé des kystes, des abcès rétro-utérins et des altérations de toutes les annexes à la fois. Au point de vue de la pathogénie, la propagation par la muqueuse doit être admise; mais sans exclure la lymphangite. Le diagnostic est fort difficile et manque souvent de précision. C'est ainsi que sur deux malades qu'il ne voulait pas déflorer il a dû se contenter d'un examen sommaire et chez l'une d'elles la laparotomie n'a été qu'exploratrice, les annexes étant saines. Une fois seulement, il a pratiqué le drainage et pense qu'il y a des cas où il est légitime. Quant à ce qui est de l'intervention pendant les règles, il n'en est pas partisan et s'en est fort mal trouvé dans un cas. La suture de la paroi doit être à trois étages; il a adopté cette

manière de faire depuis un an et les résultats lui permettent de croire que l'éventration consécutive peut être ainsi évitée.

GASTROSTOMME. — DIGESTION DE LA PAROI ABBOMINALE PAR LE SUC GASTRIQUE. — M. Terrillon lit un rapport sur une observation de M. Tuffier ayant trait à un homme de 44 ans, atteint de rétrécissement de l'œsophage, pour lequel la gastrostomie fut pratiquée. L'opération se fit très simplement; mais huit jours après l'épiderme commença à s'ulcérer ainsi que la muqueuse; la sonde devint libre dans la plaie et le suc gastrique continua à agrandir la bouche stomacale.

M. Terrillon rapproche cette observation de celle qu'il a, il y a quelque temps, communiquée à la Société de chirurgie. Aujourd'hui son opéré va bien. L'obturateur a d'abord arrêté l'écoulement du suc gastrique par la plaie; le rétrécissement a été dilaté et il ne reste plus aujourd'hui sur la paroi abdominale qu'une fistulette. A quoi faut-il attribuer ces accidents particuliers?

Doit-on incriminer la grandeur de la plaie? la sonde elle-même? Non, puisque dans les mêmes conditions cette digestion des parois ne s'effectue pas toujours. Doit-on incriminer la situation au niveau de la grande courbure de la plaie stomacale? Non, puisque M. Tuffier a pu contrôler par l'autopsie la situation de l'ouverture de l'estomac et qu'elle était placée bien au-dessus du bord inférieur. Reste l'extrême acidité du suc gastrique. Ce dernier examiné chez le malade de M. Terrillon par MM. Dujardin-Beaumetz et Gauthier a été trouvé hyperchlorhydrique et ce traitement alcalin combiné avec des topiques de même nature a enrayé cette ulcération toujours croissante. Donc quand une plaie de gastrostomie présentera des tendances à l'auto-digestion il faudra la panser avec de la craie préparée et instituer un traitement interne alcalin.

M. Sée pense que le manuel opératoire peut être pour quelque chose dans cette auto-digestion, le suc gastrique pouvant dans certains cas arriver sur une surface sanglante et l'ulcérer; tandis qu'en faisant bien la suture et en renversant en quelque sorte la muqueuse en dehors on pourrait éviter les accidents.

M. Polaillon a fait plusieurs fois la gastrostomie, a pris soin de faire exactement la suture, comme le dit M. Sée, n'a même ouvert l'estomac qu'une fois cette suture faite et encore avec le thermocantère et il a cependant vu dans un cas le suc gastrique digérer les bords de sa plaie.

M. Guéniot demande à M. Terrillon comment se comportent les digestions avec cette excessive acidité.

M. Terrillon n'a rien remarqué de particulier dans les digestions. Quant à l'objection de M. Sée, la date de l'apparition des accidents, sept à huit jours après l'ouverture de l'estomac, prouve bien qu'l n'y a là qu'une condition particulière du suc gastrique suracidité. Du reste ces accidents sont assez rares et ne sont pas les compagnements de la gastrostomie.

LECTURE. — M. Auffret (de Brest) lit une observation de gastrestomie, une observation de hernie inguinale étranglée chez un enfant de 20 jours et un travail sur 5 amputations du pied, 4 amputations tibio-tarsieunes et 1 sous-astragalienne.

M. Nimier lit un travail sur l'effet du bruit du tir sur l'ouie.

M. Chavasse lit une observation de kyste rétromalléolaire externe.

Bazy.

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 28 juin 1888. Présidence de M. BOUCHARD.

M. Dardel lit au nom de M. Rendu une observation de kyste lydatiques généralisés. (Voir France médicale, n° 82.)

M. Bouchard. — Il me semble difficile de penser qu'un kyan hydatique du foie qui ne s'est jamais rompu puisse être le point à départ d'une généralisation secondaire; il serait plus vraisemblaix d'admettre la généralisation primitive des kystes.

M. Chipauli lit une observation de fracture de la clavicule guine sans déplacement par un simple appareil en huit de chiffre. (Voir France médicale, n° 61.)

Les Secrétaires des séances, A. Gilbert, M. Lebreton.

### BIBLIOGRAPHIE:

GLIMATOTHÉRAPIS, par le D' Hermann Weber; straduit de l'allemand par les D' A. Doyon et P. Spillmann. Édition française revu par l'auteur. (1886, in-8, 300 pages, Félix Alcan, éditeur.)

L'importance et le nombre des travaux publiés depuis quéques années sur le traitement hygiénique des maladies, surtout sur l'action des climats, montrant la place qu'occupe la climatologie en thérpeutique. Il est juste de dire que la plupart de ces travaux sont tres spécialisés et ne concernent qu'une région plus ou moins limité, voire une localité de notre pays, ou endoré sont trop étendus. Aux MM. Doyon et Spillmann ont-ils cru devoir présenter en France l'ouvrage du Dr H. Weber qui résume les recherches faites depui quelques années sur l'action des climats et dúi surtout nous présente.

sons une forme nette et concise les conditions de ce problème complexe de thérapeutique, à savoir comment un malade doit se servir d'un climat pour en retirer les avantages qu'il lui demande. Le principe du traitement climatothérapique, comme le dit le D'H, Weber « consiste à placer les malades dans un climat auquel manquent les influences de certaines saisons qui deur sont nuisibles, et où dominent les influences qui leur sont favorables. »

L'ouvrage se divise très naturellement en quatre parties.

La première partie est pour ainsi dire un chapitre de météorologie médicale; on y étudie les éléments isolés ou facteurs des climats, la composition de l'air, la distribution de la température, les causes qui la font varier et son action sur l'organisme, puis l'influence de l'humidité, de la lumière solaire, de la pression barométrique et des vents locaux. L'électricité constitue un facteur important mais sur l'influence de laquelle on ne sait rien de précis. Le groupement de tous ces éléments constitue le climat dont le caractère se modifie par une foule d'influences locales plus ou moins importantes telles que le voisinage de la mer, des eaux intérieures, de la configuration et de la constitution du sol, de son revêtement par les forêts, prairies, marécages.

Dans la deuxième partie, l'auteur étudié les climats ; laissant de côté les divisions suivant les zones qui ne tiennent compte que de la température et négligent les autres éléments, il adopte tieux grandes divisions: 1º les climats maritimes (îles et côtes); 2º les climats intérieurs ou continentaux, quitte à établir des groupes déterminés par leurs caractères géographiques et physiques. Les climats maritimes se distinguent suivant qu'ils sont humides ou secs, chauds ou tempérés. La combinaison de ces deux éléments : hygrométrie et température, fournit la base de la classification des climats marins. Les climats continentaux ou éloignés de la mer se distinguent naturellement suivant qu'il s'agit de plaines ou de montagnes. Après avoir signale les effets physiologiques de ces climats, le D' Weber nous fait parcourir les diverses stations, donnant des renseignements précis sur leurs éléments climatothérapiques et sur leurs indications. Chacune des courtes notices consacrées aux stations les plus variées du globe, porte la marque de l'expérience personnelle de l'auteur qui a visité bon nombre de ces stations et qui a suivi dans beaucoup de cas les résultats d'un traitement par les climats. Le traitement de la phthisie par les climats d'altitude est traité avec le développement que comporte une question à l'ordre du jour. A ce propos, MM. Doyon et Spillmann font remarquer avec raison que si en France on use largement des avantages que présente le litteral de la Méditerranée. on n'est, pas encore bien familiarisé avec les conditions que doivent

remplir les stations d'été, de printemps et d'automne, et qu'on n'a pas encore utilisé à ce point de vue les ressources que pourrait offir mainte station des Alpes, des Pyrénées et de l'Auvergne. Encore moins a-t-on songé à trouver dans nos montagnes une station d'hiver où, comme à Saint-Moritz ou à Davos, les phthisiques pourraient passer leur hiver à 1.500 mètres d'altitude et plus.

La troisième partie de l'ouvrage traite des indications et du mode d'emploi des sanatoria dans le traitement climatérique de certains dispositions et de certains états pathologiques. Elle contient la réponse à faire au malade qui demande où il peut passer favorablement telle saison pour sa santé. Il est peu de prescriptions plus délicates à formuler, car il faut bien tenir compte de tous les éléments morbides réunis chez le même malade. Tel phthisique qui présente de l'inappétence, du catarrhe intestinal, par exemple, ne retirera pas d'un climat maritime chaud et humide les avantages que peuvent lui donner les régions élevées. Toutes ces indications sont discutées par M. H. Weber avec l'autorité que lui donne une longue expérience.

Enfin pour rester pratique, il est beaucoup de cas où le malade, à cause des frais ou d'autres circonstances, ne peut se déplacer pour profiter des ressources des climats lointains. C'est pour ceux-là que l'auteur a écrit cette page pratique de la climatothérapie dans k pays natal. Le procédé consiste à utiliser d'une façon méthodique les ressources du pays natal, à modifier les conditions hygiéniques des habitations, les occupations habituelles, la manière de vivre et, au besoin, à construire des établissements convenablement aménagés et soumis à une direction médicale régulière. Certaines stations valent même plus par ces dernières conditions que par le climat.

En résumé, on voit que, sous sa forme concise, l'ouvrage de M. H. Weber comble une lacune, car le praticien y trouvera rapidement les renseignements les plus utiles sur la climatothérapie, complément indispensable de toute thérapeutique.

L. JUNON.

Premiers principes du microscope et de la technique microscopique, par *Fabre-Domergue*. (Asselin et Houzeau, éditeur, Paris 1889.

Ainsi que son titre l'indique, cet ouvrage est destiné aux élèves qui débutent dans la pratique du microscope.

L'auteur a depuis laissé de côté un grand nombre de formules et de procédés qui n'eussent fait qu'embarrasser un débutant et s'est attaché à ne jamais le laisser dans l'indécision au sujet de telle ou telle manipulation.

L'ordre adopté pour cet ouvrage a été le suivant : dans une première partie est étudié le matériel, c'est-à-dire le microscope et ses accessoires. L'auteur y examine la question si importante de l'essai du microscope, du choix d'un instrument.

Dans la seconde partie se trouvent réunis tous les principes généraux et techniques groupés en chapitres suivant un ordre rationnel. Dans une troisième et une quatrième parties, le lecteur trouvera réunis: lo une série d'exercices élémentaires très détaillés qui leur serviront pour ainsi dire d'introduction à l'étude pratique de la technique et que nous l'engageons vivement à répéter par lui-même; 20 des travaux pratiques d'histologie normale, de cystologie, d'embryologie, de botanique et de bactériologie. ».

Ce dernier chapitre n'est qu'ébauché et comme cela devait être dans ce livre destiné à donner simplement une direction à suivre aux débutants, ne fait qu'indiquer sommairement les principes avec lesquels on peut commencer cette étude si compliquée des infiniment petits.

Bon guide avant tout, ce petit traité élémentaire pourra rendre de grands services aux élèves au début de leurs études.

Nouveaux éléments de pathologie externe publiés par le professeur A. Bouchard (de Bordeaux), T. II, fascicule 1°, par MM. Piéchaud, Maurice Denucé et Princeteau. — Asselin et Houzeau, édit. Paris, 1888.

Ce premier fascicule inaugure l'étude des maladies des régions. Il contient la pathologie de la tête, de la face et du cou. Nous ne pouvons, on le comprend facilement, analyser cet ouvrage didactique, il nous suffira de dire que nous y avons retrouvé les mêmes qualités de concision, de clarté que nous avons signalées dans le premier volume.

Les auteurs ont su garder à l'ouvrage toute son unité, et s'il n'était donné comme le résultat d'une collaboration, il serait difficile de le reconnaître en le lisant.

Une habile direction a su réserver à chaque partie une importance égale, et nous ne voyons pas ici ce qui arrive souvent en pareil cas, tel chapitre négligé, aux dépens de tel autre plus étudié avec plus d'étendue par son auteur ; défaut qui donne à de tels ouvrages l'apparence d'une réunion de monographies plutôt que d'un traité de pathologie.

La rapidité avec laquelle se succèdent les fascicules du livre est un sûr garant de sa terminaison prompte et en fera un ouvrage dans toutes ses parties au courant de la science; les premiers chapitres n'en seront pas déjà oubliés lorsque paraîtront les derniers. Que d'auteurs n'en peuvent espérer autant de leurs ouvrages, trop lents à voir le jour!

### MOUVELLES

Concours pour LES Bourses De Pharmacie. — Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Vu le règlement du 20 novembre 1879; vu l'arrêt du 2 juillet 1884, arrête: Art 1° L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de pharmacie aura lieu, au siège des écoles supérieures de pharmacie et des Facultés mixtes de médecine et de pharmace, le mercredi 26 décembre 1888. — Art. 2. Les candidats s'inscriront su secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le lundi 17 décembre, à 4 heures. — Art. 3. Sont admis à concourir: 1º les candidats pourvus de quatre, huit ou dour inscriptions, qui auront subi, avec la note « bien », les examens de fa de première et de deuxième année, at l'examen semastriel; 2º les pharmaciens de 1º classe, aspirant au diplôme supérieur. — Art. 5. Le candidats pourvus du grade de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences complet, qui ont été admis à ce grade avec la note « bien », peuvent obtenir sans concours une bourse de première année.

BULLETIN DE LA MORTALITÉ du 2 au 8 decembre 1888. — Fièvre typholde, 17. — Variole, 4. — Rougeole, 21. — Scariatine, 8. — Coqueluche, 5 — Diphtérie, Croup, 42. — Phthisie pulmonaire, 177. — Autres tuberculose, 18. — Tumeurs cancéreuses et autres, 47.

Méningite, 25. — Congeation et hémorrhagie cérébrales, 52. — Paralysie, 4. — Ramollissement cérébral, 10. — Maladies organiques du cœur,68.

Bronchite aigue et chronique, 73. — Broncho-pneumonie et pneumonie, 9. Gastro-entérite : Sein, biberon et autres, 52.

Fièvre et péritonite puerpérales. 4. — Autres affections puerpérales. 2. Débilité congénitale, 20. — Sénflité, 34. — Suicides et autres morts violentes, 21. — Autres causes de mort, 153. — Causes inconnues, 1.0

Nombre absolu de la semaine : 942. — Résultat de la semaine précédente : 276.

### BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J.-B. Baillière et file, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Les parasites de l'homme (animaux et végétaux), par R. Moriez, préfesseur à la Faculté de Lille. Paris, 1889, 1 vol. in-16 de 315 pages, avec 72 figures, 3 fr. 50.

Traité de l'empyème, par L. BOUVERET, agrégé à la Faculté de médecine de Lyon, 1888, 1 vol. in-8° de 960 pages, 12 fr.

La Polie chez les enfants, par le D' Paul Monzau, 1 vol. in-16 de la pages, 8 fr. 50.

PHTHISIE. ... L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation créosofé. Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrition. - Dr Ferrand (Traité de médecine, 1887).

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIT.

Paris.—A. PARENT; imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successes 52, rue Madame et rue Corneille, 3

(AU GOUDRON DE NORWÈGE PUR)

cissant per Inhalation et per Absorption

## Contre RHUME RONCHITE, CATARRHE, ASTHME ENROUEMENT. LARYNGITE. etc.

m préiérables aux Capsules et Bonbons, qui surehargent l'estorne sans agir sur les Voies respiratoires.

p Pastilles Géraudel as continuent aucun narcotique. Elles se dissolentièrement sous l'influence de la chaleur buccufe. Lie vieillande et les uts peuvent impunément en user et abuser sans aucun inconvénient. C'est supériorité qu'elles ont sur les capsules, bonbons, etc., etc., etc., dont l'enppe gélatineuse indigeste, en plus des substances narcotiques, morphine, sels ium, codéine, etc., qui peuvent leur être adjoints, déterminent des symptômes poisonnements selon la quantité absorbée.

rès avoir étudié et analysé les die preparations de goudron et leur d'administration; il a sis

d'administration; il a ste se la plunari prisentent, de les difficultés pratiques et surtout les me répondant point, par leur d'ingestion, an but dénré, e et l'imploi du goudron par untation plus principles avoir isolé successivement les principles et en principles à reconnaître que parmi les multiples de principles à reconnaître que parmi les multiples de même de proparation du goudron, surs d'antre eux sonté une âcreté excessive, et et enfiamment les muqueuses avec les it et enflamment les muqueuses avec les détruisent l'action de ce précieux médit. Par des procédés spéciaux de selection rist à désagrasse le goudrante ces prin-uislante. Co promier résultat acquis, raudel s'inspirant des travaux de Gubler, Girons, Chrivandier, etc., rechercha les les plus simples de faire pénétrer dans des respiratoires le goudron qu'il avait blenn. Il rechercha ensuite son degré de lité, puis le préparation qui favoriserait mx cette vaporisation.

études lui démontrérent que la bouche tue l'appareil inhalateur le plus surple plus parfait.

nembrousce manipulations auxquelles il di se livrer lui permirent de formuler la ration dont l'efficacité est aujourd'hui nue par la majorité des médecins et tice qui l'oat expérimentée. résumé, M. Géraudel est arrivé à donner

udron son maximum de possibilité the-tique et à trouver l'inhalateur le plus ode et le plus parfait.

Pendant la succion des Pas- : tilles Géraudel, l'air que l'on respire se charge de vapeurs de goudron qu'il transporte directement sur le siège du mal; c'est à ce mode d'action

tout spécial, en même temps qu'à leur composition, que ces Pastilles doivent leur efficacité réelle dans toutes les affections contre lesquelles le Goudron est conseillé. Très utiles aux fumeurs, aux personnes qui faliguent de la voix et à celles qui sont exposées, dans leurs travaux, à respirer des poussières ou des vapeurs irritantes.

Les Pastilles Géraudel sont les seules Rastilles de Goudron récompensées par le Jury international de l'Exposition universelle de 1878. Expérimentées par décision ministérielle, sur l'avis du Conseil de santé. Autorisées en Russie par le Gouvernement impérial, sur l'approbation du Conseil médical de l'Empire.

l'étui : 1º 50 dans toutre pharmagnes Envol france contra mendat-posta adressá à l'investeur A. GÉRAUDEL

Pharmacien à Ste-Ménehould (Marne) (Exiger la Marque de Fabrique ci-dessus)

Envoi gratuit sur demande Boites d'Échantillons ( MM. les Médecins qui désireraient les empérimenter

## ELIXIR

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les per-sonnes qui ne peuvent vaincre la répugnance que leur inspirent

allments

concourens .

Apripara .

tion de cet ELIII nont la viande, l'alcool et les écoross d'oranges .

mères . Il est d'une accellente conservation et d'un goût tre agréable, .

attouta Plantage .

attouta Plantage . Paris, 20, pl.des Vosgas, ettogtes Phia

ALIMENTAIRE

# CHLORAL BROMUR

a préparation de chloral la m des malades.

"Associé au Bromure, le chioral densa effets à dose moins élévés... Il perd as assult

Maladies rerveuses, Insomble Birop prescrit à la dose de 1 à 6 callers s' l'âge dans les 24 heurs.

PARIS, 20, Pl. des Vosges, et reples

FREMINT

TONIQUE AMER, SIALAGOGUE, APÉRITIF, DIURÉTIQUE Très efficace contre Dyspepsie atonique, Chlorose, Débilité générale, Inappetence, Vomissements, Irrégularit desfonctions digestives, Constipation Coliques hépatiques et néphrétiques Cystites, etc.

La QUASSINE FREMINT est sous forme de Pilules exactement dosées à 2 centigrammes Quassine amorphe. Dose : de 2 à 4 par jour avant les repas.

3 fr. le Flacon. 18, r. d'Assas, Paris, et les Pharmaries,



## EAU ARSENICALE EMINEMMENT RECONSTITUANTE

Enfants Débiles - Maladies de la Peau et des 0s

Rhumatismes — Voies respiratoires ANÉMIE — DIABÈTE — FIÈVRES INTERMITTENTES

## RAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut de France. - Prix de Thérapeutique.

Les études comparatives faites dans les Hôpitaux de Paris, au morinstruments les plus précis, ont démontré que les **Dragées** de Fer Ram régénèrent les globules rouges du sang avec une rapidité qui n'a jame observée en employant les autres ferrugineux : Prendre 4 à 6 Dragées che

Elixir de Fer Rabuteau, recommandé aux personnes qui ne peuval avaler les Dragées: Un verre à liqueur matin et soir au repas.

Sirop de Fer Rabuteau, spécialement destiné aux enfants.

La médication martiale par le Fer Rabuteau est la plus rationnelle

thérapeutique : Ni constipation, ni diarrhée, assimilation complète.

Le traitement ferrugineux par les Dragées de Rabuteau est très land Exiger et prescrire le Véritable Fer Rabuteau de chez CLIN à C. I

THE PART OF THE PERSON

MARDI 18 DÉCEMBRE 1888.

BUREAUX On s'abonne ches

PARIS

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

CROSNIER of BABE Place l'École-de-Médecine

BONNEMENTS

UN AN

FRANCE. . . . . . . 15 fr.

UNION POSTALE ... 18 fr. PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

COMITÉ DE RÉDACTION :

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

lesseur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale. abre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. Médecin des hôpitaux.

F. LABADIE-LAGRAVE

ofesseur agrégé à la Faculté, Ancien interne des hôpitsux de Paris, Chirurgien des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitaux.

dresser ce gul concerne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 13, rue de Castellane. les ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a lieu.

TONIQUE RECONSTITUANT Précieux pour les personnes qui ne peuvent valncre la répugnance

que leur inspirent allments

et ELIXIR sont: la viande l'et les écorces d'oranges . Nest d'une excellente con-met d'un goût tres agréable. O.pl.des Vosges\_ettoutes Phine

ALIMENTAIRE

La préparation de chloral la mieux supportée des malades.

"Associé au Bromure, le chloral donne mémes effets à dose moins élévée.. Il perd sa causticité...'

Maladies nerveuses, Insomnies Sirop prescrit à la dose de l à 6 cuillerées selon l'âge dans les 24 heures. PARIS, 20, Pl. dea Vosges, et t'e Ph'es.

ME DICATION CHLORHYDRO - PEPSIQUE

DYSPEPSIE Anoréxie omissements

CHLORHYDRO-PEPSIQUE Amers et Ferments digestifs

cuillerées à dessert tes, 1, verre à liqueur par repas.—Enfants, 1 à 2 cuilleré Pilules Chiorhydro-Pepsiques Grez, adultes, 2 à 3 à chaque repas Envoi franco Echantillons.— Ph' GREZ, 34, 3 me La Brayère, PARIS. Doses : Adultes,

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 26, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.

ANÉMIE, ÉPUISEMENT, PHTISIE.

PUISSANT RECONST LE PLUS PUISSANT RECONSTITUANT DOSE: UNE OU DEUX CUILLEREES A CHAQUE REPAS

Formé de l'extrait aqueux et du quinium, contenant ainsi le Tannin et tous les Alcaloides; il cepré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloides. — Soluble dans l'eau, le vin etc. A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharma. .es

dans les dunes de Saint-Quentin en Tourmont (Su ENDRE des terrains propres à l'établissement d'une une bains de mer. Pour renseignements s'adresser à Mo Gosselin, notaire à Rue San et pour visiter, au garde de M. Renard.



## RAITdeVIANDE

Depuis 1867, les plus bautes récompenses aux grandes Expositions Internationales.

Hors concours depuis 1885

Précieux pour Ménages et Malades

Exiger la signature du Rou LIEBIG en encre bleue sur l'étiquette

SE MÉFIER DES IMITATIONS

## SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par Plus froide, plus gazeuse, plus fem lithinée que les Célestins at es selles sons netituacte et la plus riche de lama; a contre les maladi s du fole, de feste à

du rein et de l'appareil urinaire. Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LIII

Dépôt chez tous les pharmaciens de Franciali Adresser les commandes à l'aim. de la hom

## ALADIES DE LA GORGE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

AU SEL DE BERTHOLLET Rriger la Signature de DETHAN, Pharmacien à Par-rus Baudin, R° 28, et pr. Pharmacien. — La Boite : 1º 50,

## ELIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

strainment to the



## Tuberculose, bronchites chron Capsules Book

A L'IODOFORME CREGGI rigoureussment doses a5 o d'iodoforme et de créome Expérimentees avec succès dans les his

Pie BOETTE, 65, r. Bin

IN & FOURI

HALL ON MULLINE & SHAPE

NÉVRALGIES, MIGRAINES
Coliques hépatiques,
néphrétiques, utérines

CAPSULES BRUEL

(Ether amyl-valérianique)
SPECIFIQUE DES MALADIES NÉRVEUSES
L'Ether Amyl-Valérianique, qu'il ne faut
pas confecties avec l'Ether Valerianique, est le
plus paissantes le plus inofensis des estimants et
antispamodiques. L'est aussi la mostitue alla
control de la Cholestévine.

L'ETOR ; 2 %, rue de la Perte

tiros : 11, rue de la Perie

CHAQUE TABLETTE COSTILAT ELL 50 centigram. de S. N. di

Dérangements intestinant rhées chroniques Diarriés Affections catarrhales és digestifs.

D'un goût agreable, en elles es sous un petit volum une des sais à muth et suppriment l'empla de pour conservation difficile.

DARS TOUTES LEE PER

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Travaux originaux: Fracture de côte sans apparence de complication; mort subte le 9 jour. — Autopsie: Déchiture de l'artère intercestale; hémothorax par hémorrhagie consécutive dans la cavité pleurale, par M. H. Barth. — Syphilis vaccinale. Diagnostic différentiel, legons recueillies par le Dr Paul Portalier. (Hôpital Saint-Louis). M. le professeur Fournier (suite et fin). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale des hôpitaux, séance du 14 décembre 1888. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

Fracture de côte sans apparence de complication; mort subite le 9° jour. — Autopsie : Déchirure de l'artère intercostale; hémothorax par hémorrhagie consécutive dans la cavité pleurale (1).

Par M. H. BARTH, Médecin de l'Hôpital Tenon.

Le nommé J.... (François), âgé de 46 ans, terrassier, entre le 27 avril 1888 dans mon service à l'hôpital Tenon, salle Pidoux, n° 29.

Il raconte que deux jours auparavant, comme il travaillait à charger un tomberean, il a glissé sur le pavé, et est tombé de telle façon que son côté droit a heurté rudement contre l'angle du trottoir. Il a ressenti une vive douleur qui l'a d'abord empêché de respirer; néanmoins il a pu regagner à pied son domicile. Une fois couché, la douleur a disparu, mais elle se réveillait au moindre mouvement et surtout au moindre effort de toux, ce qui décide le malade à se faire soigner à l'hôpital.

A l'en croire, avant cet accident, il était d'une bonne santé; il n'a eu ni rhumatisme, ni syphilis, toutefois depuis plusieurs sanées il a, comme on dit vulgairement, la poitrine grasse; il tousse et crache beaucoup, surtout à l'automne et en hiver. Cette bronchite habituelle n'a jamais été assez forte pour l'obliger à interrompre son travail.

Le lendemain de son entrée, le 28 avril au matin, J.... présente l'état suivant : facies normal, pas de fièvre, dyspuée très modérée; douleur thoracique à droite, seulement dans les grandes inspirations. A la palpation, il est facile de localiser un point sensible, situé au niveau de la sixième côte droite, à l'union du tiers antérieur avec le tiers moyen; en cet endroit on constate une légère tuméfaction de la

<sup>(4)</sup> Communication à la Société clinique de Paris,

paroi thoracique, dans l'étendue d'une pièce de cinq francs. La pression du doigt, très douloureuse, donne une fine crépitation sanguise, et plus profondément la sensation d'une inégalité sur le trajet de la côte; si on fait tousser le malade, la main étant appliquée sur a point du thorax, on perçoit nettement le phénomène de la crépition osseuse, qui ne laisse aucun doute sur l'existence d'une fractant de côte.

La toux, assez fréquente, est accompagnée d'une expectoration muco-purulente sans aucun mélange de sang. Le malade assur qu'il toussait et crachait de la même manière avant l'accident L'examen du thorax ne révèle absolument que des signes de brochite: sonorité légèrement emphysémateuse, sous les clavicales et aux bases, respiration sibilante, râles sous-crépitants gros et moyen disséminés dans toute l'étendue des deux poumons. A la base droite, au niveau de la fracture de côte, il n'existe aucun signe d'épanchement pleural, ni de pneumo-thorax.

On diagnostique une fracture simple de la sixième côte, avec bosse sanguine, sans autre complication. Pour tout traitement on se bosse à appliquer un bandage contentif de diachylon et à prescrire un potion kermétisée.

Le lendemain 29 avril, le malade se trouve assez bien, quoiqu'il ait beaucoup toussé pendant la nuit; la dyspnée est presque nulle: l'appétit, très diminué depuis l'accident, tend à revenir.

Les jours suivants, l'état semble le même; il y a toujours bearcoup de toux, sans modification des crachats; le point de côté pasiste; sonorité légèrement diminuée à la base droite, où l'oreille perçoit quelques frottements pleurétiques. — Fièvre nulle.

Le 5 mai au matin, un nouvel examen de la poitrine donne encore les mêmes résultats: râles de bronchite disséminés dans toute l'éterdue; sonorité normale et même exagérée des deux côtés sauf à la base droite, où il existe une très petite zone d'obscurité du son avec frottements pleuraux; pas de souffie bronchique; murmure vésiculaire nettement perceptible, bien qu'un peu affaibli. — Le malade assure qu'il respire facilement; il se plaint seulement de la toux, qui est continuelle et qui empêche le sommeil.

La bosse sanguine constatée le jour de l'entrée est toujours nettement appréciable sous le bandage de diachylon; elle n'a ni surmenté ni diminué.

Vers cinq heures du soir le malade est pris d'un malaise subit il se plaint d'étouffer et accuse une sensation très pénible de barr sur la poitrine. L'angoisse augmente rapidement malgré l'emploi de l'éther et des ventouses sèches; deux heures plus tard la surveillant frappée de la pâleur du malade envoie chercher l'interne de garde;

avant l'arrivée de celui-ci, J. tombe en syncope et meurt sans qu'on ait pu lui porter secours.

A l'autopsie on constate les lésions suivantes : La sixième côte droite est fracturée obliquement en bec de flûte, au niveau de son tiers antérieur; les deux fragments, complètement séparés, chevauchent légèrement l'un sur l'autre; la plèvre pariétale est largement déchirée à ce niveau, et forme une véritable plaie, à bords ecchymosés, ouverte dans la cavité pleurale; celle-ci est remplie dans sa moitié inférieure par un énorme épanchement sanguin, pouvant être évalué à plus de trois litres, et manifestement fourni par l'artère intercostale rompue. Cet épanchement est très analogue par son aspect à ceux que l'on rencontre dans les anévrysmes faux consécutifs : il n'est pas liquide, mais formé de caillots cruoriques cloisonnés par des couches de fibrine irrégulièrement feutrées, sans modification régulière. Il semble que le sang répandu peu à peu dans a cavité pleurale, se soit coagulé à mesure, chaque caillot à peine cormé étant repoussé par une nouvelle nappe sanguine. L'épanchement a complètement affaissé le lobe inférieur du poumon droit, repoussé le foie en bas et le médiastin en dedans. Supérieurement son progrès a été arrêté par des adhérences qui brident tout le lobe supérieur. Ces adhérences existent aussi du côté opposé; elles sont évidemment de date ancienne et paraissent liées à la broncho-pneumonie chronique constatée pendant la vie. En effet dans toute la hauteur des deux poumons on trouve des lésions de catarrhe chronique avec dilatation des bronches, sans aucune trace de tubercules; il y a de l'emphysème surtout aux bords antérieurs. Le cœur est petit, contracté et entièrement exsangue. Les autres organes sont sains.

La déchirure de l'artère intercostale est un accident bien connu des fractures de côtes; mais en général elle ne s'observe que dans les fractures multiples, avec grand délabrement de la cage thoracique. D'autre part l'hémorrhagie qu'elle détermine est habituellement un accident primitif, immédiat, dont les symptômes sont suffisamment nets pour ne pas laisser aucun doute sur le diagnostic. — Ici au contraire la fracture est unique et en apparence tout à fait simple; il n'y a d'abord aucun signe de complication du côté de la plèvre. Seule l'existence d'une bosse sanguine au niveau de la fracture pouvait faire songer à la possibilité d'une hémorrhagie traumatique, mais l'état stationnaire de cette infiltration pendant près d'une semaine était fait pour bannir toute crainte sérieuse. C'est le neuvième jour seulement de l'accident que l'hémothorax se déclare et prend en quelques heures un développement fatal. Il nous semble évident qu'il s'agit, dans ce cas exceptionnel, d'une véritable hémor-

rhagie secondaire, et que l'artère intercostale rompue, 'oblitére d'abord par un caillot, s'est rouverte consécutivement, peut-être sons l'influence d'un effort de toux. Pour conjurer par une interretion chirurgicale un accident aussi prompt et aussi peu attendu, il aurait fallu que les circonstances nous permissent d'assister au début de l'hémorrhagie et d'en mesurer les rapides progrès. Quoi qu'il es soit, cette observation nous a paru mériter d'être signalée, pare qu'elle appelle l'attention du médecin sur la possibilité d'un accident auquel on ne songe guère, une fois les premiers jours écoulés.

HAPITAL SAINT-LOUIS. - M. LE PROFESSEUR FOURNIER.

Syphilis vaccinale. - Diagnostic différentiel.

Leçons recueillies par le D' Paul Portalme.

(Suite et fin) (1).

II. — Venons au second élément de ce diagnostic différentel.

Coluirei, avons-nous dit, est tiré de l'évolution morbide, et il n'est pas moins décisif, en nombre de cas, que le précédent. Veys platêt.

La syphilis vaccinale procède, dans ses périodes initiales, à la façon des syphilis par contagion. C'est dire que son évolution se fait méthodiquement et en quatre temps, de la façon suivante:

1º Immédiatement après la vaccination, étape silencieuse, de que ques semaines de durée, constituant ce qu'on appelle l'incubation;

2º Au delà, éclosion du chancre, et, bientôt après, développement du bubon satellite;

3º Puis, nouvelle étape silenciouse de six à sept semaines, où rien de nouveau ne s'ajoute aux phénomènes précédents (seconds institution);

4º Enfin, à échéance de soixante à soixante-dix, soixante-quiss jours au delà de la vaccination, invasion des accidents général.

Tel est, invariablement, le schéma d'évolution de toute syphilis vaccinale.

Eh bien, est-ce ainsi que procède la syphilis héréditaire? Pale moins du monde. Elle affecte une évolution tout autre. Ainsi :

l'o D'une part, elle n'est en rien assujettie à cette marche méthodique, à cette réglementation en quaire étapes, dont la successe est tellement significative dans la syphilis vaccinale. D'emblée, ele débute par la quatrième de ces étapes, à savoir par celle des mi-

<sup>(1)</sup> Voir France médicale, n, 145, 146 et 147.

dents généraux, et cela sans incubation primitive ou secondaire, sans accident local succédant in situ à l'inoculation du vaccin. D'emblée, c'est une syphilis généralisée, sous forme de manifestations secondaires ou tertiaires.

2º D'autre part, elle succède à la vaccine sans affecter avec elle un rapport chronologique précis, régulier. Tandis que la syphilis vaccinale fait son chancre, si je puis ainsi parler, à échéance ponetuelle de trois à cinq semaines à la suite de la vaccination, et produit ses manifestations secondaires à terme non moins rigoureux de six à sept semaines au delà, la syphilis héréditaire évolue d'une façon indifférente et indépendante par rapport à la vaccine. Elle peut tout aussi bien entrer en scène le lendemain de l'inoculation vaccinale que plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Et cela se conçoit de reste. Car elle évolue de son fait, proprio motu. Elle n'a rien à voir avec la vaccine; elle ne s'y rattache par aucun lien. Conséquemment elle n'y est rattachée par aucune relation chronologique.

Aussi bien est-il nombre de cas où le diagnostic différentiel entre la syphilis vaccinale et la syphilis héréditaire s'établit illico, rien que par la chronologie des accidents. Exemple:

Un jeune enfant nous est amené ici pour diverses manifestations indubitablement syphilitiques (syphilides cutanées, plaques muqueuses interfessières, plaques muqueuses linguales, etc.), dont l'apparition date de cinq à six jours. « Cela, nous dit sa mère, doit provenir d'un mauvais vaccin ». Or, renseignements pris, nous apprenons que l'enfant a été vacciné il y a exactement vingt jours. D'après cette date seule nous étions immédiatement fixé. Par cela seul que les accidents en question (accidents de forme manifestement secondaire) s'étaient produits quinze jours environ à la suite de la vaccination, ils ne pouvaient dériver d'une origine vaccinale. Des accidents secondaires se manifestant avant l'époque même où le chancre aurait pu se produire, ce serait là une monstruosité clinique. Aussi, sans la moindre hésitation et même avant tout autre examen, le diagnostic de syphilis vaccinale fut-si exclu. Et, en effet, des renseignements qui nous furent ensuite donnés il résulta en toute évidence que l'enfant était simplement affecté d'une syphilis héréditaire, laquelle était entrée en scène une quinzaîne environ à la suite de la vaccination et sans autre rapport avec elle.

Tels sont, messieurs, les deux signes que vous aurez toujours à rechercher pour instituer le diagnostic différentiel que nous étudions.

Ces deux signes consistent donc en ceci : le chancre vaccinal qui, constant dans la syphilis issue du vaccin, fera au contraire toujours

défaut dans la syphilis héréditaire; — et l'évolution morbide, absolument différente de part et d'autre.

A ces deux signes majeurs j'en pourrais maintenant adjoindre nombre d'autres, tirés de la qualité des symptômes, de l'habitus extérieur, de la physionomie morbide, etc. Ainsi il est évident que la syphilis héréditaire peut se traduire d'emblée par des lésions tertiaires extérieures ou internes, ce que ne ferait pas (sauf exceptions bien rares) une syphilis vaccinale. Il est non moins certain qu'elle s'atteste souvent par divers caractères congéniaux sur lesquels j'ai longuement appelé votre attention dans une série de conférences antérieures (1).

Vous décrire actuellement ces caractères serait vous présenter en seconde édition le tableau de la syphilis héréditaire, tel que je vous l'ai tracé l'an dernier. Je me bornerai donc à faire appel à vos souvenirs. Toutefois, dans ce tableau, il est deux points que je ne craindrai pas de soumettre une seconde fois à votre attention, car ils forment le complément indispensable du diagnostic que nous cherchons à édifier. Laissez-moi donc vous en dire quelques mots.

I. — Le premier est relatif à la physionomie générale, à l'habitus des petits malades. Et, en effet, sinon toujours, au moins dans un grand nombre de cas, la syphilis héréditaire et la syphilis acquise de l'enfance (acquise de par le vaccin ou de par tout autre mode de contagion, peu importe, se différencient l'une de l'autre par ce qu'on peut appeler la physionomie d'ensemble, l'habitus général. Le contraste est même parfois si frappant de l'une à l'autre qu'en certains cas un simple coup d'œil suffira à tout médecin pour affirmer l'hérédo-syphilis à l'exclusion de la syphilis acquise. Vous allez en juger.

Je ne vous retracerai pas dans tous ses détails le portrait du « petit syphilitique héréditaire », portrait bien connu et tracé de main de maître par plusieurs de nos devanciors, par Trousseau notamment. Quelques mots suffiront à vous en rappeler les caractères principaux, ceux dont j'ai besoin pour la démonstration que je poursuis.

D'abord, l'enfant hérédo-syphilitique naît souvent avant terme, il ne présente d'habitude qu'un développement incomplet, de beaucoup au-dessous de la normale. C'est même souvent un avorton bien plutôt qu'un enfant, et un avorton qui végète misérablement quelques semaines, au plus quelques mois, dans un état de cachexie réelle, voire d'agonie lente.

En second lieu, si cet enfant survit, quel est-il, non pas toujours assurément (car certains enfants — et je vous en ai montré plusieurs cette année même — différent absolument de ce type), mais quel

<sup>(1)</sup> V. mes Leçons sur la syphilis héréditaire tardive. Paris, G. Masson, 186.

est-il en nombre de cas, dans la plupart des cas? C'est un petit être rabougri, atrophié, chétif, débile, malingre, offrant l'aspect d'une décrépitude particulière, d'une sénilité lamentable. C'est un simien, a-t-on dit; c'est un vieillard en miniature, à facies ridé, à peau terreuse, bistrée, enfumée, « trop grande pour ce qu'elle contient », flasque, plissée, etc., etc.

Eh bien, est-ce sous un aspect de ce genre que se présente l'eufant qui, né sain, vient d'aventure à contracter la syphilis par le vaccin? Pas le moins du monde. Celui-ci, c'est un enfant quelconque, si je puis ainsi parler, c'est un enfant comme tous les autres, avec la syphilis en plus.

J'accorde qu'en certains cas, rudement éprouvé par la syphilis, cet enfant puisse aboutir à un état d'athrepsie et de cachexie qui le rapproche à divers égards du petit hérédo-syphilitique que je viens de déorire. Mais, d'abord, il n'aboutira jamais à cet état, comme habitus et comme physionomie générale, qu'après un certain temps. Puis, en second lieu, les cas de cet ordre sont rares, exceptionnels même; car, ainsi que je vous le disais précédemment, la syphilis acquise dans l'enfance, voire dans la première enfance, est généralement bien mieux tolérée et bien moins grave que la syphilis héréditaire.

De sorte que, d'aspect, l'hérédo-syphilis se différencie souvent de la syphilis acquise par une physionomie d'ensemble aussi caractéristique que possible; de sorte qu'elle s'impose, dirai-je, à première vue.

Second signe: Lésions ou symptômes relevant en propre de l'hérédo-syphilis. — Il est positif que l'hérédo-syphilis s'accuse, se dénonce même quelquefois par telles ou telles lésions, tels ou tels symptômes que ne réalise pas la syphilis acquise.

En tant que lésions de ce genre, citons par exemple ces curieuses déformations crâniennes que j'ai longuement étudiées devant vous, à savoir : bosselures frontales, bosselures pariétales, asymétrie crânienne, crâne natiforme, crâne hydrocéphale, etc., (1).

Citons de même certaines déformations nasales du genre de celles que je vous ai décrites sous le nom de déformations infantiles ou natives (2), telles qu'écrasement du nez, épatement du nez à sa base, etc.

En second lieu, il est divers symptômes qui, plus ou moins communs dans la syphilis héréditaire, font défaut dans la syphilis ac-

<sup>(1)</sup> V. Syphili héréditaire tardive, p. 32.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 38.

quise. Je vous signalerai comme tels, par exemple, les trois suivants:

- 1. Le coryza;
- 2º Le pemphigus des extrémités;
- 3º La pseudo-paralysie des membres par dislocation diaphysoépiphysaire.

A ces trois ordres d'accidents je pourrais, je devrais peut-être en ajouter un quatrième, celui-ci constitué par un type d'éruption cutance qu'il est commun d'observer chez les jeunes enfants hérédosyphilitiques et qu'on ne rencontre pas, au moins sous une forme identique, chez des sujets plus agés. Ce type consiste en des syphilides en placard, papuleuses ou papulo-croûteuses, papulo-excoristives, qui se produisent sur la face et qui affectent là certains sièges de prédilection, tels que le menton, les lèvres, notamment la lèvre supérieure. - A l'état sec, ces syphilides offrent une teinte toute particulière, indescriptible, mais facilement reconnaissable quand on l'a vue quelquefois, teinte d'un rose gris, d'un rose sale ou d'un rouge sombre, comme fané. - Elles s'encroûtent incomplètement, et surtout se fissurent en rhagades, au niveau des plis cutanés (commissures labiales, commissures oculaires, sillon mentonnier, etc.). --- Il est curieux de les voir se localiser systématiquement dans la plupart des cas sur certains départements du visage, tels que ceux (passez-moi ce procédé de description) qu'occupe ches l'adulte la moustache ou la barbiche. — D'autres fois, plus confluentes, elles, se répandent sur une bonne partie du visage, voire sur tout le visage, qui apparaît alors comme couvert d'un masque croûteux, noirâtre, fendillé et excorié çà et là, au total, hideux, repoussant, abominable.

Les manifestations de cet ordre sont bien connues de tous les médecins d'enfants et de tous les syphiliographes. Elles comportent un aspect tellement spécial que les praticiens de quelque expérience ne s'y trompent pas, et reconnaissent là du premier coup d'œil non seulement une lésion syphilitique, mais une lésion d'hérédo-syphilis. Toutefois, à tout prendre, elles ne se différencient de types analogues de la syphilis acquise que par de simples nuances objectives, bien plutôt que par des caractères précis et définis. Ces nuances, un œil expérimenté les saisit, les apprécie, en fait des éléments d'un diagnostic sûr et formel. Mais elles échappent vraiment à une description didactique. Ce que l'œil comprend, la parole est souvent impuissante à le déterminer, et c'est le cas ici plus qu'ailleurs.

Les considérations qui précèdent établissent certes entre la syphilis vaccinale et la syphilis héréditaire des différences formelles et absolues, qui constituent la base du diagnostic différentiel à faire intervenir entre elles.

Je n'insisterai donc pas davantage, et me bornerai, comme conclusion de cet exposé, à résumer dans un tableau d'ensemble les éléments divers du diagnostic que nous venons d'étudier.

## DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE LA SYPHILIS VACCINALE ET LA SYPHILIS HÉRÉDITAIRE.

### Syphilis vaccinale.

- I. Début nécessaire par un accident local, constituent an niveau même de l'inoculation vaccinale un véritable, CHAN-CRE, avec son bubon satellite.
- II. Evolution réglée, méthodique, se faisant en quatre étapes : incubation; - éclosion du chancre; — étape silencieuse our seconde incubation : explosion des accidents géné-
- III. invasion des accidents généraux III. Invasion des accidents généraux non ausceptibles de se produire avant la neuvième ou dixième semaine à la suite de la vaccination.

## Syphilis héréditaire

- I. Pas de chancer, jamais de chiencre, comme accident d'origine.
  - Entrée en scène par des accidents généraux.
- II. N'est en rien assujettie à cette évolution méthodique, et succede à la vaccine sans rapport chronologique fixe, regulier.
- u se produisant à éahéance indépendante, indifférente, par rapport à la vaccine. .,
- IV. Parfois, hérédité syphilitique s'attestant par une physionomie d'ensemble, un habitus absolument caractéristique.
  - V. Parfois, hérédité syphilitique s'attentant par des lésions ou symptômes propres : déformations craniennes ou nasales, coryza, pemphigus, pseudo-paralysie des membres, aspect spécial de certaines syphilides faciales, etc.
- VI. Signes tirés des commémoratifs : enquête sur la santé des parents, polymortalité des enfants dans la famille, avortements multiples, etc.

### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 14 décembre 1888. - Presidence de M. SIREDEY.

CURABILITÉ DE LA CIRRHOSE DU FOIE. — M. Troisier présente le malade qu'il a observé en 1886 dans son service de Saint-Antoine et qui, depuis lors, est parfaitement bien portant. Le foie de cet homme est seulement resté encore un peu gros; il en est de même pour le foie du second malade qui est également toujours parfaitement bien portant.

M. Hallopeau a vu, il y a quatre ans, un homme atteint de cirrhose alcoolique; la dernière ponction a eu lieu en septembre 1885; depuis lors, la guérison se maintient, bien que le sujet n'ait pas, loin de là, renoncé à ses habitudes alcooliques.

M. Joffroy résume brièvement quatre cas de guérison de cirrhose alcoolique avec ascite qu'il a observés dans ces dernières années.

M Hayem fait remarquer qu'en dehors de l'alcoolisme, il y a des altérations du foie qui sont parfaitement curables. Il rappelle qu'en 1874, il a décrit une forme d'hépatite qui ne tieut ni à l'alcoolisme, ni à la syphilis, ni à l'impaludisme. Actuellement, M. Hayem observe un malade qui est entré dans son service avec un foie gras et un épanchement non seulement abdominal, mais encore thoracique; une ponction a suffi pour ramener le malade à un état sinon normal, du moins assez voisin de la santé pour qu'il pût quitter le service et partir dans le Midi.

M. Rendu fait remarquer qu'il a lieu de tenir grand compte de l'état du péritoine, état qui, certes, a une grande influence sur la production de l'ascite.

GANGLIONS SUS-CLAVICULAIRES ET MAXILLAIRES DANS LE CANCER ABDOMINAL. — M. Troisier présente les pièces anatomiques provenant d'une malade ayant succombé à un cancer de l'ovaire et chez laquelle les ganglions sus-claviculaires sont montrés trois semaines avant la mort.

M. R. Moutard Martin a observé un homme qui avec un cancer de l'estomac présentait des ganglions sus-claviculaires, mais ce qui semblait diminuer la valeur de cette constatation c'est que le malade portait en même temps un cancer des côtes.

Tabes dorsalis et goitre exopetalmique. — M. Barié donne lecture de l'observation d'un homme ayant présenté simultanément tous les symptômes du tabes et tous ceux du goitre exophtalmique. Il cherche ensuite les rapports qui peuvent exister entre ces deux affections; la simple coïncidence paraît, d'après M. Barié, devoir être écartée. Passant en revue la pathogénie du goitre exophthalmique, il arrive à

conclure que dans ce cas il faut considérer le goitre exophtalmique comme résultant de manifestations bulbo-protubérantielles du tabes dorsalis; dans quelques cas le goitre exophtalmique pourrait être un des premiers symptômes du tabes.

M. Jeffroy rapporte plusieurs observations de tabétiques avec des symptômes de goitre exophtalmique, il présente l'une de ces malades qui, avec les quatre symptômes cardinaux de la maladie de Graves, a de plus des symptômes évidents de tabes. Six des malades de M. Joffroy sur sept ont de l'exophtalmie, toutes ont de la tachycardie, quelques-unes seulement ont du tremblement et de l'hypertrophie thyroïdienne.

M. Josfroy ne voit pas pourquoi on n'admettrait pas une combinaison du tabes avec le goitre exophthalmique; les associations de ce genre étant très fréquentes dans la famille névropathique.

M. Joffroy rappelle que la tachycardie peut bien, il est vrai, s'observer dans le tabes; il l'a constatée lui-même lorsqu'il était l'interne de M. Charcot; de même un léger degré de protrusion des yeux peut exister dans le tabes, mais dans les cas dont il vient d'être question, les symptômes du goitre exophthalmique sont trop nettement accusés pour qu'on puisse se refuser à admettre l'existence de cette affection; d'autre part on ne peut attribuer ces symptômes au tabes comme le voudrait M. Barié, car, comme il arrive souvent, les symptômes de la maladie de Basedow ont précédé les symptômes tabétiques. Donc, pour M. Joffroy, le tabes dorsal et le goitre exophtalmique peuvent s'associer et se compliquer, et il ne faut pas voir dans cette association une localisation spéciale des lésions de la maladie de Duchenne.

SAPELIER.

### ROUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. — Concours d'agrégation de médecine. — Le jury s'est définitivement constitué.

M. de Beurmann, Bourcy, Cuffer, Marfan, Mathieu, Morel-Lavallée et Salomon se sont retirés du concours.

Voici l'ordre dans lequel les candidats subiront l'épreuve de trois quarts d'heure.

1ºº Séance: Lundi à 5 heures. — MM. Combemale. — Gaucher.
2º Séance: Juhel-Renoy, Richardière. — 3º Séance: Mesnard, Martin.
— 4º Séance: Colin. Marle. — 5º Séance: Letulle, Brault. — 6º Séance: Suzanne, Aubry. — 7º Séance: Babinski, Barth. — 8º Séance: Balzer, Davezac. — 9º Séance: Netter, Chantemesse. — 10º Séance: Gilbert, Charrin. — 11º Séance: Vibert, Roque. — 12º Séance: Jeannel, Sarda. — 13º Séance: Royet. Gueit. — 14º Séance: Grenier.

Il y aura séance tous les jours, excepté samedi 22 décembre.

HOPITAUX DE PARIS. — Concours de la médaille d'or. — Les concours de la médaille d'or de médecine et de chirurgie se sont terminés par les nominations suivantes :

Médecine : MM. Widal, médaille d'or. - Luffite, médaille d'argest. - Lesage, accessit.

Chivergie JaMM. Albarran, médallis d'or. - Sébileau, médalle d'argent. - Delbet, accessit.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER. — M. Mairet, agrégé, et nommé professeur de clinique des meladies mentales et nerveuses à la Faculté de médecine de Montpellier.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY — Un concours pour une place à chef de clinique médicale s'ouvrira à la Faculté de médecine de Nate, le lundi 21 janvier 1889, à 8 heures du matin.

FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS. — M. Ditte, professeur de chimis à la Faculté des sciences de Caen, est nommé professeur de chimis à la Faculté des sciences de Paris.

ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS. ~ Concours pour la nomination à dess places de pharmacien dans les hôpitaux et hospices civils de Paris. ~ Un concours pour la nomination à deux places de pharmacien dans les hépitaux et hospices civils de Paris, sera ouvert le lundi 4 février 1889, à une heure précise, dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, quai de la Tournelle, 47.

Les personnes qui voudront concourir devront se faire inscrire at Secrétariat général de l'Administration, depuis le lundi 7 janvier jusqu'au pudi 21 du même mois inclusivement, de énse heures à trois heurs.

Eferration d'un nouveau service crée à Tenon, et M. Kirmisse, professeur agrégé à l'hospice d'au mouveau service créé à Tenon, et M. Kirmisse, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien du bareau central, passe à l'hospice d'Ivry.

TRIBUNAUX.—Le tribunal correctionnel vient de condamner à 200 francs d'amende un employé de commerce, ancien étudiant en médecine, qui a fait subir, à toutes les servantes d'une brasserie une inspection médicale en se faisant passer pour médecin chargé d'un nouveau service sanitain créé par la préfecture de police.

### BULLETIS BIBLIGGRAPHIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Le Folie chez les enfants, par le Dr Paul Morrau, 1 vol. in-16 de la pages, 3 fr. 50.

Le Propriétaire-Gérant: D' E. BOTTENTUIL.

Taris. - A. Panker, imprimetr de la Faculté de médeche, A. Davy, successe 52, rue Madame et rue Corneille, 3

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Travanx originaux: Fracture de côte sans apparence de complication; mort subite le 9 jour. — Autopsie: Déchirure de l'artère intercostale; hémothorax par hémorrhagie consécutive dans la cavité pleurale, par M. H. Barth. — Syphilis vaccinale, Disgnostic différentiel, legons recueillies par le D' Paul Portalier. (Hôpital Saint-Louis). M. le professeur Fournier (suite et fin). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société médicale des hépitaux, séance du 14 décembre 1886. — Nouvelles. — Bulletin bibliographique.

Fracture de côte sans apparence de complication; mort subite le 9° jour. — Autopsie : Déchirure de l'artère intercostale; hémothorax par hémorrhagie consécutive dans la cavité pleurale (1).

Par M. H. BARTH, Médecin de l'Hôpital Tenen.

Le nommé J.... (François), âgé de 46 ans, terrassier, entre le 27 avril 1888 dans mon service à l'hôpital Tenon, salle Pidoux, n° 29.

Il raconte que deux jours auparavant, comme il travaillait à charger un tombereau, il a glissé sur le pavé, et est tombé de telle façon que son côté droit a heurté rudement contre l'angle du trottoir. Il a ressenti une vive douleur qui l'a d'abord empêché de respirer; aéanmoins il a pu regagner à pied son domicile. Une fois couché, la douleur a disparu, mais elle se réveillait au moindre mouvement et surtout au moindre effort de toux, ce qui décide le malade à se faire soigner à l'hôpital.

A l'en croire, avant cet accident, il était d'une bonne santé; il n'a eu ni rhumatisme, ni syphilis, toutefois depuis plusieurs sanées il a, comme on dit vulgairement, la poitrine grasse; il tousse et crache beaucoup, surtout à l'automne et en hiver. Cette bronchite kabituelle n'a jamais été assez forte pour l'obliger à interrompre son travail.

Le lendemain de son entrée, le 28 avril au matin, J.... présente l'état suivant : facies normal, pas de fièvre, dyspuée très medérée; douleur thoracique à droite, sculement dans les grandes inspirations. A la palpation, il est facile de localiser un point sensible, situé au niveau de la sixième côte droite, à l'union du tiers antérieur avec le tiers moyen; en cet endroit on constate une légère tuméfaction de la

<sup>(1)</sup> Communication à la Société clinique de Paris.

ni odeur des urines, par les PILULES DE

INJECTION AU KAVA pour sur Exiger la Signature : Dr FOURNIER, 22, Place de la Eadeleise, PAI

daille d'OR, Paris 1885

## SALICOL DUSAULE

## Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle).Le Salicol a une odeur très agriable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 ou 3 cuillerées par verre d'eau ils'emploie comme eau de toilette en lavages, compresses, injections et pour cicatriser les plaies qu'il désinfecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale d'en Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les phare

## PULVERISATEUR DUSAULE

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 4 F. 50)

Pour Inhalations

Une Dose par Ampoul

Soulagement immédiat et guérison ANGINESdePOITRINE Syncopes, Mal de Mer, Migraine, Hystero-Epilepsie Par la Méthode iodurée, Guér LA BOITE, 4 FR., PHARMACIE BOISSY, 2, Place Vendôme, Paris,

TRAITEMENT de l'ASTEM

## -LES-BAINS

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France.

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU 1ºr MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des vo es respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, manades des voes respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, alle catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire. Asthme, coqueluch.

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, etc.

Rhumatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysie musculaire diphtérique, chorée, NEVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREUSE Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable selecindications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE

Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux minérale

Pour les aunonces s'adresser à M. E. POULAIN, rue Claude-Bernard,

On s'abonne ches

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

ONNEMEDITS

UN AN

OSNIER et Babé Place ele-de-Médecine

FRANCE. . . . . . . . . 15 fr.

UMON POSTALB... 18 fr.

PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

PAYS D'OUTRE-KER 30 ft.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHING.

our de alinique chirurgicale, Professour de pathologie médicale, Profess o de l'Académie de médecine. Mombre de l'Académie de médecine. M

apour de pathologie médicale. Médeoix des hôpitaux.

P. BERGER

E. BOTTENTUIT

P. LABADIE-LAGRATE

psour agrégé & la Faculté, - Ancien interne des hépitaux de Paris, Mrurgien des hépitaux, - Médecin consultant aux Maux de Plembié

Militaria des Militaria.

ESCRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. ONEVALLEREAU, Ancien interno des libitats.

ssor es qui concerne la Rédaction à II. le B' BOTTERTUIT, Rédactur en chef, 19, rué de Gasille ouvrages remis en double sont annoncés et analysés, «'il y a lieu.

Officiellement adoptée dans les Mépiteux de Paris et de la Marine

en solution content treis parties de Visple EN POUDRE

. .

etant 8 à 14 parties de Viande

Optono Catillon Complément de nutrition très utiles tous les malades affai-

## Le SACCHAROLE de QUINOUINA

Senferme les principes touiques et tous les alcaloïdes de l'écerce et remplace svantageusemes le saires préparations de ce médicament. — VIQIER, Pharmacien, 12, Boulf Bonne-Nouvelle, PARII

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le mailleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convelessents ou valétudinaires. cet aliment constitue une nourriture à la foie légère et substantielle. CHRISTEN Frères, 46, rue du Paro-Royal, PARIS, et dans tentes les Pharme

e Le SIROP de HENRY MURE & terre, en Amérique, tient à le pureté au Bromure de Potassium(scempt de chiereure et d'étiture), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a dé-terminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

La succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angle-Honey MURE, & Pat-St-light (fart).

chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, sinsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qua-

lité très supériours. Chaque suillerés de SIROP de MENRY MURA contient 2 grammes de bromure de

PRIX DU PLACEN : 5 PRAMES

A. GAMAGNEL, Pi- és 1º d. et sucr ET DANS TOUTES LES PHARMAGIES

пал



## TONIE DYSPEPSIE CHLOROSE DÉBILITÉ GÉNÉRALE

GRANULES de I miliigrammes Quassine cristallisée

DRAGÉES de 25 milligram Quassine amorphe

### ADRIA QUASSINE

La QUASSINE ADRIAN, essentiellement differente de toutes celles du commerce est la soute dont les effets réguliers atent eté constates. Elle excite l'appetet, développe les forces, combat effeacement les dyspepsies atoniques, les colinues hépatiques d'appetet que.

Guos: 11, nue de la perix, Paris

au Benzoate de Soude du Benjoin RECOMMANDÉE DANS LES

Affections aiguës et chroniques de la

GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES
DOSAGE: Une cuitièrée à soupe réprésente 75 centigr.
Pharmacie PELISSE, 4, Rue de la Sorbonne. PARIS.

O'HYPOPHOSPHITE DE CHAUX

DU D' CHURCHILL

POUR FEMMES ENCEINTES OU HOURRICES & ENFANTS EN BAS-AGE

Ce médicament fournit les deux éléments indispensables pour la formation des os. — Le phosphore et la chaux. - Une grande cuillerée dans de l'eau après chaque repas-Prix : 4 fr. le flacon.

SWANN, Pharmacien de Iro Classe.
PARIS. 12, RUE CASTIGLIONE, 12. PARIS 0000000000

BRONCHITES, TOUX, CATARRHES

## CAPSULES CRÉOSOTEES

Du Doctour FOURNIME
VIN 4 HULLE CRÉOSOTÉS (0.20 per ceill.)
Seule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878
Ph. de la HADELUNE, 5, c. Chauveaz-Lagarde, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

# PASTILLES BOU

0,10ct PEPSINE EXT .: 0,005 mill. Chl. COCAINI pun

De nombreux essais ont preute est printe de la Pepsine et de la Cocaine, tilles sont un précieux spécifique pour au Gastrites, Gastralgies, Duye Vomissements de la grasses de mer et toute affection syant su l'appareil digestif.

Motor Physics 2 Partilles arché deux

Mode D'EMPLOI ; 3 Pastilles a PRIX: LA BOITE 3 FA

PARIS, 119, Rue d'Aboukir, III, 111 ENVOI FRANCO CONTRE MANDAT-

PEPSINE-COCAIN

A la COCA du PERO

Le plus efficace des TONIQUES et Le REPARATEUR par EXCL. des Organes de la digestion et de Le TENSEUR des cordes to Preferable au Quinquina, dont il a'a pas les p

le ROI des ANTI-ANEM

Son goût délicat l'a fait adopter o il rend ainsi, sous une forme a

harmacie MARIANI, 41, 84 Hs

## ELIXIR FERRO-ERGOTE

VIANDE, QUIRA, PROSP

Tonique, Analeptique, Rect có des aubataneus indi et à la nutrition des system

Nove laissons au Médicia le mi-tout le parti qu'il peut liver de les cialion de cea trois substances :

VIANDE, QUIRA, PHOSPHATT HE GUI Pharmacle J. VIAL, 14, 100 B 00000000

CONSTIPATION GORGE, LARYNX, BO HABITUELLE 115 coatre ces Affections le meilleur employez Bubourg S: Hor curatif est la PARIS

## LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux seiginsum 1 Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature; par le D<sup>2</sup> Chaput (à suivre).— Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance du 11 décembre 1888. — Variétés. — Bulletin bibliographique.

### Paris, le 19 décembre 1888.

L'Académie de médecine a procédé hier au renouvellement de son bureau pour l'année 1889. Le vice-président de 1888 passe de droit président pour l'année prochaine. Nous aurons en M. Maurice Perrin un président très courtois et probablement aussi très ferme, sachant ménager et utiliser aussi bien que possible le temps de l'Académie. L'Académie d'ailleurs a toujours eu à se louer des présidents militaires. Avec MM. Larrey et Legouest, par exemple, les discussions oiseuses et les séances interminables étaient sévèrement proscrites.

M. Moutard-Martin a été élu vice-président par 54 voix sur 66 votants. C'est en termes très émus que l'honorable académicien a remerclé ses collègues. L'Académie peut être certaine d'avoir un président absolument dévoué à ses intérêts.

M. Proust, qui depuis plusieurs années était maintenu par acclamation dans ses fonctions de secrétaire annuel, ayant désiré prendre sa retraite, a été remplacé à la presque unanimité par M. Féréol. L'Académie aurait difficilement fait choix d'un esprit plus littéraire et plus apte à remplir ces fonctions.

Le reste de la séance, qui a d'ailleurs été fort courte, a été remplie par la lecture de rapports de M. A. Robin, sur des demandes en autorisation d'exploiter des sources minérales, et de MM. Sée et Lagneau sur des travaux lus tout récemment par MM. Laugier et Chervin.

M. Gariel a enfin attiré l'attention sur un procedé qui lui permet d'avoir un agrandissement considérable des images lorsqu'il veut reproduire des images microscopiques au moyen de la chambre claire.

A. Ca.

défaut dans la syphilis héréditaire; — et l'évolution morbide, absolument différente de part et d'autre.

A ces deux signes majeurs j'en pourrais maintenant adjoindre nombre d'autres, tirés de la qualité des symptômes, de l'habitus extérieur, de la physionomie morbide, etc. Ainsi il est évident que la syphilis héréditaire peut se traduire d'emblée par des lésions tertiaires extérieures ou internes, ce que ne ferait pas (sauf exceptions bien rares) une syphilis vaccinale. Il est non moins certain qu'elle s'atteste souvent par divers caractères congéniaux sur lesquels j'ai longuement appelé votre attention dans une série de conférences antérieures (1).

Vous décrire actuellement ces caractères serait vous présenter en seconde édition le tableau de la syphilis héréditaire, tel que je vous l'ai tracé l'an dernier. Je me bornerai donc à faire appel à vos souvenirs. Toutefois, dans ce tableau, il est deux points que je ne craindrai pas de soumettre une seconde fois à votre attention, car ils forment le complément indispensable du diagnostic que nous cherchons à édifier. Laissez-moi donc vous en dire quelques mots.

I. — Le premier est relatif à la physionomie générale, à l'habitu des petits malades. Et, en effet, sinon toujours, au moins dans m grand nombre de cas, la syphilis héréditaire et la syphilis acquise de l'enfance (acquise de par le vaccin ou de par tout autre mode de contagion, peu importe, se différencient l'une de l'autre par ce qu'on peut appeler la physionomie d'ensemble, l'habitus général. Le contraste est même parfois si frappant de l'une à l'autre qu'en certains cas un simple coup d'œil suffira à tout médecin pour affirmer l'hérédo-syphilis à l'exclusion de la syphilis acquise. Vous allez en juger.

Je ne vous retracerai pas dans tous ses détails le portrait du « petit syphilitique héréditaire », portrait bien connu et tracé de mais de maître par plusieurs de nos devanciers, par Trousseau notamment. Quelques mots suffiront à vous en rappeler les caractères principaux, ceux dont j'ai besoin pour la démonstration que je poursuis.

D'abord, l'enfant hérédo-syphilitique naît souvent avant terme, il ne présente d'habitude qu'un développement incomplet, de beaucoup au-dessous de la normale. C'est même souvent un avorton bien plutôt qu'un enfant, et un avorton qui végète misérablement quelques semaines, au plus quelques mois, dans un état de cachexie réelle, voire d'agonie lente.

En second lieu, si cet enfant survit, quel est-il, non pas toujours assurément (car certains enfants — et je vous en ai montré plusieur cette année même — diffèrent absolument de ce type), mais quel

<sup>(1)</sup> V. mes Leçons sur la syphilis héréditaire tardive. Paris, G. Masson, 1884.

est-il en nombre de cas, dans la plupart des cas? C'est un petit être rabougri, atrophié, chétif, débile, malingre, offrant l'aspect d'une décrépitude particulière, d'une sénilité lamentable. C'est un simien, a-t-on dit; c'est un vieillard en miniature, à facies ridé, à peau terreuse, bistrée, enfumée, « trop grande pour ce qu'elle contient », flasque, plissée, etc., etc.

Eh bien, est-ce sous un aspect de ce genre que se présente l'enfant qui, né sain, vient d'aventure à contracter la syphilis par le vaccin? Pas le moins du monde. Celui-ci, c'est un enfant quelconque, si je puis ainsi parler, c'est un enfant comme tous les autres, avec la syphilis en plus.

J'accorde qu'en certains cas, rudement éprouvé par la syphilis, cet enfant puisse aboutir à un état d'athrepsie et de cachexie qui le rapproche à divers égards du petit hérédo-syphilitique que je viens de décrire. Mais, d'abord, il n'aboutira jamais à cet état, comme habitus et comme physionomie générale, qu'après un certain temps. Puis, en second lieu, les cas de cet ordre sont rares, exceptionnels même; car, ainsi que je vous le disais précédemment, la syphilis acquise dans l'enfance, voire dans la première enfance, est généralement bien mieux tolérée et bien moins grave que la syphilis héréditaire.

De sorte que, d'aspect, l'hérédo-syphilis se différencie souvent de la syphilis acquise par une physionomie d'ensemble aussi caractéristique que possible; de sorte qu'elle s'impose, dirai-je, à première vue.

Second signe: Lésions ou symptômes relevant en propre de l'hérédo-syphilis. — Il est positif que l'hérédo-syphilis s'accuse, se dénonce même quelquefois par telles ou telles lésions, tels ou tels symptômes que ne réalise pas la syphilis acquise.

En tant que lésions de ce genre, citons par exemple ces curieuses déformations crâniennes que j'ai longuement étudiées devant vous, à savoir : bosselures frontales, bosselures pariétales, asymétrie crânienne, crâne natiforme, crâne hydrocéphale, etc., (1).

Citons de même certaines déformations nasales du genre de celles que je vous ai décrites sous le nom de déformations infantiles ou natives (2), telles qu'écrasement du nez, épatement du nez à sa base, etc.

En second lieu, il est divers symptômes qui, plus ou moins communs dans la syphilis héréditaire, font défaut dans la syphilis ac-

<sup>(1)</sup> V. Syphili héréditaire tardive, p. 32.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 38.

La laparotomie pour occlusion est une opération grave. Ele danait, dans la thèse de Peyrot, une mortalité de 04 0/0. Tout récement, dans une statistique de Schramm, sur 190 faits on compus 122 morts (64 0/0). En ne tenant compte que des opérations faits depuis la période antiseptique, Schramm voit sa mortalité dans ser à 58 0/0. Cette diminution très faible montre bien qu'à côté de question antisepsie qui n'est jumais négligeable, il y a des conditions générales qui aggravent le propostic de l'opération.

Comme nous le disions plus haut, le malade atteint d'ibm, et u individu en danger pressant de mort; un bout de quelques jour l peut être considéré comme un agonisant. Il me suffire de reppeix l'altération des traits, l'algidité, la petitesse du pouls, la congesim pulmonaire pour n'avoir pas besoin de démontrer autrement l'alter tion extrême de la santé générale. Les causes de ces troubles s'entquent par l'intoxication des produits de l'intestin (thèse de Humber sur la septicémie intestinale), par la diminution de la sécrétion ul naire, par l'irritation des nerfs du péritoine qui, comme l'a mouté M. Le Fort, retentit si vivement sur tout l'organisme, enfin, perk trouble de la circulation générale fortement influencée par la congution abdominale. On sait, en effet, que les artères et veines de l'intestin jouent pour ainsi dire un rôle de réservoir pour la circulation générale, et d'après les expériences de Ludwig, Thiry et Cyon, c'est par les modifications du contenu sanguin des viscères abdominant que s'établissent les variations de pression générale de système artériel.

La réunion de oes causes aussi efficaces que multipliées suits abondamment à expliquer l'état précaire des malheureux fiéques.

Que peut contre ces causes l'antisapsie même la plus partité! Evidenment rien. On opère sur un sujet presque agonisant, en l'a pas à s'étonner qu'il meure.

Les progrès de la thérapeutique ne s'obtiendront que par la précité dans l'opération,

Le dévidement du paquet intestinal rendu partieulièrement difficit par le ballomnement est chose grave; l'intestin est un visoère délicit, si on le malaxe trop, si on le refroidit, on devra s'attendre i des accidents graves, les chirurgiens habitués à ces opérations abdominales le savent bien.

Si l'opération se complique d'ane réseation intestinale, ou de bote autre manœuvre longue et difficile, elle a l'inconvénient de durer longtemps et d'augmenter considérablement le shock opératoire. C'est ce que démontrent les chiffres de Schide. Ce chirurgien note que cinq résections faites au cours d'une occlusion furent toutes

mortelles. An contraire, treize faites dans des ponditions différentes, donnèrent dix succès et trois morts.

Il est vrai qu'au lieu de se décider à la résection, l'opérateur pourrait terminer sa laparotomie en établissant un anus contre nature; mais à tout prendre, ne serait-il pas préférable de faire l'anus d'abord, sans compremettre le malade par une laparotomie préalable.

La gravité de le laparotomie est extrême dans les ons de collapsue et d'obésité un peu accentués, et M. Guyon dans une leçon récente (Semaine médécale 1888, n° 18), éconsidère avec juste raison des symptômes comme une contre-indication formelle à la laparotomie. Malhoureusement, au bout de quelques jeurs d'occlusion le écllapsus est de règle, et plus malheureusement encore, le chirurgien n'est guère consulté qu'après que le médecin a épuisé toutes les ressources de la thérapeutique médicale, c'est-à-dire à la demière période de l'affection.

A cette même période existe encore une complication très grave, non plus d'ordre général, mais local, et rendant singulièrement difficile le manuel opératoire, je veux parler du ballonnement du ventre.

Cette complication pout être si génante que Heiberg, dans un cas, dut laisser son malade mort sur la table d'opération avant d'avoir pu rentrer l'intestin distendu.

Je sais bien qu'on a sonseillé diverses méthodes pour triomphez du tympanisme intestinal. Je ne parlerai pas des ponctions condamnées dans les discussions de notre Société de chirurgie, mais d'abord de la grande incision de Kümmel allant du pubis à l'appendice xiphoïde. Ce chirurgien, l'incision faite, reçoit le paquet intestinal dans une serviette antiseptique et l'examine à l'aise.

Théoriquement cette opération est irrationnelle, l'idéal d'une lapar rotomie sera toujours de toucher le moins possible à l'intestin, et de ne l'exposer ni au refroidissement ni aux malauations. Jusqu'à ca que Kümmel nous apporte une statistique triemphante de cas traités par sa méthode, nous resterons sceptiques à l'endroit de son propédés Madelung, M. F. Terrier ont agi d'une façon plus rationnelle, ils ent d'abord incisé une anse d'intestin, effectué la « vidange » du tube intestinal et exploré ensuite l'abdomen dans de bounes conditions.

A cette méthode nous ne ferons qu'une objection, c'est que la laparotomie d'emblée est une opération trop grave quand l'occlusion s'accompagne de ballonnement accentué, symptôme qui indique que l'occlusion date déjà de lengtemps, et que l'état général, en conséquence, est gravement menacé. Bien plus, cette incision de l'intestin grêle complique la durée de la Iaparotomie et la rend plus grave. Enfin, il est bien difficile quand on évacue ainsi le contanu d'un intestin surdistendu, de ne pas laisser tomber de matières dans

le péritoine, ou sur les doigts de l'opérateur, sur la table d'opération, les instruments ou les compresses antiseptiques.

La suite de l'opération se trouve donc presque fatalement compliquée de septicité.

Nous verrons un peu plus loin que nous proposons une méthode qui se rapproche sensiblement de celle de Terrier-Madelung, mais qui ne prend de celle-ci que ses avantages et supprime ses inconvênients.

Nous conclurons de ces considérations sur la laparotomie :

- le Que cette opération est plus spécialement indiquée dans les cas d'étranglement par brides, volvulus, péritonites, hernies internes;
- 2º Que pour que cette opération ait toute sa valeur, il importe au plus haut point qu'elle ne soit entreprise que dans des conditions données. En effet :
- 3º La mortalité de la laparotomie pour occlusion est encore énorme malgré l'antisepsie ;
- 4° Cette mortalité s'explique par l'intoxication du malade par les produits de l'intestin, par l'irritation des nerss du péritoine, par la diminution des urines, par les troubles de la circulation générale déterminés par ceux de la circulation abdominale;
- 5° La mortalité est considérable quand la laparotomie se complique d'opérations longues et difficiles comme résections de l'intestin, etc.;
- 6° La laparotomie est donc contre-indiquée dans les faits d'invagination; de torsions avec gangrène de l'intestin; de rétrécissements ou cancers de l'intestin; de corps étrangers obstruant l'intestin; de paralysie intestinale; de grosses tumeurs abdominales enclavées et indéplaçables;
- 7° On pourrait, il est vrai, se contenter dans les affections précédentes de terminer la laparotomie par l'anus contre nature. Mais, n'est-il pas certain que l'entérotomie classique pure et simple dans une des fosses iliaques est plus rationnelle dans ces cas.
- 8° La laparotomie est encore contre-indiquée quand il y a collapsus et ballonnement accentués. La méthode de Terrier-Madelung quoique rationnelle a de nombreux inconvénients (durée, infection de la plaie, etc.).

(A susure.)

### ACADÉMIE DE MÉDEGINE

Séance du 11 décembre 1888. — Présidence de M. HÉRARD.

La connuerondance comprend : une lettre de M. le D' Levieux, rappelant que, déjà en 1882, la Société d'hygiène de Bordeaux avait

formulé un vœu tendant à remplacer le phosphore blanc par le phosphore rouge dans la fabrication des allumettes.

EAUX MINERALES. — M. A. Robin lit sur plusieurs demandes en autorisation d'exploiter des sources minérales un rapport dont les conclusions sont adoptées sans discussion.

Elections. — L'Académie procède à l'élection d'un vice-président pour l'année 1889.

Sur 66 votants, majorité 34; M. Moutard-Martin est élu par 54 voix contre 3 données à M. Bourdon, 1 à M. Peter, 2 à M. G. Sée, 1 à M. Charcot, 1 à M. Perrin et 4 bulletins blancs.

M. Moutard-Martin remercie l'Académie du grand honneur qui lui est fait et du témoignage d'estime qu'elle vient de lui donner. Il fera tous ses efforts pour être digne de ses prédécesseurs et pour montrer à l'Académie que tout son dévouement lui est acquis.

L'Académie procède à l'élection d'un secrétaire annuel. Sur 64 votants, majorité 33, M. Féréol obtient 58 suffrages contre 1 donné à M. Besnier, 1 à M. Bourgoin, 1 à M. Gariel et 4 bulletins blancs.

M. Féréol remercie l'Académie du grand honneur qu'elle lui fait et dont il apprécie le prix et même le poids; ses deux prédécesseurs ne lui ont pas rendu la tâche facile, il essaiera cependant de se rendre digne de la confiance de l'Académie.

Sont élus membres du Conseil : M. Laboulbène, 54 voix sur 56 votants; M. Planchon, 52 voix sur 52 votants.

Pour le renouvellement partiel des commissions permanentes pour 1889, sont élus: Commission des épidémies: MM. Worms, 48 voix; Damaschino, 49 voix. — Commission des eaux minérales: MM. Lefort (Jules), 49 voix; C. Paul, 49 voix. — Commission des remèdes secrets: MM. d'Arsonval, 49 voix; Moissan, 49 voix. — Commission de vaccine: MM. Fournier, 49 voix; Guéniot, 49 voix; Colin (Léon), 49 voix. — Commission de l'hygiène de l'enfance: MM. Roger et de Villiers, à l'unanimité.

Suicide chez un monomane. — M. M. Sée, au nom d'une commission composée de MM. Brouardel, Tillaux et M. Sée, rapporteur, lit un rapport sur la communication faite à l'Académie par M. Maurice Laugier dans l'avant-dernière séance.

Statistique du nombre des enfants par ménage en France. — M. Lagneau lit un rapport sur le travail lu récemment à l'Académie par M. le Dr A. Chervin.

SUR L'EMPLOI DU MICROSCOPE ET DE LA CHAMBRE CLAIRE DANS LE MICROSCOPE. — M. Gariel conseille de se servir d'une lunette de Galilée renversée qui permet d'obtenir une image beaucoup plus grande, sans qu'on voie, il est vrai, plus de détails.

La séance est levée à 4 heures et demie.

### VARIÉTÉS

## ministère de la Guerre

Réorganisation d'une école du service de santé militaire.

Loi du 14 décembre 1888.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit; Article premier. — Il est créé une école du service de santé militaire, dont le siège sera désigné ultérieurement par un décret.

- Art. 2. La date de l'ouverture de l'école et les conditions requises des jeunes gens pour y être admis seront déterminées par décrets et décisions du Ministre de la guerre.
- Art. 3. Au sortir de l'école du service de santé militaire, les élèves de cette école, pourvus du diplôme de dosteur en médecine et remplissant en outre les autres conditions spécifiées par les réglements ministériels, entreront de droit à l'école d'application de médecine et de pharmacie militaires (Val-de-Grâce).
- Art. 4. L'École d'application de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce continuera à recevoir, comme par le passé. outre les élèves sortis de l'École de médecine militaire et dans une proportion déterminée par le Ministre de la guerre, des docteurs en médecine et des pharmaciens de première classe, à condition que les uns et les autres n'aient pas dépassé les limites d'âge fixées par les règlements et aient subi, avec succès, les épreuves des concours dont le Ministre de la Guerre arrête les programmes.

Les jeunes gens ainsi admis à l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires contracteront, comme les élèves de l'École du service de santé militaire, l'engagement de servir, au moins pendant six ans, dans le corps de santé, à partir de leur promotion, su grade d'aide-major de deuxième classe.

Art. 5. — A l'effet d'organiser l'Ecole du service de santé militaire, il est ouvert au ministre de la Guerre, au titre de l'exercice 1888, un crédit supplémentaire de trente mille cinq cent cinquante france (30,550 fr.). répartis entre les chapitres ci-après:

Chap. 10. — École militaire (personnel), 5,312 francs.

Chap. 28. — Habillement (matériel d'exploitation), 2,470 francs. Chap. 40. — École militaire (matériel), 22,768 francs.

Total, 30,550 francs.

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice.

Art. 6. — Par contre et comme compensation partielle, il est annulé, au titre de l'exercice 1888 (Chap. II. — Personnels hors cadres

ou non classés dans les corps de troupe), un crédit de trois mille cinq cent vingt francs (3,520 fr.).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 décembre 1888.

CARNOT.

Par le Président de la République : Le Ministre de la Guerre.

C. DE FREYCINET.

Le ministre des Finances. P. PEYTRAL.

----

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Réorganisation du service médical à l'Infirmerie de St-Lazare.

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, arrête : 🕚

Artiele premier. — Indépendamment du service normal de santé destiné aux femmes non atteintes de maladies vénérieures, il est organisé, par les dispositions ci-après, pour le traftement de ces maladies, à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare, une infirmerie spéciale, qui comprendra cinq services placés sous la direction de médecins ou chirurgions titulaires, avec collaboration de suppléants, assistance d'internes et admission d'étudiants aux cliniques.

- Art. 2. A dater du jour où il aura été pourvu à la mise en pratique des dispositions ci-après, le cadre du personnel médical de l'infirmerie spéciale comprendra :
  - 2 médecins titulaires et 1 médecin suppléant;
  - 2 chirurgions titulaires et 1 chirurgien suppléant;
  - 2 internes

Au service normal d'infirmerie seront rattachés; d'autre part, un médecin titulaire et un interne, ainsi que les médecins adjoints actuellement en service; les titres et fonctions de ces derniers n'étant pas maintenus pour l'organisation de l'infirmerie spéciale.

Art. 3. — Comme leur collègue du service normal de santé, les médecins et chirurgiens titulaires de l'infirmerie spéciale seront nommés par le ministre de l'intérieur; mais ils devront être pris parmi les médecins et chirurgiens suppléants de l'infirmerie spéciale, ces derniers étant eux-mêmes recrutés au concours ainsi que les internes.

Néanmoins, il n'est pas préjudicié à la situation des médecins titulaires et des internes actuellement en fonctions à la prison de Saint-Lazare.

Art. 4. — Seront fixées par arrêtés ministériels les conditions de consours à ouvrir pour les emplois de médecins ou chirurgiens

suppléants de l'infirmerie spéciale, ainsi que pour l'admission à l'internat, entre les candidats qui auront été autorisés par le ministre à se présenter aux épreuves, après avis du préfet de police.

- Art. 5. Tout candidat au poste de médecin ou chirurgien titulaire ou suppléant, soit à l'infirmerie spéciale, soit à l'infirmerie normale de Saint-Lazare, devra justifier de la qualité de Français et du titre de docteur d'une des Facultés de médecine de l'Etat. Nul ne pourra être nommé avant l'âge de vingt-cinq ans, ni être laissé en fonctions passé l'âge de soixante-cinq ans.
- Art. 6. Les indemnités de médecins ou chirurgiens titulaires et des médecins ou chirurgiens suppléants dudit établissement seront ultérieurement fixées par arrêtés ministériels, de même que la situation des internes et la durée de leur service dans l'une ou l'autre infirmerie.
- Art: 7. En dehors du personnel ayant reçu par ses fonctions dans l'établissement qualité à cet effet, nul médecin ou chirurgien, professeur, membre d'un corps savant, spécialiste ou praticien, ne sera admis à prendre part sux cliniques et travaux quelconques se rattachant au service médical, même à titre temporaire ou officieux ou par collaboration avec le personnel, sauf en vertu d'une autorisation expresse nommément accordée par le ministre de l'Intérieur après avis du préfet de police.

Les conditions d'admission des étudiants sont déterminées, d'autre part, dans les dispositions qui les concernent.

Ne seront admises à pénétrer dans l'établissement et dans les parties même réservées au personnel et au service médical que les personnes dûment autorisées à cet effet, conformément aux règlements.

Art. 8. — Le conseiller d'Etat, directeur de l'administration pénitentiaire, et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, par lequel il n'est en rien dérogé aux règles générales applicables au personnel et au service médical dans les établissements pénitentiaires.

## Arrête:

Article premier. — Il sera procédépar voie de concours pour l'admission aux emplois de médecins suppléants ou de chirurgiens suppléants et aux postes d'internes chargés du service médical à l'infirmerie spéciale de la maison de Saint-Lazare.

ART. 2. — Tous les candidats devront avoir la qualité de Français. Chaque demande de participation à un concours sera adressée as ministre de l'Intérieur, qui fera connaître si elle est agréée.

La demande sera accompagnée de l'acte de naissance du candidat. ainsi que de ses diplômes, de l'indication de ses titres scientifiques et hospitaliers, de ses états de services quelconques et des antres documents officiels à présenter, selon les cas.

ART. 3. — Pour l'admission aux emplois de médecins ou de chirurgiens suppléants, le Jury du concours se compose de sept membres nommés par arrêté ministériel sur une liste de présentation que dressera le préfet de police et choisis parmi les personnes appartenant aux corps scientifiques ci-après désignés, savoir :

Les membres de l'Académie de médecine, les professeurs et professeurs agrégés des Facultés de médecine de l'État, les médecins et chirurgiens accoucheurs des hôpitaux de Paris, les médecins et chirurgiens titulaires de Saint-Lazare.

- Art. 4. Le président sera désigné par arrêté ministériel parmi les membres du jury.
- ART. 5. Pour l'emploi de médecin suppléant, le concours consistera en trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves définitives. Les premières sont :
  - 1º Épreuve de titres scientifiques et hospitaliers;
- 2. Epreuve théorique orale sur un sujet de pathologie interne, de gynécologie ou d'obstétrique (leçon de vingt minutes après vingt minutes de préparation);
- 3º Epreuve de clinique spéciale (leçon de dix minutes après dix minutes de préparation).

Les deux épreuves définitives, auxquelles il na sera admis de candidats qu'à raison de trois au plus par chaque emploi mis au concours, sont :

- l' Une composition écrite sur un sujet concernant les affections vénériennes (trois heures sont données pour cette composition);
- 2º Une épreuve orale de diagnostic sur deux malades (exposé de vingt minutes après examen de vingt minutes au lit des malades).
- ART. 6. Pour l'emploi de chirurgien suppléant, le concours consistera en trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves définitives.

Les premiers sont :

- 1° Epreuve de titres scientifiques et hospitaliers;
- 2º Epreuve théorique orale sur un sujet de pathologie externe, de gynécologie ou d'obstétrique (leçon de vingt minutes après vingt minutes de préparation.
- 3º Epreuve de clinique spéciale (leçon de dix minutes après vingt minutes de préparation).

Les deux dernières épreuves, auxquelles il ne sera àdmis de candidats qu'à raison de trois au plus par chaque emploi mis au concours, sont :

I Une composition écrite sur un sujet concernant les affection vénériennes (trois heures seront données pour cette composition);

3º Une épreuve orale de diagnostic sur deux malades atteiss d'affections chirurgicales (exposé de vingt minutes après exames és vingt minutes au lit des malades);

3º Épreuve de médecine opératoire sur un cadavre.

ART. 7. — Pour les épreuves orales la note maxima sera le 20 points; elle sera de 30 points pour l'épreuve écrite et pou l'épreuve de médecine opératoire.

Ant. 8. — Pour le concours d'internat, le jury sera consissionme il est dit aux articles 3 et 4 ci-dessus, mais seulement sus trois juges et un suppléant.

Les épreuves comprendront :

1. Une composition corite qui portera sur un sujet d'anatomis di de pathologie, et pour laquelle il sera donné deux heures. Ce soft sera pris par tirage au sort entre six questions arrêtées par le juy au début de la séance, tenues secrètes et closes sous envelopes distinctes:

2º Une épreuve orale sur un sujet concernant les malades visiriennes (leçon de dix minutes après dix minutes de réflexion);

ART. O. —Les dates et lieux des concours à intervenir seront fues par arrêté ministériel, ainsi que les emplois auxquels ces concoun auraient pour objet de pourvoir.

Ann 10. 44 Le conseiller d'État, directeur de l'administration pénitentiaire, et le préfet de police seront chargés, chacan en ce ple concessue, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 décembre 1886.

Pour le président du Conseil, Ministre de l'intérieur, Le sous-secrétaire d'État,

Léon Bourgnois.

## BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Anatomie des centres nérveux, leçons professées par le D' Ludwig
EDINGER, traduit de l'allemand par M. Stand, externe des hôpitaus de Lyon. — Paris, 1889, 1 vol. gr. in-8° de 285 pages avec 122 figure, is.

L'ELAXIR ET PILULES GREE chlenbydre-pepsiques (amers et issue digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la gressisse.

Le Propriétaire-Gérant : De E. Borraguit.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, succession 52, rue Madame et rue Corneille, 3

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris. — Travaux esignaux : Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature; par le De Chaput (à suivre). — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Académie de médecine, séance du 11 décembre 1888. — Variétés. — Bulletin bibliographique.

## Paris, le 19 décembre 1888.

L'Académie de médecine a procédé hier au renouvellement de son bureau pour l'année 1860. Le vice-président de 1888 passe de droit président pour l'année prochaine. Nous aurons en M. Maurice Perrin un président très courtois et probablement aussi très ferme, sachant ménager et utiliser aussi bien que possible le temps de l'Académie. L'Académie d'ailleurs a toujours eu à se louer des présidents militaires. Avec MM. Larrey et Legouest, par exemple, les discussions oiseuses et les séances interminables étaient sévèrement proscrites.

M. Montard-Martin a été élu vice-président par 54 voix sur 66 votants. C'est en termes très émus que l'honorable académicien a remerclé ses collègues. L'Académic peut être certaine d'avoir un président absolument dévoué à ses intérêts.

i

M. Proust, qui depuis plusieurs années était maintenu par acclamation dans ses fonctions de secrétaire annuel, ayant désiré prendre sa retraite, a été remplacé à la presque unanimité par M. Féréol. L'Académie aurait difficilement fait choix d'un esprit plus littéraire et plus apte à remplir ces fonctions.

Le reste de la séance, qui a d'ailleurs été fort courte, a été remplie par la lecture de rapports de M. A. Robin, sur des demandes en autorisation d'exploiter des sources minérales, et de MM. Sée et Lagneau sur des travaux lus tout récemment par MM. Laugier et Chervin.

M. Gariel a enfin attiré l'attention sur un procedé qui lui permet d'avoir un agrandissement considérable des images lorsqu'il veut reproduire des images microscopiques au moyen de la chambre claire.

A. Cn.

L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloide et principe sett été s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à 1/4 milignée cuillère à café — (dose: de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 milignée cube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne point d'accidents locaux.

Vente en Gros: Ch. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS, Détail à Paris: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptés par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pouradministrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, in bière, tisa es, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par wind d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50, 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparaien , similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

# Dragées Demazière

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre.

Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.

Dépôt général: Pharmatie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villists, Paris

Echantillons franco aux Médecins.



Nouveau Sinapisme fait avec de la farine de moutarde pure.

Pour recevoir un échantillon gratuit il suffit d'envoyer sa carte (5 cml. d'all chissement), à MM. COLMAN, 108, Cannon Street-Londrés.

Nº 450.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1888.

UREAUX to s'abonne chez LOSNIER et BABÉ

Paraissant le MARDI, le JEUDI, le SAMEDI

**ABONNEMENTS** 

UN AN

Place Scole-de-Médecine PARIS

COMITÉ DE RÉDACTION :

FRANCE. . . . . . . . . . . . 15 fr. UNION POSTALE... 18 fr.

PAYS D'OUTRE-MER 20 fr.

A. RICHET

MICHEL PETER

DAMASCHINO

seur de clinique chirurgicale, Professeur de pathologie médicale, Professeur de pathologie médicale, rede l'Académie de médecine. Médecine des hôpitanx.

E. BOTTENTUIT

F. LABADIE-LAGRAVE

sseur agrégé à la Faculté, Aucien interne des hôpitaux de Paris. Furgica des hôpitaux. Médecin consultant aux Eaux de Plombières.

Médecin des hôpitaux.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : A. CHEVALLEREAU, Ancien interne des hôpitanx.

seer es qui concorne la Rédaction à M. le D' BOTTENTUIT, Rédacteur en chef, 18, rue de Castellane. Suvrages remis en double sont annoncés et analysés, s'il y a liou.

Forme de l'extraft aqueux et du quinium, contenant ainsi le **Tannin** et tous les **Alcaloïdes** (il repré-sente son propre poids du meilleur quinquina titrant 3 o/o d'alcaloïdes — Soluble dans l'eau, le vin, etc.

A. ROY, Pharmacien, 3, rue Michel-Ange, PARIS, et Pharmacies

Cet aliment, dont la base est le bon lait, est le meilleur pour les enfants en bas âge : il supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage.

En outre, pour les adultes convalescents ou valétudinaires, cet aliment constitue une nourriture à la fois légère et substantielle.

CHRISTEN Frères, 46, rue du Parc-Royal, PARIS, et dans toutes les Pharmacies.



(strop, sel ou vin) augmentent la qualité et la quantité du lait des nourrices et constituent le meilleur tonique, aussi bien pour la mère que pour l'enfant pendant l'allai-tement. — JOLIVET, 111, faubourg Saint-Honoré, Paris.

# VINAHUILE CREOSOTES(0.20 per o

Saule Récompense à l'Exposit. Univ. Paris 1878 Ph.dela MADELEINE, 5, r. Chaurean-Lagarde, Paris

Médaille d'OR, Paris 1885

# NÉVRALGIES

# Pilules du Dr Moussette

Les Pilules Moussette, à l'acontine et au quinium, calment ou guérant Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles.

« L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sangin p

« L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire angui, pi « l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Namies du trijumeau, les Névralgies congestions, les affections Rhumatismale deux « reuses et inflammatoires. »

« L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névreigns facile à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracriniens, de même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments, » (Sadéti à Biologia, siana à Biorill Doss: Prendre de 3 à 6 pilules dans les 24 heures,

Exiger les Véritables Pilules Moussette de chez CLIN et C., Paris

# HEMOGCOBONS

SOLUBLE do V. DESCHIENS

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS)

PRINCIPE FERRUGINEUX NATUREL. — RÉPARATEUR DES GLOBULES DU SIS n'occasionnant jamais ni maux d'estomac ni constipation.

Dans les cas de Chlorose et d'Andande rebellet que moyens thérapastiques ordinaires, les principal de V. Deschientes, expérimentées dans tous les Hôpinaux, ent donné les résultes les averables.

BARS TOUTES LES PINARAGES. — Vonde en Gros : 11, 1000 DE LA PERE, PE

# BAIN DE PENNES

Hypienique, Reconstituent, Stimetent Remplace Balus alcatine, ferruginesse, suffereus, surjout les Bains de mer. Entre Ambre de l'état. — PERRACES, BACS

# ELIXTR FERRO-ENGOTE W

Interactions : Othership of filles, and the life is described, and lipoportion of graph, in the continuous of graph is the continuous of graph in the continuous of graph is the continuous of t

2. Place l'entime, Pil

# COTON IODÉ

Préparé par J. THOMAS, Pharmacion de 4 de Chasse La priparateur de l'école supérieure de pharmacie de Pares, — 48, avenue l'appréparateur de l'école supérieure de pharmacie de Pares, — 48, avenue l'appréparateur de l'école supérieure de pharmacie de l'absorption de l'école par la sévulaif énergique, dont en peut graduer les effets à volonté, il remplace aves papler moutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapse même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hépites le les des les pares entirelaires du genoux, de l'épaule, le mante entiquaires, les épanchements dans la plèvre, les engorgements gangions ent été guéris sans lésion de la peau en un tourt espace de tamps. — Prim le Prences e fr. 50, — Se trouse dans toutes les pharmacies.

# ELIXIR TRI-DIGESTIF JARLETET PILU

Priparations à base de PEPSINE, DIASTASE et PANCEELT Correspondant à la Digestion de la chair mascalaire, des Seuleme et Seuleme et Maria D'UNE GANDE CUILLEREE APRÈS ONABUE RIPARALE, 54, Chassasé d'Astia, et 58, Ros de Provence et Pagesti.

## LA FRANCE MÉDICALE

## SOMMAIRE

f. avaux originaux: Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature, par le Dr Chaput (suite). — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de ohirurgie, séance du 19 décembre 1888. — Bibliographie. — Bulletin bibliographique.

Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature.

> Par le D' CHAPUT Chirurgien des hôpitaux (1). (Suite) (1).

Entérotomie. Avantages et inconvénients.

## l' Avantages de l'entérotomie.

L'entérotomie est en train de revenir en faveur. M. Verneuil la réconise dans les cas où le diagnostic est douteux pour parer aux ccidents. M. Tillaux après avoir été partisan de la laparotomie evient à l'anus contre nature. Schede conseille de faire l'anus chiurgical dans un premier temps pour soulager le malade, puis d'exéter la laparotomie un peu plus tard dans de meilleures conditions. Enfin, Lawson Tait, dans un article récent du Bulletin médical, trait avoir absolument renoncé à la laparotomie pour les cas d'ocusion. Il a pratiqué l'entérotomie avec beaucoup de succès.

Examinons donc les raisons qui plaident pour ou contre l'entéromie.

En premier lieu, il est hors de conteste que l'anus artificiel est pération de choix dans les cas de cancer de l'intestin ou de rétréssement, dans ceux de paralysie intestinale, dans ceux enfin de mpression par certaines grosses tumeurs de l'abdomen. La diffidté est, nous le savons bien, de faire le diagnostic, mais nous examerons ce point ultérieurement.

L'anus a encore de grands avantages comme moyen de diagnostic. permet de reconnaître avec une grande facilité une péritonite sconnue jusque-là. Par la plaie de la paroi abdominale, on peut, doit même explorer avec le doigt toute la partie accessible de la

<sup>(1)</sup> Voir France médicale, n. 149.

cavité abdominale; et, si l'on fait comme je le conseille, une longe incision dans la fosse iliaque droite, on pourra rencontrer peut-tre une bride intestinale, mais à coup sûr une invagination iléo-cœcale. une pérityphlite, un étranglement par un diverticule? L'incision longue, faite à droite, permet d'explorer environ le quat, presque la moitié de la cavité abdominale. Ajoutons que cette portion explorable est de beaucoup la plus importante et la plus iche en obstacles qu'on peut facilement détruire.

On pourra m'objecter que je préconise en somme une laparotomie latérale pour l'opération de l'anus artificiel. Mais, si le mot mérit discussion, il n'en est pas de même de la chose, car en fait, cette laparotomie latérale se distingue de celle qu'on fait sur la ligne médiane par une longueur moindre de l'incision, par l'absence de dévolement de l'intestin, par des explorations réduites au minimum. Ce manœuvres n'ont donc rien de comparable à celles de la laparotomie médiane.

Lorsque l'incision latérale ne laisse constater aucun obstacle, me établira l'anus soit sur le cœcum, soit sur l'intestin grêle selon les cas. Si, au contraire, on trouve une des lésions relatées plus hant, il sera possible le plus souvent de les détruire, soit par l'incision laterale, soit même par une incision médiane qui aurait l'avantage d'être petite, de ne pas nécessiter le déroulement de l'intestin, en un mot, qui réduirait le traumatisme au minimum.

L'anus contre nature est une opération qui n'est pas seulemes palliative comme beaucoup peuvent le penser; dans nombre de cas, cette opération après avoir conjuré les accidents immédiats, a été suivie du rétablissement du cours des matières par l'anus normal souvent même l'oblitération de l'orifice artificiel s'est faite spontanément. Schede a rapporté vingt-trois faits de ce genre.

D'autres fois, les choses se comportent d'une façon différente; il y a tout d'abord un soulagement marqué après l'évacuation des matières, mais l'amélioration ne persiste pas et le malade finit par section des des accidents, soit de péritonite, soit de collapsus.

La période d'amélioration qui suit l'entérotomie est précieuse, et, dans les cas où le diagnostic posé indique qu'une laparotomie pour rait seule détruire l'obstacle, c'est pendant cette époque qu'il corviendra de faire cette seconde opération. Telle est la méthode de Schede, sur trois cas elle lui a donné trois succès. Comme on le veix Schede procède comme Madelung et Terrier, en ce sens qu'il fai l'anus d'abord, puis les manœuvres de la laparotomie. Mais tants que ceux-ci aggravent leur laparotomie pour des raisons que j'il développées plus haut, Schede, au contraire, améliore d'abord le malade et rend ensuite l'opération plus bénigne.

Inconvénients de l'entérotomie. — On reproche généralement à l'entérotomie d'être inutile et impuissante dans les cas de brides, torsions, corps étrangers de l'intestin grêle, etc... Cette opinion est peut-être exclusive; qui sait si l'intestin vidé de son contenu, diminué de volume, calmé, débarrassé de ses contractions désespérées, ne pourra échapper aux causes d'étranglement qui agissaient sur lui. Mais ceci n'est qu'une hypothèse. Ce qui est plus certain, c'est que sont justement ces cas qui sont justiciables de la méthode de lichede et qui grâce à elle pourront être guéris.

Un second reproche fait à l'entérotomie c'est sa gravité. Je m'emresse de dire que les statistiques antérieures ne méritent aucune
réance pour les raisons que voici. Le plus souvent l'anus a été fait
eaucoup trop tard, dans des conditions désespérées; jusqu'ici en effet,
e public médical tergiverse trop longtemps dans les cas d'occlusion, et
es malades arrivent au chirurgien dans un état des plus alarmants.
In ne doit donc pas plus rejeter l'entérotomie que la laparotomie, si
eurs résultats sont mauvais, parce que ces opérations ont été faites
squ'ici le plus souvent dans de mauvaises conditions. Et puis, l'enirotomie de Nélaton, qui a eu si longtemps la faveur, est une mauise opération, en ce sens qu'on va chercher la première anse d'instin grêle, quand bien souvent l'anus serait mieux placé au cœcum.
isons enfin que l'entérotomie de Nélaton a été faite sans antisepsie,
i moins à la période de sa grande faveur.

Ces explications permettent de comprendre pourquoi l'entérotomie t peu à peu tombée dans un discrédit qui s'est encore accru par la veur avec laquelle on accueillit les premiers succès de la laparotomie. En réalité, il n'existe pas de statistique bien faite de l'entérotomie, ici comme dans bien des cas, les statistiques antérieures sont empeuses.

Les chirurgiens qui ont pratiqué cette opération la considèrent mme bénigne, et Lawson Tait sur onze entérotomies, n'a eu que ux cas de mort, léthalité bien inférieure à celle de la laparotomie ssique.

De la conduite à tenir dans les cas d'occlusion intestinale. Deux cas peuvent se présenter.

On peut avoir affaire à une occlusion aiguë ou à une occlusion onique.

Dans l'occlusion aiguë, un malade est pris en pleine santé d'une leur vive de l'abdomen, immédiatement les selles et les gaz se priment, l'urine diminue, le facies se tire, l'algidité commence. ventre plat pendant quelques heures ne tarde pas à se laisser tendre.

les cas d'occlusion aiguë sont presque toujours causés par des

lésions justiciables de la laparotomie telles que brides, diverticules, volvulus, corps étrangers de l'intestin grêle, hernies internes. Aussi deux grands préceptes doivent diriger la conduite du médecin, il sont relatifs au danger du traitement médical et à l'indication de la laparotomie pratiquée le plus tôt possible.

Il y a longtemps qu'on l'a dit, une occlusion intestinale aigué doit être traitée comme une hernie étranglée. Qui s'aviserait à l'hem actuelle de traiter une hernie étranglée par des purgatifs ou tous autre méthode?

L'opération est nécessaire et il faut qu'elle soit précoce. Le jou où on opérera couramment les occlusions aussi rapidement que les hernies étranglées, la mortalité tombera à 20 ou 25 0/0 dans un es comme dans l'autre.

L'idéal c'est donc de faire la laparotomie; encore faut-il la sime dans de bonnes conditions. Si le ventre n'est pas ballonné, c'est la laparotomie qu'il faut faire d'emblée, on tâchera de faire une peut incision et d'explorer l'intestin rapidement et sans le dévider.

Mais, s'il y a ballonnement du ventre, la laparotomie est contrindiquée, à mon sens du moins, comme opération primitive. On sen donc d'abord l'anus contre nature, et un peu plus tard, quelque heures après, on pratiquera dans de bonnes conditions une laparote mie médiane, sur un sujet plus vigoureux avec un ventre dégoné C'est là la pratique de Schede et nous avons dit quels succès elle a donnés.

Dans l'occlusion chronique il est fort difficile d'arriver à un degnostic rapide. Ce n'est qu'après des alternatives de constipute suivies de selles que s'établit enfin l'occlusion proprement dite.

Les purgatifs ayant réussi dans les débuts, on continue à les enployer presque fatalement. En fait, je pense qu'on a le droit d'enployer les purgatifs dans les premières vingt-quatre heures d'occision proprement dite, ne serait-ce que pour confirmer le diagnosie.

Une méthode préconisée par Faucher, Küssmaül, Senator, Bochard, et qui dans bien des cas donne de bons résultats, c'est le lavage de l'estomac. Cette pratique mérite d'être toujours tentée en raise de son innocuité et la guérison possible qu'elle peut produire. Nous n'en dirons pas autant du lavement électrique de M. Boudet de Pris. Cette méthode a donné deux cas de mort rapportés dans une climique récente du Dr Prengrueber; bien d'autres décès lui sont dûs, qui un mis sur le compte de l'intervention chirurgicale succédant au lavement électrique impuissant. La laparotomie endossait la respectibilité d'une mort qui ne doit cependant être imputée qu'au traiteme électrique. Celui-ci n'a servi qu'à retarder la seule intervention véritablement indiquée.

Que peut faire, en effet, ce traitement dans les cas d'occlusion dus à des brides, cancers, rétrécissements, péritonites, volvulus, torsions? Rien sans doute, sinon d'exagérer les lésions.

Le traitement médical, purgatifs et lavage de l'estomac, peut donc être employé au début d'une occlusion chronique. Mais, dès que le malade sera resté vingt-quatre heures sans émettre ni gas, ni selles, avec un ventre ballonné et des vomissements, et cela malgré le traitement médical, la question d'intervention chirurgicale se posera comme imminente. On ne devra pas laisser passer le second jour sans avoir opéré.

L'opération de choix doit être ici l'anus contre nature, et on ne le fera pas suivre d'une laparotomie presque immédiate comme nous l'avons conseillé dans l'occlusion aiguë.

Les raisons qui militent en faveur de cette opération sont que l'occlusion chronique est précisément le résultat des lésions qui, de l'avis unanime, sont justiciables de l'entérotomie : cancer, rétrécissements, paralysie intestinale, accumulation de matières, de noyaux de cerises, etc., tumeurs du bassin comprimant l'intestin.

Un autre motif de préférer l'entérotomie, c'est que dans l'occlusion chronique, le ballonnement du ventre est constant; il est, en effet, préparé de longue date par la constipation opiniâtre qui précède l'occlusion vraie.

L'entérotomie devra être faite non pas dans la fosse iliaque gauche comme le conseille M. Verneuil, mais à droite, parce que le cancer qui est une des causes les plus fréquentes d'occlusion chronique a coutume de siéger à l'S iliaque. En outre, l'anus fait à dreite a plus de chances d'être placé à peu de distance de l'obstacle. On fera une incision verticale, longue de 12 à 15 cent. environ, tombant à peu près sur l'épine iliaque inférieure. Après l'incision du péritoine, avec l'index introduit dans le ventre, on explore rapidement la partie accessible du paquet intestinal. Si on trouve un obstacle, on le supprime si la chose est possible, si non, on fixe l'intestin à la peau. L'anse qui sera fixée sera soit le cœcum s'il est distendu, soit l'intestin grêle si le cœcum est vide.

Une précaution importante, quand l'intestin est distendu, c'est de ne pas passer les sutures en un seul temps avec l'aiguille de Reverdin, cette manœuvre expose à la perforation de l'intestin, et à l'effusion des matières fécales filtrant par les trous de l'aiguille jusque dans le péritoine. On passera son fil d'abord à travers la paroi abdominale, puis à travers les tuniques superficielles de l'intestin. Les aiguilles courbes ordinaires conviennent admirablement pour exécuter cette petite manœuvre.

En résumé, la laparotomie est la méthode de choix pour le traite-

ment de l'occlusion aiguë. On la fera d'emblée si le ventre n'est pas ballonné. Dans le cas contraire, on fera l'entérotomie d'abord et quelques heures après, la laparotomie médiane. L'occlusion chronique est justiciable de l'anus contre nature. Ultérieurement, bien longtemps après, on peut faire la laparotomie et au besoin réséque une tumeur cancéreuse ou un rétrécissement, enlever une tumeur pelvienne ou faire toute autre manœuvre indiquée.

(A survre.)

## REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Note sur le Bichlorure de Méthylène et les Autres Amesteisiques, par Sir Spencer Wells, Bart., F. R. C. S., (British. med. Journal, 9 juin 1888. — Depuis 1872, sir Spencer Wells emploie k bichlorure de méthylène de préférence aux autres anesthésiques et n'a eu qu'à s'en louer.

Les vapeurs de ce corps peuvent être données sans exception dans tous les cas, car elles produisent une anesthésie complète et leur emploi n'a jamais été suivi de symptômes dangereux pouvant leur être attribués. Cependant il semble qu'il s'agisse ici d'un corps dont la formule chimique n'est pas nettement fixée. Les uns admettent que le bichlorure de méthylène agit comme un mélange de chloroforme et d'alcool méthylique, et le professeur Tyndall assure qu'il est impossible de pouvoir faire du bichlorure de méthylène pur à moins de dix shillings l'once. La préparation de Riedel dont s'est servi sir Spencer Wells paraît agir plus rapidement que les autres, mais la vapeur se condense sous forme de neige dans l'appareil, ce qui rend plus difficile son administration. Cette précipitation est produite par une évaporation rapide.

Dans certains cas, en outre, l'anesthésie est produite très lentement et est très fugace; les nausées et le vomissement commencent parfois avant l'anesthésie complète. Sir Spencer Wells s'en tiendra donc au bichlorure de méthylène proposé par le D' Richardson et qui lui a rendu d'excellents services dans plus de 2,000 opérations.

## SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 19 décembre 1888, - Présidence de M. POLAILLON.

SYNOVITES A GRAINS RIZIFORMES. — M. Terrillon rappelle qu'en 1886 il a présenté à la Société de chirurgie un malade dont les grains riziformes ne présentaient aucun bacille à l'examen microsco-

pique. M. Martin inocula ces produits pathologiques à des lapins qui moururent plus tard de tuberculose. Le malade remis il y a très peu de temps est encore aujourd'hui très bien portant.

M. L. Championnière demande si on a trouvé des bacilles sur les lapins inoculés comme en a rencontré Wallich dont les travaux ont été faits sur un malade de son service.

M. Reynier revient sur ce fait qu'on n'a jamais trouvé de bacilles, si ce n'est une fois dans la paroi d'un grain riziforme; quand on s'est borné à l'examen par le microscope, il est absolument nécessaire dans ces recherches de se servir de l'inoculation.

M. Verneuil n'est pas étonné de cette absence de bacilles. Ces tuberculoses closes n'en renferment pas, c'est à peine si on en rencontre dans les abcès ossifiuents. Aussi le procédé français d'inoculation vaut-il mieux que le procédé allemand de la coupe histologique. Le cobaye doit être choisi pour les inoculations tuberculeuses à cause de la constance de ses réactions.

DEUX CAS D'ANÉVRYSME POPLITÉ TRAITÉS PAR LA LIGATURE DE LA FÉ-MORALE. — Il s'agit de deux observations présentées par M. Brun. Chez les deux malades, la compression par la bande d'Esmarch avait été inefficace et la ligature de la fémorale fut pratiquée dans le canal de Hunter avec un catgut nº 4. La guérison suivit ces deux interventions.

A ce propos, M. Reclus analyse les déductions tirées par M. Brun et après avoir cité la statistique de Ponisot de Delbet, prend celle donnée par M. Brun et complétée par lui. Il arrive à quatre vingtdeux cas sur lesquels il relève quatre morts et cinq gangrènes qui ont nécessité l'amputation. Ce qui fait une mortalité de 5 0/0, bien inférieure à celle de 18 0/0 citée dernièrement dans la Revue de chirurgie. Cette mortalité déjà faible doit encore diminuer, car en analysant les faits, on trouve une asystolie qui ett causé la mort quelle qu'eût été l'intervention et dans les autres cas, il y a eu suppuration du sac, ce qui arrivera de moins en moins au fur et à mesure que l'antisepsie se perfectionnera. Reste la gangrène! Elle est survenue chez les malades soumis auparavant à de nombreuses séances de compression. Or toutes les manœuvres considérées autrefois comme douces, ont cependant donné un certain nombre de morts: la bande d'Esmarch notamment expose à des embolies, comme a pu le constater Bardeleden. D'un autre côté, la flexion forcée dans les anévrysmes poplités, ne donne que 36 0/0 de succès, la bande d'Esmarch 46 0/0, la compression digitale ne guérit elle-même qu'un malade sur deux. On reviendra donc à la ligature qui donne déjà un plus grand nombre de guérisons et qui en donnerait davantage si les malades n'avaient pas passé par la succession des méthodes dites de douceur, qui elles-mêmes prédisposent à la gangrène.

Où placer le fil? le plus près possible du sac; car aujourd'hui on ne doit plus craindre, grâce à l'antisepsie, les hémorrhagies secondaires. C'est la conduite que M. Reclus a tenue dans la cure d'un anévrysme axillaire et il a obtenu un résultat étonnant. Pour la poplite, à cause de sa profondeur, il est plus difficile d'assigner des limites précises, car l'anévrysme peut remonter plus ou moins haut; on mettra donc le fil où on pourra.

Faut-il pratiquer l'extirpation du sac? M. Delbet est enthousiaste de ce moyen; M. Reclus préfère de beaucoup la ligature. Le premier procédé est trop aventureux et ne doit être tenté que dans des ess exceptionnels.

M. L. Championnière partage l'avis de M. Reclus. Dans les statistiques il faudrait ne réunir que des cas semblables, c'est-à-dire des opérations faites par des chirurgiens faisant également bien l'antisepsie. Les hémorrhagies secondaires ne sont en effet plus à craindre et la gangrène ne se montre pas probablement parce qu'aucun phénomène inflammatoire ne se montre au niveau de la ligature. Les méthodes dites douces comme la flexion, sont souvent de véritables tortures. Quant à l'extirpation, elle peut être conseillée par de jeunes auteurs faisant surtout des travaux de statistique; mais celles qu'il a pratiquées pour un anévrysme de la radiale et de l'humérale lui permettent de dire que c'est une opération excessivement laborieuse dans laquelle on ne doit s'engager que lorsque les circonstances vous y forcent.

M. Verneuil soutient le procédé de la flexion, qui est en général mal faite. Il faut l'appliquer avec des intermittences si on ne vest pas en effet faire souffrir énormément son malade; mais c'est une pratique à conserver. La compression digitale est insupportable pour le malade et les personnes qui la pratiquent, la bande d'Esmarch donne lieu à des accidents; la ligature s'impose donc mais en tenant compte de l'âge du sujet, car il a vu mourir au bout de six jours un homme de 80 ans, sans qu'aucun accident pût expliquer cette terminaison funeste. Il faut aussi tenir compte de l'état du cœur. Quant à l'extirpation, il faut la rejeter; il se souvient encore d'un anévysme poplité qu'il opéra de cette façon, pressé par ses élèves! et il ne recommencera pas. Du reste, que faire des nerfs, s'ils passent, comme cela se voit quelquefois, dans la tumeur?

M. Trélat a dans ce moment un malade atteint d'anévrysme poplité et tout en n'approuvant pas dans tous les cas l'extirpation, cette méthode ne lui paraît pas excessive. On a cité, pendant la discussion, le petit travail de M. Championnière; mais il a surtout trait à la ligature des gres vaisseaux par le catgut. M. Championnière est trop exclusif et un fil de soie peut très bien sortir de la plaie de la ligature sans qu'il y ait eu production d'une goutte de pus. Il a publié un exemple semblable. Cependant il préfère et fait depuis six ans la ligature au catgut.

M. Kirmisson fait aussi toujours ses ligatures de gros vaisseaux au catgut et îl a dernièrement lié l'humérale pour un anévrysme diffus de cette artère.

M. Terrier emploie toujours des fils de soie absolument aseptiques et n'a jamais eu d'élimination.

M. Reclus n'a rien à répondre, si ce n'est qu'il conseillerait encore l'extirpation qu'il a conseillée autrefois à M. Verneuil et cela parce qu'il existait une collatérale qui a été susceptible de donner une hémorrhagie considérable pendant l'ablation et qui, par conséquent, ett pu faire réapparaître les battements de la tumeur.

TRAITEMENT DE LA SALPINGITE (suite de la discussion). — M. Terrier apporte les résultats de sa pratique consignés en partie dans la thèse de M. Monprofit. Il a pratiqué 8 fois l'ablation des annexes, 4 fois pour des tubo-ovarites suppurées, 1 fois pour une hémosalpingite unilatérale, 2 fois pour des accidents nerveux occasionnés par une salpingo-ovarite et par des fibromes utérins, enfin une dernière fois pour une double salpingite; cette dernière malade avait une trompe droite abcédée et communiquant avec l'intestin, elle mourut. Les autres malades ont été revues et ont toutes été améliorées. Pour M. Terrier, les salpingo-ovarites suppurées sont toutes justiciables de l'opération; dans les cas d'hémosalpingite, on peut aussi intervenir; mais il est inutile de faire l'ablation des annexes des deux côtés. Enfin, pour les accidents nerveux, on peut, comme il l'a fait, pratiquer une castration double.

La pathogénie des salpingites est celle de la propagation par la muqueuse; du reste, les muqueuses sont elles-mêmes doublées de vaisseaux lymphatiques qui peuvent s'enflammer avec elles. Dans la propagation, la seule chose difficile à expliquer est le passage de l'inflammation de la trompe à l'ovaire et au tissu rétro-utérin, comme il en a eu deux exemples. Ce diagnostic est véritablement difficile et doit être fait sous le chloroforme dans certains cas.

Il n'est pas de l'avis de M. Routier qui recommande toujours l'intervention; car si elle rend des services considérables dans les salpingites suppurées, elle peut être inutile dans les salpingites catarrhales et autres qui sont le plus souvent sous la dépendance d'une métrite.

LECTURE. - M. le secrétaire général lit une observation de M. Re-

- I Une composition ceriter sur un sujet concernant les affection vénériennes (trois heures seront données pour cette composition);
- 2º Une épreuve orale de diagnostic sur deux malades atteins d'affections chirurgicales (exposé de vingt minutes après examente vingt minutes au l'é des malades);
- 3º Épreuve de médecine opératoire sur un cadavre.
- ART. 7. Pour les épreuves orales la note maxima sera le 20 points; elle sera de 30 points pour l'épreuve écrite et pour l'épreuve de médecine opératoire.
- ART. 8. Pour le concours d'internat, le jury sera consisti comme il est dit aux articles 3 et 4 ei-dessus, mais soulement sus trois jugés et un suppléant.

Les épreuves comprendront :

- 1. Une composition corite qui portera sur un sujet d'anatomis de pathologie, et pour laquelle il sera donné deux heures. Ce mis sera pris par tirage au sort entre six questions arrêtées par lejuy au début de la séance, tenués secrètes et closes sous envelopes distinctes:
- 2º Une épreuve orale sur un sujet concernant les maladies visériennes (leçon de dix minutes après dix minutes de réflexion);
- ART. 9. —Les dates et lieux des concours à intervenir seront fixe par arrêté ministériel, ainsi que les emplois auxquels ces concours auraient pour objet de pourvoir.
- Ann 10: 44 Le conseiller d'État, directeur de l'administration pénitentiaire, et le préfet de police seront chargés, chacun en ce pi le concesne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 décembre 1886.

Pour le président du Consail, Ministre de l'intérieur, Le sous-secrétaire d'État.

Léon Bourgnois.

## BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.

Anatomie des centres nerveux, leçons professées par le D' Luive
EDINGER, traduit de l'allemand par M. Sinaud, externe des hôpitaité
Liyon. --- Paris, 1889, 1 vol. gr. in-8° de 285 pages avec 122 figures, 88.

L'ELAXIR ET PILULES GREL chlorhydze-populates (amere et femme digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la gressesse.

Le Propriétaire-Gérant : De E. BOTTENTUIS.

Paris.—A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, success 52, rue Madame et rue Corneille, 3 pour arriver au baccalauréat restreint, qui peuvent remédier à cette absence de connaissances préliminaires indispensables.

- « Mais c'est ici que le tact de l'auteur doit se montrer : savoir se borner sans rien omettre d'essentiel; ne pas perdre de vue le public spécial auquel on s'adresse, et, tout en restant concis, présenter un aperçu suffisamment complet de l'organisation et des rapports de l'ensemble des différents types. C'est cette juste mesure qu'il est si difficile de garder, qui est l'écueil de beaucoup d'ouvrages, d'ailleurs estimables.
- « Un des principaux mérites de l'ouvrage rédigé d'après le cours de M. Roule réside précisément dans le choix judicieux des matières. Chargé, en outre de ses fonctions à la Faculté des sciences, de l'enseignement de la zoologie dans une école de médecine. M. Roule s'est bien pénétré des besoins de l'auditoire spécial auquel il s'adressait, et s'est préoccupé avant tout d'être clair et concis. Il a su faire entrer dans un cadre restreint toutes les applications de la zoologie à l'art médical, et sans rien omettre d'essentiel, s'est attaché à présenter un tableau d'ensemble de l'organisation et des rapports des différents groupes entre eux, insistant sur les groupes les plus importants à connaître pour le médecin, passant rapidement, tout en en donnant une idée suffisante, sur les espèces qui n'ont qu'un intérêt purement zoologique. »

Tout en exposant les détails pratiques qui intéressent le médecin et le pharmacien, l'anteur a indiqué les relations des êtres entre eux, afin de montrer l'enchaînement des groupes d'animaux et de laisser dans l'esprit une idée générale sur l'évolution du monde biologique, et cela autant dans le but de satisfaire à l'esprit philosophique de la zoologie actuelle, que pour permettre à la mémoire de mieux retenir les détails, en les rattachant à un petit nombre de faits principaux découlant les uns des autres.

Cet ouvrage est divisé en trois parties. La première est consacrée à la morphologie générale, les termes techniques et les principales formes y sont expliqués succinctement; la lecture de cette première partie est donc nécessaire pour bien comprendre la seconde.

Celle-ci renferme l'étude particulière de chacun des groupes d'animaux, en insistant de préférence sur tous ceux qu'il est utile au pharmacien et au médecin de connaître.

La troisième partie, enfin, est un simple appendice, dans lequel sont rassemblés tous les faits relatifs aux substances fournies par le règne animal à la matière médicale.

L'auteur a cherché surtout à rendre cet ouvrage utile et pratique; aussi a-t-il multiplié les tableaux et les figures, en s'appliquant à L'ERGOTININE de TANRET, lauréat de l'Institut, alcaloide et principe stitule s'emploie dans tous les cas où celui-ci est indiqué. L'auteur en prépare un Sirop à la cuillère à café — (dose: de 1 à 6 par jour) — et une Solution hypodermique à 1 mille le cube — (dose: de 3 à 10 gouttes). — L'injection d'Ergotinine de Tanret ne par le d'accidents locaux.

Vente en Gros: Ch. TANRET, 14, Rue d'Alger, PARIS. Détail à Paris: Phie TANRET, 64, Rue Basse-du-Rempart.

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Affections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'amploi. — Boissons: 2 cuillerées par litre d'eau, in bière, tisa les, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par um d'eau. — Pulvérisations: pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON 1 FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparaisses similaires ayant une composition et des propriétés très-différentes.

# Dragées Demazière

Dosées à 0 gr. 125 de Poudre,
Véritable Spécifique
de la Constipation habituelle.
Dépôt général: Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villars, Paris
Echantillons franco aux Médecins.



Nouveau Sinapisme fait avec de la farine de moutarde pure.

Pour recevoir un échantillon gratuit il suffit Tenvoyer sa carte (5 cm. de chissement), à MM. COLMAN, 108, Cannon Street-Londres.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMATRE

Travaux originaux: Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature, par le Dr Chaput (suite). — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes: Société de chirurgie, séance du 19 décembre 1888. — Bibliographie. — Bulletin bibliographique.

Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature.

> Par le D' CHAPUT Chirurgien des hôpitaux (1). (Suite) (1).

Entérolomie. Avantages et inconvénients.

1º Avantages de l'entérotomie.

L'entérotomie est en train de revenir en faveur, M. Verneuil la préconise dans les cas où le diagnostic est douteux pour parer aux accidents. M. Tillaux après avoir été partisan de la laparotomie revient à l'anus contre nature. Schede conseille de faire l'anus chirurgical dans un premier temps pour soulager le malade, puis d'exécuter la laparotomie un peu plus tard dans de meilleures conditions.

Enfin, Lawson Tait, dans un article récent du Bulletin médical, paraît avoir absolument renoncé à la laparotomie pour les cas d'occlusion. Il a pratiqué l'entérotomie avec beaucoup de succès.

Examinons donc les raisons qui plaident pour ou contre l'extérotomie.

En premier lieu, il est hors de conteste que l'anus artificiel est l'opération de choix dans les cas de cancer de l'intestin ou de rétrécissement, dans ceux de paralysie intestinale, dans ceux enfin de compression par certaines grosses tumeurs de l'abdomen. La difficulté est, nous le savons bien, de faire le diagnostic, mais nous examinerons ce point ultérieurement.

L'anus a encore de grands avantages comme moyen de diagnostie. Il permet de reconnaître avec une grande facilité une péritonite méconnue jusque-là. Par la plaie de la paroi abdominale, on peut, on doit même explorer avec le doigt toute la partie accessible de la

<sup>(1)</sup> Voir France médicale, n. 149.

# Pilules du Dr Moussette

Les Pilules Moussette, à l'acontine et au quinium, calment ou guérisse

« reuses et inflammatoires. »

« L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies latis à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrànique, du même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments, » (Sedéli à Biologie, séaste à 3 hoir se Dose : Prendre de 3 à 6 pilules dans les 24 heures,

Exiger les Véritables Pilules Moussette de chez CLIN et C. Paris.

V. DESCHIENS SOLUBLE de

(ADMISE DANS LES HOPITAUX DE PARIS)

PRINCIPE FERRUGINEUX NATUREL. — RÉPARATEUR DES GLOBULES DU SAM

n'occasionnant jamais ni maux d'estomac ni constipation.

Dans les cas de Chlorone et d'Amémate rebélles aux moyens thérapeutiques ordinaires, les préparati d'Mémoglobine de V. Deschiens, expérimentées dans tous les Hépitaux, ont donné les résultats leuf favorables. DANS TOUTES LES PHARMAGIES. — Vonte en Gros: 11, RUE DE LI PERLE, PH

Mygiénique, Reconstituant, Stimslant Remplace Boins alontine, ferrugiscus suffuseux, surjout les Bains de mer. Entjer fimbre de l'inst. — PHARMACIES, BAINS

# ELIXTR FERRO-ERGOTE

2. Place Ventime, P. ..

Es-préparateur de l'école supérieure de pharmacie de Paris, — 48, avenus d'alle Partout où l'iode est applicable à la surface de la peac, on amploie avec de retages le coton iodé. C'est l'agent le plus favorable à l'absorption de l'iode par la révulsif énergique, dont on peut graduer les effets à volcaté, il remplace avec me papler moutarde, l'huile de croton tiglium, les emplatres émétisés, le thapsis même les vésicatoires. On a obtenu le succès les plus éclatants dans les hoptantes de le descriptions, les deuleurs articulaires du genoux, de l'éparte, mantiferticulaires, les éparchements dans la plèvre, les engorgements ganglions ont été guéris sans lésion de la peau en un sourt espace de temps. ont été guéris sans lésion de la peau en un court espace de temps. Prences 8 fr. 50. - Se trouve dans toutes les phermacies.

# APPÈTENCE - MALADIES & l'Es

s à base de PEPSINE. Correspondant à la Digestion de la chair maccalaire, des s

GRANDE GUILLEREE APRÈS GNASUE REPAR-ALE, 54, Chasses d'Astin, et 68, Res de Prevenus et Phin

Inconvénients de l'entérotomie. — On reproche généralement à l'entérotomie d'être inutile et impuissante dans les cas de brides, torsions, corps étrangers de l'intestin grêle, etc... Cette opinion est peut-être exclusive; qui sait si l'intestin vidé de son contenu, diminué de volume, calmé, débarrassé de ses contractions désespérées, ne pourra échapper aux causes d'étranglement qui agissaient sur lui. Mais ceci n'est qu'une hypothèse. Ce qui est plus certain, c'est que ce sont justement ces cas qui sont justiciables de la méthode de Schede et qui grâce à elle pourront être guéris.

Un second reproche fait à l'entérotomie c'est sa gravité. Je m'empresse de dire que les statistiques antérieures ne méritent aucune créance pour les raisons que voici. Le plus souvent l'anus a été fait beaucoup trop tard, dans des conditions désespérées; jusqu'ici en effet, le public médical tergiverse trop longtemps dans les cas d'occlusion, et les malades arrivent au chirurgien dans un état des plus alarmants. On ne doit donc pas plus rejeter l'entérotomie que la laparotomie, si leurs résultats sont mauvais, parce que ces opérations ont été faites jusqu'ici le plus souvent dans de mauvaises conditions. Et puis, l'entérotomie de Nélaton, qui a eu si longtemps la faveur, est une mauvaise opération, en ce sens qu'on va chercher la première anse d'intestin grêle, quand bien souvent l'anus serait mieux placé au cœcum. Disons enfin que l'entérotomie de Nélaton a été faite sans antisepsie, du moins à la période de sa grande faveur.

Ces explications permettent de comprendre pourquoi l'entérotomie est peu à peu tombée dans un discrédit qui s'est encore accru par la faveur avec laquelle on accueillit les premiers succès de la laparotomie.

En réalité, il n'existe pas de statistique bien faite de l'entérotomie, et ici comme dans bien des cas, les statistiques antérieures sont trompeuses.

Les chirurgiens qui ont pratiqué cette opération la considèrent comme bénigne, et Lawson Tait sur onze entérotomies, n'a eu que deux cas de mort, léthalité bien inférieure à celle de la laparotomie classique.

De la conduite à tenir dans les cas d'occlusion intestinale.

Deux cas peuvent se présenter.

į

On peut avoir affaire à une occlusion aiguë ou à une occlusion chronique.

Dans l'occlusion aiguë, un malade est pris en pleine santé d'une douleur vive de l'abdomen, immédiatement les selles et les gaz se suppriment, l'urine diminue, le facies se tire, l'algidité commence. Le ventre plat pendant quelques heures ne tarde pas à se laisser distendre.

Ces cas d'occlusion aiguë sont presque toujours causés par des



## VERITABLE **EXTRAIT**de**VIANDE**

plus bautes Depuis 1867, les compenses aux grandes Expositions Internationales.

Hors concours depuis 1885

Précieux pour Ménages et Malades

Exiger la signature du Bon LIEBIG en encre bleue sur l'étiquette

SE MÉPIER DES IMPTATIONS

# APPAUVRISSEMENT DU SANG .

# YROPHOSPHATE DE FER

Approuvé par l'Académie de Médecine Approuve par l'Academie de Madeline, Recommandé coulte la Scrofule, Rachitisme, Glandes, Tumours, Irrégularités di Sang, Pales coulours, Partes, alc. — On l'emplace da Pitules, Dracess on Sanc (2), Sciurion (2º50), et Vin (5º), au choix des malades.

## DE BEL

AU QUINQUINA ET COLOMBO CeVin fortifiant, fébrifuge, antinerve les affections scrofuleuses, flowes, neuroses, diarrhees chroniques, pales couleurs, etc.—Prix: 41. DETHAN, Phion, a Paris, rec Bandin, 28, et pr. Pharmacies.

Tuberculose, bronchites chroniques, etc.

## Capsules Boëtte A L'IODOFORME CRÉOSOTÉ

rigoureusement dosées à 5 centigramm d'iodoforme et de créosote pur Experimentates avec succès dans les tépitaux de Parie Pie BOETTE, 65, r. Blanche, Paris

## ELIXIR FERRO-ERGOTE MANNET



Indications: Chlorose des jeunes filles, anémie liée à des troubles utérins. Motrite chronique, inertie de la matrice. Incontinence d'urine, Spermator-rhée, Leucorrhée, Métrorrhagie, Dysménorshée, etc.

2, Place Vendome, PARIS

# SOURCE REIGNIER

Autorisée par l'Etat, approuvée par l'Acad Plus froide, plus gazeuse, plus ferragione el lithinée que les Célestins et les autres source; à ano astituante et la plus riche du bassin; sen sant aucune altération par le transpert; sons contre les maladies du foie, de l'astant, is is du rein et de l'appareil urinaire.

Prix : 20 Fr. la Caisse de 50 LITRES

Dépôt chez tous les pharmaciens de France et le l'im Adresser les commandes à l'adm. de la forre tiell

ADRIAN (PURE VIANDE DE BŒUF FRANÇAS)

# DIEMVA

(BŒUF D'AMERIQUE)

Admises dans les hépitau à l'an Ces poudres conservent tous le cipes de digestion, d'assimilate nutrition, et sont les sentes bet de te supportées longtemps par les nu Gros : 44 Gros: 11, rue de la Perie, PARI 

# QUINA \* FER Chlorose, Anemie

abre de l'ACADENIE de BAIN & FOURNIES
A3, Rue d'Amsterdam, Paris

(Pilules de Coloquinte ou PURGATIVES, LAXATIVES, DEPUR

e MM. les Médecins qui désire expérimenter, en recevront g boîte sur demande adressée i M. Prermacien, 28, rue de Grama

## OSGES VOSG

Station Thermale ouverte du 15 Mai au 1º Octobre Traitement des Maladies du Tube Digestif, des Affections Rhumatismales et des Voies bet

TRAIET DIRECT DE PARIS A PLOMBÉRES EN S. HEURES

EN EN BOISSON. — BALVIS CONCENTRÉS
Expédition des Eaux et Bains Concentrés pour yazge à domicile.

Les Baux de Plombières sont transportèes sans altération, elles se conservent indéfiniment.

Les Bains Concentrés sont obtenus par l'évaporation de l'Eau minérale, et ont toutes les proprès du Bain de Plombières. — ARRISSER LES DEMANDES DERECTEMENT à La Coucau Dépot Principal, Maison ADAM, 31, Boulevard des Italiens, de l'accession de l'entre de l'accession de l'acc

# LA FRANCE MÉDICALE

## SOMMAIRE

Physiciogie pathologique: De la présence des microbes dans les kystes des-moides congénitaux de la face, par MM. Verneuil et Clado. — Recherches sur l'anesthésie hystérique, par M. Alfred Binet. — Travaux originaux: Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale, suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature, par le Dr Chapat (suite et fin). — Comptes rendus analytiques des Sectétés auvantes: Société simque de Paris, aérace du Mestobre 1888. — Pibliographie. — Nouvailles. — Bulletin bibliographique.

### PHYSIOLOGIE PATHOLOGICUE

De la présence des microbes dans les hystes dermoïdes congénitaux de la face.

Par MM. Verneuu et Clado (1).

Le rôle que jouent les microbes dans l'organisme sain et malade est à coup sûr l'un des problèmes les plus intéressants de la science médicale moderne. Il convient donc de rechercher ces microbes dans toutes les parties du corps : surface extérieure, cavités, humeurs et parenchymes, et surtout dans les foyers pathologiques. C'est pourquoi, le hasard ayant amené pendant ces temps deraiers à la Clinique chirurgicale de la Pitié quatre cas de kystes dermoïdes congénitaux de a face, nous avons eru utile de les examiner au point de vue particulier de la Microbiologie.

Ces kystes, comme on le gait, formés aux dépens des fentes branchiales, sont constitués par une parci propre et par un contenu décrits trop complètement par les anatomo-pathologistes pour qu'ilsoit nécessaire d'y revenir (2); mais il n'est pas arrivé, à notre connaissance, qu'on ait constaté ni même recherché soit dans cette paroi, soit dans ce contenu, l'axistence des micro-organismes.

Or, trois fois sur quatre, nous les avons trouvés dans les condibtions suivantes: deux fois il s'agissait de kystes dermoïdes du plancher de la bouche chez des sujets masoulins de 14 et 16 ans; une fois d'un kyste dermoïde de la queue du sourcii droit chez un jeung homme de 22 ans.

Dans ces trois cas, le liquide recueilli un peu avant l'opérationil, avec les précautions nécessaires pour que toute contamination du

<sup>(1)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

né

<sup>(2)</sup> Voir le beau Traité des kystes congénitaux, par MM. Lannelongue et Abhard, 1886, 1 re partie.

dehors fût impossible, traité par les réactifs d'usage et examiné surle-champ au microscope, présentait, outre les éléments ordinaires (cellules épithéliales diverses, granulations graisseuses, poils follets, etc.), des microbes de formes diverses, en nombre variable, susceptibles d'être multipliés par le procédé des cultures et qui, inoculés à des cobayes et à des souris, n'ont paru posséder aucune propriété pathogène,

Au point de vue de la forme, qui est variable, nous avons trouvé dans le kyste de la queue du sourcil du jeune homme de 22 ans, des bâtonnets ressemblant à ceux de la flèvre typhoïde, de 7 micras environ, légèrement recourbés et arrondis à leurs extrémités, isolés ou réunis en groupes dans l'intervalle des cellules épidermiques ou épithéliales, quelques-uns même siégeant dans les cellules sébacées. La paroi du kyste n'en renfermait pas. Par la culture, ces bâtonnets liquéfient la gélatine et se disposent en étoile. La culture sur l'agar glycériné donne une tache d'un blanc grisâtre, un peu exubérante, à bords légèrements relevés.

Dans les kystes du plancher de la bouche, à paroi et à contenu tout à fait types, grande quantité de microcoques mobiles, libres, ne formant ni amas, ni grappes, ni chapelets, ni chaînettes. Multiplication facile par la culture. N'existant pas dans la paroi.

Le quatrième kyste, enlevé au sourcil d'une fillette de 15 ans, a donné des résultats douteux; le liquide recueilli pendant l'opération, alors que la poche avait été ouverte par le bistouri, a pu à la rigueur être mêlé de germes étrangers. Quoi qu'il en soit, examiné quelques minutes après son issue, il ne présentait aucun microbe. Mais les cultures sur l'agar-agar glycériné donnent des colonies d'un blanc laiteux composées de microcoques non pathogènes.

On ne saurait, d'après un aussi petit nombre de cas, se prenoncer sur la fréquence plus ou moins grande de la colonisation microbienne des kystes dermoïdes de la face, ni rien affirmer sur la signification du fait en lui-même. A cet égard, il faudra étudier comparativement les cas positifs et les cas négatifs et voir s'ils correspondent à des différences dans la marche de l'affection.

- Trois remarques néanmoins sont dès à présent permises :

on les kystes, dans lesquels on a rencontré des microbes, bien qu'indolents comme d'habitude, étaient en voie de progrès manifeste quand les malades sont venus à l'hôpital. Il serait donc possible que l'invasion microbienne ait été pour quelque chose dans cet accroissement dont les causes sont actuellement peu connues (les kystes en question pouvant rester stationnaires pendant de longues années).

2º Les kystes dermoïdes de la face, entièrement développés et

clos pendant la vie intra-utérine et dont la cavité n'a jamais été en communication directe avec le monde extérieur, n'ont pu recevoir les microbes qui les habitent que par l'intermédiaire du système vas-culaire qui, naturellement, les renfermait au préalable.

3° La présence des microbes dans les kystes dermoldes ne se révélant par aucun signe objectif ou subjectif, nous fournit un nouvel exemple de ce que l'un de nous a décrit sous le nom de microbisme latent.

## Recherches sur l'anesthésie hystérique.

Par M. ALFRED BINET (1).

Les recherches suivantes ont été faites sur douze hystériques hémi-anesthésiques, appartenant à plusieurs services hospitaliers de Paris:

l'excitation d'une région anesthésique, quoique n'étant pas perçue par le sujet sous la forme d'une sensation tactile ou musculaire, détermine l'image visuelle de la région excitée; cette image visuelle peut être recueillie sur un écran qu'on prie le sujet de regarder fixement; elle dure aussi longtemps que l'excitation qui la produit. (Il est bien entendu que, dans toutes les expériences, on supprime pour le sujet la vue de la région excitée et l'on évite tout ce qui pourrait donner lieu à une suggestion).

2º La piqure de la région anesthésique détermine sur l'écran l'apparition d'un point sombre ou éclairé; une ligne, un dessin quelconque tracés avec une pointe de compas sur la peau insensible produisent sur l'écran le même dessin en lignes de couleur; une légère constriction autour du poignet ou du doigt de la main insensible fait apparaître l'image visuelle de ces parties; les mouvements passifs communiqués aux divers segments d'un membre anesthésique sont reproduits par l'image visuelle de ce segment et peuvent être comptés; enfin les diverses attitudes d'un membre, qu'on peut provoquer au moyen d'une contracture artificielle, se retrouvent également dans l'image visuelle.

3º L'excitation, avec le compas, de la peau insensible, provoque, selon l'écart des deux pointes de compas, et selon la région explorée, tantôt deux points visuels, tantôt un seul; on peut, grâce à cette méthode, mesurer cette sensibilité spéciale d'un membre anesthésique, comme on mesure celle d'un membre sensible, avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experiment sensible avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experiments sensible avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experiments sensible avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experiments sensible avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experiments sensible avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experiments de l'exploration de l'experiments de l'experi

mentateur ne porte pas sur le nombre des sensations tactiles perçues, mais sur le nombre de points qui apparaissent sur l'écran. Mesurée par cette méthode, la sensibilité du membre sol-disant anesthésique paraît généralement normale.

4° Les impressions visuelles produites par l'excitation d'une région insensible sont claires ou sombres, suivant les sujets; à mesure que l'excitation se rapproche d'une région sensible, la couleur de l'impression se modifie régulièrement : elle prend une teinte rouge. L'excitation des régions hypnogènes que l'on rencontre fréquemment chez les hystériques sur le ventre et diverses parties du corps, provoque des impressions lumineuses dont l'éclat est comparable à celui de la lumière électrique. C'est probablement cette sensation lumineuse qui provoque la somniation.

5° Les images visuelles sont assez intenses pour s'extérioriser; elles couvrent les objets extérieurs, elles suivent le mouvement des yeux, elles persistent les yeux fermés; projetées sur un écran qu'on rapproche et qu'on éloigne, elles s'agrandissent, comme une image consécutive, et s'éclaircissent quand on éloigne l'écran; dans le cas contraire, elles deviennent plus petites et plus intenses. Ces changements de grandeur de l'image visuelle sont faciles à constater, en provoquant, à l'aide de deux piqures, deux points lumineux dont on prie le sujet de mesurer la distance sur l'écran. Enfin, les images visuelles ainsi provoquées revêtent la couleur complémentaire de celle des surfaces sur lesquelles on les extériorise.

6° Si l'on marque sur l'écran un point destiné à fixer le regard du sujet, l'image visuelle déterminée par l'excitation d'une région anesthésique est constamment localisée sur le point de fixation; le lieu de l'excitation n'importe pas; que la piqure soit faite à la face, sur le membre supérieur ou sur le membre inférieur, la petite tache ainsi produite vient toujours couvrir le point de fixation. Si, pendant qu'on continue la première excitation, on en fait une seconde (nous supposons qu'il s'agisse de deux piqures), la seconde image visuelle ne se confond pas avec la première, mais se fixe à une certaine distance du point de fixation. Sí, enfin, on supprime la première excitation et qu'on prolonge la seconde, la seconde image se rapproche par un mouvement lent du point de fixation et s'y localise. Après ce changement de position, la seconde image présente une configur différente et apparaît plus distinctement. Ces expériences, comme je le montrersi, peuvent nous renseigner sur le champ de la vision mentale.

sensible, les deux points visuels, chez quelques malades, apparaissent sur l'etrait, sepales exactement par la manue del les

deux piqures, a la condition que cette distance ne dépasse pas 2 centimètres ou 3 centimètres; pour les distances plus considérables, il s'opère, dans les perceptions visuelles, un phénomène de réduction.

8° Lorsqu'on trace des lignes sur la main insensible, et que celleci est placée dans le même plan que l'écran, les lignes visuelles qui apparaissent sur l'écran sont parallèles à celles qu'on a tracées sur la main.

9º Les images visuelles provoquées, persistant aussi longtemps que l'excitation qui leur donne naissance, peuvent être fixées sur l'écran par le dessin dans leurs moindres détails.

10° La signification des images visuelles provoquées n'est pas constamment comprise par les sujets; lorsqu'on imprime un mouvement passif an doigt d'une main insensible, le sujet décrit parfois ce qu'il voit sur l'étran comme une raie blanche, un bâton, une colonne, etc., blen que cette forme indécise soit réellement celle de son doigt, comme on peut s'en assurer par la concordance des mouvements du doigt et de l'image visuelle. Il résulte de ceci que la vision mentale a ses illusions comme la vision extérieure.

11º Les images visuelles provoquées ne sont jamais mises par le sujet en rapport avec l'excitation de son membre anesthésique; le sujet ne se doute pas des expériences qu'on pratique sur sa sensibilité, et il ne cesse pas de croire à son anesthésie.

12° Les images des régions anesthésiques du corps ne sont pas les seules qu'on peut provoquer par l'excitation de ces régions; si fon place un objet familier dans la main insensible, le sujet voit cet objet sur l'écran; si l'on imprime un mouvement graphique à la main insensible, le sujet voit sur l'écran les lettres tracées.

Considérations sur le traitement de l'évelusion intestionle, suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'adus contre nature.

Par le D' Charter

Chirurgion des hopkaus.

(Sedin at 20) (1).

Nous allows maintenant rapporter time observation personnelle d'occlusion intestinale chronique traitée avec succès par l'entre stemis.

F.... (Antoine), 52 ans, entre le 7 septembre 1988, salle Saint-Landry (Hôtel-Dieu), fit nº 6.

Parmi les antécedents qui peuvent nous intéresser, je note qu'il y a neuf ans (en 1879), le malade présenta des crises de constipation

<sup>(1)</sup> Voir France médicale, n. 149 et 150.

avec ballonnement du ventre, coliques et vomissements. Ces crises cédaient à la longue aux purgatifs. Du moins, de 1879 à janvier 1880, ces crises se reproduisirent avec une grande fréquence, puis finirent par cesser totalement, les selles revenant d'une façon régulière.

Au commencement de juillet 1888, reprise des mêmes accidents, qui cédèrent d'abord à l'emploi des purgatifs. A partir du 15 août, des vomissements répétés surviennent, le malade vomit les aliments solides, seules les boissons ne sont pas rejetées. Cet état se prolonge si bien que le 7 septembre, le malade entre à l'Hôtel-Dieu. Depuis quatre jours, il n'a rendu par l'anus ni gaz ni matières. Les vomissements sont devenus fécaloïdes.

Je suis appelé auprès du malade à deux heures de l'après-midi. Je trouve le malade dans l'état suivant : Facies grippé, abdominal, traits tirés, figure amaigrie, yeux profondément encavés. Le ventre est énormément distendu, le ballonnement est un peu plus considérable à droite qu'à gauche. Partout l'abdomen est sonore, nulle part la palpation ne révèle de tumeur. A travers les parois abdominales les anses très distendues se dessinent avec leurs sinuosités et leurs mouvements. Le malade éprouve de vives douleurs dans tout le ventre. Toutefois, l'exploration n'est pas très pénible. Le toucher rectal n'a rien d'anormal. Le pouls est très misérable et rapide, les urines rares, il y a de l'algidité marquée. Enfin, le malade respire difficilement, les inspirations sont fréquentes et l'auscultation révèle aux deux bases des râles sous-crépitants assez nombreux. Dans un bassin à côté du lit se trouvent des vomissements fécaloïdes.

En présence des symptômes alarmants présentés par le malade, du ballonnement excessif et de l'altération de l'état général, considérant d'autre part que l'affection date de longtemps et que le malade est très amaigri, je considère comme plus probable le diagnostic de méoplasme du gros intestin et je me décide à faire l'entérotomie.

Une longue incision verticale est faite dans la fosse iliaque droite. J'arrive bientôt dans la cavité péritonéale. Quelques anses d'intestin grêle se présentent d'abord, je les écarte et trouve derrière elles, le cœcum très distendu. A l'aide d'aiguilles courbes ordinaires, je fixe le cœcum à la peau, non pas à la manière classique, mais en laissant entre les deux rangées de suture une surface elliptique large d'environ 2 mètres au milieu du niveau de la plaie.

Les fils sont serrés immédiatement. J'ouvre ensuite aux ciseaux le cœcum. Il s'échappe une quantité énorme de matières fécales.

Le malade se trouve très soulagé aussitôt l'opération et ne tarde pas à revenir à la santé.

Le 16 septembre, on trouve mélangée aux matières fécales une grande quantité de noyaux de cerises et de peaux de cerises. Ces noyaux sont éliminés du 16 au 21 septembre, il en sort environ plein les deux mains. On apprend alors que c'est au commencement de juillet que le malade s'est ingurgité une énorme quantité de cerises avec leurs noyaux.

A un mois de là, le malade étant d'ailleurs en parfaite santé, sur les conseils de mon collègue M. Campenon, suppléant M. Bichat, je me décide à tenter la fermeture de l'anus cœcal. Je fais donner au malade des lavements simples et purgatifs, j'introduis par le rectum une sonde œsophagienne qui pénètre à une profondeur extrême. Jusque là, en effet, le malade n'avait rendu par l'anus ni gaz ni matières, sauf une masse d'aspect caséeuse, molle, dont la nature ne put d'ailleurs être déterminée. L'opération complémentaire avait été fixée au 27 octobre.

J'apprends en arrivant, que malgré les lavements purgatifs donnés avec la sonde œsophagienne, le malade n'a évacué aucune matière et aucun gaz.

Soupçonnant un obstacle, j'endors le malade et fais une nouvelle exploration avec la sonde œsophagienne. Cette fois, je sens l'instrument nettement arrêté à une faible distance. Je dilate alors l'anus et introduis une main presque entière dans le rectum. Je sens au bout de mes doigts une sorte de boudin ressemblant à une invagination. Je m'abstiens d'entrer ma main plus avant afin d'éviter la déchirure du rectum.

Certain que l'obstacle au cours des matières est dans la fosse iliaque gauche, je me décide à faire la laparotomie dans cette région, afin de déterminer la nature de l'obstacle, et dans le but de le supprimer si c'est possible.

L'incision est faite verticale, avec une longueur de 15 à 18 centimètres.

Après quelques recherches je découvre l'extrémité inférieure de l'S iliaque qui est de volume normal. Mais en remontant, l'intestin se rétrécit au point de ne plus présenter que le volume du petit doigt : ce rétrécissement siège sur une hauteur d'environ 25 cent. et je ne puis arriver à en apercevoir le bout. Les tuniques de l'intestin ont leur consistance normale.

Il était impossible de songer à une résection d'une pareille étendue, aussi je pris le parti de refermer simplement le ventre. Le 5 novembre, la guérison de la plaie abdominale était complète.

Le 26 novembre, j'appris qu'à plusieurs reprises le malade avait évacué des gaz par l'anus, il avait aussi rendu deux nouveaux noyaux de cerise, l'état général restait satisfaisant.

Cette observation soulève un certain nombre de questions. Tout d'abord de quelle nature était ce rétrécissement si étendu du côlon

descendant et de l'S iliaque. Jamais rien de pareil n'a été observé par les auteurs, et après avoir fait quelques recherches dans la littérature, j'ai fini par rencontrer l'analogue de cette lésion dans le ratatinement que présentent le côlon transverse et le côlon descendant, dans l'entéroptose de Frants Glénard.

Dans l'entéroptose, les fonctions des malades s'exécutent, quoique avec difficulté, et l'occlusion intestinale est l'exception.

Geci est d'un prenostic feverable pour l'avenir. Il est, en efit, probable que les accidents de notre malude sont attribuables à la réunion du rétréclasement et des noyaux de cerise. Tel corps étranger qui serait innocent avec un intestin normal pourre obturer u intestin rétréci.

Les noyaux de cerise étant éliminés (et nous devons fémarquer que quelques gaz ont passé depuis l'évaduation de deux nouveaux noyaux), il est à espérer que les matières pourront bientôt repredere leur cours.

En résumé, je crois que le choix de l'entérotomie a été heureux chez ce malade, non seulement purce qu'en raison de son état général et de son ballounement, la laparotomie l'aurait tué à coup sûr, mais encore parce qu'il est bien certain que cette opération n'aurait pas permis de reconnaître les noyaux de cerise. Peut-être aurait-on trouvé le rétrécissement du solon descendant, mais qu'en ent-on pa faire.

Cette observation vient donc, en somme, à l'appui des doctrines que j'ai sontenues sur le traitement de l'occlusion chronique pu l'entérotomie.

## SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS.

Séance du 25 octobre 1888. - Présidence de M. Boughard.

M. Besançon lit, an nom de MM. Morand et Richard, une observation intitulés: Prolapsus de la muqueuse uréthrale chez une petite fille. Opération. (Voir France médicale, nº 129.)

M. Villar. La rareté des prolapsus uréthraux rend cette observation fort intéressante. Les tumeurs faisant saillie à l'orifice uréthral. péuvent être soit des polypes, soit une hypertrophie de la muqueux soit un prolapsus. J'aurais voulu quelques détails sur la possibilité ou la non possibilité de la réduction, qui aurait facilité le diagnostic

M. Rendu. Il s'agit en somme d'une affection rare, mais qui pour tait être rapprochée du prolapsus rectal.

M. Letulle communique à la Société une observation de tremblement mércuriel. (Voir France médicale, nº 131 et 132.)

M. Bulzer. Aufait-on pu avoir une notion des doses toxiques no

cessaires à la production des accidents? Cette constatation serait intéressante et serait possible par le dosage du mercure dans les urines. Il est certain que même sprès une longue intexication on ne voit jamais d'accidents cérébraux graves. Je réponds ainsi à une objection faite aux injections sous-dutanées de mélanges ou combinaisons mercuriels, objection qui tombe d'elle-même par l'observation des malades soumis par leur profession à une intexication coutume.

M. Letulle. Il serait difficile de déterminer les doses toxiques nécessaires à la production des accidents. Chez les individus exerçant la profession de mon malade (préparation de poils de lapin pour les feutres), l'absorption se fait de deux façons différentes, par le contact avec les liquides mercuriels, par la pénétration de poussières mercurielles provenant des produits après leur dessication. Le dosage en serait impossible. Mals, expérimentalement, chez les cobayes, on peut continuer pendant longtemps l'administration du mercure pourva qu'elle soit faite à petite dose. A forte dose on fait mourir les animaux avec les lésions intestinales ordinaires de l'hydrargyrisme aigu.

M. Rendu. Il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est la réceptivité individuelle si variable suivant les sujets. Les accidents observés chez le malade de M. Letulle peuvent être rapprochée de ceux de l'hystérie saturnine et des autres hystéries toxiques. J'al observé chez un mercuriel des accidents de pseudo-tabes frappants: Cet homme était un hystérique. Le problème intéressant est delui-si : le malade était-il un hystérique avant son intoxication, ou l'empot-sonnement lent a-t-il influencé, surexeité son système nerveux de façon à le prédisposer à l'hystérie?

M. Letulle. On trouve très peu de cas où le malade ait été hystérique avant l'intoxication.

M. Leudet lit une observation de dermatite exfoliatrice ches un brightique. (Voir France médicale, nº 127:)

M. Rendu. Pourquoi l'urémie ne jouerait-elle pas un rôle dans la production de cette dermatite? La peau joue ches les urémiques le rôle d'émonctoire suppléaut à l'insuffisance rénale et peut être irritéé par les produits qu'elle a à éliminer.

M. Balzer. La dermatite exfoliatrice est très souvent secondaire; on la voit chez des cachestiques, les vieux eczémateux, les vieux psoriasiques.

M. Besançon. M. Thibierge a fait récemment une revue très complète des affections outanées dans le mal de Bright. Il ne signale pas la dermatite exfoliatrice, mais dite des cas d'« erythema uremicum » décrits par un médecin danois.

Les secrétaires des séances.

A. Gilbert, M. Lebreton.

### BIBLIOGRAPHIE

TRAVAUX D'OBSTÉTRIQUE du Dr A. Awoard. Lecrosnier et Babé, édit. Paris 1889.

Les trois volumes que vient de publier le D' Auvard contiement l'ensemble des articles et mémoires, soit déjà publiés, soit encore inédits, qui ont été inspirés à notre collègue par son expérience personnelle ou ses travaux antérieurs.

Dans le premier volume se trouvent tous les travaux réédités; nous citerons en particulier un résumé de la thèse de l'auteur sur la pince à os et le cranioclaste, une description de la couveuse à la quelle il a si intelligemment et si pratiquement collaboré; puis des articles nombreux qui sont déjà dans la mémoire de tous ceux que les cas d'obstétrique intéressent et qu'on est heureux de relire réuis en volume où on les retrouvers plus facilement chaque fois qu'en voudra les revoir et y puiser quelque conseil pratique.

Les deux volumes suivants sont composés de mêmes avis encor inédits: Quelques-uns ont trait à des questions de physiologie puerpuérale, si je puis ainsi dire; je citerai en particulier à cet égard, le travail si judicieusement écrit, intitulé adipose et puerpuéralité. L'écrivain et l'artiste (pour être accoucheur on n'en n'est pas moim homme) se révèlent dans quelques lignes de généralité qui sont en tête de ce mémoire. C'est une comparaison rapide entre la conformation de l'homme et de la femme: « Chez l'homme, la puissance se localise surtout dans le thorax et les membres supérieurs; chez la femme, dans le bassin et les organes de la génération.

Le mâle est fait pour la lutte et le travail, la femelle pour la reproduction.

L'homme est surtout un être thoracique et la femme un être pelvien.

Chez la femme enfin, les formes sont plus arrondies, plus moelleuses; l'artiste connaît mieux ces différences que le médecin; mais mieux que l'artiste, le médecin en sait la cause. » La modestie de M. Auvard ne peut nous tromper et nous pouvons voir qu'il appécie et juge tout aussi bien que l'artiste, mieux peut-être, puisqu'il connaît les causes de ces formes moelleuses.

La puerpuéralité, grossesse et lactation, étant cause de ralentissement de la nutrition, favorise la production et le développement de l'obésité.

La régression semble agir dans le sens contraire.

Quant aux femmes obèses on peut les diviser en deux catégoris distinctes; les obèses intègres let les obèses déchues. Chez ces dennières seules toutes les manifestations de la fonction génitale sont

plus ou moins empêchées et éteintes. Pour combattre cet état il faut surtout fortifier l'organisme, car l'affaiblissement est la principale cause du trouble fonctionnel.

Signalons encore dans ce volume un travail sur le mécanisme de la sortie des épaules, un autre sur le tamponnement intra-utérin. Enfin une longue suite d'observations, 130, dans lesquelles M. Auvarda eu soin de relever l'état des annexes ovulaires, de la vulve, de l'utérus pendant le post-partum, et enfin, toutes les modifications ou les accidents qui ont pu se présenter pendant la délivrance. On trouvera là une suite de documents qui viendront s'ajouter à tous ceux que l'on possède déjà pour définitivement fixer l'histoire de l'accouchement normal.

Le troisième volume débute par un mémoire intitulé: Extraction de la tête fœtale. L'auteur prend cette tête, l'examine, la mesure, l'étudie dans toutes ses dimensions, la compare à la filière génitale et à ses diamètres, enfin la conduit dans cette filière en notant que ce mécanisme est mis en œuvre pour faciliter sa descente, qu'elle soit première ou dernière.

Viennent ensuite des études sur les présentations en général et en particulier du front et de l'abdomen, sur l'obliquité latérale de l'utérus gravide, sur la mort subite puerpérale.

Enfin un long travail sur le diagnostic de l'époque de l'accouchement dont l'utilité pratique n'échappera à aucun médecin. C'est en effet un des renseignements le plus souvent demandés par les malades de savoir exactement, quel jour et souvent à quelle heure aura lieu l'accouchement, toutes questions auxquelles on trouve la réponse dans le mémoire qui termine l'ouvrage du D' Auvard.

Ainsi que nous le disions au début, c'est sur l'expérience qu'est basé cet ouvrage, c'est à elle que l'auteur a demandé son instruction, et dans l'art obstétrical il a su montrer comment tous les détails ont leur importance et peuvent donner lieu à des travaux intéressants et à des mémoires utiles à lire pour le praticien, souvent effrayé par cet acte physiologique à manifestations dramatiques, qu'on appelle l'accouchement.

F. Verchere.

## ROUVELLES

FACULTÉ DE MÉDECINE. — Concours d'agrégation. — Les leçons ont commencé lundi 17 décembre. Voici les sujets que les candidats ont eu à traiter.

Lundi. — MM. Combemale et Gauchen: Anatomie pathologique et diagnostic des ulcérations de l'estomac.

Murdi. - MM. JUHEL-RENOY et RICHARDIÈRE : Syphilis amygdales.

Mercredt. - MM. Mesnaud et Martin : Symptomes et diagnostici

la diphthérie laryngée.

Jeudi. - MM. Colin et Manie : De la mort dans la scarlatine,

Vendredi. — MM. LETULLE et BRAULT : De la mort dans la variole. Il n'y a pas eu séance samedi.

LA SOCIÉTÉ CLINIQUE DE PARIS se réunira le jeudi 27 décembre, au importinaire de ses séances, rue Boissy-d'Auglas, 35, saile Prat, 10, sit du Retiro.

Ordre du jour : 1º M. LEBRETON. -- Rapport sur une candidatus de membre correspondant.

2º M. BARTH. - Thrombose des artères cérébrales chez un tuber-

Elections pour le renouvellement du bureau.

### BULLETIN BURLIDGRAPHIQUE

L'enseignement et l'organisation de l'Art dentaire aux Etats-Universe de l'instruction publique par le de Rapport adressé à M. le ministre de l'instruction publique par le de Kunn, 1 vol. in-8º de 300 pages. Paris, 1888, Octave Dein. 188.

Pendant une mission qu'il a consciencieusement remplie, l'autors present remplie, l'autors prese

Mais M. Kum na s'est pas borné à nous donner la description de ce qui se passe de l'autre côté de l'Ocean, comparant ires judice ment ce qu'il a vu et observé avec les tentatives d'organisation de été faites en France pendant ces dernières années, il nous fautité éléments de comparaison et des apercus qui seront de la plus utilité pour tous ceux qui s'occupent d'enseignement et s'intéressant question si intéressanté de l'art dentaire en France.

Librairie J.B. Ballaigne of file, 19, rue Hautofmille, Paris

Besai sur le mai de tête, par le docteur Johannès Chausum, este externe des hôpitaux de Lyon. Paris 1888, grand in 8º de 100 per Prix: 2 fr. 50.

La prostitution, au point de vue de l'hygiène et de l'administration. France et à l'étranger, par le doctour L. Reuss, Paris. 1860, 1 vol.

de 738 pages, Prix: 7 fr. 50.

L'ELIXIR ET PILULES GREZ chlorhydro-pepsiques (amers et fem digestifs). — Dyspepsies, anorexie, vomissements de la grossesse.

La l'repressaire-Gerget: Dr E. BOTTENTEIT.

Faris. -- A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVY, successive. 52, rue Madame et rue Cornelle, 3

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Physiciogie pathologique: De la présence des microbes dans les kystes des-moides congénitaux de la façe, par MM. Varaeuil et Clado. — Becherches sur l'anesthésie hystérique, par M. Alfred Binet. — Travaux originaux: Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale, suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature, par le Dr Chapat (suite et fin). — Comptes rendus analysiques des Sectéées savantes: Société elisque de Paris, séance du M estobre 1888, « : Ribblegraphie . . . Mouvelles. — Bulletin bibliographique.

### PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE

De la présence des microbes dans les kystes dermoïdes congénitaux de la face.

Par MM. Verneul et Clado (1).

Le rôle que jouent les microbes dans l'organisme sain et malade est à coup sûr l'un des problèmes les plus intéressants de la science médicale moderne. Il convient donc de rechercher ces microbes dans toutes les parties du corps : surface extérieure, cavités, humeurs et parenchymes, et surtout dans les foyers pathologiques. C'est pourquoi, le hasard ayant amené pendant ces temps derniers à la Clinique chirurgicale de la Pitié quatre cas de kystes dermoïdes congénitaux de a face, nous avons eru utile de les examiner au point de vue particulier de la Microbiologie.

Ces kystes, comme on le sait, formés aux dépens des fentes branchiales, sont constitués par une paroi propre et par un contenu décrits trop complètement par les anatomo-pathologistes pour qu'il soit nécessaire d'y revenir (2); mais il n'est pas arrivé, à notre connaissance, qu'on ait constaté ni même recherché soit dans cette paroi, soit dans ce contenu, l'existence des micro-organismes.

Or, trois fois sur quatre, nous les avons trouvée dans les condibtions suivantes : deux fois il s'agissait de kystes dermoïdes du plancher de la bouche chez des sujets massatins de 14 et 16 ans ; une fois d'un kyste dermoïde de la queue du souscil droit chez un jeuns homme de 22 ans.

Dans ces trois cas, le liquide recueilli un peu avant l'opérationil avec les précautions nécessaires pour que toute contamination de

<sup>(1)</sup> Communication à l'Académie des sciences.

(2) Voir le beau Traité des kystes congénitaux, par MM. Lannelongue et Achard, 1886, 1 e partie.

dehors fût impossible, traité par les réactifs d'usage et examiné surle-champ au microscope, présentait, outre les éléments ordinaires (cellules épithéliales diverses, granulations graisseuses, poils follets, etc.), des microbes de formes diverses, en nombre variable, susceptibles d'être multipliés par le procédé des cultures et qui, inoculés à des cobayes et à des souris, n'ont paru posséder aucune propriété pathogène,

Au point de vue de la forme, qui est variable, nous avons trouvé dans le kyste de la queue du sourcil du jeune homme de 22 ans, des bâtonnets ressemblant à ceux de la fièvre typhoïde, de 7 micras environ, légèrement recourbés et arrondis à leurs extrémités, isolès ou réunis en groupes dans l'intervalle des cellules épidermiques ou épithéliales, quelques-uns même siégeant dans les cellules sébacées. La paroi du kyste n'en renfermait pas. Par la culture, ces bâtonnets liquéfient la gélatine et se disposent en étoile. La culture sur l'agar glycériné donne une tache d'un blanc grisâtre, un peu exubérante, à bords légèrements relevés.

Dans les kystes du plancher de la bouche, à paroi et à content tout à fait types, grande quantité de microcoques mobiles, libres, ne formant ni amas, ni grappes, ni chapelets, ni chaînettes. Multiplication facile par la culture. N'existant pas dans la paroi.

Le quatrième kyste, enlevé au sourcil d'une fillette de 15 ans, a donné des résultats douteux; le liquide recueilli pendant l'opération, alors que la poche avait été ouverte par le bistouri, a pu à la rigueur être mêlé de germes étrangers. Quoi qu'il en soit, examiné quelques minutes après son issue, il ne présentait aucun microbe. Mais les cultures sur l'agar-agar glycériné donnent des colonies d'un blanc laiteux composées de microcoques non pathogènes.

On ne saurait, d'après un aussi petit nombre de cas, se prononcer sur la fréquence plus ou moins grande de la colonisation microbienne des kystes dermoïdes de la face, ni rien affirmer sur la signification du fait en lui-même. A cet égard, il faudra étudier comparativement les cas positifs et les cas négatifs et voir s'ils correspondent à des différences dans la marche de l'affection.

- Trois remarques néanmoins sont dès à présent permises :

on les kystes, dans lesquels on a rencontré des microbes, bien qu'indolents comme d'habitude, étaient en voie de progrès manifeste quand les malades sont venus à l'hôpital. Il serait donc possible que limvasion microbienne ait été pour quelque chose dans cet accroissément dont les causes sont actuellement peu connues (les kystes en question pouvant rester stationnaires pendant de longues années).

20 Les kystes dermoïdes de la face, entièrement développés et

clos pendant la vie intra-utérine et dont la cavité n'a jamais été en communication directe avec le monde extérieur, n'ont pu recevoir les microbes qui les habitent que par l'intermédiaire du système vasculaire qui, naturellement, les renfermait au préalable.

3° La présence des microbes dans les kystes dermoïdes ne se révélant par aucun signe objectif ou subjectif, nous fournit un nouvel exemple de ce que l'un de nous a décrit sous le nom de microbisme latent.

### Recherches sur l'anesthésie hystérique.

### Par M. ALFRED BINET (1).

Les recherches suivantes ont été faites sur douze hystériques hémi-anesthésiques, appartenant à plusieurs services hospitaliers de Paris:

le L'excitation d'une région anesthésique, quoique n'étant pas perçue par le sujet sous la forme d'une sensation tactile ou musculaire, détermine l'image visuelle de la région excitée; cette image visuelle peut être recueillie sur un écran qu'on prie le sujet de regarder fixement; elle dure aussi longtemps que l'excitation qui la produit. (Il est bien entendu que, dans toutes les expériences, on supprime pour le sujet la vue de la région excitée et l'on évite tout ce qui pourrait donner lieu à une suggestion).

2º La piqure de la région anesthésique détermine sur l'écran l'apparition d'un point sombre ou éclairé; une ligne, un dessin quelconque tracés avec une pointe de compas sur la peau insensible produisent sur l'écran le même dessin en lignes de couleur; une légère constriction autour du poignet ou du doigt de la main insensible fait apparaître l'image visuelle de ces parties; les mouvements passifs communiqués aux divers segments d'un membre anesthésique sont reproduits par l'image visuelle de ce segment et peuvent être comptés; enfin les diverses attitudes d'un membre, qu'on peut provoquer au moyen d'une contracture artificielle, se retrouvent également dans l'image visuelle.

3º L'excitation, avec le compas, de la peau insensible, provoque, selon l'écart des deux pointes de compas, et selon la région explorée, tantôt deux points visuels, tantôt un seul; on peut grace à cette méthode, mesurer cette sensibilité spéciale d'un membre anesthésique, comme on mesure celle d'un membre sensible, avec cette seule différence que, pendant l'exploration, l'interrogation de l'experimits solutions apparents.

sensible, les doux points visuels, chez quelques sent sur l'ectent, separtes visuels par par propertient de la constant de la

### AFFECTIONS de la BOUCHE, de la GORGE, et du LARYN) PASTILLES CHARLARD-VIGIER AU BORATE DE SOUDE

(Riberate de soude chimiq' par, 0,10 cent. par pastille). -VIGIER, phies, 12, boul' Bonne-Houvelle, Pill

# \*\*\*\* VIANDE, QUINA, PHOSPHATES

Tonique, Analeptique, Reconstituant Composé des substances indispensables à la formation et à la nutrition des systèmes musculaire et ogsaux.

Nous laissons au Médecin le soin d'apprécier tout le parti qu'il peut tirer de l'heureuse asso-ciation de ces trois aubstances :

VIANDE, QUINA, PHOSPHATE DE CHAUX

Pharmacle J. VIAL, 14, rue Bourbon, LYON 

A la COCA du PEROL

Le plus efficace des TONIQUES et des Le RÉPARATEUR par EXCELLE des Organes de la digestion et de la re-Le TENSEUR des cordes vocales

Préférable au Quinquina, dont il n'a pas les prele ROI des ANTI-ANEMIQUE

Son goût délicat l'a fait adopter comme l'in il rend ainsi, sous une forme agréable la

Pharmacie MARIANI, 41, 84 Haussmannat

# DE CHAUX HYPOPHOSPHITE DU D' CHURCHILL

POUR FEMMES ENCEINTES OU HOURRICES & ENFANTS EN BAS-AGE

Ce médicament fournit les deux éléments indispensables pour la formation des os. — Le phosphore et la chaux. — Une grande cuillerée dans de l'eau après chaque repas.

Prix: 4 fr. le flacon.

SWANN, Pharmacien de I'e Classe. PARIS. 12, RUE CASTIGLIONE, 12. PARIS

# ME MUME MUME ME Diurétique, Modificateur des sécrétic catarrhales, Maladies des voies respira et génito-prinaires. TERPINO Le Terpinol a les propriétés à sence de Térébenthine dont il à mais il est plus facilement abay mais il est plus facilement auch surtout très bien tolère. Il n'a parin vénient grave de provoquer cher les des des nausées, souvent même des v sements.

# ELIXIR FERRO-ERGOTE MA

Par cuill. & cate : Ergot, 0.05. Citr. et le

# SOLU

du Docteur

(Lauréat de l'Académie de Médecine)

Le Phosphote de Chaux est la substance minérale la plus abondante dun l'organisme. Le Phosphore est en proportion considérable dans le systeme nerveux, et chaque fois que la quantité normale est diminuée, il en résulte un affection organique grave. — Les nombreuses guérisons oblenues depuis plusieurs années par le SIROP du Docteur ELINVILLIER ent class co médicament comme le spécifique le plus sur contre la Phothèsie pulse maire, la Bronchite chronique, l'Anémie, le Rachitieme, la Débilité organique.

Le SIROP du Docteur ERISVILLIER, administré quotidiement au enfants, facilité la Pentition et la Croissance. — Chez les Nourrices el se Mères, il rend le lait mellieur et empêche la Carie et la Perte des Designiques du suivent souvent la grossesse.

Depôt : Pharmacie VIRENQUE, 8, place de la Madeleine, à PARIS, et dans tentes Phis.

nes de la

KOIRES Th sentige.

# LA FRANCE MÉDICALE

### SOMMAIRE

Premier Paris, — Teavaux originaux : Congestiou pulmonaire et splénopneumonie. Rechutes très éloignées suivies de guérison; parallèle avec la broncho-pneumonie, par le Dr H. Dauchez. — Revue de la presse étrangère. — Comptes rendus analytiques des Sociétés savantes : Asadémie de médesine, séance du 25 décembre 1888. — Bibliographie. — Wenvelles.

### Paris, le 27 décembre 1888.

M. Duboué (de Pau) qui, depuis longtemps, s'occupe de la pathogénie et du traitement de diverses maladies générales, en particulier du choléra et de la rage, est venu combattre à l'Académie de médecine les expériences faites par M. Gamaleïa et, bien avant lui, par M. Ferran. Ces expériences ne pouvaient réussir, dit-il, parce que ces auteurs injectaient leurs matières cholériques sous la peau, tandis que le vrai choléra se prend par les voies respiratoires.

M. Duboué ne se borne pas à réfuter les expériences de ses confrères, il propose lui-même un traitement prophylactique et curatif qui comprend trois procédés. Le premier, c'est l'injection intra-veineuse; le second consiste à ponctionner la trachée des malades et à leur injecter par ce moyen des liquides dans les voies respiratoires; le troisième consiste à noyer les malades pendant deux ou trois minutes, jusqu'à ce que le pouls radial soit revenu! Nous devons nous empresser d'ajouter que M. Duboué ne propose le troisième procédé que pour les malades in extremis.

M. le professeur Cornil a fait un court rapport sur un travail présenté il y a deux mois à l'Académie des sciences par M. le professeur Babès, de Bucharest. Il s'agit de l'hémoglobinurie bactérienne du bœuf, affection singulière dans laquelle les bactéries sont logées dans les globules rouges du sang; on n'avait encore observé jusqu'ici aucune affection dans laquelle les bactéries fussent logées dans les globules rouges.

M. le professeur Mathias Duval a lu dans cette séance un rapport élogieux sur le procédé proposé par M. Lejars pour injecter les veines par les artères.

A. Ch.

### Congestion pulmonaire et spléno-pneumonie. Rechutes très éloignées suivies de guérison; parallèle avec la broncho-pneumonie.

Par le Dr H. DAUCHEZ.

Ancien chef de Clinique adjoint à l'Hôpital des Enfants.

Parmi les affections de l'enfance qui depuis quelques années ont le plus exercé la sagacité des médecins, il en est une, la spléno-pneumonie, sur laquelle MM. Grancher, Bourdel et Queyrat ont plus spécialement attiré l'attention du monde médical. Dernièrement encore (juillet 1888) M. Cadet de Gassicourt signalait à la Société médico-pratique quelques points de son histoire encore mal connue.

Les faits de ce genre méritent donc d'être recueillis et comparés les uns aux autres. C'est à ce titre seulement que nous publions les deux faits suivants observés en ville. Mais avant d'aborder l'étude de cette affection, il n'est pas sans intérêt de savoir si la pléno-pneumonie diffère réellement de la broncho-pneumonie?

A cet égard il faut distinguer dans la spléno-pneumonie sa nature et son évolution clinique.

Parsanature, en effet, la spléno-pneumonie ne saurait, croyons-nous, être distraite du cadre de la broncho-pneumonie. Nous n'en voulous pour preuve que sa fréquente apparition après la rougeole, la coque luche ou dans la convalescence des fièvres éruptives, que ses caractères infectieux menaçant souvent la vie.

Au point de vue clinique, au contraire, la spléno-pneumonie est souvent unilatérale ou prédominante d'un côté, surtout à gauche. Toujours massive elle affecte les allures de la pleurésie avec laquelle il est parfois impossible de la distinguer sans l'aiguille de Prass. Enfin elle évolue rapidement (douze, quinze jours) même dans ses formes graves.

Dans nos deux observations nous avons en outre noté très tardivement des poussées congestives, véritables rechutes alternantares la spléno-pneumonie, reliquat probable des premières lésions.

Intermédiaire à la congestion pulmonaire et à la broncho-pneumonie dont elle dérive. la spléno-pneumonie se distingue de la pneumonie (quand elle est unilatérale) par l'absence de crachats rouillés ou spumeux (Cadet de Gassicourt). A ce premier signe nous ajouterons volontiers l'existence de quelques râles habituellement perceptibles du côté opposé.

On la distinguera de la pleurésie par l'absence de déplacements du cœur, par la non ampliation des diamètres thoraciques, par l'existence de souffie mêlé de râles fins (obs. II). Quelquefois pourtant la scringue de Pravaz pourra seule lever les doutes.

Après la description magistrale qu'en a faite récemment notre

excellent maître M. le professeur Grancher (1), nous insisterons peu sur les difficultés et sur les éléments du diagnostic.

Obs. I. — Le 15 mars 1886, j'étais appelé la nuit près d'une petite fille de mon quartier, Marie H., âgée de 4 ans, atteinte depuis cinq à six jours d'une rougeole jusqu'alors régulière. L'enfant se plaignait de douleur vive au côté gauche et vers minuit s'était réveillée en sursaut, très oppressée.

J'avais prescrit dans l'après-midi 0,60 centigrammes d'antipyrine qui avaient, paraît-il, provoqué des sueurs abondantes ; l'enfant s'était-elle refroidie la nuit sous cette influence, je l'ignore; toujours est-il qu'en l'examinant, je constatai les signes d'une affection que je crus tout d'abord être une pleurésie gauche : matité à gauche des 2/3 inférieurs, souffle intense assez rude, à peine quelques râles, diminution notable des vibrations, flèvre vive, oppression : ces troubles respiratoires étaient unilatéraux. Rien de semblable an côté droit. Je restai donc surpris, je dois l'avouer, de trouver une pleurésie au cours de la rougeole; d'autre part l'idée d'une bronchopneumonie unilatérale me semblait inacceptable. L'idée de la splénopneumonie, affection rare que j'eus seulement depuis, occasion d'observer chez mon excellent maître M. le professeur Grancher, ne me vint pas alors; je le regrette d'autant plus que j'eusse complété alors mon examen, je négligeai donc les mensurations du thorax et la position exploratrice. Mais la marche de la maladie vint bientôt m'éclairer.

Le 10 mars, sous l'influence d'un vésicatoire, la fièvre a cessé, quelques râles bullaires s'entendaient au niveau des zones mates, la température en outre est tombée à 38°. Du 20 au 21 mars, cessation de la fièvre. Du 21 au 25 mars, il ne reste qu'une submatité assez étendue qui s'efface peu à peu et est à peine appréciable le 30 mars.

Deux ans après, le 22 octobre 1888, je suis appelé de nouveau près de la même enfant aujourd'hui âgée de six ans, fort intelligente pour son âge et répondant bien aux questions qu'on lui adresse. Malade depuis deux jours à peine, elle a été subitement prise le 19 octobre de fièvre, avec anorexie, malaise général. Pas de point de côté.

Sa mère ajoute qu'elle tousse continuellement et a constamment la flèvre. La température axillaire prise le troisième jour marque 38,4. A l'auscultation, silence respiratoire complet sans souffle, au niveau d'une zone mate occupant les 2/3 inférieurs du poumon gauche. Les vibrations nulles reparaissent insensiblement vers le tiers moyen et sont parfaitement perçues à la partie supérieure le long de la ligne axillaire et en avant sous les clavicules.

<sup>(1)</sup> France médicale, 25 octobre 1888. Leçon recueillie par le Dr Le Gendre.

Même remarque pour l'oreille qui perçoit confusément les vibutions. Pas d'égophonie. Le cœur n'est pas déplacé.

Expectoration nulle. État saburral des voies digestives.

Traitement antiphlogistique. Grog, sirop d'ergotine, cataplasme sinapisé.

23 octobre. Température axillaire: 38°. A l'auscultation, même signes qu'hier (matité, affaiblissement du murmure vésiculaire), nou notons en outre l'apparition de gros râles bullaires dans toute la hauteur du poumon. L'air pénètre donc plus librement dans le lete inférieur gauche.

Pas de souffle.

Les vibrations reparaissent aussi, quoique incomplétement, dans toute la hauteur. (Potion vomitive).

Le 24. La température axillaire tombe à 37°. Quelques râles à peine s'entendent à la base gauche où la respiration est encore voilée.

Råles ronflants et sibilants à droite.

Le 26. L'enfant, quoique convalescente, peut être considérée comme guérie. Il ne reste plus qu'une légère submatité à gauche. Les vibrations sont encore à peine perceptibles.

Pas d'égophonie, ni de bronchophonie.

Les deux moitiés du thorax mesurées très exactement représentent 26 millimètres de chaque côté, sans ampliation.

Telle est, résumée, l'observation de notre première malade qui a présenté, à deux ans d'intervalle, d'abord les atteintes non équivoques d'une spléno-pneumonie morbilleuse avec souffie, plus tard de congestion pulmonaire simple, reliquat probable de la première affection.

Nous admettrons volontiers en effet, conformément à l'opinion de MM. Grancher, Bourdel et Queyrat, qu'à côté de la congestion pulmonaire type, à côté de la broncho-pneumonie, il existe un état morbide du poumon, la spléno-pneumonie, « sorte de pneumonie subaiguë simulant la pleurésie » pouvant comme dans le cas suivant présenter une gravité exceptionnelle.

Obs. 11. — Louis M.., 2 ans et demi, a eu en avril 1987, la coqueluche suivie de broncho-pneumonie grave qu'il a prise de son plus jeune frère qui a succombé à la suite de ces accidents.

Lui-même n'a échappé qu'à grand peine et a repris les apparences de la santé du ler juillet au 25 décembre.

Le 26 décembre, je fus appelé près de ce pauvre enfant que je trouve absolument mourant. Depuis trois jours, à la suite de refroidissements successifs, l'enfant est pris de violents étouffements, de flèvre avec hyperthermie (Temp. 41°), de cyanose. Le petit malade respire 60 fois par minute et s'agite violemment sur les bras de sa mère. Le pouls est à 160°. A l'auscultation, matité absolue complète de toute la moitié gauche de la cage thoracique. A l'auscultation, souffie rude intense parsemé de quelques râles fins. A droite une véritable pluie de râles fins vient frapper l'oreille.

Le 26 décembre, légère détente : l'enfant tousse un peu moins.

Le côté gauche reste absolument mat, souffant. La voix retentit partout en raison de la condensation du poumon. A la main, même sensation.

Je vois le malade trois fois par jour et lui presoris indépendamment des bains de brique si utilement employés par M. Legroux, des bains sinapisés, des lavements de café, plusieurs applications de ventouses, la digitale, l'aconit et l'alcool à hautes doses croissantes.

Grâce à cette intervention énergique, l'enfant presque mourant jusqu'au 3 janvier retrouve alors le sommeil et demande à manger. La température retombe à 88°4.

Le 10 janvier 1888, l'enfant entre en convalescence : je cesse de le visiter peu de jours après. Neuf mois plus tard, le 17 octobre dernier, cet enfant déjà atteint deux fois de broncho-pneumonie est repris pour la troisième fois de congestion pulmonaire à gauche avec flèvre, souffie expiratoire parsemé de râles, matité absolue du haut en bas, perte des vibrations, bronchophonie, pas d'égophonie. La mensuration des deux côtés de la poitrine donne le même chiffre très exactement, soit 28 centimètres de chaque côté.

Aujourd'hui 29 octobre, grâce à quelques vésicatoires, l'enfant entre en convalescence, la flèvre a cessé. Une légère matité témoigne seule des accidents aigus dont nous avons été témoin.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRARGÉRE

EMPLOI DE LA CODÉME POUR CALMER LA DOUZEUR DANS LES MALA-DIRS DE L'ABDOMEN, par T. Lauder Brunton. M. D., F. R. S. (Britten med. Journal, juin 1888). — Se basant sur les expériences déjà anciennes de Robiquet fils, de Barbier et de Berthé qui avait administré impunément à un chien de l'arsente associé à la codéine, l'auteur a pensé à se servir de ce dernier médicament pour combattre spécialement les douleurs abdominales. Barbier, Aran et d'autres auteurs l'avaient employé, dans la gastralgie ou les affections douloureuses de l'estomac. M. L. Brunton s'en est servi pour combattre la douleur affectant l'intestin et la partie inférieure de l'abdomen. Dans un cas il s'agissait d'une pérityphlite accompagnée de fièvre et d'une douleur violente dans la fosse iliaque, la codéine suffit immédiatement à calmer la douleur. Dans un autre cas, une dame de 50 ans atteinte de pneumonie, de dilatation du cœur avec un pouls rapide et irrégulier, souffrait de violentes douleurs épigastriques. La personne était un peu ictérique et l'on sentait une tumeur dans la région abdominale droite qui descendait dans l'inspiration, les intestins étaient placés en avant. Le disgnostic ne put être fait, mais la douleur disparut sous l'influence de la codéine. L'auteur a employé encore ce médicament avec avantage dans le cancer du foie et du pancréas, dans les affections douloureuses de l'intestin pour calmer les coliques accompagnant les mouvements péristaltiques, sans produire de troubles digestifs. La codéine est encore indiquée dans les affections cancéreuses ou tuberculeuses accompagnées de diarrhée, mais elle est plus efficace lorsqu'il n'existe pas de lésions organiques.

Traitement de la constipation habituelle chez les enfants, par Eustace Smith, M. D. F. R. C. P. (British med. Journal, 7 juin 1888.) - La constipation est la cause d'une foule de désordres chez les petits enfants. Les laxatifs ne donnent souvent qu'une amélioration temporaire. La constipation est très commune chez les enfants qui ont été élevés au biberon, mais ceux qui sont élevés au sein n'en sont pas exempts. Une quantité insuffisante de sucre dans le lait, un coagulum trop serré de la caséine, sont des causes assez ordinaires de la paresse intestinale. L'excès des féculents, l'usage d'une nourriture laissant beaucoup de résidu provoquent un catarrhe intestinal qui empêche l'efficacité des contractions de la tunique musculaire en augmentant la sécrétion muqueuse. D'un autre côté une alimentation insuffisante ou liquide rend les selles dures. La surcharge du côlon qui se distend et s'habitue à être distendu, est la principale cause de la torpeur de la contraction intestinale. Enfin, certaines nourrices peu scrupuleuses administrent volontiers à leurs nourrissons des préparations opiacées, sirop diacede qui sont une cause puissante de constipation. La flatulence, les coliques, l'état saburral de la langue, l'agitation dans le sommeil sont les symptômes les plus communs de la constipation habituelle.

Des soins hygiéniques remédient souvent à cet état. Si l'enfant est au sein on lui donne une cuillerée à dessert de sirop, trois ou quatre-fois par jour avant son repas. On aura soin qu'il prenne une quantité d'eau suffisante qu'on filtrera; cette prescription s'applique surtout pendant la saison des chaleurs, où la transpiration est très active. Le catarrhe intestinal peut être entretenu par une alimentation trop féculente ou, à défaut de cette cause, par des vêtements trop lègers, qui laissent les jambes nues: l'habillement et le régime alimentaire sont deux points sur lesquels, d'après M. Eustace Smith, on doit porter son attention lorsque l'enfant est constipé. En outre, on sti-

mulera les contractions de l'intestin par des frictions sèches faites avec la main sur le ventre.

Les lavements sont utiles pour produire une évacuation immédiate, mais ils ne peuvent régulariser l'action intestinale. Une injection d'eau additionnée de quarante à soixante gouttes de glycérine, est suivie d'un effet rapide. Mais au point de vue des effets curatifs on doit leur préférer les médicaments administrés par la bouche. M. Eustace Smith recommande une mixture composée d'une demigoutte de teinture de noix vomique, de dix gouttes de belladone et de vingt gouttes d'une infusion de séné ajoutée à une macération de colombo. On administre cette potion avant les repas deux fois par jour. L'extrait de cascara à la dose de vingt à trente gouttes associé à la glycérine peut être recommandé. Si les selles dures indiquent l'absence de sécrétion intestinale, on peut donner une petite dose de sulfate de soude (0,25 à 0,50 centigr. pour un enfant de six mois). Une pratique populaire et efficace dans l'ouest de l'Angleterre consiste à donner un demi-grain de soufre coloré avec de la cochenille.

L. JUMON.

### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 26 décembre 1888. - Présidence de M. HERARD.

La correspondance comprend: l'une lettre du Ministre de l'instruction publique, priant l'Académie d'envoyer du vaccin aux médecins de Téhéran; 2° une lettre de M. le D' Mireur (de Marseille), qui se porte candidat au titre de correspondant national; 3° une lettre de M. le D' Colvis priant l'Académie de recevoir en dépôt un pli cacheté (accepté); 4° un mémoire sur la variole par M. le D' Benoit (de Dieulefit); 5° un travail sur une épidémie de variole par M. le D' Tedeschi; 6° une lettre de M. le D' Violet, priant l'Académie de prendre connaissance du pli cacheté qu'il lui a adressé au mois d'août dernier. Ce pli cacheté a trait au traitement de la suette miliaire par la poudre de rhubarbe à petite dose, chez les malades du canton de la Ville-Dieu (Vienne).

Sur l'hémoglobinurie hactérienne du bœuf. — M. Cornil. Un certain nombre de bœufs succombent chaque année en Roumanie de cette maladie. Les urines sont couleur de sang; les animaux succombent généralement; on trouve à l'autopsie une hyperémie de toutes les muqueuses et surtout des altérations des reins infiltrés d'un liquide rougeâtre.

M. Babés a trouvé chez ces animaux une bactérie spéciale qui

siège dans l'épaisseur des globules rouges du sang. Ils existent auxi à l'état libre dans le liquide sanguin.

Jusqu'ici nous ne connaissions pas de maladie bactérienne dans laquelle les bactéries fussent logées dans le globule rouge. Ces globules rouges deviennent transparents et perdent leur hémoglobine, ils sont tout à fait détruits, d'où l'hémoglobinurie que présentent ces animaux.

Cette maladie peut se transmettre aux lapins qui succombent en général, mais le cobaye et le pigeon sont tout à fait réfractaires à cette maladie. Les bœufs auxquels on inocule les bactéries ne succombent presque jamais; de sorte qu'il reste quelque doute sur le rôle pathogénique de ce microbe.

DE L'INJECTION DES VEINES PAR LES ARTÈRES. — M. Mathias Devoi lit un rapport sur le travail récemment lu par M. Lejars sur ce sujet. M. Lejars a fait d'heureux essais pour faire pénétrer l'injection dans les veines par les artères. La racine d'orcanette, le curcuma laissem leurs matières colorantes se dissoudre dans le suif et la cire. Les pièces ainsi préparées par M. Lejars sont très belles. Le procédé est rationnel, simple, pratique et complètement démonstratif.

RÉSUMÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES INDICATIONS A SUIVRE DANS LE TRAITEMENT PRÈVENTIF ET CURATIF DU CHOLÉRA ASIATIQUE. — M. Deboué (de Pau) a adressé à l'Académie, sous pli cacheté, les conclusions d'un travail sur le choléra. C'est ce travail tout entier qui vient de lire.

Il s'est proposé de montrer dans ce travail que les expériences qui avaient conduit M. Gamaleïa, et bien avant lui M. Ferran, à la découverte d'un vaccin anti-cholérique, ne pouvaient pas aboutir à cet heureux résultat. La raison principale de cette impossibilité provient de ce que les auteurs, en injectant des matières cholériques sous la peau, n'ont pas pu donner le choléra aux animaux qu'ils ont mis en expérience, le vrai choléra ne pouvant se contracter que par les voies respiratoires. Or, s'ils ne peuvent pas donner ainsi cette maladie, il est impossible que le vaccin qu'ils ont trouvé s'applique au choléra.

Le point scientifique qui fait la base de toute l'argumentation de l'auteur se réduit donc à savoir par quelle voie l'agent cholérique doit s'introduire dans l'organisme pour occasionner des accidents graves ou mortels. Sans entrer dans les détails de cette argumentation, nous nous bornerons à signaler les conclusions principales auxquelles il a été conduit, conditions qu'il a basées à la fois sur des données cliniques et sur des données expérimentales.

Le bacille de Koch, agent reconnu du choléra, exige d'une part, pour se développer, un milieu alcalin et une température de 37 à 38,

conditions qui sont admirablement remplies dans le sang rouge, où l'auteur a admis la présence de ce bacille. D'autre part, ce bacille subit un arrêt de développement à une température de 40°, qui est celle du sang veineux. La production du syndrome cholérique s'explique donc à merveille dans la première hypothèse, tandis qu'avec la seconde, qui a trait à la pénétration de l'agent cholérique par les voies digestives, le bacille rencontre un premier milieu défavorable dans les liquides acides de l'estomac, et un second milieu non moins défavorable sur tout le trajet du sang noir où les organes traversés par ce dernier (foie et poumon) ne sont d'ailleurs le siège d'aucun trouble fonctionnel.

Mais ne voulant pas se borner à combattre des expériences fautives, l'auteur édifie à son tour un traitement prophylactique et curatif du choléra, traitement ayant pour base les mêmes données de physiologie pathologique, et il arrive à ces deux conclusions principales:

le Tous les agents capables d'empécher la dissociation des cellules endothéliales et épithéliales (nitrate d'argent, sulfate de cuivre, tannin) peuvent jouer un rôle utile dans le traitement prophylactique du choléra.

2º Une fois la circulation interrompue sur le déclin de la période algide, par suite de la vacuité complète des vaisseaux à sang rouge et de l'immobilité du sang dans les canaux à sang noir, il n'y a qu'une indication à remplir dans le choléra, elle consiste à rétablir au plus tôt la circulation.

Or, ce résultat peut être obtenu par trois procédés: le premier qui a déjà fait ses preuves, mais d'une exécution ou difficile ou impossible, c'est l'injection intra-veineuse.

Le second, d'une exécution très facile et mis à la portée de tous les médecins, c'est le procédé de la trachéocentèse qui est de nature à opérer et à renouveler sans danger la réplétion du système circulatoire à sang rouge, chaque fois qu'il est nécessaire de le faire jusqu'à ce que la réparation complète des lésions épithéliales ait le temps de se faire.

Le troisième procédé trop facile, dangereux ou brutal, doit être un procédé d'urgence et tout à fait exceptionnel, c'est le procédé de submersion. Il ne peut être tenté qu'à défaut de l'appareil instrumental nécessaire et tout à fait in catremis, par les médecins seuls. Cette submersion peut être faite en toute sécurité pendant deux ou trois minutes. On doit se guider pour fixer la durée sur le retour du pouls radial avec ses caractères à peu près normaux.

A 4 heures et demie, l'Académie se réunit en comité secret pour entendre le rapport de son trésorier.

### BIBLIOGRAPHIE

THE INCREASE OF CANCER IN ENGLAND, by John Francis Churchill M. D.

Le présent mémoire écrit sous forme de lettre au Registrar general, sir Brydges Henniker, a pour but de montrer l'accroissement du cancer en Angleterre et d'en rechercher les causes. C'est un fait notoire que les maladies cancéreuses font heaucoup plus de victimes de nos jours chez nos voisins qu'autrefois. Tandis qu'en 1856 on ne comptait qu'un cas de mort de cette nature sur 70 décès, en 1885 la proportion s'est élevée à l sur 33. En même temps, la phthisie pulmonaire a suivi une marche inverse ; la mortalité pour la phthisie qui était le huitième de la totalité des décès, n'est plus que le onzième en 1885. M. J. F. Churchill voit une relation entre ces deux faits. D'abord il y a antagonisme, mais seulement relatif entre la tuberculose et le le cancer, les statistiques le montrent. Cet antagonisme s'expliquerait d'après l'auteur, par ce fait que la dyscrasie est pour ainsi dire inverse dans chaque affection. Tandis que dans la phthisie il y 1 défaut de phosphore oxydable, de phosphites, le cancer dépendrait au contraire de l'excès dans l'organisme des mêmes phosphites. Les tumeurs cancéreuses renferment une quantité parfois très considéble de phosphore. D'un autre côté, les herbivores qui, en raison de leur régime, absorbent très peu de phosphore, sont rarement atteint de cancer; les oiseaux de proie, au contraire, le sont assez souvent Comment le cancer s'est-il accru en Angleterre en si grande proportion? M. Churchill l'explique par l'usage très répandu et même par l'abus d'une foule de composés phosphorés qui entrent dans la composition de préparations spécialisées et dans des boissons ou des toniques dont l'emploi s'est vulgarisé. Il convient néanmoins de distinguer. Les phosphates sont inertes et inoffensifs, il n'en est plus de même des phosphites dont le phosphore n'est pas complètement saturé d'oxygène; on le trouve encore à l'état libre. En outre, les préparations sont souvent associées à la teinture de noix vomique, ce qui en rend l'usage inconsidéré plus dangereux encore. Les hypophosphites employés seuls et à l'état de pureté ne présentent pas les inconvénients des préparations complexes et constituent, d'après l'auteur, un des médicaments les plus sûrs.

Il est certain que l'accroissement des affections cancéreuses en Angleterre doit avoir une cause plus ou moins prochaine qu'il est très difficile de trouver. Dans tous les cas, la thèse de M. J. F. Churchill demande à être examinée de près et vérifiée par des recherches plus étendues faites dans d'autres pays, et d'ailleurs elle justifie assez bien une des conclusions par lesquelles l'auteur termine son

mémoire, à savoir que le public doit être informé qu'il est parfois dangereux de se soigner soi-même, bien que les conséquences graves n'en soient pas immédiates.

L. JUMON.

### **NOUVELLES**

ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS.—Prix proposés pour l'année 1891 (1). Prix de l'Académie: 1,000 francs. — Question: De la part de l'air dans la transmission de la fièvre typhoïde.

Prix Alvarenga de Piauhy (Brésil): 800 francs. — Ce prix sera distribué à l'auteur du mei!leur mémoire, ou œuvre inédite (dont le sujet restera au choix de l'auteur) sur n'importe quelle branche de la médecine.

Prix Barbier: 2,000 francs. — Ce prix, qui est annuel, sera décerné à celui qui aura découvert des moyens complets de guérison pour les maladies reconnues incurables, comme la rage, le cancer, l'épilepsie, les scrofules, le typhus, le choléra morbus, etc.

Des encouragements pourront être accordés à ceux qui, sans avoir atteint le but indiqué dans le programme, s'en seront le plus rapprochés.

Prix Henri Buignet: 1,500 francs. — Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail, manuscrit ou imprimé, sur les applications de la physique ou de la chimie aux sciences médicales.

Il ne sera pas nécessaire de faire acte de candidature pour les ouvrages imprimés; seront seuls exclus les ouvrages faits par des étrangers et les traductions.

Le prix ne sera pas partagé; si, une année, aucun ouvrage ou mémoire n'était jugé digne du prix, la somme de 1,500 francs serait reportée sur l'année suivante, et dans ce cas, la somme de 3,000 francs sera partagée en deux prix de 1,500 francs chacun.

Prix Capuron: 1,000 francs. — Question: De l'action des eaux salines sur les fibromes utérins.

Prix Civrieux. — 800 francs. — Question: Des rémissions dans la paralysie générale des aliénés.

Prix Daudet. — 1,000 francs. — Question: Du traitement chirurgical du goitre et de ses conséquences immédiates.

Prix Desportes: 1,300 francs. — Ce prix sera décerné tous les ans à l'auteur du meilleur travail de thérapeutique médicale pratique.

Prix Godard: 1,000 francs. — Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur la pathologie externe.

Prix Itard: 2,700 fr. — Ce prix, qui est triennal, sera accordé à l'auteur du meilleur livre de médecine pratique ou de thérapeutique appliquée. Pour que les ouvrages puissent subir l'épreuve du temps, il est de condition rigoureuse qu'ils aient au moins deux ans de publication.

Prix Laborie: 5,000 francs. — Ce prix sera décerné à l'auteur du travail qui aura fait avancer notablement la science de la chirurgie.

<sup>(1)</sup> Pour l'indication des prix proposés pour les années 1889 et 1890, voir France médicale, 1887, n° 2 et n° 149.

Prix Laval: 1,000 francs. — Ce prix devra être décerné chaque annie à l'élève en médecine qui se sera montré le plus méritant.

Le choix de cet élève appartient à l'Académie de médecine.

Prix Meynot ainé père et fils, de Donzère (Drôme) : 2,606 francs. Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur les maladies des yeux.

Prix Adolphe Monbinne: 1,500 francs. — M. Monbinne a légué à l'Académie une rente de 1,500 francs, destinée « à subventionner, par une allocation annuelle (ou biennale de préférence), des missions scientifiques d'intérêt médical, chirurgical ou vétérinaire.

« Dans le cas où le fonds Monbinne n'aurait pas à recevoir la susdite destination, l'Académie pourra en employer le montant soit comme fonds d'encouragement, soit comme fonds d'assistance, à son appréciation et suivant ses besoins. »

Prix Oulmont: 1,000 francs. — Ce prix sera décerné à l'élève es médecine qui aura obtenu le premier prix (médaille d'or) au concours annuel des prix de l'Internat.

Prix Portal: 800 francs. — Question: Anatomie pathologique des érysipèles.

Prix Pourat: 900 francs. — Question: De la tension sanguine intrevasculaire.

Prix Vernois: 700 francs. — Ce prix, qui est unique et annuel, see décerné au meilleur travail sur l'hygiène.

Nora. - Les concours des prix à l'Académie de médecine sont clos, tous les ans, fin février, Les ouvrages adressés pour ces concours de vront être écrits lisiblement, en français ou en latin, et accompagnés d'un pli cacheté avec devise, indiquant les noms et adresse des auteurs

Tout concurrent qui se sera fait connaître, directement ou indirecte-

ment, sera, par ce seul fait, exclu du concours.

Les concurrents aux prix Alvarenga, Amussat, d'Argenteuil, Barbier, Buignet, Desportes, Godard, Itard, Laborie, Meynot, Monbinne, Perron. Saint-Paul, Stanski et Vernois, pouvant adresser à l'Académie des travaux manuscrits ou imprimés, sont exceptés de cette dernière disposition.

Les mémoires présentés au concours pour les services généraux des eaux minérales, des épidémies, de l'hygiène de l'enfance et de la vacciac travaux faits en dehors des questions posées pour les prix, doivent ètre adressés à l'Académie, tous les ans, avant le 1er juillet.

Les ouvrages soumis à l'examen de l'Académie restent sa propriété. Les prix seuls donnent droit au titre de lauréat de l'Académie de mé-Gecine.

LIQUEUR DE LAPRADE à l'albuminate de fer, le plus assimilable des ferrugineux, spécifique des troubles de la menstruation, etc.

PHTHISIE. - L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation créosoté. Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrition. D' Ferrand (Traité de médecine, 1887).

Le Propriétaire-Gérant : D' E. BOTTENTUIL.

Paris. - A. PARENT, imprimeur de la Faculté de médecine, A. DAVV, successi 52, rue Madame et rue Corneille, 3

# Dragées Demazière CASCARA SAGRADA | IODURE de FER et CASCARA Dosées à 0 gr., 126 de Poudre. Véritable Spécifique de la Constipation habituelle. Descripation de la constipation de la constipation.

Dépôt général: Pharmacie G. DEMAZIÈRE, 71, Avenue de Villiers, Paris
Echantillons franco aux Médeoins.

Ampoules Par Inhalations Une Page par Ampoule Boissy

INTRITE D'ANYLE d'IODURE d'ETHYLE

Mulagament impadaint et quarison

An CLINTEIS de POLITEIN EN

TRAITEMENT & L'ASTEME

TRAITEMENT & L'ASTEME

Par la Méthode foctor de Builon mapites.

LA BOITE, 4 PR., Platifies BOISSY, 2, Place Vendome, Paris.

# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure ferreux inaltérable

APPROUVÉES PAR L'AGADÉMIE DE MÉDECINE

Employées dans l'Anémie, la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, la Cachezie screfuleuse, la Syphilis constitutionnelle, le Rachitisme, etc., etc.

N. B. - Exiger tonjours la Signature ci-contre :

201 Pharmadish à Paris, 40, Rue Bonaparte.

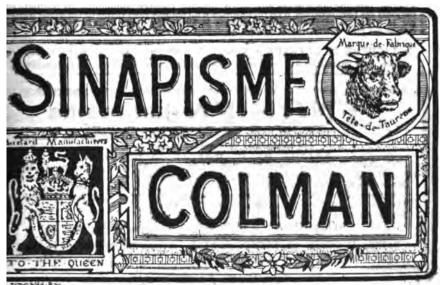

Co nouveau Sinapismo est fait avec de la farine de moutarde pure, on le we dans toutes les pharmacies et chez ROBERTS et Cie, 5 rue de la Paix, is, qui enverra un échantillon à tout médecin qui en fera la demande.

PROPRIÉTÉ DE N. LARBAUD-St-YORE
La plus froide, la plus gassence et le moins als
Elle est souveraise contre les Maladies du Faile, de l'Est ense
et des Reins, le Diabète, le Graveile et la Soutte.
Prix: 20 Fr. la Caisse de 50 Bouteilles en gare de Vieny
Chaque bouteille corte ou bas de l'estiguette la signature d'occurre :
DÉPOF Lie PHARBAGIERS et BAROMABOS CEAUX BANGALES



### Antiseptique. — Antiépidémique.

A base d'essence de Vintergreen (Salicylate deméthyle). Le Salicol a une odeur trèsagrable et n'est pas vénéneux. A la dose de 2 or 3 SALICOL cuillerées par verre d'eau il s'emploie comment de toilette en lavages, compresses, injection les plaies qu'il désirence les plaies qu'il désire de la comment de cuillerées par verre d'eau il s'emploie commess tions et pour cicatriser les plaies qu'il des DUSAULE fecte instantanément. En pulvérisation s'emploie pur ou coupé de partie égale des Le fl. 2 fr. 105, r. de Rennes, Paris, et les plus

### PULVERISATEUR DUSAULI

FRANCO PAR LA POSTE 6 FR. (AUX MÉDECINS 45.)

## AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE, ANEM

A L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Seule employée par les médecins des Hôpitaua de Paris; MM. PÉRÉOL, RATNAUL QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cette tion d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui précieuse pour les jeunes filles chez lesquelles la menstruation est pénible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques, les résil « toujours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chlores « par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albumisse « qu'elle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estomat (Gazette des Hite

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à la dose d'une cuillerée à chaquere DÉPOT A LA PHARMACIE, 34, RUE SAINT-LAZARE, PARIS, ET DANS TOUTES LES PRINTEES

Eaux sulfurées calciques très abondantes les plus sulfureuses de France

14 kilomètres de Paris (42 trains par jour).

SAISON DU le MAI AU 15 OCTOBRE

Maladies des vo es respiratoires : Laryngites, Coryzas chroniques, and catharrales, Bronchites chroniques, tuberculisation pulmonaire, Asthme, coqueled

Maladies de la peau : Scrofule. Lymphatisme, eczéma, lichen, acné, elc. Rhumatismes : Affections articulaires ou traumatiques, paralysie mascher diphtérique, chorée, NEVROSES ET ANÉMIES.

Maladies chroniques des voies génito-urinaires.

INSTALLATIONS COMPLÈTES

BAINS, DOUCHES DE TOUTES SORTES, HYDROTHÉRAPIE SULFUREIS Salles d'inhalation et de pulvérisation, à température chaude variable indications.

Inhalations fluorhydriques.

INSTALLATIONS NOUVELLES D'AÉROTHÉRAPIE Inhalations d'oxygène, bains sulfureux électriques.

NOTICE ET PROSPECTUS SUR DEMANDE

On trouve les Eaux d'Enghien chez tous les Pharmaciens ou marchan d'eaux marchan

excellent maître M. le professeur Grancher (1), nous insisterons peu sur les difficultés et sur les éléments du diagnostic.

Obs. I. — Le 15 mars 1886, j'étais appelé la nuit près d'une petite fille de mon quartier, Marie H., âgée de 4 ans, atteinte depuis cinq à six jours d'une rougeole jusqu'alors régulière. L'enfant se plaignait de douleur vive au côté gauche et vers minuit s'était réveillée en sursaut, très oppressée.

J'avais prescrit dans l'après-midi 0,60 centigrammes d'antipyrine qui avaient, paraît-il, provoqué des sueurs abondantes ; l'enfant s'était-elle refroidie la nuit sous cette influence, je l'ignore; toujours est-il qu'en l'examinant, je constatai les signes d'une affection que je crus tout d'abord être une pleurésie gauche : matité à gauche des 2/3 inférieurs, souffle intense assez rude, à peine quelques râles, diminution notable des vibrations, flèvre vive, oppression : ces troubles respiratoires étaient unilatéraux. Rien de semblable an côté droit. Je restai donc surpris, je dois l'avouer, de trouver une pleurésie au cours de la rougeole; d'autre part l'idée d'une bronchopneumonie unilatérale me semblait inacceptable. L'idée de la splénopneumonie, affection rare que j'eus seulement depuis, occasion d'observer chez mon excellent maître M. le professeur Grancher, ne me vint pas alors; je le regrette d'autant plus que j'eusse complété alors mon examen, je négligeai donc les mensurations du thorax et la position exploratrice. Mais la marche de la maladie vint bientôt m'éclairer.

Le 10 mars, sous l'influence d'un vésicatoire, la fièvre a cessé, quelques râles bullaires s'entendaient au niveau des zones mates, la température en outre est tombée à 38°. Du 20 au 21 mars, cessation de la fièvre. Du 21 au 25 mars, il ne reste qu'une submatité assez étendue qui s'efface peu à peu et est à peine appréciable le 30 mars.

Deux ans après, le 22 octobre 1888, je suis appelé de nouveau près de la même enfant aujourd'hui âgée de six ans, fort intelligente pour son âge et répondant bien aux questions qu'on lui adresse. Malade depuis deux jours à peine, elle a été subitement prise le 19 octobre de fièvre, avec anorexie, malaise général. Pas de point de côté.

Sa mère ajoute qu'elle tousse continuellement et a constamment la fièvre. La température axillaire prise le troisième jour marque 38,4. A l'auscultation, silence respiratoire complet sans souffle, au niveau d'une zone mate occupant les 2/3 inférieurs du poumon gauche. Les vibrations nulles reparaissent insensiblement vers le tiers moyen et sont parfaitement perçues à la partie supérieure le long de la ligne axillaire et en avant sous les clavicules.

<sup>(1)</sup> France médicale, 25 octobre 1888. Leçon recueillie par le Dr Le Gendre.

Même remarque pour l'oreille qui perçoit confusément les vibrations. Pas d'égophonie. Le cœur n'est pas déplacé.

Expectoration nulle. État saburral des voies digestives.

Traitement antiphlogistique. Grog, sirop d'ergotine, cataplasme sinapisé.

28 octobre. Température axillaire: 38°. A l'auscultation, mêmes signes qu'hier (matité, affaiblissement du murmure vésiculaire), nous notons en outre l'apparition de gros râles bullaires dans toute la hauteur du poumon. L'air pénètre donc plus librement dans le lobe inférieur gauche.

Pas de souffle.

Les vibrations reparaissent aussi, quoique incomplétement, dans toute la hauteur. (Potion vomitive).

Le 24. Le température axillaire tombe à 37°. Quelques râles à peine s'entendent à la base gauche où la respiration est encore voilée.

Rales ronflants et sibilants à droite.

Le 26. L'enfant, quoique convalescente, peut être considérée comme guérie. Il ne reste plus qu'une légère submatité à gauche. Les vibrations sont encore à peine perceptibles.

Pas d'égophonie, ni de bronchophonie.

Les deux moitiés du thorax mesurées très exactement représentent 26 millimètres de chaque côté, sans ampliation.

Telle est, résumée, l'observation de notre première malade qui a présenté, à deux ans d'intervalle, d'abord les atteintes non équivoques d'une spléno-pneumonie morbilleuse avec souffie, plus tard de congestion pulmonaire simple, reliquat probable de la première affection.

Nous admettrons volontiers en effet, conformément à l'opinion de MM. Grancher, Bourdel et Queyrat, qu'à côté de la congestion pulmonaire type, à côté de la broncho-pneumonie, il existe un état morbide du poumon, la spléno-pneumonie, « sorte de pneumonie subaiguë simulant la pleurésie » pouvant comme dans le cas suivant présenter une gravité exceptionnelle.

Obs. 11. — Louis M.., 2 ans et demi, a eu en avril 1987, la coqueluche suivie de broncho-pneumonie grave qu'il a prise de son plus jeune frère qui a succombé à la suite de ces accidents.

Lui-même n'a échappé qu'à grand peine et a repris les apparences de la santé du ler juillet au 25 décembre.

Le 26 décembre, je fus appelé près de ce pauvre enfant que je trouve absolument mourant. Depuis trois jours, à la suite de refroidissements successifs, l'enfant est pris de violents étouffements, de flèvre avec hyperthermie (Temp. 41°), de cyanose. Le petit malade

### SOMMATHE

Travaux originaux : Note sur un cas de fistule biliaire hépato-brenchique, ayant duré pendant dix mois, et terminée par la guérison, par M. J. Thirolois. - Revue de la presie étrangère. - Comptée rendue analytiques des Sociétés seventes : Société de chirargie, séance du 26 décembre 1968. — Bibliographie.

Note sur un ças de fistule biliaire hépato-bronchique, ayant dure pendant dix mois, et terminée par la guérison (1)

> Par M. J. ThiroLoix. Interne des hôpitaux.

Le 7 mai 1888, entre à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Empis, salle Sainte-Madeleine, lit nº 1, la nommée Fl... Adélaïde, coutarière, agée de 33 ans, qui se plaint de cracher de la bile depuis le mois d'octobre de l'année précédente.

Antécédents héréditaires. — Père et mère agés, le premier de 72 ans, la seconde de 66 ans, sont aujourd'hui parfaitement bien portants, ainsi que son frère et ses quatre sœurs.

Antécédents personnels, - Les antécédents pathologiques de la malade sont nuls.

A l'âge de 8 ans, elle aurait, dit-elle, eu une côte de la partie moyenne de l'hémi-thorax droit fracturée. Les règles, venues à 19 ans, ont toujours été régulières jusqu'au jour où a commencé l'affection actuelle.

Pas de tuberculose, ni de syphilis cutanée ou viscérale. La malada n'a jamais eu ni épistaxis, ni coliques hépatiques, ni ictère ou urticaire, bref aucun de ces phénomènes qui attirent l'attention du côté du foic.

Bien portante jusqu'en 1881, époque à laquelle elle accouche d'un garçon, à la suite d'une grossesse régulière, elle voit à partir de ce moment sa santé s'altérer. Elle maigrit, a fréquemment des crampes d'estomac, une sensation pénible de pesanteur dans l'hypochendre droit et dans la région lomhaire du même côté, une constipation opiniatre, mais jamais ni nausées, ni vomissements, ni dégoût pour un aliment spécial.

Les phénomènes d'abord peu pronopcés s'accentuent surtout dans les derniers mois de 1887. L'hypochondre droit est plus sensible,

<sup>(1)</sup> Communication à la Soviété clinique de Paris.

mais sans tuméfaction nette. La malade ne supporte plus que difficilement son corset; elle éprouve fréquemment des douleurs diffuses dans le moignon de l'épaule, douleurs qu'elle appelle rhumatismales, et qui semblent se rattacher au travail insidieux qui s'effectuait du côté du péritoine, du diaphragme et de la plèvre, une sensation de plénitude, de gêne dans tout le côté droit du thorax, mais jamais il n'y a eu, jusqu'en septembre 1887, ni toux, mi expectoration.

Dans les premiers jours d'octobre, la toux et la fièvre se montrent, accompagnées de douleurs assez vives dans le côté droit, l'épigastre, les lombes, quinze jours avant que n'apparaisse l'expectoration biliaire.

La respiration est courte et la malade est forcée de s'aliter, sans avoir éprouvé toutefois, à aucun moment, ni grand frisson, ni frissonnements. Elle est soignée à cette époque pour une bronchite, puis pour une pleurésie, et on lui applique dans la région de l'hypochondre droit, en avant et en arrière, une série de vésicatoires.

Le 15 octobre au matin, la toux devient plus fréquente, quinteuse, comme si elle avait eu la coqueluche, dit la malade, la respiration est très embarrassée, et dans un effort de toux, sans qu'une douleur vive, déchirante, ne survienne, la malade expectore une grande quantité d'un liquide verdâtre, très fétide, extrêmement amer, contenant des matières en suspension. La mère de la malade nous donne des renseignements précis sur les caractères de ces matière et sur leur apparence. Elle affirme que dès le premier jour et dans tout le cours du premier mois il y avait dans l'expectoration fétide, des peaux blanches et comme des boules blanches, et qu'elles en disparu en même temps que la fétidité des crachats.

Cette expectoration, qui avait débuté à neuf heures du matin, a duré sans discontinuer jusqu'à midi, les quintes de toux succèdent aux quintes, et la malade évalue à une grande cuvette le liquide qu'elle a ainsi craché pendant ce court laps de temps. La nuit, légère hémoptysie qui ne se renouvelle pas.

Depuis ce jour, les crachats, formés d'un mélange de mucosités et de bile, sont restés tels qu'on les constate aujourd'hui, tellement abondants qu'ils empêchent la malade de dormir. La flèvre a cessé en même temps qu'a disparu la fétidité des crachats.

Avec l'apparition de l'expectoration bilieuse, s'est montré un léger sub-ictère, limité aux conjonctives; les selles se sont décolorées, mais ces derniers phénomènes ont été assez passagers pour n'avoir pas frappé la malade. L'appétit ne diminue pas, la sensation d'amertume très pénible au début est facilement supportée aujourd'hui, et la malade goûte les aliments qu'elle prend avec plaisir; elle n'a jamais de vomissements. L'amaigrissement, qui avait d'abord fait de

notables progrès jusqu'en février 1888, s'est arrêté; à aucun moment, il n'y a eu d'ædème des membres inférieurs.

A la fin de mars, la fétidité des crachats, les membranes blanches, la légère teinte sub-ictérique, la décoloration des selles reparaissent, mais ces phénomènes ne durent que peu de jours, et ne forcent pas la malade à s'aliter.

D'ailleurs, la malade n'avait dû garder le lit que pendant les deux premiers mois.

L'expectoration verte conserve les caractères que nous trouverons plus loin jusqu'au jour où la malade entre à l'hôpital. L'appétit reste bon et les selles sont colorées.

Etat actuel. — La malade est une femme blonde, de taille moyenne, amaigrie; elle a l'air fatigué, mais nullement cachectique; elle est sans cesse secouée par des efforts de toux, à la suite desquels elle expectore des crachats verdâtres spumeux. La peau, les conjonctives ont leur coloration normale, la langue est fortement teintée en jaune, le ventre non météorisé; les doigts présentent la déformation dite hippocratique, les dernières phalanges, de couleur normale, sont rensiées en massue.

La voix est faible, enrouée, depuis le mois de novembre et ces phénomènes laryngés sont dus sans aucun doute au passage incessant de la bile.

A la vue, la base du thorax ne semble pas être plus développée d'un côté que de l'autre, et les incursions des deux parties symétriques du diaphragme semblent se faire avec une inégale intensité. Aucune déformation ni voussure au niveau de l'hypochondre droit.

Par la palpation, on perçoit au niveau de la partie supérieure du muscle droit antérieur de l'abdomen une résistance, un empâtement diffus, et l'on fait naître, en déprimant un peu les parois abdominales, une douleur assez vive.

Les vibrations vocales sont très difficilement perceptibles, ce qu'explique la faiblesse de la voix de la malade.

Le foie n'est pas augmenté de volume; la matité hépatique commence à deux travers de doigt au-dessous du mamelon, et cesse au rebord des fausses côtes.

La rate est petite.

La sonorité de la poitrine est normale.

L'auscultation des poumons fait entendre le murmure vésiculaire normal dans tout le thorax, en arrière, du haut en bas, à droite et à gauche; aucun phénomène stéthoscopique anormal sous les clavicules.

Dans la région antéro-latérale de l'hypochondre droit, on trouve quelques craquements secs, quelques frottements pleuraux, plus nets à mesure qu'on avance vers la partie antérieure. Si l'on fait tousser la malade, on perçoit des bouffées de râles cavernuleux, on un souffle à timbre ruque. Pas d'égophonie, ni de pectorilogrie aphone.

L'auscultation du cœur ne révèle aucun bruit morbide. Le poule bat 90. Apyrexie complète.

L'hypochondre droit est pesant et légèrement douloureux; la douleur de l'épaule a disparu. Le décubitus latéral droit est impossible, tant à cause de la douleur qu'il fait naître, que de l'affinz plus considérable de bile qui se produit aussitôt.

La respiration est normale; la toux est incessante, se produissat environ toutes les dix minutes; lorsque les espaces intercalaires dépassent une demi-heure, il se produit, sous l'influence d'efforts de toux, une véritable vomique biliaire, à la suite de laquelle la toux s'arrête un moment pour se reproduire bientêt. Celle-ci est plus fréquente le matin. À la suite des repas, l'expectoration n'augmente pas de quantité.

Les urines, de couleur janue, sont claires, acides, sans dépôt, per abondantes, 700 cent. cubes le premier jour ; elles ne contienment m sucre ni albumine, ni matières colorantes biliaires, et 17 gr. 88 d'urée par litre,

L'examen microscopique de cette urine permet d'y constater à présence d'une grande quantité d'urate de soude.

En vingt-quatre heures la malade a expectoré 500 gr. environ de liquide verdâtre très visqueux, recouvert d'une écume légère, na fétide, semblable aux vomissements bilieux. On y voit, outre des matières alimentaires incidemment crachées avec la bile, qui affinsit dans la bouche au moment de la mastication, des crachats opaques grisâtres. L'acide nitrique nitreux fait naître dans ce liquide dilsé un précipité de mueine vert fencé.

L'examen microscopique montre, outre des leuscoytes et des vésicules adipeuses, des pavés de cellules épithéliales pavimenteuses provenant de l'épithéliam ibuccal et pharyngé; des cellules cylindriques petites, à protoplasma pigmenté avec des noyaux très évidents, venant des canaux biliaires, et pas une de ces grandes cellules cylindriques, à noyau peu distinct, à bord libre épaissi et strès de la vésicule biliaire.

On y voit aussi des fibres musculaires striées et des cellules végétales qui proviennent, sans ausen doute, des matières alimentaires crachées.

Le liquide, traité par la potasse, est décanté et, dans le réside obtenu, on ne trouve aucun crochet d'échinocoque.

Les règles ont cessé depuis le début de l'affection; la malude a des fleurs blanches abondantes. L'appétit est bon: la constipation très notable; les selles sont colorées.

Depuis plusieurs mois la malade a remarqué que ses cheveux tombaient en grand nombre; il sont, en effet, très clairsemes, et se cassent facilement au niveau de leur racine:

Mêmes remarques sur tout le reste du système pileux:

Régime ordinaire, vin de quinquina.

On donne 4 grammes d'iodure de potassium. Pour suppléer à l'insuffisance de bile passant dans l'intestin, on songe à lui administrer des capsules de bile, mais la malade nous dit avoir été soumise à ce traitement qu'elle n'a pu supporter. La malade avait consulté, il y a quelques mois, M. Péan, qui avait jugé inutile toute intervention chirurgicale.

Le 9. La malade a craché environ 550 grammes de liquide biliaire.

Urine, 750 grammes. Depuis l'apparition de l'expectoration verte,
la malade a noté la diminution du taux de son urine.

Le 10. Selle peu abondante, composée de matières dures, coloi rées.

Urine 650 grammes; expectoration 450 grammes.

Pouls 85; respiration 26. Pas de flèvre.

Le 12. Même état. Bon appétét.

Le 15. L'expectoration a fiminué de quantité, 350 grammes. Le thermomètre reste toujours aux environs de 37 de marche de de la company de la c

and the state of

La malade est mise au régime lacté et aux estés.

Le 16. Le liquide expectoré dans la journée d'hier ne conficient plus ni fibres musculaires, ni cellules végétales. Il conservé toujours la même apparence; 450 grammes; traité par l'hypobromité de soude, il ne donne qu'un faible dégagement d'azote impossible à doser.

L'état général reste toujours relativement bon.

Le 21. Même état. Les quintes de toux sont toujours aussi fisquentes.

Régime ordinaire. Expectoration 850 grammes. Urine 600 grammes, selles colorées.

Le 22. Douleurs & la base du thorax droit. Toux très fréquénte. Matières argileuses, grishtres, très peu colorées.

Le 25. Douleurs plus vives dans le côté et dans l'épaule. Haloine non fétide. Murmuré vésiculaire affaibli en arrière. Pas de bruit anormal. En avant, abolition de la respiration la ou en entendant le souffie.

Le 20. Expectoration biliaire acest considérable, 650 grammes. Quelques crachats sanguins mêlés à la bile. Matières toujours décolorées. Insomnie complète provoquée par la toux.

Le 27. Urine augmentée de quantité : 1100 grammes.

le juin. Toux toujours des plus prononcées la nuit comme le jour, la quantité expectorée semble augmenter sans cesse : 700 grammes.

Urine, 1 litre, très claire.

La respiration se fait entendre parfaitement en arrière. En avant, au-dessous du mamelon, vibrations thoraciques abolies contrastant avec le côté gauche où on les perçoit assez facilement.

Le souffie persiste. L'iodure de potassium est supprimé.

Le 3. Selles colorées. La toux diminue.

Le 5. Selles nettement colorées en jaune. Expectoration 450 grammes. Un verre d'eau de Sedlitz.

Le 7. Deux verres d'eau de Sedlitz. Les selles sont colorées.

Le 8. Appétit très diminué. Mêmes symptômes.

Le 12. L'amélioration continue. 400 grammes de bile. Urine 1500 grammes. La malade mange un peu mieux.

Le 19. La malade sort de l'hôpital présentant toujours son expectoration biliaire; on lui prescrit de l'iodure de potassium à prendre chez elle et une suralimentation.

14 octobre. Nous revoyons la malade. L'expectoration biliaire cessé depuis un mois environ, la malade a augmenté de poids. L'appétit est revenu. Les règles qui, pendant toute la maladie ne s'étains pas montrées, sont revenues. La palpation de son hypochondre dres permet de reconnaître qu'il n'existe rien d'anormal; la respiration pure en arrière, est légèrement diminuée en avant, mais sans soule ni râles. La voix n'est plus que très légèrement voilée.

La guérison nous semble donc pouvoir être affirmée.

Réflexions. — Notre malade a donc été atteinte d'une fistule biliaire hépato-bronchique. Des canaux biliaires de calibre notable communiquaient avec les bronches; mais quelle est l'affection primordiale sous l'influence de laquelle s'est développée cette fistule! En l'absence de données certaines, telles que : présence de membranes d'hydatides, crochets d'échinocoque, constatés par nous dans le liquide expectoré, nous ne pouvons que poser un diagnostic par exclusion.

Avons-nous affaire ici à une fistule créée par la rupture dans les poumons d'un abcès, d'un kyste hydatique du foie, ou consécutive à la lithiase biliaire cystique ou intra-hépatique, à un kyste hydatique pulmonaire ouvert simultanément dans les bronches et les voies biliaires, ou enfin à une fistule idiopathique.

Cette dernière hypothèse nous semble invraisemblable, car si l'apparition de la bile a été soudaine, elle a été précédée et accompagnée par des phénomènes qui montrent qu'un travail pathologique s'effectuait du côté du foie et des poumons.

Une perforation de la vésicule biliaire, ou la migration d'un calcul intra-hépatique à travers le diaphragme et les bronches, nous semblent peu probables, étant donné que la malade n'a jamais eu ni coliques hépatiques, ni ictère.

La malade n'ayant jamais eu ni flèvre typhoïde, ni dysenterie, ni diarrhée chronique, ayant toujours vécu en France dans un pays non palustre (Seine-et-Marne), nous n'avons aucune raison plausible pour admettre l'existence d'un abcès du foie, qui aurait évolué sourdement.

En faveur d'un kyste hydatique de la face convexe du foie, ouvert dans les bronches, nous pouvons faire valoir les raisons suivantes : le début lent et insidieux, sans frisson, ni frissonnements, ni phénomènes gastro-intestinaux marqués ; l'altération lente de la santé, les phénomènes douloureux du côté de l'hypochondre droit et de l'épaule ; la sensation de plénitude intra-thoracique et l'oppression indiquent qu'il y avait là formation d'une collection, qui s'est vidée tout à coup par cette vomique du début si abondante, fétide, et dans laquelle on a constaté des membranes blanches.

Notre observation doit être rapprochée des cas publiés par Mandard (1), le Pr Laboulbène (2), Berdinel (3), Gomet (4), Dreschfeld (5), Edit (6), Becker (7) et Sorel (8). L'observation de M. Sevestre (9) montre un kyste hydatique du foie sur le point de donner naissance à une fistule de cette nature.

Les fistules biliaires hépato-bronchiques, qui procèdent de facteurs pathogéniques très différents, ont donc une existence indiscutable et doivent désormais trouver place dans la description des diverses fistules biliaires. Ce sont des fistules indirectes avec deux orifices et un trajet ou un cloaque intermédiaire.

### REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE

CLINICAL NOTES ON PRURITUS, par L. Duncan Bulkley, A. M. M. D., (Journal of Cutaneous and Genito-Urinary Diseases). — On sait que le prurit est une affection ou un symptôme extrêmement com-

<sup>(1)</sup> Mandard. Thèse Paris, 1854.

<sup>(2)</sup> Laboulbène. Union médicale, 1875,

<sup>(3)</sup> Berdinel. Gaz. hebdomad. 13 octobre, 1876.

<sup>(4)</sup> Gomet. In Thèse Fouché, 1885.

<sup>(5)</sup> Dreschfeld. The Lancet, 1879.

<sup>(6)</sup> Edit. Boston medical and Surgical Journal, 1882.

<sup>(7)</sup> Becker. Rev. des se. méd. en France et à l'Etranger, 1882.

<sup>(8)</sup> Sotel. Bull. soc. anat., 1880.

<sup>(9)</sup> Sevestre. Bull. soc. anat., 1873.

mun, M. Dunkan Bulkley range en cinq groupes les conditions dans lesquelles on le rencontre.

1º Dans beaucoup de cas c'est un symptôme fugace de cause inconnue, qui se dissipe spontanément.

2º Dans d'autres cas c'est la consequence de la piqure ou de la morsure d'un insecte ou de toute autre cause locale, disparaissant peu après que celle-ci a cesse d'agir.

3º Certains prurits sont causés par l'absorption de certaines substances, de l'opium, de certains aliments; d'autres dépendent de la dyscrasie sanguine, letère ou urémie ou encore de quelque trouble nerveux.

4 Dans un groupe bien déterminé le prurit tient à une affection cutanée.

5° Enfin le prurit peut être idiopathique et cependant tenace et insupportable en dépit de tous les traitements.

Ce sont ces derniers cas que l'auteur a eu particulièrement en vue en donnant pour définition du prurit un trouble fonctionnel des éléments nerveux de la peau se traduisant par des démangeaisons, mais ne dépendant pas de lésions ou d'une irritation locales. On a long-temps confondu le prurige et le prurit; mais on applique le premier terme à une affection cutanée bien caractérisée par des lésions papuleuses. M. Bulkley a observé quatre-vingts cas de prurit sur cirquille affections cutanées, (soit une proportion de 2 pour cent] qui a décomposent ainsi: prurit hivernal 36, prurit généralisé 16, prura anal 8, prurit de la vulve 8, prurit serotal 6, prurit sénile 6.

Le prurit hivernal est le plus frequent et atteint plus souvent les hommes que les femmes; il débute d'octobre en janvier pour cesser en avril ou en mai ; dans quelques cas les rémissions æstivales finissent par manquer. Les rhumatisants paraissent plus sujets à cette affection. Le froid agit comme pertubateur de certaines fonctions, le trouble nutritif qui résulte de cette action produit le prurit.

Le prarit généralisé s'obsarvé parfeis avec certaines altérations des unines qui renferment des trates et de l'orsinte de chaux et abondance; dans un can la ménopause eu fut la cause. En général l'hérédité paraît jouer un grand rôle. Le prurit anai reconnait des causes variables; l'eczéma de la région ést une eause committée. L'auteur signale en outre l'influence du tabac et des rétrécissements de l'urêthre; le point vulvaire est souvent accompagné de lésions locales plus ou moins étendues. Chez deux femmes le prurit qui s'établit à la ménopause fut particulièrement fatigant.

Au point de vae thérapeutique, l'auteur recommande de rechercher surtout les causes locales pour les combattre; souvent ces causes sont réflexes et siègent dans des organes éloignés. Un des points qui mettent en relief les observations de M. Bulkley est qu'une irritation locale, un pincement, un coup, etc., peut produire par voie réflexe un prurit à distance ou exagère celui qui existe déjà. Les effets produits par ces excitations locales sont d'ailleurs extrêmement variées, en tant que localisations secondaires. Il est d'ailleurs certaines régions qui sont particulièrement excitables et dont l'irritation détermine plus facilement que d'autres des sensations réflexes.

L. Junon.

### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 26 décembre 1888. — Présidence de M. Polaillon.

Kyste a grains rizwonnus. — M. Jalaguier présente l'observation d'un kyste à deux poches. Dans l'une se trouvaient des grains riziformes et dans l'autre des fougosttés. La recherche des bacilles au microscope fut sans résultat; l'inoculation détermina une tuberculose généralisée. Ce malade est aujourd'hui en très bonne santé.

Trafficient de la salpucite. -- M. Terrillore a déjà : lu des mémoires sur les 32 opérations de salpingite qu'il a pratiquées.

Sa statistique se répartit de la façon suivante s

Dans un premier groupe l'intervention a été décidée pour 5 hémato-salpingites. Dans une seconde classe, se rangent 12 pyon salpingites. Dans une troisième, 6 salpingites catarrhales, cafin dans le quatrième groupe se trouvent 2 salpingites kystiques.

Dans les 5 hémato-salpingites, trois fois les trompes oblitérées furent enlevées avec les annexes. Une autre fois il y a eu parsistance des règles. Une autre fois M. Terrillon fut obligé da suturen la trompe excessivement dilatée à la paroi abdominale et par une fistulette persistante il se produisit un écoulement sanguis au mon ment des règles. Ches la cinquième malade dont le diagnostic avait été : phiegmen du ligament large, il enleva la tromps qui se remplissait de sang à chaque période menstruelle.

Sur les 19 pyosalpingites, oing fois le drainage sut pratiqué. Comme étiologie, les suites de couches surent la cause de la suppu-i ration dans 14 cas et la blennorrhagie dans 5. La mort survint une fois par péritonite.

Les 6 salpingites catarrhales donnent 6 aucoès. Les deux trompes et les deux ovaires farent enlevés.

Enfin dans les 2 kystes des trompes, les douleurs étaient atroces et les opérées guérirent très bien.

Doit-on faire l'opération quand il skiste : une pelvi-péritonités descomitantes. Cala dépend de la nature des symptômes? Trois-

fois M. Terrillon fut force d'intervenir dans ces conditions et il pense que dans ces cas il faut agir comme si on avait affaire à un phlegmon.

Pathogénie. C'est la doctrine de la propagation qu'il faut adopter sans aucune réserve. L'inflammation dépasse la trompe et détermine des accidents du côté du péritoine. Les ovaires ne sont pris que secondairement par voisinage. La propagation par les lymphatiques ne répond ni à la clinique, ni à l'anatomie pathologique. C'est elle qui a amené les gynécologistes à la conception de l'adéno-phlegmon qui n'existe pas. Toutes les fois qu'un chirurgien a recherché attentivement l'adénite, il ne l'a jamais trouvée. Cette théorie a, de plus, le grand tort d'écarter de l'intervention, car si c'était une adénite, il n'y aurait pas besoin d'enlever les annexes. Il est bien entendu qu'on doit mettre à part les accidents puerpuéraux qui sont de nature complexe et sous la dépendance de la plaie utérine soumise comme toutes les autres à l'influence des agents infectioux. Quant au phlegmon du ligament large, il n'est que la conséquence de l'inflammation desannexes et la suppuration esttrès rare dans cescas. M. Terrillon trouve M. Routier trop excessif dans la décision de l'intervention. Des salpingites catarrhales peuvent parfaitement guérir sans opération et sur un total de 76 malades vues par lui, il a déconseillé l'opération vingt-huit fois. Il est certain que la condition sociale du sujet doit entrer en ligne de compte et qu'on doit opérer plus volontiers une femme qui a besoin de son travail pour vivre.

Il faut aussi prendre la mortalité opératoire en considération. M. Routier a perdu 2 malades et quoique MM. Terrier, Championnière et Bouilly aient pu présenter des statistiques très belles, il n'en est pas moins vrai que la mort peut arriver et qu'il en a eu une à déplorer.

Le manuel opératoire ne sera l'objet que d'une remarque. M. Terrillop recommande la section au thermocautère de la partie de la trompe attenant à l'utérus. Il obstrue ainsi la jumière de l'organe et empéche jes liquides de tomber dans le péritoine. Quant au drainage, il l'a fait il 4 fois et n'a pas eu à s'en repentir. Quant aux résultats éloignés ils sont superbes dans les salpingites simples et bien entendu moins bons dans les pyosalpingites.

M. Trélat commence par dire que le phlegmon du ligament large est très rare. Pour sa part, il n'en connaît que deux cas; mais dans ces deux cas il avait pour cause des accidents puerpéraux et put arriver sur la lésion par une incision faite sur le ligament large. Pour lui, c'est ce qu'il appelle de la paramétrite suppurée, affection qui rentre bien dans l'étiologie donnée par M. Championnière et qui

a une marche et une guérison rapide analogues à celles d'un phlegmon ordinaire. Mais il est des cas plus complexes, ceux qu'accompagnent des fistules ombilicales, inguinales, vaginales, etc... Ici, l'origine est presque impossible à débrouiller et il se borne à ranger ces faits sous le nom de cellulite pelvienne. Quant au mot de salpingite, il est bien entendu employé par abréviation et doit être conservé.

La théorie de la propagation est la seule admissible, car elle est prouvée par les altérations non seulement de la muqueuse, mais encore des parois de la trompe. La marche clinique est du reste caractéristique et en plein accord avec la théorie pour l'interprétation de la succession des faits. Ce matin même encore le professeur de la Charité revenait dans sa clinique aur 5 malades qui avaient présenté tous les degrés de l'affection, depuis la métrite du col jusqu'à la pelvi-péritonite et les adhérences des annexes.

Le diagnostic est difficile, ne peut se faire qu'avec de la pratique, et une palpation profonde combinée au toucher vaginal fait avec deux doigts. Dans ces cas, le chloroforme est appelé à rendre des services, et encore dans certains cas n'arrive-t-on qu'à une supposition qui permet de décider l'exploration par la laparotomie.

En résumé le diagnostic général et local doit être fait avec grand soin. C'est une des bases indispensables des indications opératoires.

### BIBLIOGRAPHIE

DES CAUSTIQUES DANS LE TRAITEMENT DU CANCER ET DE CERTAINES AFFECTIONS CHIRURGICALES, par le Dr Jules Félix, membre de l'Académie de médecine de Belgique, etc. Bruxelles, 1888.

L'auteur s'est proposé dans ce mémoire de relever, aux yeux des médecins et des chirurgiens, l'emploi des caustiques qui semblent avoir perdu un peu de leur faveur depuis les progrès de l'antisepsie. En fait, les caustiques répondent toujours à certaines indications. L'auteur pose en principe, que dans les tumeurs malignes ou qui le paraissent à leur début, le seul moyen c'est l'opération le plus tôt possible, et de tous les procédés opératoires, c'est la méthode des caustiques chimiques qui est la plus simple, la plus sûre et la plus efficace contre les récidives. Il est certain que les caustiques offrent des avantages que ne possèdent pas les méthodes sanglantes. A l'inconvénient de leur action lente, on peut opposer leur parfaite antisepsie, l'absence d'hémorrhagie, etc., mais ce que M. Jules Félix leur reconnaît surtout, c'est leur action élective sur le tissu cancéreux lui-même, en sorte que le caustique atteint tous les tissus malades,

fois M. Terrillon'fut force d'intervenir dans ces conditions et il pense que dans ces cas il faut agir comme si on avait affaire à un phlegmon.

Pathogénie. C'est la doctrine de la propagation qu'il faut adopte sans aucune réserve. L'inflammation dépasse la trompe et détermine des accidents du côté du péritoine. Les ovaires ne sont pris que se-condairement par voisinage. La propagation par les lymphatiques ne répond ni à la clinique, ni à l'anatomie pathologique. C'est elle qui a amené les gynécologistes à la conception de l'adéno-phlegmon qui n'existe pas. Toutes les fois qu'un chirurgien a recherché attentivement l'adénite, il ne l'a jamais trouvée. Cette théorie a, de plus, le grand tort d'écarter de l'intervention, car si c'était une adénite, il n'y aurait pas besoin d'enlever les annexes. Il est bien entendu qu'on doit mettre à part les accidents puerpuéraux qui sont de nature complexe et sous la dépendance de la plaie utérine soumise comme toutes les autres à l'influence des agents infectioux. Quast au phlegmon du ligament large, il n'est que la conséquence de l'inflammation desannexes et la suppuration est très rare dans cescas.

M. Terrillon trouve M. Routier trop excessif dans la décision de l'intervention. Des salpingites catarrhales peuvent parfaitement guérir sans opération et sur un total de 76 malades vues par lui, la déconseillé l'opération vingt-huit fois. Il est certain que la condition sociale du sujet doit entrer en ligne de compte et qu'on de opérer plus volontiers une femme qui a besoin de son travail pou vivre.

Il faut aussi prendre la mortalité opératoire en considération. M. Routier a perdu 2 malades et quoique MM. Terrier, Champiennière et Bouilly aient pu présenter des statistiques très belies, il n'en est pas moins vrai que la mort peut arriver et qu'il en a es une à déplorer.

Le manuel opératoire ne sera l'objet que d'une remarque. M. Terrillon recommande la section au thermocautère de la partie de la trompe attenant à l'utérus. Il obstrue ainsi la lumière de l'organe et empéche les liquides de tomber dans le péritoine. Quant au drainage, il l'a fait 14 fois et n'a pas eu à s'en repentir. Quant aux résultats éloignés ils sont superbes dans les salpingites simples et bien entenda moins bons dans les pyosalpingites.

M. Trélat commence per dire que le phlegmon du ligament large est très rare. Pour sa part, il n'en connaît que deux cas; mais dans ces deux cas il avait pour cause des accidents puerpéraux et pet arriver sur la lésion par une incision faite sur le ligament large. Pour lui, c'est ce qu'il appelle de la paramétrite suppurée, affection qui rentre bien dans l'étiologie donnée par M. Championnière et qui

١

a une marche et une guérison rapide analogues à celles d'un phlegmon ordinaire. Mais il est des cas plus complexes, ceux qu'accompagnent des fistules ombilicales, inguinales, vaginales, etc... lei, l'origine est presque impossible à débrouiller et il se borne à ranger ces faits sous le nom de cellulite pelvienne. Quant au mot de salpingite, il est bien entendu employé par abréviation et doit être conservé.

La théorie de la propagation est la seule admissible, car elle est prouvée par les altérations non seulement de la maqueuse, mais encore des parois de la trompe. La marche clinique est du reste caractéristique et en plein accord avec la théorie pour l'interprétation de la succession des faits. Ce matin même encore le professeur de la Charité revenait dans sa clinique aur 5 malades qui avaient présenté tous les degrés de l'affection, depuis la métrite du col jusqu'à la pelvi-péritonite et les adhérences des annexes.

Le diagnostic est difficile, ne peut se faire qu'avec de la pratique, et une palpation profonde combinée au toucher vaginal fait avec deux doigts. Dans ces cas, le chloroforme est appelé à rendre des services, et encore dans certains cas n'arrive-t-on qu'à une supposition qui permet de décider l'exploration par la laparotomie.

En résumé le diagnostic général et local doit être fait avec grand soin. C'est une des bases indispensables des indications opératoires.

### BIBLIOGRAPHIE

DES CAUSTIQUES DANS LE TRAITEMENT DU CANCER ET DE CERTAINES AFFECTIONS CHIRURGICALES, par le Dr Jules Félix, membre de l'Académie de médecine de Belgique, etc. Bruxelles, 1888.

L'auteur s'est proposé dans ce mémoire de relever, aux yeux des médecins et des chirurgiens, l'emploi des caustiques qui semblent avoir perdu un peu de leur faveur depuis les progrès de l'antisepsie. En fait, les caustiques répondent toujours à certaines indications. L'auteur pose en principe, que dans les tumeurs malignes ou qui le paraissent à leur début, le seul moyen c'est l'opération le plus tôt possible, et de tous les procédés opératoires, c'est la méthode des caustiques chimiques qui est la plus simple, la plus sûre et la plus efficace contre les récidives. Il est certain que les caustiques offrent des avantages que ne possèdent pas les méthodes sanglantes. A l'inconvénient de leur action lente, on peut opposer leur parfaite antisepsie, l'absence d'hémorrhagie, etc., mais ce que M. Jules Félix leur reconnaît surtout, c'est leur action élective sur le tissu cancéreux lui-même, en sorte que le caustique atteint tous les tissus malades,

# GOUDRON FREYSSINGE

Cette liqueur est de l'eau de goudron concentrée (formule adoptée par le nouveau Codex). C'est la seule préparation rationnelle pour administrer le goudron (Bronchites et Catarrhes chroniques, Aifections diathésiques, Affections cutanées, Septicemie).

Mode d'emploi. — Boissons : 2 cuillerées par litre d'eun, vin, bière, tisanes, etc. — Lotions, injections: 4 cuillerées par verre d'eau. — Pulvérisations : pur ou coupé de partie égale d'eau.

LE FLACON I FR. 50. 105, RUE DE RENNES, PARIS, ET LES PHARMACIES

Avoir bien soin de prescrire Goudron Freyssinge. — Les préparations similaires ayant une composition et des propriétés très-différents.



lists à do se moi as élévée.. Il perda

Caladies nerveuses, In

4" A # 11

.-44 4-- . 1

Une Dose par Ampoule 5, G. D. G.

oulsgement immédiat et guérisen NGINES de POITRINE Synospes, Mel de Mer, Migraine, Hystere-Epilepsie Par In Méthodie LA BOITH, & PR., PHARMAGE ROLSSY, 2, Pince Vend

Par la Méthode

AFFECTIONS UTÉRINES CHRONIQUES, CHLOROSE ANEF

L'ALBUMINATE DE FER SOLUBLE

Senie employée par les médecins des Hôpitaux de Paris; MM. Phrhol, Raynaud, Dull QUAY, DOLBEAU, FRÉMY, NICAISE, et les gynécologistes les plus compétents; cetts pré-tion, d'un goût agréable, est acceptée sans répugnance par les malades, ce qui la gréciouse pour les jeunes filles chex lesquelles la menstruction est pésible.

« Contre l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chromiques, les résilies à bajours été remarquables. Il en fut de même d'un nombre respectable de chloroses e par la même préparation... Nous préférons la forme de liqueur pour l'albuminée, c quelle est plus absorbable et surtout parfaitement supportée par l'estouac. (Gazette des Hos

La LIQUEUR DE LAPRADE se prend à le dose d'une cuilierée à cheque rapi Dipot a la Pharmacie, 34, rue Saint-Lazare, PARIS, et dans toutes les Pransicus.

CONTROL OF STATE OF THE STATE OF THE CONTROL OF THE STATE 
# LA FRANCE MÉDICALE

## TABLE DES MATIÈRES

### ANNÉE 1888 - Tome II

A

Abcès (Injection d'éther iodoformé dans un) froid. Anesthésie prolongée avec sommeil, 938, 994, 1097. Microbisme et —; classification de ces derniers, 1290. — Des — intra-crâniens consécutifis aux suppurations de l'oreille et de leur traitement, 1437.

ABDOMEN (Emploi de la codéine pour calmer la douleur dans les maladies de l'), 1833.

ABSINTHISME et épilepsie, 1620.

ACADÉMIE DE MÉDECINE. Comptes rendus par M. Chevallereau, le jeudi.

ACADÉMIE DES SCIENCES, 965, 993, 1027, 1122, 1290, 1305; 1378, 1409, 1517, 1520, 1565, 1604. 1640, 1715, 1716, 1750, 1817, 1819.

ACCOUCHEMENT (Observations d') prématuré provoqué au moyen d'un ballon excitateur et dilatateur volumineux et incompressible, 1001, 1014, 1025.

ACIDES DE L'ESTOMAC (Les) et leurs rapports avec l'ulcère stomacal dans la chlorose et l'anémie, 967.

ACRODYNIE (De la similitude des r symptômes de l') et de l'intoxication lente par l'acide arénieux, 1019.

ACTINOMYCOSE (De l') chez l'homme, 1186, 1229.

ACTION DES MÉDICAMENTS A DIS-TANCE (De l') chez les sujets hypnotisés, 1128.

Adénopathie trachéo-bronchique. Méningite tuberculeuse chez un enfant de six mois. Autopsie, 1061, 1078.

Aderences de la tunique vaginale et spermatogénèse, 1006.

Affections chirurgicales de la vessie et de la prostate (Leçons cliniques sur les), 1657. ALBUMINURIE (De l') dans la variole, 1369. De quelques conditions pathogéniques de l'—, 1385.

Alcool (L') et sa toxicité. Les alcools dits supérieurs et d'industrie et les bouquets artificiels, 1404, 1473.

AMBULANCES URBAINES, 1024.

AMYGDALITE (Traitement de l') par le salicylate de soude, 1112.

AMPUTATION (De l') partielle et de l' — totale de l'utérus, 1483.

Anagyrine (Sur l'), 1090.

Anatomie chirurgicale (Atlas d'), 1670.

ANESTHÉSIE (L') en obstétrique et la côte d'Adam, 1359. Recherches sur l'—hystérique, 1819.

ANÉVRYSMES (Du traitement des) par l'introduction dans le sac de corps étrangers, 948. Du traitement des — par l'électro-puncture, 1054. Traitement des — par la filipuncture, 1090. Des — de l'aorte, 1164. — traumatique chez un enfant de moins d'un an, 1462. — artério-veineux de la carotide interne. Ligature de la carotide primitive. Guérison, 1620. Deux cas d'— poplité traités par la ligature de la fémorale, 1811.

Angine de poitrine, 1040.

Angleterre (Le nombre des médecins en), 1300.

cins en), 1300.

Antisepsie (Traité pratique d') appliquée à la thérapeutique et l'hygiène : médecine, chirurgie, obstétrique, 1152.

ARCHITECTES HYGIÉNISTES (Concours d'), 1823.

ARTERE RADIALE, Ulceration de l'au contact d'un drain, 1218, 1223.

ARTHRITE RHUMATOIDE (Contribution à l'étude de l'), 1742. ASCITE Chyliforme, 1030, 1077.

ASILES D'ALIÉNÉS, 1252, 1811.

TRES.

## GOUDRON

Cette liqueur est de l'eau d par le nouveau Codex). C'est ! nistrer le goudron (Brong) fections diathésique

Mode d'emploi. — F bière, tisanes, etc. —,' d'eau. — Pulvéris

LE FLACON 1 ET

Avoir bien soin de 1 similaires aye

> .ae ₄5**45**,

, pyegène .s l'infection .) en oculistique,

conduite à tenir dans , de petit calibre dans la ue l'oreille, 1450. Effets de petit calibre à enveloppe stante, 993.

QUET DE LA TUBERCULOSE (Le), 1095. BEC-DE-LIÈVRE (Du) compliqué,

1601, 1614, 1625.
BELGIQUE. Abus de la consultation

gratuite à Liège, 1859. Bibliographie.

Action de l'eau sur la nutrition, par le Dr Frémont, 1167.

Atlas d'anatomie chirurgicale, par le D J. A. Fort, 1670.

schematique du système nerveux, origines, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau, par W. H. Flower, 1682.

Climatothérapie, par le D' Hermann Weber, 1776.

Conférences cliniques sur les maladies des femmes, par G. Bernutz, 1067.

Contribution # l'étude de l'arthrite

ologie médicale, par d'emblée. Disgnostéo-sarcomes, par 1956. fa cloison du

> , les ces alre, per è

Rosenthal.

'• þ

atercorale cha la est particulier d'a en particulier d'a caite qui l'accompagne, le phlo-péritonite à débat pri aéal, par J. Besnier, 1478.

e l'ulcère simple de l'ossopher, par le Dr. E. Berrez, 1562.

Des caustiques dans le traitensit du cancer et de certaines afections chirurgicales. par le Dr le Bélix, 1854.

Etude clinique sur le mange appliqué au traitement des factions par le Dr. Les Eélix, 1854.

appliqué au traitement aux tures juxta-articulaires, par à Dr Raffin, 1118. Etude médico-gallocogaique aux involonaires, par le propionaire, par le propionaire, propins aux propionaire, propins aux propin

pertes séminales involontes, spermatorrhée, par le Dr Posite, 1380.

Etude clinique sur le délire religien, par le Dr J.-M. Dupain, 1439. Formulaire climique et thérapeutique pour les maladies de l'enfant, par le Dr Albert Veillard, 1661. Guide pratique de petite chirurge, par Michel Gangolphe, 1666.

La réglementation de la presimina devant l'Académie de métant de Belgique, par le D' Consep. 971.

La phthisie pulmonaire, par II. Birard, V. Cornil, V. Hasel, W. La circonvolution de Broza, Braide morphologie cérébrale, par G. Hervé, 1118. La curabilité de la phthisie da la ph

et son traitement chirusselle Théod. Hering, 1281. La mort par la décapitaiss, p. 1

Dr Paul Loye, 1415.

La descendance des alcooligente le Dr F. Combemale, 144.

ELIX

ALE

clinique chirurgicale.

l'Hôtel-Dieu de Lyon,
lière, 1080.

sur les affections
vessie et de la
Guyon, 1657.

commun.

າ00. • Ehi− • par l'hypertrophie des franges eleves, 507. (Teinture de siegesbeckis is dans l') circiné, 1256. ux médecins de l'empoisil, 1275. MANS (Les médecins 1818. 939, 963, 1935, 1864, 1464, 1467,

Les) en Bu-

aul

ngland, nill, 1838. I infants and .ce Smith, 1789. ologie, par H. Du-

.arynx: Latyngoscopie ,ue thérapeutique, par le .ottstein, 1261:

de diagnostic chimique au du malade, par le professeur l'appeiner, 1486.

Mouveau formulaire magistral, par A. et G. Bouchardat, 1706.

Nouveaux éléments de pathologie externe, par le professeur A. Bouchard, 1779.

Premiers principes du microscope et de la technique microscopique, par Fabre-Domergue, 1776.

Pathogénie et traitement de la kérato-conjonativité phlycténulaire, par le D' Augagneur, 1818. Psoriasis et artropathies, par Ch. Bourdillon, 1452.

Quelle est la meilleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'urêthre, par J. A. Fort, 1094.

Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque, par le D<sup>o</sup> A. Journiac, 1462.

Scènes de la vie médieule, par le Dr J. Cyr, 1142.

Traité pratique et clinique d'hydrothéraple, par E. Duval, 960.

Traité des fibromes de la parot abdominale, par Léon Labé et Ch. Rémy, 997.

Traité de pathologie chirurgicale spaciale, par Frank Kænig, 1103. Traité pratique d'antisepsie appli-

Traité that de Dr Jules A. Traitement de la tu. maire par les pulvérisa. 'ons mercuriques et technique pulvérisations, par les Da p. h. quel et A. Ruell, 1496. Travaux d'obstétrique du pe Auvard, 1826. Tubage du larynx, par E. Bouchut, 1009. Bibliotreque de l'Arseral, 1923. Bibliotreques des Pacultés, 1983. Bichloaure de mêtrylène (Nôte sur le) et les autres anesthésiques, 1810. Bourses à la Faculté de Lille, 1287. BRYONIA ALBA (Action antihémorrhagique de la), 1105; BUREAUX DE BIENFAISANCE, 1178. 1684.

Buste de Bréant (Le), 1384.

### C

CALCUL de la vessie, 997. Le problème de la dissolution des d'acide urique, 1050.

d'acide urique, 1050.

CANCER (La question du bacille cancéreux et la contagiosité du), 1004. Traitement du — de la bouche. Traitement du — utérin, 1522, 1571, 1596, 1667, 1703. Ganglions sus « claviculaires et maxillaires dans le — abdominal, 1790. The increase of — in England, 1838. Des caustiques dans le traitement du — et de certaines affections chirurgicales, 1851. Canavane hydrologique, 1059.

CARCINOME ENCÉPHALOIDE (Observation d'un cas de) ulcéré du sein gauche, 1891,

Carainose (Note sur un cas de) généralisée secondaire à un cancer de l'estomac (carcinose miliaire | Composition Chimique de l'homme,

sous-cutanée), 1686. CATARACTE (Sur l'opération de la), 1210. - produite par la foudre, 1247. Le cineraria maritima dans le traitement de la —, 1259.

CATHÉTÉRISME (Du) à demeure dans le traitement des rétrécissements cancéreux de l'œsophage, 946.

CENTRE CÉRÉBRO-SENSITIF VISUEL Contribution à l'étude du) chez le chien, 1122.

CHAIRE DE CLINIQUE OBSTÉTRICALE (Projet de la création d'une deuxıème), 1383.

CHEVELURE FÉMININE, 1311.

CHEVEUX (Régénérateur universel des) de Mme « S.-A. Allen », 1595.

CHIASMA OPTIQUE (L'entre-croisement incomplet des fibres nerveuses dans le) chez le chien, 1378.

CHLORURE D'ÉTHYLÈNE (Action physiologique du) sur la cornée, 1305. Action des inhalations du - pur sur l'œil. 1750.

CHOLÉRA (La vaccination préventive du) asiatique, 1187. Le Dr Ferran et la vaccination du -, 1323. Résumé théorique et pratique des indications à suivre dans le traitement préventif et curatif du asiatique, 1836.

CHOROIDE (Action du tenseur de la), 1235.

CINERARIA MARITIMA (Le) dans le traitement de la cataracte, 1259.

Circoncision (La) à Berlin, 1215. CIRCONVOLUTION DE BROCA (La), 1118.

CIRRHOSE (Curabilité de la) du foie, 1681, 1790.

CLIMATOTHÉRAPIE, 1776,

CLINICAL notes on pruritus, 1847. CLINIQUE CHIRURGICALE (Lecons de), 1080.

CLINIQUE NATIONALE ophthalmologique des Quinze-Vingts, 1201, 1575, 1588, 1696.

CLOISON DU NEZ (Des déformations de la) et de leurs traitements chirurgicaux, 1271.

Contine (Emploi de la) pour calmer la douleur dans les maladies de l'abdomen, 1833.

Colobome de la paupière supérieure, 1249.

Comité consultatif d'hygiène pu-BLIQUE, 952, 1419.

1192.

Concours, 1107. - pour les bourses de doctorat, 1348. - pour les bourses de pharmacie, 1358. Organisation du - pour les places de médecin adjoint des asiles poblics d'aliénés. 1394. — Sur la liberté de conscience, 1743. pour les bourses de doctorat en médecine, 1755. — pour les bourses de pharmacie, 1780.

CONCRÉTIONS SANGUINES (Nouvelle contribution à l'étude des) pu précipitation, 1517.

CONCURRENCE MÉDICALE (La) en Al-

lemagne, 1311. CONDITIONS D'ACCROISSEMENT (SE les) et de décroissement des similles légitimes, 1438.

CONFORMATION DU CRANE (Rapports entre la) et la conformation de globe oculaire, 1199.

CONGESTION PULMONAIRE et splenepneumonie. Rechutes très éloignées suivies de guérison; parailèle avec la broncho-pneumonit, 1830.

Congrés de 1889, 1071.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE L'AS-SISTANCE PUBLIQUE, 1731.

CONGRES INTERNATIONAL D'OPETEAL MOLOGIE, 1197, 1210, 1234, 194. Congrès pour l'étude de la 19-

BERCULOSE, 1064, 1100, 1112, 1356.

CONTAGION MÉDIATE (Nouveau mode de), 1700.

Conseil académique, 975. D'ARRONDISSEMENT M CONSELL SCEAUX, 1156.

Conseil d'hygiène et de salurité DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE,

Conseil général du Rhone (Les sociétés médicales), 1359.

Conseil municipal de Paris, 988, 1061. 1071, 1096, 1684.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, 963.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUC-TION PUBLIQUE, 963.

CONSTIPATION (Traitement de la habituelle chez les enfants, 1834. CORNE DU GLAND, 1534.

CORNÉE (De l'ésérine dans les ul-cères de la), 1109. Action physiologique du chlorure d'éthylèse sur la -, 1305.

CORPS DE SANTÉ DE LA MARINE, 952, 1178, 1502.

CORPS DE SANTÉ MILITAIRE, 952, 963, 1000, 1011, 1175, 1287, 1382, 1502,

CORPS ÉTRANGER dans la vessie. Canule d'irrigateur, 1452. — articulaires, 1668.

CORRESPONDANCE. Lettre de M. le Dr A. Demoulin, 1131. Lettre de M. le Dr Gallet-Lagoguey, 1371. Lettre de M. le Dr Bougarel, 1442. Lettre de M. le Dr Worms, 1765.

CRÈME DE TOILETTE à la lanoline, 1533.

CRÉOLINE (Sur l'emploi de la), 957. Mode d'emploi de la —, 1413.

CURETAGE DE L'UTÉRUS (Quelques remarques à propos du), 1362.

CYSTO-SARCOME (Cas de) fasciculé de la région pectorale et de la paroi antérieure du creux de l'aisselle, 1391.

#### D

DÉCAPITATION (La mort par la),

DÉCORTICATION DU NEZ. Hypertrophie éléphantiasique, 1525, 1571. DÉLIRE (Étude clinique sur le) religieux, 1439. Recherches cliniques sur le — hypochondriaque, 1462. Du — des persécutions, 1650.

DENSITÉ DE LA POPULATION (De la) dans quelques grandes villes, 1516. DENTIFRICE (Poudre) antiseptique, 1258.

DERMATITE exfoliatrice survenue chez une brightique, Mort, 1529.
DESCENDANCE DES ALCOOLIQUES (La), 1440.

DÉSINFECTION, 1083. Sur une nouvelle méthode de — des mains du chirurgien, 1716.

DIAGNOSTIC CHIMIQUE (Manuel de) au lit du malade, 1486.

Diannies (Le talc dans les) chroniques, 959. Le salol dans la —, 1412.

DIGESTION. Recherches récentes sur la physiologie de la — appliquée au diagnosticet à la thérapeutique, 1277.

DIGÏTALE (Traitement de la pneumonie par la) à hautes doses, 1166.

DIPHTHÉRIE (Sur la) scarlatin., 1352.
Traitement de la — par les cautérisations antiseptiques, 1609.

Dissertation inaugurale (La) de pharmacie à l'Ecole de médecinc et de pharmacie de Toulouse, 1202.

Distinctions honorifiques, 963,1034 1347, 1408, 1635.

Docteurs en médecine reçus par les universités allemandes pendant l'année scolaire 1886-1887, 1203.

Drainage (Suppression du) et réunion profonde, 1486.

DU NOMBRE DES ENFANTS par ménage, 1546.

## E

FAUX MINÉRALES (Inspection des), 1323.

EAU ANTIAPOPLECTIQUE (Une), 1389. ECOLE D'ANTHROPOLOGIE, 1515.

Ecole de médecine d'Alger; 963, 1408.

Ecole de médecine de Besançon, 1707.

Ecole de médecine de Clermont-Ferrand, 963, 1503.

Ecole de Médecine de Grenoble, 1707.

Ecole de médecine de Limoges, 1096.

Ecole de médecine de Marseille, 1503, 1564, 1624, 1707.

ECOLE DE MÉDECINE DE POITIERS, 1010.

Ecole de médecine de Reims, 1468, 1492, 1719.

ECOLE DE MÉDECINE DE NANTES, 952. ECOLE DE MÉDECINE DE ROUEN, 1624. ECOLES DE MÉDECINE NAVALE, 1383. ECOLE DENTAIRE DE PARIS, 1108, 1588.

Ecole des hautes études, 1599. Ecole du Val-de-Grace, 1684. Ecoles supérieures de pharmacie,

1479.
ECTASIE de l'aorte et de la sous-clavière; compression des filets radiculaires du plexus brachial, 1373.
ECZÉMA (Traitement de l') de la face

chez les enfants, 1331.

EFFETS DES ARMES NOUVELLES (Sur les) et des balles de petit calibre à enveloppe résistante (fusil modèle 1886, dit Lebel), 993.

dèle 1886, dit Lebel), 993.

ELECTRICITÉ MÉDICALE (Traité d').

Recherches physiologiques et cliniques, 1320.

ELECTROLYSE (Sur les applications

1715.

ELIMINATION PAR LES URINES (SUT 1') des matières solubles vaccinantes fabriquées par les microbes en dehors de l'organisme, 1520,

ENCHATONNEMENT (Observation d') ayec adhérences normales du placenta, 1403.

Endométrite (Du curage et de l'écouvilionage de l'uterus dans !') septique puerpérale, 1333.

Enfants assistés (Les) en Algérie, 1275.

Entérite (De l') diarrhéique des jeunes chiens, 1299.

Entéroptose, 1679.

Entérorraphie pour fistules pyqstercorales, 1078.

Entrée de l'Air dans les veines,

EPIDÉMIE D'HYÈRES (L'), 1584. incoercibles, premier EPISTAXIS signe de nephrite interstitielle, 959.

EPITHÉLIQUA du nez. Polype nasque pharyngien. Polype utérin. Résection du coude. Trépanation du erane, 995. Des injections d'eau chaude prolongées dans l'— du coi de l'utérus, 1037.

EPUISEMENT NERVEUX post-épileptique, 1177.

ERUPTION quinique, 1050. ERYSIPÈLE (Recherches sur l') infectieux et la broncho-pneumonie érysipélateuse d'emblée, 982,

Esérine (de l') dans les ulcères de la cornée, 1109.

Htablissements secondaires (Régime des), 1096.

Etiologie de la dilatation (Sur l') dite primitive de l'estomac et la dyspepsie idiopathique, 1939

Exchoissances épidemmiques (Tra;tement des) anormales, 1257, EXÉCUTIONS CAPITALES (Les), 1011,

EMERCION ILLEGAL DE LA MÉDECINE,

Exposition universally de 1889. 1707.

EXTRACTION TARBIVE (Deux cas d') de projectiles perdus dans les os de la face, 1437,

FACULTE DE MÉDECINE DE BEYROUTH, 1107.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BORDEAUX, 1107, 1707,

de l') au traitement des tumeurs, [Faculté de Médacine de Lille. 963, 988, 1707.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPEL-LIER, 939, 1215, 1503, 1515, 1659, 1792.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, 939, 950, 963, 974, 986, 1010, 1023, 1044, 1071, 1083, 1120, 1143, 1202, 1393, 1442, 1454, 1467, 1499, 1502, 1514, 1526, 1538, 1562, 1564, 1575, 1586, 1587, 1612, 1623, 1648, 1671, 1695, 1696, 1719, 1730, 1743, 1755, 1790, 1827.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCI, 1178, 1707, 1755, 1792.

FACULTÉS DE MÉDECINE, 939. FEMME PHARMACIEN, 1311.

FIBROMES (Traité des) de la paroi abdominale, 997.

FIÈVRE JAUNE (Etude sur l'étiologie et le traitement de la), 1054. FILARIOSE (De la), 1191, 1260.

FISTULES pyo-stercorales et entérorraphie, 1078. De la réunion par première intention pour la cure rapide de la — à l'anus, 1301. Note sur un cas de- biliaire hepto-bronchique ayant duré pendent dix mois et terminée par la gue rison, 1841.

Folliculite parasitaire atrophiam épilante algue, 1177. - dest rantes, 1476,

FORMULAIRE MAGISTRAL (Nouves) 1706,

Fosses nasales (Traité des maledies des), des sinus et du pharym nasal, 1271.

FRACTURE de la clavicule guérie sans déformation. Apparell en huit de chiffre, 978, — de l'extrémité supérieure du péroné, cel exuberant, paralysic du neri sciatique poplite externe, degagement, guérison, 1006, Etude clinique sur le massage applique au traitement des — juxta-articulaires, 1118. - du crâne. Epilepsie. Trépanation, 1485. - longitudinale de la voûte du crane sans enfoncement, siégeaut à gauche avec attrition profonde de zone motrices de l'hémisphère cérébrale correspondante. Hémiplégie droite totale avec appasie, tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les muscles non paralysés. Trépanation. Encéphalocèle consécutive, Guérison avec retour partiel de la

parele et de la motilité, 1661. de côte suns apparence de complication; mort subite le neuvième jour. Autopsie : déchirure de l'artère intercostale; hémothorax par l'hémorrhagie consé-

1781. FUSIL LEBEL (Des effets produits par la balle du, )936.

cutive dans la cavité pieuvale,

# GALE (Nouveau traitement de la),

GARNIS (Inspection des), 1264. GASTRALGIE (Traitement de la), GASTROSTOMIE (De la) dans le rétrécissement cancereux de l'œsophage, 982. - Digestion de la paroi abdominale par le suc gastrique, 1775.
GAZ DE L'ECLAYRAGE (Des effets de la combustion des), 1333. GIRAUD-TEULON, 1202. GLAUCOME (Du) et de son fraitement, 1245. GLOTTE (Œdème de la), 1598. Goutte chez un enfant de 15 ans, GRANULIE aigue, 1222. GRÈCE (Asiles d'aliénés en), 1311. GROSSESSE (De la situation du fœ-tus et de la disposition des œufs

dans les cas de) gémellaire, 1558, Des vomissements incoercibles de la ---, 1559. Ħ HAYAP (Le). Un nouvel anesthésique local, 1583. HEDWIGIA BALSAMIFERA (Sur l'ac+ tion physiologique de l'), 1400. HÉMATURIE (Clinical lecture on), 1690. An unusual case of —, Hémoglobinuris (Diagnostic de l'), 1039. Sur l'- bactérienne du bæuf, 1835. HÉMOPTYSIES (Du traitement des) par l'iodoforme, 1414. Hémorrhagies (Des) rétiniennes dans la malaria, 1123. Pilules contre les — utérines, 1574. Hémorraoidas internes, 996. HERNIE (Note sur un cas de) du Intestin. Sur les inflammations ulgros intestin rendue irréductible | céreuses et pseudo-membraneu-

par l'hypertrophie des franges épiplolques, 937. Henrès (Teinture de siegesbeckia orientalis dans l') circine, 1256. HOMMAGE aux médécins de l'empe-

reur du Brésil, 1275. HOPITAL DE ROMANS (Les médecins de l'), 1359.

HOPIPAUR DE NANTES, 1618. HOPITAUX DE PARIS, 939, 963, 1935, 1046, 1120, 1251, 1264, 1454, 1467, 1500, 1792.

Hôptyáux d'isclement (Les) en Europe, 1872.

Hôpitaur Marine, 1288. Hospice Fernani (Inaugurátion de

1), 1288. HOTEL-DIEU DE L'YON, 1166. HULLE GRIBE (L') et les injections

mereurielles, 1265. L' - en injections hypodermiques contre la syphilis, 1426:

HYDROCELE vaginale, hernie épi-plotque, tubercoles localisés de l'épipionn, 1574. Hydrothérapie (Traité clinique et

pratique d'), 960. HYGIÉNE des jeunes mères et des nouveau-nes, 1163. Traité d' sociale, 1547.

Нтриотізми, 1169.

Hystánis dans l'intoxication par le sulfure de carbone, 1607.

## I

IMPÉTICO (Traitement prophylactique et antiseptique de l'), 1495. INAUGURATION du buste de Ch. Robin, 1396.

Incineration (L') des immondices en Amérique, 1468.

Incontinence d'unine (Opération pour l') chez les femmes, 1461. Inflammations (Sur les) ulcéreuses

et pseudo-membraneuses de l'intestin considerées en général, 1127. — péri-utérines, 1692. INJECTION (L') des veines par les

artères, 1865, 1896. - Brou, 1595. Inspection Médicale des d'armée. Avancement et décorations des médecins de la réserve et de l'armée territoriale, 975.

Inspectorat des baux minérales, 1148.

Institut Pasteur (L'), 1275, 1835. Instruments nouvéaux, 1126,

ses de l'- considérées en général, 1127.

Intoxication à forme méningitique chez deux enfants, 1637.

IODOFORME (Du traitement des hémoptysies par l'), 1414.

JAWNISSE (Une épidémie de) à Glascow, 1444.

Journée médicale (La) dans les stations hivernales, 1366.

Jurisprudence médicale. Médecin de la protection du premier âge. Concussion. Qualité de fonctionnaire, 1227. Privilège des créances des médecins en cas de faillite de leurs clients, 1285. Le maître responsable des honoraires dus à un médecin par son domestique, 1635.

#### K

KÉRATO-CONJONCTIVITE (Pathogénie et traitement de la) phlycténulaire, 1318.

Kystes hydatiques du foie généralisés aux poumons et au sacrum. Paraplégie, 989. — sanguin du corps thyroïde, 996. Recherches sur le traitement des - hydatiques du foie, 1477. - hydatiques du foie, 1534. - à grains riziformes, 1773. De la présence des microbes dans les - dermoldes congénitaux de la face, 1817. grains riziformes, 1849.

## L

LABORATOIRE de zoologie marine,

L'AFFAIRE DU D' DURAND, 1599.

LAICISATION à l'hôpital Saint-Louis, 1468.

La Pharmacie en Russie, 1264.

LARMOIEMENT (Traitement du) persistant, 1235.

LARYNX (Extirpation totale du), 1031. Maladies du-, laryngoscopie et technique thérapeutique, 1261. Epingle implantée dans le vestibule du —; extraction par les voies naturelles, 1265. La curabilité de la phtisie du - et son

LAVAGE (Sur un danger du) du péritoine pendant les ovariotomies et les opérations analogues faites l

traitement chirurgical, 1281.

sur la cavité abdominale, 1221. Du — de l'estomac chez les enfants du premier âge, 1727. L'EAU DANS LES CASERNES, 1420. L'ÉCOLE DE SANTÉ MILITAIRE, 1046. LE DOCTORAT dans les universités allemandes, 1419. Légion d'Honneur, 999, 1010, 1023, 1046, 1083, 1120, 1156, 1215, 1287, 1300, 1311, 1347, 1358, 1408, 1453, 1539. Lèpre (Contagion de la), 1693. LES DOCTORESSES à New-York, 1202. LES MÉDECINS JUIFS au moyen age, 1470, 1481, 1493. Levure (De l'emploi de la) comme médicament, 1582.

LIGUE NATIONALE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE, 1552.

LITHIASE BILIAIRE (Huile d'olive à haute dose dans la), 1478, 1534. Lor Roussel (Pour les adversaires de la), 1311

Longévité au Japon, 1202.

Lupus vulgaris (Sur la nature des variétés atypiques du), 1097.

LYMPHANGIOME (Note sur deux de) ganglionnaire (Adénolymphocèle), 929, 942.

MALADIES DE L'ENFANCE (Formulair clinique et thérapeutique pour les), 1463.

MALADIES DES FEMMES (Conférences

cliniques sur les), 1067. MALADIES VENÉRIENNES (Traité clinique et thérapeutique des), 1224. MALARIA (Des hémorrhagies rétiniennes dans la), 1123.

Mammite puerpérale, 1076.

Mandragore (Des propriétés de la), 1354.

MANIFESTATIONS BOULANGISTES de Nancy, 975.

Marseille (Bureau de bienfaisance de), 1180. Conseil municipal de -, 1191.

MASSAGE (Etude clinique sur le) appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires, 1118. MÉDECINE ARABE (La) en Algérie,

939.

MÉDECINE GRATUITE, 1575. MÉDECIN SÉNATEUR, 1468.

MÉDECINS DES BUREAUX DE BIEN FAI-SANCE (Les), 1731.

MÉDICAMENTS CARDIAQUES. Le S trophantus, 1620.

Mégalophthalmie, 1236. MENTHOL (Le), 1133.

MÉRITE AGRICOLE, 1624.

MÉTHODE HÉMATOSCOPIQUE (L'analyse spectroscopique du sang par la) du Dr Hénocque, 1313, 1326, 1337.

Microbes (De la présence des) dans les kystes dermoides congénitaux de la face, 1817.

Microbiologie (Manuel de), 1249.

MICROBISME et abcès; classification de ces derniers, 1290.

MICROSCOPE (Premiers principes du) et de la technique microscopique, 1778. Sur l'emploi du — et de la chambre claire dans le —, 1799.

MIGRAINE (Le traitement de la), 1349.

Missions scientifiques, 964, 1202, 1251, 1358, 1456.

Mobilisation de l'étrier (La) et son mode opératoire, 1341.

Mort (Des signes de la), 1297. La – par la décapitation, 1415.

Morve (Note sur la) aiguë et sur la pénétration du bacille de la dans la peau intacte, 1089.

Mouches Tsé-Tsé, 1584.

Muscle droit interne (De l'action du) dans les mouvements associés latéraux et dans ceux de l'accommodation et de la convergence, 1197.

MUSCLES INTRA-OGULAIRES (Action physiologique des), 1235.

MYOME pédiculé du col utérin, 995:

NÉCROLOGIE.

Allaire(V.), 1120. Arsonneau, 1500. Bacquias (Eugène), 1045. Bamberger, 1648. Barbry, 1045. Baron, 1201. Belle (E.-F), 1500. Berthe (Joseph), 939. Blanchet, 1347. Bonnans père, 1300. Briosis, 1045 Buisson (A.-S.),999.

Cadiat (Oscar), 1335. Camus, 1612. Carle, 1251. Carrez (Jules), 1023. Cavalier, 1768. Challand, 1300. Charreyre, 1083. Charée (H.), 1768. Chenevier, 1719. Chevalier, 1538. Collin (Henri), 1453. Coursserant (de Nice), 1178. Creuzet.

Dalidet, 1020. Damiens, 1612. Dautigny (G.), 951. Decaisne père (Emile), 1132. Decaisne (Gaston), 1432. Decaudin, 1755. Decarpentries, 1228. Dieu (Sosthène), 1275. Dolque, 1612. Donnazan (Charles), 1768. Duborgia, 1500. Ducoux, 988. Ducruzel, 1251. Dupré (Victor), 1659.

Fieuzal, 1082. Finot (Louis), 1467.

Fremy (Charles), 1659.
Gaillard (F.-M.), 1500. Gardien, 1023. Gaudin, 962. Gautier (Henri), 1442. Guéret, 1612. Guieysse (Eugène), 1467. Guilhembet, 951. Guillier, 962.

Jacquet, 1612. Javillard (Ch.), 951. Jobert (d'Alger), 1382. Jourjon, 1058, 1068. Jugeat, 1612.

Lacoste, 1095. Lemaire, 1612. Lo-

rette, 1612.

Machez, 1612. Magnin, 951. Mailho. 1612. Maydieu, 1768. Menu(Jules), 1023. Mercier (Auguste), 1612. Monginot (Louis-Eugène), 1178. Muston (Etienne), 1119.

Nadaud (Louis), 938. Néris, 999.

Nielly, 1347.

Peut, 1347. Phelippeaux, 1612. Ponnet, 1418. Pouget (L.-C.), 1119. Quinquandon, 1453.

Rampont, 1683.

Sagot (Paul), 1500. Saint-Colin, 1467. Siry, 1515. Solmon (Raymond), 962.

Torchet (Simon), 962.

Veltens, 1500. Voyet, 1119.

NÉCROSE PHOSPHORÉE (Pathogénie et prophylaxie des accidents industriels du phosphore et en particulier de la), 1693, 1728,

NÉPHRECTOMIE pour un rein ectopié

et tuberculeux, 1438.

NÉPHRITE (Epistaxis incoercibles premier signe de) interstitielle, 9,9.

Néphrorrhaphie (Sur la), 1521.

NÉVRITES (Les) périphériques, 958. Un cas de -- multiple chez une femme syphilitique et alcoolique: Traitement par l'électro-massage. Guérison complète, 1145. - périphériques, 1571.

Nourrice contagionnée par un nourrisson; responsabilité des parents, 1180. De l'usage des médicaments par les - et de leur influence sur l'enfant après leur

passage dans le lait, 1208. Nouveaux procédés de vinifica-TION (Rapport sur les) destinés à remplacer le plâtrage des vins,

1020.

Nouvel anesthésique (Un) local : le Hayap, 1533.

NUTRITION (Action de l'eau sur la), 1167.

OBSTÉTRIQUE (Travaux d'), 1826. Occlusion. Considérations sur le traitement de l' -, suivies d'une observation d'occlusion traitée par l'anus contre nature, 1794, 1805, 1821.

ŒIL (Action du chlorure d'éthylène pur sur l'), 1750.

OPHTHALMIE sympathique expérimentale, 1248.

OPHTEALMOMÉTRIE (De l'), 1197. OPHTHALMOPLÉGIE (Sur un cas d') progressive, 1174. L'- externe et les paralysies des perfs moteurs dans leurs rapports avec le goitre exophthalmique et l'hystérie, 1807. Orteils en marteau, 1029.

OSTEOMYELITE (De l') d'emblée. Diagnostic avec les ostéosarcomes, 1056. De l' - chronique d'emblée, 1157. — traumatique de la tête humérale, 1522.

OVARIOTOMIES (Bérle d'), 1525.

PALUDISME (Glycosurie ou polyurie dans le). Recherches sur l'excrétion urinaire après les accès de fièvre intermittente, 1408, 1437. PARALYSIE (Nouvelles études sur le rôle de la prédisposition nerveuse dans l'étiologie de la) faciale dite a frigore, 981. Sur un cas de du nerf cubital survenue trentequatre ans après la consolidation d'une fracture du coude, 1676. Pathologie chirurgicale (Traité de) spéciale, 1103. Pathologie externs (Nouveaux éléments de), 1779. PELADE (De la contagion de la) 1091. La - dans les écoles, 1504, Perfectibilité du sers ceromati-QUE (De la) dans l'espèce humaine, 1844. PETITE CHIRURGIE (Guide pratique de), .1646. Pharmaciens (Les) de seconde classe,

curabilité de la — du larynx et

1191.

Priemes (Numérotage des), 124. Prix de 5000 roubles, 1512. - à la Société d'hygiène de l'enfanc. l'année 1891, 1889. PHARMACIENS SCOLAIRES, 1143. PROCRÉATION DES 8: XES (De la PHÉNACÉTINES (Les), 1241. 1472. PHOTOGRAPHIE OCULAIRE, 1286.

son traitement chirurgical, 1281. La créosote et l'aniline dans le traitement de la - pulmonaire, 1421. De la valeur thérapeutique des climats d'altitude dans la —, 1697.

Pioni (Notes chimiques sur le), 968. PIÈCES ANATOMIQUES (Un marché de), 1420.

PIED BOT (Note sur un cas de) talus valgus, 1218, 1223.

PLACES DE MEDECIN DU BUREAU DE BIENFAISANCE (Des modifications à apporter au concours pour les), 1138.

PLAIR contuse de la région malaire par un coup de pied de chevel. Tétanos céphalique, 1449.

PLATRAGE DES VINS (Du), 988. Pleurésie hémorrhagique primitive, 1477.

PNEUMONIE (Treitement de la) pur la digitale à hautes doses, il Des formes typholides et infectiosses de la ---, 1445, 1457.

Pouls lent permanent et urenic 1535.

Premier Paris, **951, 977, 1014,** 1999. 1065, 1121, 1181, 1217, 1255,195 1925, 1861, 1397, 1438, 1469, 15%, 1541, 1577, 1618, 1649, 1685, 17 1757, 1798, 1829.

PRINCES MÉDECINS, 1216.

1719. — de l'Académie, 1763. -Amussat, 1763. — Barbier, 1763. Henri Buignet, 1768. - Caparon, 1768. — Civrieux, 1768. -Daudet, 1763. - Desportes, 1763. -Fairet, 1763. - Vulfranc-Gerdy, 1764. - Ernest Godard, 1764. de l'hygiène de l'enfance, 1764. -Stard, 1764. — Laval, 1764. -Meynot, 1764. - Monbinne, 1764. - Orfila, 1764. — Oulmont, 1761. Pouret, 1764. - Saint-Paul, 1764, Stanski, 1765. - Verzon, 1765. — Eaux minérales, m dailies, 1765. — Service des épidémies, médailles, 1765. — Se-vice de l'hygiène de l'enfance, mdailles, 1765. — Vaccine, prixe médailles, 1765. — proposés pos

PHTHISIE (La) pulmonaire, \$84. La PROLAPSUS de la muqueuse un thrale chez une petite fille. Op-

ration, 1553. Nouvelle méthode de traitement du — utérin, 1669. Du — de la muqueuse de l'urèthre par l'orifice du méat ches la femme, 1709, 1732, 1734. PROPHYLAXIE microbienne, 1050.

PROSTITUTION (La réglementation de la) devant l'Académie de médecine de Belgique, 971. Des causes de la — 1169, 1182, 1193, 1205.

PRURIT (De l'eau de menthe poivrée contre le) vulvaire, 1258. Clinical notes on -, 1847. Psoriasis et arthropathies, 1452.

Punce au Cercle militaire, 1456.

RAGE. Nouvelles expériences tendant à démontrer l'efficacité des injections intra-veineuses de virus rabique en vue de préserver de la — les animaux mordus par des chiens enragés, 1640. Sur le traitement de la - par diverses méthodes, 1655.

Récompenses académiques, 1168. Réfexes auriculaires (Des); l'existence d'un contre-réflexe otospinal; de son siège dans la moelle cervicale, 1052.

RÉGIME ALIMENTAIRE (Le) des hôpitaux de Paris, 999.

RÉIMPLANTATION des rondelles osseuses après la trépanation, 1545. Résection de l'intestin pour une tumeur maligne, 1008.

RESPONSABILITÉ (La) des médecins et des pharmaciens, 1252. — des parents, 1659.

RESTITUTION DU DIPLOME après décès

en Turquie, 1203.

Rétrécissements (Du cathétérisme à demeure dans le traitement des) cancéreux de l'œsophage, 947. De la gastrostomie dans le - cancéreux de l'œsophage, 982, Quelle est la meilleure méthode opératoire applicable aux - de l'urethre, 1094. — de l'urethre, ure-throtomie interne, guérison; calcul phosphatique, taille hypogastrique, mort, 1592.

RÉTROFLEXION irréductible, Ventra-

fixation, 1741. Réunion des anciens médecins et pharmaciens de la marine, 1659.

Revue de la presse, 957, 967, 981, 1004, 1050, 1076. 1100, 1111, 1123, 1174. 1208, 1219, 1295, 1307, 1317,

1342, 1352, 1391, 1412, 1461,1559, 1582, 1690, 1700, 1810, 1833,1847. ROUGEOLE (La) dans les milieux où se trouvent de très jeunes enfants salles d'asile ou crèche,1165.

#### S

SACCHARINE (De la), 948, De la considérée comme antiseptique, 983. La -, 1203. Sur les propriétés de la -, 1750.

Sages-femmes (Les) à Cleveland. 1252.

Salol (Administration du) aux enfants, 1219. Lo - dans la diarrhée, 1412.

Salpingite; pathogénie et traitement, 1739, 1773, 1813.

SANG (Contribution à la pathologie du), 1413,

SCROEULE (De la ourabilité de la) et de la tuberquiose ossause par les bains de mer en hiver, 1473. SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE (Le) à la revue du 14 juillet, 1000, 1501.

Sexe des enfants (La), 1539. SIEGES BECKIA ORIENTALIS (Teipture de) dans l'herpès circiné, 1256.

Sinus de la dure-mère (De la thrombose des), 1282.

Société clinique de Paris, 975, 1407, 1644, 1657, 1670, 1682, 1718; 1776, 1824.

Société de Chirurgia, 984, 994, 1006, 1029, 1077, 1448, 1483, 1571, 1596, 1611, 1630, 1667, 1702, 1739, 1773,

D'OPHTHALMOLOGIE Société PARIS, 1756,

Société médicale des bureaux de BIENFAISANCE, 1136, 1151, 1424, 1706.

Société médicale des hopitaux, 959, 1039, 1176, 1476, 1534, 1607, 1679, 1790,

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VIO ARRONDIS-SEMENT, 969, 1083, 1222, 1560, 1718,

Société médicale du VII° ARRON-DISSEMENT, 1642,

Spermatorrhée (Etude médicaphilosophique sur les pertes séminales involontaires, 1380,

SPIROMETRE portatif, 1126. SPLENO-PNEUMONIE Chez l'anfant, 1506.

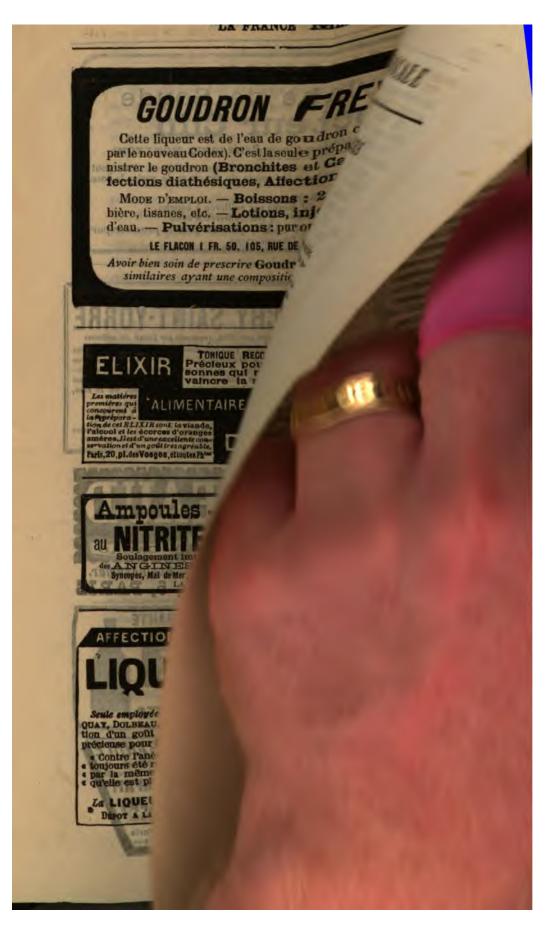

E WEDICALE DES MATIERE MERES cliniques par 168 The state of the s THE PARTY OF

Asiles d'alienés de la Seine, 1178, 1443, 1456, 1624.

Assistance médicale, 1288, 1347. ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, 1731, 1**792.** 

Association des médecins de la Compagnie P.-L-M., 1287.

Association des médiceins de la SEINE, 1444.

ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE la maladie, 1393.

ATROPINE (Les indications de l'), 1342.

Axe des verres cylindriques (Détermination de l'), 1249.

ATROPHIE MUSCULAIRE (Sur un cas d') des quatre membres à évolution très simple, survenue pendant la grossesse et consecutive-ment à des vomissements incoer-' cibles, 1692.

### B

BACILLE TUBERCULEUX (Action de l'acide fluorbydrique sur le), 1545,

Bactérie (Note sur une) pyegène et sur son rôle dans l'infection urinaire, 1190.

BACTÉRIOLOGIE (La) en oculistique, 1248.

BALLES (De la conduite à tenir dans les cas de) de petit calibre dans la cavité de l'oreille, 1450. Effets des — de petit calibre à enveloppe résistante, 993.

BANQUET DE LA TUBERCULOSE (Le), 1095.

BEC-DE-LIÈVRE (Du) compliqué, 1601, 1614, 1625

Belgique. Abus de la consultation gratuite à Liège, 1359.

BIBLIOGRAPHIC.

Action de l'eau sur la nutrition, par le Dr Frémont, 1167.

Atlas d'anatomie chirurgicale, par le D J. A. Fort, 1670.

— schématique du système nerveux, origines, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau, par W. H. Flower, 1682.

Climatothérapie, par le D' Hermann Weber, 1776.

Conférences cliniques sur les maladies des femmes, par G. Bernutz, 1067.

Contribution à l'étude de l'arthrite

rhumatofide, par Archibald E. Garrod, 1742.

Cours de zoologie médicale, par A. Suis, 1814.

De l'ostéomyélite d'emblée. Diagnostic avec les ostéo-sarcomes, par

le D<sup>2</sup> A. Demonliz, 1956. Des déformations de la cloison du nez et de leurs traitements chirurgicaux, par le Dr Rosenthal, 1271.

De la thrombose des sinus de la dure-mère, par le D'Louis Lancial,

1282.

De la situation des fœtus et de a disposition des œufs dans les cas de grossesse gémellaire, par le Dr Lamiet, 1381.

De la typhite stercorale chez les eunes sujets en particulier et de la péritonite qui l'accompagne. De la typhlo-péritonite à début péritonéal, par J. Besnier, 1478. De l'ulcère simple de l'osophage,

par le Dr E. Berrez, 1562.

Des caustiques dans le traitement du cancer et de certaines affections chirurgicales. par le D' Jules Eélix, 1851.

Etude clinique sur le massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires, per k

Dr Raffin, 1118.

Etude médico-philosophique est és pertes séminales involontaire, spermatorrhée, par le Dr Pouilist, 1380.

Etude clinique sur le délire religion, par le Dr J.-M. Dupain, 1439.

Formulaire clinique et thérapeutique pour les maladies de l'enfance, par le Dr Albert Veillard, 1463. Guide pratique de petite chirurgie,

par Michel Gangolphe, 1646.

La réglementation de la prostitation devant l'Académie de médecine de Belgique, par le Dr Commenge, 971.

La phthisie pulmonaire, per H. Hérard, V. Cornil, V. Hanot, 984.

La circonvolution de Broca, Etade de morphologie cérébrale, per G. Hervé, 1118.

La curabilité de la pathisie du laryar et son traitement chirurgical, per Théod. Hering, 1281.

La mort par la décapitation, per le Dr Paul Loye, 1415.

La descendance des alcooliques, per le Dr F. Combemale, 1440.

Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôtel-Dieu de Lyon, par Daniel Mollière, 1080.

Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate, par Félix Guyon, 1657.

Les vénériens et le droit commun, par le D. A. Malécot, 1200.

L'immunité par les vaccins chimiques. Prévention de la rage par le vaccin tanacétique ou le chloral, par le D' Peyraud (de Libourne), 1250.

Les hôpitaux d'isolement en Europe, par les B™ Dubrisay et H. Napias, 1370.

L'urticaire pigmentée, par le D' Paul Raymond, 1427.

The increase of cancer in England, by John Francis Churchill, 1838. The wasting diseases of infants and

children, par Eustace Smith, 1789. Manuel de microbiologie, par H. Dubief, 1249.

Maladies du larynx. Latyngoscopie et technique thérapeutique, par le D' G. Gottstein, 1261.

Manuel de diagnostic chimique au lit du malade, par le professeur Tappeiner, 1486.

Nouveau formulaire magistral, par A. et G. Bouchardat, 1706.

Nonveaux éléments de pathològie externe, par le professeur A. Bouchard, 1779.

Premiers principes du microscope et de la technique microscopique, par Fabre-Domergue, 1778.

Pathogénie et traitement de la kérato-conjonativite phiyeténulaire, par le D Augagneur, 1818.

Psoriasis et artropathies, Ch. Bourdillon, 1452.

Quelle est la meilleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'urêthre, par J. A. Fort, 1094.

Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque, par le D<sup>e</sup> A. Journiae, 1402.

Scènes de la vie médicale, par le Dr J. Cyr., 1142.

Traité pratique et clinique d'hydrothéraple, par E. Duval, 960.

Traité des fibromes de la paror abdominale, par Léon Labé et Ch. Rémy, 997.

Traité de pathologie chirurgicale spaciale, par Frank Kænig, 1103. Traité pratique d'antisepsie appliquée à la thérapeutique et à l'hygiène (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), par les D'à Le Gendre, Baratte, Lepuge, 1152.

Baratte, Lepage, 1152.
Traité clinique et thérapeutique des maladies vénériennes, par Hermann V. Zelasi, 1224.

Traité des maladies des forses nasales, des sinus et du pharynx nasal, par le D<sup>o</sup> W. Moldenhauer, 1271.

Traité d'électricité médicale. Recherches cliniques et physiologiques, par les Dr. Onimus et Ch. Legros, 1820.

Traité d'hygiène sociale, par le Dr Jules Rochard 1547.

Traitement de la tuberculose pulmonaire par les pulvérisations biodomercuriques et technique des pulvérisations, par les De P. Miquel et A. Rueff, 1486.

Travaux d'obstetrique du Dr A.

Auvard, 1826. Tubara da lasena a

Tubage du larynx, par E. Bouchut, 1009.

Bibliothèque de l'Ansenal, 1323.
Bibliothèques des Pacultés, 1383.
Bichloaure de méthylène (Note aur le) et les autres anesthésiques, 1810.

Bourses à la Faculté de Lille, 1287. Batonia Alba (Action antihémorrhagique de la), 1105.

Bureaux de Biénfaisance, 1178, 1684.

Buste de Bréant (Le), 1384.

#### C

CALCUL de la vessie, 997. Le problème de la dissolution des d'acide urique, 1050.

CANCER (La question du bacille cancéreux et la contagiosité du), 1004. Traitement du — de la bouche. Traitement du — utérin, 1522, 1571, 1596, 1667, 1703. Ganglions sus « claviculaires et maxillaires dans le — abdominal, 1790. The increase of — in England, 1838. Des caustiques dans le traitement du — et de certaines affections chirurgicales, 1851. Canavane hydrologique, 1059.

CARCINOME ENCÉPHALOIDE (Observation d'un cas de) ulcéré du sein ganche, 1891,

CARAINOSE (Note sur un cas de) généralisée secondaire à un cancer Asiles d'alienés de la Seine, 1178, 1443, 1456, 1624.

Assistance médicale, 1288, 1347. Assistance publique de Paris, 1731, 1792.

Association des médecins de la Compagnie P.-L-M., 1287.

ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LA SEINE, 1444.

ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTre la maladie, 1393.

ATROPINE (Les indications de l'), 1342.

Axe des verres cylindriques (Détermination de l'), 1249.

ATROPHIE MUSCULAIRE (Sur un cas d') des quatre membres à évolution très simple, aurvenue pendant la grossesse et consécutivement à des vomissements incoercibles, 1692.

#### B

BACILLE TUBERCULEUX (Action de l'acide fluorhydrique sur le), 1545, 1585.

BACTÉRIE (Note sur une) pyegène et sur son rôle dans l'infection urinaire, 1190.

BACTÉRIOLOGIE (La) en oculistique, 1248.

BALLES (De la conduite à tenir dans les cas de) de petit calibre dans la cavité de l'oreille, 1450. Effets des — de petit calibre à enveloppe résistante, 993.

BANQUET DE LA TUBERCULOSE (Le), 1095.

Bec-dé-lièvre (Du) compliqué, 1601, 1614, 1625.

Belgique. Abus de la consultation gratuite à Liège, 1359.

BIBLIOGRAPHIC.

Action de l'eau sur la nutrition, par le Dr Frémont, 1167.

Atlas d'anatomie chirurgicale, par le D J. A. Fort, 1670.

– schématique du système nerveux, origines, remifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau, par W. H. Flower, 1682.

Climatothérapie, par le D' Hermann Weber, 1776.

Conférences cliniques sur les maladies des femmes, par G. Bernutz, 1067.

rhumatoide, par Archibald E. Garrod, 1742.

Cours de zoologie médicale, par A. Suis, 1814.

De l'ostéomyélite d'emblée. Diagnostic avec les ostéo-sarcomes, par le Dr A. Demouliz, 1956.

Des déformations de la cloison du nez et de leurs traitements chirurgicaux, par le Dr Rosenthal, 1271.

De la thrombose des sinus de la dure-mère, par le D'Louis Lancial,

De la situation des fœtus et de a disposition des œufs dans les cas de grossesse gémellaire, per le D' Lamiet, 1381.

De la typhiita stercorale chez les jeunes sujets en particulier et de la péritonite qui l'accompagne. De la typhlo-péritonite à début péri-

tonéal, par J. Besnier, 1478. De l'ulcère simple de l'œsophege, par le Dr E. Berrez, 1562.

Des caustiques dans le traitement du cancer et de certaines affections chirurgicales. par le D' Jules Bélix, 1851.

Etude clinique sur la massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaizes, per k Dr Reffin, 1118.

Etude médico-philosophique sur in pertes séminales involontaires, spermatorrhée, par le Dr Pouillet, 1380.

Etudeclinique sur le délire religieux, par le D' J.-M. Dupain, 1439,

Formulaire clinique et thérapeutique pour les maladies de l'enfance, par le Dr Albert Veillard, 1463. Guide pratique de petite chirurgie, par Michel Gangolphe, 1646.

La réglementation de la prostitution devant l'Académie de médecine de Belgique, par le Dr Commenge, 971.

La phthisie pulmonaire, par H. Hèrard, V. Cornil, V. Hanot, 984.

La circonvolution de Broca, Etude de morphologie cérébrale, per G. Hervé, 1118.

La curabilité de la phthisie du laryar et son traitement chirurgical, per Théod. Hering, 1281.

La mort par la décapitation, per le Dr Paul Loye, 1415.

La descendance des alcooliques, par Contribution & l'étude de l'arthrite | le D. F. Combemale, 1440.

Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôtel-Dieu de Lyon, par Daniel Mollière, 1080.

Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate, par Félix Guyon, 1657.

Les vénériens et le droit commun, par le D' A. Malécot, 1200.

L'immunité par les vaccins chimiques. Prévention de la rage par le vaccin tanacétique ou le chioral, par le D' Peyraud (de Libourne), 1250.

Les hopitaux d'isolement en Burope, par les De Dubrisay et H. Napias, 1370.

L'urticaire pigmentée, pur le D' Paul Raymond, 1427.

The increase of cancer in England, by John Francis Churchill, 1838 The wasting diseases of infants and

children, par Eustace Smith, 1783. Manuel de microbiologie, par H. Dubief, 1249.

Maladies du larynx, Latyngoscopie et technique thérapeutique, pur le Dº G. Gottstein, 1261:

Manuel de diagnostic chimique au lit du malade, par le profésseur Tappeiner, 1486.

Nouveau formulaire magistral, par A. et G. Bouchardat, 1706.

Nouveaux éléments de pathologie externe, par le professeur A. Bouchard, 1779.

Fremiers principes du microscope et de la technique microscopique, par Fabre-Domergae, 1778.

Pathogénie et traitement de la kérato - conjouctivite phiyeténulaire, par le D' Augagneur, 1818. Psoriasis et artropathies, par

Ch. Bourdillon, 1452.

Quelle est la meilleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'utêthre, par J. A. Fort, 1094.

Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque, par le De A. Journiac, 1462.

Scènes de la vie médicale, par le Dr J. Cyr, 1148.

Traité pratique et clinique d'hydrothéraple, par E. Duval, 960.

Traité des fibromes de la paron abdominale, par Léon Labe et Ch. Remy, 997.

Traité de pathologie chirurgicale speciale, par Frank Konig, 1103. Traité pratique d'antisepsie appliquée à la thérapeutique et à l'hygiène (Mêdecine, Chirurgie, Obstétrique), parles D<sup>a</sup>Le Géndre, Baratte, Lepuge, 1152.

Traité clinique et thérapeutique des maladies veneriennes, par Her-mann V. Zelssi, 1224.

Traité des maladies des forses nasales, des sinus et du pharynx nasal, par le De W. Moldenhauer, 1271.

Traité d'électricité médicale, Recherches cliniques et physiologiques, par les Dr Onimus et Ch. Legros, 1320.

Traité d'hygiène sociale, par le Dr Jules Rochard 1547.

Traitement de la tuberculose pulmonaire par les pulvérisations biodomercuriques et techniqué des pulvérisations, par les D. P. Miquel et A. Rueff, 1496.

Travaux d'obstétrique du Dr A.

Auvard, 1826.

Tubage du lerynx, par E. Bouchuf,

Biblioteeque de l'Arsenal, 1323. BIBLIOTHEQUES DES PACULTÉS, 1383. BICHLOAURE DE MÉTHYLENE (Note sur le) et les autres anesthésiques, 1810.

Bourses à la Faculté de Lille, 1287. BRYONIA ALBA (Action antihemorrhagique de la), 1105.

Bureaux de Bienfaisance, 1178. 1684.

Buste de Bréant (Le), 1384.

CALCUL de la Vessie, 997. Le problème de la dissolution des d'acide urique, 1050.

CANGER (La question du bacille cancéreux et la contagiosité du), 1004. Traitement du — de la bouche. Traitement du - utérin, 1522, 1571, 1596, 1667, 1703. Ganglions sus e claviculaires et maxillaires dans le - abdominal, 1790. The increase of - in England, 1838. Des caustiques dans le traitement du - et de certaines affections chirutgicales, 1851. CARAVANE hydrologique, 1059.

CARCINOME ENCÉPHALOIDE (Observation d'un cas de ulcéré du sein guache, 1891,

CARAINOSE (Note sur un cas de) généralisée secondaire à un cancer Asiles d'aliénés de la Seine, 1178, 1443, 1456, 1624.

Assistance médicale, 1288, 1347. Assistance publique de Paris, 1731, 1792.

Association des médecins de la Compagnie P.-L-M., 1287.

Association des médecine de la Seine, 1444.

Assurance obligatoire confre la maladie, 1393.

ATROPINE (Les indications de l'), 1342.

AXE DES VERRES CYLINDRIQUES (Détermination de l'), 1249,

ATROPHIE MUSCULAIRE (Sur un cas d') des quatre membres à évolution très simple, aurvenue pendant la grossesse et consécutivement à des vomissements incoercibles, 1692.

## B

BACILLE TUBERCULEUX (Action de l'acide fluorhydrique sur le), 4545, 4585.

BACTÉRIE (Note sur une) pyegène et sur son rôle dans l'infection urinaire, 1190.

Bactériologie (La) en oculistique,

BALLES (De la conduite à tenir dans les cas de) de petit calibre dans la cavité de l'oreille, 1450. Effets des—de petit calibre à enveloppe résistante, 903.

BANQUET DE LA TUBERCULOSE (Le), 1095.

Bec-de-lièvre (Du) compliqué, \_ 1601, 1614, 1625.

BELGIQUE. Abus de la consultation gratuite à Liège, 1359.

BIBLIOGRAPHIC.

Action de l'eau sur la nutrition, par le D' Frémont, 1167.

Atlas d'anatomie chirurgicale, par le D J. A. Fort, 1670.

— schématique du système nerveux, origines, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau, par W. H. Flower, 1682.

Climatothérapie, par le D' Hermann Weber, 1776.

Confèrences cliniques sur les maladies des femmes, par G. Bernutz, 1067.

Contribution & l'étude de l'arthrite

rhumatoide, par Archibald E. Garrod, 1742.

Cours de zoologie médicale, par A. Suis, 1814.

De l'ostéomyélite d'emblée. Diagnostic avec les ostéo-sarcomes, par le Dr A. Demonliz, 1956.

Des déformations de la cloison du nez et de leurs traitements chirurgicaux, par le Dr Rosenthal, 1271.

De la thrombose des sinus de la dure-mère, par le D<sup>r</sup>Louis Lancial, 1282.

De la situation des fœtus et de a disposition des œufs dans les cas de grossesse gémellaire, par le Dr Lamiet, 1381.

De la typhite stercorale chez les jeunes sujets en particulier et de la péritonite qui l'accompagne. De la typhio-péritonite à début péritonéal, par J. Besnier, 1478.

toneal, par J. Besnier, 1478.

De l'ulcère simple de l'œsophege,
par le D E. Berrez, 1562.

Des caustiques dans le traitement du cancer et de certaines affections chirurgicales, par le D<sup>2</sup> Jules Eélix, 1851.

Etude clinique sur le massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires, per k Dr Raffin, 1118.

Etude médico-philosophique est se pertes séminales involontaire, spermatorrhée, par le Dr Pouillet, 1380.

Etude clinique sur le délire religieux, par le Dr J.-M. Dupain, 1430.

Formulaireclinique et thérapeutique pour les maladies de l'enfanz, par le D' Albert Veillard, 1463. Guide pratique de petite chirurgie.

par Michel Gangolphe, 1646. La réglementation de la prostitution devant l'Académie de médecine

devant l'Académie de médecine de Belgique, par le Dr Commenge, 971.

La phthisie pulmonaire, par H. Hérard, V. Cornil, V. Hanot, 984.

La circonvolution de Broca, Etade de morphologie cérébrale, par G. Hervé, 1118.

La curabilité de la phthisie du laryus et son traitement chirurgical, per Théod. Hering, 1281.

La mort par la décapitation, per le Dr Paul Loye, 1415.

La descendance des alcooliques, pur le Dr F., Combamale, 1440.

Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôtel-Dieu de Lyon, par Daniel Mollière, 1080.

par Daniel Mollière, 1080.
Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate, par Félix Guyon, 1657.
Les vénériens et le droit commun,

par le D\* A. Malécot, 1200. L'immunité par les vaccins chimiques. Prévention de la rage par le vaccin tanacètique ou le chloral, par le D\* Peyraud (de Libourne), 1250.

Les hópitaux d'isolement en Europe, par les D™ Dubrisay et H. Napias, 1370.

L'articaire pigmentée, par le D' Paul Raymond, 1427.

The increase of cancer in England, by John Francis Churchill, 1888. The wasting diseases of infants and children, par Eustace Smith, 1789. Manuel de microbiologie, par H. Du-

bief, 1249.

Maladies du larynx. Latyngoscopie et technique thérapeutique, par le D\* G. Gottstein, 1261.

Manuel de diagnostic chimique au lit du malade, par le professeur Tappeiner, 1486.

Nouveau formulaire magistral, par A. et G. Bouchardat, 1706.

Nonveaux éléments de pathològie externe, par le professeur A. Bouchard, 1779.

Fremiers principes du microscope et de la technique microscopique, par Fabre-Domergue, 1778.

Pathogénie et traitement de la kérato-conjonctivite phiyéténulaire, par le B Augagneur, 1818. Psoriasis et artropathies, par Ch. Bourdillon, 1452.

Quelle est la melleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'urêthre, par J. A. Fort, 1094.

Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque, par le D<sup>a</sup> A. Journiae, 1462.

Scènes de la vie médieule, par le Dr J. Cyr, 1142.

Traité pratique et clinique d'hydrothéraple, par E. Duval, 960.

Traité des fibromes de la paror abdominale, par Léon Labé et Ch. Rémy, 997.

Traité de pathologie chirurgicale spaciale, par Frank Kænig, 1103. Traité pratique d'antisepsie appliquée à la thérapeutique et à l'hygiène (Mêdecine, Chirargie, Obstétrique), par les D\*\*Le Géndre, Baratte Lenage 4152.

Baratte, Lepage, 1152.
Traité clinique et thérapeutique des maladies vénériennes, par Hermann V. Zelssi, 1224.

Traité des maladies des fossés nasales, des sinus et du pharynx nasal, par le D<sup>e</sup> W. Moldenhauer, 1271.

Traité d'électricité médicale. Recherches cliniques et physiologiques, par les Br Onimus et Ch. Legros, 1320.

Traité d'hygiène sociale, par le Dr Jules Rochard 1547.

Traitement de la tuberculose pulmonaire par les pulvérisations biodomercuriques et technique des pulvérisations, par les De P. Miquel et A. Rueff, 1456.

Travaux d'obstétrique du Dr A.
Auward, 1826.

Tubage du lerynx, par E. Bouchut,

Bibliothèque de l'Ansenal, 1323.
Bibliothèques des Pacultés, 1383.
Bichloaure de méthylère (Note sur le) et les autres anesthésiques, 1810.

Bourses à la Faculté de Lille, 1287. BRYONIA ALBA (Action antihémorrhagique de la), 1105.

Bureaux de Bienfaisance, 1178, 1684.

BUSTE DE BRÉANT (Le), 1384.

#### c

CALCUL de la Vensie, 997. Le problème de la dissolution des d'acide urique, 1050.

CANGER (La question du bacille cancéreux et la contagiosité du), 1004. Traitement du — de la bouche. Traitement du — utérin, 1522, 1571, 1596, 1667, 1703. Ganglions sus claviculaires et maxillaires dans le — abdominal, 1790. The increase of — in England, 1838. Des caustiques dans le traitement du — et de certaines affections chirurgicales, 1851. Canavane hydrologique, 1059.

CARCINOME ENCÉPHALOIDE (Observation d'un cas de) ulcèré du sein genche, 1891,

CARAINOSE (Note sur un cas de) généralisée secondaire à un cancer

• • • .

· • • 4

ı . .



(Dec., 1888, 20,000)

## PUBLIC LIBRARY. BOSTON

One volume allowed at a time, and obtained only by card; to be kept 14 days (or seven days in the case of fiction and juvenile books published within one year) without fine; not to be renewed; to be reclaimed by messenger after at days, who will collect a cents besides fine of 2 cents a day, including Sundays and holidays; not to be lent out of the borrower's household and not to be transferred; to be returned at this Hall.

Borrowers finding this book mutilated or unwarrantably defaced, are expected to report it; and also any undue delay in the delivery of books.

\*,\*No claim can be established because of the failure of any notice, to or from the Library, through the mail.

The record below must not be made or altered by berrower,

STATISTIQUE scolaire, 1236. — des universités suisses, 1419.

STRABISME (Causes et traitement du), 1198.

SUETTE MILIAIRE (De la), 947.

SUICIDES (Statistique des) en 1887, 1335. Un cas de — avec cent quarante-deux blessures chez une aliénée, 1725.

SUPPRESSION d'un journal médical, 1420.

SURDITÉ (La)paradoxale et son opération, 1027.

SURMENAGE INTELLECTUEL et sédentarité scolaire, 1335.

Surure à distance, 1448.

STNOVITES à grains riziformes, 1810.
STPHILIS (L'huile grise en injections hypodermiques contre la), 1426.

— vaccinale. Diagnoste différentiel, 1745, 1758, 1769 1784.

STSTÈME NERVEUX (Atlas schématique du), origines, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau, 1682.

#### T

TABES DORSALIS et goitre exophthalmique, 1790.

TAILLE bypogastrique. Utilité du ballon de Petersen, 1448. — suspubienne. Calculs multiples, 1483, Contribution à la — hypogastrique, 1486.

TEMPÉRATURE DU SPRAY, 1127.

TÉTANOS (Sur la nature infectieuse du), 1297. Plaie contuse de la région malaire par un coup de pied de cheval. — céphalique, 1449. De la contagion du —, 1546, 1655.

THESES POUR LE DOCTORAT, 962, 988, 1033, 1514, 1562, 1587, 1623, 1695, 1773.

THE WASTING DISEASES of infants and children, 1753.

Transfusion (De la) péritonéale et de l'immunité qu'elle confère, 1604.

TRANSPORT DES BLESSÉS. Improvisation de brancards et transformation des voitures de culture et d'industrie, 1726.

TREMBLEMENT MERCURIEL (Note sur le), 1578, 1589.

Trepanation dans les traumatismes du crâne, 934. — de la voûte du crâne, 994.

TRIBUNAUX, 1792.

TRICHINES (Sur une méthode facile pour déterminer la présence des) dans la viande du porc, 1050.

TROMPE D'EUSTACHE (De la bougie à demeure dans les obstructions de la), 1333.

TROUSSES DE PANSEMENT (Les) dans l'armée, 1372.

TUBAGE du larynx, 1009.

Tumeurs (Sur les applications de l'électrolyse) au traitement des), 1715.

TUBERCULES anatomiques et lynphangites tuberculeuses, 1534.

Tuberculose, 1064. Relations étiologiques de la — chez l'homme et chez les animaux, 1086. —, 1100, 1112. De la curabilité de la scrofule et de la — osseuse par les bains de mer en hiver, 1473. Traitement de la — pulmonaire par les pulvérisations biiodiques et technique des pulvérisations, 1496.

TYPHLITE (Traitement de la), 1258. De la — stercorale chez les jeuns sujets en particulier et de la péritonite qui l'accompagne. De la typhlo-péritonite à début péritonéal, 1478.

#### U

ULCÉRATIONS GASTRIQUES (Origine infectieuse de certaines), 1176. UN BALLET CHIMIQUE, 1540.

Un confrère colonel, 1071.

UN FAUX DOCTEUR, 1515.

ULCERES (Origine infectieuse de certains) de l'estomac ou du duodénum, 965. — simple de l'œsophage, 1562.

Université de Montpellier (Le sixième centenaire de l') en 1889-1890, 1071, 1323.

URÉTHROTOMIE externe avec cathétérisme rétrograde, 1630.

URTICAIRE (L') pigmentée, 1427. UTÉRUS (Traitement des corps fibreux de l'), 1398.

#### v

VACCINS CHIMIQUES (L'immunité par les). Prévention de la rage par le vaccin tanacétique ou le chloral, 1250.

VARIÉTÉS. Les centenaires en France (recensement de 1886), 1041. Un abus, 1105. La Faculté, de médecine de Beyrouth, 1153. Association médicale des médecins anglais, 1211. Les médecins ont-ils un patron au paradis? 1236. Questions professionnelles (Hertford British Hospital), 1273. Le Dr Ange Guépin, 1283. La maladie de l'empereur d'Allemagne, 1321. Le nouvel Asile d'aliénés de Bâle, 1543. Création d'un laboratoire micrographique, 1354. Congrès pour l'étude de la tuberculose, 1356. Des déclarations de naissance, 1428. Les maladies à nom propre, 1463. Banyuls-Le sanatorium de sur-Mer, 1487. Superstitions médicales, 1497. Les étudiants Russes à la Faculté de médecine de Paris, 1535. Inauguration de l'Institut Pasteur, 1633. Réorganisation d'une école du service de santé militaire, 1800. Réorganisation du service médical à l'infirmerie de Saint-Lazare, 1801.

VARIOLE (De la contagion de la) à Zoologie-médicale (Cours distance, 1054. De l'albuminurie dans la), 1369.

£

Ľ

E

ď

ì i Vénériens (Les) et le droit comm 1200.

Vergetures de la fièvre typhoide, 959, 1039,

VERRUES ET POIREAUX (De l'emploi de l'arsenic à l'intérieur contre les), 1270.

VESSIE (Exstrophie de la vessie). Des plaies pansées à l'air libre, 1054. — irritable et mictions fréquentes chez la femme, 1317.

Vertige marin (Etude expérimen-

tale sur le, 1254.

Vomissement (Considérations sur la pathogénie du) et spécialement du - dans les maladies à toux quinteuse, 1542, 1554, 1567. Des - incoercibles de la grossesse, 1559.

Vulvo-vaginite (Note sur la contagiosité de la) des petites filles, 1512.

Z

Zona bilatéral à rechutes, 1434. de), 1814.

## TABLE DES AUTEURS

AUGAGNEUR. Pathogenie et traite-T ment de la kérato-conjonctivite phlycténulaire (An. A. Chevallereau), 1318.

AUVARD (A.) Travaux d'obstétrique (An. F. Verchère), 1826.

Ball. Du délire des persécutions, 1650.

BARTH (H.). Fracture de côte sans apparence de complication; mort subite le 9º jour. Autopsie. Dé-chirure de l'artère intercostale; hémothorax par hémorrhagie consécutive dans la cavité pleurale, 1781.

BAZY (P.), rédacteur. Comptes-rendus de la Société de chirurgie, le

Berger (P.), rédact. Epingle implantée dans le vestibule du larynx; extraction par les voies naturelles, 1625. Fracture longitudinale de la voûte du crâne sans enfoncement, siégeant à gauche, avec attrition profonde des zones motrices de l'hémisphère cérébral correspondant. Hémiplégie droite totale avec aphasie motrice. Plus tard, phénomènes spasmodiques et convulsions occupant les musclés

non paralyses. Trepanation. Encéphalocèle consécutive. Guérison avec retour partiel de la parole et de la motilité, 1661, 1673.

BERNUTZ (G.). Conférences cliniques sur les maladies des femmes (An.

F. Verchère), 1067.

BERREZ (E.). De l'ulcère simple de l'œsophage (An. E. Deschamps), 1562.

BEZANÇON. Ectasie de l'aorte et de la sous-clavière; compression des filets radiculaires du plexus brachial, 1373.

BESNIER (J.). De la typhlite stercorale chez les jeunes sujets en particulier et de la péritonite qui l'accompagne. De la typhlo-péritonite à début péritonéal. (An. E. Deschamps), 1478.

BINET (Alfred). Recherches sur l'anesthésie hystérique, 1819.

BLOCO. (Paul), Sur un cas de paralysie du nerf cubital survenue trente-quatre ans après la consolidation d'une fracture du coude, Bottentuit (E.), rédacteur en chef. Bouchard (A). Nouveaux éléments de pathologie externe: (An. F. Verchère, 1779.

formulaire magistral (An. A. Ch.), 1706.

Boucken (Louis), rédecteur. Revue de la presse. Analyses bibliographiques.

BOUCHERON (de Paris). La surdité paradoxale et son opération, 1027. La mobilisation de l'étrier et son mode opératoire, 1341. Boucaur (E.), Tubage du larynx

(An. L. Jumon), 1010.

Boundillon (Ch.). Psoriasia et arthropathies (An. F. Verchete), 1452.

CAZIN et Iscovasco (H.). Intexication iodoformique à forme méningitique chez deux enfants, 1637

CHAPUT. Considérations sur le traitement de l'occlusion intestinale. suivies d'une observation d'occlusion traités par l'anus contre nature, 1794, 1805, 1821.

CHARRIN (A.) et RUFFER (Armand). Sur l'élimination par les urines des matières solubles vaccinantes fabriquées par les microbes en dehors de l'organisme, 1520.

CHAUVEL et NIMIER. Sur les effets des armes nouvelles (fusil modèle 1886, dit Lebel) et des balles de petit calibre à enveloppe résistante, 963.

CHEVALLERBAU (A.), secrétaire de la rédaction, Premier-Peris, Comptes-rendus de l'Académie de médecine. Revue de la presso, Analyses bibliographiques.

CHIPAULT. Note sur deux cas de lymphangisme ganglionnaire (Adénolymphocèle), 929, 942. Fracture de la clavicule guérie sans déformation. Appareil en huit de chiffre, 978.

Churchill (John-Francis). The increase of cancer in England (An. L. Jumon), 1838.

CLADO, V. VERNEUIL et CLADO.

COMBEMALE. (F.) La descendance des alcooliques (An, E. Deschamps), 1441,

COMMENGE. La réglementation de la prostitution devent l'Académie de médecine de Belgique (An.), 971.

CORLIEU (A.), rédacteur. Analyses bibliographiques, Variétés, Nécrologies.

Cvn (J.). Scènes de la vie médicale (An. A. Ch.), 1142,

DARIN. Sur les applications de l'électrolyse au traitement des tumeurs, 1715.

BOUGHARDAT. (A. et G), Nouveau | DAUCHEZ (H.). Congestion pulmonaire et spléno-pneumonie. Rechutes très éloignées suivies de guérison; parallèle avec la broncho-pheumonie, 1830.

DEMOULIN (A.). De l'ostéomyélite d'emblée. Diagnostic avec les ostéosarcomes (An. F. Verchère, 1056.

DUBIEF (H.). Manuel de microbislogie (An. B. Deschamps), 1249. Dunois, (Raphael). Action physiclogique du chlorure d'éthylèse

sur la cornée, 1305.

DUBRISAY et NAPIAS (H.). Les hôpitaux d'isolement en Europe (As. A. Ch), 1870.

DOPAIN (J.-M.). Etude clinique sur le délire religieux (An. E. Deschamps), 1439.

DUVAL (E.). Traité pratique et clinique d'hydrothérapie (An. Descamps), 980.

EDWARDS (Blanche). Adenopathie trachéo-bronchique. Méningite tuberculouse chez un enfant de f mois, Autopsie, 1961, 1978.

ELLIOTT (Georges-T.) Zona bilatral à fechutes, 1484.

FABRE-DOMERGUE. Premiers pincipes du microscope et de la technique microscopique (An. f. Vérchère), 1778.

FELIX (Jules). Des caustiques des is traitement du cencer et desitaines affections chirurgiales (An. L. Jumon), 1851.

FERNET. (Ch.) Note sur un cas de carcinose généralisée secondain à un cancer de l'estomac (carcinose miliaire sous-cutante), 1684. FLOWER (W.H.). Atlas schematique du système nervoux, original, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau (An. P. Bary), 1682.

FORT (J.-A.). Quelle est le meilleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'urêthre (As. H. Fèvre), 1094. Atlas d'anatomie chirurgicale (An. A. Ch.), 1670.

FOUCART. Note sur un cas de pied bot talus valgus, 1218, 1223.

FOURNIER (Professeur A.). Syphilis vaccinale. Diagnostic differentiel, 1745. 1758, 1769, 1784.

FREMONT. Action de l'eau sur la nutrition (An, L. Jumon), \$167. GALTIER. Nouvelles experiences tendant à démontrer l'efficeuité des injections intra-veineuse de

de la rage les animaux mordus par des chiens enragés, 1640.

GANGOLFF (Michel), Guide pratique de petite chirurgie (An. F. Verchère, 1646.

GARROD. (Archibald E.). Contribu-tion à l'étude de l'arthrite rhumatoïde (An. L. Jumon), 1742.

GAUCHER (E.), COMBEMALE et MA-RESTANG. Sur l'action physiologique de l'Hedwigia balsamifera, 1409.

GOTTSTEIN. Maladies du larynx. Laryngoscopie et technique thérapeutique (An. F. Verchère), 1261.

GRANCHER. Spléno-pneumonie chez l'enfant, 1506.

Guyon (Félix). Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate (An. P. Bazy), 1657.

HARLAN (Herbert), De l'ésérine dans les ulcères de la cornée, 1109.

HAYEM. Nouvelle contribution à l'étude des concrétions sanguines 1517.

HÉRARD (H.), CORNIL (V.), HANOT (V.). La phthisie pulmonaire (An. E. Deschamps), 986.

HÉRICOURT (J.) et RICHET (Ch.). De la transfusion péritonéale et de l'immunité qu'elle confère, 1604.

HERING (Théod.). La curabilité de la phthiste du larynx et son trattement chirurgical (An. F. Vér-

chère), 1281. Hervé (G.). La circonvolution de Broca. Etude de morphologie cé-

rébrale (An. F. Verchère), 1118.
JOURNIAC (A.). Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque (An. E. Deschamps), 1462.

Jumon (E.), rédacteur. Revue de la presse. Revue clinique. Bibliographie.

KŒNIG (Frank). Traité de pathologie chirurgicale speciale (An. F. Verchère), 1103.

LABADIE - LAGRAVE. Adénopathie trachéo-bronchique. Méningite tuberculeuse chez un enfant de

six mois. Autopsie, 1061, 1073. LABBÉ (Léon) et REMY (Charles). Traité des fibromes de la paroi abdominale (An. F, Verchère),

LAMIOT. De la situation des fœtus et de la disposition des œufs dans les cas de grossesse gémellaire (An. F. Verchère), 1381.

LANCIAL (Louis). De la thrombose Panas. Action du chlorure d'éthydes sinus de la dure-mère (An. F. Verchère), 1288.

virus rabique en vue de préserver LE BEC. Ulcération de l'artère radiale au contact d'un drain, 1218, 1223.

> LEFEBYRE, Observation d'accouchement prématuré provoqué au moyen d'un ballon excitateur et diletateur volumineux et incompressible, 1001, 1014, 1025.

> LE GENDRE, BARETTE, LEPAGE. Traité pratique d'antisepsie appliqués à la thérapentique et à l'hygiène : médecine, chiru gie, obstétrique (An. E. Deschamps, 1152.

> LELOIR (H). Sur la nature des variétés atypiques du « lupus vulgaris », 1097.

LETULLE (Maurice). Origine infectieuse de cortains ulcères simples de l'estomac ou du duodénum, 965. Note sur le tremblement mercuriel, 1578, 1589.

LEUDET (Robert). Dermatite exfoliatrice survenue chez une brightique. Mort, 1529.

LEVASSEUR (Emile). Les centenaires en France (recensement de 1886), 1041.

LOYE (Paul). La mort par la décapitation (An. F. Verchère), 1415. MALÉCOT (A.). Les vénériens et le droit commun (An. E. Deschamps) **1200**.

MAREY. De la claudication par douleur, 1565.

MARTHA, Des formes typhoides et infectieuses de la pneumonis, 1445, 1457.

MIQUEL (P.) et RUEFF (A.). Traitement de la tuberculose pulmonaire par les pulvérisations biiodo-mercuriques et techniques des pulvérisations (An. E. Deschamps), 1496.

MOLDENHAUER (W.). Traité des maladies des fosses nasales, des sinus et du pharynx nasal (An. F. Verchère), 1271.

Mollière (Daniel). Leçons de clininique chirurgicale professées à l'Hôtel-Dieu de Lyon (An. F. Verchère), 1082.

Morand et Richard. Prolapsus de la muqueuse préthraie chez une petite fille. Opération, 1553.

ONIMUS (E.) et LEGROS (Ch.). Traité d'électricité médicale. Recherches physiologiques et cliniques (A. Ch.), 1320.

Pampoukis (P.-S.). Etude expérimentale sur le vertige marin, 1254.

lène pur sur l'œil, 1750. PETRAUD (de Libourne). L'immunité par les vaccins chimiques. Prévention de la rage par le vaccin tanacétique ou le chloral (An. L. Jumon), 1250.

PICARD. Rétrécissement de l'urèthre, uréthrotomie interne, guérison; calcul phosphatique, taille hypogastrique. mort, 1592.

PORTALIER (Paul). Syphilis vaccinale. Diagno-tic differentiel, 1745, 1758, 1769, 1784.

Pouiller. Étude médico-philosophique sur les pertes séminales involontaire, spermatorrhée (An. H. Fèvre, 1380.

RAFFIM. Etude clinique sur le massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires (An. F. Verchère), 1118.

RAYMOND (Paul). L'urticaire pigmentée (An. E. Deschamps), 1427 RENDU (II.). Kystes hydatiques du foie généralisés aux poumons et au sacrum. Paraplégie, 989.

REUSS (L.). Des causes de la prostitution, 1169, 1182, 1193, 1205.

RICHARD, V. MORAND et RICHARD ROCHARD (Jules). Traité d'hygiène sociale (An. A. Chevallereau), 1547.

ROSENTHAL (L.). Des déformations de la cloison du nez et de leurs traitements chirurgicaux (An. F. Verchère), 1271.

Roux (Jules) et REYNÉS 'H.). Sur une nouvelle méthode de désinfection des mains du chirurgien, 1716.

SAPELIER, rédacteur. Comptes rendus de la Société médicale des hôpitaux.

SÉJOURNET. Considérations sur la pathogénie du vomissementetspécialement du vomissement dans les maladies à toux quinteuse, 1542, 1554, 1567.

SMART (Andrew). Un cas de névrite multiple chez une femme syphilitique et alcoolique. Traitement par l'électro-massage. Guérison complète, 1145.

SMITH (Eustace). The wasting diseases of infenti and children (An. L. Jumon), 1753.

STEPHENSON (F.-B.). Les médecins

juifs au moyen-age, 1470, 1121, SUIS (A.). Cours de zoologie midcale (An.), 1814.

TAPPEINER. Manuel de diagnostic chimique au lit du malade (Au. A. P.), 14:36.

Turroloix (J.). Note sur un cas de fistule biliaire hépato-bronchique ayant duré pendant dix moss et terminée par la guérison, 1841.

Tounerr (DE). Des injections d'en chaude prolongées dans l'épitélioma du col de l'utérus, 1837. Quelques remarques à propos de curetage de l'utérus, 1362.

VEILLARD (Albert). Formulaire cinique et thérapeutique pour la maladies de l'enfance An. E. Deschamps), 1463.

VERCHÈRE, rédacteur. Analyses bibliograp : iques. De l'ostéomrélite d'emblée, 1157. De la résnion par première intention pour la cure rapide de la fistule à l'anus, 1301. Traitement des corps fibreux de l'utérus, 1398. Da bede-lièvre compliqué, 1601, 1611, 1625.

VERNEUIL. Microbisme et abcs; classification de ces derniers, 128
VERNEUIL et CLADO. De la présent des microbes dans les kystes de moldes congénitaux de la éx, 1817.

VILLAR (Françis). Du prolapsus de la muqueuse de l'urèthre par l'orifice du méat chez la femme, 1709, 1722, 1734.

VITZON (Alexandre N.). Contribation à l'étude du centre cérébrosensitif visuel chez le chien, 1122. L'entre-croisement incomplet des fibres nerveuses dans le chirsma optique chez le chien, 1378.

WEBER (Hermann). Climato therapie (An. L. Jumon), 1776.

Yvon. Des modifications à apporter au concours pour les places de médecin du bureau de bienfaisance, 1136.

ZRISSL (Hermann V.). Traité clinique et thérapeutique des maladies vénériennes (An. E. Deschamps), 1224.

PHTHISIE. — L'Emulsion Marchais est la meilleure préparation créosoté: Elle diminue l'expectoration, la toux, la fièvre et active la nutrition. — Dr Ferrand (Traité de médecine, 1887).

Le Propriétaire-Gérant : De E. BOTTENTUIT.

Paris. - A. PARENT, imprimeur de la Paculté de mêdecine, A. DAVE, successer 52, rue Madame ét rue Corneille, 3

:

· . • · 

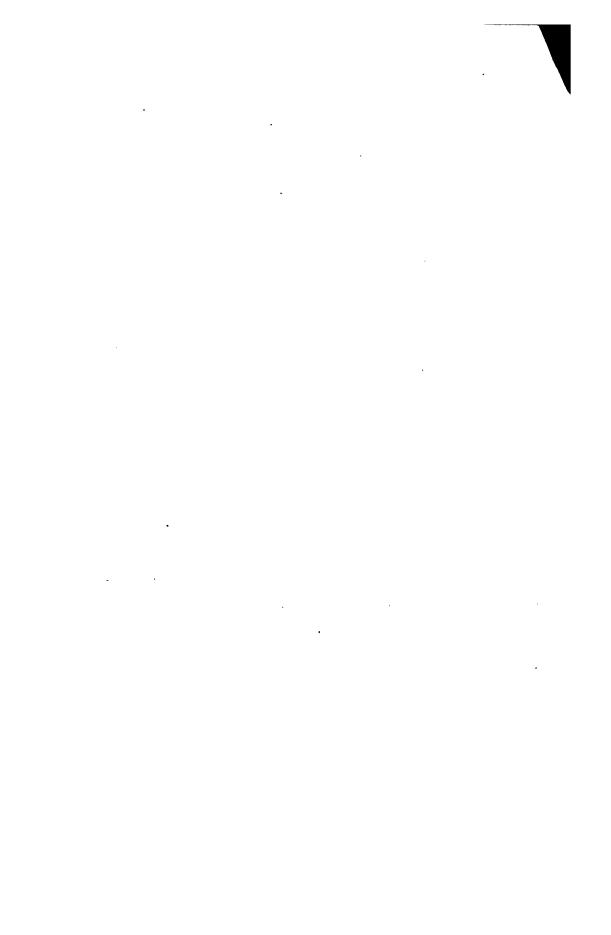

•• . • 



(Dec., 1888, 20,000)

ļ

ŧ

## BOSTON PUBLIC LIBRARY.

One volume allowed at a time, and obtained only by card; to be kept 14 days (or seven days in the case of fiction and juvenile books published within one year) without fine; not to be renewed; to be reclaimed by messenger after 21 days, who will collect to cents besides fine of 2 cents a day, including Sundays and holidays; not to be lent out of the borrower's household and not to be transferred; to be returned at this Ilail.

Borrowers finding this book mutilated or unwarrantably defaced, are expected to report it; and also any undue delay in the delivery of books.

\*\*\*No claim can be established because of the failure of any notice, to or from the Library, through the mail.

The record below must not be made or altered by borrower.

